



XLVII E





## MEMOIRES

POUR SERVIR

## A L'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

DES SIX PREMIERS SIECLES.

JUSTIFIEZ PAR LES CITATIONS
des Auteurs originaux:

AVEC UNE CHRONOLOGIE OU L'ON FAIT un abregé de l'histoire ecclessaftique & civile; & avec des Notes pour éclaireir les difficultez des faits & de la chronologie.

### TOME NEUVIEME,

QUI CONTIENT LES VIES DE SAINT BASILE, de Saint Gregoire de Nazianze, de Saint Gregoire de Nysse, & de Saint Amphiloque.

Par M, LENAIN DE TILLEMONT.

SECONDE EDITION.

room & corrigit.



A PARIS, Chez CHARLES ROBUSTEL, rue Saint Jacques, au Palmier.

M DCCXIV.

AVEC APPROBATIONS, ET PRIVILEGE DU ROT.



## Entropy and succession of the succession of the

## TABLE DES TITRES CONTENUS EN CE NEUVIEME VOLUME.

| ABLE des Cirations. Table des Articles & des Notes.  | page ii |
|------------------------------------------------------|---------|
| Table des Articles & des Notes.                      | X       |
| Saint Basile le grand, Archevesque de Cesarée en Car | padoce, |
| & Confesicur.                                        |         |
| Saint Gregoire de Nazianze, furnommé le Theol        | ogien,  |
| Archevelque de Constantinople, & Confesseur.         | 301     |
| Saint Gregoire Everque de Nysse, Docteur de l'Egl    | ife, &  |
| Confesseur.                                          | 561     |
| Saint Amphiloque Archevesque d'Icone.                | 617     |
| Notes fur Saint Bafile.                              | 628     |
| Notes fur Saint Gregoire de Nazianze.                | 692     |
| Notes fur Saint Gregoire de Nylle.                   | 732     |
| Notes fur Saint Amphiloque.                          | 744     |
| La Chronologie.                                      | 750     |
| La Table des matieres.                               | 800     |

|                | Notes fur Saint Gregoire de N.                                               |                                                                                                                 |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1              | Notes fur Saint Gregoire de N                                                | ysie. 732                                                                                                       |         |
| Ī              | Notes fur Saint Amphiloque,                                                  | 744                                                                                                             |         |
| 1              | La Chronologie.                                                              | 750                                                                                                             |         |
|                | La Table des matieres.                                                       | 800                                                                                                             |         |
|                | New years was not                        | C SACIAN SACIAN SACIAN SACIAN SACIAN                                                                            |         |
|                | TABLE DES                                                                    | CITATIONS                                                                                                       |         |
| Alex:t.5;      | A A Lis Alexandri, Domi-                                                     | Joannis Mabillon Analectorum Anal.t.4.<br>tomus 4: Luteciæ an. 1685.                                            |         |
|                | nicani historia ecclesiastica,<br>romo seu volumine so:Parisis anno<br>1677. | Athanasiii epistola ad Epistetum AthadEpi<br>Episcopum Corinthiorum, tom. 1:<br>editionis Patissensis an. 1627. | £.p.5\$ |
| All.de Sim.    | Leonis Allatii diatriba de Simeo-<br>nibus: Parif. an. 1664.                 | ad Joannem & Antiochum Pref- ad Jo &<br>byteros, tom. 14                                                        | A.p.95  |
| Amb de Sp.l.a. | Ambrosii lib. 2 de Spiritu sancto,<br>tom.4, editionis Parisiensis an 1603.  | de salutari adventu Domini adv.p.6;<br>contra Apollinarium, tom. 1.                                             | 35-     |
| Amm.l.15-p.44. | Ammianus Marcellinus ex prima<br>recențione Henrici Valeții: Parifiis        | apologia prima quæchad Conf-<br>tantium, tom. 1.                                                                | 96.     |
| n p.138.       | 2n. 1636.<br>Valefii notæ in eundem Marcel-                                  | oratio 4 in Atianos ut in editis in Ar.o.                                                                       | .4.     |
| • •            | linum.                                                                       | Populi Alexandrini ptotestatio de prot p. 1                                                                     | 64.     |
| Amphi.or.2.    | Homiliæ Amphilochio tributæ<br>per Combefifium: Parifiis an. 1644.           | nocturna Ducis Syriani invasione,                                                                               |         |
| Anal.g.        | Analecta graca per Benedictinos<br>edita: Lutecia an. 1688.                  |                                                                                                                 |         |

-bound to Google

|                    | iv TA                                   | BLE                                   |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aug.tapt.          | Augustinus de baprismo contra           | fi tmo asceticus seu de institu-      | afc.5.p.515.                            |
|                    | Donatiftas: Lovaniensium editio-        | rione monachorum : Ibid.              |                                         |
|                    | nis tom. 7. p. 35: Parisiis anno 1686.  | de baptismo homilia 13, tom, 1.       | bapt h.13.p.415.                        |
|                    | Benedictinorum verò rom. 9. p. 79-      | canon I. ex his qui ad Amphilo-       | Can.1 p.10.                             |
| eiv.               | de eivitate Dei : Lov. t. 5: Ben.       | ehium seripti sunt epistolis piæmis-  | can paro.                               |
|                    | t.7.                                    | fi, tomo j.                           |                                         |
| cp.                | epistolæ: Lov. & Ben. t. 2.             | constitutionum monasticarum           | conft.c.12                              |
| gen.lit.L12.       | libri de Genesi ad literam : Ben-       | cap. 11, tom. 1.                      |                                         |
| Bearing as         | t.4, parte 1.                           | de verâ ae piâ fide : Ibid.           | de filt s.p.384.                        |
| h. 9.              | de hærefibus ad Quodvult-               | de Spiritu fancto ad Amphilo-         | dc Sp c.17.                             |
|                    | Deum, hærefi 9: Lov. t. 6. p. 7: Ben.   | chium; Ibid.                          |                                         |
|                    | t. 8. p. 7.                             | de diversis homilia 16, tomo 1.       | div.16.                                 |
| in-Cre.            | in Cresconium : Lov.t.7. p.179:         | epistola 348, romo 5.                 | ep.138 p.330.                           |
|                    | Ben. t. 9. p. 389.                      | epistolæ proemiales 5, quæ ea-        | cp.pr.                                  |
| in J., h.s.        | tract. 5. in Evangelium Joannis:        | nonicas antecedant : Ibid.            | ch.h.                                   |
|                    | Lov. t. 9: Ben. tom. 3, parte 2.        | Conciones morales ex Basilii ope-     | exc.p.445.                              |
| in Jul.1.5.        | contra Julianum : Lov. t.7: Ben.        | ribus excerpte per Simeonem Me-       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •                  | toin, io.                               | taphraftem; (bid.                     |                                         |
| op. petf. fen imp. | opus postremum seu perfectum,           | de verâ fide, tomo 2.                 | fil p.\$90.                             |
|                    | feu imperfectum in Julianum Extat       | Recentioris graci de grammatica       | g   -592.                               |
|                    | in supplementi Vigneriani, toma:        | liber Balilio falsò tributus, tomo ;. | 81.17                                   |
|                    | Ben. t. 10. p. 874-                     | in Hexaemeron hom. 4, tomo 1.         | hex.h.4.                                |
| B prol.t.4.        | prolegomena, tom. 4 Benedicti-          |                                       | in Enn.Lt.                              |
|                    | norum.                                  | in Ifaix caput 6, tomo 2.             | in 106.                                 |
| w P.               | vita per Potlidium, in Lovanien-        | proemium in librum Ethicorum,         | mor.pr.p.391.                           |
|                    | fium prolegomenis.                      | tomo 2.                               | 110111111111111111111111111111111111111 |
| v.re! p.B.752.     | de vera religione : Lov. & Ben.         | Bafilius Magnus ex manuseripris       | n Comb.                                 |
| •                  | tom.1.                                  | per Combefifium restitutus ; Pari-    |                                         |
| Aum.               | Tradition de l'Eglise sur l'aumos-      | fiis an. 1679.                        |                                         |
|                    | ne Chrétienne & eeclesiastique : A      | hom. in pfalmum 1, tomo 1.            | pf.1.p.116.                             |
|                    | Paris en 1651.                          | regularum breviorum caput             | reg.br 179.                             |
|                    | В                                       | 179, tomo 2.                          |                                         |
| Baill.t            | TUGEMENS des savans par M'              | octava regularum fusiùs dispu-        | rog ful. #.                             |
|                    | J Baillet, tome 6: à Paris.             | tatarum, tomo 1.                      |                                         |
| Balf,can.          | Theodori Balfamonis feholia in          | Autor Baŭlio fuppat de verâ vit-      | virg.                                   |
|                    | canones: Luteciæan. 1620.               | ginitate ad Letoium, tomo 1.          |                                         |
| 1 ar.54.5 314.     | Batonii Annales in anno Christi         | Le dictionnaire geographique de 1     | laudr.                                  |
|                    | 34. paragrapho 314: Antucrpiz an.       | Ferrarius augmenté par Baudrand:      |                                         |
|                    | 1612.                                   | à Paris en 1672.                      |                                         |
| Bal alc.1 p.366.   | Bafilii Magni præfatio in Afeetica,     | Bibliotheca Patrum Parisiis edita B   | ЪР.                                     |
|                    | tom. 2: editionis Patificulis an. 16;7. | an. 1634, quà femper utimur.          |                                         |
| afc.1.p 370.       | fermo commonitorius dé abdi-            | De la primanté en l'Egtife par s      | load p 159.                             |
|                    | eatione faculi & spiritali perfec-      | Blondel : à Geneve en 1641.           |                                         |
|                    | tione : Ibid.                           | apologia Hieronymi.                   | de Hier.                                |
| afc.3.p.382.       | fermo de exercitatione monasti-         |                                       | oll.10.jan.                             |
|                    | câ:Ibid.                                | ad diem januarii 20,& sie in reliquis |                                         |
| afc.4.p.508,       | fermo de institutionibus mona-          |                                       |                                         |
|                    | ehorum: Ibid.                           | Cardinalis Bona rerum liturgi- 1      | ons Jes Bon.iit.                        |
|                    |                                         |                                       |                                         |

DES CITATIONS

per Gothofredum tomo 1, præfixa. carum lib. Romz an. 1672. Buch.p. fen cycl.p. Ægidii Bucherii de cyclo Victorii ..... Gothofredi eommentarii in & aliis ey clis palcalibus : Antuerpiæ hunc eodicem romo 6, & sic de cæteris tomis. Bull ori-Histoire monastique d'Orient par Vererum Romanæ Ecelefiæ monu- Colr. M' Bulteau : à Paris en 1680. mentorum collectio ab Holstenio edita: Romæ an. 1662. CxCdial.z. Æ s A R I I fecretarii dialogus Bafilius Magnus per Franciscum Combiin Bas. 2:Bibliotheca Patrum, tom.11. Combefis ex manuscriptis restituq.140 p.660. ... quæstio 140: Ibid. rus: Parif, an. 1679, Urbis Constantinopolitanz des-Cang.de C. Concilia generalia editionis Bi- Conc. B. Pay G.t.s. criptio una cum familiis Byzantinis nianæ, tomo L. edita, autore Carolo du Cange: Conciliorum postrema editio per Conet.1. Luteciæ an. 1680. Labbeum: Parifiis an, 1671. Cafdinft Calfiodorus de institutione Scrip-Monumenta Ecclesia graca per Cotel.g 1.5. turarum, seu de divinis lectionibus, Joannem Cotelerium : Parifijs an. editionis novillimz per Benedicti-1636. Cypriani epistola 73: Oxonii an. Cyp.ep.73. nos, tomo 2. Cafn.deinc. Caffianus de Incarnatione contra Nestorium: Parisiis an. 1642. ... Institutionum, seu de institutis DE s jugemens eanoniques des Dar. Everques, par Mr David : à inft.l.7. cœnobiorum. Cedr. Cedreni historiarum tomo s: Pa-Paris en 1671. rifiis an. 1647. Dorothei Archimandritz de vita Dot.l.1.p.748. Chr. Al. Chronicon Alexandrinum à Rareétè & piè instituenda liber seu dero editum: Munachii an. 161c. doctrina i: Bibliothecæ Patrum Pa-Chry.cp. Joannis Chryfostomi epistolae. rifienfis tomo 11. romo 4, editionis Parificnfis anno Bibliotheque des auteurs eccle- Du Pin,p. fiastiques, par M' Du Pin; à Paris or. 4 f.t.I. en 1686. On ne s'est pas mis d'ordi-... oratio 45, primi tomi & sic de aliis tomis. naire en peine d'en marquer le tome: les endroits fur lesquels on le pf 8.p. 04. ... in pfalmum octavum, ... oratio seu homilia 2, primi tomi 1.1.01.fin h.z. cite en font affez juger. On fuit & fic de aliis tomis, toujours la premiere edirion. Coc. Roberti Coei eensura vererum SANCTI Ephræm Edesseni Ephr.1.3.01.27.p.
Diaconi opusculum 27, tomi 3, 560. Patrum: Londini an. 1614. Cod.ori.C. Georgii Codini origines seu antiquitates Constantinopolitanæ: Luprout à Vossio numerantur, uno fæpius in pluta diviso : Antuerpiæ teciæ an. 1655. Cod.reg t.1. Codicis regularum per Benedican. 1619. Epiphanii Panarium adversus Epi.30.c.4.p.118, tum Anianentem collecturum pars fecunda : Parifiis an. 1662. harefes, harefi so, tom. 1, editio-Cod.Th.9.7.40.L. Codicis Theodofiani lib. o, titulo nis Peraviana: Lutecia an. 1622. 13. 40, lege 13, exeditione Gothofredi: ... anacephalcolis, seu Panarii bre-Lugduni ann. 1665. viarium, tomo 2. ... appendix à Sirmondo edita Pa-... brevis expositio fidei Catholiea: file 12 p.1105. ap.p.99. rifiis an, 1631.

chr.

... chronologia ex legibus confecta

Eunapii sophista de vitis sophista- Eun.c.s.p.19.

å III

|                           | v) TAI                                                                                                                | BIE                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | rum cap. 2, quod est de vita Porphy-<br>rii : Geneva an. 1616.                                                        | tione 4, tomo 3.                                                                                                                                   |
| Euf.de P.c.3.p.311.       |                                                                                                                       | in epiftolam ad Ephesios. in Fpb.<br>in epiftolam ad Galatas, tom. 9. in Gal.p.100.                                                                |
| 1. 2. few b. 1. 2.        | fialtica . Parifiis an. 1627.<br>hiftoria ecclefialtica exeditione                                                    | contra Jovinianum, tomo 2. in Jov.<br>in Isaize caput 46, tomo 5. in Is.46.                                                                        |
| przp.                     | Valefii: Parifiis an. 1659.<br>Eufebii de Præparatione evange-<br>lica: Parifiis an. 1628.                            | contra Luciferianos, tomo 2. in Luci.<br>in Matthæi caput 1, verfu 6, in Matth.t.v.6.<br>tom. 9.                                                   |
| v.C.                      | de vità Constantini cum histo-<br>ria Ecclesiastica: Autuerpiæ anno<br>1548.                                          | lib. 2 contra Rufinum, tomo 2. in Rufl contra Vigilantium, tomo 2. in vig de viris illustribus, scu scripto- v.ill.                                |
| Eutr.v.Cl.p.577-          | Eutropius de vitâ Claudii Augusti<br>in historia Augusta : Francosuri<br>edita anno 1588.                             | ribus ecclefiafficis, non numeraris<br>qui ex graco additi funt Apostoli,<br>seu Apostolici non scriptores, to-<br>mo s.                           |
| Fac.l.1.e.3.              | FACUNDI Hermianensis pro<br>defensione trium capitulorum:<br>Parisis an. 1629.                                        | Hilarii Pictavieniis fragmento- Hilafi<br>rum à Pithzo editorum Parifiis an.<br>1598, parte 2.                                                     |
| Freq.C.                   | De la frequente communion par<br>M' Arnauld : à Paris en 1648.                                                        | Petri Huetii Origeniana feu de Huet,ori f.uv.Or.<br>vita & rebus Origenis fuo operum                                                               |
| Fulg.ex.p.179.            | Petri Diaconi epistola ad Afros<br>Fulgentii responsione præsixa: Pa-<br>risis an. 1648.                              | Origenis 10mo 1, præmifla : Rho-<br>tomagi anno 1668.<br>I                                                                                         |
| Gaud h. few £17.p.<br>60, | GAUDENTII Brixiani homi-<br>tomo 2.                                                                                   | IDATIANI fasti integri, Bi- Idai feu Idat fast,<br>bliotheca Labbeana tom. 1: Pa-<br>risis an. 1657.<br>Joannis Damasceni de imagini- Jo.D.im.l.1. |
| Geo fac.                  | Geographia facra feu notitia anti-<br>quorum epifcopatuum per Caro-<br>lum à St. Paulo Fulienfem: Patif.<br>an. 1641. | bus liber 25 ex editione graca : Ba-<br>filex an 1575.<br>Josephi antiquitates Judaica: Ge- Josephi 118.<br>new an. 1654.                          |
| G'ld.in Eccl p.           | Gildæ abbatis commentarius in<br>Ecclesiast. Biblioth, Patrum Pari-<br>siensis tomo s.                                | Irenæi contra hærefes cum Fran-Iren.l.3.c.11.<br>cifci Feuardentii notis: Luteciæ an.<br>1639.                                                     |
| Greg.in Job.1.33.         | Gregorii Magni in Job, seu Mora-<br>lium lib. 33, tom. 1, edit. Paris. an.                                            | Ifidori Pelufiota epiftolarum lib. ICP.1.4 ep.69.<br>4, epift. 69: Parif. an. 1638.                                                                |
|                           | 1675.<br>Lib. 9 epistolarum, epistola 4,                                                                              | Itinerarium quod Antonini vo- It Ant fee Itini-<br>cant, inter addita ad Ptolemæi geo-                                                             |
| Gr.T.h. Fr.               | Gregorii Turonensis historia<br>Francorum: Basilex anno 1568.                                                         | graphiam: Antuerpiz an, 1618. Juliani Augusti epistola: tomo 2, Juliep. ex editione Peravii : Luttecix ann. 1630.                                  |
| Heran.11.f # chr.         | HIERONY MI chronicon, an.<br>Christi, ut ibi numeratur 21,<br>ex recensione Scaligeri: Amstelo-                       | Justini apologia major , editionis Justap 2.p.53.<br>Parif. an. 1636.<br>Bibliotheca juris Canonici per Justel.                                    |
|                           | dami an. 1658.<br>Scaligeri in illud chronicon notz.                                                                  | Christophorum Justellum: Luteciz.                                                                                                                  |

| DE | 9 0 | 7 7 | TIO | AT C |
|----|-----|-----|-----|------|

|                     | DES CIT                               | TATIONS. vij                              |                  |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
|                     | L                                     | de Episcopis, sca ad Præsules.            | ad præf.         |
| Lab.feri.           | DHILIPPUS Labbeus de scrip-           | de Episcopis, romo 2.                     | de Fpi.p.301.    |
|                     | ▲ toribus Ecclefiafticis : Parifiis   | cpiftolæ, tomo 1,                         | ep.              |
|                     | anno 1660.                            | oratio 16: Ibid.                          | or.16.           |
| Lauf.c.67.p.999-    | Palladii hiftoria Laufiaca, Bi-       | Eliæ, Nicetæ, Billii, aliotumve           | n.               |
|                     | bliotheca Patrum, tom. 13: Parifiis   | notæ in Greg. tom. 2.                     |                  |
|                     | anno 1644.                            | Aliz rurlus noiz quz tomo t,              | t.r.n.p.80.      |
| Lco.dif.14-         | Differtatio 14, in Leonis opera       | adjectæ funt.                             |                  |
|                     | per Paschasium Quesnel, tom, 2,       | Gregorii testamentum ad calcem            | teft.            |
|                     | Luteciæ ann, 1675.                    | primi tomi post indicem editum,           |                  |
| ep.                 | Leonis magni epistolz: Ib. tom. 1.    | Tragadia qua dieitur Christus             | trag.            |
| Leont in Eat An in  | Leontii Byzaniini in Nestotium        | patiens, inter Gregorii carmina,          |                  |
| N.& E.              | & Emychen : Bibl. Patr. tom. 4,       | tomo 1.                                   |                  |
|                     | parre 1.                              | Gregorii vitaper Gregorium Pref-          | vit.p.18.19.     |
| Lib vit.            | Libanii vita per scipsum quæ est      | by terum orationibus præfixa.             |                  |
|                     | secundi tomi oratio prima: Parisiis   | Nicephori Patriatchæ Conftanti- N         | lphr.chr.        |
|                     | anno 1627.                            | nopolitani chronicon editum eum           |                  |
| Lloyd.              | Dictionarium historicum pet Ni-       | Eulebii chronicis, cum Syncello           |                  |
|                     | colaum Lloyd auctum: Oxonii an.       | &ce.                                      |                  |
|                     | 167t.                                 | Nicephori Callisti historia eccle- N      | phr.l. 1.c.36.   |
| Lup.can.            | Christiani Lupi notæ & scholia        | fiastica: Patisiis anno 1630.             |                  |
|                     | in canones: Bruxellis anno 1673.      | Gregorii Nysseni epistola ad Eus- N       | lyfad Euft.      |
| ep.                 | Diverfæ epiftolæ anno ferè 432.       | tathiam, Ambrofiam &c. tomo 3,            |                  |
|                     | scripia, per eundem Lupum edita:      | editionis Parifientis anno 1638.          |                  |
|                     | Lovanii anno 1682.                    | Noix Cafauboni in hanc epifto-            | ad Euft.n.C.     |
| £.1.p 110.          | tomus primus notarum in ca-           | lam à se editam: Hanoviæ an. 1607.        |                  |
|                     | nones, ut fup.                        | Gregorii ad Flavianum epistola            | ad FLp. 645.     |
|                     | M                                     | de Helladio Cæfarienfi , tom. 3.          |                  |
| Mar.con.            | DETRI de Marca de concor-             | ad Harmonium epistola, rom.3.             | ad Har p. 267.   |
|                     | I diâ sacerdotii & imperii : Pa-      | ad Lesoium Melitines Episco-              | ad Let. p. 113.  |
|                     | riliis anno 1669.                     | pum epiftola canonica, tom. 1.            |                  |
| Mar. & F.           | Marcellini & Faustini Lucifetia-      | ad Theophilum, tom. 3.                    | ad Th.p.161.     |
|                     | norum libellus precum ad Theo-        | de anima & resutrectione dia-             | an.& ref.p. 181. |
|                     | dolium : Parif. an. 1650.             | logus qui Macrinia inferibitur : Ib.      |                  |
| Men p.So.           | Menæa magna Gtæeorum die in           | de anima, tom. 2.                         | ani,p.91.        |
|                     | textu notato, pagina sen columna      | de baptismo, tom. 1.                      | bapt p aso.      |
|                     | ejuldem menlis octogelima: Vene-      | de vita beata seu de beatitudi-           | bea1.8-p.834.    |
|                     | tiis anno 1528.                       | nibus oratione 8, tom. 1.                 |                  |
| Menma,t jan.        | cadem die prima januarii, &           | adverfus eos qui castigationes            | caflig.          |
|                     | fic de fingulis mentibus.             | ægrè ferunt , tom. 3.                     |                  |
| Merc.in N. fen t.1. | In Nestorium Mercatoris opera         | de professione Christiana ad              | christ p 170.    |
|                     | feu alia iifdem adjuncta tomo 2,      | Harmonium, rom. 3.                        |                  |
|                     | editionis Gatnerii : Parif. an. 1673. |                                           | dc Abr p. 466.   |
|                     | N                                     | ritus fancti, cui inferta est laus fide i |                  |
| Naz.cas.140 fes     | REGORIT Nazianzeni ear-               | Abrahæ, tom. 3.                           |                  |
| cr.                 | men 140, ab ejus vita inci-           |                                           | de Baf.          |
|                     | piendo, tomo 2, illius operum : Pa-   |                                           | de fal. p.75.    |
|                     | zif, an. 1630.                        | tom. 2.                                   |                  |
|                     |                                       |                                           |                  |

| 4.1             |                                                 | BLE                                                                    |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| de hom.         | de homin's opificio, tom. s.                    | oratio in funete magni Melerii,                                        | v.Mcl.            |
| de Jer.         | de cuntibus Jerofolyma,rom.3.                   | tomo 3.                                                                | v.Mof.            |
| de ord.p.41.    | de ordinatione firâ, tom. 2.                    | de vitâ Molis, tom. 1.                                                 | v.s.o.            |
| de Plac.p.533.  | oratio funebris de Placillà Im-                 | conrra ufurarios.                                                      |                   |
| 1. Pol          | peratrice, romo 3.                              | de vita Gregorii Thaumarurgi,                                          | ▼ Th.             |
| de Pul.p.514.   | in funere Pulcheriæ Theodo-                     | tom. 3.<br>de Sto Theodoro martyre, 1. 3.                              | v.Thd.fenTheo     |
| de Qua.s.       | fii filiæ, tom. 3.<br>de Quadraginta Marryribus | O martyre, 1. 3.                                                       | *. 1 major 2 m. 0 |
| at Cari         | homilia 1, tomo 3, ubi & fecunda,               | FFICE du Saint Sacrement:                                              | Offices           |
|                 | rertia vetò in 10mo 2, est.                     | Oà Paris en 16                                                         | O Dien Storette   |
| de rela p.413.  | de refurrectione homilia 2, r. 3.               | Pauli Orofii hittoria : Bibliothe-                                     | Orofl w name:     |
| de St.p. 357.   | de Sto Stephano, tom. 3.                        | cæ Patrum romo 15.                                                     | O                 |
| de fubj.        | in illud, Quando sibi subjecerit                | P                                                                      |                   |
| or rooj.        | omnia &cc. rom. 2.                              | A NTONIT Pagi Franciscani                                              | Pagi an 6 a       |
| hex.p. 40       | in hexaemeron, rom, 1.                          | ANTONIT Pagi Franciscani Acritica in annales Baronii ad                | g., y             |
| jej.p.153.      | oratio in principium jejunio-                   | audum Chritti 20: Pat illis an. 1069.                                  |                   |
|                 | rum, tom. 2.                                    | Palladii dialogus de vitá Joannis                                      | Pall dial fin v.  |
| imag p 11.      | quid fit ad imaginem Dei &                      | Chryfostomi à Bigorio editus:Lute-                                     | Chry.             |
|                 | fimilitudinem, tom. 2,                          | ciæ anno 1682:                                                         |                   |
| in Apol.        | adverfus Apollinarem, tom. 3.                   | Petri Aurelii pro censuris Pari-                                       | P. Aur.c. 4.      |
| in Cant.        | in Cantica Canticorum, tom. 1.                  | fienfibus contra quartam ex octo                                       |                   |
| in Ecc.         | in Ecclefiaften : Ib.                           | Jefuitæ caufis præambulis, romo 1:                                     |                   |
| in Ephr.        | de Sta Ephræm, rom. 3.                          | Parifiis anno 1646.                                                    |                   |
| in Eun.l.1.     | contra Eunomium I. 1, tom. 1.                   | pro-epiftola Gallicanorum an-                                          | cp. G.p.46.       |
| in lum.p 367.   | in festum luminum seu Epi-                      | tistitum : Ibid.<br>pro censuris Paristensibus , tom.                  | and the second    |
| inf.p.318.      | phaniæ, rom. 3.<br>de infanribus præmaturè ab-  | 1: Parif. an, 1646.                                                    | pro Pari.         |
|                 | reptis, tom. 3.                                 | Dionysii Peravii de doctrina tem-                                      | Day doc Lay       |
| in Q.r.         | de Quadraginta Martyribus                       | porum: Parifiis anno 1627:                                             | retabelini.       |
| -               | homilia prima, r. 3, ubi & fecunda,             | dogmatum theologicorum to-                                             | dog.t.s.          |
|                 | tertia in tomo 2.                               | mo s: Ibid, anno 1650.                                                 | 406.00            |
| It. Jet p. 613. | de cuntibus Jerofolyma, rom.,                   | Rationarii temporum parte 2,                                           | rat.a.l.r.        |
| nat.Ch.p 346.   | in natale Christi: Ibid.                        | lib. 1: Parifiis anno 1652.                                            |                   |
| op.; t.p 45.    | de hominis opificio præfatio,                   | Philastrii Brixiensis caput seu ha-                                    | Phila.c.89.       |
|                 | tom.1.                                          | refis 89. Si jam ante Christum ab                                      |                   |
| paup.b.z.       | de pauper ibus amandis , tom. 2.                | Ophitis numeres : Bibliothecæ Pa-                                      |                   |
| perf p.101.     | de perfectione Christiani ad                    |                                                                        |                   |
|                 | Olympium, tom. 3.                               | Philostorgii historiz ecclesiasticz                                    | Philg.1.7.c.3.    |
| prol.           | · · · præfatio romo 1, præfixa,                 | lib. 7, ex editione Henrici Valefii:                                   |                   |
| Pyth.           | de Pythonissa epistola ad Theo-                 | Parifiis anno 1673.                                                    |                   |
| v.BaG           | dosium Episcopum, tom. z.                       | Valefii note in Philoftorgium.                                         | n.                |
| V. D.41.        | orario funebris in laudem Ba-                   | Philostorgii historia erichastica<br>exedirione Jacobi Gothofredi: Ge- | Philg.1.1.C.13.   |
| v.Gr.           | filii magni frattis fui, tom. 3.                |                                                                        |                   |
|                 | de vita Gregotii Thaumaturgi,                   | nevæ anno 1643.<br>Supplementa Philostorgiana ec-                      |                   |
| virg.           | de virginirare, rom. 3.                         | clefiafticæ historiæ fubjunæa.                                         | -y.               |
| v.Ma.           | de vira Sancta Macrina fororis                  |                                                                        | That of           |
|                 | fuz, rom. 2.                                    | dex 8: Geneva anno 1611,                                               | 1 800,000         |
|                 | ,                                               | Poffevini                                                              |                   |
|                 |                                                 | a one tam                                                              |                   |

DES CITATIONS. Possevini apparatus: Coloniz an- | tione Valefii cum Evagrio &c. Pa-Poffap. fes rifiis anno 1571. Policy. Thefauri afcetici per Petrum Pof-Theodoreti Cyrenfis episcopi dia- Thdrt.dial.t. Poff afca fidum edití opusculum 2: Tolosæ logus 1, contra Eurychianos, tomo 4. editionis Sirmondi : Parifiis anno anno 1684. Excerpta de legationibus ex histo-1641. Prife. ria Gothica Prilci Rhetoris; in cor-... epiftolæ, tomo 3 pore historiæ Byzantinæ: Parisis ... hæteticarum fabularum liber 1. anno 1648. Procli Constantinopolitani ho-... historiz ecclesiasticz lib. 3, tomo hills Procl.b.fen or. 3. Si addatur v. designatur editio milia seu oratio 11: Romæ anno Valefii Parifiis anno 1673. ... reprehensio XII. capitum Cyril- in Cyr. Prollit. Claudii Prolemei geographicorum liber 3: Antuerpiz anno 1618. li, tomo 4 ... historiz ecclesiastica liber a, ut 1.3.c.c. N D R E & Riveri criticus fafupra. Rivil.L. Themistii oratio ;, ex editione Themior. s. eer : Genevæ anno 1660. Rufl.r.c.v. Rufini historia ecclesiastica seu Toannis Harduini : Luteciæ anno ex Eusebio versa, seu Eusebio addi-1684. Theophanis chronographia: Pa- Thphn. ta: Antuerpiz anno 1548. rifiis anno 1665. Scult. BRAHAMI Sculteti medul-Historia eeclesa tripartita exTheo-Tripdoreto , Socrate , & Sozomene ab ▲ la Patrum : Francofurti anno Epiphanio versis per Cassiodorum Sid.J. 1-c.7. Apollinaris Sidonii epistolarum digefta: Parifiis anno 1562. lib. 1, epiftola 7. Six.S. few Sixt. Sixti Sinensis bibliotheca sancta: BASILII menologium ab Ugh.p.1140. Ughello editum in Iua Italia Coloniz anno 1626. Socr.1.5.C.11.P. Socratis historia ecclefiastica ex facta . tom.6: Romz anno 16tt. editione Valefii : Parifiis an. 1668. Vincentii Lerinensis commonito- Vinc.L. Soz.L.4.c.6. Sozomenis historia eeclesiastica rium cum Salviano editum : Pariex editione Valefii : Parifiis anno siis anno 1667. 1668 Vitz Patrum per Rofweidum Vit.P. n. prol-Valefii notæ & prolegomena in editæ: Antuerpiæ anno 1615. hanc historiam. Voffii de historicis grzeis vel Vost ha svilat. latinis : Lugduni Batavorum anno Spic.1.3. Spicilegii veterum aliquot seriptorum per D. Lucam Dacheri, tom. 1: Parifiis anno 1659. ... de poetis grzeis vel latinis : po.g./es lat. Suid a, 6 Suidæ lexicon in littera a, C, & fic Amstelodami anno 1614. de cæteris : Genevæ anno 1610. Jacobi Ufferii differtatio de vete- Uff fym. Syn.ep.1.p.167. Synefii Cyrenzi epiftolarum quinribus (vmbolis, chronologia fac: a ra: Luteciz anno 1640. adjecta: Oxonii anno 1660. Petavii in Synehum notz. ONAR & commentarii in Zon.can.p.141. Tert bapt.c.12. Canones : Parifiis anno 1618. ERTULLIANI de baptismo ex editione Rigaltii: Luteciz Zolimi comitis historiarum lib. 2, Zollap 686. anno 1634. in historia Augustà : Francofurti Thdr. L.l.s. Theodori Lectoris lib. 2, ex edianno 1590. Hift. Eccl. Tom. IX.

# TABLE DES ARTICLES

### ET DES NOTES.

| C + 1 1 2 70 11 | ACTUAL TO COLORS ADDITIONS                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | ASILE LE GRAND, ARCHEVESQUE                               |
| DE CES          | AREE EN CAPPADOCE, ET CONFESSEUR.                         |
| ARTICL          | E 1. A 7 AISSANCE de S. Basile: Noblesse de son           |
|                 | LV extraction. page t                                     |
| II.             | Vertu de S' Macrine & de son mari ayeuls paternels        |
|                 | du Saint.                                                 |
| III.            | Du pere & de la mere de S. Basile.                        |
| 1 V.            | Des freres, des fæurs, & de quelques autres parens du     |
|                 | Saint. 7                                                  |
| v.              | De l'enfance du Saint, & de son battesme.                 |
| VI.             | S. Basile va étudier à Cesarée, & à Constantinople ou     |
|                 | il ecoute Libanius. 10                                    |
| VII.            | S. Basile va à Athenes, où il lie une étroite amitié avec |
|                 | S Gregotre de Nazianze. 13                                |
| VIII.           | Sage conduite de S. Basile à Athenes : Il se resout de se |
|                 | confacrel à Dieu: Quelles études il a faites. 15          |
| IX.             | Saint Basile quitte Athenes & enseigne l'eloquence à      |
|                 | Ce aree. 19                                               |
| X.              | Saint Bastle renonce tout à fait au monde ; écrit à       |
|                 | Apollinaire. 11                                           |
| XI.             | S. Bafile fait divers voyages en Syrie & en Egypte. 23    |
| XII.            | Des morales de S. Bafile , & de quelques traitez qui y    |
|                 | Sont joints. 16                                           |
| XIII,           | Saint Basile est fait Letteur : Il fait amitie avec       |
|                 | Eustashe de Schaste & ses disciples. 29                   |
| XIV.            | S. Basile choisit sa retraite dans le Pont auprés de sa   |
| **              | mere. 31                                                  |
| X V.            | Mort de Naucrace frere de S. Bafile. 32                   |
| X V I.          | Saint Basile écrit une excellente lettre à Saint Gregoire |
| ,               | de Nazianze pour l'attirer auprès de luy dans le          |
|                 | Pont. 34                                                  |
| XVII.           | Saint Basile quitte son bien: Ses austeritez & ses autres |
|                 | pertus. 36                                                |

|              | DES ARTICLES.                                                         | xi                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| XVIII.       | Maladies de S. Basile : Son amour pour la cha<br>gravité, l'humilité. | yftesé , lá<br>. 38 |
| XIX.         | S. Gregoire de Nazianze se retire dans le Po                          |                     |
|              | S, Basile : De quelle maniere ils y vecurent.                         |                     |
| x x.         | Saint Bafile & Saint Gregoire de NaZianZe                             |                     |
| *****        | ensemble l'Ecriture & la tradition : S. Bal                           | ite affift          |
|              | les pauvres dans une famine.                                          | 41                  |
| XXI.         | S. Bafile établit un monaftere pour luy &                             |                     |
| AAI.         | d'autres dans le Pont , où il prefche partes                          |                     |
|              | de la pieté.                                                          | 4                   |
| XXII.        | Des Regles & des Afcetiques de S. Bafile.                             | 46                  |
| XXIII.       | Des constitucions monastiques , & de quelque                          |                     |
| AAIII        | écrits de S. Bafile pour les moines.                                  | 45                  |
| XXIV.        | Diverses choses qui regardent la vie solitaire                        |                     |
| 26.26.4.4.   | Balile.                                                               | 51                  |
| xxv.         | S. Balile écris diverses lessres dans la solistade                    |                     |
| XXVI.        | S. Bafile ne veut point fe meier dans les diff                        |                     |
| 25 25 Y 1,   | Semiariens contre les Anoméens.                                       | 56                  |
| XXVII.       | Quel estoit Dianée de Celarée : S. Basile s'en                        | Cepare 4            |
| 20 20 7 2 20 | cau e du formulaire de Rimini : S. Gregoire                           |                     |
|              | encore auprès de S. Bafile.                                           |                     |
| XXVIII       | Fulien écrit à S. Balile, qui semeque de luy.                         | 61                  |
| XXIX.        | Mort de Dianée : Election d'Eufebe son succes                         |                     |
| XXX.         | S. Bafile eft fait Preitre : Sa de folition & fa                      |                     |
| 26.26.26.    | dans la prefirife: Son premier fermon.                                | . 67                |
| XXXI.        | Division de Saint Basile aves Eusebe son Ev                           |                     |
| 26 26 26 1.  | quitte Cefarée & je retire dans le Pont :                             | Ecrit d             |
|              | l'Eglise de Cesarée                                                   | 70                  |
| XXXII.       | Occupations de S. Basile dans sa retraite.                            | . 72                |
| XXXIII       | Esas des Ariens & des Semiarsens au comme                             |                     |
| 26.26.26.2   | du regne de Valens.                                                   | 73                  |
| XXXIV.       | Etat des principales Eglises.                                         | 77                  |
| XXXV.        | Hestoire d' Eustathe de Schaste jusqu'à son episc.                    | obat. 79            |
| XXXVI.       | Episcopat d'Eustathe : Sa condannation a M                            | elitene             |
|              | & le refte de fon bistoire.                                           | 81                  |
| XXXVII.      | Maurs d' Bullathe.                                                    | 83                  |
| XXXVIII      |                                                                       | 84                  |
| XXXIX.       | De l'heresie des Aeriens.                                             | 87                  |
| X L.         | Valens vient à Cefarée , où Sains Bafile eft ap                       | pellé pan           |
|              | Eusebe.                                                               | 89                  |
| X L.I.       | S. Bafile revient à Cefarte, & défend l'Eglif                         |                     |
|              | čij                                                                   |                     |
|              |                                                                       |                     |

| <b>x</b> ij    | TABLE                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Valens: Les historiens, mesme les heretiques font son                                                           |
|                | eloge. 92                                                                                                       |
| X L I I.       | Saint Bafile affifte les pauvres en plusieurs manieres                                                          |
|                | durant une famille ; écrit pour Saint Gregoire de<br>NaZianZe. 96                                               |
| XLIII.         | Eusebe meurt : S. Gregoire de Nazianze conseille à S.<br>Basile de se retirer , agit cependant par son pere     |
|                | pour le faire elire Evefque. 98                                                                                 |
| KLIV.          | Troubles & brigues pour la chaire de Cefarée, dignité<br>de cette Eglife. 101                                   |
| KLV.           | S. Bafile est elu Archevesque de Cesarte. 103                                                                   |
| XLVI.          | De quelle maniere S. Bafile a gouverne fon peuple. 105                                                          |
| KLVII.         | De quelques lettres écrites par S. Basile pour l'instruc-<br>tion de diverses personnes. 108                    |
| KLVIII.        | S. Basile écrit diverses lettres de recommandation &<br>de consolation. 111                                     |
| XLIX.          | Du soin de S. Basile pour la ville de Cesarée : & deses                                                         |
| L I 2.         | lettres à Libantus. 113                                                                                         |
|                | Affection de S. Bafile pour les Religieux. 115                                                                  |
| . I.           | Soin de S. Bafile pour les pauvres : Il fait baftir un                                                          |
|                | hospital & une eglise. 117                                                                                      |
| . I I.         | Exactistude de S. Bajile pour l'ordination des Cleres:                                                          |
| .111.          | Versu & reputation de son Clergé. 120                                                                           |
| LIV.           | Vertu des Ecclesiastiques de Cesarée sous S. Basile. 121                                                        |
| L V.           | Histoire de Paregoure Prestre. de Glycere Diacre. 114                                                           |
|                | Conduite de S. Basile à l'égard de ses suffragans. 126                                                          |
| . ∨ <b>1</b> . | Saint Basile attire enfin S. Gregoire de Nazianze à<br>Cesarie : mais ne l'u peut rétents. 128                  |
| LVII.          | Cefarée : mais ne l'y peut résenir. 128<br>Les Evefques de Cappadose mecontens de l'ordination                  |
|                | de S. Bafile, cedent à sa sagesse & à sa douceur. 130                                                           |
| LVIII.         | Recit de ce qui se passa entre S. Basile & Gregotre son<br>oncle.                                               |
| LIX.           | S. Basile prie S. Eusebe de le venir voir: Il gemit des<br>maux de l'Eglise; & entreprend de la secourir. 1;5   |
| L X.           | S. Basile prie S. Athanase de travailler avec les Osci-<br>dentaux pour le soulagement del Eglise d'Orient. 137 |
| LXI.           | S. Basile sasched achever la réunion des Macedonsens                                                            |
| LXII.          | avec l'Eglife. 139<br>S. Bafile écrit au Pape Damafe, & envoie le Diacre                                        |
|                | Dorothée en Occident. 140                                                                                       |
| LXIII.         | Conduite de S. Bafile fur la divinité du S. Espris. 143                                                         |

7.1.

|              | DES ARTICLES, xiii                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| LXIV.        | Un moine condanue la conduite de S. Bafile. 146         |
| LXV.         | Saint Athanase défend S. Basile . & S. Gregoire de      |
|              | Nazianze le vient trouver. 148                          |
| LXVI.        | S. Bafile cerit à Elie contre ses Calomniateurs, 151    |
| LXVII.       | Valens vient à Cesarée pour y persecuter les Catholi-   |
|              | ques. 153                                               |
| LXVIIL       | Le Prefet Modeste attaque en vain S. Basile. 154        |
| LXIX.        | Saint Basile resiste encore à Modeste & a d'autres en   |
|              | presence de Valens. 158                                 |
| LXX.         | Valens vient al'eglisele jour de l'Epiphanie. 159       |
| LXXI.        | La maladie de Galate sutvie de sa mort, arreste l'exil  |
|              | de S. Bafile. 161                                       |
| LXXII.       | Valens voulant signer l'exil de S. Basile, ses plumes   |
|              | se rompent, & la main luy tremble. 162                  |
| LXXIII.      | Valens vient encore à l'Eglise, s'entretient avec Saint |
|              | Basile, & luy accorde diverses choses: Modeste          |
|              | gueri par ses prieres devient son amt. 164              |
| LXXIV.       | Saint Basile est persecuté au sujet d'une dame par le   |
|              | Vicaire du Pont. 167                                    |
| $L \times V$ | Dorothee revient d'Occident avec Sabin, & en ra-        |
|              | porte diverses lettres: Saint Basile prie S. Melece d'y |
|              | repondre. 170                                           |
| LXXVI,       | Lettres des Orientaux & de Saint Basile aux Occi-       |
|              | taux. 172                                               |
| LXXVII.      | La Cappadoce est divisée en deux provinces. 174         |
| LXXVIII.     | Anthime de Tyanes se porte pour metropolitain de la     |
|              | sconde Cappadoce, & fait beaucoup de peine à S.         |
|              | Bafile. 176                                             |
| LXXIX.       | S. Bajile fait S. Gregoire Evelque de Sasimes. 17.8     |
| LXXX.        | S. Gregoire abandonne l'Eglise de Sasimes, & consent    |
|              | à gouverner calle de Nazsanze jous jon pere : Sasnt     |
|              | Bafiles' accorde avec Anthime. 180                      |
| LXXXI.       | Saint Basile uni avec Eustathe est maltraité par ses    |
|              | disciples: Le désend neanmoins contre Theodote de       |
|              | Nicople. 183                                            |
| LXXXII.      | Eustathe convient de la vraie foy avec S. Basile : Ce   |
| * *******    | Saint fouhaite conferer avec S. Eufebe. 184             |
| LXXXIII.     |                                                         |
| A.           | Evefques: Ene le peut par la faute de Theodote:         |
| LYVVIV       | Du Comte Terence. 187                                   |
|              |                                                         |

é iij

| xiv                   | TABLE                                             |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|
| LXXXV.                | Saint Basile va voir S. Eusebe à Samosates:       |          |
| LXXXVI.               | Evelque de Carrhes.                               | 191      |
|                       | S. Bafile fait Evefque un domeflique de Simpli    |          |
| LXXXVII               |                                                   |          |
|                       | Thesfalonique, luy envoient le corps de Sair      | it Sabas |
|                       | Martyr.                                           | 194      |
| LXXXVIII              |                                                   |          |
| T 77 77 17            | Basiles en plaint.                                | 196      |
| LXXXIX.               | Saint Basile va en Armenie : Affaire d'Atas       |          |
| V.C                   | Jovin Evefque de Perrhe.                          | 197      |
| X C.                  | Eustathe signe la confession de foy que Saint B   |          |
|                       | presente, promet de venir au Concile de ce        |          |
| VCI                   | Gymanque.                                         | 199      |
| XCI.                  | Eustaine se declare absolument contre Saint       |          |
| W.C.Y.T               | & declame contre luy.                             | 202      |
| XCII.                 | Eustathe accuse S. Basile de suivre les erreurs a | Apous-   |
| VOIII                 | naire: Le Saint demeure trois ans dans le silen   |          |
| XCIII.                | S. Bafile justifie son silence à l'égard d'Eusta  |          |
| 37 O'Y 17             | rejette la proposition d'un faux accord.          | 106      |
| XCIV.<br>XCV.         | S. Ephrem vient voir S. Bafile.                   | 208      |
| ACV.                  | S. Basile tombe malade : Les Ariens s'empa        |          |
| VOIL                  | l'Eglise de Tarse.                                | 210      |
| XCVI.                 | S. Basile cerit diverses lettres dans sa maladie  | conjec   |
|                       | les Catholiques d'Antioche & d'Alexandr           |          |
| XCVII.                | cuteZ parles Ariens.                              | 212      |
| ACVII.                | Saint Basile est menacé par les Ariens : Mort de  |          |
|                       | Emmelie fa mere.                                  | 214      |
| XCIII.                | D' Athanase Evesque d' Ancyre . & de Muson        |          |
| VCIV                  | que de Neocefaree                                 | 216      |
| XCIX.                 | Des Prestres Santissime & Dorothie.               | 219      |
| <b>-</b> .            | Saint Basile & les Orientaux ecrivent de nour     |          |
| 2.1                   | Occident.                                         | 221      |
| CI.                   | Evagre vient en Orient & fe joint à Paulin : S    |          |
| CII.                  | est mal satisfait de l'Occident.                  | 223      |
| - 1 I.                | Famine en Cappadoce: S. Bafile va à Nazi          |          |
|                       | Son union avec S. Amphiloque.                     | 215      |
| CIII.                 | Saint Bafile écrit à S. Amphiloque fur fa prom    |          |
| 7 7 77 + . 10 2 . 10. | l'episcopat, & est visité de luy estant malaa     |          |
| CIV.                  | Saint Bafile ecrit fon livre du S. Effrit, & d    |          |
| Sty Section           | lettres pour instruire S. Amphiloque.             | 128      |
| V. 115                | Saint Basile éerit à Saint Eusebe banni en The    | set, O   |

|              | DES ARTICLES. XV                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------|
|              | maintient l'union à Samo fates : D'Otrée Evefque         |
|              | de Melitene. 230                                         |
| CVI.         | Saint Basile malade fait ses deux premieres epistres     |
| C V 1.       | canoniques, et écrit a S. Eulebe. 232                    |
| CVII.        | Saint Bafile travaille pour l'Eglife d'Ifaure, & va en   |
| C 1 11.      | Lyeaonie: La province d'Ifaurie s'unit a l'Eglife. 133   |
| CVIII.       | Les Evesques du Pont se divisent d'avec Saint Basile.    |
| O 7 111.     | qui leur égrit. 216                                      |
| CIX.         | S. Balilefait un voyage à DaZimone dans le Pont. 237     |
| CX.          | Aversion de ceux de Neocesarée pour S. Basile. 239       |
| ČXI.         | Ceux de Neocesaree ecrivent contre S. Bajile , & il leur |
| CAI.         | čerit pour les adoucir. 241                              |
| CXII.        | S. Basile écrit plus sortement à ceux de Neocesarée: Il  |
| CATI.        | weut aller a Nazianze: Quelques Eglises de Lycie         |
|              |                                                          |
| ONLL         | demandent sa communion 142                               |
| CXIII.       | Damasereçoit Vital , & favorise Paulin contre Saint      |
|              | Melece. 244                                              |
| CXIV.        | Dorothée revient d'Occident avec quelques lettres: l'a-  |
| 1            | lentinien I. écrit pour les Casholiques à Orient. 246    |
| CXV.         | Demosthene persecute les Catholiques & Saint Gregoire    |
|              | de Nysse: Conciliabule d'Aneyre: S. Basile cerst à       |
|              | ceux de Caleide & de Beree. 247                          |
| CXVI         | Demosthene vient à Cesarée : Les Ariens veulent tentr    |
|              | un Coneile pour deposer S. Bajile. 249                   |
| .CXVII.      | Eustathe recherche ouvertement la communion des          |
|              | Artens. 250                                              |
| CXVIII.      | Mort de S. Theodote Evefque de Nicople : Fronton fon     |
| 100          | successeur trahit l'Eglise , & persecute les Cathols-    |
|              | aucs. 152                                                |
| CXIX.        | Euphrone est transfere de l'Eglife de Colonie à celle de |
| 7            | Nicople 255                                              |
| CXX.         | Le levre du S. Esprit approuvé par divers Evesques:      |
| 4 7 47       | Plaintes de S. Basile contre Damase. 257                 |
| CXXI.        | Voyages de Sanciffime : Perfecution des folitaires de    |
|              | Syrie: S. Balile cerita S. Barje d' Edelle. 259          |
| CXXII.       | S. Bafile ecrit publiquement contre Euftathe. 261        |
| CXXIII.      | Diverses lettres sur l'affaire d'Eustathe. 263           |
| CXXIV.       | Saint Bafile écrit à Diodore ; ne peut je trouver au     |
| - 25 25 - 11 | Concile de la Lycaonie. 265                              |
| CXXV.        | Apolimante fe declare contre l'Eglife : Les Confesseurs  |
| CAA I.       | d'Egypte s'opposent à luy : S. Basile les en remer-      |
|              | sie. 167                                                 |
| 1.77         | bit?                                                     |

| χvj  |              | _     | TABLE                                                                                            |                |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| СХ   | ΧV           | Ί.    | S. Bafile blafme les Confesseurs d'avoir receu le<br>celliens.                                   | 268            |
| cx   | ΧV           | II.   | Les Orientaux demandent aux Occidentaux                                                          |                |
|      |              |       | dannation d'Eustathe & d'Apollinaire : S                                                         |                |
|      |              |       | écrit à S. Ambroife.                                                                             | 269            |
| CX   | XV           | III   | . Lettre de S. Basile à S. Epiphane : Des Magusée                                                | ms 272         |
| CX   | XI           | X.    | S. Bafile écrit à Pierre d'Alexandrie.                                                           | 274            |
| CX   | XX           | ζ.    | Les ravages des Gotsobligent Valens de ceffes                                                    |                |
|      |              |       | secution : Dernieres actions de S. Basile.                                                       | 176            |
| CX   | XX           | ۲I.   | Mort de S. Bafile , & ses funerailles.                                                           | 278            |
| CX   | XΣ           | II.   | Sentimens de S. Gregoire de Ny ffe, de S' Mai                                                    |                |
|      |              |       | de S. Gregoire de Nazianze sur la mort de S                                                      |                |
|      |              |       | Panegyrique prononcé à sa louange.                                                               | 279            |
| CX   | XX           | HI    | . Estime universelle qu'on a eue pour S. Basile.                                                 | 281            |
| CX   | X            | IV.   | On fait la feste de S. Bafile auffitost après                                                    | (a mort:       |
|      |              |       | De ses miracles.                                                                                 | 283            |
| CX   | XX           | V.    | Reputation des écrits de S. Basile, & de son st                                                  | le. 185        |
|      |              | VI.   | De l'Hexaemeron de S. Basile.                                                                    | 287            |
|      |              | I V I |                                                                                                  | 190            |
| СХ   | $\mathbf{x}$ | VII   | I. Des écrits de S. Bafile contre les heretiques , pa                                            | rticulse-      |
|      |              |       | rement de celui du S. Esprit.                                                                    | 292            |
|      |              | ΙX.   | Des livres contre Eunome.                                                                        | 293            |
| СХ   | L.           |       | Divers autres écrits de Saint Bafile contre les                                                  |                |
| CV   | LI           |       | ques.<br>Homelies de Saint Basile sur les Saints , c                                             | 295            |
| U A  |              | •     | jehne.                                                                                           |                |
| CX   | LI           | Ŧ     | Homelies de S. Basile sur la morale.                                                             | 196            |
|      | Li           |       | Suite des homelies morales: Livre sur le battes                                                  |                |
| Ci   | īv.          | • • • | Liturgie de Saint Basile, & autres écrits p                                                      |                |
| -    |              |       | Supposed.                                                                                        | 302            |
| -    |              |       | 371.0                                                                                            |                |
|      | IN           |       | GREGOIRE DE NAZIAI                                                                               | NZE,           |
| s U  | RN           | ом м  | E' LE THEOLOGIEN, ARCHEVES                                                                       | QUE            |
| I    | ) E (        | CON   | STANTINOPLE, ET CONFESSET                                                                        | JR.            |
| AR   | TIC          | EI.   | P Ourquoi Dieu a fait naistre S. Basile & S.                                                     |                |
| II.  |              |       | L en un mesme temps & en une mesme provinc<br>De la vie du Saint écrite par le Prestre Gregoire, | 305            |
| • •• |              |       | ville de Nazianze sa patrie.                                                                     |                |
| 111  | ,            |       | Vertu de Sainte Nonne mere du Saint.                                                             | 307            |
| 1 7  |              |       |                                                                                                  | 309<br>A       |
| - 1  |              |       | Grégoire perc du Saint passe de la seste des Hypsy<br>la religion Chrétienne.                    |                |
|      |              |       |                                                                                                  | 312<br>Attesme |
|      |              |       | , V + D                                                                                          | mose me        |

|           | DES ARTICLES. YVII                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| v.        | DES ARTICLES. xvij<br>Battesme de Gregoire le pere; de la vie qu'il mena jusqu'à |
| ٧.        |                                                                                  |
| VI.       | fon epistopat. 314 Gregoire le pere est fait Evesque de NaZianZe; sa conduite    |
| * 1.      | dans cette charge. 315                                                           |
| VII.      | E oge de Gregoire le pere.                                                       |
| V 111.    | Des freres de S. Gregoire : Miraeles de sa naifiance: Vision                     |
|           | que luy fit embrasser la chasteté. 322                                           |
| IX.       | Saint Gregoire va etudier dans les pays êtrangers : Il est                       |
|           | agité d'une tempeste en allant en Greee: Du battesme des                         |
|           | laigues. 325                                                                     |
| X.        | Les prieres du Saint & celles de ses parens appaisent la                         |
|           | tempeste: Il se consacre de nouveau à Dieu: Du temps                             |
| *27 T     | qu'il passa a Athenes. 327                                                       |
| XI.       | S. Gregoire retourne en son pays avec son frere Cesaire, qui                     |
| XII.      | va en uite à la Cour de Constance. 330                                           |
| X11.      | S Gregoire reçoit le battesme, & abandonne les esperances                        |
| XIII.     | Austerite? & maladies de S. Gregoire: De quelle maniere                          |
| 22 1 1 1. | Total Control                                                                    |
| XIV.      | S. Gregoire rend son elequence fainte & Christienne. 338                         |
| xv.       | Amour de S Gregoire pour le silence & pour la retraite. 339                      |
| XVI.      | S. Gregoire prend foin de la maifon de son pere : Des peines                     |
|           | qu'il trouva dans cet emploi. 342                                                |
| XVII.     | S. Gregore fe retire quelque temps aves S. Bafile ; retourne                     |
|           | à son pere dont les moines de NazianZe s'estoient separeZ                        |
|           | parcequ'il avoit signe le formulaire de Rimini. 345                              |
| XVIII.    | Sentimens de S. Gregoire sur la vertu que doit avoir un                          |
|           | Prestre , & sur les difficultez que renferment les fonc-                         |
|           | tions du jacerdoce. 348                                                          |
| XIX.      | S. Gregoire est fait Prestremalgré luy, & se retire dans la                      |
| 35.35     | folisude. 352                                                                    |
| XX.       | Saint Gregoire revient à NazianZe pour y commencer ses                           |
| XXI.      | fonctions a Pasque.                                                              |
| AAI.      | S. Gregoire prononce un second discours sur son ordination,                      |
|           | & compose jon apologetique : Sains Basile est aussi fait<br>Prestre.             |
| XXIL      | Cesaire soutient sa soy contre les attaques de fusien, &                         |
| and the   | and the Court                                                                    |
| XXIII.    | Gregoire le pere resiste à un officier de fulien: Saint Gregoire                 |
|           | fait deux di cours contre ce prince: De Candidien. 359                           |
| XXIV.     | S. Gregoire le retire dans le Pont avec S. Balile; revient a                     |
|           | ccl, Tom, IX,                                                                    |

Ariens.

XLV.

Saint Gregoire est presé de prendre soin des Catholiques

de Constantinople . & se resout d'y aller.

407

410

|         | DES ARTICLES.                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X L V L | DES ARTICLES, xix Arrivéede S. Gregoire à Constantinople: Du don qu'il                                   |
| -       |                                                                                                          |
| XLVII.  | De l'Anastasie: S. Gregoire y assemble les Catholiques 414                                               |
| XLVIII. | 8. Gregotre apprend aux Catholiques a ne pas s'entretenir                                                |
|         | fur les disputes de la religion. 416                                                                     |
| XLIX.   | S. Gregoire refute les heretiques par ses raisons , & les                                                |
|         | gagneparja douceur. 418                                                                                  |
| L.      | Saint Gregoire est ecouté avec une admiration univer-                                                    |
| 2.2     | felle. 410                                                                                               |
| LI.     | Pureté de la doctrine de S. Gregoire : il enseigne egale-                                                |
|         | ment les verieez de la foy or de la morale. 423                                                          |
| LII.    | Delavie que S. Gregoire menoit dans Constantinople:                                                      |
| LIIL    | Eloge qu'en fast Rufin. 425                                                                              |
| LILL    | Effet des predications de S. Gregoire: S. ferome étudie                                                  |
| LIV.    | l'Ecriture fous luy : De Pont. 418                                                                       |
|         | Same Gregoire est lapidé, & mis en justice par les here-<br>tiques.                                      |
| LV.     | Sentimens de S. Gregoire dans la persecution: Il tasche                                                  |
|         |                                                                                                          |
| LVI.    | S. Gregoire appasso une division qui s'estois allumée en-                                                |
|         |                                                                                                          |
| LVII.   | De divers eleges on discours de S. Gregoire. 438                                                         |
| LVIII.  | Plaintes de Saint Gregoire contre les mauvais Prelais                                                    |
|         | de son temps. 440                                                                                        |
| LIX.    | Description de Maxime le cynique : Il vient à Constan-                                                   |
|         | tinople on il trompe S. Gregotre. 443                                                                    |
| LX.     | Intriques de Maxime pour le faire Evelque de Confian-                                                    |
|         | tinople: Son ordination scandaleuse. 446                                                                 |
| LXI.    | S. Gregoire went se returer, & est retenu par le peuple, qui                                             |
| LXII.   | l'aime plus qu'auparavant. 449                                                                           |
| LAIL    | Saint Gregoire se retire quelque temps à la campagne :                                                   |
| LXIII.  | Discours qu'il fait au peuple à son retour. 452                                                          |
| ~       | Maxime est rejetté par Theodoje, par les Prelats de                                                      |
|         | Macedoine, & par le Pape Damase: Il trouble Pierre<br>d'Alexandrie, qui se réunis à S. Gregoire: D'Alype |
|         | gour erneur de Connedoce                                                                                 |
| LXIV.   | Theodose vient à Constansinople; ofte les eglises aux                                                    |
|         | Ariens ; les donne à S. Gregoire : Le peuple demande                                                     |
|         | l'inshronization de ce Saint. 457                                                                        |
| LXV.    | Pourquoi S. Gregoire refusel episcopat de Constantinople:                                                |
|         | Defa 48 & de fa 27 orasjon. 460                                                                          |
|         |                                                                                                          |

| xx      | TABLE                                                                                      |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LXVI.   | Des oraisons 38, 39, 40, 44, 3, 6 26 de Sai                                                |                      |
| LXVII   | goire.  Douceur de Saint Gregoire envers les heretiq                                       | 462<br>nes ani       |
|         | l'avoient voulu aßassiner : Sa conduite en                                                 | vers les             |
|         | grands: Son desinteressement.                                                              | 466                  |
| LXVIII. | En quel esas Sains Gregorre mes l'Eglise de Co<br>nople.                                   | 168 468              |
| LXIX.   | Theodose assemble le second Consile acumenique                                             | ue : Des             |
|         | Evefques qui le composoient.                                                               | 471                  |
| LXX.    | S. Gregoire est établi Evesque de Constantinople.                                          | 474                  |
| LXXI.   | Saint Gregoire ne pouvant donner la paix à<br>d'Antioche, prend le dessein de quitter Conj | l Egisje<br>Inntino- |
|         | ple.                                                                                       | 475                  |
| LXXII.  | Les Prelats d'Egypte & de Macedoine arr                                                    | ivez au              |
|         | Concile, murmurent contre S. Gregoire, qu                                                  |                      |
|         | sur cela la permission de se retirer.                                                      | 478                  |
| LXXIII. | Raisons qui porterent S. Gregoire à se demettre                                            | , or les             |
|         | Evelques al abandonner.                                                                    | 480                  |
| LXXIV.  | Saint Gregoire obtient de l'Empereur permissi                                              | on de se             |
|         | retirer: Il dit adieu a son peuple.                                                        | 483                  |
| LXXV.   | Neclaire est fait Evesque de Constantinople.                                               | 486                  |
| LXXVI.  | Du second & du trossteme Canon du Coneile:                                                 | Autorité             |
|         | de l'Eglise de Constantinople.                                                             | 489                  |
| LXXVII. | Des autres Canons du Concile: Insolence des .                                              | Macedo-              |
|         | niens.                                                                                     | 491                  |
| LXXVIII | . Du symbole & de quelques autres particula                                                | ritez du             |
|         | Coneile.                                                                                   | 494                  |
| LXXIX.  | D'Optime & des autres Evesques établis pou                                                 | r centres            |
|         | de la communion dans l'Orient.                                                             | 496                  |
| LXXX.   | De l'ausorite du Coneile & de ses Canons.                                                  | 498                  |
| LXXXI:  | Maxime le cynique appuyé par l'Italie, veut                                                | troub!er             |
|         | Nettaire : Il eerit contre S. Gregoire.                                                    | 501                  |
| LXXXII. | Tellament de S. Gregoire.                                                                  | 503                  |
| IVVVII  | T. Caine Gregoire remient à NazianZe .où il se ju                                          | llifie par           |

LXXXV.

Gregoire.

|               | DES ARTICLES,                                                                                    | xxi     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ŁXXXVII.      | Lettres du Saint à Sigance & à Timothèe.                                                         | 513     |
| LXXXVIII.     | S. Gregoire écrit à Cledone contre les Ajollinari                                                | tes qui |
|               | avoient fait un schisme à Naziance.                                                              | 515     |
| LXXXIX.       | Les Apollinaristes mettent un Evesque à Na?                                                      |         |
|               | Saint Gregoire s'en plaint au Metropolitain                                                      | O AN    |
|               | Gourgerneur.                                                                                     | 518     |
| x c.          | S. Gregoire passe tout le Caresme sans parler :                                                  | Maisil  |
|               | écrit à quelques personnes.                                                                      | 520     |
| XCI.          | Saint Gregoire écrit à Eulale, à Hellade, à Theo                                                 | dore de |
|               | Tyanes: S'excuse d'aller au Concile ou Thec                                                      | doje le |
| ***           | presoit de se trouver.                                                                           | 522     |
| XCIL          | S. Gregoire se charge de l'Eglise de Nazianze:                                                   |         |
|               | Olympe fur un divorce.                                                                           | 524     |
| XCIII.        | Lettres du Saint à Olympe pour la ville de Na.                                                   |         |
| 37.07.17      | & pour Nicobule.                                                                                 | 527     |
| XCIV.         | Saint Gregoire écrit pour l'Eglise aux grands                                                    |         |
| W.C.W         | Cour.                                                                                            | 529     |
| XCV.<br>XCVI. | D'Eulale cousin & disciple de S. Gregoire.                                                       | 530     |
| ACVI.         | Le Saint fait enfin ordonner Eulale Evefque a                                                    |         |
| XCVII.        | Zianze : soutsent l'imposente de Bosphore.<br>S. Gregoire se retire à la campagne , où il s'occu | 531     |
| ACVII.        |                                                                                                  |         |
| XCVIII.       | poesse.  Des peines & des tentations que S. Gregoire se                                          | 533     |
| ACTIII.       | dans la folisude.                                                                                | 536     |
| XCIX.         | Saint Gregoire mortifie fa chair; fuit la vue de                                                 |         |
| 20121         | mes.                                                                                             | 538     |
| C.            | S. Gregoire travaille à la conversion de Nemese                                                  | downs   |
| ~.            | des avis à Sainte Olympiade.                                                                     | 541     |
| CI.           | Education de Nicobule le fils.                                                                   | 542     |
| čii.          | Lettres considerables du Saint à des sophistes.                                                  | 544     |
| CIII.         | S. Gregoire cert a Neclaire contre les heretiques.                                               | 545     |
| CIV.          | Diverses lettres de S. Gregoire.                                                                 | 547     |
| CV.           | Vertu du Prestre Sacerdos : Il est persecute ; &                                                 | Soint   |
|               | Gregoire l'exhorte à la patience.                                                                | 142     |
| CVI.          | S. Gregoire ecret pour Sacerdos-                                                                 | 558     |
| CVII.         | Mort de Sacerdos : Piete de Thecle fa faur.                                                      | 553     |
| CVIII.        | Mort de S. Gregoire: Translation de les reliques.                                                | 554     |
| CIX.          | Apparition de S. Gregotre: Quelques eloges qu'or                                                 | luya    |
|               | donnez.                                                                                          | 556     |
| ÇX.           | Des écrits mélez parmi ceux de S. Gregoire.                                                      | 558     |
|               |                                                                                                  |         |
|               | ĩ iij                                                                                            |         |

|            | GREGOIRE EVESQUE DE NY<br>EUR DE L'EGLISE, ET CONFESSEUR            |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ARTICLE 1  |                                                                     |         |
| 11.        | Saint Gregoire est fait Lecteur : De ce qu'il fit<br>son episcopat. | iu[qu'à |
| III.       | S. Gregoire eit fait Evelque de Nysse.                              | 565     |
| 1 V.       | S. Gregoire per secute par les Ariens, deposé er ba                 |         |
| 14.        | récabli après la mort de Valens.                                    | \$67    |
| V.         | S. Gregoire visite Sainte Massine fa faur: Mort                     |         |
| <u>*</u>   | Sainte.                                                             |         |
| VI.        | De S. Pierre de Seballe frere de S. Gregoire.                       | 570     |
|            | S. Gregoire adresse quelques écrits à S. Pierre de S                | 172     |
| IIV,       | Eunome écrit contre Saint Basile, & S. Grego                        |         |
|            | tre Eunome.                                                         |         |
| VIII.      | Voyage de S. Gregoire en Arabie & en Palestin                       | 576     |
| V 111.     | fentiment fur les pelerinages.                                      | 180°    |
| IX.        |                                                                     |         |
| LA.        | Saint Gregoire tasche en vain de patifier l'E                       |         |
| X.         | ferusalem.<br>Le Concile acumenique fait S. Gregoire un des         | 582     |
| Λ.         |                                                                     |         |
|            | de la Communion : S. Gregoire écris contre le                       |         |
|            | & sur les Cantiques ; reçoit quelques lettres d                     |         |
| 37.7       | Gregoire de Nazianze.                                               | 188     |
| XI.        | Differend de S. Gregoire avec Hellade.                              | 588     |
| X 1 1.     | Concile de Constantinople pour la dedicace de                       |         |
|            | de Rufin : Saint Gregoire terit à Theophile co                      |         |
| ** * * * * | Apollinaristes.                                                     | 591     |
| XIII.      | Diverses vertus de S. Gregoire : Histoires remare                   |         |
|            | arrivées de son temps.                                              | \$95    |
| XIV.       | Mort de S. Gregoire : estime que les Saints ont                     | asse ae |
| ****       | Sa pieté.                                                           | 598     |
| XV.        | Respect qu'on a eu pour la doctrine & les écrits d                  |         |
|            | Gregoire: Des fautes qui s'y trouvent.                              | 601     |
| XVI.       | Desouvrages de S. Gregoire pour l'explication de                    |         |
|            | tures : De quelques ecrots du 11. Tome.                             | 604     |
| XVII.      | Suite des ouvrages du 11. Tome.                                     | 607     |
| XVIII.     | De la grande Casochefe, & de quelques autres ou                     |         |
|            | du 111. Tome.                                                       | 610     |
| XIX.       | Sermon fur les festes & sur les Saines.                             | 612     |
| XX         | Du discours sur la mort : Divers ouvrages perdu                     | 614     |

| S. AMPHILOQUE ARCHEVESQUE D'ICONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICLE I. C'Ommencement de la vie de S. Amphiloque: Il paroification de la vie de S. Amphiloque de S. Amphilo |
| I I. S. Amphiloque se retire dans la solitude avec son pere. 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III. S. Amphiloque est fait Evesque & Icone. 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. Union de Saint Amphiloque avec S. Basile. 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. Saint Amphiloque écrit a des Macedoniens qui vouloien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feréunir : Il assiste à divers Conciles. 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI. Mort de S. Amphiloque: Ses écrits. 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOTES SUR SAINT BASILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Note I. T Emps de sa naissance. 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. L Si Sainte Macrine a esté instruite par Saint Gregoire Thau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| maturge, 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111. Que ce font les ayeuls paternels de S. Bafile qui s'enfuirent durant la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| persecution de Maximin II. 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IV. Temps de la retraite des ayeuls de S. Bafile, 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. Que Sainte Macrine & fan mari demeurerent apparenment tou-<br>jours dans le Pout. 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI. En quelle ville de Cefarés Saint Bafile a étudié. 630<br>VII. Que Saint Bafile a pu prendre des leçons de Libánius à Confianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| neple. Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VIII. Pourquoi & quand Neocesarie desira avoir S. Basile. 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IX. Sur la lettre qui porte le nom de S. Bafile à l'Empereur Theodofe. 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X. Sur deux lestres qui portent le nom de S. Bafile à Apollinaire. 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XI. Sur les Morales & les Afcetiques de S. Bafile , & quelques autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pieces qui les regardent. 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XII. Temps de la fixieme lettre de S. Gregoire de Nazianze à S. Basile, 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XIII. Que S. Gregoire se retira avec S. Basile avant que d'estre ordonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prefire. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XIV. Si S. Bafile a fignale fa charité en deux différentes famines. 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| X V. Que tout l'envrage des Ascetiques est de S. Basile. 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XVL Sur les lettres 41 & 42 de S. Bafile. 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XVII. Que c'est apparemment nostre Saint Basile qui evita les disputes à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Constantinople en l'an 359. 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XVIII. Sur les lettres de Julien à S. Bafile, & de S. Bafile à ces apostat. 64<br>XIX. En quel temps Eufebe sur fait Evefque de Cesarée. 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XXI. Sur le 10' Canon de Sardique. 647<br>XXII. Que S. Basile sut apparenment sait Prestre sur la fin de l'an 362, 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XXIII. Quels Evesques d'Occident estoient à Cesarée durant le difference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d Enfebe avec S. Bafile. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|            | T"ABLE                                                           |         |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| XXIV       |                                                                  |         |
| XXIV.      | Si Eustathe de Sebaste avoit esté deposé par Eulale.             | 649     |
| XXV.       | Temps du Concile de Melisene.                                    | 649     |
| XXVI.      | Qui a inflitué la vie monastique dans le Pont.                   | 650     |
| XXVII.     | Te nps du Concile de Gangres.                                    | 650     |
|            | Quel est l'Eustine condanné dans le Concile de Gangres.          | 652     |
| XXIX.      | Temps de la reconciliation de S. B. file avec Enfibe.            | 654     |
| XXX.       | Temps de l'elellion de Saint Bafie à l'epifcopai.                | 654     |
| XXXI.      | Temps de la mort d' Enfibe.                                      | 6,6     |
| XXXII      | Que l'epiftre 4 dans Saint Bafile est apparemment de Greg-       |         |
|            | Nazianze le pere.                                                | 658     |
| XXXIII     | Que S. Gregoire de Nazianze le pere alla à Cefarée pour l'e      | lection |
|            | de Saint Bafile.                                                 | 658     |
| XXXIV.     | Sur la lettre à Cefarie.                                         | 659     |
| XXXV.      | Sur le titre de la leure 288 de S. Bafile.                       | 659     |
| XXXVI.     | Sur les lettres de Saint Bafile à Libanius, & de Libaniu         | is a ce |
|            | Saint.                                                           | 659     |
| XXXVII.    | Difficulte (fur la lettre 212.                                   | 660     |
| XXXVIII.   | En quel temps Pierre frere de S. Bafile fut fait Prefire.        | 660     |
| XXXIX.     | Pourquoi on met en l'an 371 les premieres lettres de S. B.       | afile à |
|            | S. Athanase.                                                     | 660     |
| XL.        | De quels Evefques orthodoxes S. Bafile parle dans falettre s     | 1.660   |
| X Li.      | Que la lettre 220 est apparemment écrite au Pape Damase.         | 661     |
| X LIL      | Sur ce que dit SoZomene, que sous ce lerent au jugement de l'    | Eglife  |
| 21 20 1 10 | Romaine pour la divinité du S. Esprit.                           | 662     |
| XLIII.     | En quelle année S. Bafile a pu écrire ja lettre 33.              | 661     |
| XLIV.      | Quel eft le Prestre Pallade à qui Saine A. banase écrit sur      | Saint   |
|            | Bafile.                                                          | 663     |
| XLV.       | En quelle année il fant mettre ce qui se paffa à Cesurée entre   | Saint   |
|            | Basile & Valens.                                                 | 663     |
| XLVI.      | Que la paix que Valens fit avec S. Bafile le jour de l'Epip      | banie,  |
| 21 2 7 1.  | fut bientoft suivie d'une nouvelle perfecution.                  | 664     |
| X L V I I. | Quand arriva le miracle des plumes rompues.                      | 666     |
| XLVIII     |                                                                  | 667     |
| XLIX.      | Si Vestiane est la dame pour laquelle S. Basile fut persecuté.   | 667     |
| L.         | Sur les lettres des Occidentaux envoyées en 372 aux Orientau.    | r. 668  |
| Li.        | De Quel Ashanase S. Basile parle dans sa lettre 273-             | 668     |
|            | Quel pays la lettre 69 de S. Bafile designe par l'Italie : Qua.  |         |
| LII.       | a effic écrite.                                                  | 668     |
|            | En quelle année la lettre 379 de S. Basile a esté écrise.        | 669     |
| TIII. '    | Que Saint Gregoire de NaZianZe fut apparemment sacré E           | e aue   |
| LIV.       | de Safines à Cefarie.                                            | 670     |
| 1 17       | Que la lettre 32 de S. Gregoire de Nazianto a suivi son sacre    | 670     |
| LV.        | Sur quelques difficulte? de la lettre 187 de S. Bafile.          | 670     |
| LVI.       | Difficulte7 dans ce qu'on trouve de la conference indiquée à     | Phar-   |
| LVII.      | gamon.                                                           | 671     |
| * ****     | De quel Maxime ou Maximin S. Bafile parle dant fa lettre 25      |         |
| LVIII      | Que Vise a este le predecesseur non le successeur de S. Protogen | e. 671  |
| LIX.       | Quand S. Bafile a recen les reliques de S. Sabas.                | 672     |
| LX.        | LXI. Qu'                                                         |         |
|            | 2111                                                             | .,      |

|             | DES NOTES.                                                          |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| ***         |                                                                     | XXA           |
| LXI.        | Qu' Ascole envoya apparemmene deux Marsyrs à S. Basile.             | 671           |
| LXII.       | Que Jovin ou Jovien estoit apparemment Evesque de Perrhe,<br>Perge. | non de<br>672 |
| LXIII.      | Que Theophile de Cilicie estoit uni à Eustathe, non à S. Basi       | le. 673       |
| LXIV.       | Sur l'Evefque Boffbore dont parle S. Bafile dans fa lettre 26       | 2. 671        |
| LXV.        | Que S' Emmelie eft apparemment morte à la fin de l'an 373.          | 673           |
| LXVI.       | Si Elpide succeda à Musone de Neocesarie.                           | 674           |
| LXVII.      | Que la lettre 182 de S. Bafile est apparemment de l'an 373.         |               |
| LXVIII.     | Difficulté dans la lettre 8 de S. Bafile.                           | 674<br>675    |
| LXIX.       | Que la lettre 268 n'est point écrite à S. Eufebe.                   | 676           |
| LXX.        | Que la lettre 398 n'est point apparemment écrite à Saint A.         | 1:1-          |
|             | · que.                                                              |               |
| LXXI.       | Que par les freret d'Ifaurie Saint Bafile peut entendre let Ci      | 676           |
| 2 14 /4 14  | d'Isaure.                                                           |               |
| LXXII.      | Sur ce que dit S. Bafile à S. Amphiloque , d'elire pour Eve         | 676           |
| LAAIM       | neophyte.                                                           | 676           |
| LXXIII.     | Sur ce que Saint Bafile prie Elpide de convoquer les Evefe          | nes du        |
|             | Pont.                                                               | 677           |
| LXXIV.      | De quelle lettre de Damase ceux d'Antioche triomphoient.            | 677           |
| LXXV.       | Sur le nom de Pemene omit dans le texte grec de l'epiftre 193 d     | Saine         |
|             | Bafile.                                                             | 677           |
| LXXVL       | Que l'epiftre 79 est plutost une apologie publique qu'ane lett      |               |
|             | particulier.                                                        | 677           |
| LXXVII      | . Sur l'epistre 80 de Saint Basile.                                 | 678           |
|             | I. En quel temps oft écrite l'epistre 72.                           |               |
| LXXIX.      | En quelle année a esté écrite la lettre 74.                         | 678<br>680    |
| LXXX.       | Que let Profires dont parle la lettre 74, sont apparemment D        |               |
| - / / / / / | & Santtiffime.                                                      | 680           |
| LXXXI.      | Sur le jour de la mort de Saint Bafile.                             | 680           |
| LXXXI       | I. Sur la presendue vie de S. Basile par S. Amphiloque.             | 681           |
| LXXXII      | 1. Que les deux bomeliet sur la formation de l'homme, ne sons n     | i de c        |
|             | Basile, ni de S. Gregoire de Nysse.                                 | 681           |
| LXXXII      | 1. Si l'homelie sur le pseaume 37 est de S. Bafile.                 | 632           |
| LXXXV       | .' Que le commentaire sur Isacest de Saint Bafile.                  | 688           |
| LXXXV       | I. Que l'ouvrage fur le S. Esprit est tout entier de S. Basile.     | 684           |
| LXXXV       | II. Que let cinq livres contre Eunome font tous de S. Bafile.       |               |
| LXXXVI      | III. Que l'homelie 18 est de S. Basile.                             | 684           |
| LXXXI       | C. Que les livret Du battefine sont aussi de S. Basile : S'il l     | 685           |
|             | distinguer en trois,                                                |               |
| XC.         | Sur le livre De la virginité attribué à S. Bafile.                  | 685           |
| X.C.I.      | Sur la liturgie de S. Bafile.                                       | 685           |
| 34 C II     | Table des envrages de S. Bafile.                                    | 686           |
|             | Can an'an name nadigine an andre channels at                        | 687           |
|             | Coun qu'on peut reduire en ordre chronele gique.                    | 687           |
|             | Coux dent on ignore tout à fait le temps.                           | 687           |
|             | Pieces fausses ou dontenset.                                        | 687           |
|             | Ordre chronologique des lettres de S. Bafile.                       | 688           |
|             | Ordre commun des lettret de Saint Bafile, avec let années d         |               |
| THA         | dont on feait le semps.                                             | 690           |
| Pill.       | Eccl. Tom. IX.                                                      |               |

| ,       |                                                                       | _      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| NOTE    | S SUR S. GREGOIRE DE NAZIAN                                           | ZE.    |
| NOTE I. | I N quel tempt vivoit Gregoire auteur de la vie de ce Saint.          | 692    |
| II.     | L Que la ville de Nazianze s'appelloit auffi Diocefarée.              | 692    |
| 111.    | Que Sainte Gorgonie pouveit eftre l'aifnée de S. Gregoire.            | 692    |
| IV.     | Tomps de la unissauce de S. Gregoire,                                 | 693    |
| v.      | Quand S. Gregoire oft veun eindier à Athenes.                         |        |
| VI.     | Que sa seconde oraison est apparemment faite au tempt de sa p         | 697    |
| ¥ 4.    | Sue In lecenar assailan els abbasemment lane un tembt me la b         |        |
| 37.7.7  | See to town and                                                       | 698    |
| VII.    | Sur la lettre 194.                                                    | 699    |
| VIII.   | Det eloges que Saint Gregoire fait de Coustance.                      | . 699  |
| IX.     | Que S. Gregoire marque les moines de Nazianze, non les &              |        |
|         | dans fon oraifon 3".                                                  | 700    |
| x.      | Sur ce qu'il dit qu'il n' a fait aucun discours durant leur division. | 700    |
| X L     | Que Cefaire frere de S. Gregoire n'a apparemment efte que             |        |
|         | Thresorier ou Intendant de la Bithynie.                               | 700    |
| XII.    | Que Cefaire n'est point auteur de quelques ouvrages qui luy se        | nt at- |
|         | eribne7.                                                              | 701    |
| XIII.   | De quel Gregoire S. Basile parle dans sa lettre 84.                   | 703    |
| XIV.    | Sur l'Evefque & le pere de Sainte Gorgonie.                           | 703    |
| XV.     | Si le mari de Sainte Gorgonie s'appelleit Vitalien.                   | 703    |
| X V I.  | Sur les filles de Saime Gorgonie                                      | 704    |
| X VII.  | Que la vierge Alypienne ponvois estre petite-niece de S. Gregoir      | . 704  |
| XVIII.  | Que le second poeme de S. Gregoire doit avoir este fait au com        | mence- |
|         | ment de l'au 372 au plustard.                                         | 705    |
| XIX.    | Pourquoi on met en 371 la lettre 4º de S. Gregoire.                   | 705    |
| XX.     | Temps de la mort du pere de S. Gregoire, & de l'election de           | Saint  |
|         | Amphiloque,                                                           | 705    |
| XXI.    | Sur l'evefche & le tempt de l'epifcopat de Bofbhore.                  | 706    |
| XXII    | S'il y avoit à Selencie un monastere, on feulement une eglife de      |        |
|         | Tecle.                                                                | 706    |
| XXIII.  | Eu quel temps S. Gregoire a efte à Constantinople.                    | 706    |
| VIXX    | Que l'Auastasie de Constantinople n'estoit point une chapelle         |        |
|         | S. Gregoire.                                                          | 708    |
| XXV.    | Que l'Anastaste de Constantiuople ne tire peint son nom de :          | Caime  |
|         | Anastasie.                                                            |        |
| XXVI.   | Que S. Marcien u'a point bastil Anastasie.                            | 703    |
| XXVII.  | Sur la vertu divine qui paroissoit dans l'Auastasie.                  | 708    |
| XXVIII  | Que l'oraison 45 u'est pat apparemment de S. Gregoire.                | 709    |
| XXIX.   |                                                                       | 709    |
| XXX.    | A quel temps on peut raporter l'oraifou 48, & l'epistre 81.           | 710    |
| XXXL    | Sur l'oraison 13, & le pere & le fils dont il y est parle.            | 711    |
|         | Sur l'oraifou 18.                                                     | 711    |
| XXXII.  | Pourquoi on met l'entreprife de Maxime le cynique en l'an 38          |        |
| XXXIII. |                                                                       | 712    |
|         | . Si Maxime avoit aussi le nom d'Herou.                               | 712    |
| XXXV.   | Si Ammon , Apammon & c. estoient Evesquet.                            | 713    |
| XXXVI   | Temps de l'oraison 24 de S. Gregoire,                                 | 713    |
|         |                                                                       |        |

|            | DES NOTES.                                                                                                 | xxvij                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| XXXVI      | I. Correction dans le premier poeme de S. Gregoire.                                                        | 714                  |
| XXXXII     | L. Que Maximenetira point par force de Pierre d'Alexandri                                                  | e des lestres<br>715 |
| 373777     | de communion.<br>C. Par qui Damase a pu estre informé de l'entreprise de Ma:                               | vime. 715            |
|            | Que l'oraison 48 est de S. Gregoire.                                                                       | 7!5                  |
| XL.<br>XLL | Que le Concile de Constantinople commença apparemment                                                      |                      |
| XLL.       |                                                                                                            | 715                  |
| XLII.      | may,<br>Sur les fouscriptions de ce Concile.                                                               | 716                  |
|            | Pourquoi les Evefques d'Egypte ne vintent qu'à la fin du C                                                 |                      |
| XLIII.     | Nettaire mis pour Gregoire dans la lettre du Concile d'.                                                   | Aquilie              |
| XLIV.      |                                                                                                            | 717                  |
| XLV.       | l'an 382.<br>Temps de l'ordination de Nellaire.                                                            | 718                  |
|            | Histoire de l'election de Nectaire, peu probable.                                                          | 719                  |
| XLVI.      |                                                                                                            | 719                  |
|            | l. Si les Evesques d'Egypte & de Macedoine assisterent aux                                                 |                      |
| XLVII.     |                                                                                                            | 719                  |
| v tav      | du II. Concile.                                                                                            | 721                  |
| X LIX.     | Date du sestament de S. Gregoire.<br>Qu'on n'a point de fondement pour douter de ce sestament              |                      |
| L.         | Que le poeme sur la vie de S. Gregoire & celui sur son état,                                               | Cour deur            |
| LI.        | Que le poeme jur la vie de 3. Gregoire G ceins jui jon com                                                 | 710                  |
|            | pieces diffingues.                                                                                         | 711                  |
| LIII.      | Quand S. Gregoire a écrit le poeme de sa vie.<br>Que la lettre os de Saint Gregoire regarde sa sortie de s |                      |
| L 111.     |                                                                                                            | 722                  |
| LIV.       | nople.<br>Sur diverses lessres de S. Gregoire adresses dans le lati                                        | n à Then             |
| LIV.       | dore,                                                                                                      | 722                  |
| LV.        | En quel temps S. Gregoire écrivit à Cledone.                                                               | 725                  |
| L VI.      | Qu' Hellade à qui S. Gregoire écrit falettre 54, peut eftre un                                             | Fastane              |
| 2. 7 1.    | de la feconde Cappadoce.                                                                                   | 724                  |
| LVII.      | Pourquoi on met en 383 la lettre à Postumien.                                                              | 724                  |
| LVIII.     | A quel T'heodore a esté écrite la lettre 225 de S. Gregoire.                                               | 714                  |
| LIX.       | Quelque chose de brouillé dans la lettre 225.                                                              | 725                  |
| LX.        | Que Bofphore dont parle S. Gregoire dans Ja lettre 225, eft                                                | nit EveC             |
| LA.        | que de Colonie, non de Doares.                                                                             | 716                  |
| LXI.       | Sur la lettre 164.                                                                                         | 716                  |
| L'XII.     | Sur les lettre 146 & 147.                                                                                  | 716                  |
| LXIII      | Sur le cemps de la translation de S. Gregoire,                                                             | 716                  |
| LXIV.      | Que le traité De la foy est apparemment de Gregoire d'Elvis                                                | re. 727              |
| 2.1111     | Table des ouvrages de S. Gregoire de Nazianze, qu'en peu                                                   | at di the fee        |
|            | felon Fordre des temps.                                                                                    | 727                  |
|            | Ordre commun des lettres de Sains Gregeire de NazianZe                                                     |                      |
|            | années de celles dont on scait le temps.                                                                   | 750                  |
|            |                                                                                                            | //-                  |
| NOT        |                                                                                                            |                      |
| Note I     |                                                                                                            | ibué, 732            |
| II.        | Si Theofebie effoit fa femme.                                                                              | 732                  |
| 4 I I.     | Qu'il fut fait Evefque au commençement de l'an 372.                                                        | 753                  |
| IV.        | Quand if fit le difcours intitule Sur son ordination.                                                      | 733                  |
|            |                                                                                                            |                      |

|        | part                                                                    |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| xviij  | TABLE DES NOTES.                                                        |           |
| ٧.     | Que et fut apparemment le Concile d'Antioche in 379, qui de             | iputa S.  |
|        | Gregoire en Arabie.                                                     | 734       |
| V I.   | Que S. Pierre n'esteit apparemment encore que Prestre à la              | mert de   |
|        | Sainte Macrine,                                                         | 737       |
| VII.   | . Que S. Pierre estois sans doute Evesque de Sobaste en Armen           |           |
| VIII.  | SiS. Pierre fut ordonné Evefque de Sebaste avant ou après               | la more   |
|        | d'Enstathe.                                                             | 7;8       |
| IX.    | Qu'on ne peut mettre la mort de S. Pierre qu'après l'an 391.            | 738       |
| Χ.     | Qu'on ne celebroit point sa feste le 26 de mars.                        | 739       |
| XI.    | Que S. Fregoire revint à Antioche après le Consile de l'an 3            | 79, pour  |
|        | aller en Arabie & en Palestine.                                         | 759       |
| XII.   | Surla lettre à Euftathie &c.                                            | 740       |
| XIII   | Quelle est la metropole dent Saint Cregoire parle dans sa               | lettre à  |
|        | Euffathie,                                                              | 740       |
| XIV.   | Temps de la lettre à Flavien.                                           | 740       |
| XV.    | De qui est le traité qui explique l'image de Dieu dans l'homi           | me. 740   |
| XVI.   | Sur quelques discours qui sont parmi les œuvres de S. Grego             | irt. 740  |
| XVII.  | Si Saint Gregoire est auteur du traité sur le battesme.                 | 741       |
| XVIII. | Sur la première oraijon de l'amour des pauvres.                         | 741       |
| XIX.   | Sur une addition à la Catechefe.                                        | 742       |
| XX.    | Si S. Gregregoire die avoir écrit fur les Proverbes,                    | 742       |
| XXI.   | De qui est l'oraison 45 dans S. Gregoire de Nazianze.                   | 742       |
| XXIL   | Sur les discours souchant S. Pierre & S. Paul.                          | 7.42      |
|        | Table des envrages de S. Gregoire de Nyffe. Ceux qu'on per              | d mettre  |
|        | felen l'ordre chenelogique, font :                                      | 743       |
|        | Ecrits dont on ignere les temps.                                        | 743       |
|        | Ecrits perdus.                                                          | 744       |
|        | Ecrits doutene on fane.                                                 | 744       |
|        | OMPO CUID GALLER ANDRESS COM                                            |           |
| N      | OTES SUR SAINT AMPHILOQU.                                               |           |
| Note   | <ol> <li>Uela letere sós de S. Gregoire de Nazianze est appa</li> </ol> | remment   |
|        | écrité à Amphiloque pere de S. Amphiloque.                              | 744       |
| II.    | Que les leures sob & tre de S. Gregeire de Nazianze s'an                | reffent a |
|        | S. Amphilogue.                                                          | 744       |
| 111.   | Que S. Gregoire à contribué à la conversion plutost qu'a l'or           | rdination |
|        | de S. Amphiloque.                                                       | 745       |
| IV.    | Temps de la mort de S. Amphilogne.                                      | 745       |

APPROBATION.

v.

VI.

Je foulligne Prefite Dochter de Sorbonne, & Curté de S. Pietre des Arcis en la Cité à Parie, corrile avor le un levre qui a pour titte, Artene en pour inter à l' gibre entirégliques, que comprad le voie écont pair de contra par par teu Mile Niam de Tellemon, dans lequel il et que a tran de contraire à la toy Catholique. & que bonnes mœus. Donné l'Paris le dizieme fepende mil fept ents utous.

PH. De LA COSTE DE LA COSTE

Ouvrages de S. Amphiloque cité? par les anciens. Que le poeme a Seltuque est apparemment de S. Amphiloque. Que Seleuque estois apparemment petit-fils de Trajan. Des écrets donne? depuis pru Jous le nom de S. Amphiloque.

SAINT BASILE



## SAINT BASILE LE GRAND,

ARCHEVESQUE DE CESARÉE

EN GAPPADOCE, ET CONFESSEUR.

ARTICLE PREMIER.

Naissance de Saint Basile : Noblesse de son extrattion.



A Providence divine qui fait naiître dans cha-Nylvable, que ficele des Saints capables de remedier aux 41142 dereglemens que la malice du diable introduit de temps en temps, fit paroîître[dans le IV, ficele de l'Egific] le grand Bafile, pour l'oppofer p-4346 à l'hercfie Arienne, dans laquelle cet ennemi de

JESUS CHRIST S'efforçoit d'établir une impieté presque egaleà celle du paganisme, par le moyen d'Arius, d'Aece, d'Eu-P4846 nome, d'Eudoxe, & de cann d'autres qu'il avoit trouvé suscepti-Hist. Iom. IX.

#### SAINT BASILE.

bles de toute sa malignité. Cet ange apostat avoit fortisé son parti par la majesté des Empereurs, par l'autorité des plus puissans magistrats, & par le consentement d'une infinité de peuples.

Mais Basile paroissant alors dans le monde comme un nouvel Elie, & foutenant par fon merite l'honneur du facerdoce, fit par la grace qui estoit en luy, briller avec un nouvel celat la lumiere de la foy. Il parut dans l'Eglise comme un phare elevé sur une rour pour conduire ceux qui s'egarent la nuit dans la mer. & les ramener droit au port. Il combatit les Prefets du Pretoire il vainquit les Generaux d'armées; il fignala sa magnanimité contre les Rois ; fans donner jamais aucune prise sur luy à ses ennemis; parceque la pureté de sa vie, & le mepris genereux qu'il faisoit des biens & des maux du monde, le mettoient audessus de tous &c. leurs efforts. Il fit retentir fa voix dans les Eglifes, & comme un autre Paul, il instruisir par ses lettres les personnes les plus eloi-

[Nous ne sommes pas affez temeraires pour entreprendre l'eloge d'une vertu si eminente, qui a epuisé les genies de S. Gregoire de Nazianze son intime ami, & de S. Gregoire de Nysse son frere. dignes certes l'un & l'autre & pour leur eloquence & pour leur vertu, d'estre les panegyristes du grand Basile ; sans parler de Saint Ephrem, de S. Amphiloque, & de tant d'autres qui avec raison ont choisi un si parfait modele comme le sujet le plus capable d'edifier leurs auditeurs, & la matiere la plus digne d'avoir de si nobles panegyristes.]'Mais puisque le plus bel cloge qu'on en puisse faire, est de representer ses vertus, nous tascherons de tracer un crayon de ses actions saintes, laissant à ceux que Dieu aura rendu plus capables, de relever ce tableau par des couleurs qui en soient dignes, de l'animer par leurs sages reflexions, & de l'enrichir par les ornemens de leur eloquence.

"Il naquit vers la fin de l'an 329, à peu pres eu mesme temps que N o 7 1 1. Saint Gregoire de Nazianze son intime ami , & peu aprés que le Concile de Nicée eut condanne l'impieté Arienne, que les tra-Naz. cp. 6.p. 770. vaux de S. Bafile devoient achever un jour de terraffer. l'Il effoit de Cappadoce, d'où vient que S. Gregoire de Nazianze dit qu'ils estoient tous deux de mesme pays; & il appelle luy mesme la ville de Cesarée sa patrie avant & après son episcopat, de mesme que cette ville le consideroit des le commencement de sa vie, comme fon second fondateur, "son protecteur, & son patron. πελιέχου,

Cette ville de Cesarée assise au pié du mont Argée, avoit autrefois porté le nom de Maza ou Mazaca, de Mosoch auteur des

£ 435.2.

p.497.4.

b Hier.ep. 84.t. 2.p.317.318. a Naz or.10 p. 6 Bal ep.141.t.3. p.163.c.d 331.p. 325.2. e Naz or 20.p. 334 d. a Soz.1.5-c.4.p. 193.c n p.130.L HPhile 1 s.c 12.p.

11y n p. 148.1.C

SAINT BASILE.

Cappadociens'que lotéph appelle Métque.\* Elle a auffi eu celui
d'Eufebie, mais elle n'elt guere connue que fous céluide Cefarée,
pu'elle arcceu de 'Tibere, felon S. Jerome, & II elle certain que 11st activates p.
qu'elle arcceu de 'Tibere, felon S. Jerome, & II elle certain que 11st activates p.
ce fur fous luy que le royaume de Cappadoce de vint une province de l'Empire. On marque qu'elle à sappelle encore aujourts - Banée, p. 145,
d'hui Caifar ou Tifaria. 'Elle paffoir pour une ville celebre & confiderable', riche & fort grande. C'elloit la capitale de toute la sociate p. 145,
d'arbiel, riche & fort grande. C'elloit la capitale de toute la sociate p. 145,
cappadoce, [& peucêtte encore de plufeurs provinces, comme 18nous le direns dans la fuite. 'Ony voyoir beaucoup de perfonnes 18habiles, & courcel es autres choles qui rendent une ville floriffanfe et Marie feurage elle pelicite groupe vibb

V.la pericke te. ["Mais furrour elle estoit remarquable par la pieté de ses habi-Jelies 320: tans ,] qui estoient rous Chrétiens, à l'exception d'un fort perit; 502,15, 0-4-p. nombre. [Voilà quest fur le lieu de la naissance de S. Bassile.]

'Sa mere eftoit de Cappadoce auflibien queluy, Mais du cofté Nizorao p.
de fon pere il triori fon origine du Pont.'S. Gregoire de Nyffe fon il Norman en de l'Archive que prince parlant dans le lieu où ont fouffert les Quarante Matrys, pod. de l'eret à dire en la ville de Sebafte en Armenie.]' dit que c'eftoir prose ed.
rante Matrigue.

La partie de fes anceftres; [foit qu'ils fullent pallèr de cette ville dans la Cappadoce ou dans le Pont, foit parecque]'Sebafte eftoir sells, £66,314.

autrefois cenfée dans la Cappadoce, comme on le voit par les sanciens, [C'eftencore, ce femble, pour marquer que fa famille venoit de Sebafle, ]'que S. Gregoire de Nylfe appelle ces Martyts Nyfpaos.e. la gloit o de fa race, la racine dout il tiroit fon origine.

S. Baille efloit egalement noble du cofté de fon pere & de fa Natoraco, mere à s'il cult voulu fe prevaloir de cer celat de fa race, ou 1916-biton s'est similer de la race, ou 1916-biton s'est service solors qui font la vanité des ames bafles & terrefires, il luy cult eflé aife de faire de fa genealogie une lilté de heros, fansiren ajouter à la verité, 'nitien dire dont he il n'euit beaucoup de rémoins.' Les offices foir de judicature, foit ét de police, l'autorité dans les Cours des Princes, lesgrands bitons, les dignitez les plus fublimes, les honneurs publics, la reputation de l'eloquence, de rout cela dans le plus haut degré, efhoient des chofes commonts dans cette famille'. Mais quelque magnifiques syté Bafaque fue figuille en ses chofes aux yeux du monde, les Saints ont cru que 48-81-97. A de les faire entre dans fon leoge ceftoit faire injure à la pière

s.'Sozomene dit fous Claude , [peutestre parceque Tibere portoit aussi le nom de Claude.]

rifier.

\$01.1 c.z.p.198 a,



d'un Saint, qui rougissoit de ces avantages, bien loin de s'en glo-

### SAINT BASILE. ELDELDELSE CHECKE CHECK

ARTICLE II.

Vertu de Sainte Macrine & de son mari aveuls paternels du Saint. [ CAINT BASILE avoit dans ses ancestres d'aurres suiets

de gloire bien plus folides, puisque leur vertu eminente les rend encore aujourd'hui l'objet du respect & de la veneration Boll.14.jan.p. publique de toute l'Eglise.] Macrine dont le nom se lit dans le martyrologe Romain le 14 de janvier ,ª estoit son ayeule paternela Nyf.v.Mac.o. le, & se rendit en son temps celebre par sa pieté. Elle estoit de 178.2. 6 Ballep. 75.p. Neocesarée dans le Pont, ] & fut instruite dans la doctrine du Nors 131.2.

bienheureux Gregoire[Thaumaturge,]par ceux qui avoient entendu ce grand Evefque. Elle la conferva elle melme foigneusep.130.c[131.a. ment . & y eleva S. Basile dans son enfance: & ce Saint croit alleguer une preuve manifeste de la pureté de sa foy, en disant qu'il a esté elevé sous cette bienheureuse femme, dont la reputation

ep.74 p.142.c. estoit si grande & si étendue, & qu'il n'a rien changé de la doctrine qu'elle luy avoit apprise. [Nous ignorons le nom de son mari,] mais nous savons qu'il Naz.or.10.p.

\$19.0. avoit marché, auffibien qu'elle, dans les exercices de toutes fortes de vertus, aufquelles" la perfecution de Diocletien continuée Nors 3. par Maximien Galere & par Maximin, mit le dernier comble. Ils vivoient dans ce temps si perilleux; & ils ne manquoient ni de volonté ni de courage pour souffrir la mort pour J. C. Mais parcequ'il ne faut combatre pour luy que selon les regles que luy mesme a établies, & que ces regles nous défendent de nous exposer volontairement au danger, ils aimerent mieux suivre le mouvement du Saint Esprit, qui les portaà se retirer avec peu de

fuite ["vers l'an 305.] dans une des forests qui couvrent les mon-Nors 4. p.310.1. tagnes du Pont; où leur courage ne parut pas moins à supporter les incommoditez de cette retraite, si nouvelles à des personnes de leur qualité, qu'à y perseverer durant environ sept ans,

[Nous avons parlé"autrepart du respect qu'avoit l'Eglise pour v.lapers de ces humbles & faints fugitifs, qui aimoient mieux se priver de Mappalitous les plaisirs, souffrir toutes les incommoditez, & s'exposer à la que 57. mort mesme, plutost que de se mettre en danger de perdre leur ame en perdant la foy. | Mais Dieu fit voir particulierement en cette rencontre combien cette conduite luy estoit agreable, par le miracle ficelebre qu'il accorda à leurs prieres, en leur envoyant des cerfs pour les nourrir, "& pour leur donner quelque confola- &c.

b|311.b.

tion & un peu de soulagement dans les peines qu'ils enduroient. 'Ils prirent ce miracle comme un prelude des biens eternels P.311. qu'ils esperoient. & v trouverent, dit S. Gregoire de Nazianze, un nouveau courage pour foutenir le combat en faveur duquel Dieu le leur avoit accordé. Cela marque affez clairement qu'ils combatirent depuis, & qu'ils fouffrirent quelque chose pour la foy:]'& le mesme Pere les met en esfet au nombre de ceux qui p.319.b.c. avoient surmonté les persecuteurs en combatant presque jusqu'à la mort. [S. Gregoire de Nysse semble estre encore plus formel, lorsqu'il dir]'que S'e Macrine avoit soutenu de grands combats Nyl.v. Mae p. durant la persecution en confessant J.C, & que ses biens & ceux de son mari avoient esté confisquez pour la confession de la foy. [Ils sortirent sans doute de leur retraite aprés l'edit que Maximien Galere fut contraint par la puissance de Dieu, de publier en faveur des Chrétiens le 30 avril de l'an 311, & ils peuvent avoir enfuite confesse J.C. ou sous Maximin qui renouvella la persecution peu de mois aprés, ou vers l'an 320, lorsque Licinius se declara ennemi de l'Eglife, & particulierement de celle du Pont, Ste Macrine doit avoir vécu jusque vers l'an 340, puisque ce fut elle qui donna à S. Bafile les premieres reintures de la foy & de Nora 5. la pieté. Elle mourut apparemment d'ins le Pont, au moins on ne

#<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

voit point qu'elle ni fon mari en foient fortis.]

#### ARTICLE III,

## Du pere & de la mere de Saint Basile.

I A pieté de Macrine & de son mari pass à Baille leur fils pere de nostre Saint,] Son erudition le fit estimer de tout le Nyfe-Maepmonde: Il parut beaucoup dans le bareau; & estant devenu le 1946. maistre des autres par l'eloquence qu'il faisoir profession d'enseigner, if sur extremement considéré dans la patrie. Il acquir Nar enapeune reputation & une estime univerfelle, Sa vereu qui surpassion à vanc estime univerfelle, Sa vereu qui surpassion de l'entre de considére dans son sur estime univerfelle, Sa vereu qui surpassion predata, sa prudence & la bonne conduite parosission dans satasparla touters ses adions. Il estoir le maistre commun de la vertu dans Nar easpete le Pont, où il l'enseigna à Saint Basile son sits event la vertu dans Nar easpete le Pont, où il l'enseigna à Saint Basile son sits event le vertu dans Nar easpete connoissances de la grammaire, & ce fur l'estime de s'a fageste Nys-Maeperouvée & reconnue de tour le monde, qui luy obtint le mariage 1936.

Naz or.10 p. 313.c. N. f.v. Mac.p. 178.b.c.

Cette illustre epouse qui estoit entre les femmes ce que son mari estoit entre les hommes, dont le nom marquoit l'harmonie & l'accord de toutes les perfections qu'elle possedoit , & qui par sa vertu merita que Dieu prist un soin tout particulier de sa conduite; cette Sainte, dis je, avoit un amour extreme pour une vie

p.191.d. p.178.c.

pure & fans tache: Mais ayant perdu fon pere, à qui la colere du Prince J qui pouvoit estre Licininius, J'avoit oste la vie & les biens; '& ayant aufli perdu sa mere lorsqu'elle estoit encore fort jeune, elle fut reduite à recourit au mariage pour eviter les dangers où elle se voyoit exposee. Car son extreme beauté portoit un grand nombre de personnes à la vouloir epouser, & il y en avoit quelques uns si transportez de passion, qu'ils avoient resolu de l'enlever. Ce fut done la crainte d'un tel accident qu'ila fit resoudre à se marier pour mettre sa vie en assurance; & la reputation de Bafile le luy fit preferer à tous les autres.

Naz.ep.8.p.773.

'S. Gregoire l'appelle cette femme illustre & la nourrice des "Baffep 7.p.50. pauvres." S. Bafile la pleura quand elle mourut comme l'unique confolation qui luy restoit sur la terre. Il dit qu'elle n'avoit point sa pareille dans tout le monde; & il fait gloire de n'avoir jamais changé la doctrine qu'il avoit apprife de Macrine & de cette bienheureuse mere. Mais pour la bien connoistre, il faudroit traduire ici tout ce que S. Gregoire de Nysse dit d'elle dans la vie

€P.79-P.141 C.

de S' Macrine la jeune sa fille.]

Naz.or.te.p. 321 312,

'Elle ne se trouva pas moins unie avec son mari par la vertu que par le nœu du mariage. Ils se rendirent tous deux celebres par un grand nombre de vertus, & surtout par le soin qu'ils eurent de nourrir les pauvres, de recevoir les étrangers, de purifier leurs ames par la"continence, & de confacrer à Dieu une partie de Valaniae. leurs biens ; ce qui estoit en ce temps là une chose rare , que leur exemple rendit commune. Leurs biens estoient apparemment forts grands, ]'puisqu'ils estoient repandus en trois differentes provinces; qui pouvoient estre le Pont, la Cappadoce, & la petite Armenie. l'Car quoique le pere de l'un & de l'autre eust esté

Nyf.v.Mac.p. 181.b. p.191.d.

depouillé de ses biens, neanmoins leur foy multiplia tellement ce qu'ils avoient, que personne de leur temps ne paroissoit audeslus d'eux.





# ARTICLE IV.

### Des freres, des lœurs, & de quelques autres parens du Saint.

BASILE & Emmelie firent encore beaucoup d'actions exNazarao,
Mais leur plus grande gloire fut celle de leurs enfans, dont la
vertu relevoit extremement le bonheut de ceux qui les avoient
mis au monde, de choire preuve de leurs excellente conduite. b.
[Et aflurément l'hiftoire de l'Églife ne nous fournit point d'exemple d'une famille fur laquelle Dieu air repandu autant de benedictions que fut celle-ci. Nous avons fait voir quels effoient les
ayeuts parents de Saint Balle; nous avons patie de la vertu de
fon pere & de la mere, qui ont merité de tenir rang parmi les
Sainst dans le martytologe Romain le 30 de mays & 11 nous refte
encore beaucoup de choirs à dire dans la fuite touchant Emmelie. S. Balle fuffinic feul pour rendre une famille tres illutre parmi des Chrétients, qui ne connoillent point d'autre gloire que
celle de la vertu. Mais il avoit l'avantage d'effic le premier & le
plus eminent d'entre l'és fretes & les fours, & non d'effetele feul-

Saint d'entre eux.

Ils eftoieur au nombre de dix, ] puisque Pierre qui estoir le dernier, est appellè la disine de cette s'amille s'ainte i mais is faut que 
160 d'eux reils mort en bas 3 exp. / puisqu'ui felt marqué qu' Emme 
p. 181-b.
lies et rouva à la mort de son mari mere de quarre sits & de cinq 
filles, 'èx que leur bien ne fut d'uisse qu'en parts felon le nome - 
bre de leurs enfans. C'es enfans arriverent tous à une vertu eminonte, aussibien ceux qui enterent dans le mariage, que cut 
331-b.
cut qui furent elevez au facerdoce, ou qui embrasse en la virginiré.
Le mariage des suns ne les put empescher d'égaler la vertu des autres. Ils entre eux une distinction d'états, mais non une disference de faintréé.

'Macrine'à qui Dieu avoir donné avant la naiflance le nom de Nyfe, Mar p. Theclè, fat l'alinée de cette fainte famille. S. Gregoire de Nyffe 175.64 p. qui en a écrit la vie, [ne la reprefente pas feulement comme une vierge tres pure & tres fainte, mais comme une fource de vertu, qui s'eft repandue fur la mere, fur fes freese, & mefine fur le

s. Suidas dome pour ferers 8 Ballet, S. Gregoirede Nylle S. Phierre de Scholle, & Gura qui ons véra suid per p. b. dans la Gaintel, Physicarce el l'un des cet deux, mais tiaure el fulprofic, pulqu'ell suciette ul log paragre comme fes freres). Bollandos fur une conjecture qui pasori bien bollet, veru que des neufenfloms il y cas soll, man p p. sei, siette troto maisci soute S. Gregoire de Nylle, & Guros de regres, comme il p. en au troti be Frolleger. b.

grand Bafile. Il raporre la fainteté de son education sous la con-P.179.180. duite d'Emmelie; & comment aprés la mort de celui que son pero luy vouloit donner pour mari, elle se considera comme veuve,

pour avoir la liberté de demeurer vierge. P.181. 'S. Basile fut le premier de ses freres. Naucrace, de la vertu du-

quel nous pourrons parler dans la fuite, fut le fecond.[S.Gregoire de Nysse que l'Eglise conte entre ses saints Docteurs, fut le troifieme ou le quatrieme : l'& S. Pierre, depuis Evefque de Sebafte. fut, comme nous avons dit, la disme & le dernier de toute cette p.185.d. fainte famille ; estant devenu presque en mesme temps fils &

orfelin, parceque son pere mourut aussitost qu'il vint au monde.

61.3,

Nous n'avons pas de connoissance des quatre autres sœurs de S. Bafile, finon que leur mere les pourvut honnestement felon Nyf.v.Mac.p. que chacune d'elles le defira. Nous trouvons dans S. Gaudence a Gaud f. 17.p. des nieces de S. Basile, silles d'une de ses sœurs, qui estoient tres dignes meres d'un monaftere de vierge dans Cesarée mesme, & fœuts par leur foy, par leur ardeur pour la vertu,& par l'integrité

de leur chasteté , auslibien que par le sang & par la nature. Baf.:p.44.p.71. 'Ce Saint avoit aussi un oncle Evesque, nommé Gregoire, qui avoit pris un grand soin de luy, & luy avoit tenu lieu de pere, 6 ep.45.p.71.b. [mais cette bonne intelligence ne dura pas toujours, comme on rep.46.p.73 d.c. le voit par les lettres 44,45, & 46 de S. Bafile, dont les deux der-

nieres font adressees à ce Gregoire. Le Saint le loue particulierement de sa douceur & de son amour pour la paix. ep.183 p.194.197 'Il fait encore luy mesme un grand eloge d'un de ses parens

313.p.301.c. nommé Pemene, avec qui il avoit esté elevé, dont il se servoit tres utilement dans le gouvernement de son diocese, & qu'il ep.366.p.356.c. donna depuis pour Evefque à l'Eglife de Satales en Armenie.'Il loue une dame nommée Palladie, que la douceur de ses mœurs à ligit.

ep.141.p.143. autant que l'alliance du fang, luy faisoit appeller sa mere.'Il le 244loue fort de l'amitié que[Soranus Duc de Scythie] son cousin luy avoit"toujours témoignée : il le met au nombre de ceux qui v.s.s.bbas.

avoient agi ou parlé avec courage pour le nom du Seigneur, & qui assistoient ceux qui estoient persecutez pour J.C. dans la Gotthie,

Boll.12 apr.p. 'Toute l'Eglise des Gots parle aussi de cet officier comme d'un \$63. 58. serviceur de Dieu.

ART.

#### ARTICLE V.

De l'enfance du Saint, & de son battesme.

[L'EMINENCE de la fainteré de cette famille ne fait que ricce, en efloit le plus grand ornement, le criaçor par fa gloire repandue dans tout l'univers, la vertu des autres la plus celatante. Le ll naquit, comme nous avons dit, dans la ville de Cefarée en Baffe, par la libration de l'entre la ville de Cefarée en Baffe, par l'Il fut obtenu de Dieu par les prieces. Le proposition d'un ten une maion étrangere, de la quelle di troit macepaté, encore fa fub filtance eltant Evefque, à caufe de la pauveré qu'il l'avoit en malle par parens donneren à cette mailon l'utérruit avoit en malle de l'appende de la nour-ricce, il écrivit pour l'empende de la nour-ricce, il écrivit pour l'empender.

'Eflant encore enfant il tomba dans une maladie mottelle ; mais Nyfés acftion pere obtini fa fanté de la miferior de divinic, comme il na voite \*5\*\*Laobtenu fa naiflance ; & ayant imité la foy, de ce feigneur de Caplantamân dont il et parté dans l'Evanglie, ji. eur para sux fruits de fa foy, Car J.C. luy appareut la muit lorfqu'il dormoit, & luy ditcomme il avoit fait aurefoit à dec feigneur : Allez, voltre fils eft en

Le lieu de son education sur une maison de campagne qui eperposab paroilt avoir esté afficz proche de Neocearée : [&c c'est vraisemblablement le lieu messine où sa mere Emmelie & Sainte Macrine sa seur le retirerent depuis & sirent un monastere.] Cette premiere education de S. Balig nous siat voir la ration de

Hift. Eccl. Tom. 1X.

ep.75 p 117.d.

l'affection & du respect extraordinaire qu'il avoit pour Saint Gregoire Thaumaturge; & c'est sans doute pour le mesme sujer.] qu'il dir avoir eu ce Saint & fes successeurs pour maistres & pour peres spirituels, particulierement le bienheureux Musone dont il dit que les instructions retentissoient encore à ses oreilles.

ep.64.p 99.c. Naz.or.: 0.p.313 p.313.314.

'S. Gregoire de Nazianze ne veut point s'amuser à parler de la beauté, de la force du corps , & de la grandeur du Saint , non qu'il n'eust en cela autant d'avantage qu'aucun autre, mais parceque ce seroit perdre le temps inutilement. Il s'arreste beaucoup fut les études qu'il fit des lettres humaines. Il en montre excellemment l'utilité & la maniere d'en profiter.'Il remarque surtout le foin qu'avoit le Saint de croistre en vertu autant qu'en science, de s'exercer à la pieté aussibien qu'aux belles lettres; & en un mot, de s'avancer vers la perfection du ciel par ces premieres instructions

p.324b.

de la jeunesse. 'Il estoit conduit dans ce chemin par son pere, qui estant alors le maistre commun de la pieté [& de l'eloquence] dans la province du Pont, voulut former les premieres années de son fils & à la vertu & à la science; & Basile qui trouvoit dans sa famille un modele fiaccompli, arriva bientost en suivant de pres l'exemple de son pere à la perfection dont fon age estoit capable. Il fit deslors paroiltre comme un crayon de la fainteté qui devoit eclater un jour en sa personne, & donna en un age qui n'estoit pas encore capable d'exactitude, des marques de l'exacte vertu qu'il devoit pratiquer dans la fuite de fa vie.

p.315,2.

[Il ne faut pas douter qu'il ne soit venu quelque sois en ce temps Balep. 84 p. 119. là Cefarée qui estoit sa patrie, | puisque parlant de Dianée qui en estoit Evesque des l'an 341 au plustard , il dit que des son premier age il avoit esté nourri dans l'amour de ce prelat, & qu'il l'avoit regardé deslors avec des sentimens d'admiration & de respect. Ce fut le mesme Dianée qui le battiza, scomme nous le montrerons dans la fuire. Mais nous n'avons aucune lumiere qui nous apprenne s'il fut battizé des son enfance, (car il ne pouvoit avoir qu'en-

de Spi.c.19.p. 357.c.

> viron douze ans lorsque Dianée fut fait Evesque, ou si ce fut seulement aprés la fin de ses études.]

## ARTICLE VI.

S. Basile va étudier à Cesarée, & à Constantinople où il ecoute Libanius.

Naz.or.10.p.

UAND S. Basile se fut suffisamment instruit sous son pere dans les premieres connoissances des lettres, il vint à Cefarée pour étudiet dans les ecoles de cette ville. [Combie son pere faifoit profession d'enseigner la rhetorique, il semble que S. Basile n'ait pu estre confié à d'autres maistres qu'à luy tant qu'il a vécu ; d'où l'on pourroit tirer qu'il est mort loi sque le Saint estoit encore affez jeune.]' Il est toujours certain qu'il estoit mort avant que Nyfy Mac p S. Basile revinst d'Athenes, vers l'an 356. Et mesme il faut qu'il 181.b.c. foit mort au plustard en 349, puisque S. Pierre qui ne naquit qu'un peu avant sa mort, fut neanmoins fait Prestre par S. Basile avant l'an 379, ce qu'il ne pouvoit estre selon les Canons, qu'il n'eust trente ans. Basile le pete est mis par l'Eglise au nombre des Saints le 30 de may. l'Son bien ayant esté divisé entre ses neuf en- p.191.192. fans, Dieu y donna une telle benedicton que chacun d'eux se

trouva plus riche que n'avoit esté leur pere. Pour la ville de Cesarée en laquelle Saint Basile alla étudier au fortirdu Pont, on doute sic'est celle de Palestine ou celle de Cap-No va c padoce. Il y a des raifons pour celle-ci: "mais il femble qu'il y en ait encore de plus fortes pour la premiere, l'où il y avoit alors d'exeel- or. 10. p. 163.2. lens maistres; & S. Gregoire de Nazianze y vint aussi étudier la rhetorique presqueen mesme temps sous un professeur nommé Hier.v.ill.e.113. Thefpele. Eunape loue beaucoup le gente du tophiste Acace qui a Eun c.15. p. estoit de Cesarée en Palestine, mais il ne commençoit peutestre 135.136. pas encore à paroiftre. [L'étude de l'Ecriture fleurissoit en cette ville aussibien que les lettres humaines, depuis qu'Origene y avoit institué une ceole de la doctrine Chrétienne, que Saint Pamphile femble avoir ou continuée ou renouvellée; & la bibliotheque s'y

> Il est vray que cette ville avoit alors Acace pour Evefque, l'un des principaux chefs de l'Arianisme, & des plus dangereux ennemis de la divinité de J.C. Mais S. Basile estoit trop bien fondé dans la foy pour se laisser surprendre à ses artifices.

conservoit encore du temps de S. Jerome.

S. Gregoire de Nazianze décrit en cette forte la maniere dont ce Saint se conduisit à Cesarée, & les progrés qu'il y fit, encore plus dans la vertu que dans les sciences. l'Ce seroit, dit-il, à ceux onto partible qui l'ont instruit & qui ont profité en l'instruisant, à representer a combien il parut & auprés de ses maistres & parmi ses condisciples. Il egaloit ceux là: il surpassoit ceux-ci en toutes sortes de sciences. Il s'acquit en peu de temps une gloire toute extraordinaire parmi le commun du peuple & parmi les premiers de la ville. On admiroit en luy une science & une erudition qui surpasfoit la capacité de son age. Il faisoit paroiftre une gravité & une egalité dans sa conduite encore plus admirables que cette grande

science. Les otateuts le regardoient comme unsexcellent orateur, avant mesme qu'il eust étudié sous les sophistes. Les philofophes l'estimoient un vray philosophe des avant qu'il euit esté instruit des preceptes de la philosophie. Et ce qui suy est beaucoup plus glotieux, on le consideroit comme un pontife de la religion Chrétienne avant qu'il en eust teceu l'ordination : tant il estoit honoré par toutes sortes de personnes & en toutes sortes d'états : L'étude de l'eloquence ne luy tenoit lieu que d'accessoire. Il n'y recherchoit que l'avantage de s'en setvit pour la philosophie Chrétienne, parcequ'on en a besoin pout bien expliquer ses penfées. Son étude capitale estoit de s'insttuire de la veritable philosophie, d'apprendre à se detacher du monde pout s'unir à Dieu, à gagner les biens immuables & eternels par le moyen des biens pallagers & fragiles, & a acquerir le ciel aux depens de tou-

p.319.316.

'Il passa de Cesarée à Constantinople; & comme cette ville fleurissoit alors par un grand nombre de sophistes & de philosophes tres excellens, la vivaciré & la vaste étendue de son esprit luy sit enlever en peu de temps ce qu'ils avoient de meilleur. ["Libanius Nors 7. Lib vit.p.15, abi fut apparemment un de ceux qu'il y ecouta, l'Car"il ptofessa à v. l'emp.

Eun c.14,p.151, # Baf.ep.146.p. 177.b.c.

åb.

174.d

Cotel.g.t.1.p. 96.2

Baf.cp.143.p.

tes les choies de la terre.

Constantinople vets l'an 346, & une seconde fois en 351; & Saint Juliens 42. Basile dit affez clairement qu'il avoit esté disciple de cet orateur payen, quoique ses termes puissent aussi se raporter en general aux sophistes. [Mais soit que Libanius ait esté maistre de S. Basile,] foit qu'ils aient étudié ensemble sous un autre : ce sophiste mesme témoigne qu'ils avoient esté étroitement liez l'un avec l'autte durant quelque temps. Ils s'estoient connus avant que Saint Basile allast à Athenes. Libanius le respectoit déja tout jeune qu'il estoit. à cause de la graviré de ses mœurs digne de la sagesse des vicillars; ce qu'il admiroir d'autant plus, dit-il, qu'il vivoit dans une ville où tous les attraits de la volupté se trouvoient en abondance, se qui convient bien à Constantinople. Ce mesme sophiste rémoigne une grande estime de l'eloquence de S. Basile dans presque toutes ep.152 p.179.b.e. les lettres qu'il luy écrit; l'& il dit dans une, qu'en quelque lieu qu'il l'apperceuft, il y accouroit auffitoft, qu'il l'ecoutoit avec une farisfaction toute particuliere, & qu'il ne pouvoit presque se refoudre à se separer de luy.

Si S. Basile fur son ecolier à Constantinople, ce ne sur apparemment qu'en 353, puisqu'en 346 il n'avoit encore que dixsept ans.]

#### 

Saint Basile va à Athenes, où il lie une étroite amitié avec S. Gregoire de Nazianze.

A Pers que Saint Baílle cut epuilé tout ce que les ecoles [de National A Cefarée & ] de Conflantinople avoient de plus confide-3 s'un-rable, enfin la providence divine & l'avidité û louable qu'il avoit pour les ſciences, le conduitirent à Athenes qui en eftoit le ſiege & le domicile. S'aint Gregoire de Nazianase, ve ſtoit artivé peu de 4 temps auparavant pour ce ſujet meſine, [peuteſtre à la fin de l'an 316, ou de 351.] Il avoit déja eu quelque connoiflance avec ≈ Saint Biſleldans la Cappadoce; l'Mais l'amour des ſciences les c4. ayant ſeparez à la ſortie de leur pays, Dieu les tejoignit enſin à 'Athenes.

'Ce commencement d'amitie qu'ils avoient deja eu ensemble p.327.328. ne fut pas inutile à nostre Saint. Cat la connoissance que Saint p 318-b-Gregoire avoit de luy, luy donnant du respect pour la gravité de ses mœurs & pour la sagesse de ses discours, il tascha d'inspiret les mesmes sentimens pour luy à ceux qui ne le connoissoient pas. Mais il y en avoit deja beaucoup qui le connoissoient de re- 4326.4. putation. & qui avoient de la veneration pour sa personne, ce p.318 b. qui l'exemta des infolences avec lesquelles les ecoliers avoient accoutumé de traiter les nouveaux venus, comme S. Gregoire le décrit agreablement. Eunape marque quelque chose de ces Eun. 5.p.104. folies des ecoliers à Athenes, auslibien qu'Olympiodore historien Photo 80.p 184. payen qui écrivoit au commencement du V. siecle. Ce fur là la premiere occasion qui lia ensemble ces deux grands Saints. Leur ab. union s'accrut de beaucoup par une dispute où Saint Gregoite foutint Saint Bafile contre quelques Armeniens ses anciens amis, mais qui estant jaloux de sa gloire s'esforcojent de tuinet sa reputation.

Cependant Saint Bafile ne trouvant pas qu'Athenes répondift publishe de qu'il en avoit conceue, romboit dans l'abatement & la triftelle, comme s'il fe fult repenti d'y efte venu. S. Gregoire au 4-contraite foulagoit la peine, & relevoit fes eliperances. Il luy reprefenta que comme on ne connoît les mœurs des honnmes que par une longue experience, aufil pour faire le jugement de leur doûtrine, il faut une longue erpeuve & un examen bien fo-

3. Ils ne s'eftoient donc pas rencontrez TCefarée en Paleftine , comme le croit Baronius an. 354, 5 20. Biij ricux. Par ce moyen il le térablit dans sa premiere tranquillité : & plus ils se connoissoient l'un l'autre passe commerce qu'ils avoient ensemble, plus leur union s'augmentoit...

P-330 a

'Mais quelque grande que cette amirié pust estre, ce n'eust jamais efte qu'une flamme fujette à s'éteindre, & une fleut du primtemps qui se fletrit & se passe en un moment, si elle n'eust esté fondée sur Dieu, qui seul la pouvoir rendre immuable. & qui en decouvrant de plus en plus sa beauté aux ames qui n'aiment[en luy]que les mesmes choses, les unit toujours plus étroitement & entre elles & à luy mesme. C'est ce qui arriva à cesdeux Saints, dont l'amitié ayant d'abotd esté commune & humaine devint toute fainte & route spiriruelle. Car lorsque avec le temps ils curent pris affez de confiance & de liberté l'un avec l'autre pourse decouvrir le fond de leur cœur, & qu'ils eurent reconnu qu'ils n'avoient tous deux pour but, que de le confacrer

ot.f.p.135.b. or 'o p 319.d car.s.p 4.c.d.

or.5.p.135.b.c 10 7 319.d car.t. F.4.C d, 3.C.

entierement à Dieu, cet amour pour les biens du ciel les unit plusque tout le reste. Toutes choses leur furent communes : ils n'eurent plus qu'un logis & qu'une table , comme ils n'avoient qu'une mefine volonté & une mefine ardeut pour Dieu, laquelle ils s'efforçoient toujouts d'augmenter & d'affermit chacun dans l'ame de fon ami.

or,10 p.330.33t.

'Helas, dit S. Gregoire, comment tappottetai-je ceci sans tepandre des larmes? La science qui est la chose du monde la plus sujette à la jalousie, estoit le but auquel nous tendions egalement; & neanmoins il n'y avoit aucune jalousse entre nous. L'emulation nous excitoit l'un & l'autre à étudier. Nous combations non à qui remporteroit la palme, mais à qui se la cederoit. Chacun de nous regardoit la gloire de l'autre comme la sienne propte. Une feule ame nous animoir en deux corps. Quoiqu'on rejette le fentiment de ceux qui tiennent que toutes choses se trouvent les unes dans les autres, on doit neanmoins nous en ctoite; nous estions reciproquement I'un dans l'autre. Nostre seul ouvrage & nostre unique but estoit la vertu. Nous taschions de vivre d'une maniere digne des esperances du siecle à venir. Nous travaillions à nous detacher de cette vie avant que de la quittet. Attentifs à cette fin, nous y raportions toutes nos actions & toute nostre vic. La loy de Dieu estoit nostre guide. Nous nous pottions mutuellement à la prarique de la verru. Je ditois mesme, si je ne craignois qu'on ne l'attribuast à la vanité, que nous nous "estions l'un à l'autre une regle pour discerner ce qui est droit & juste de ce qui ne l'est pas. Nous n'avions aucun commerce

avec ceux d'entre les autres ecoliers qui estoient infolens & impudiques : les plus chaftes estoient les seuls que nous frequentaffions. Nous evitions les esprits turbulens & opiniatres, & nous ne faisions de societé qu'avec les plus pacifiques, & ceux dont la conversation pouvoit nous estre fort utile. Nous savions qu'il est beaucoup plus facile de contracter le vice que de communiquer la vertu, de gagner la maladie des autres, que de leur donner la fanté. Nous ne nous plaisions pas tant dans les sciences qui sont feulement agreables, que dans celles qui font utiles: car les feiences servent beaucoup à former les jeunes gents dans la vertu, ou à les porter au vice. Nous ne favions que deux chemins : le premier & le plus important nous conduisoit à l'Eglise & aux saints Docteurs qui y estoient : l'autre que nous estimions moins, nous menoit chez nos maistres de litterature. Nous laissions aux autres ceux qui conduisoient aux festes, aux spectacles, aux assemblées, aux festins. Et il me semble qu'on ne doit point faire de cas de ce qui ne contribue point à regler nostre vie, & qui ne rend pas meilleurs ceux qui s'y appliquent. Il y en a qui prennent des noms ou de leurs parens ou d'eux mesmes, suivant leurs inclinations & le genre de vie auquel ils se portent. Pour nous nostre grande affaire & nostre grande gloire estoit d'estre appellez Chrétiens, & de l'estre. Nous voyons dans S. Basile une marque de cette retenue avec laquelle il avoit vécu dans fa jeunesse. Car voulant raporter Basidirat e.

quelque chose qui se faisoit dans les combats des bestes, il n'ose 469 de. pas affurer qu'il l'ait jamais vue.

ಭೂಲದ ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ ಅಗಳ ಕಾಡಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂ. ಅಂ. ಮಾಡಿಯ ಮಾಡಿಯ ಮಾಡಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ

#### ARTICLE VIII.

Sage conduite de S. Basile à Athenes : Il se resout de se consacrer à Dieu : Quelles études il a faites.

A THENES, continue S. Gregoire, est une ville tres dan- Niz or top. gereuse pour le salut. C'est le sentiment des gents de bien, 331.d. & un tentiment bien fondé : Car il y a plus d'idoles que dans tout le reste de la Grece : Et il est difficile de ne se pas laisser entrainer dans l'erreur avec les fectateurs & les défenfeurs de leur culte. Mais comme nostre ame estoit bien fortifiée & bien prevenue contre cette tentation,]les mauvais exemples des autres ne nous firent aucun tort. Que dis-je? le croiroit-on? Ils ne fervirent qu'à nous confirmer dans la foy. Nous reconnusines la fraude & l'imposture de l'idolatrie ; & nous n'eusmes que du

16

mepris pour les demons dans un lieu où les autres les regardent

Car.1 p.8.c.

[Ces Saints non contens de fanétifer Athenes par une conduite fitage & fi fainte, ]'refolutent deflors de renoncer entierement au monde, de confacere à J. C. toute la feience & l'eloquence qu'ils avoient acquife; é & ils fe donnerent parole de vivre enfemble pour D'eu feul dans la tertaite & la folitude.

ar.10.p 331.a.

Tous ceux de nostre societé, ajoute S. Gregoire, qui estoient des personnes de merite & de distinction, regardoient Basile comme leur maistre, le suivoient comme leur chef, se conformoient à ses sentimens & à ses inclinations; quoique pour me servir du proverbe, c'estoit courir à pié aprés un chariot de Lydie. Aussi avions-nous acquis beaucoup de reputation & de gloire non feulement auprés de nos professeurs & de nos autres condisciples, mais encore par toute la Grece & furtout dans l'esprit de tous ceux qui y paroissoient avec plus d'eclat. Et mesine nostre reputations 'étendoit audelà de la Grece, comme on le peut voir par ce que plusieurs personnes en ont écrit. Nos professeurs n'estoient pas moins connus & moins celebres qu'Athenes mesmes : & partout où l'on parloit de nos professeurs, on y faisoit aussi mention de nous avec eloge. Jamais deux amis n'ont esté plus estimez que nous l'estions; & ce qu'on raconte d'Oreste & de Pylade, n'estoit rien au prix de ce qu'on publioit de nous.

[Voila de quelle maniere S. Gregoire parle de cerexemple fi illustre d'une amirié vraiment fainte & vraiment chrétienne, Mais retournant ensuite à raconter les vertus & les perfections de S. Bassle, voici comment il en parle.]

er.10 p.332-333.

3. Ballie, Volci comment i en patie;
Salomo donne la prudence aux vicillars : mais quel vicilard a firpatfic le jeune Bafile en prudence ? Qui & de noftre temps & des ficoles paffics z'elt attricé autant que luy la veneration des vicillars & des jeunes gents? Qui a cu moins befoin de l'eclard de la ficince pour telever la gloire de fa conduite : Et qui a neanmoins allié avec une vie fi admirable une ficience auffi univerfeile 2 Quelle focte de (cience ne poffedoir-il pas, & avec aurant d'avantage que fi c'euft efté la feule à laquelle il fe fuft appliqué i II excelloir en toutes en general plus que perfonne n'excelle en aucume en particulier : & l'excelloire en chaeune en particulier : de l'excelloire de heixeune en particulier comme s'il n'avoir jamais appris autre chofe. Aufi poignoir-il l'étude à la vivacité de l'epfire, qui font les deux moyens de se perfectionner dans les arts & dans les feiences. Son aididité & fon application à l'étude luy rendoient fa vivacité

non necessaire, comme sa grande penetration faisoit qu'il n'avoit pas besoin de tant travailler. Neanmoins il joignoit tellement l'un à l'autre, qu'il n'estoit pas aise de connoistre en quoy il estoit plus admirable. Qui peut-on luy comparer pour cette eloquence animée & pleine de feu, quoiqu'il n'y eust aucun raport entre sa vie & celle des orateurs? Qui peut-on luy comparer dans la grammaire où l'on se forme à bien parler la langue, où l'on apprend les histoires, la mesure necessaire dans le discours, les regles de la poesse ? Qui peut-on luy comparer pour la philosophie cette science si sublime & si elevée, soit dans ce qui regarde la pratique ou la speculation, soit dans les demonstrations, les oppositions, & les disputes de logique ? Il y excelloit tellement qu'il eust esté plus aise à ceux qui disputoient avec luy de se tirer d'un labyrinthe, que de se debarasser des filets de ses raisonnemens, lorfqu'il vouloit les presser. Il se contenta d'apprendre de l'astronomie, de la geometrie, & de l'arithmetique, ce qu'il en avoit besoin pour n'estre point embatasse par ceux qui sont habiles dans ces fortes de sciences. Pour tout le reste qui ne pouvoit estre qu'inutile & infructueux à des personnes consacrées à la pieté, il le meprifa; en forte qu'on peut plutost louer & admirer ce qu'il en a appris que ce qu'il en a laisse; quoique d'autres puissent estimer plus ce qu'il a negligé que ce qu'il a voulu en apprendre. Ses infirmitez & les remedes dont il estoit obligé d'user, luy rendoient necessaire la medecine qui est le fruit de la philosophie & du travail. Ayant commencé par là il acquit l'habitude de cet art : c'est à dire de cette partie de la medecine qui n'a pas pour objet des choses palpables, terrestres, & visibles, mais qui confifte dans la speculation & la connoissance des principes. Toutes ces sciences peuvent paroistre quelque choie de grand & d'estimable : mais qu'est-ce en comparaison de la fainteré de ses mœurs?

C'effainé que ce vafe d'election parut egalement admirable Nylle Balf.

& dans la vie & dans la science. Dans un age encore si jeune, ses \*\*\*\*

& dans la vie & dans la science. Dans un age encore si jeune, ses \*\*\*

& dans la vie & dans la science. Dans un age encore si jeune, ses \*\*\*

& dans la vie de dans la science de la science de science de science de science de la science de mais resultant de la science mais récude des lettres dans ceut s'en la science de la science de puis le berceau jusqu'à la sin det, vie. Il situ nourri avec elles, il crut en age avec elles, & passa avec elles se passa soni sa science soni le science soni se passa de la science soni se passa de la science feculiere, p. 1924. il ne quitta point non plus ule sa science sa manuselles de sa

Hift, Eccl. Tom. IX.

P. 480 A

veritable mere qui estoit l'Eglise. Son ame s'accrut & se fortifia toujours par ses saintes instructions. Comme un brave & vaillant foldat qui sçait se servir des deux mains pour combatre, il estoit en état d'instruire toutes fortes de personnes dans toutes les sciences divines & profanes. Il en estoit revétu comme d'armes pour s'opposer à ses adversaires. Il s'en servoit pour vaincre ceux qui osoient luy resister. Et avec le secours de ces disferentes sciences il domptoit ceux qui à la faveur de l'une ou de l'autre croyoient pouvoir quelque chose contre la verité. Il refutoit, il terraffoit par les Ecritures ceux qui en alleguoient des passages pour autoriser les erreurs des heretiques : & il confondoit de mesme les payens par leur propre doctrine. Il se chargea dans sa jeunesse, selon le commandement de Moyse, de toutes les richesses de l'Egypte, qui font les sciences seculieres, pour les consacrer ensuite à Dieu, & les employer à l'ornement de la veritable arche

w.Maf.p.scg.b.

17.p.659.b.

Bal.ep.330.p.

g14.2

ab 313 d.

qui est l'Eglise, Socr.1.4 c 16.p. 141.2 Soz 1.6.C.

Les sophistes sous lesquels S. Basile & S. Gregoire étudierent l'eloquence, furent Himere & Proerese, desquels nous avons parle plus amplement "en un autre endroit. Nous ne connoissons V. Julien pas ceux que Saint Basile avoit pour compagnons à Athenes l'apostat \$ dans l'étude de l'eloquence : l' Nous pouvons neanmoins remarquer qu'il dit avoir esté uni des sa jeunesse à un Sophrone, qui

avoit une charge confiderable dans l'Empire, b'Il écrit aussi à un Eusebe qui paroist avoir esté Evesque, avec qui il n'avoit eu autrefois qu'une mesme maison, qu'une mesme chambre, un mesme majitre, les mesmes divertissemens, les mesmes études, &

tout ce qu'il peut y avoir de commun entre deux amis. Libanius

nous apprend que le Saint voulant venir à Athenes, y fit venir avec luy un nommé Celse que ce sophiste estime heureux de ce

qu'il s'attachoit si fortement à Saint Basile. On remarque qu'il estoit disciple de Libanius, (ce qui donne grand sujet de croire la mesme chose de S. Basile ) & mesme estant à Athenes, il obtint Amm.Lis.p.iie. qu'on y fist venir ce sophiste pour y professer.' Il estoit Gouverneur de Cilicie en 362, sous Julien qui luy fit beaucoup d'honneurs, l'ayant connu à Athenes, S. Gregoire de Nazianze dit que

Julien commis pour l'affictte des tailles avoit esté le compagnon

\$ ep. 11. p. 54.c. Balep.143.p. 174.d.c.

Amm n.p.117.

Naz or.9.p.158.

de fes études. [Mais le plus celebre de tous ceux qui étudioient alors à Athenes, estoit l'autre Julien, dont nous venons de parler, cousin germain de l'Empereur Constance, depuis Empereur luy mesme, & er. 4 p.111.d. apostat.]'Il est certain que S. Gregoire de Nazianze le connut à

L'an de J.C. 355,316.

Athenes où il passa quelques mois en 355. Il témoigne de mesme p. 131.4. affez clairement que S. Bafile l'y connut auffi. Julien l'apoftat dit Bafep-207. p. que S. Basile & luy estant encore jeunes avoient étudié ensemble 116.2 b.

les belles lettres; & S. Basile dit mesme qu'il avoit étudié avec ce ep. 103. P. A. 7.4. prince les lettres facrées, & qu'ils lifoient tous deux les divines Ecritures [Il n'en marque pas le lieu, mais il est difficile que ç'ait esté aurrepart qu'à Arhenes. Car pour le remps que Julien passa estant jeune dans la Cappadoce, cene fut pas apparemment avant l'an 345, & il semble que S. Basile étudioit des ce temps là dans la Palestine.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE IX.

S. Basile quitte Athenes & enseigne l'eloquence à Cesarte.

#### L'AN DE JESUS CHRIST 355, 356.

'CAINT Basile & Saint Gregoire s'estant rempli l'esprir & la Nat otte .. memoire de tout ce que les sciences ont de plus utile, dans 3354. le longtemps qu'ils avoient employé à s'en instruire, trouverent Nys, Maco. qu'il estoir remps de retourner en leur pays, & d'entreprendre, 1816. felon l'accord qu'ils en avoient fait entre eux, la vie sainte à la 9334. quelle ils aspiroient. Ce fut en cette occasion qu'ils eptouverent l'affection & l'estime que leurs compagnons avoient pour eux. Le jour qu'ils avoient pris pour parrir devinr un jour de combat.'Ils prenoient déja congé de leurs amis, & eux en les conduisant s'ef- or.20, p.333.4. forçoient de les rerenir. Ils s'embrassoient les uns les autres. Les larmes & les cris retenrissoient de toutes parts, & faisoient connoistre avec quelle douleur l'on se separoit d'Athenes & de ceux avec qui l'on y avoit esté elevé.

'Mais ce qu'il y eut de plus remarquable & de plus trifte pour p3344/cara, p.t. les deux Saints, fut de les voir environnez par leurs compagnons, a & mesme par quelques uns de leurs maistres, qui mélant la force avec les prieres, les conjurations & les sermens selon la liberté que leur donnoir l'amour & l'affection', protestoient qu'ils ne les laisseroient jamais aller. Saint Gregoire ceda à cette violence & demeura encore quelque peu de remps à Athenes; mais S. Basile representa si bien les raisons qui l'obligeoient de parrit, que ceux qui le rerenoient furent contraints malgré eux de ceder & de le laisser aller.

'Sainr Gregoire se plaint en ami qu'il l'avoit trahi en cette ren- ot.10.p 334.4 & contre en luy conseillant de demeurer, & en consentant à cette

C ii

feparation qui luy avoit femblé aufli dure que fi l'on euft coupé \$15,354. foit corps en deux. [Ce que nous avons dit de Julien ne nous permer pas de metre ceci avant le milieu ou la fin de l'an 355. & la fuite de la vie du Saint nous porte tout à fait à ne le pas mettre auffi beaucoup pluffard : & c elt bien affez qu'il ait demeuré quatre ou cin qua sà Arbenes.]

Balep.165.p.

Eun.c.3.p.13.

£.4.p 43. ap.44.&c. Saint Baille dit qu'il quitta Athenes pour aller chercher un philofophe nommé Euflathe, dont la reputation qui effoit tres grande luy fit meprifer ce qu'il y avoit de plus charmant dans cette
ville. Il dit de meline à ce phis footphe que c'ethoit pour le trouver qu'il fit est divers voyages dont nous parlerons enfuite. [Il y a
affez d'apparence que cet Euflathe eff celui mefine dont parle
Eunape,] c'et à dire un philofophe payen maif de Cappadoce,
'où il ace femble enfeigne la thetorique : 'As affurément felon ce
qu'en dit Eunape, il avoit beaucoup de metite, de de fort belles
qualitez, ["quoique ce qu'il dit ne foit pas bien conforme à l'hiltoi. V. Cenflasre. Mais quelque dérique S. Baife cuit de le voir, fes voyages eu. <sup>2846</sup>
rent encore affurément d'autres caufes plus faintes & plus impor-

Bal'ep.165.p.

tantes.]

"Au fortir d'Athenes il passa par Constantinople, mais il ne sy arresta pas: Il admira la beauté de l'Asse, mais il sé hassa de la quitter pour arriver en son pays. [& à Cesarée en Cappadoce. Il em manqua pas sa fans doute d'aller voir sa mere dans le Pont.]

"Car pour son petenous avons déja dit qu'il estoit mort a vant ce

Nyf.v.Mac.p. 181.b.c. Naz or.10.p. 334.d. Balep.84.p.159

campi-ci, & peutelire meline avant que le Saint allaf étudier hors de fon pays. Il revint donc enfin à Cefarée en Cappadoce, qui le retint quelque temps comme fon fecond fondateur & fon protecteur. Il connut alors plus particulierement. Dianée qui en efloit Evefque, & le hanta avec beaucoup de fatisfaction de fa pare.

Naz or.10,p. 334.c.

'D'abord qu'il fut artivé en son pays, il donna quedque chosé à l'air du monde & la lécene du ficele, non qu'il eust aucun amour pour cette vaine ossentation, ni aucun desir de parosiste, mais pour faissiraice en quedque force au desir de la pussipar du monde; [c'est à dire de se concitoyens qui le consideroient comme la etioire & l'ornement de leur ville.

Refl.1.c.9 p. 116. 6 Cotel.g.t.1 p. 96.97.2. Certe scene du siccle peut bien marquer la profession de la rateorique, 3 qu'il ensiegna durant quelque temps sclon Rusin, au sortir de ses études, & avec un tres grand celat. Nous avons encore une lettre que Libanius, squi estoit en ce temps-ci à Antioche, 3 luy sérvity pour répondre à une autre que le Saint luy L'an de I.C. 355,356.

Norse.

avoit écrite le premier, & pour renouvellet leur ancienne amitié;

& il y marque qu'un nommé Alcime s'en estant allé à Rome, avoit engagé le Saint dans la fatigue d'estre avec les enfans: Ce que vous supporterez, luy dit Libanius, avec vostre patience & vostre

douceur ordinaire.

"La ville de Neocesatée souhaita de le possedet, "pout luy con- Basep. 64 p. 98. Note & fier le soin[& l'instruction] de la jeunesse. Elle luy envoya une 29.

deputation composée de plusieurs de ses magistrats: & quelque temps aprés Basile ayant peutestre esté obligé d'aller à Neocesarée, le trouva environné de tout le peuple, qui s'efforça de le retenir en luy prometrant & luy offrant toutes fortes d'avantages; mais il ne put se rendre ni à leurs prieres, ni aux eloges qu'ils luy donnoient. Cela arriva apparemment dans quelque voyage qu'il

fit dans le Pont pour y voir sa mere.]

'Si une lettre"à Theodose qui porte le nom de nostre Saint Cotel gan ? [est veritablement de luy, il peut l'avoir écrite en ce temps-ci, vers la fin de l'hiver. Car le sujet de cette lettre est que la riviere d'Halys groffie par des neiges fondues, ayant inondé le pays,[& rompu un pont par lequel la Cappadoce recevoit diverses commoditez de la Galacie, de la Paphlagonie, & de l'Helenopont, l'auteur prie Theodoses qui pouvoit estre Vicaire du Pont, de le faire reparer afin de soulager la Cappadoce qui avoit ce semble encore esté affligée par des orages & des gresses, & empescher la famine dont elle estoit menacee.

#### ARTICLE X.

S. Bafile renonce tout à fait au monde ; écrit à Apollinaire.

'R UFIN dit que ce fut S. Gregoire de Nazianze qui usant Rufil-1.c.9.P. de la liberté que l'aminé luy donnoit, fit descendre Basile de la chaire où il se regardoit comme le docteut des autres, & le mena dans un monastere, se'est à dire qu'il luy sir embrasser la vie monastique & la retraite. Mais la sainte vierge Macrine contribua aussi beaucoup à le retirer d'un état qui ne pouvoit manquet de luy estre tres dangereux.]'Cette vierge s'estant confacrée Nysame.p. à J. C. demeuroit toujours auprés d'Emmelie sa mere, luy rendoit tous les services dont elle estoit capable, & l'assistoit dans le gouvernement de sa famille, & dans les soins que luy donnoient ses grands biens : & comme elle regloit toutes ses actions par la sage conduite de sa mere, aussi son exemple servit à sa

mere pour s'elever peu à peu à une vertu plus parfaite. Tou-355,356. res ses sœurs se trouvant pourvues, & Basile estant revenu des ecoles où il avoir passe beaucoup de temps, elle remarqua que fa science & son eloquence luy avoient tellement enflé le cœur, qu'il meprifoit mesme les dignitez, & s'estimoit beaucoup audessus de ceux qui estoient dans les charges les plus relevées : mais elle le porta si promrement à ne vouloir plus avoir d'aurre étude que cerre sagesse route fainte & route divine dont elle faifoit profession, que foulant aux piez tour l'eclat de la grandeur du monde, & rejetrant avec mepris toute la gloire que soneloquence luy pouvoir acquerir, il embrassa une vie humble & laborieuse; & par le travail des mains joint à une enriere pauvreté, il entra dans la voie la plus assurée & la plus promte pour arriver au falut.

Naz.ot.10 p. 334.C Socr.1.4.c.14.p. 241 d|Soz.l.6.c. 17.p.659.b.

Nyf.de Baf.p.

491.d.

'Ainsi il commença aussi tostà vivre pour luy mesme, à devenir homme, d'enfant qu'il estoit auparavant, & à faire des esforts plus genereux pour s'elever à la divine philosophie. Quelques confeils que luy donnassenr ses amis, les uns des conrinuer à professer la rhetorique, les autres de se mertre dans les affaires & dans le bareau; il rejerra les uns & les autres pour embrasser la rerraire & la folirude.' Il meprifa bientost tour le vain eclat d'une science profane, comme Moyse avoit renoncé à la parenté de la princesse qui l'avoit adopté, & à la couronne d'Egypte. Il ne pur fouffrir la gloire d'une eloquence dont il avoit honre & il aima mieux embrasser une vie basse, comme Moyse prefera les Hebreux aux threfors des Egyptiens.

[Mais on ne peut mieux décrire l'état où il se trouvoit alors, Bassep.79.p.240. que par ce qu'il en dir luy mesme en ces rermes. Aprés avoir " donné, dir-il, beaucoup de temps à la vanité, & avoir employé " presque route ma jeunesse pour acquerir par un long & vain « rravail les sciences de cette sagesse reprouvée de Dieu, je me " reveillai enfin comme d'un profond fommeil; j'apperceus la lumiere admirable de la verité de l'Evangile; je reconnus l'inu-« tilité & le vide de la fagesse des princes de ce siecle qui passent " & qui perissent; je deplorai avec une extreme douleur la miserable vie que j'avois menée jusqu'alors. Dans cet état je desirois « un guide qui me conduissit & me fist entrer dans les principes de « la pieté. Mon plus grand soin sut de travailler à resormer un « peu mes mœurs, qu'une longue habirude avec les méchans avoit " dereglées. Je lus donc l'Evangile, & je remarquai qu'il n'y a pas « de moyen plus propre pour arriver à la perfection, que de ven- " .. dre son bien, d'en faire part à ceux de nos freres qui sont pauvres » de se degager de tous les soins de cette vie, de telle sorte que " l'ame ne se laisse troubler par aucune attache aux choses pre-"fentes.

[On peut juger combien toute l'Eglise sut edifiée par l'humilité de S. Basile, puisque les sophistes mesmes les plus superbes témoignerent estimer une resolution si genereuse. On le voit par Liba- Balep. 143.p. nius qui ayant appris que le Saint estoit retourné en son pays, doutoit s'il se mettroit dans le barcau, ou s'il professeroit la rhetorique. Mais ayant sceu par le raport de quelques personnes qu'il avoit pris une voie bien plus excellente, & qu'il avoit mieux aimé chercher le moyen de se rendre ami de Dieu, que d'amasser de "argent: J'admirai, dit-il, & vostre bonheur & celui des Cappa-" dociens; le vostre d'avoir fait un si excellent choix; & celui des .. Cappadociens de pouvoir se vanter d'avoir donné au monde un " si grand homme.[Il n'est point étrange ni qu'un sophiste payen ait témoigné par civilité estimer la conduite d'un ami à qui il écrivoit, ni mesme qu'il air esté veritablement touché d'une action qu'il ne pouvoit nier estre tres genereuse & egaler ce que ses philosophes avoient jamais fait de plus grand. Ainsi ce n'est pas un sujet qui nous doive faire douter de cette lettre, qui dans tout le reste ne paroist rien avoir que de veritable.

Ce fut au plustard en cette année 356, j'que S. Basile estant enco- Basep. 73. p 124. Nors to re laïque, ecrivit à Apollinaire une lettre de compliment vingt de 79.9.1412] ans & plus, ou mefine 25 ans avant l'an 376. Apollinaire n'effoit alors que laïque ou Lecteur; & l'on ne voyoit encore rien de mal en luy. Mais comme il devint depuis hereliarque, les ennemis de nostre Saint firent courir une copie de cette lettre qu'ils avoient falsifiée, pour avoir quelque pretexte de dire qu'il communi-

quoitavec luy, & qu'il participoit à ses heresses, quoiqu'il ne luy ep.79 9.142.16 cust jamais écrit depuis ce temps-ci.

ARTICLE XI.

S. Bafile fait divers voyages en Syrie & en Egypte.

L'AN DE JESUS CHRIST 357.

[ T L manquoit une chose à Saint Basile dans le dessein qu'il avoit de se consacrer à Dieu, savoir l'union & la presence de

v. M. Valois la cite comme une piece authentique & legitime , Ann. n p 227.

Naz or.10 P. 334 d.

Gregoire son ami. Ce ne fut pas le temps que S. Gregoire passa 317. à Athenes qui l'empescha d'avoir cette consolation, puisqu'il y demeura fort peu: Mais c'est, comme S. Gregoire le marque luy mesme, qu'estant revenu en son pays, il fut obligé de prendre le soin de son pere & de sa mere qui estoient fort agez. Nous avons une lettre de luy à S. Basile qui semble se raporrer à ce temps-ci, ] ep.5.p.769.c.d. & dont on peut tirer que Saint Basile luy ayant reproché d'avoir manque à la promesse qu'il luy avoir faite à Arhenes de se retirer

avec luy, Saint Gregoire avoue sa faute, mais s'excuse sur ce qu'elle n'est pas volontaire, n'ayant manqué aux devoirs de l'amitié que pour obeir à ceux que la nature l'obligeoit de rendre à fon perc & à sa mere. Il ajoute qu'afin qu'il pust satisfaire en quelque forte aux uns & aux autres, il falloit qu'il allast quelquefois

demourer avec S. Balile, & que S. Balile vinst ausii quelquefois demeurer avec luy. S. Basile eut en effet quelque pensée de venir demeurer avec luy en un lieu qu'il appelle Tiberine; mais celan'eut pas de fuite. 'Voyant donc qu'il ne pouvoit pas jouir de la compagnie de

Naz.07.10 p. 334.d.

fon ami, il s'en alla faire quelques voyages necessaires, & conformes au but qu'il s'estoir proposé de se consacrer enrierement à

Bafep. 79. p.141. Dieu. 'Ayant vu dans l'Evangile quel est le renoncement, & la perfection à laquelle il nous engage, il souhaitoit avec ardeur de rrouver quelqu'un qui voulust embrasser ce genre de vie, & avec qui il pust passer la mer orageuse de ce monde. Il en trouva plusieurs à Alexandrie & dans tout le reste de l'Egypre. Il en vit d'autres dans la Palestine, dans la Celésyrie, & dans la Mesopotamie. Il admira leur vie egalement austere & laborieuse, leur ferveur & leur application à la priere. Il fut surpris de voir qu'invincibles au fommeil & aux autres necessitez de la nature, dans la faim & dans la foif, dans le foid & dans la nudité, ils tenoient toujours leur esprir libre & elevé[vers Dieu,]sans se mettre dutout en peine de leur corps, & fans vouloir recevoir des autres le moindre soulagement, comme s'ils eussent habité dans un corps qui leur fust étranger, montrant par leur conduite ce que c'est

Bafer. 165.p. 1: 5.c.d.

du ciel.

Il ne put pas entreprendre ce voyage auflitoft qu'il eust vou-Ju, ayanr esté arresté par divers empeschemens, & mesme par des maladies. Il arriva neanmoins en Syrie après beaucoup de travaux, & passa de là en Egypte, où il s'arresta quelque temps à Alexandrie. Il y fut affez vraisemblablement spectateur des

que d'estre étranger sur la terre & de se regarder comme citoyens

tragedies

tragedies que George y excitoit contre les Catholiques & les disciples de S. Athanase, depuis le Caresme de l'an 356, jusqu'en 361. Mais les maux & les perfecutions qu'il vit fouffrir aux Catholiques tant dans certe ville que dans les autres où il passa, ne purent pas alterer la pureté de la foy, ] & dans tous les voyages ep. 15. p. 131. a.b. qu'il fir par terre & fur mer, il prit roujours pour peres & pour guides de son ame dans le chemin duciel, ceux dont il trouva la foy conforme à celle qu'il avoit succée avec le lait.

[Ce luy eust esté sans doute une extreme joie de rencontrer à Alexandrie le pere de cette mesme foy, le grand Athanase, 'Mais il témoigne luy metine longtemps depuis qu'il n'avoit pas ep 49 p.77 d. encore eu le bonheur qu'il estimoit rant de voir ce grand Saint: Et en effet selon ce que nous avons vu depuis sa sortie d'Athenes, il ne peut guere citre venu à Alexandrie plustost qu'en 357, & S. Athanase s'en estoit retiré des le 9 fevrier de l'année 356.]

S. Basile dit qu'il estoit venu jusqu'à Alexandrie pour voir le episs.p.185.e. philosophe Eustathe qu'il cherchoit partout, & qu'il ne trouvoit nullepart. Il en receut enfin des lettres ou à Alexandrie mesme, ou plutost en quelqu'une des provinces où il fut ensuite, & où estoit ce philosophe: mais les longues maladies du Saint l'empeschoient de l'aller trouver. Nous avons encore la lettre qu'il p 181,186 De luy récrivit, [laquelle est plus pleine de poesse & d'histoire que ne le sont les autres. Le commencement surtout semble faire juger que ce philosophe estoit veritablement ce payen dont parle Eunape, & que S. Bafile mesine n'estoit pas encore dans la pieté à laquelle il est arrivé depuis. La fin neanmoins est tres belle & tres digne d'un Chrétien.

Ce fut sans doute dans la suite de ce voyage du Saint dans l'Egypte & dans la Syrie, J'qu'il alla à Jerusalem & à Jerico, Bassivoten comme il semble le dire en un endroit. Estant à Jerusalem il de- P.470. meura avec une personne qui ayant esté autresois dans le sie- 11-12. ele, dans les richesses, & mesme dans des gains illegitimes, s'estoit retiré en cette ville, où il faisoit une penitence tres austere. Mais S. Bafile apprit depuis qu'il s'estoit rendu coupable d'un adultere avec une vierge confacrée à Dieu. Nous avons encore une lettre qu'il luy écrivit fur ce fujet, dans laquelle aprés luy avoir témoigné la honte & la confusion que cetre nouvelle luy avoit eaufée, & luy avoir remis devant les yeux sa premiere conversion & l'edification que sa penitence, qu'il décrit fort au long, avoit donnée à l'Eglife, il luy represente la grandeur de la faute où il est tombé, & l'exhorte neanmoins à esperer en la miseri-

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

p.ta.e. Du Pin,t.2.p. 463.

dire qu'il estoit de Cappadoce, & c'est peutestre pour cela qu'il l'exhorte" de retourner vers juy. Le style de cette lettre ne pa- mideans roift pas avoir toute la pureté de celui de S. Basile.] M' du Pin n'hesite pas neanmoins à la conter parmi les autres. [Nous ne voyons rien qui nous marque le temps au quel elle a esté écrite.

Balep.pr.4.p. 1346.

sinon que ce qu'il dit que les payens & les Juifs se pressoient d'embraffer la pieté , peut en quelque forte se raporter au regne de Jovien ; la mort de Julien & les prodiges arrivez lorsqu'il voulut bastir le Temple de Jerusalem, avant bien pu produire ces conversions. Ainsi ce sera au commencement de la prestrife de exo. 8 t.3. p. 500. S. Basile. I'Meraphraste la raporte toute entiere dans les extraits qu'il a faits des ouvrages du Saint, [Pour aller de la Palestine In If 5.22 p.139. en Syrie, son chemin estoit de traverser la Phenicie : 1 & il remarque en effet une coutume particuliere à cette province, de

ARTICLE XII.

labourer les vignes avec des bœufs,

Des Morales de S. Basile, & de quelques traitez qui y sont joints. L'AN DE JESUS CHRIST 358. E temps des voyages de nostre Saint devant necessairement estre placé vers les années 357 & 358, il eut le regret

de voit partout les plus considerables & les plus vertueux d'entre les Evefques & les autres Ecclefiastiques, persecutez, chassez. bannis par les Ariens qui avoient rempli toute l'Eglise de troubles & de schisme. Cette vue luy perça le cœur; ] & l'experience que ses voyages luy acqueroient luy faisant connoistre l'union qui estoit dans les autres états de la vie entre ceux qui en faisoient profession, il voyoit au contraire que dans l'Eglise de Dieu pour laquelle J.C. est mort, & sur laquelle il a tepandu avec abondance les graces du Saint Esprit, la pluspart des peuples avoient une entiete opposition, & entre eux mesmes, & aux regles de l'Ecriture. Mais ce qui luy paroissoit plus horrible, estoit de voir les Prelats si divisez de sentimens & de croyance, & si contraires dans leut conduite aux preceptes que J. C. nous a donnez, de voir qu'ils dechiroient sans compassion l'Eglise de

Dieu, qu'ils troubloient son troupeau sans aucun respect pour ceux qui luy appartenoient, & qu'ils verifioient si parfaitement ce que S. Paul leur avoir dit autrefois, que quelques uns d'en-

Balmor.pr p. 392.d.c.

c|399.2.

L'andel.E. 358.

tre eux enseigneroient une doctrine corrompue pour s'attirer des disciples.

'Il fut longtemps à chercher la cause d'un si grand desordre, p.393. & enfin ayanr confulté l'Ecriture, il conclur que ces divisions malheureuses & cetre temerité de personnes qui se donnoient chacun l'autorité d'inventer de nouveaux dogmes, & d'aimer mieux former un parti contre J. C. que de se soumettre à luy, ne pouvoit venir que de ce qu'ils avoient abandonné Dieu, & ne vouloient plus le reconnoiltre pour Roy : de mesme que Saint Greg in Jobby. Gregoire le grand a dir depuis, que toutes les heresies viennent 6.13.P.74 b. du mepris de Dieu, & de ce qu'on aime mieux remporter une victoire imaginaire fur sa verité, que de s'y laisser vaincre par une humble foumission. Cependant la mesme Ecriture appre- Bas mor.pr. noir à S. Basile par divers exemples, avec quelle rigueur Dieu P195-403|n. puniroit un jour ceux qui auroient violé le moindre de ses precepres. L'histoire du grand Prestre Heli & les autres sembla- p. 198.399.404. bles, le toucherent particulierement, & il eur peur de se rendre b luy mesme coupable des pechez des autres, s'il ne s'y opposoir

avec tout le zele necessaire.

'Il attendit neanmoins affez longtemps, parcequ'il craignoit p.404 b.c. d'entreprendre seul un si grand ouvrage, & qu'il eust esté bien aise de se joindre à ceux qui avoient entrepris aussibien que luy de combarre pour la pieté. Mais enfin il resolut de ne pas differer davantage, & fit pour cet effet un recueil des divers endroits de l'Evangile qui nous apprennent ce qui plaist ou deplaist à Dieu, pour nous pouvoir conformer à cetre regle en rejettant toutes les coutumes que nostre volonté propre aurorise, & toutes les traditions que la fantailie des hommes a introduites.'Il p.405.e. vouloit y ajouter les passages de l'ancien Testament conformes à ceux du nouveau; mais il n'en eut pas le temps, estant contraint de satisfaire aux besoins de ses freres qui le presserent de leur donner ce recueil qu'il leur promertoit depuis longtemps.

'Nous avons encore cer ouvrage divife en 80 titres qu'on ap- p-405-410. parM l'Ab pelle Les Morales de S. Basile, & qui ont esté traduites depuis peu en nostre langue. Le Saint pretend y montrer par l'Ecriture n.Comb t.r.p. quelles font les chofes dont il faut s'abftenir, & celles aufquelles 100. ceux qui desirent arriver à la vie erernelle, doivent principalement s'appliquer. Il y marque en particulier quels fonr les principaux devoirs de chaque état & de chaque profession. Il fait voir aussi en abregé quel est le caractere general de tous les Chrétiens, mais particulierement celui des Prelars qui font prosphere

191 p. 456.

Bal mot.pt.p. 391.

doit eftre pure & leur vertu exacte & parfaite. 'Les Morales de S. Basile sont precedées d'une preface dont nous avons tiré presque ce que nous venons de dire. On l'intitule. Du jugement de Dieu.'Le Saint y témoigne à la fin qu'il y

p. 404-c|n-Combf p. 100, a Phot c. 191-p. 493.496. Du P.L.s. p.484.

vouloit ajouter une confession de sa foy sur la Trinité, & elle y estoit en esfet du temps de Photius : [Mais elle ne s'y trouve plus aujourd'hui. He ne sçay si l'on pourroit dire que c'est celle qui precede immediatement cette preface; & que S. Basile l'y auroit jointe, quoique ce fust une piece separce & d'une autre

6 p.385.a.b.

Bardehlpasa, espece, Car c'est une réponse à quelques personnes qui luy avoient demandé une confession de la vraie foy. Il eut peine d'abord à la leur accorder, à cause de sa foiblesse, dit-il, & parcequ'il se croyoit indigne & incapable de parler de Dieu. Mais considerant d'autre part l'obligation que nous avons de confesser nostre foy, & se confiant au secours de J.C. il considera la demande de ces serviteurs de Dieu comme une obligation que Dieu luy imposoit par eux.'Il semble que ces personnes fusient de ceux qui estoient soumis à sa conduite, & peuteste les moines qu'il gouvernoit, comme nous le verrons dans la fuite. Ils'y declare en un mot contre toutes les branches de l'Arianisme & contre les Macedoniens mesmes, l'en reconnoissant la Trinité consubstantielle.'Il y parle de la differente maniere dont il faut écrire lorsqu'on refute les heretiques, ou lorsqu'on instruit les Fideles. Aprés la confession de foy il fait une exhortation generale à la paix.'Il vouloit que cet écrit fust montré par ceux à qui il l'envoyoit aux autres Fideles, afin qu'il fervist pout sa justi-

p.386.387. p.390.391. p.39:.d.c.

p.250 d.

fication contre tous les mauvais bruits qu'on faisoit courir de Il estoit certainement ou Prestre ou mesme Evesque, "lors- Nova 17. qu'il fit cette confession de foy. [Ainsi si l'on juge que c'est celle

p.350 d.

mesme qu'il avoit mise à la reste de ses Morales, il faut dire que ses Morales sont aussi du temps qu'il gouvernoit l'Eglise de Cesarée, Hors cela il pourroit estre assez probable qu'il les a faites dans les premieres années de sa retraite du Pont, l'Saint Ephrem d'Antioche cite le discours de S. Basile sur la foy.

Phot.c.319 p. \$09.m



#### ARTICLE XIII.

Saint Bafile est fait Lecteur : Il fait amitié avec Eustathe de Sebaste & ses disciples.

I D Ou a retourner à la fuite de l'hiftoire de S. Bafle, il femble

affice vurilienblable qu'au retour de fe st voyages, Danée

Evefque de Cefarée, craignant que quelque autre Eglife ne luy
ravit un hommerel que Bafle, le halta de le lier à la fienne, en
luy donnant l'ordre de Lecteur. Cen reft qu'une conjecture pour
le temps, Mais il eft certain qu'il a en quelque temps l'office de Bafés pie.»

Lecteur, & qu'il a eft à traché au fervice de l'Eglife par un 1937.

Evefque qui a vécu pluieurs années dans le miniftere des auxels.

(Ce qui ne fepeur raporter qu'à Dianée, puilqu'il efloit Evefque des le Concile d'Antioche en 344, locfque S. Bafle n'avoit
qu'environtreiz ans, Equ'il vivoit encore en spé. Le pour Euclebe
fucceffeur de Dianée, il a efté peu de temps Evefque () outre que «

celui qui à fait S. Bafle LeGeur, l'avoit aufli barties [ce qu'il

seroit ridicule d'attribuer à Eusebe.

Comme S. Bassie n'avoit parcouru l'Egypte, la Mesopotamie, & la Syrie, que pour eltre le rémoin oculaire de la vertudes folitaizes qui habitoient ces provinces, jil ne se contenta pas d'admi-ep-79 p.44.4. rer leur vie, & de les estimets heureux, de ce qu'ils fassiones parositre dans leurs actions la mort & les foustiances de J. C., mais souhaita de les imiter autant qu'il luy seroit possibile. Ayant donc trouvé quelques personnes dans son pays qui tasschoint d'imiter la vie des folitaires de l'Orient & de l'Egypte, il crut pouvoit trouver dans eux quelque secons pour son salut, juegeant decequ'il ne voyoit pas par le bien qu'il y voyoit.

Diverfes personnes tachoient de le detourner d'avoir aucune familiarité avée eux, mais il rejetroit ces confeils. Il
cropoit, comme nous l'apprenons de luy mesime, que les sentmens interieurs de ces folitaires luy estant incomus, leur habit
mubble & modesse luy devois estre un fussifiant étmoignage de
l'humilité de leur ame. Il prenoit leur manteau rude & grofsier, leur ccinture, leurs souliez faits de cuir non cortoyé, pour
des marques certaines de leur vertus & il ne croyoit pas pouvoir avoir trop d'affection pour des personnes qui presentent
un vie austrec & laborieule, à tous les platifis dont on jouit

dans le monde.

Diij

a Google

# P.142.

'C'est pour ce sujet qu'il ne vouloit point ecouter tous les 318. foupcons qu'on luy donnoit de leut foy. Et quoique beaucoup de personnes l'assurassent que ceux qu'il estimoit si fort, n'avoient pas de bons sentimens de la divinité, qu'ils avoient mesme esté instruits par le chef de l'heresse Atienne, & qu'ils en répandoient secrettement la doctrine impie il ctoyoit devoir rejetter tout cela comme des calomnies, puisqu'il ne leut avoit jamais rien enten du dire contre la foy.

Mais quelque sage & quelque sainte que fust la moderation de Saint Bafile, à ne vouloit pas condannet temerairement des

personnes dans lesquelles il ne voyoit rien que de bon & d'edifiant; il paroist neanmoins reconnoistre qu'il s'est trompé en cela: Et en effet, la suite de son discours & l'histoire de l'Eglise, ne nous permettent pas d'entendre cet endroit d'aucun autte, que d'Eustathe de Sebaste, qui fut depuis le plus grand perfecuteur de nostre Saint. Nous ferons voir dans la suite quel estoit ce Cameleon & ce Protée, qui n'avoit pas d'autre foy que celle qui estoit la plus commode pour ses interests. Il suffit de dire ici pat avance, ] qu'il avoit esté disciple d'Arius mesme à Alexandrie; qu'il avoit embraffe la vie solitaite avec Aete depuis heresiarque; qu'il attitoit tout le monde par son exterieur edinant, & par la sainteté apparente de sa vier Il avoit vécu 521.c. 4.c. 27.p. affez longtemps à Celarée, dont il estoit natif, [& ainsi il pouvoit aisement estre connu de S. Basile, ] qui teconnoist exptesfément avoir eu avec luy des son enfance une amitié tres particuliere & tres étroite, & beaucoup d'estime pout sa pieté ex-

Baf ep.74.p 124. 4 Epi.75.c.1.p. 501.b. # c.1.p.906 b Soz 1.3.c.14.p. 4 Ballep. 74.p. 115.b d cp. S1.p.149.2. terieure, f jusqu'à avoit eru qu'il avoit quelque chose audessus du e p. 151. de. fig 370 p 359 b commun des hommes.

[Il est vray que quand S. Basile revint de ses voyages, ce qui ne peut estre avant l'an 358, Eustathe n'estoit plus à Cesatee, mais estoit deja Evesque de Sebaste, "& affista en cette quali- V.lesAriens té au Concile d'Ancyre. Mais on peut dire que ses disciples 5 73éstoient encote demeutez à Cesatée, où il les gouvernoit toujours, & où il les pouvoit visitet souvent. On pourroit mesme dire que S. Basile comptend Sebaste sous le nom de son pays. puisqu'elle estoit assez proche de Cesatée, & que mesme elle avoit autrefois fair partie de la Cappadoce ; & elle peut suttout estre considerée de la sorte, en la comparant avec la Syrie & l'Egypte, comme S, Bafile fait en cet endroit.

**ፄ፟**ጜፚኯ፞ጜፚኯ፞ጜፚኯ፞ጜፚኯ፞ጜፚኯ፞ጜፚኯ፟ጜፚኯ፟ጜፚኯ፟ጜ

ARTICLE XIV.

S. Basile choisis sa retraite dans le Pont auprés de sa mere.

CAINT Basile ne dit pas qu'il demeurast avec Eustathe & les disciples, mais seulement qu'il s'estoit uni d'amitié avec eux. En effet, nous ne voyons point d'autre temps auquel nous putilions raporter ce qu'il dit, J'qu'il avoit demeuré plutieurs an- Balep. 64. p. 98. nées dans la maison de campagne où il avoit esté elevé par son 4 ayeule. [C'est donc ici que nous marquons la premiere retraite du Saint dans le Pont, qui dura, comme il dit, plusieurs années, c'est à dire durant cinq ou six ans, jusques en l'an 362, auquel nous verrons qu'il quitta sa solitude pour assister à la mort de Dianée, ensuite de laquelle ayant esté fait Prestre par Eusebe successeur de ce Prelat, la jalousie du mesme Eusebe l'obligea de chercher encore sa retraite dans le desert durant environ trois ans, jusques en 365.

Le lieu de sa retraite qui avoit esté celui de sa premiere education, estoit sans doute celui mesme]'auquel Emmelie sa mere Nys.v. Mac.p. & Sie Macrine fa fœur fe retirerent, où elles érablirent un mo- 184-185. nastere de filles dont Sainte Macrine estoit la Superieure, & où p. 188.189. S. Pierre son frere fur elevé. [11 demeura, dis-je, dans ce lieu, en ap. 185.d. y comprenant l'autre costé de la riviere d'Iris, où il établit un p.203 a Bassep. monastere d'hommes, gouverné [aprés luy] par Saint Pierre son 69.P.141.C. frere, vis à vis du village où estoit sa mere. Ce qui nous le fait juger, c'est que]'S. Basile dit que quand il vint visiter ce mesme Basep.64 p. st. licu [estant Evesque, en 375,] ses freres ou ses sœurs y demeuroient: Ce qu'on peut fort bien entendre de S. Pierre & de

Sie Macrine : l'& il dit clairement en une autre lettre, que c'effoit ep. 172. p. 268. a. chez Pierre son frere. Il témoigne aussi qu'il avoit demeuré bepage 1416, affez longremps avec sa mere dans un village le long de la riviere d'Iris, qui naissant en Armenie, traverse toute la province Nys. Mae p. du Pont. [C'est apparemment le lieu mesme] d'Anneses où il 181 cd. demeuroit à la campagne.

'A sept ou huit stades du monastere de S12 Macrine, estoit l'e- Nys.v.Macp. glife des[Quarante]Martyrs, dans laquelle cette Sainte fut en- 101.b. terrée auprès de son pero & de sa mere. Il y avoit dans cette de Q. 2 p. 2114 eglife des reliques des Quarante Martyrs de Sebaste, que Sainte P. 111.6. Emmelie y avoit mifes, & pour la reception desquelles elle y fit faire une grande solennité. Saint Gregoire de Nysse que sa mere dans.

P 252.26

p.111.2.

y appella, raconte un miracle qui se sitalors en sa petsonne, & 318. un autre en faveur d'un foldat boiteux, de qui il l'avoit appris. [C'est pourquoi nous ne devous pas nous étonner si luy & Saint

Basile ont témoigné tant de respect pour ces saints Martyrs, Gaud h.17 p.51. dont ils ont fait chacun des cloges magnifiques.]'Il y en avoit encore une eglife dans Cefarée mefine, avec un monaftere de vierges gouverné par les nieces de S. Basile, qui leur avoit aussi

donné des reliques des mesmes Martyrs.

NyCp.211.d. 'Le village où estoit le monastere de Ste Macrine, appartint depuis à Saint Gregoire de Nysse. Il dit qu'il estoir auprès d'une Soz.n.p.146.2. petite ville nommée Ibore 'qui est un evesché dans le Pont. Il semble aussi qu'il ne fust pas fort eloigné de Sebastople petite a Nyf. v Mac. p.1:1.c.d. ville dans la mesme province, qui estoit sur le chemin de ce monastere à Nysse. Et il estoit encore assez pres de Neocesarée,

Baf.ep.171.p. 'd'où vient que quand S. Basile vint en cette solirude en 375, £68.3.b. ceux de Neocefarée en prirent ombrage.

ep.19.p.56.57. 'Il fait une description admirable du monastere d'hommes, Naz ep.7.p.771. 'Et S. Gregoire de Nazianze pour se railler, fair une peinture toure contraire de ce lieu. Il en accuse parriculierement la 6 p. 771.b. ep. 8.5.773 b. secheresse & la sterilité , jusqu'à dire que les jardins n'y produi-Bar.362.5 72. foient pas mefine des herbes, quoique les campagnes d'autour

de l'Iris fussent ordinairement tres fertiles.

### 

# ARTICLE XV.

Mort de Nautrace frere de Saint Bafile.

MMELIE delivrée de l'education & du soin de pourvoir 182.2 184.185. ses enfans à qui elle avoit laisse la plus grande partie de ses biens, vivoit[en ce lieu en la compagnie de Sie Macrine fa fille, & de quelques autres vierges, de la maniere que le décrit Saint Gregoire de Nysse, en quoy elles ne recevoient pas peu d'asfiltance de Pierre, le dernier desenfans d'Emmelie, dont nous

verrons l'histoire en un autre endroit, ce qui nous dispense d'en p.188.c.d(203.2) rien dire ici, finon qu'ayant esté fait Prestre par Saint Basile, J'il Naz.cp.9.p774. gouverna [aprés luy] le monastere des hommes, voisin de celui de la fœur, jufqu'à ce qu'on le fist Eve fque de Sebatte.

Il ne fur pas le seul des freres de S. Basile dont la verturen-Nyfer Mac.p. dir celebres les solitudes du Pont. l'Naucrace qui estoit le plus agé d'entre eux après S. Basile, (ce qui fair juger qu'il pouvoir estre né vers l'an 339,) & que Sie Macrine cherissoit particulie-

rement.

p. S. b.

Nyf v.Mac.p.

p. 185.185.

Google

# L'andel.C. SAINT BASILE.

rement, c'floit fi accompli en toutes fortes de perfedions de 1914. Corps & d'el'prit, qu'il furpafloit encore les autres en beauté, en force, en vitefle, & en une certaine adrefle qui le rendoit capable de tout. Effant agé de 22 ans, & 23 ant fait des aklions publiques qui avoient ravi en admiration tous ecut, qui les avoient entendues; il fut touché par une conduite particuliere de Dieu d'un mouvement ii violenc', que meprifant tous les avantages etemporels qui s'offroient à luy, il embrafla une vie pauvre & follitaire, fans porter avec foy que foy mefine. Il fur fuivi de Chryfaphe l'un de fes domettiques, qui in avoit pas moins d'affection pour luy, que d'amour pour cette forte de vie

Ayant trouvé le long de l'Iris, à trois journées du monastere ed. de St. Macrine, une colline proche d'une forest fort epaisse, & 1846. couverte par une longue chaine de montagnes, il s'y arrefta & p. 181.d. pour y vivre loin du bruit de la guerre, du tumulte des villes, des agitations de la Cour, & des inquietudes, aussibien que du vain eclat du bareau. Ainsi s'estant delivré de tant de peines & de troubles dont la vie des hommes est traversee, il assistoit & pista fervoit de ses propres mains deux vieillars qu'il rencontra en cet endroit, & qui estoient egalement incommodez de pauvreté & de maladie. Il erut que cet office de charité qu'il leur rendoit, s'accordoit fort bien avec la resolution qu'il avoit prise : & comme il estoit excellent chasseur, il les nourrissoit de ce qu'il prenoit à la chasse, & domptoit en mesme temps sa chair par ce travail. Mais s'il éteignoit ainfi d'un costé par ses travaux les b. bouillons de sa jeunesse, il accomplissoit de l'autre le commandement de Dieu, par l'obeissance qu'il rendoit avec joie à ce que sa mere luy commandoir quelquesois.'Il passa cinq ans de la beforte, jusqu'à ce qu'estant un jour allé à la chasse, on le raporta mort avec fon cher Chryfaphe, par quelque accident que fon frere n'exprime point.'Sa mere apprenant une si cruelle nou- ed velle, perdit d'abord la parole & la connoissance. Mais Macrine 418424 fut affez genereuse non seulement pour ne se pas laisser abatre à une si grande affliction, mais encore pour fortifier l'esprit de fa mere, & l'exciter par fon exemple à la supporter avec courage, & fans rien faire d'indigne d'elle. On peut mettre fa mort vers l'an 357.]



# ARTICLE XVI.

Saint Basile écrit une excellente lettre à S. Gregoire de Nazian e pour l'attirer auprés de luy dans le Pont.

a cp 19.p.56.

[ TO u s avons laisse S. Basile sur le point de se retirer dans la folitude du Pont auprés de sa mere & de sa sœur, l'pour eviter les rroubles & le tumulte des villes. 11 semble avoir artendu quelque tempsà Cesarée, pour voir s'il ne pourroit point se rerirer avec S. Gregoire de Nazianze : [& l'on peur raporter à ce remps-ci la lettre cinquieme du dernier, dont nous avons

p.57.b.c. Nas of 15 mp.

déja parlé. Nous avons auffi remarqué j'que S. Bafile eut que lque dessein

cp.6.p.770. P-56 b.

de se retirer à Tiberine, qui estoir un quarrier du diocese de Nazianze,] où estoit le village d'Arianze, dont S. Gregoire estoir natif, selon Niceras.'Il paroist que c'estoir un lieu fort froid, & Basep. 19.457. en mesme remps plein de boue, [parcequ'il estoir fort bas: ]'d'où vient que S. Basile l'appelle en riant" la fondriere de la terre. [1] sajases. avoit donc eu quelque dessein de se rerirer en ce lieu. Mais ayant fair un voyage dans le Pont pour trouver les moyens de

Ep.79.9.141.C.

vivres selon Dieu, & y visiter sa mere & sa sœur, lil y rrouva un lieu tres convenable à son dessein, & rel, comme il dit, qu'il avoir fouhairé d'en rrouver un lorsqu'il s'enrrerenoit sur ce sujer, pour se diverrir, avec son ami Gregoire. [C'est sans doure]'ce lieu où il a demeuré avec le mesme Saint Gregoire, separé par · l'Iris du village [d'Anneses] où estoir sa mere. [ll l'appelle "un poris monastere, & nous verrons bientost qu'il y en établit un. Il re-Mento 16.6. vint enfuite à Cefarée l'où voyant qu'il n'avoit plus lieu d'esperer de vivre avec Saint Gregoire, il resolut de se retirer en cette

folitude du Pour.

'Estant pres de partir il receut une lettre de S. Gregoire son frere, qui luy mandoit que Saint Gregoire de Nazianze & luy avoient depuis longremps envie de le venir voir. Mais comme il avoir souvent esté rrompé, dir-il, par ces sortes d'esperances, & qu'il avoir des affaires qui le prefloient de parrir, il ne s'arresta pas pour cela.'Il écrivir à S. Gregoire de Nazianze sa lettre 19 pour luy en faire excuse, & luy mander son dessein.[Car

nous croyons devoir raporrer cerre lerrre à sa premiere rerraire, tant parceque la premiere description exacte qu'il fair de sa solitude fait voir que S. Gregoire n'y avoit pas encore esté, que

SAINT BASILE. L'an de J C. 558.

parcequ'il dit qu'il esperoit finir en ce lieu ses courses & ses p. 17.4 Du P.p. voyages: [ce qui se raporte fort bien aux voyages qu'il avoit 461.

faits auparavant dans la Syrie & dans l'Egypte.]

'S. Gregoire de Nazianze luy récrivit fur ce sujet une lettre Nazep 7.p. "que nous avons encore, où pour se venger de ce que S. Basile 770-773. avoit dit en un mot contre sa Tiberine, il fait une raillerie tres agreable de la folitude de son ami; & reprenant tout ce que S. Basile avoit dit pour la louer, il le retourne contre luy mesme, & en tire sujet de representer ce lieu, comme le plus desagreable & le plus affreux qui fust au monde. Mais cette lettre de raillerie ne fut pas apparemment la seule réponse qu'il fit, & il ne faut pas douter qu'il n'ait récrit d'une maniere plus serieuse, fur un fujet fi ferieux & fi important J'comme nous favons qu'il Nazepa p. 7744 a fait en d'autres rencontres. [C'est donc vraisemblablement dans cette lettre, | qu'il témoignoit à S. Basile que la qualité du Basep.t.p. 41.b. lieu n'estoit pas une chose qui pust beaucoup le porter à vouloir venir demeurer avec luy, s'il ne favoit auffi de quelle ma-

nicre il y vivoit.

'S. Basile témoigna approuver cette pensee de son ami comme b. digne du mepris qu'il faisoit de toutes les choses de la terre; & pour le satisfaire il luy récrivit une lettre celebre, & que sans doute son excellence a fait mettre à la teste de toutes les autres. Son humilité, fon recueillement, & sa gravité y paroissent fur tout le reste, 'Il se plaint d'abord de n'avoir pu tirer aucun p. 42 b.c. avantage de sa retraite, parcequ'ayant quitté la ville comme la cause de ses troubles, il n'avoit pu encore se quitter luy mesme, ni empescher ses passions de le suivre jusque dans le desert; 'Qu'ainsi il avoit honte de dire ce qu'il y faisoit, mais qu'il dira ace qu'il y auroit du faire. Après donc avoir montré que la retraite est tres utile pour y appaiser le trouble des passions, & les rendre plus faciles à surmonter, il fait l'image d'un parfait solitaire, p. 43 abjus ce, qui consiste à estre dans une priere continuelle, à assaisonner le p.43 a.b. travail des mains par le chant des pseaumes, à se recueillir en for mesme, pour s'elever audessus de tontes les choses de la ter- b.c. re, & n'avoir que Dieu dans l'esprit, 'à orner son ame de toutes des 44.a.b. les vertus par la meditation continuelle des Ecritures. Il décrit p.41.0/452b. de quelle maniere il se doit conduire dans les entretiens & les conferences, comment il doit reprendre les autres. Il regle la ep 1.p.45.bc. modestie & la simplicité qui doit estre dans ses regards, dans 404e. fes habits, dans fes repas qu'il reduit à du pain, de l'eau, & quel- e. ques herbes, & a manger une fois le jour, & mefine dans son past.

fommeil qu'il veut qu'on finisse à munuit pour employer le reste 318. à la priere.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XVII.

# Saint Basile quitte son bien : Ses austeritez & ses autres vertus.

Bal.cp.1 p.41. Nyf.de Baf p.

488.b.

317.d.

[ TOILA l'idée que Saint Basile donne d'un solitaire, e'est à V dire de luy mesme, j'quojque son humilité l'empesche d'y prendre part: [& c'est ce que nous apprenons assez par les témoignages irreprochables des deux SS. Gregoires, qui parlent ainsi de ses vertus. Il resolut des le commencement d'embrasser une pauvreté toute entiere ; & cette resolution fut aussi immobile dans fon ame qu'un rocher au milieu des eaux.'Il abandonna de bon cœur tout ce qu'il pouvoit avoir pour traverser avec plus de facilité la mer si dangereuse de cette vie.'Il ne se reserva enfin |quoy que ce fust de son bien ; & estant Evesque il se conten-

Baf.cp.148.p. 248.2 b|118.p. 237.d 136.p.141. Naz.p.341.0.

Naz.or.10 p.

toit pour sa subsistance de ce qu'il recevoit de ses amis. Ses richesses estoient de n'en point avoir, & de suivre nud la croix de son Sauveur, qui luy tenoit lieu d'un grand thresor.'Il

P.341.C. Baf.ep.177.9.

ne possedoit que son corps, & ce qui estoit absolument necessaire pour en couvrir la nudité. Ainsi il devint le plus denué de toutes choses, & le plus pauvre de tous les hommes. On voit que 188 b 341 p-334. mesme estant Evesque il avoit peine à trouver des copistes pour transcrire les livres dont il avoit besoin. Aussi nous verrons que quand des Empereurs payens, ou des magistrats heretiques le menacerone de le priver de ses biens, ou de luv faire paver de groffes taxes, l'il se rira de leur colere, & dira à l'un qu'il n'a pas seulement de quoy se nourrir un seul jour, & à l'autre que tout son bien consiste en ses méchans habits & en quelques livres, Il n'abandonna pas ses biens tout à la fois, & en un seul jour; mais les ayant d'abord consacrez aux pauvres, il s'en défit peu à peu, selon les occasions que la providence divine luy en pre-Nyfin Eun.Li. fenta. l'Car Saint Gregoire de Nysse opposant l'exemple de ce Saint à la cupidité interessée d'Eunome, se contente de dire qu'il avoit distribué ses biens aux pauvres avec largesse des devant sa prestrife, & encore plus depuis qu'il fut Prestre, dans une famine dont nous parlerons en son lieu, & qu'il n'epargna

> pas non plus estant Evesque ce qui luy en estoit resté. Mais comme ce qu'il en garda mesme durant quelque temps, appartenoit déja aux pauvres par la disposition qu'il en avoit faite, il

Bal.ep.108 p. \$17.2. # Naz or.10,p. 349.d.

t.s.p 306.307.

L'an de J.C.

SAINT BASILE.

SAINI BASILE,

avoit droit de dire qu'il ne possedoit quoy que ce sul.]

Son manger répondoit à les richesse. Il se contentoit de ce Natatopqu'il y avoit de plus simple & de plus commun. Son repas consistent en du pain & du sci avec un peu de pain, & du vin passe estoient quesques herbes, avec un peu de pain, & du vin passe estoient quesques herbes, avec un peu de pain, & du vin passe estoient quesques de la serva de la ser

"Il se nourissoir presque aussi peu que s'il n'eust point eu de enepasta.
corpa, s'un scordant non ce que demandois la nature, maisce Nicke baspeque la loy de son abstinence luy avoit prescrit: Ce qu'il garda 4066 si inviolablement toure sa vie, que Saint Gregoire de Nyssene craim point de compârer sa mortisscation perpetuelle au jedane d'Elie, qui demuca quarante jours sans manger. Aussi Saint Cregoire de Naziance le rassille agreablement de ce qu'il estoir

toujours passe, & n'avoit presque pas de vie.

"Il confideroit fa chair comme fon rememi, ou comme un hypée haf e clave roujours preft à s'enfuir, s'il ne l'euft continuellement soit à l'enfuir, s'il ne l'euft continuellement soit à l'enfuir, s'il ne l'est plus rudes traitemens, & par une pentence tres rigoureufe. C'est pourquoi il fouetroit & tourmentoit fans cestic ce méchant fervieur, qui estoit fon propre corps, se condusfant envers luy comme un mailtre impionyable, fans lyu accorder jamais aucun relactie. Et s'aint Gregoire de Nazianze du qu'il estoit sans formme, sans Nazoc-187.

The revétoit d'un cilice, mais feulement durant la muit pour ent-pape. de cacher davantage. Il n'avoit point d'autre feu que le foleil, & Nyséa Baé, il s'exposoit aux plus grands troids. Il faisoir gloire de n'avoir chas actes, jamais qu'une tunique & qu'un mancetu, de coucher à terre, de 1318 à. passier les nuits fans dormir, de ne se servir jamais du baint de avec cela il s'employoit à des travaux corporels tres rudes & tres difficiles, gomme nousle ditons plus bas.



#### ARTICLE XVIII.

Maladies de Saint Basile : Son amour pour la chasteté, la gravité, Chumilaté.

Naz or.10 p. 318.b 5;3.b.

CEs grandes austeritez le rendirent sujet à beaucoup de maladies, comme on le voit dans quantité de ses lettres, & particulierement dans la 8, & la 257, joù il dit que ses maladies estoient si frequentes, qu'elles sembloient luy estre devenues naturelles. Il avoit le foie galté, ce qui luy causoit beaucoup Ballep. 8.p. so.c. d'incommodirez: de sorte que dans sa plus grande santé, il estoit plus foible, dit-il, que des malades desciperez des niede-

ep.157.p.155.a. b|77.p.133.c.

cins.'Il dit que ses maladies estoient un fouer dont Dicule pudiv. 16.1.19.51\$, missoir selon son merite, & en mesme temps un moyen dont il se fervoit pour glorifier son nom par la force dont il remplissoit une personne si foible.

ep.161.p.160.c.

'La douleur qu'il avoit des maux de l'Eglise, & du peu de secours qu'il trouvoit dans ses suffragans depuis qu'il sut Evesque, contribuoir beaucoup à rendre ses infirmitez continuelles; squoiqu'elles vinssent aussi de sa complexion naturelle. l'Car il dit que

ep 77. p.133.c.

sa mauvaise santé avoit commencé des sa premiere jeunesse. & avoir toujours continué depuis. 'Il embrassa la pureré aussibien que les autres vertus, afin de

Nyfide Bakp. 428 bc. Cafn.inft.c.c.

s'approcher plus pres de Dieu; & l'amour qu'il eur pour cette verru, eur dans luy la folidité de la pierre, & ne ceda jamais aux vents de la tentation la plus violente. Cassien raporte cette parole de S. Bafile, comme une chose assez commune. Je n'av 12mais eu de commerce avec aucune femme, & neanmoins je ne « fuis pas vierge: ce qui ne peut estre qu'un témoignage de fon « humilité d'une part, & de l'autre de sa lumiere, l'qui luy faisoit

19.p.f47. P 147.

voir que la pureté de la chair consistoit moins à ne pas approcher des femmes, qu'à purifier son cœur & à l'établir dans une integrité inviolable, qui nous fasse conserver la sainteré & la virginité du corps, ou par la crainte de Dicu, ou par l'amour de r. p 148' Baf.t. s. la chasteté. l'On raporte quelque chose de semblable de son epiftre à Chilon. [Neanmoins S. Basile n'y parle pas en son nom, mais ou en la personne de Chilon, ou en general de ce qui arrive

F.v.L.C.

d'ordinaire à ceux qui sont dans le monde.] 'Mais S. Bafile ne se contenta pas d'honorer la virginité par

Na · or.ac.p. 310 son exemple : il fonda dans la suite de sa vie des monasteres

39

de vierges, à qui il donna des regles par écrit, pour leur apprendre à eltre veritablement vierges auflibien d'espiri que de corps, [Nous avons déja remarqué aprés S. Gaudence, qu'il y avoit un monaîtere de vierges dans Cesarée fous la conduite des nieces du Saint, [Nous avons auffi un fermon de luy, où sasaic, p. 18. aprés avoir donné divers avis communs aux monaîteres d'hom. bomes & de filles, il en donne à la fin de particuliers pour cellesci, dont la vie, dit-il, doit estre encore plus regléc que celle des hommes.

S. Gregoire de Nazianze continuant à faire l'eloge de se sus entepvertus, dit que jamais personne ne secur mieux honoret a ver- s'ettu ou reprimer le vice. Il témoignoit une douceur & une bonté extreme à cux qui s'acquitoient bien de leur devoir. Il se monrroit au contraire severe & austiere aux pecheurs. Le moindre souties qu'il faisoir passière paur une louange de ce qui l'avoir excité. Son silence estoir regardé comme une reprimende & une punition par ceux à qui leur conscience reprochoit quelque faure. Il n'estoir sipte n'aux plaisfanctes an aux boustonneries, & ne se trouvoir point dans les lieux publics. Er comme it trairoit exglement rout le monde, s'in ep plassior pas à beaucoup de gents: Mais une telle conduire luy meritoir l'estime & l'approbation de touves s'es personnes s'ages.

[Ce Saint parle de la forte, parcequ'il y en avoit qui reairoient d'orgueil & de faste, la graviré, la constance, & l'egalité exacte & inflexible de S. Bafile, comme on fir un peu aprés à l'égard de S. Chrysoftome, Mais certes ces personnes savoient forr mal p.360.361, juger de la vertu de ces Saints; & selon leurs regles il faudroit p 361.6.4. louer comme civils & fort honnestes les boufons qui paroissenr fur les theatres pour diverrir le peuple, & qui se font donner des soufflets pour faire rire leurs spectateurs : Er neanmoins S. Gregoire qui avoit plus pratiqué S. Basile, & qui le connoissoit mieux que perfonne, aflure qu'on ne pouvoit pas eftre plus agreable dans la compagnie, plus gay dans fes entretiens, plus fin & plus delicat dans les railleries, plus doux dans les corrections. Il se conduisoit avec tant de circonspection & de sagesse, & il evitoit tellement les excés, que ses reprimendes ne degeneroient point en duretez, ni sa condescendance en mollesse. Car c'estoir une des maximes qu'il estimoit & qu'il prati- p.317.4.

quoir le plus, de garder la mediocrité en toutes choses.

[Du reste, après son amour pour l'Eglise, il n'y a point de vertu qui paroisse rant dans ses lettres que sa civilité & son hu-

Balep.311.p.
314.d.
a cp.41.p.61 dl
64.p.93.b.c.
6 cp.370 p.359.
c.
c Cottl.g.1.1 p.
96.d.
Naz.ot.30 p.

milité.] Il attribue à ses pechez presque tout ce qui suy atrive 11. de fascheux. Son humilité paroilt encore dans l'te dess qu'en coujours eu, messine est authente est authente est de cacher, & d'en se point faire connoistre. Libanius le loue, comme nous avons vu, d'avoir toujours fair paroistre beaucoup de douceur. Il dir qu'il avoit appris de luy à se jouer dans ses settres, Jimais d'une maniere grave & modelle. Il avoit l'esprit vist, & penetrant au d'émetant que personne.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XIX.

Saint Gregoire de Nazianze se retire dans le Pont avec Saint Basile:

De quelle manière ils y vécurent.

Ballep.173.p.

E style de la lettre 173, qui est encore tout plein des sciences profanes, nous doit apparemment faire juger qu'elle est écrite dans les premieres années de la conversion & de la retraite de nostre Saint. Le sujet de certe lettre est que lorsqu'il demeuroit à Anneses, un domestique qu'il avoit estant mort, un payfan du mesme lieu qui pretendoit que ce domestique luy devoit quelque chose, estoit venu avec main fotte en cette maison du Saint, fans luy avoit fait auparavant aucune requisition pour estre payé de sa dette, avoit chasse à coups de baitons les femmes qui la gardoient, enfoncé toutes les portes, emporté ce qu'il avoit voulu, & donné le reste au pillage.'S. Basile qui resfentoit moins le tort qu'il fouffroit de cette violence, que celui qu'il en pourroit recevoit à l'avenir si elle demenroit impunie. s'en plaignit à Candidien son ami qui estoit commissaire des troupes, le priant neanmoins que l'on se contentast de faire prendre ce payfan & de le retenir en prison durant quelques jours, afin que sa punition luy pust procurer le repos dont il souhaitoit de jouir.

# 195.EL

Baf.cp.1.p.41.bj Naz.cp.7 p.770. d. a Naz.cp.8.p. 771.d.

[Les lettres que Saint Bafile avoit écrites à Saint Gregoire de Nazianze couchant fa retraite, j'effoient fans doute pour l'exhotret à venir prendre part à son bonheur; se il paroilt mesme qu'il l'y avoit encore invité plus particulierement dans quelque lettre [que nous avons perdue, ]en luy promettant, selon les termes de S. Gregoire, une table d'Alcinolis, [Ce Saint ne fut pas sourd aux nissances de no mail "Re le vint ensin trouver dans Nora 29. fa solitude, Il décir sin filuy messine la maniere dont ils vivoient reasemble.] Qui me fera jouit, dici 13 b. Sassile, de ces jours heu-

€2-9 2 774 a.

cux

Lauin.

#### SAINT BASILE.

reux que j'ay paffez avec vous, & où nos travaux faifoient nos delices ? puisque les choses les plus penibles nous sont plus agreables, lorsque nous les faisons volontairement, que celles qui sont les plus faciles quand nous les faisons malgré nous Qui mer rendra ce chant des pséammes, ces veilles, ces prieres qui nous transportoient de la terre au ciel, ectte vie qui sembloit n'avoirrien de materiel, ni decopporel' Et pour venir à ce qu'il Nazepa P.774. y a de plus petit & de plus bas, pourtois-je revoir ce temps si boux que nous passions à travailler des mains, à porter du bois, à cailler des pierres, à planter des arbres, à conduire de l'eau par des canaux "Mais furtout, il ne peut oublier un plane qu'il e avoir plante, que Basile comme un autre Apollon avoit arrosé, & que Dieu avoit s'ait crosistre pour nostre honneur, dir-il, & pour estre un nonument des travaux que j'ay fais chez vous.

'Dans une autre lettre, où il décrit en raillant la vie auftere epapazza du'il avoir menée en ce lieu, il dit que la maifonn'avoir ni couverture, ni porte, qu'on n'y voyoir ni feu, ni fumée, fice n'efloir pour fecher les murailles qui efloient faites de boue; qu'il y mou-eroit de foifa um litelu des eauxs, qu'au lieu des delices d'Alcinois que Saine Bafile luy avoir faite efperer pour leuiser de la Cappadoce, il y avoir trouvé une table plus pauvre que celle des Lotophages, & un feffin auquel on ne pouvoir manger; qu'il se fouviendroit toujours de ses pains de ses pains de ses pains de les enta-py73-amer, se qu'il se idoient si mal cuits; qu'après y effire entrées à force, elles s'y touvoient engagées comme ans un bourbier.

rice des pauvres, ne fust promtement venue à leur secours, & ne les eust sauvez de cette tempeste.

"Hie plaint fort enfuite de ce jazdin qui n'avoit aucune forme b. de jazdin, &c où on ne trouvoir pas feulement des herbes; de ce fumére auffi puant que celui d'Augie, qu'il tiroit de la maifon pour potter dans ce jazdin pretendu ¡ & de ce que pour combler un precipice, Saint Baille & luy qu'il appelle un vigneron, etioient obligez de trainer une fairoie fort pefant avec le cou & avec leurs mains, qui en portoient encore les marques long-temps aprés.

dont elles pouvoient à peine se retirer ; qu'enfin il seroit mort dans cette misere, si la mere de S. Basile, cette illustre nour-

€(€

Hift. Eccl. Tom. 12.

#### 42 358.

ARTICLE XX.

S. Basile & S. Gregoire de Nazianze étudient ensemble l'Ecriture & la Tradition : S. Bafile a lifte les pauvres dans une famine.

Es railleries nous montrent avec quelle austerité ces deux Saints vivoient dans cette retraite. Mais ils ne se contentoient pas d'affliger la delicatesse de leurs corps, & de rabatre par des exercices si laborieux & si humbles, la vanité que Naz ep.9.p.774 leur naissance & leur science leur pouvoient donner. Ils nourrisfoient encore leur piere par la lecture des Ecritures divines, & remplissoient leur ame de la celeste lumiere qu'ils y trouvoient sous la conduite du S. Esprit. Ils abandonnoient tous les livres profanes & seculiers des payens, pour n'étudier plus que les volumes facrez de l'Ecriture. Ils ne vouloient plus avoir pour compagnie que Moyfe, Elie, & les autres Prophetes, qui les inftruifoient de leur doctrine avec une langue toute barbare; & ils s'efforcoient eux mesmes de ne dire que ce qu'ils avoient appris d'eux, se souciant peu si leurs discours avoient de la rusticité.

pourvu qu'ils eussent la verité.

[C'est là que]'S. Basile qui avoit acquis en perfection tout ce que les arts & les sciences profanes ont de plus noble, mit toute leur grandeur aux piez des disciples de JESUS, L'Evangile luy fervit de guide & d'introducteur, pour entrer & penetrer dans le veritable sens des propheties : La meditation des Prophetes luy servit à entendre parfaitement les mysteres de l'Evangile : & l'un & l'autre l'eleva à l'intelligence pure & nette du fouverain monarque de l'univers. Ceft ainsi que des sciences des

Grecs il passa à la sagesse toute divine du Christianisme,

'Neanmoins ni luy ni S. Gregoire ne puisoit l'intelligence de ces livres sacrez dans la presomption de ses pensées propres; mais ils suivoient tous deux l'autorité & les sentimens de ceux qui avoient écrit sur ces matieres, & que l'on savoir bien avoir receu la regle & la maniere d'entendre les Ecritures, par la tradition venue des Apostres. Ils étudioient avec un soin particulier les commentaires qu'ils nous ont laissez sur les Prophetes, & recherchoient avec ardeur les thresors de sagesse & de science que Dieu avoit renfermez dans ces vases de terre & d'argile.

Socrate qui est fort pour Origene, & Sozomene aprés luy, difent qu'ils étudierent beaucoup cet interprete, alors fort ce-

Ruf.l.s.c.9 P. Baf.ep. 146 p. 177 b.

Amphi.h.s p. 16.6

p.17.2. p.19.c.

Ruf.1.2.c.p.p.

Soct 1.4.0.26.p. 141.b Soz.l.6.c. 17 p.659.b.

L'an de J.C. 318.

lebre dans l'Egypte, & qu'ils y trouverent les plus fortes armes pour combatre les Ariens, & montrer qu'ils n'entendoient pas cet auteut, lorsqu'ils pretendoient qu'il estoit dans leurs sentimens. Nous avons encore un recueil tiré de divers cudroits d'Origene sous le titre de Philocalie, sur la maniere d'entendre & d'expliquet les Ecritures, que l'on attribue à Saint Basile & à S. Gregoire de Nazianze. Et en effet le dernier envoyant cette Nazep. 87. p. Philocalie à Theodore Evesque de Tyanes, luy mande qu'il 843.4 b. aura en cet ouvrage utile aux personnes de lettres, un monument de luy & de S. Basile, lequel apparemment estoit mort en ce temps là. l'S. Basile s'attacha neanmoins à une explication de Basher. h. s. p. l'Ecriture plus litterale que n'est celle d'Origene, & il reprend 16,4 9. P. 95 de. en divers endroits les interpretations allegoriques ordinaires à

cet auteur; ce qui n'empesche pas qu'il ne se serve tres heureu-

On voit que S. Basile avoit aussi étudié avec soin les disferentes versions de l'Ecriture, qu'il cite assez souvent dans ses commentaires, furtout sur les Pseaumes.]'Il cite aussi quelquefois in 16p.11.b. l'explication des noms hebreux.

fement des allegories dans ses explications des Pseaumes.

Nor 1 14. ["Nous pouvons raporterà ce temps-ci ce que dit S. Gregoire de Nysse, fque la ville où S. Basile demeuroit alors, [c'est à dire Nysse Base. apparemment celle d'Ibore, dont son monastère estoit proche, 491.b.c. & rout le pays qui en dependoit, estant affligé par une grande famine, il vendit les terres qu'il possedoit; & ayant changé en vivres l'argent qu'il en retira, il nourrit & tous les enfans du peuple de la ville, & tous ceux qui accouroient de divers endroits pour avoir part à ses liberalitez, dont les Juiss mesmes ne furent pas privez, & qui continuorent autant que duta la famine; quoique la cherté fust si extreme, que les personnes les plus accommodées foutenoient à peine la depense de leur table.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXI.

Saint Basile établit un monastere pour luy, & beaucoup d'autres dans le Pont , où il presche partout la foy & la pieté.

'CAINT Bafile s'estoit retiré dans le Pont pour fuir le trou- Rasep. 64, p. 92. ble des villes; mais les deserts les plus reculez devenoient de Nyside Bale. une ville par fa presence, parcequ'il estoit tou jours suivi d'un 488.44. grand nombre de personnes qui cherchoient à profiter de ses

de divers endroits, comme il arrivoit autrefois à Saint Jean

Nyf.v.Mac.p. 138.disos a.

Naz cp.9.p.774.

Naz. 197.9-771. Baptiste. Il forma donc un monastere & une ecole de pieté, où a. dep.s.p.774 b. il elevoit fes disciples jusques à la divinité mesme, en la maniere que des hommes sont capables de participet à la nature divine.] Balep.79 p.141. 'C'estoit, comme nous avons dit, vis à vis du village où estoit sa mere, & le monastere de vierges qu'elle gouvernoit avec Sainte Macrine sa fille.] 'Car ces deux monasteres estoient fort pres l'un de l'autre.

'S. Gregoire de Nazianze admitoit l'union & la chatité mer-

Ruf l.1.c. 9 p. 182.L bz.

e.

veilleuse qui lioit tous ensemble ces saints moines, aussibien que cette ferveur ardente avec laquelle ils s'excitoient & s'encourageoient les uns les autres à la pratique de la vertu. [CeSaint qui venoit quelquefois passer du temps dans cetre solitude avec son ami, l'se contentoit d'y travailler à sa sanctification propre dans le repos qu'il y estoit venu chercher. Mais pour S. Basile aprés qu'il se fut suffisamment instruit de la verité, il alloit, dit Rufin, par toutes les villes & les villages du Pont, animant par ses paroles, & enflammant par ses exhortarions les habitans de ce pays; & quoiqu'ils fussent naturellement lasches, & qu'ils se missent peu en peine des biens que la teligion nous promet dans l'aurre vie, il sceut si bien les reveiller de leur assoupissement, & les tirer de la negligence où ils avoient longtemps vecu, qu'il en porta plusieurs à renoncer aux soins de toutes les choses vaines & perissables de ce siecle, pour songer à se connoistre eux mesmes, à s'unir ensemble pour servir Dieu.'Il leur apprit à bastir des monasteres, à v établit des communautez, à prendre soin les uns des autres, afin qu'aucun ne manqualt du necessaire, 'à s'occupet à la priere, à chantet des hymnes & des pseaumes, à prendre soin des pauvres, à leur bastir des logemens honnestes, & à leur fournir toutes les choses necessaires à la vie. [I] prenoit soin des filles aussibien que des hommes: Et il apprenoit à ces peuples groffiers, comment il falloit elever des vierges pout les rendre de dignes epouses de J.C.]

Ainsi on vit en peu de temps changer toute la face de cette province, qui d'un desett sec & sterile, devint une campagne [spirituelle,]couverte de riches moissons, & de vignes tres abondantes. Presque tout le monde commença à y mener une vie pure & chaîte : beaucoup de personnes renonçant au siecle, apportoient aux piez du Saint les biens qu'ils quittoient; & il prenoit le soin de les distribuer à tous les indigens, selon le be-

foin que chacun en avoit.

Nous voudrions savoir le detail de toutes ces choses, & nous aimerions mieux au moins citer ce que nous en disons de Saint Gregoire de Nazianze que de Rufin. Mais nous n'avons pas cru devoir omettre ce que dit un auteur celebre, qui a presque vu ce qu'il taporte, quelque peu estimé qu'il soit d'ailleurs pour l'exactitude, l'Sozomene dit aprés luy, que S. Basile a établi dans soz. Lé c. 17. le Pont beaucoup de monasteres, & qu'il en parcouroit toutes " se4 les villes pour y instruire les peuples , & qu'il y fit embrasser partout la foy de Nicée dont il faifoit hautement profession. Après tout, nous ne ferons pas tort à la pieté de Saint Basile, si nous croyons qu'aprés s'estre purifié quelque temps dans la folitude & dans le silence, & s'y estre rempli dans le secret de Dieu des caux faintes de la grace, il en a fait quelque refusion sur les peuples voifins, & qu'ayant allumé dans luy un feu tres ardent de l'amour divin, il en a laissé sortir quelques flammes pour éclairer & pour échaufer ceux à qui Dieu vouloit faire misericorde.] Ce grand concours de peuples qui venoient à luy de toutes parts, Nyfide Bafe: felon Saint Gregoire de Nyffe, en pourroit estre une marque: 488.16. & quoique S: Gregoire de Nazianze ne fasse point entrer cette particularité dans fon eloge, neanmoins il nous le represente Nazorao p comme une lampe qui avant que d'estre mise sur le chandelier 355 2. par l'elevation du facerdoce, avoit déja fait eclater sa lumière en beaucoup d'occasions, & avoir paru de jour en jour plus brillante & plus lumineuse. Rufin continuant le discours que nous Rufla.c. per en avons raporte, fait une comparaifon entre S. Bafile & Saint 1844. Gregoire de Nazianze, dont voici la fin. Le premier, dit-il, avoit une compassion pleine de tendresse pour les pecheurs, & s'efforcoit de les relever de leur chute; le second travailloit pat la grace de la parole que Dieu luy avoit donnée, à aller audevanr de tout ce qui les ponvoit porter au peché, & à les empefcher de se precipiter dans des maux dont il auroit ensuite esté tres difficile de les retirer. L'un estoit tres pur dans sa foy, &c l'autre la preschoir avec plus de liberté : l'un estoit humble devant Dicu, & l'autre l'estoit encore devant les hommes; l'un s'elevoit audessus des superbes en les meprisant, & l'autre les atterroir par la force de ses raisons. C'est ainsi que par diverses graces ils arrivoient rous deux à une mesme persection, & que Dieu :. qui les destinoit au gouvernement des peuples, les conduisoit par des routes differentes à la vertu eminente que demande l'episcopat. ]

C.S p. 181 2.

C.9.p.181,181,

Aussi aprés que Rusin a parlé des solitaires les plus saints & 318. les plus celebres qu'il avoit vus en Egypte & en Mesopotamic, 'il ajoute auflitoft; Que la Cappadoce n'en a pas moins eu que ces deux provinces, & qu'elle a mesme produit quelque chose de plus grand en donnant[à l'Eglise]Gregoire & Basile. Elle a, dit-il, produit une moisson abondante de plusieurs Saints, une vigne feconde en gents de bien, un plan d'oliviers pour le Seigneur. Mais ces deux grands hommes ont esté comme les deux enfans de benediction, & ont eclaté comme les deux flambeaux du ciel aux deux costez du chandelier.

Les lettres de S. Basile nous fournissent quelques preuves du zele qu'il avoit, comme Rufin nous l'a appris, pour gagner les ames & les attirer à la folitude, & remplir non seulement son monastere, mais encore celui de sa sœur, & tous les autres qu'ils pouvoient former de ces chastes colombes qui soupiroient continuellement aprés le ciel.]'Car écrivant à une dame nommée Julitte, (qui apparemment estoit une veuve de ses parentes,)il luy dit que comme on attire ces animaux en en parfumant un qui attire les autres par son odeur; ainsi aprés avoir embaumé d'un parfum divin l'ame de son fils Denys, autrefois appellé Diomede, il l'envoie vers elle pour l'attirer à son colombier, où Denys avoit établi sa demeure. Les lettres qu'il écrivit dans sa solitude, comme nous le dirons dans la suite, peuvent se

Baf.cp.175.p. 1924.

# ARTICLE XXII.

raporter au mesme sujet.]

Des Regles & des Ascetiques de Saint Basile.

Nazep. 9 p.774. 'DOUR affurer davantage la vertu & la pieté des faints Religieux qu'il formoit, S. Basile leur prescrivit par écrit l'ordre & les regles de ce qu'ils avoient à faire; [& nous avons encore aujourd'hui cet ouvrage celebre qui fut si fort estimé des qu'il parut, J'que Rufin qui vivoit dans ce temps-ci mesme, le traduisit en latin, mais en l'abregeant & le composant à sa mode, comme il avoit accoutume de faire dans ses traductions: car nous avons encore fa traduction [austibien que l'original.] Saint Basile travailla à ses Regles dans sa retraite, comme S. Gregoire de Nazianze le témoigne affez clairement, en ajoutant qu'il eut luy mesme beaucoup de part à cet ouvrage :'ce qui n'empesche

pas qu'il n'y ait encore travaillé à Cefarée depuis qu'il fut

a Naz.ep.9 p. 274.b. or 20 p.340.d.

Prestre, comme le mesme Saint Gregoire nous en assure. Car ces fortes d'ouvrages sont toujours sujets à estre revus par leurs auteurs.

Il semble que S. Basile avant que de composer ses Regles, se foit servi de quelques autres plus anciennes, Car écrivant à ses Bases, 383 pe Religieux touchantun novice, il les priede le former pour Dieu, 375.c. felon les maximes des anciens Peres, & felon ce qu'ils nous ont laissé par écrit.

[Les Regles de S. Basile en l'état où nous les voyons aujourd'hui, font de deux façons; les unes plus étendues au nombre de cin- Balleg falles. quante-cinq, & les autres dont les questions ou articles sont plus P.405 courts, mais plus grands en nombre, y en ayant 313. Elles estoient Phot.c.191.p. divifees de la mesme maniere du temps de Photius: & nean- 496. moins la division des grandes, telle que nous l'avons dans nos tapars. editions, ne vient point affurément de l'auteur, mais de quelque personne fort peu intelligente, qui d'une seule en a souvent fait plusieurs. Ausli il y a des manuscrits où elles ne sont parta- p.187. gées qu'en 41. Les petites s'y trouvent aussi quelquesois dispo- p 118.187. ices tout autrement que nous ne les avons : ce qui n'est pas fort etonnant, puisqu'elles n'ont proprement aucun ordre, n'avant aucune liaifon entre elles comme Phorius l'a remarqué. Auffi Photergrap. les grandes & les petites ne sont que des réponses du Saint aux (Comple in Eas. diverses questions que ses freres luy faisoient : & c'est pourquoi p.103. elles sont en forme de dialogue.

Par le discours qui precede les grandes, l'il paroift seulement Baling, sul p. que S. Bafile estoit chargé de l'instruction des moines. Mais par 124.5 la preface des petites, il est visible qu'il estoit chargé du ministere de la parole, & qu'il la preschoit au milieu du peuple dans l'Eglise, c'est à dire qu'il estoit déja ou Evesque, ou au moins Prestre de Cesarce. Ainsi c'estoit après l'an 161.

Le Saint melme joignit toutes ces Regles avec les Morales dont Comblin Ball nous avons parlé ci-dessus, son traité Du jugement de Dieu, & p.98-103. celui De la fov : & il envova toutes ces choses à quelques personnes qu'il se trouvoit obligé d'instruire pour leur salut. Il les seur adressa par une lettre qui nous a esté donnée depuis peu, [& qui V. la note selon ce que nous venons de dire, "n'a esté écrite que depuis qu'il

a esté Prestre. Nous ne pouvons pas dire si toutes ces pieces avoient esté faites ensemble, ou si S. Basile avoit ramasse dans ce recueil divers ouvrages faits en des temps & par des occasions differentes. Mais on voit que toutes ensemble elles faisoient le Photerse p. corps des Afceriques de S. Bafile, divifé en deux livres, dont le 493-496.

SAINT BASILE. 48

traité Du jugement de Dieu & celui De la foy faisoient le pre- 358. mier; & les Morales avec les Regles grandes & petites eftoient comprises dans le second squoiqu'il semble que les Morales

dussent plutost estre dans le premier.

Ce corps des Ascetiques, c'est à dire des traitez faits pour ceux qui s'exercent dans la vie Chrétienne, & principalement pour Hierwill, e 116. les moines, est tres celebre dans l'Eglise, l'Il est marqué par Saint Jerome & par Suidas entre les ouvrages de S. Bafile. Rufin, comme nous avons dit, en a traduit une partie, qui par ce moyen a esté fort connue dans l'Occident.] Car on la voit citée par Saint

Benoist, par la vie de S. Eugende, par S. Gregoire de Tours, & Cafa inf.pr.p.a. dans plufieurs autres monumens. Caffien dit que des perfonnes illustres par leur vie & celebres par leur erudition & leur eloquence, avoient entrepris avant luy de donner des regles aux

Religieux; & que S. Basile entre autres, avoit répondu par des discours egalement eloquens & remplis des autoritez de l'Ecriture, aux questions que les moines luy faisoient sur divers points. [Pour les Grecs, outre Suidas, | Sozomene parle aussi du livre des Ascetiques, qui portoit le nom de S. Basile. S. Theodose de

Palestine faisoit sa principale étude des reglemens & des dis-Couchs p.668. cours ascetiques du grand Basile. L'Empereur Justinien dans sa lettre à Mene, cite le livre"de ses Regles, & en raporte la 267 des sonois-DuP.t. p. 141. perites. On marque que ces Regles sont encore citées par le V.

Cod.reg t.1.p.s. Concile.'S. Theodore Studite écrit que S. Platon lifoit avec foin les constitutions que le grand & divin Basile avoit faites pour les

> Mais personne n'en a parlé avec plus d'étendue & plus d'eloges que Photius. l'Car il dit que l'ouvrage des Ascetiques de Saint Basile est utile autant qu'aucun autre le puisse estre, à tous ceux qui veulent vivre dans la pieté, & acquerir les biens eternels; mais principalement à ceux qui ont embrassé les combats de la vie cœnobitique; qu'il explique & éclaireit en peu de mots beaucoup de passages difficiles de l'Ecriture qui regardent les mœurs; qu'il est partout rempli de veritez salutaires & utiles aux ames; que dans les deux premiers traitez qui font ceux Du jugement de Dieu & De la foy, il prend des termes & des tours plus simples & plus populaires, se rabaissant pour se rendre plus

intelligible à tout le monde, parceque son unique vue estoit le Sozomene dit que quelques uns ont attribué ces Afcetiques à Eustathe de Sebaste. Mais il n'est pullement étonnant que le fentiment.

Soz price de

falut des ames.

L'an de J. C.

p.301,2 Suid.8. P.138.L. # Kuf.l. 1, c. 9. p. 183.1. 6 Cod.reg t.t.p.

P-456.

302.1.3.C.14.P. \$10.d e Boll 11 jan.p. 693.5 43.

Phot-c.191.p. 423

SAINT BASILE.

358.

L'an de J.C. sentiment de ces personnes qui n'estoient peutestre que des sectateurs de l'heresse d'Eustathq, n'ait pas eu beaucoup de cours. L'esprie de pieté digne du grand Basile, & l'eloquence qui y eclate dans les endroirs qui le fouffrent, font bien voir qu'on ne peut attribuer cet ouvrage à un homme sans foy comme Eustathe , l'& qui selon Sozomene mesme, n'avoit pas étudié l'art de pitte. parler, sfans qu'il foit besoin d'alleguer sur cela l'autorité de

dera is tant de personnes illustres qui nous assurent que S. Basile en est le veritable auteur.

# ARTICLE XXIII.

Des Constitutions monastiques , & de quelques autres écrits de S. Basile pour les moines.

UTRE les traitez qui composent proprement les Ascetiques, nous en avons encore plufieurs que l'on comprend aujourd'hui fous le mefine titre. Le premier que l'on intitule Pre- Baff. 1. p. 366. face fur les Ascetiques, semble fait pour exhorter au martyre plutoft qu'à la vie folitaire; & il est fait assurément en un temps où les combats des Martyrs estoient ordinaires: [ce qui n'empesche pas qu'il ne soit de S. Basile, qui peut l'avoir fait du temps de Julien, ou pour les Chrétiens de Perse persecutez par Sapor. ou pour ceux de la Gotthie, vers 372.] Il y compare la milice de J. C. à la milice de la terre. Quelques uns marquent que c'est la Riv.l.3.c 10.p. mesme chose qu'une homelie de S. Chrysostome, intitulée De 330. la milice spirituelle. Le Pere Combesis dit seulement que cette Combéin Basa. homelie qu'il doute estre de S. Chrysostome, & qu'ilne croit pas 1-p 87. non plus estre de S. Basile, imite un endroit du discours dont nous parlons.

'Le second est, comme le porte le titre, une exhortation à re- Basta.p.3700 noncer à la vie du siecle, & à acquerir la perfection spirituelle de la vie religicuse. Mais cependant il avertit tout d'abord qu'il ne faut pas entreprendre legerement cette perfection, à cause du danger où l'on se met lorsqu'on l'abandonne.'Il ne laisse pas p.371. austi d'y donner des regles admirables pour ceux qui n'ayant pas la force de tout quitter, veulent servir Dieu dans la vic commune & dans le mariage. Cet excellent traité est placé dif- combs. 88. feremment dans les manuscrits; Se il n'a point en effet de liaifon particuliere avec aucun autre.l

1. Rivet dit qu'elle eft dans le se tome de 5 Chryfoftome , mais il ne marque pas selon quelle edition. Hift. Eccl. Tom. 1X.

'C'est aprés ces trois traitez qui n'ont point de liaison entre

Bal.t.t p. 38 2. 'Le troisieme est fort court, & il renferme neanmoins la perfection de la vie religieuse dans toute son étendue, en montrant

felon le tirre, quel doit estre le veritable ornement d'un Reli-Combf.p.95. gieux. Un manuscrit le met après la lettre à Chilon, dont nous

parlerons dans la suite.

eux, qu'on met le traire De la foy dont nous avons parle, avec celui Du jugement de Dieu & les Morales : aprés quoy au lieu

de continuer le corps des Asceriques par les grandes & les pe-Baf,t.1.p.508. tites Regles, on en interromp la fuite par deux discours Ascetiques; car on ne leur donne point d'autre tirre. Le premier est a Combf.p.151. quelquefois placé après les Constitutions. Le traité qui suit ees Baf.t.1.p.\$19. deux, est la preface des grandes Regles, aprés lesquelles on

trouve les petites: 1'& à la fin de celles-ci il y a quelques regle-P.740-741 mens pour la punition des faures des Religieux & des Religieup.Fo. |Comble. fes. On croit qu'il les faut joindre avec d'autres qui s'en trou-

112-215 Alex.t. vent separez dans les imprimez, & que quelques uns croient 7.P.161. estre de S. Basile, les autres de quelque auteur inconnu. Un manuscrit porte que ces regles sur les chastimens ont esté ajoutées fur une copie des Regles de S. Basile, trouvée dans la Basiliade,

c'est à dire dans l'hospital que S. Batile fit bastir, [comme nous Du P.L. p. 143. verrons, pres de 'Cefarée. On croit qu'il en faur faire un ouvra-Bult.ori p.408. ge à part, qui peut bien n'avoir esté fait qu'aprés le IV. siecle.

'Les Ascetiques finissent dans nos editions pat un assez long Baf.conft.p.745. ouvrage, intitulé Constitutions monastiques : & il contient en effet plutieurs reglemens tant pour ceux qui font dans une entiere retraite, que pour ceux qui vivent en communauté dans les monasteres. Mais neanmoins il est fait pour un particulier qui ayant renoncé au monde, avoit demandé divers avis au

Saint, & l'avoit ensuite prié de luy donner par écrit quelques reglemens.

'Le P. Combesis qui dit que ces Constitutions sont egalement pleines d'erudition & de pieté, foutient aussi qu'elles sont confp.104.111.151. tamment de Saint Basile, qui peur les avoir composées lorsqu'il vivoit dans la folitude du Pont avant que d'estre Prestre, puis-Bal.conft.c.34. p.803.d. qu'il dit qu'il les a faites pour son instruction propre, & pour

celle des autres qui ont embraffe comme luy la vie commune Combippelist des monasteres. On ne croit pas non plus qu'on doive douter des autres pieces jointes aux Afcetiques, [& nous ne voyons pas en effet que personne les conteste, hors le premier traité, & les

1. M' Hermant ne les a point traduites dans fes Afertiques.

Combipass. 234.

SAINT BASILE.

reglemens pour les punirions.) Il n'y a que Sculter, qui fur le puissaile, passage de Sozomene, voudroit osser à S. Basile tout ce qu'on 1056. appelle Ascetiques; [unais il le fait fans aucune preuve qui merite seulement d'estre examinée.]

Un manuferir joint aux Afeetiques de S. Bafile fon epiftre 411, Conde p. 27, qui on juge rout à fait digne de ce Perc, & qui comprend dans un fort bel ordre tout ce qu'il y a de plus important chans les exercices monafiques. Car en y répondant à diverfes demar-Bafe, 411-p. des que les Keligieux luy avoient faites, il fait une effecte de 194-31.

regle qui comprend beaucoup de chofes en peu de mots.

'Le P. Combetis nous a donné un traité qu'il a trouvé dans un Cembpue, manuferit à la refte des petites Regles, avec le tirtue de Ptologue Afectique. C'eft un discours general fur l'utilité de la peixer de des larmes, [mais qui n'eft preque qu'un amas affez confus de diverfes paroles de l'Ecriture, lans avoir rien ce me femble de la beaute, du feu, & de l'elevation de S. Baifle. Les petites Regles estant compriés fous la préface generale des Afectiques, de ayant encore leur petite preface paraticulière, n'ont pas befoin de celle-ci. Et en efter, ellen l'a aucun raporte à ces Regles, ni à aucun autre ouvrage. Ce discours femble imparfait, car je n'y trouve point lendroit où l'aucur pretend avoir deja pardé de piest. la necesfité de fe fepare de l'amour du monde pour obtenit le fecours de Dieu.

La vie de S. Theodofe Abbé i celebre dans la Paleftige au V. Boltain, P. & au VI. fieele, porte qu'il travailloit non feulement à former fa 19149. Vie & fes meeurs fur l'exemple du grand Bafile, mais enforce à infituire fes difeiples par les paroles qu'il tiroit des Confitutions fi faluraires de e Saint, & de fes difeours fur a vie monafique. Car il let meditoit fans ceffe: il en apprenoit par cetur les plus beaux endroits, & les médiets tronjuers dans fes schortartions.

[Quoiquil y air eu en Oricar plaifeurs regles pour les moines, de quelques unes mecímes écrites avant S. Baíle, comme nous l'avons remarque, j'incanmoins on affure que la fienne y a rellement prevalu fur les autres, qui elle les ya toutes obfeurcies, de <sup>608</sup>. Sy et repandue peu à peu dans la plufpart de monafteres.

# ARTICLE XXIV.

Directfes chafes qui regardent là vie folitaire de 3. Bafile.

No v s verrons dans la fuice que S. Bafile citant Evel que de
Celarée, n'oublia pas le foin de fes monasteres. I'll patois Dorot c. . p

759 a b.

92

par un endroit de l'Abbé Dorothée, qu'il avoit soin de les visi-558. ter. On raportoit qu'estant arrivé dans une de ses maisons, qui estoit sans doute aussi de son diocese, Jil demanda à l'Abbé s'il avoit chez luy quelqu'un qui se sauvast. L'Abbé luy répondit que par le secours de ses prieres, ils travailloient tous à se sauver, Saint Basile luy sit une seconde sois la mesme demande: Surquoi l'Abbé qui estoit un homme spirituel, comprit ce qu'il vouloir dire & luy répondit qu'il avoit une personne qui se sauvoir. En mesme temps il sit venir un de ses Religieux, à qui le Saint dit de luy venit donnet à laver. Après qu'il l'eut fait, le Saint prit l'aiguaire, & luy dit qu'il luy vouloit aussi donner à laver. Ce Religieux l'accepta avec simplicité, sans en faire aucune difficulté: [& ainsi ils pratiquerent tous deux ce que Saint Basile dit dans ses Regles, J'qu'il est bon que le Superieur serve quelquefois ses Religieux, & qu'alors l'humilité mesme doit porter les inferieurs à ne se pas opposer à l'humilité de leurs Superieurs. 'S. Basile s'estant ailure de la vertu de ce frere, rant par cette occasion [que par les aurres preuves que l'Abbé luy en put donner, lluy dit un jour : Quand je serai monté à l'Autel, venez me trouver, & faites moy fouvenir de vous donner les ordres. Il le fit avec sa simplicité ordinaire, & le Saint l'ordonna Prestre, comme on le lit dans un recueil des paroles des anciens Peres.

Ballieg.ful.31. P-575 -

Dorot.c.i.p. 759 b.c Cotcl. g.t.t.p.401.

Cafe.infl.7.c. 19.p.163 Vit P. 1.5-c.6.5 10-p. P-512.

ne pouvoit pas estre mieux qu'aupres d'un si faint Eyesque. [On peut encore raporter ici ce que nous lifons dans Caffien,] 'd'un Senateur qui ayant quitté les emplois du monde, & ayant distribué une partie de ses biens aux pauvres, s'en estoit reservé 183|Cottle ti. le reste, parcequ'il ne pouvoit encore se resoudre à acquerir une veritable humilité par un entier depouillement de toutes chofes, par l'obeiffance qu'on rend a un Superieur dans un monastere, & par le travail des mains qu'on y exerce, pour avoir de quoy vivre, & pour abatre fon corps, Il pretendoit cependant avoir renoncé au monde ¡ surquoi on tient que S. Basile luy dit : Vous avez perdu la qualité de Senateur, & vous n'avez pas acquis cel-

Saint Basile le prit ensuite auprés de luy, & un si saint Prestre

le de Religieux.

Puisque nous sommes sur la vie solitaire de S. Basile, & sur les avantages que l'Eglise en a retirez, il ne faut pas oublier ce que S. Gregoire de Nazianze nous apprend de luy sur ce sujet, savoir |'qu'il avoit joint la vie des ermites à celle des conobites, c'est à dire des Religieux qui vivoient en communauré, en les faisant demourer les uns auprés des autres, afin qu'ils pussent

Naz or to p.

L'and: J.C. 318.

jouir chacun des avantages qui leur estoient propres, & eviter les inconveniens qui se rencontreut dans chacun de ces deux états.

'Ses Constitutions monastiques reglent en effet premierement Bastons e 18. les folitaires qui vivent emparticulier, & enfuite ceux qui vivent P.778.c. en focieté, pour s'animer les uns les autres par l'exemple mutuel de leurs vertus à s'avancer de plus en plus dans la pieté. Il 6.34.p.803.e. fe met luy mesme au rang des derniers, qui estoient en bien plus 6.18 p 778.d. grand nombre que les autres : & dont il juge l'état bien plus reg ful 7 p.514 avantageux & plus feur que celui des anacoretes. Ausli ses Regles grandes & petites ne font que pour des Religieux qui vivent en communauté, & non pour des solitaires & des ermites: ] & nous avons encore une lettre où il reitere à des folitaires le ep.295 p.287 la confeil qu'il leur avoit donné de vive voix, de se mettre en communauté.

'L'Abbé Piammon dit dans Cassien, qu'ayant esté dans le Pont Casacol. 8.e.7. & dans l'Armenie porter des aumofnes aux folitaires d'Egypte P.627. qui estojent releguez par Valens dans ces provinces, il avoit vu la discipline des comobites établie dans quelques villes ; mais qu'il n'avoit pas remarqué que le nom des anacoretes y fust seulement connu. Sozomene remarque de mesme que la pluspart soz les 14-p. des moines de Galacie & de Cappadoce vivoient en commu- (9).4nauté dans les villes ou dans les villages, ceux qui les avoient precedez ne les ayant point instruits d'une autre maniere ; outre que les grands froids de ces pays ne permettoient presque pas qu'on s'y retirast dans les deserts. Il y avoit neanmoins quelques Naz ot. 48.p. anacoretes, comme on le voit par S. Gregoire de Nazianze, qui 106.d. ausii approuve ce genre de vic. Il marque quelques uns des prin- or. 48.p.106-111 cipaux Religieux de ceux qui estoient de la jurisdiction de Na- 1-p70-b.c. zianze, & en raporte des choses tout à fait extraordinaires.

Mais nous ne pouvons oublier ici le témoignage que Sozomene rend du fruit que Dieu tiroit de la vertu des solitaires.

'Si les erreurs d'Apollinaire & d'Eunome ne firent pas, dit-il, Soz 1.6.6.17 p. de fort grands progrés, & ne trouverent pas un si grand nom- 477.a.b.c. bre de festateurs, il faut reconnoistre qu'on en est redevable à la vertu & au zele des faints folitaires. Tous ceux qui habitoient dans la Syrie, dans la Cappadoce, & dans les provinces circonvoisines, estoient tres attachez à la doctrine du Concile de Nicée. Sans cela l'Orient depuis la Cilicie jusques à la Phenicie cust esté entierement infecté des erreurs d'Apollipaire; & l'heresie d'Eunome se seroit repandue depuis la Cilicie

G iii

X le mont Taseus juíques à l'Hellefpont & à Confiantinople. 15th. Car ces deux herefiarques n'eurent pas de peine à faire recevoir leurs mauvais fentimens dans les lleux où ils habrioient. Mais il leur arriva quelque chof de femblable à ce qui efloit artivé aux Atiens. Le peuple qui avoit une grande ellime de la vertu & de la fainecté de ces folitaires, ne pouvoit fe perfuader que leurs fentimens ne fulfent conformes à verité à « il conceut une extreme horreur pour ceux qui s'écartoient de leurs fentimens.

# 

## ARTICLE XXV.

# Saint Bafile écrit diverses lettres dans fa solitude.

Bal.cp.1.p.t.a.

On croit qu'un des avantages que l'Eglife retira encore de qui se trouvern comme en un corps sépar à la teste de toues les autres. La première est adressiée à un nommé Chilon, qui ayant embrasse la vec soit entre prie le Saint de lay donner quelques avis pour sy bien conduite. Ille fait amplement aprés avoir

p.1-8. P-3.

témoigné à ce folitaire qu'il efloit inutile de bien commencer, si l'on ne perseveroit jusqu'à la sin. Il luy conscille de ne pas entreprendre de deraciner toux à la fois toutes ses mauvaises habitudes, mais de les arracher l'une après l'autre il s'étend principalement sur la necessité de demeurer dans sa solitude, sans en fortir sous quelque pretexte que ce s'inst, non pas mesme pour se

p.3-8.

trouver aux affemblées publiques de l'Églife. La feconde lettre écrire à quelques jeunes gents felon le titre, femble plutoft eftre la fin de quelque exhortation à un moine. Le Saint y marque en tres peu de mots pluseurs regles importantes

de la perfection Chrémenne.

ep.3.p.9-11.

La troificuse s'adreffe à un folitaire qui aprés avoir ediffé l'Eglife par une vertu eminente, avoie abandonné la pieté & la setraire, pour s'engager ce femble avec d'autres dans un trafic & un gain honteux. Le Saint luy témoigne un reflentiment extraordinaire de la chute & du fenadle qu'elle exaloris dans l'Eglife; mais il l'exhorte vivement à reprendre courage, & a fefretra la miléricorde de Dieu, s'il vouloit renter en luy mefine & embraffer la penitence. Il te prie de le venir trouver, & l'affure qu'il pleutera avec luy, & que tout le monde eft preit de recevoir & de l'affitte pour obtenir la grace de Dieu, 'il de l'errendra

p 10 c.

fon mors, parcèque peuteftrecet homme avoit efté fous fa conduite.) Quelques uns le nomment Alexis. [La lettre 4 est fur un a. Combf p. 16.] fujet semblable, & nous en avons déja parié.]

"La cinquieme est adresse à une vierge qui ayant esté long- espect-23-3-3-4temps dans unmonaltere avec se grand mere, samere, se sacunt,
qui est inent toutes de grands exemples de pieté, se yayant mesme s'ait veur de virginite, comme s. Basile le soutient, quoiqui elle
le nialt, s'estioit laisse corrompere à un malleureurs. Le Saint luy
represente la grandeur de safaute, se de son adultere, car il traite
ainsi em maisage, se l'exhorte de rentrere entelle messe se de retourner à Dieu parsia penitence. [Ces fortes de crimes estoient
plus communs se plus faciles durant le regne de Julien-13k le parsia
Saint donne quelque lieu de dire qu'il écrivoit en ce temps là:
[mais cen'est qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite qu'une conjecture tres sobile & tres legere.] Metaphrasse act raite gour la sin de cette lettre.

[Le zele qui avois S. Baffle pour le falur des ames, 1uy fit écrire pluifeurs autres lettres de cette nature, comme à Macaire & à Bean, J qu'il exhorte de s'affermir par l'elperance du fecours de sparapas. Dieu, & l'attente des recompenfes dueile contre les peines de la vie fpirituelle, contre les calomniess els medifances, contre les menaces des puiffans, contre les railleries & les reproches de leurs amis, contre les perfuafions de ceux qui fous pretexte de leur domer concilé vouloient les decourner de la voie de Dieu.
Il en exhorte un autre par une lettre pleine de tendreffe & d'a-papagage.
Il en exhorte un autre par une lettre pleine de tendreffe & d'a-papagage.

Il eftoit apparemment dans quelque voyage hort de fon mo- \$733\*7-74naftere, lorfqu'un eperfonne fe vint prefentere aluy pour einbrat- 377fer la vie folitaire, & le pressa de luy en donner auslitosti l'habit,
que le Saint appelle la couronne de l'amour de Dieu. Mais il
aima mieux le differer, & l'envoyer à les freres, à qui il l'adressa
avec une lettre, où illes pine de le recevoir, de luy faire faire son
renoncement au monde, mefine sains ly, ce qui marque qu'il
estoit alors leur Superieur.) & de luy donner quelqu'un d'entre
cux à fonc hoix pour le former dans les combast spirituels.

S. Raille jouillôie abondamment de la paix de fa 'folitude,' où 1941-94-6.

Not 116 fon infirmité l'attachoit encore, l'hoftqu'il receut 'la lettre que \$\frac{5}{4}\times abc.} le philosophe Maxime luy écrivit fur divers points de la foy, & entre autres fur Saint Denys[d'Alexandrie,]Le Saint en luy répondant furce fuire, femblecontraire à S. Athanafe, qui a fait

s. foit en ce temps ci, fo't lorlqu'il s'y retira eftant Prefire ,en 363.

reravecluy.

L'an de J.C. un cerit exprés pour monrrer que Saint Denys n'avoit point esté 35 8. dans"les fentimens des Ariens; au lieu que S. Basile le condanne v s. Denys

abfolument, & dit que c'est luy qui a jetté les premieres semences d'Alex 516.

de l'impieté des Anoméens. ep 41.p.61.a.b.c. 'Il rejette dans cette lettre le terme de semblable, lorsqu'on le met tout seul, comme il estoit dans le formulaire fait a Constan-

tinople en l'an 360.] Il l'approuve au contraire lor squ'on y ajoute sans difference: mais il dit que pour luvil se serviroit de celui de Da Pin,p.465. Confubitantiel.[Nous examinerons"autrepart fi]'ce Maxime est V.S. Grezcelui mesine qu'on voulut depuis faire Archevesque de Constan- 20 6 72tinople, comme quelques uns le pretendent.

#### ARTICLE XXVI.

Saint Basile ne veut point se méler dans les disputes des Semiariens contre les Anoméens.

## L'AN DE JESUS CHRIST 359.

URANT que S. Basile jouissoit paisiblement du repos de sa retraite, & qu'il s'avançoit tous les jours dans la charité & dans la verité, ces deux vertus fouffroient beaucoup dans la plus grande partie de l'Eglise, par les rroubles, les confusions, & les schisines qu'y causoit la doctrine impie d'Arius, soutenue par rout l'eclat de la puissance Romaine. Nous avons déja vu la douleur que ce desordre causoit dans l'esprit de Saint Basile, & nous verrons dans la suite qu'aptés avoir employé toute la force de sa charité & de sa science pour éteindre cer embrasement, il sera reduit à en pleurer les funestes ravages, & à souffrit les rudes epreuves que ces feux luy cauferont à luy mesme, jusques à ce qu'il plaise à Dieu de les étouser aussitost après sa mort, comme s'il eust fallu une victime de paix telle que le grand Basile pour appaifer fa colere & le reconcilier avec fon Eglife.

C'est, dis-je, ce que nous verrons dans la suite de l'histoire de nostre Saint: mais il sustit presentement de dire en un mot que les Semiariens ayant condanné au commencement d'octobre 359, dans le Concile de Seleucie, les principaux chefs des purs Ariens ou Anoméens, ceux-ci enrent leur recours ordinaire à leur Roy, c'est à dire à l'Empereur Constance, qui touché de leur difgrace, manda aux plus confiderables Evefques des Semi- v.les Ariens ariens de le venir trouver à Constantinople.]

Nyf. n Eun.l.t.

'Il y cut enfuite de grandes disputes entre les deux partis, dans Nova 17.

p :01.:01.310.

lesquelles Saint Batile ne voulut point se méler, quoiqu'il fust à Constantinople, où Philostorge dit qu'il avoit suivi Basile d'An- Phis 1.4.612. cyre. [Car quoique ce Bafile ne fust pas des défenseurs purs & P.74. intrepides de la veritable foy, & qu'il ne voulust pas ou n'osast se servir du terme de Consubstantiel ; neanmoins il s'opposoit fortement aux principaux blasphemes des Ariens: & il s'exprimoit quelquefois d'une telle maniere, aussi bien que quelques autres Semiariens qui estoient unis avec luy, que S. Athanase & S. Hilaite mesme jugeoient qu'on les pouvoit regarder comme Catholiques.

Philostorge parlant de nostre Saint à l'occasion de ce qui se p.78. paffa alors, dit qu'il l'emportoit audessus de beaucoup d'autres pour la capacité & pour l'eloquence, mais que la timidité le rendoit plus foible & moins propre dans les disputes publiques. [Il est assurément digne de Philostorge, c'est à dire du plus emporté des ennemis de la foy & de la verité, d'accuser de rimidité un homme qui a eu affez de cœur pour relister à toutes les puiffances les plus terribles, jusqu'à les epouventer par la liberté genercuse avec laquelle il leur parloit. Mais quoiqu'il soit vray que les personnes sages & modestes sont souvent peu propres pour ces disputes publiques, qui servent rarement à éclaircir la verité, & où l'on réuffit d'ordinaire plutost par la hardiesse que par la science; S. Basile pouvoit avoir d'ailleurs beaucoup d'autres raifons de ne point entrer dans ces disputes. Ce luy eust esté une affez belle occasion de signaler son eloquence en presence de l'Empereur, de toute sa Cour, & d'un grand nombre d'Evesques. Il n'eust pas sans doute eu beaucoup de peine à deméler les petits sophismes d'Aece, ni à arrester la fade fluidité des paroles d'Eunome, mais il avoit sujet de douter si Dieu demandoit cela d'un simple Lecteur, surtout en une occasion où il estoit impossible de soutenir la verité dans sa pureté & dans sa force, parceque Constance s'en declaroit ouvertement ennemi. I

'Saint Basile se retira ensuite ou en son pays, comme le dir P.71. Philostorge, fou plutost en sa solitude du Pont, Joù il semble Nysin Eun La. qu'il ait fait quelque écrit pour suppléer à ce qu'il auroit pu dire p.301.303. à Constantinople pour la défense de la foy. Neanmoins cela n'est pas clair, & peutestre que ce que l'on en a dit se doit raporser au livre qu'il écrivit depuis contre l'apologie d'Eunome.]

Hift. Eccl. Tom. IX.

ARTICLE

Quel estoit Dianée de Cesarée : S. Basile s'en separe à cause du formulaire de Rimins : S. Gregoire se retire encore auprés de S. Basile.

L'AN DE JESUS CHRIST 360.

DOUR continuer en abregé ce qui se passa à Constantinople, Acce qui n'estant que Diacre servoit de maistre aux Evesques dans le chemin de l'impieté, fut banni parceque l'Empereur le voulut, en mesme temps que l'on obligeoit tous les Evesques & les Semiariens mesmes, à signer sa doctrine impie sous des termes un peu moins odieux. Mais le mesme Empereur ayant assemblé un Concile au commencement de l'année 360, Basile d'Ancyre, Eustathe de Sebaste, & les autres principaux chefs des Semiariens furent deposez & bannis; & ce qui fut bien plus fascheux pour l'Eglise, on ordonna que tous les Evesques signeroient le formulaire heretique de Rimini.

On sçait les troubles que causa cette nouvelle exaction de la Balep 36 p.159. fignature. Mais ce qui regarde S. Basile, c'est que l'eette confesfion ayant esté apportée de Constantinople [dans la Cappadoce, Dianée qui gouvernoit alors l'Eglife de Cefarée y fouscrivit comme les autres, Saint Basile qui avoit beaucoup de respect & d'affection pour ce Prelat, & un grand nombre de personnes de Cesarée qui craignoient Dieu, ressentirent tres vivement cette faute qu'il avoit faite, & puisque le Saint dit qu'il quitra tous les scrupules qu'il pouvoit avoir, & entra dans la communion de ce Prelat, parcequ'estant au lit de la mort, il s'estoit justifié de cette saute, snous sommes obligez de dire qu'il s'en estoit separé depuis sa fignature, c'est à dire depuis l'an 360, jusques en 362, auquel mourut Dianée, comme les folitaires de Nazianze se separerent de celle de leur Evesque, quoiqu'excellent d'ailleurs: | & il paroist assez par S. Gregoire de Nazianze, que la mesme division arriva en beaucoup d'autres dioceses,

Naz.ot.19.p 199.C. BaCep.86.p.119.

h.c.

'Nostre Saint dit qu'il avoit toujours eu beaucoup d'amour & de veneration pour Dianée, qu'il avoit aimé sa conversation, '& qu'il le mettoit au nombre des Prelats les plus illustres pour leur vertu.'Il le represente comme un homme fort venerable, & dont le visage avoit quelque chose de grand & d'auguste, 'Il le loue d'avoir eu une franchise genereuse & honneste, une bonté finguliere, un grand courage joint à une douceur extra-

360. reivezent ordinaire, une extreme 'civilité, un entier eloignement de la colere, une gayeté & une affabilité temperée par une grave modestie.

[Mais quelques qualitez avantageufes que ce Prelar pul avoir pour fa perfonne, il luy en manquoir une pour rendre fa memoire fainte à la posterité, qui ethoir la défensé de l'innocence & de la foy. Il a tenu l'un des principaux fieges de l'Orient plus de vingr années, durant lesquelles les Ariens ont fait leurs plus grands efforts pour ruiner la divinité de J. C., & opprimer Saint Athanafe. Dans une causé de cette importance, a sulicud de voir Dianée à la teste des Catholiques, on ne le trouve jamais que mélé parmi les heretiques. Les ennemis de l'Egilié.]

"Il fur en 341 au Concile d'Antioche, où l'on condanna Saint ser 1,6-5,9.
Athanafe, où l'on mic Gregorie en fa place par une intrution 1914.
facrilege, où l'on figna trois fymboles contre celui de Nicée,
dont melme le rotieme clioit de Theophrone de Tyanes fuffragant de Cefarée [foll on cervivi au Pape une lettre infolente, pour foutenir toures les violences faites contre les défenfeurs de la foy: Et l'on ne peut pas mefine dougre qu'il l'ait confenti à toures ces choles, [puisque fou nom fet trouve à la cefte de
tous ceux à quiel Pape Julée-érvivi pour répondre à la lette du 1916.

tous ceux à qui le Pape Juléécrivit pour répondre à la lettre du 1994.

Concile d'Antioche.

'Il vint encore avec les Ariens au Concile de Sardique en Hillérapas.

347. Il fe fepara avec cux des Evefques orthodoxes, & nashematica avec eux S. Athanafe, le Pape lule, legrand Ofus, & S. Maximin de Treves, Enfin il figna avec cux en 560 le formulaire de Rimini, quiobligea S. Ballie mefine, quelquerefpech qu'il euft pour luy, d'abandonner fa communion. Voilà les feules rencontres où le nom de Dianée paroift dans l'filifoire. Nous verrons bientoft comment à fa mort il appella auprès de luy Saint Bafile qui rentra dans fa communion.

L'AN DE JESUS CHRIST 461.

Nous n'avous rien davantage à dire de Saim Bafle jufqu'à la mort de Conflance, artivée le 3 novembre 361, finous ne voulous mettre en cetemps-le les tertes qu'il écrivit à S. Gregoire de Nazianze pour l'inviter à le venir revoir dans fon defert : can peur juger par quelques lettres de S. Gregoire, que S. Bafile luy avoit écrit fur ce fujet. S. Gregoire luy avoit apparemment écrit d'abord quelques railleries fur fa folitude. Car voici de quelle maniere commence fa huiteme lettre à Saim Baffle; J. Puisque vous recevez affec bien les "ailleries, nous ve na aion-

Puisque vous recevez assez bien les railleries, nous y en ajou- Nazep. 8 p.

Congli

tetons encore d'autres : Et il se met ensuite à faire une agreable 361. description de la magnifique demeure de S. Basile, de la bonne chere qu'il luy avoit faite lorsqu'il y avoit esté, & des glorieux rravaux aufquels il l'avoit exercé.

CP. 2.P 274.3.

'Mais dans la lettre suivante qu'il luy éerit, dit-il, fort serieusement, il témoigne foupirer beaucoup après la vie qu'ils avoient menée ensemble dans cette solitude, & aprés en avoir raporté quelques particularitez, il finit sa lettre par ces mots :'Il m'est fa- « cile de desirer ces biens, mais il ne m'est pas facile de les obte- « nir. Je vous conjure donc de m'aillister, de conspirer, & de tra- « vailler avec moy pour me faire arriver à la vertu : Confervez « moy par vos prieres celle que nous avons autrefois acquise enfemble, depeur que je ne me dissipe peu à peu, comme l'ombre « qui s'evanouit avec le jour. Ha! je respire plus aprés vous qu'a- « pres l'air qui me fait vivre. Je ne vis qu'autant que je vis avec « vous, & que vostre presence ou vostre image me font jouir de " **∀ous**.

L'AN DE JESUS CHRIST 362.

Nat.or.41.p. 673.C. # n.p.1093. 6 or.1.p.31.e. car, t.p.6.b.c.

[Si S. Gregoire écrivit cette lettre en 361, Dieu le fit bientost jouir du bien qu'il esperoit si peu. Car ayant esté fait Prestre en un Mystere, c'est à dire en une feste, & peutestre à celle de Noel, fous le regne de Julien & ainsi au commencement de 363, ou plus probablement de 362, l'la peine qu'il eut de cette ordina-, tion qui s'estoit faite malgré luy, luy fit rompre tous les liens qui l'attachoient à Nazianze, pour s'enfuir dans le Pont, y chercher le remede de sa plaie, & y adoucir sa douleur par la compagnie de Basile cet ami rempli de l'esprit de Dieu, qui s'estoit caché dans l'ombre de la folitude, pour s'y entretenir avec fon Seigneur, comme Moyse avoit fait autrefois sous l'ombre de la nuéc.

or 41 p.674,c.d. £ 11.p.1091.8. d or.39.p.614.b el 38.p. 612 b.

'Il fortit de Nazianze en une feste qui pouvoit estre celle des Lumieres, c'est à dire du battesme de J.C, laquelle suivoit de bien pres celle de Noel. Il demeura peu dans cette retraite, & for.1.p.41.41. feulement autant qu'il en falloit pour appaifer sa douleur, & se or 41.p. 673.b.d. resoudre sur ce qu'il avoit à faire; & il revint à Pasque de la mesme année.]



L'ande J.C. 161.

#### SAINT BASILE.

ARTICLE XXVIII.

# Julien écrit à Saint Basile, qui se moque de luy.

URANT que ces Saints jouissoint ensemble du repos de leur desert, l'Eglise gemissoir sous la tyrannie de Julien. Mais comme ce prince faifoit d'ailleurs profession d'une douceur & d'une civilire affectée envers les hommes de lettres. & qu'il ne pouvoit ignorer la repuration de S. Basile qu'il avoit connu fort particulierement à Athenes, l'il luy écrivit une let- Balep.aos.p. tre affez obligeante pour l'exhorter de le venir trouver, luy pro- 115. mettant de le recevoir comme un ami; & que quand il voudroit s'en retourner, il le pourroit faire avec une liberté toute enriere.

'C'estoit l'ordinaire de ce prince d'appeller auprés de luy Nazot, 4. P. 106. ceux qu'il avoit eus autrefois pour amis, en les comblant d'espe- 121. rances, & quand ils estoient venus, il leur faisoit mille caresses, mais rien davanrage; se jouant des uns d'une façon, des autres d'une autre. Basile n'avoir garde de s'exposer à cette mommerie, ni de quitter sa solitude, dont apparemment il n'estoit pas encore forri, pour aller à la Cour d'un prince tel que Julien. ] Nova 18. 'Il femble mesme qu'il n'ait pas daigné luy récrire," & qu'il luy Bassep. 107 p.

ait fait faire par un autre saréponse, qui consistoit à dire que la 116.4. pieté dont il faisoit profession, ne luy permettoit pas de luy obeir.

Julien dissimula sa colere autant qu'il put, & récrivant au passass. Saint, il dit qu'il ne veur point changer de sentiment envers luy, quoiqu'il luy en ait donné affez de fujet, & par la réponse impudente qu'on luy avoit faite de sa part, en un temps où tout le monde flechissoit devant luy, & par la liberté qu'il prenoit de dire partout qu'un petit-fils de Constance Chlore estoit indigne de l'Empire. Mais ne pouvant tout à fait retenir ses mouvemens, il ordonne au Saint tout en riant, de luy envoyer mille livres d'or pour la guerre des Perses qu'il estoit pres d'entreprendre, faute de quoy il le menace de ruiner la ville de Cesarée, [dont le Saint pouvoit déja estre Prestre, comme nous le disons bientoft, d'y renverser tous ses beaux edifices, d'y elever partout des temples & des autels, & d'y apprendre aux habitans à luy obeir malgré leur fierté. ["Car il estoit forr irrité contre eux à cause

V. la perf. de leur zele contre ses dieux ; ce qui y causa le martyre de 23,14.

SAINT BASILE.

Saint Eupfyque, arrivé en l'an 362 au mois de septembre.] 'C'est à la fin de la lettre de Julien, qu'on trouve ces mots, qui

ont plus d'elegance dans la langue greque que dans la nostre : Soz 1 5.c.13.p. "J'ay compris & condanné ce que j'ay lu. Sozomene raporte ces 4 24 415-624 b

paroles de Julien; comme une réponfe à un écrit qu'Apollinaire (1997) avoir adresse à luy & à tous ses philosophes, contre la vanité de

l'idolatric.

Baf ep.108.p. S. Basile répondant à cette lettre, commença par les mesmes 226.c. paroles: "Vous n'avez pas compris ce que vous avez lu : car fi vous "A vizzus". l'aviez compris, vous ne l'auriez pas condanné. Il se mogue en « sa condanné. Il se mogue en « sa condanné. ep.108 p.116. 117.

suite de toute sa majesté imperiale; & pour sa taxe de mille livres d'or, il ne fait que luy raconter fa pauvreté & la maniere propier. a.Combf p.368. dont il vivoit, Julien luy avoit fait dire par un officier nommé 3 49 Cotel g.t.s. Laufe, qu'une veuve luy effoit venue demander justice de la P-94-

mort de son fils qui avoit esté empoisonné, & qu'il estoit resolu à exterminer les empoisonneurs. Il pretendoit faire peur au Saint, comme ficela l'eust regardé: mais S. Basile sans s'emouvoir, luy répond qu'il fait bien de punir les empoisonneurs, & qu'il s'étonne seulement que prenant tant de soin des orfelins & des veuves, il oublie des devoirs beaucoup plus importans, en irritant Dieu par le mepris qu'il fait de luy. Sozomene raporte les premieres paroles de cette lettre, l'attribue à quelques Evefques : mais il dit que quelques uns tenoient qu'elle

estoit de S. Basile : Ce qui, ajoute t-il , est assez probable : & il faut " admirer le courage & l'esprix qui l'a écrite, quel qu'il puisse « cstre. Thehn p.131,2. 'Theophane parle d'un écrit qu'on disoit que S. Basile avoit

fait contre Julien, & à qui on donnoit ce semble le titre de Tragedie: [mais il ne s'explique pas davantage.

Il n'estoit point necessaire que S. Basile sist des livres contre Julien, ni qu'il luy écrivist les lettres dont nous venons de parler, Soz p.613.c. pour meriter d'estre hai & d'estre persecuté de luy. l'Son merite scul & la reputation qu'il avoit audessus de tous les orateurs payens de ce cemps là , suffisoit pour l'irriter contre luy & contre S. Gregoire de Nazianze, Il les confideroit, & taschoit de

les faire considerer par les autres, comme des personnes ennemies & opposées à ses desseins. Il leur faisoit neanmoins l'honneur du Cyclope, & les reservoit pour les derniers aprés sa victoire de Perfe; esperant de les immoler au demon en action de graces, comme des victimes dignes de luy, ou en leur oftant la vie, ou en les entrainant avec luy dans le goufre de l'impieré. Les

Soz.p.614.b.c.

V. Julien

§ 28.

Saints de leur part faisoient leur gloire de ces reptoches, & s'excitoient par ces menaces à s'avancet dans la pierc.

Dieu se moqua bientost de ce superbe, qui se rendoit si redoutable à l'Eglise par sa persecution lente & artificieuse. Il n'eut pas le loifir de continuer longtemps sa tytannie; & ayanr entrepris temerairement la guerre de Perse, il y paya la peine de sa folie par le coup inconnu qui luy osta l'Empire & la vie la nuit du 26 au 27 de juin de l'an 363. [On écrit que nostre Saint eut Bar. 363. 556] quelque part à cette mort par ses prieres, au milieu desquelles Chr. Al.p. 694. Dieu la luy fit connoistre dans le temps mesme qu'elle arriva, felon une histoire celebre que nous avons raportée "en un autre endroit. Aprés donc que cet apostat eut trouvé la mott dans un pays où il n'esperoit cueillir que des palmes, sa vaine grandeur

& ses triomphes pretendus, servirent de matiere aux discouts celebres que Saint Gregoire fit contre luy, J& qu'il prononça au Naz.ot 4.p.132. nom de luy & de Saint Basile, [parceque toutes choses sont communes entre les amis, & non | qu'ils les euflent composez ensem- Bat. 663.584. ble dans leur retraite, puisqu'elle se fit lorsque Julien commençoit encore à regner, & à fournir la matiere de ces excellentes pieces; si nous ne disons que ce fut lorsque les mauvais traire-

'Il semble que ce soit durant le regne de Julien que S. Basile a Basep 384 p. écrit à un homme marié nommé Origene ; & on peut dire avec 377.4 b. assez d'apparence que Julien ayant défendu aux Chrétiens d'apprendre les lettres humaines, cet Origene qui pouvoit estre habile dans l'eloquence, avoit supplée à ce défaur, de mesines qu'Apollinaire, en composant divers ouvrages où les Fideles pouvoient apprendre l'eloquence qu'on leur défendoit d'étudier dans les prateurs profanes. S. Basile dit dans cette lettre que ceux qui commandoient alors, estoient comme de la cigüe, de l'aconit, & d'autres herbes venimeuses; & qu'apres avoir un peu fleuri, ils se secheroient bientost.

mens de l'Evesque Eusebe obligerent encore ces deux Saints de se retirer ensemble dans la solitude sur la fin de l'an 363.]

ፙጛ፞ጚቝፙጛ፞<sub>ዀ</sub>፟ቝፙጛ፞<sub>ዀ</sub>፟ቝፙጛ፞ኇቝፙጛፙፙፙኇዀፙጛዀፙጛኇቝፙጛ<sub>ዀ</sub>ቝፙጛዀፙኇዀፙኇኇቝፙጛ

ARTICLE XXIX.

Mort de Dianée : Election d' Eusebe son successeur.

Nor: 19. [ E fut vets ce mesme temps, c'est à dire " vers le milieu de l'an 362, que S. Basile fut obligé de quitter sa solitude pour venir affister Dianée, qui estant deja au lit de la mort l'avoit Bacep 84.p.1/9. roist dans l'histoire que mélé parmi les Ariens; & que S. Basile s'estoit separé de sa communion aprés qu'il eut signé le formulaire de Rimini. Il faut neanmoins reconnoistre qu'il n'y avoit en luy que de la foiblesse, & non aucune alteration de sa foy.]

Bafep. \$6.p. 159. 'Car après cette derniere fignature, comme il estoit fort doux & fort moderé, il se rabaissoit jusqu'à se justifier devant rout le monde, avec une tendresse de pere : & enfin estant tombé dans la maladie dont il mourut, il fit venir S. Bafile, & luv protesta en la presence de Dieu que quoiqu'il eust signé la formule de Constantinople ou de Rimini, In'en connoissant pas le mal, il n'avoit point prerendu rien faire contre la foy de Nicée, qu'il n'avoit point d'aurre croyance dans le cœur que celle qu'il avoit receue des son battesme, & qu'il souhairoit de n'estre point separé de ces bienheureux 318 Evesques qui avoient annoncé à toute la terre la veritable doctrine.

'S. Basile crut se devoir satisfaire de cerre assurance; [l'espetit de Dieu qui le gouvernoit luy faifant pratiquer la mesme condescendance qu'il faisoit ordonner vers le mesme temps par un decret folennel dans le Concile d'Alexandrie. Après cette reconciliarion, il parle toujours de Dianée avec respect; l'de sorte mesme que quelques personnes publiant depuis qu'il l'avoit anathematizé, il ressentit tres vivement cette calomnie, & pro-

testa qu'il n'en avoit pas sculement eu la pensée.

[Il faut apparemment finit ici la premiere terraite de S. Bafile, puisqu'il estoit à la mort de Dianée, & qu'il semble avoir esté fair Proftre peu de temps aprés , & estre ensuite demeuré à Cesarée jusques à son differend avec Eusebe, qui fur la cause de sa seconde retraite. La premiere aura ainsi duré environ cinq ans.]

Naz.ot.19.8. 305 C.

P.115,159.

L'Evefque Dianée estant mort; comme il luy falloit donner un successeur, la ville se trouva divisée sur ce sujet; & la sedition estoit d'autant plus animée & plus difficile à appaiser, que le zele exrreme que les habirans avoient pour la foy, les rendoit plus sensibles & plus aisez à s'échanser sur toutes les choses qui la regardoient. Quelques Evesques estoient déja arrivez pour se trouver à l'election, & entre autres Gregoire de Nazianze pere du rheologien, mais ils ne pouvoient rien avancer, parceque le peuple estant divise, les uns proposoient une personne & les autres une autre, chacun felon que sa pieré ou son affection particuliere le poussoit, ainsi qu'il est ordinaire en ces rencontres.

p.101.h. P.; 08 c.d.

> Enfin neanmoins tout le peuple se réunit, & demanda [Eusebe] pour

L'an de LC. 362.

pour Evefque, C'estoit l'un des premiers de la ville, dont la vie Naz or. 19 p. estoir fort exemplaire, les discours edifians, la conduite tres 508.4 cp. 10.p. fage '& la pieté merveilleuse. Il fir toujours paroistre beaucoup or. 100 236.c. de zele pour la défense de la foy Carholique: & il y a apparen- "CP.170.P.278. ce qu'on s'en tenoit affuré, & que c'est ce qui le faisoir choisir du peuple. Mais ce n'estoit pas neaumoins un homme capable or 10 p. 338 d. de défendre l'Eglise par la parole & par la force du Saint Esprit, contre les hereties qui l'artaquoient en ce remps là. Et de plus, or.19.p.308.d. il n'estoir pas encore battizé. Aussi de sa part il refusoit cette dignité. Mais on luy fit violence; on l'enleva malgré luy à l'aide d. ini n' nice de la garnifon qui estoit dans la ville:" on le conduisir à l'autel, \* Partie. & on le presenta aux Evesques, \*afin qu'ils le battizassent, qu'ils

ri itie, e le confacrassent, & qu'ils le declarassent Evesque. Le peuple dans tour ceci méloit la violence aux prieres, & faisoit paroiltre plus d'ardeur & de zele pour la foy, que de soin de garder l'ordre & la discipline: Il laissa mesme echaper quelques discours plus p.309 b. dignes de la temerité d'une populace, que de la sagesse d'une assemblée ecclesiastique. Enfin les Evesques cederent à la force, a. purifierent Eusebe par les eaux sacrées du battesme, le decla-

rerent Evelque, & le placerent dans son siege.

'Mais la fuite fit voir que leur main avoir plus de part en cette a. action que leur volonté. Car estant sortis de là le plus promtement qu'ils purent, ils ne furent pas sitost maistres de leurs senrimens, que par un conseil qu'ils prirent entre eux, ils resolurent de tenir pour nulle l'ordinarion d'Eusebe, luy reprochant la violence qu'ils avoient soufferte, à luy qui n'en avoir pas souffert une moindre. L'Evefque de Nazianze ne put estre de cer avis; p.309 b.c. & il demeura austi ferme à soutenir ce qu'il avoir fair par force, comme s'il l'eust fait tres librement. Il representa à ses confreres que la violence leur avoit esté commune avec Eusebe : Que s'il estoit inexcusable d'y avoir cedé, ils l'estoient autant que luy. & mesme encore plus que luy: Qu'il eust bien mieux valu ne point confentir dutout à fon election, & hazarder leur vie pour cela, que de la vouloir casser après l'avoir faite; surrour en un temps où il falloit songer à éteindre les querelles passées plutost que d'en former de nouvelles,

'En effet l'Empereur Julien Jestoit alors dans sa furie contre ca les Chrétiens, "& peutestre assez pres de là: [car il traversa l'Asie mineure dans les mois de juin & de juillet, pour aller à Antioche. Il estoit fort irrité, [comme nous avons dir,]contre ceux de Cefarée, furtout parcequ'ils avoient demoli le temple de sa For-

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

or 10.p 336.C

p.310.4.

tune infortunée, dans le temps mesme qu'il pretendoit rétablir 362. partout l'adoration des demons. L'ordination d'Eusebe avoit encore emu sa colere; & il faisoit de grandes menaces à ce nouveau Prelat, fous pretexte qu'on avoit privé le public d'un homme qui luy estoit necessaire, quoi que le veritable sujet de toute cette emotion contre luy, fuit la pieté extraordinaire qui le faifoit haïr du demon.]

'Cette aversion de Julien pour Eusebe & pour tout son peuple. mettoit donc alors la ville de Cefaree en un extreme peril : & d'ailleurs le Gouverneur de la province qui estoit bien aise de faire sa cour, & qui estoit ennemi particulier d'Eusebe, à cause des differends qu'ils avoient eus enfemble dans l'administration des affaires civiles, estoit ravi de luy pouvoir nuire. Il écrivit pour cela à tous les Evesques qui l'avoient ordonné, leur manda de venir faire leurs plaintes, & pretendoit mesme les y obliger, en leur difant comme par une espece de menace, qu'il le faisoit par l'ordre de l'Empereur.

[Mais la constance de Gregoire de Nazianze arresta cette tempeste.]'Car ayant receu la lettre que le Gouverneur luy écrivoit, il luy fit fur le champ cerre genereuse réponse. Tres .. illustre Seigneur; Nous n'avons pour Roy & pour juge de tout " ce que nous faisons, que celui qu'on persecute aujourd'hui : C'est ... luy qui examinera l'election que nous avons faite dans toutes ... les regles & d'une maniere qui luy est tres agreable. Si vous vou- « lez user de violence, il vous est tres facile de le faire en toute au- " tre chose; mais personne ne nous ostera le pouvoir de soutenir " que nous n'avons rien fait que de legitime & de juste : Si ce n'est ... que vous pretendiez aussi nous prescrire des loix en une matie- " re qui ne regarde que nous & nostre religion, & dont il ne vous " est pas permis de vous méler. Le Gouverneur fut d'abord un .. peu en colere de cette lettre ; mais ceux qui connoissoient davantage ses sentimens, témoignerent qu'il l'admira. Elle ent la force d'arrester la violence de Julien; elle garantit la ville du peril dont elle estoit menacée; & s'il faut dire la verité, elle exemta les Evesques de la honte & du blasme que cette affaire leur alloit caufer.



## ARTICLE XXX.

Saint Basile est fait Prestre : Sa disposition & sa conduite dans la prestrife : Son premier fermon. IU s que s ici nous n'avons parlé de S. Basile que comme

d'un simple laïque, ou au plus comme d'un Lecteur. Il est temps maintenant de le faire paroiftre dans la dignité du sacerdoce. Philostorge luy attribue le degré de Diacre des l'an Philos. 319, & Socrate écrit qu'il l'avoit receu de S. Melece d'Antioche, P.74. Nova 10 ["ce qui ne s'accorde pas davantage avec la chtonologie qu'avec paqued la discipline de l'Eglise. Car si S. Basile a esté Diacre, cen'a pu estre dans l'Eglise d'Antioche, mais dans celle de Cesarée, où il estoit déja Lecteur, & où il a depuis esté Prestre & Evesque, n'estant pas à douter qu'il n'ait exactement observé les Canons qui défendent si souvent aux Ecclesiastiques de passer d'une Eglise dans une autre. Mais il y a mesme toute sorte d'apparence qu'il n'a jamais esté Diacre, puisque J'S. Gregoire de Nazianze Nazor 200 p. ne dit point qu'il ait exercé d'autres fonctions ecclesiaftiques 336 b. que le lectorat, la prestrife, & l'episcopat; quoiqu'en cet endroit mesme il condanne si fortement par l'exemple de nostre Saint, ceux qui passoient tout d'un coup du dernier rang des Fideles à

la dignité du facerdoce. [Je ne voy pas comment prenant la peinc de marquer son lectorat sans avoir rien de particulier à en dite, il autoit pu oublier fon diaconat. Il n'y a donc pas lieu de croire qu'il ait jamais eu d'autres charges dans l'Eglife que celles que nous avons marquées, ni d'accuser S. Gregoire de nous renvoyer à un modele dont il ne nous fait pas voir tous les traits. Car il ne faut pas pretendre que l'Eglife obligeast les Ecclesiastiques de passer par tous les degrez de son ministere. Nous voyons peu ou point de Saints qui en aient exercé plus de trois, de mesme que Saint Basile, c'est à dire l'un des ordres inferieurs, & pour l'ordinaire le lectorat, enfuite le diaconat ou la prestrife, & enfin l'episcopat. Et le Concile de Sardique voulant corriger le mefine Conct. 1, p 648. desordre dont S. Gregoire se plaint, ordonne que les laïques ne d. feront faits Everques qu'apres qu'on les aura eprouvez longtemps dans le degré de Lecteut & dans celui de Diacte, ou de

Nova 21. Preftre "felon Denys le Petit & d'autres.

Saint Bafile fut donc elevé à la prestrife après S. Gregoire de Naziegett p 2-15. Lui 6 Bar 364.5 0 6.

Nazianze, mais fort peu aprés luy; [ce qui nous oblige de croire 844, que cela arriva "avant la în de l'an 552, & que ce fut une des Nays 164, premieres auditibien qu'une des plus importantes fondions de l'epifopae d'Eufébe-Et en effet S. Ballés effant trouvé à Cefa-rée à la mort de Dianée, il els fort naturel de croire qu'il fut obligé d'y demourer quelque temps, & qu'Eufébe ly ayant trouvé lorfqu'il fur elu, fe halfa de ly arreltre par les liens de la prefitiré, ain de titre de deffous le boiffeu, j'' de placer fur le chandelier de l'Eglife de Cefarée, une lampe dont la lumiere châte fut de de l'est de l'est de la tour la rere (Greasire Eufé.

Naz or.20.p. 335 a.

rrouvé lorfqu'il fur elu, se hasta de l'y arretter par les liens de la prettrife, ani de tirer de desflous le boiffean, l'à de placer sur le chandelier de l'Eglisé de Cefarée, une lampe dont la lumiere eltoir si capable d'eclairer de là toure la retre. Gregoire Evesque de Nazianze, pour qui Eusebe devoir sans doure avoir quelque deference, put bien aussi contribuer à luy faire prendre ce dessein.

P-335-336.

'Comme Basse estoit, dit S. Gregoire de Nazianze, la reglo de routes les autres verus, is sures verus, is sures verus, is sures verus, is sures avens, etc. de la discipline qu'il faut garder pour entrer dans les dignitez de l'Egiste. Car ce fur seulement apprés avoit lu au peuple les livres sacrez, dont il choit un si savant interprete, & n'avoit pas dedaigné de servir l'autel dans ectre sonction, qu'il a loué Dieu dans la chaite des Prestires, & enssite au celle des Evesques, Il n'acquit point cetre dignité par un larcin & par quelque adresse, & en la ravit point par aucune violence. Il ne rechercha point l'honneur messire presentation le rechercha. Il receut le sacerdoce, non comme une faveur que les hommes luy fai-cient, mais comme un don du ciel que Dien messire plus dient, mais comme un don du ciel que Dien messire ly confiori, comme un de nu ciel que Dien messire ly confiori.

[Mais la disposition de S. Basile parosit principalement par le témoignage que luy rend le mesme Sainr dans une de ses let-15-1-775776. tres.] S. Basile autant que nous en pouvons juger, ayant esté forcé

pour recevoir la prestrise, écrivir aussirost à l'ami de son cœur, pour luy decouvrit sa playe, & aprés luy avoir rémoigné sa douleur, il sembloit la porter trop loin, & peutestre vouloir abandonner le service de l'Eglise pour retourner à sa solitude. Voici

donc ce que S. Gregoire luy répond.

7754. Tapprouve le commencement de voûtre lettre IE pourrois- «
je ne pas approuver ce qui vient de vous? Vous avez donc vous «
mefne efte pris aufibien que nous, et nous fommes tombez «
tous deux dans le piege. Mais enfin on nous a contraints d'eftre «

p.7764. Prestres, 'quoique ce ne fust nullement nostre dessein. Car nous « nous pouvons rendre l'un à l'autre un rémoignage tres certain, «

Naz.ep.11.not. 1. 'αθτηρογαμμβρ'ω, comme lit l'Abbé de Billi fur l'autorité de deux manufetits , au lieu de γρηφορούς , auquel nons ne voyons point qu'on puiffe donner de fens raifonnable.

- que nous avons toujours aimé la vie la plus humble & la plus baffe. Et il nous cuft peutetre eft e en fêre plus avanzageux de n'eftre pas elevez à la preftifie: Au moins je n'oferois direautre chofe, jufqu'à ce que je connoille quel est le dessifin à la conduite de Dieu sur nous. Mais puisque c'est une chose faite, je croy pour mor qu'il faut s'y sounettre, principalment à cause du temps où nous sommes, où les langues des heretiques nous artaquent de tous costez; & ne rien faire d'indigne de l'espe- se rance que l'on a conceue de nous, ni de la vie que nous avons menée jusques ich. La suite nous fera voir que S. Bassle pratiqua excellemment ces avis de son ami, & qu'il fervit l'Esplié de Cefarée en qualité de Prestre, autant que les hommes le luy permirent.

Le fermon fur les fix premiers verfets des Proverbes, femble ehre le premier qu'il fit devant le peuple, l'puiqu'il y dit que son audit n.p. pere & son patteur luy avoit donné à traiter ce sujet si difficile strata pour eprouver sa eapacité. Mesaphrastie qui a composé des dise testane p-47: cours de divers passages de Sain Bassle, a tiré deux endrois de sistema cours de divers passages de Sain Bassle, a tiré deux endrois de sistema.

cette homelie.

[Les fondions de la prefirife obligerent done Saint Baffle de quitter la folitude pour s'engager dans le trouble d'une grande ville.] Mais il vécur dans la ville de mefine que dans le defert. Nyfáe Bafp. La frequentation du monde ne fir aucun tort à fa vertu ; & le grand nombre de perfonnes avec qui il effoit obligé de control par grand nombre de perfonnes avec qui il effoit obligé de control par de la co

grand nombre de personnes avec qui il estoit obligé de conve ser, ne changea rien à l'exactitude & à la pureté de sa vie.

Il paroist mesme qu'il y sit venir, ou y trouva des Religieux, avec lesquels il vivoit dans la mesme regularité qu'il faisoit auparavant.] Car ses petites Regles qu'il fit estant Prestre, sont un Balleghe.p. entretien qu'il dit avoir eu avec ses Religieux, qu'il traite com- 43. me ses enfans, estant assemblé avec eux durant la nuit, au lien de s'aller recoucher, ou de s'occuper à quelque travail. [Et quand on diroit que ce n'est qu'une fiction & une entrée à son discours, il est toujours bien probable qu'il a fait cette siction dans la vraisemblance, & qu'il n'a dit avoir fait que ce qu'il avoit accoutumé de faire. Nous avons encore une marque de ceci, en ce que nous verrons que j'quand il fut maltraité par Nazor.10 p. Eusebe , les Religieux ne pouvant souffrir l'injure que cet Eves- 336.4. que faisoit à celui qui estoit l'honneur & la gloire de leur profession, furent pres de faire schisme contre luy: [Ce qu'il est plus difficile d'entendre de ceux du Pont, puisqu'ils n'estoient pas de son diocese. Nous savons aussi qu'estant Evesque, il avoit des Bases 63. p. 35. folitaires auprés de luy.

# ¥₽₹₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽

ARTICLE XXXI.

Division de Saint Basile avec Eusebe son Evesque: Il quitte Cesarée & se retire dans le Pont : Ecrit à l'Eglise de Cesarée.

L'AN DE JESUS CHRIST 464.

[ T A vertu de S. Bafile estoit trop eminente pour ne pas irriter l'enfer contre luy; & Dieu le livra pour quelque tempsentre les mains du demon, tant pour exercer sa patience, que pour faire voir combien son zele avoir de sagesse & de douceur. & donner à tous les Saints l'exemple de la maniere dont ils fe doivent conduire, lorsqu'ils tombent dans la disgrace des chefs & des princes de l'Eglise.

Naz.or. 10 Pr 338.C.

Personne ne devoit estre plus uni avec S. Basile que l'Archevesque Eusebe par toutes sortes de raisons. l'Cependant cette union se rompit bientost, & ils se virent separez l'un de l'autre par une division tres fascheuse. Saint Gregoire de Nazianze ne nous en veut pas decouvrir la cause; sinon qu'il ten oigne qu'Eusebe se ressentit en cette rencontre de la foiblesse humaine, n'y ayant que Dieu dont la sainteté soit entietement inalterable. On peut neanmoins conjecturer par la confideration de l'état des choses, que la gloire de S. Basile, J'& l'amour extreme que la ville de Cefarée avoit pour luy, blefferent les yeux d'un Prelat qui n'estoit pas fort avancé dans les choses de l'esprit, & qui avoit encore quelque reste de la vanité des grandeurs du monde.

Baf.ep.141.p: 161.c.d. a Naz.or.to.p. 340 b. p. 136.d 137.b

'La maniere injurieuse dont il traitoit Basile, irrita contre cp.20 p.783.c. luy ce qu'il y avoit de plus faint & de plus fage dans fon Eglise, je \$ Ot. 10. [ 3 ; 6. d. veux dire ces Nazarcens de la loy nouvelle, qui s'estoient separez du monde pour se consacter à Dieu. Ils ne purent se resoudre à"voir maltraiter & chasser celui qui estoit l'ornement de medici. leur profession : & ils estoient déja pres de se porter à une extremité tres dangereuse, qui estoit de faire schisme, & de dechirer le corps facré de l'Eglife. Ils entrainoient avec eux une grande

PF337 av

faire ..

partie tant du simple peuple, que des plus qualificz de la villes Er le schisme estoit d'autant plus aise à former, que la personne de Saint Basile, pour qui tout le monde avoit un grand respect, ostoit capable d'animer & de fortifier extremement son parti; au lieu que celle d'Eusebe estoit assez odiense, à cause de la maniere plus violente que canonique dont fon election s'estoit

SAINT BASILE.

L'an de J.C. \$63.

'Il se trouvoit aussi en ce temps là à Cesarée quelques Evesques b. d'Occident, dont l'autorité effoit suivie par rout ce qu'il y avoit

d'orthodoxe dans certe Enlife. On croit que ces Prelats estoient # 2777.2 Nor : 13. "S. Eufebe de Verceil, [accompagné de quelques autres ou Evef-

ques ou Ecclesiastiques qui ne nous sont pas connus. Let en effet Rufli.c.30.p. les historiens nous apprennent que S. Eusebe avant que de re- 174.175 Soct.L. tourner en Iralie, d'où il avoir esté banni en Egypte par Constance, parcourur tout l'Orienr, en y faisanr rour ensemble la char-

v. fon titre ge d'Évefque & de medecin, felon la commission "qu'il avoit re- Rufl. 1. e. 19. p. \$ 15. coue en 362, du grand Concile d'Alexandrie. [Ainsi il est aise 171.1. qu'il soir venu à Cesarée, & ce ne sauroir estre qu'en l'an 363. Rien ne nous empesche de merrre le differend d'Eusebe & de

S. Batile à la fin de la mefine année.]

Sainr Gregoire de Nazianze témoigne affez que ces Evefques Nazionale, d'Occident avoient pris le parri de nostre Saint. [Ainsi il se rrou- 337-b. va dans l'étar l'où S. Augustin dir que sont que sque sois les grands Aug. v. rel.c. 6. p. hommes, de voir l'Eglife preste à se diviser sur leur sujer. Mais il B.7514b. pratiqua auffi ce qu'enfeigne ce mesme Saint, qui est d'empescher que les autres ne s'attachent à eux, & de souffrir plurost toutes choses que d'estre cause d'un schisme. Car ne pouvant Naz or 10-p. refister ni à la persecution de ses ennemis, ni au zele de ses amis, 337.b.c. & n'ayanr garde de vouloir augmenter les divisions & les guerres de l'Eglise, que la puissance des heretiques mettoir sans cela dans un extreme danger, il se retira dans le Ponr, pour y jouir de la solirude avec Elic & Jean Batriste, & y gouverner les monasteres qu'il avoir érablis.

'Il y eut ce semble quelque occasion particuliere qui l'obligea de se retirer. Car il dir luy mesme qu'ayanr esté frapé par un Basep.141.p. accident imprevu, comme ceux qui se trouvent surpris en en- 163.4. rendant tour d'un coup quelque bruit extraordinaire, il n'a pu se retenir , & s'est haste de s'enfuir. Le desir de se nourrir par la e. meditarion de la verité, & de perfectionner sa vertu, contribua encore à luy faire prendre cerre resolution.'S. Gregoire de Na- Naz. or. 10. P. zianze luy donna ce fage confeil; & il l'execura luy mesme, 337.6. s'estant retiré avec luy dans la solitude du Pont : Er S. Basile fur Bacep. 141 p. ravi d'avoir auprés de luy ce vase d'election, ce puirs profond 1636. [de la sagesse divine, ]cette bouche de J. C: car ce sonr les rirres qu'il luy donne. Ils y travaillerent peurestre ensemble aux

v. s. Greg deux discours"que S. Gregoire publia vers ce temps-ci contre de Nazian- Julien.] zc 6 19.

Le peuple de Cesarée qui avoit un amour extreme pour Saint p.163.e.

#### SAINT BASILE.

Baßle, voyant qu'il efloit longtemps fans paroifte dans leur 343ville, luy témoigna [foir par leures, foir par quelques autres voits, ]le regret qu'il avoit de fon absence, le fit reflouvenir que Cefarce efloit fa patrie qui le cherifloit uniquement, xe le conjura de revenir. Il ne fut pas infentible à certe alfection, quoique fon humilité luy filt croire qu'il ne la meritoit pas jec dans la lettre qu'il récrivit à ceux de Cefarée, parfes leur avoit rendu

la lettre qu'il récrivit à ceux de Cefarée, après leur avoir rendu raison de su retraite, de les avoir priez de luy accorder encore un peu de temps pour jouir des delices qu'il trouvoir en la com-

c.d.

de.

Bal.ep.141.p.

170 ab

pagnic de Gregoire & des autres Saints [avec lesquels il vivoit,]
il témoigne le soin & l'amour qu'il avoit pour eux, par l'avis
qu'il leur donne de prendre garde que les Philistins, (c'est à dire
les Ariens,) ne troublassent la pareté de leur soy par leurs blaf-

d.e.|165 phemes, dont il fait un abregé.'Il refute ensuite par une explication fort sublime de la foy Catholique, ce qu'ils disseint que les Orthodoxes adoroient trois dieux;'& puis répond en peu de

mors à tous les passages de l'Ecriture sur lesquels ils s'appuyoient.

11 finit par la preuve de la divinité & de la considentainité du
S. Esprit, à qui il donne pulicieur s'ois le tire de Dieu dans certe
Natanana Pista.

12 lettre: De forte que quand S. Gregoire dit qu'il ne le faisoit pas,

in e faut l'entendre que des ouvrages ou des difeours publics qu'il fit dans la perfecution de Valens, comme il le témoigne affec dairement. Car cette lettre paroit écrite fous Jovien, qui regna depuis le 27 juin 261, jufqu'au ry fevrier de l'année fuivannei JSon humilité digne d'un veriable doctur de l'Eglife, paroit beaucoup dans un endroit de cette lettre : C'eft à ainf, dit-il, «
que j'ay entendu ce paffage que je viens d'expliquer. Si quelqueautre y trouve un meilleur fens, & n'approuve pas le mien, qu'il «
ait la bonté de me d'eire & de me redreffer: & le Seigneur l'enrecompenfer apour moy. Nous ne nous conduitions point par 
jaloufie: & ce n'eft point par le defit de difputer ou d'acquerir nu vaine gloife, que nous vons entrepris d'expliquer ces pa-

roles du Seigneur, mais[uniquement]pour fervir nos freres.

## ARTICLE XXXII.

Occupations de Saint Basile dans sa retraite.

L'AN DE JESUS CHRIST 364,365.

NO us ne favons rien de plus particulier de cette feconde retraite de nostre Saint. Il y a bien de l'apparence qu'il la fir

fit dans le lieu où il avoit fait la premiere, & l'on y peut raporter un endroit d'une de ses lettres à Eustathe de Sebaste, où pour montrer qu'il n'avoit jamais esté dans la doctrine des Sa-

belliens, comme cer Everque l'en accusoit, il marque diverses particularitez de sa vie, dont nous n'avons pas d'autre connois-» fance. l'Vous n'avez, luy dit-il, qu'à vous confultet vous mesine: Basep 79. P. 143. " vous nous estes venu voir tres souvent au monastere où j'estois " alors fur le bord de l'Iris, lorsque mon frere Gregoire, cet hom-" me si agreable à Dieu, estoit avec moy, & y menoit le mesme " genre de vie. Avez vous jamais oui fortir de nostre bouche rien " de semblable? Nous avez vous entendu dire quelque chose qui "approchaft de pres ou de loin de cette erreur? Nous avons quel-" quefois conversé ensemble chez ma mere avec une cordialité " d'amis, dans un village qui est de l'autre costé de la riviere : nous " y avons passe des jours & des nuits entieres dans ces sortes d'en-" tretiens. Avez vous remarqué alors que j'eusse dans l'esprit " quelque sentiment conforme à cette heresie? Lorsque nous al-" lafines voir enfemble le bienheureux Silvain, cette matiere ne " fut-elle pas le fujet de nostre conversation dans tout le voyage? " Quand vous m'inviraîtes à aller avec vous & avec plusieurs " Evergues à Lampfaque, en l'an 365, ne parlaimes nous pas des " questions de la foy? Vos ecrivains ne recueillirent-ils pas tout ce " que je dis alors fur l'herefie? Vos plus chers amis ne furent-ils " pas avec moy durant tout ce temps là ? Lorfque je visitois les " monasteres de nos freres, que je passois les nuits à prier avec " eux, que je parlois & entendois parlet des choses de Dieu sans " contestation & sans dispute, n'y ay-je pas assez fait connoistre " mes sentimens? N'y ay-je pas assez manifesté mes pensées? D'où " vient donc qu'une si longue experience a moins fait d'impression " fur yous, qu'un foible & leger foupcon? Falloit-il chercher un " autre témoin que vous, de la fincere disposition de mon cœur, " aprés ce que vous m'avez fouvent entendu dire fur le sujet de la " foy, soit à Calcedoine, soit à Heraelée, soit dans le fobourg de " Cefarée Y a t-il eu la moindre discordance & la moindre va-" riation dans mes discours? On y a pu remarquer quelque pro-" grés dans l'intelligence des choses de Dieu: mais ce n'est pas là " un changement, ni passer d'un mauvais sentiment à un bon : c'est " un supplément de quelque defaut de connoissance par un ac-

[Il est affez probable, selon ce que nous avons dit, que son frere Gregoire qui demeuroit alors avec luy, estoit celui de Nazian-Hift. Eccl. Tom. IX.

" croiffement de lumiere.

ze, quoique cela se puisse peutestre aussi entendre de celui de 364,365. Nysse, surtout si nous raportons ceci à la seconde retraite de nostre Saint. On voit encore par cet endroit qu'il avoit écrit contre les heretiques des avant son episcopat. Mais comme nous ne savons pas de quel ouvrage il parle, nous reservons à marquer en un autre endroit tous les écrits qu'il a faits sur ce fujet. Ce qu'il nous apprend ici d'un voyage qu'il avoit fait à Calcedoine, s'accorde avec ce qu'il dit aurreparr, J'qu'il avoit vu luy mesme ce grand cours de poissons qui passoient au primtemps, de la mer Egée dans le Pont-Euxin, & qui repalloient dans l'autonne; & qu'il y avoit admiré la sagesse avec laquelle Dicu gouverne toutes choses.

Baf hex.h.7.p.

[Ce qu'il y a encore de remarquable dans ce passage, c'est ce qui y est dir du Concile de Lampsaque, & ce qu'on y voir que S. Basile estoit assez lié d'amirié avec Eustathe & les autres Semiariens ou Macedoniens : car on ne voit pas qu'il y eust alors de distinction entre eux. Cela peut paroistre étrange, mais il faut considerer que quand il y auroit quelque faute en cela, S. Basile pouvoit encore ignorer ce qui eust pu rendre cette communica-

tion plus odieuse.

On peut neanmoins dire avec affez d'apparence, qu'il n'a fait en cela que suivre l'autorité de S. Athanase & de S. Hilaire, qui dans leurs traitez des Synodes, ont regardé Basile d'Ancyre, Eustathe de Sebaste, Silvain de Tarse, & les autres de ce parti, comme freres & comme orthodoxes, depuis que dans le Concile d'Ancyre tenu avant Pasque en 358, ils se furent opposez à la seconde confession de Sirmich. Et c'est ensuite du Concile de Seleucie, où ils avoient confirmé la formule d'Antioche, que S. Athanase en parle ainsi. Luy & S. Hilaire desapprouvoient le refus que faisoient ces Evesques, de se servir du mot de Consubstantiel, mais ils le toleroienr.

L'heresie contre le S. Esprit qu'on leur attribue, devoit les faire regarder d'une autre maniere ; mais il semble que s'ils la tenoient en effer, c'estoit assez secrettement : au moins on ne voit pas qu'ils en aient fait jusqu'alors profession dans aucune confession de foy. C'est ce qui paroist par l'histoire du Concile de Lampsaque & de ses suites, "que l'on peut voir sur le titre des viles Ariens Ariens.

\$ 106.

Mais quoique nous ne pretendions pas faire ici l'histoire de cette heresie, il ne sera peutestre pas inutile de donner une idée de l'état où cette secte & où toute l'Eglise se trouvoit en l'an 364, au commencement du regne de Valens, que Valentinien fon frere els Empereur le 26 de fevrier 364, après la mort fubit e la Jovien, avoit auflitoft fait Empereur d'Orient. Ce portrait racourci de l'état de l'Eglife, fervira à faire mieux comprendre ce que nous avois à dire de S. Basile. ]

# 

Etat des Ariens & des Semiariens au commencement du regne de Valens.

Es vrais Catholiques qui défendoient alors la consubstanrialité du Verbe avec Saint Athanafe, sembloient avoir esté entierement opprimez par la persecution de Constance; & l'Occident qui avoit paru inebranlable pour la verité, avoit entierement plié dans le Concile de Rimini en 359. Mais Dieu défendit en mesme temps sa verité par ses propres ennemis, c'est à dire par les Semiariens, qui ayant tous esté dans la communion, & la pluspart dans les interests des Eusebiens qui estoient les veritables Ariens, & par qui plusieurs d'entre eux avoient esté elevez à l'epifeopat pour défendre leur impieté, voyant neanmoins par la seconde confession de Sirmich en l'an 357, que leur infideliré superbe contre le Fils de Dieu n'avoit point de bornes; eurent honte d'eux mesmes, & s'y opposerent ouvertement dans le Concile qu'ils tinrent, comme nous avons dir, à Ancyre en 358. Ils estoient demeurez les maistres cette année là & la suivanre, ayant mesme depose les principaux des Ariens dans le Concile de Seleucie. Mais Constance se declara contre eux à la fin de 3193 & au commencement de 360, ils furent deposez & bannis par le Concile de Constantinople,

Le messine Concile ayant austi condanné Acce, quoique malgré luy, les plus determinez & les plus impudens des Artiens s'enderent contre les autres; & Eudoxe que ce Concile avoit fait Evesque de Constantionelle, ayant esté contrain par l'Empereur qui rounnoit tannoit d'un eosté & tanoit d'un autre, de deposer kunome disciple d'Acce, que luy messine avoir sit Evesque de Cyzic, Funome s'espara de luy avec les amis d'Acce, & forma une nouvelle s'este la plus impudente de toures, que l'on nomma des Acciens, Eunomiens, Anoméens. Mais elle n'eur jamais la fayeur de la Cour, & ainsti s'escha aflez toth tans faire

beaucoup de bruit.

L'andel.C.

Le corps des Ariens demeura avec Eudoxe & Euzoius d'An-364,365. tioche. Ils firent figner à toute l'Eglise leur formulaire de Rimini; & ce sont eux qui paroistront particulierement sous Valens qui embrassa leur parti, & qui exciterent une horrible persecution contre l'Eglife.

Les Semiariens que ceux-ci avoient condannez en 360, ne demeurerent pas dans le silence. Ils se défendirent comme ils purent; & tout ce qu'ils purent sous Constance, fut d'invectiver contre leurs depositeurs qu'ils traitoient d'heretiques . & de protefter qu'ils ne se tenoient pas pour deposez. Ainsi ils firent encore un nouveau parti, que les historiens appellent des Macedoniens, à cause de Macedone depouillé de la chaire de Constantinople. Constance estant mort le 3 de novembre 361, & Julien qui demeura maistre de l'Empire ayant rappellé tous les Evesques bannis, ceux-ci revinrent avec les autres. Ceux d'entre eux qui trouverent leurs Eglises vacantes, y rentterent apparemment fans grande difficulté. Eustathe de Sebaste & Silvain de Tarse paroissent avoir esté de ce nombre : Les autres qui ne purent rentrer dans leurs eyeschez, firent au moins ce qu'ils purent pour cela; & leur parti demeura le plus fort dans une grande partie de l'Asie mineure. Ils tinrent, comme nous venons de voir, leur Concile à Lampsaque vers le milieu de 365, où ils condannerent le formulaire de Rimini; & deposerent Endoxeavec les autres principaux des Ariens, mais s'arresterent à la ressemblance de substance, sans se declarer pour la Consubstantialité. La guerre de Procope qui se revolta contre Valens, suspendit les choses jusque yers le milieu de 366. Mais Valens s'estant alors declaré ennemi des Macedoniens, ils prirent le parti de s'unir entierement aux Catholiques. Eustathe de Sebaste, Silvain de Tarfe, & Theophile de Castabales, deputez au Pape Libere, fignerent devant luy la Confubftantialité & le symbole de Nicee; & fur cela furent receus comme Evefoues par tout l'Occident. Ils furent receus de mesme au commencement de 367, par le Concile de Tyanes, où Eusebe de Cesarée se trouve avec pluficurs autres Catholiques de l'Orient. On voulut neanmoins faire confirmer cette reception par un Concile plus solennel qui fut indiqué à Tarfe; mais Valens empescha qu'il nese tinst; & en mesme temps trente-quatre Evesques Macedoniens assemblez dans la Carie, declarerent qu'ils ne vouloient point recevoir la Consubstantialité. Cela n'empescha pas sans doute que ceux qui avoient esté receus par l'Occident & par le Concile de

364,365. Tyanes, ne demeurassent toujours unis à l'Eglise, hors ceux qui s'en separerent de nouveau, conime nous le verrons d'Eustathe.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXXIV.

## Etat des principales Eglises.

[DOUR ce qui regarde l'état des Catholiques, la mort de Constance leur tyran fut leur delivrance, Saint Athanase rétabli sur son siege en l'an 362, y tint aussitost avec S. Eusebe de Verceil & d'autres Confesseurs, un Concile tres celebre & tres important, qui resolut entre autres choses que tous les Evesques tombez dans l'Arianisme qui voudroient signer le symbole de Nicée, feroient receus comme Catholiques. Cette ordonnance sauva l'Eglise; & elle se vit enrichie en tres peu de temps d'un fort grand nombre d'Evefques qui se réunirent à S. Athanase, & au petit nombre de ceux qui avoient foutenu la vraie foy avec

une constance inebrantable.

Entre ceux qui en tenoient les principaux sieges en 364, Libere assis sur la chaire de S. Pierre, ne se contentoit pas de se relever de la faute qu'il avoit faite en l'an 357 & 358, & il augmentoit la gloire qu'il avoit acquise en resusant de signer le formulaire de Rimini, par le soin qu'il prenoit de guerir les plaies des autres, & de leur faire retracter leur fignature; S. Hilaire & S. Eusebe de Verceil y contribuoient de tout leur pouvoir, & Dieu benit leurs travaux, tout l'Occident s'estant porté à cette retractation, à l'exception d'Auxence de Milan, & peutestre de quelques autres dans l'Italie, de Saturnin d'Arles & Paterne de Perigueux en France, d'Urface & Valens avec ceux de leur faction dans l'Illyrie.

Le siege d'Alexandrie avoit encore un plus illustre chef que celui de Rome. Car le grand Athanase le gouvernoit encore depuis l'an 326. Nous ne doutons point que toute l'Egypte ne suivist son autorité; & quelques cabales que sissent les Ariens qui avoient Luce pour leur chef depuis la mort de George, mais non encore pour Evelque, tous leurs efforts demeurerent in-

utiles.

L'Eglise d'Antioche ne jouissoit pas du mesme bonheur, Saint Eustathe qui en estoit Evesque dans le Concile de Nicée, ayant esté depose & banni en 330 par la faction des Ariens, on avoit établi en sa place divers Evesques tous Ariens, quoique quelques uns taschassent de deguiser leur croyance. Une partie des Catholiques n'avoit jamais voulu reconnoistre leur autorité; & estant demeurée dans sa communion particuliere, avoit pris le nom d'Eustathiens, & estoit gouvernée par des Prestres dont Paulin estoit le principal. Les autres Catholiques n'avoient pas voulu rompre la communion, & avoient gemi durant trente ans fous la perfecution des Ariens.

Enfin Eudoxe avant esté transferé d'Antioche à Constantinople le 27 de janvier 360, S. Melece fut mis en sa place environ un an aprés par le commun consentement des Ariens & des Orthodoxes, chacun le croyant estre de son sentiment. Il se declara pour les Orthodoxes; & les Ariens irritez au dernier point, le chasserent, un mois seulement après son entrée, & luy substituerent Euzoius, qui répondit parfaitement aux esperances que l'on avoit conceues de son impieté. Les Orthodoxes ne le purent fouffrir, & se separerent absolument des Ariens, pour demeurer

dans la communion de S. Melece.

Cette rupture cust esté tout à fait utile à l'Eglise d'Antioche, si elle y eust pu réunir tous les Catholiques; mais les Eustathiensquoiqu'ils fussent le plus petit nombre, le refuserent, & receurent l'ordination de Paulin, que Lucifer de Cagliari qui estoit venu pour procurer la paix à cette Eglife, leur avoit donné pour Evefone vers la fin de l'an 362. S. Melece revine de fon exil vers le mesme remps, & tint ses assemblées avec ceux de sa communion, dans une eglife appellée la Palée ou l'Ancienne, à laquelle

Jovien en ajouta une autre bastie depuis peu-

Ainfi Euzoius avec les Ariens renoient les eglifes; Paulin qui avoit avec luy les anciens Catholiques, estoit soutenu par la communion de Rome, & mesme de S. Athanase, & S. Melece qui gouvernoit le plus grand nombre des Orthodoxes, avoit pour luy tous les Catholiques de l'Orient, au nombre l'desquels l'Eglise de Cesarée en Cappadoce ayant toujours esté, S. Basile entretint foigneusement cette union, & porta de tout son pou-

voir les interests du grand Melece.

[L'Eglise de Constantinople n'estoit pas mieux traitée que celle d'Antioche, puisqu'elle estoit absolument dominée par Éudoxe le premier chef des Ariens. Les Catholiques n'y avoient qu'une petite eglife, 'si mesme ils y en avoient une; & si l'on en veut croire Sozomene, [qui assurément exagere les choses, ]ilsn'avoient ni eglifes"ni Evefques dans presque tout l'Empire heir.

d'Orient, mais principalement dans la Thrace, l'Hellespont, &

Baferpitat.pt 319.d.a.

Socr.l.4.c r.p. a Soziliaces p. 649.40 4 4 to F 610.2. L'ande J.C.

364,365. la Bithynie, [jusqu'à la réunion d'une partie des Macedoniens,] qui dominoient tout à fait dans ces provinces.

[L'Eglise de Jerusalem avoir eprouvé beaucoup de maux par la persecution qu'Acace de Cesatée metropole de la Palestine, faifoit à S. Cyrille fon Evefque, Il l'avoit fait condanner dans un Concile de Palestine, & puis encore dans celui de Constantinople avec les Semiariens, dans le parti desquels il s'estoit jetté.] On voit neanmoins qu'il estoit revenu sous Julien: & Socrate Thirt. 1.4.12. nous assure qu'il estoit dans la possession de son Eglise, au com- P.648.d mencement du regne de Valentinien. [Voilà l'état où estoient 1116 alors les principales Eglises, dont on peut inferer celui des autres.]

### ARTICLE XXXV.

Histoire d'Eustathe de Sebaste jusqu'à son episcopat.

Durs que nous avons une fois interrompu la suite de l'histoire de S. Basile, nous croyons pouvoir mettre ici celle d'Eustathe de Sebaste, qui appartient proprement au titre de l'Arianisme. Mais elle a tant de liaison avec celle de S. Basile, & elle est si necessaire pour l'éclaireir, que nous avons eru la devoir referver pour cet endtoit. On y verra un etrange mélange de bien & de mal, & une mobilire d'esprit surprenante; car S. Balile qui le connoissoit enfin parfaitement, dit qu'il n'a jamais Balep. \$1.p.114. connu, ni mesme oui parler de personne qui air change plus souvent dans la chose du monde où nous devons estre plus invariables, c'est à dire dans la confession de foy.

'Il estoit de Cesarée de Cappadoce, ou au moins des pays d'a- ep.74 p.115-a. lentour. Socrate & Sozomene le font fils d'Eulale Evesque de sott.l. 12 43.P. Cesarée en Cappadoce, qui selon ce qu'ils en disent, doit avoir 156.4 Soz 1.4.c. vécu jusques aprés le Concile de Nicce. Mais comme il ne se Blood p. 138. trouve aucun Evesque de Cesarée de ce nom, & qu'il est mesme difficile de pretendre qu'il y en ait eu en ces temps là, il y en a qui croient qu'au lieu de Cesarée, il faut Sebaste, parcequ'il se trouve un Eulale ou Euloge de Sebaste dans le Concile de Nicée, [qui est peutestre celui que ] Philostorge met entre les Eves- Phisgapp.p. ques du Pont qu'il pretend avoir foutenu l'Arianisme dans ce 179. grand Concile.

Eustathe alla étudier à Alexandrie, où il eut Arius pour Bassep.74 p.124. s. Ils disent qu'il avoit deposé son fils déja Prefire.

maistre, dans le temps mesme qu'il composoit ses blasphemes

contre le Fils de Dieu; & il contoit alors Eustathe entre les plus Ath.fol.p. 81...c. fideles & les plus intimes de ses disciples. S. Athanase le met au nombre de ceux à qui S. Eustathe d'Antioche avoit refuse l'honneur de la clericature à cause de leur impieté, & que les Ariens y admirent depuis le bannissement de ce Saint. Il semble donc qu'au fortir d'Alexandrie, il ait tasché d'entrer dans le Clergé d'Antioche, & y ait esté receu depuis par les Ariens, c'est à dire, peutestre par Eulale qui succeda en 331 à Paulin mis à la place de Saint Euftathe: & il n'est pas hors d'apparence que cet Eulale qui pouvoit estre appellé son pere, parcequ'il l'avoit admis dans le Clergé, l'en chassa luy mesme, soit parcequ'il n'estoit pas vétit

Socr.l.s.c. 43.p. 116.3.

d'une maniere convenable à un Ecclesiastique, soit pour quelque autre faute plus confiderable. "Au moins uous ne voyons Nor : 14. a Soz 1.4.C.14. rien qui puisse plus probablement avoir donné lieu]'à ce que disent Socrate & Sozomene, qu'il fut depose & excommunie par Eulale fon pere.

p.581.b. A Bafen 70.0.

[Ce fut peuteltre en ce mesme temps de l'episcopat d'Eulase, Philg Lacas p. qu'Acce furnommé l'athée l'qui estoit aussi alors à Antioche, [receut de luy que ques leçons.] Au moins S. Bafile nous affure 141 24 | 82 p. 151. qu'Eustathe avoit esté le pere & le docteur de cet impie, quoiqu'ils aient depuis esté ennemis.

6 Phi g.l.3.6.16. p.13. e Bal cp 74 p. 115.2 d2 31 p 154 d 319.p. (11 8. e Bond prim. p.138. Bal ep.81.p. 154.d. g ep 74 p.115.a.

Estant revenu en son paysevers le bienheureux Hermogene Evefque de Cefarée en Cappadoce, qu'on croit avoir succedé à Saint Leonce [celebre entre les Peres du Concile de Nicée:] ce Prelat qui estoit directement opposé à l'heresie d'Arius, sluy demanda raifon de sa foy, comme à un homme suspect d'heresie. Eustathe luy presenta une confession tres Catholique , & luy fitpeutestre accroire que c'estoit pour la défense de cette mesme foy qu'Eulale l'avoit depose. Car sans cela on ne voit pas comment Hermogene auroit pu se porter à luy imposer les mains & à l'ordonner, comme S. Bahle nous apprend qu'il fit.[Il luy donna sans doute le diaconat, ou quelque autre ordre superieur à celui qu'Eulale luy avoit ofté.]

2 31 p.154.2.

Hermogene estant mort avant l'an 141, Eustathe s'en alla trouver Eusebe de Constantinople, le chef du parti des Ariens, d'où il fut chasse [en l'an 342 au plustard, pour des causes que S. Bafile n'exprime pas. Sozomene dit qu'il fut depose par Eusebe, ayant esté convaincu de n'avoir pas esté fidele dans ce qu'on luy Bifep.74. p.116. avoit confié. Il revint donc dans son pays où il se purgea de nouveau du mieux qu'il put, cachant ses dogmes impies sous des ter-

Soz 1.4.6.14.p.

b's: , 154.e.

L'an del.C. 364,365.

mes où il ne paroissoit rien que d'orthodoxe. [Et il ne suy fut pas apparemment fort difficile de se faire recevoir de Dianée, qui quelque croyance qu'il euft dans le cœur, se trouvoit & souscri-

voit à tous les Conciles des Ariens. ]

'S. Bafile dit qu'il passe beaucoup de choses jusques à l'epis- ep. 81. p. 154. e. copar d'Eustathe. (& on peut mettre de ce nombre l'sa deposition soz la case. & son excommunication par le Concile de Cesarée ou de Neo- 181 b|Soci. 12. cesarée dans le Pont, s'il le faut croire sur la soy de Socrate & de ...43,p.1564. Sozomene. Car du reste nous ne trouvons rien de ce Concile. Il semble que c'ait esté durant ce temps là, ] qu'il sit profession Epi75.c.1.p.905. de la vie folitzire avec le Prestre Aere depuis herestarque. Il be. eut aushi vers l'an 351, de grandes disputes avec Acce qui y rem- 17.0:319. porta l'avantage, dit Philostorge, ce qui les rendit tout à fait ennemis, & Eustathe s'efforca mesme de ruiner Acce dans l'esprit de Gallus Cesar qui commandoit alors dans l'Orient. Il servoit en tout cela de second à Basile d'Ancyre. Mais pour ce que pretend Philostorge, qu'ils disputoient en faveur de la Consubstantialité, cela n'est nullement aise à croire ni de l'un ni de l'autre. I

## ARTICLE XXXVL

Episcopat d'Eustathe ; sa condannation à Melitene ; & le reste de fon histoire.

T. U s T A T H E parvint enfin "comme il put à l'evelché de Balep.74.P.125. Sebaste en la perite Armenie, peu de temps avant le Con-b. eile d'Ancyre, [tenu l'an 358 avant Pasque,]comme S. Basile le dit affez clairement. [Mais ce peu de temps doit s'étendre à deux ans au moins, l'puisqu'il effoit déja Evesque lorsque Saint Arbin Ariorite Athanase écrivit sa lettre circulaire aux Evesques d'Egyptes au Pago b. commencement de 357.] Ce Saint parle encore de son episcopat soi p. 811.c. fur la fin de 357, Idans fon epiftre aux folitaires. Philoftorge le Philotoge le Philotoge fait Everque des le temps de Gallus rué en 354, lorfqu'il accusa 19. Acce devant ce prince. [Mais ce n'est pas une grande autorité.] 'Il avoit esté établi Evesque par les Ariens, pour estre l'un des Ath in Arion. protecteurs & des complices de leur conjuration; & il ne mant papoblote. qua pas aussi de satisfaire à leur attente. Il les servit neanmoins pour l'ordinaire dans le parti des Semiariens, comme la suite nous l'apprendra.]

'Il fut condanné & depose par un Concile de Melitene dans Basep. 74. P. 125. la petite Armenie. Mais nous ne favons point le fujet particulier

Hift. Ecsl. Tom. 1 X.

Soz.1.4.C.15 p. 583.1 b. # C.14.p.581.E.

ue fa condannation, n'ayant mefine presque aucune connoissa. \*\*4\*\*, se ce de ce Concile.] On vois seusement que S. Cytille de Jerusalem s'y trouva; & qu' la pide Evesque de Sarales fut deposé en séo, pour avoir viole les decrets de ce Concile, en rétabilisant un Prestre nomme Eusébe, deposé de sa diagnité s'eq qui s'et juger que c'écloie un Concile als mblé pour la discipline de l'Egiste] \*\* qu'eustante s'estant opposé à quelques uns de ses decrets, comme Sozomene le dir assec altrement, on s'ur obligé de le deposée. (On ne voir pas comment il se fit relever de cette dépositions mais il ne parosit pas qu'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai de l'actions mais il ne parosit pas qu'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai pas de l'actions passis il ne parosit pas qu'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai pas de l'actions passis il ne parosit pas qu'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai pas de l'actions passis il ne parosit pas qu'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai passis de l'actions de la comme s'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai s'elle air eu de fuie, "quiqu'il ne v.s.Mai passis de l'actions de l'actions

p. (\$1.c]c 1f p. 523...|Blond. prim p. 839. Blond. prim.p. 140.

poter, I On ne voit pas comment il fe htrefever de cette dépoistion mais il ne paroit pas qu'elle ait eu de finite "quoqiu'il ne v.s. Melece foit pas improbable que S. Melece fit alors mis en la place, & 5'apuis abandonna ect evefiché. Pli Bondel croit que le Concile de Melitene a pu fetenir en 373, 1" & il faudroit le mettre peuteftre Nova 15, encore plutfoit.] Il croit aulti que e-foit une affenné Melitene en peuteftre nova 15, plutoft que de Catholiques, Le lieu & le temps favorifent cette opinion; quoique nous n'ayons aucune marque qu'on y ait traité de la fov.]

Soz 1.4.c.14.p. 181.c. 6 n p.118.1,d. Nous trouvons encore qu'Eustathe sut convaincu de parjure dans un Concile d'Antioche, "qu'on croit pouvoir estre celui où George sut ordonné Evesque d'Alexandrie au commencement de l'an 156.

[Lor(que les Ariens se divisérent en disferens partis, Eustathe fe joignis aux Semiariens qu'on a ensûte appellé Macedoniens: & "il fousérivit en cetre qualité l'au 358, dans le Concile d'Ancy-vier Ariens et, où l'on Soppos fortement aux purs Ariens, maisoù l'on con. 373: danna la Conslubstantialité par un anatheme que l'on supprima aussitions. Il fut departe par ce Concile à Constance, dont il obtint beaucoup de choies contre les Ariens, qu'il depos la lannée sini-yance dans le Concile de Seleucie; ac on pretend qu'estant allé ensities à Constantionale, ai y défendit avec beaucoup de courage devant Constance la ressemblance de substance, ou mesine la Constantialie.

Mais le parti des Semiatiens ayant alors fuccombé fous la puilfance des purs Aitens, il fe laifia aller à fignet eur formulaire de Rimini, ce qui ne l'empefcha pas d'eftre depofe & banni au commencement de l'an 360. Il terradta alors cette derniere fignature: & lorsqu'il eut efté rappellé deux ans aprés par Julien, il fit tout ce qu'il pur pour témoigner une extreme horreur

Balep71p118. des Ariens. Il fit enfuite de nouvelles lignatures à Zeles & à Lampfaque, [toujours conformément à la doctrine des Semi-

ep. 3. p. 155.2. ariens, & neanmoins parceque Valens le voulut, ]'il figna ["rout vles Ariens

In the Carolina

L'an de J C. 364,365.

de nouveau l'an 366 à Nicomedie, le formulaire de Nicée [ou de Rimini.

Des la mefine année i lígna à Rome le lymbole de Nicée, & cette fignature eult pue flacter la honte de toutes les autres, s'il y euft perfeveré.] Mais il l'oublià comme un forge, {& voyant \$p\_{p\_1 r\_1} = p\_{p\_1 r\_2} = p\_{p\_2 r

### の第3次の装装の容易者の要素の要素の容易の容易をの要素の容易をの要素の容易をの容 ARTICLE XXXVII。

## Mours d'Euftathe.

I N Ou s croyons avoir affez verifié ce que nous avons dit de l'inconflance d'Euflathe; mais non que ce fuill un composé montineux de bien & de mal. Car nous n'y avons proprement rien vu qui merite quelque louange, & qui puissé justifier cette estime extraordinaire que. Sassifie a cue pour luy justifier è de estime extraordinaire que. Sassifie a cue pour luy justifier à trupture. Mais il faut avouer que ses mœurs avoient quelque choic de surprenant pour ceux qui estant vraiment bons & audehors & audedans, croyoient que ceux qui paroif-soient saints audehors l'estoient en effect, Car si nous en croyons san. 144.4.7 p. Sozomene, il n'y avoir i en la redite dans ses mœurs. Son mar. 1844. cher estoir plein de gravité, son entretien asses ses mours son mar.

iere axir

S. Epiphane témoigne non feulement qu'il avoit fait profefiion pajer ende la vie folitaire ¿mais encore que beaucoup de perfonnes ad. patale miroient la vie & la conduite d'Euffathe (qu'il avoit établi & faiphotale qu'il entretenoit [à Schafte] un hofpital pour recevoir les étrapoite. qu'il entretenoit pas ce qu'il entretenoit s'ét que fi quelques uns l'accufoient enporte de n'eftre plus ce qu'il avoit efté, & d'eftre atraché à amaffre de l'argent, c'étôtoit une calonnie fondée uniquement fur le foisse l'argent, c'étôtoit une calonnie fondée uniquement fur le foisse

SAINT BASILE.

qu'il estoit obligé de prendre des biens de son Eglise. Mais il se 364,365. plaint que sa foy ne répondoit pas à ses mœurs, que rien ne l'avoit pu empescher de suivre toute sa vie les heresies d'Arius; & que les perfecutions mesmes qu'il avoit souffertes [en l'an 360,]

ne l'avoient pas corrigé.

'Saint Basile au milieu des persecutions qu'il en recevoit dit que Baf,cp.81.p.151. depuis son enfance, jusques à une extreme vieillesse, il avoit paru veiller fur foy avec beaucoup d'exactitude, & avoir un grand foin de regler ses actions; & mesme que le masque de gravité & p.164.c.

de majesté dont il se couvroit, luy donnoit une autorité entière. Nous ne voyons pas aussi, comme nous avons deja dit, qu'on puisse raporter à d'autres qu'à luy & à ses disciples ce que dit ce

mesme Saint, J'qu'ayant trouvé quelques personnes dans son pays, qui taschoient d'imiter la vie des saints Peres de l'Egypte & de la Palestine, & qui avoient un exterieureres austere, il avoit jugé du dedans qu'il ne connoissoit pas, par ce dehors qui l'avoit beaucoup edifié, & qu'il n'avoit point eu d'égard à ceux qui le vouloient empescher de s'unir à eux, en luy rendant leur foy suspecte '& en luy disant qu'ils avoient esté instruits par le chef de l'herefie, dont ils semoient secrettement les dogmes, [c'est à dire par Arius. C'estoit lorsque le Saint revint vers l'an 358, de la visite qu'il avoit faite des solitaires de l'Orient, & ainsi lorsqu'Eustathe commença à s'acquerir quelque estime parmi mes-

me les plus éclairez des Catholiques, par le zele avec lequel il agit contre Aece & les autres purs Ariens.

L'exterieur si edifiant de sa vie & de ses mœurs, faisoit que quoiqu'il n'eust pas d'eloquence, ne l'ayant pas étudiée, neanmoins on estimoit & on admiroit ses discours; parceque sa vie les rendoit tres capables de persuader. On pretend qu'ils firent quitter à beaucoup d'hommes & de femmes les dereglemens où ils estoient, pour embrasser une vie sainte & reglée, & qu'ils persuaderent à des personnes mariées d'embrasser la continence. Mais ils n'eurent pas la mesme force sur ceux qui faisant profession d'une vie sainte, "ne s'en acquitoient pas aussi saintement &c. qu'ils devoient.'Ce fut luy qui persuada à Mararhone depuis

Evesque de Nicomedie, & le plus puissant appui qu'ait eu l'herefie des Macedoniens, de quitter les dignitez du fiecle, & d'embraffer la vie folitaire. III est visible ce me semble par ce que nous venons de dire,

Epi-75.e.1.p.505. qu'Eustathe a fait profession de la vie monastique, j'& les termes de S. Epiphane portent aussi à le croire. Sozomene va jusqu'à

p.142-2.

Soz.l.3.c.19.p.

1 4.c.20.17.p. \$20.c|586b.

# Soz.l.3.c.14. r.5:0 d f21.d.

L'ande J.C. 364,365.

27,18.

27.

dire que c'est luy à ce qu'on pretend, qui a mis le premier l'état monastique en sa perfection dans son pays, qui en a present les regles pour l'habit, pour le manger, & pour tout le reste; en sorte que quelques uns vouloient le faire auteur des Ascetiques de S. Bafile. On ajoutoit mefine que c'estoit luy qui avoit introduit P.520 c.d. le premier cette forte de vie dans l'Armenie, dans la Paphlagonie, & dans le Pont, & que luy ou ses disciples estant passez distible. jusque dans l'excés, l'Eglise avoit esté obligée d'y donner ordre dans le Concile de Gangres, ensuite duquel Eustathe s'estoit corrigé, & avoit pris l'habit ordinaite des Ecclesiastiques. p.521.b.c.

["Mais it faut laisser à Saint Basile l'honneut d'avoir formé le premier dans ces provinces la vie monastique, & les communautez saintes des monastetes; & tout ce qu'on peut accorder à Eustathe, c'est d'y avoir ou apporté ou au moins embrassé l'état de ceux qu'on appelloit proprement Ascetes, qui vivoient dans la retraire & dans la folitude, foit dans les villes, foit à la campagne, & y pratiquoient la penitence, la priere, & les autres ver-

> Pour ce qui est des desordres condannez dans Eustathe par le Concile de Gangres, comme nous cherchons la verité & non pas à décrier ceux mesmes qui en ont esté les plus grands ennemis, nous reconnoissons sans peine qu'il y a assez sujet de douter "li Eustathe noré par ce Concile est celui de Sebaste, l'quoique sort le 13.p. Socrate l'affure, & que Sozomene qui l'accorde en un endroit, 24.0.181.ell.34. n'en doute en un autre qu'assez foiblement, & quoiqu'il n'y ait 14.0.510.521. peutestre pas de preuve convaincante du contraire, comme Baronius & d'autres personnes habiles l'ont etu. Mais nous ne laif-

tus, qui doivent estre l'exercice general de tous les Chrétiens.

ferons pas d'en prendre occasion de parler ici du Concile de Gangres, dont nous ne voyons pas lieu de traiter ailleurs.] \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXXVIII.

## Du Concile de Gangres.

N ne dispute pas moins sur le temps de ce Concile que fur la qualité d'Eustathe qui en fait le sujet. Il vaut mieux neanmoins s'en tenir au rang qu'on luy donne dans le recueit des Canons de l'Eglife, "entre le Concile de Nicée & celui d'Antioche, & croire ainsi qu'il s'est tenu entre 325 & 341. On Conct. p.415. y conte jusqu'à quinze Evesques placez assez differemment: ] " mais le premiet est toujours un Eusebe. Je ne scay si ce scroit

L'andel.C. celui de Nicomedie, dont l'Eglise a toleré les crimes tant qu'il 364,365.

P.434 d.

a vécu fans le retrancher de sa communion.] Un Grec moderne"donne pour chef au Concile\*l'illustre Dius ou Dion. Si cela auteur du estoit plus autorise, on pourroit croire que c'est Dianee de Ce- Synodique.

p.411.c|Soz l.3. e.t., p.521.b.

farée, & mettre sur cela le Concile en 339 ou 340. 'Les Evefques s'estant donc assemblez dans l'Eglise de Gangres metropole de la Paphlagonie, pour quelques affaires ecclefiaftiques, examinerent entre autres celle d'Eustathe, qui apparemment estoit d'Armenie, puisque le Concile adresse aux Everques de cette province les reglemens qu'il fit fur son sujet. On ne luy donne point de qualité, & cela femble nous obliger Concera p 424. de croire que c'estoit un simple laique, Imais qui faisoit profes-

# p. 413.C. 9.414.d.

fion de la vie folitaire des Afcetes. Il effoit imiré par plufieurs autres qui le fuivoient, tant dans cette profession que dans les fautes qu'il y commettoit. Car un zele dereglé & plein de vanité pour un état si faint, leur faisoit condanner ceux qui ne sui-

P 413.416.

voient pas la perfection qu'ils pretendoient avoir embraffée; & ils témoignoient furtout une horreur criminelle pour le mariage, jufqu'à dire que perfonne ne s'y pouvoir fauver : ce qui faifoit que plufieurs femmes & plufieurs maris fe feparoient les uns des autres, & ne pouvant enfuire garder la continence, devenoient l'opprobre & le scandale du monde. Ils joignoient à cela diverses affectations, comme dans les habits, & en ce qu'ils jeûnoient les dintanches en mesme temps qu'ils violoient les jeunes ordonnez par l'Eglife. L'avarice se méloit parmi leur fausse devotion, & leur faifoit croire que les oblations que l'on presentoit à l'Eglife & ses revenus leur appartenoient, parcequ'ils estoient plus faints que les autres.'Ils n'avoient pas tous les mesmes fantaifies : car aprés avoir une fois abandonné la regle fainte de l'Eglife, chacun s'en faifoit une nouvelle. Il faudroit transcrire tout ce Concile, fa l'on vouloir marquer tout ce qu'il v a de con-

2.416.b

fiderable pour la discipline & l'histoire de ce remps là. ] 'Les Peres ayant donc efté informez de ces desordres, les conp.413-P-416.b.C dannerent par vingr Canons ou anathemes, declarant que ceuxqui en estoienr coupables, estoient condannez eux mesmes &

separez de l'Eglise, où ils ne pourroient estre receus que comme penitens, en fignant tous ces anathemes: & ils ajoutent que ceux qui le refuseront, seront anathematizez, & traitez comme des

excommuniez & des heretiques.

[La conclusion du Concile dont on fait le 21e titre ou Canon. oft encore plus remarquable que tout le refte.]'Les Peres y dem424 445.

clarent entre autres choses qu'ils condannent les defauts de ceux qui embrassioner s'étar des Ascetes & de la retraite avec un esprit d'orgueil & de mepris pour les ordres de l'Egisie, sans rien diminur: de l'estime qu'on doit faire d'un état si siant, Jorsqu'il est joint avec l'humistie, à la dounission, & les autres vertus noc-s'flaires; & qu'en un mot tout ce qu'ils soussaitent, c'est qu'on paus pratique dans l'Egisie tout ce qui nous a esté ordonne par les divines Ecritures & par les tradicions apossible qu'en les di-

Les vingt Canons ou anathemes' de ce Concile ont ellé recueillis dans les Codes de l'Eglife greque & de la latine, comme on le voit-par Denys le Pett. & par d'autres collections qu'on croir plus anciennes que le Concile de Calcedome, où elles paroifient avoir effe autorifées. De fotre que quand mefine les Evefques de ce Concile auroient eu quelque engagement avec les Ariens, celan feroir point de tort à ces Canons qui tirent moins d'autorité de ceux qui les ont dreflez, que de l'Églife qui les a receus. J'On croit qu'ils on pu effre inferce dans le Code Longuarde de l'Eglife Romaine des le temps du Pape Zosime, 'où l'on en a '61. Eglife Romaine des le temps du Pape Zosime, 'où l'on en a '61. Eglife Romaine des le temps du Pape Zosime, 'où l'on en a '61. Eglife Quelquefois joints/ssus un mefine ettre? Le curt \*1916. L'autre de Nicée, & qu'on les ait mesime pris pour des Canons de ce Concile general, tant à cause de cette consistion, qu'à cause d'u-

grion Ni- ne fauffe traduction du titre, qui fignific dans le grec, 'non qu'ils Concert, pars donné font joints au Concil de Nicce, comme porte le latin, mais deutement, qu'ils n'ont effe faits que depuis.

Saint Gregoire de Tours en cite le 14 Ganon, quoiqu'avec Gr.N.F.L.,
quelque difference, comme un Canon de Nicée, [Ceft peuteffre 6349 foi.
ce qui a fait dire au Pape Symmaque, ] que ces Canons avoient P.ABLERL,
effé faits par l'autorité apoffolique, & ce qui a fait ajouter à d'autres le nom d'Ofus parmic eure viqui avoient affité à ce Concil.

[Eustathe & ses disciples cederent à l'autorité de l'Eglise, ou furent bientost dissipez : car il n'en est plus parlé dans l'histoire, & aucun ancien ne les met dans le catalogue des sectes heretiques ou schissmatiques.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXXIX,

De l'heresie des Aeriens.

[ Pour retourner à Eustathe de Sebaste, nous trouvons dans son histoire l'occasion de traiter d'une nouvelle he-

Epi. 75 Ct p. 905.2.

trop peu de choses pour en faire un titre particulier.]'Ce fut celle d'Aere compagnon d'Eustathe dans la vie solitaire, & mesme dans l'herefie Arienne, dans laquelle il demeura toute fa

vie, encherissant mesme sur les blasphemes d'Arius.

6.1.p.905.d.

'Lorsqu'Eustathe fut elevé à l'evesché de Schaste [vers 355,] Aere n'ayant pas pu obtenir cette dignité qu'il fouhaitoir extremement, en conceur contre luy une grande jalousie. Eustathe s'efforça neanmoins de le gagner en le faisant Prestre, & luy donnant l'intendance de fon hospital. Mais tour cela ne pouvoit appailer Aere, qui s'aigriffant de jour en jour, ne cessoit de murmurer, de faire courir de mauvais discours, & de semer des ca-Iomnies contre son Evesque, Eustathe le fit venir, & le caressa, le conjura, le menaça, luy parla tantoit avec rigueur, tantoit avec prieres; mais tout cela inutilement. Car Aere abandonna enfin l'hospital & se revira; & pour justifier sa fuite, il s'efforça de

noircir la reputation d'Eustathe par divers bruits que Saint Epiphane affure n'avoir esté que des calomnies.

la gourmandife & au vin-

p. 505.a. c.3.p.906.

Acre entraina avec luy dans son schisme une grande troupe d'hommes & de femmes"qui estoient obligez de demeurer en &c. pleine campagne. & de se retirer dans des trons & dans des bois. parcequ'on ne les vouloit recevoir ni dans les eglises, ni dans les villes, ni dans les villages. Ils faisoient profession d'abandonner toutes choses, & neanmoins ils s'abandonnoient presque tous à

P1907.d. p. 906.d.

Pour ce qui est des heresses d'Aere, la plus celebre de toutes, par laquelle il gagna beaucoup de monde, & que S. Epiphane dit estre plutost d'un furieux que d'un esprit rassis, c'est celle par laquelle il egaloit le Prestre à l'Evesque,'Il se moquoit aussi des prieres & des bonnes œuvres qu'on fait pour les morts, foutenant que si elles leur servent de quelque chose, il est inutile de se mertre en peine de bien vivre. Il disoit que la solennité de Pasque n'est qu'une superstition Judaïque, & ne vouloir pas non plus qu'on eust aucun jour reglé pour jeuner. C'est pourquoi ceux de cette secte affectoient de jeuner les dimanches, & de manger les vendredis; & au lieu des exercices de penitence que l'Eglife pratique dans la semaine sainte, ils se remplissoient de vin & de viandes des le matin, & passoient ce temps sacré à se divertir, à rire, & à se railler des Catholiques. [Voilà ce que S. Epiphane nous apprend de ces heretiques; & ce qu'il en dit est d'autant plus confiderable, qu'en les refutant, il refute les Calvinistes, de

p. 907.2 b.

bc.

l'herefie

SAINT BASILE. L'an de J.C. 364,365.

l'herefie desquels les réveries des Aeriens ne sont que la moindre partie. 'S. Augultin ajoute fur le rapott de quelques perfonnes, qu'ils Aug.bzt. 13.t.4. ne recevoient dans leut communion que ceux qui vivoient dans P-11.3-C.

la continence, & renonçoient à tous leurs biens.'S. Philastre les Philase.72.p.18. confond avec les Encratites, & ajoute encore qu'ils condan- ab. noient le mariage comme n'estant pas institué de Dieu, qu'ils s'adonnoient à l'abstinence & aux jeunes, & qu'ils avoient l'usage des viandes en horreur. [Mais Saint Epiphane qui les pouvoit nueux connoistre que personne, les depeint bien d'une autre forte.) Ils estoient particulierement repandus dans la Pamphy- a. he. Acre vivoit encore lorsque S. Epiphane écrivoit, [en l'an 176.] Epi75.c.1.p.205. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE XL.

Valens vient à Cesatée, où Saint Basile est rappellé par Eusebe.

L'AN DE JESUS CHRIST 366.

[TL faut reprendre enfin l'histoire de Saint Basile, & le venir chercher dans fa folitude du Pont, où la charité & la grainte de causer un schisme dans l'Eglise, plutost que la jalousie & la mauvaise humeur d'Eusebe son Evesque, l'avoit obligé de se retirer fur la fin de l'an 162. Durant qu'il y jouissoit paisiblement de Dieu, le monde estoit agité par diverses revolutions. Jovien ayant esté trouvé mort dans son lit le 17 de fevrier 364, lorsque l'Eglise & l'Empire ne commençoient à peine qu'a jouir de la prosperité que les grandes qualitez de ce prince en faisoient attendre, Valantinien fut elu en sa place le 26 du mesme mois: & un mois aprés il prit pour collegue son frere Valens, à qui il donna l'Empire de l'Orient. Valens se vit des l'année suivante pres de perdre toute sa grandeur avec la vie, par la revolte de Procope. Ce feu fut neanmoins éteint des le mois de may 366. dans le sang de son auteur, mais ce ne fut que pour en allumer. un plus grand contre l'Eglife.

V.lesAriens Car"Valens porté par les Ariens, ou par son inclination pro-\$ 105. pre, ou par celle de l'Imperatrice Dominique sa femme, s'efforçoit de les rendre les maistres de tout ce qui luy obeiffoit; | & il Nazor. 20.p. cost de les rendre les mantres de tout de qui lay obenion; jet n 338 d.
s'en vint dans cet esprit attaquer la ville de Cesarée, ne preten- 4 Soz.l.s.c.15,p. dant pas moins que de mettre les eglifes entre les mains des esta

Ariens qui l'accompagnoient. Ces heretiques se conficient Naz. p.33 8.d. moins fur leur propre force, que fur la foibleile de cette Eglife,

Heft. Eccl. Tom. 1 X.

dangereusement malade par la division qu'Eusebe y avoit cau-366. tee en perfecutant S. Bafile. Les Fideles n'y manquoient pas de courage, mais d'un chef habile & experimenté dans ces sortes Sot.p.657.a. de combats, ce qu'ils ne trouvoient pas dans Eusebe. Mais Dieu secourut son Eglise dans ce besoin, & confondit l'attente de ses ennemis par le promt retour de S. Basile, & sa reconciliation

["Il y avoit trois ans, felon nostre conte, qu'il s'estoit retiré Nova 19. dans le Pont, l'où il vivoit en repos & en filence dans les monafp.656.d 657.2.

Naz-p-337.b.

teres qu'il y avoit établis, depeur de donner quelque occasion au peuple de Cefarée de faire schisme contre Eusebe, comme il y estoit tout porté, à cause de l'injure qu'il faisoit au Saint, Saint Gregoire de Nazianze s'y estoit d'abord retiré avec tuy: sinais il n'y a pas d'apparence que son pere qui avoit tant de besoin de luy, l'y ait laille longtemps; & comme il ne parle point de cette retraite dans le poeme de sa vie, c'est encore une grande marque

qu'elle dura peu.]

avec Eufebe.

cp 10 p.783.c.

Eusebe luy faisoit beaucoup d'honneur, & le convioit aux conferences & aux assemblées spirituelles qu'il tenoit. Gregoire luy témoigna par une lettre qu'il luy en estoit obligé, mais qu'il estoit contraint de luy dire avec la liberté dont il faisoit profession. & dont un amateur de la verité, tel qu'estoit Eusebe, ne pouvoir pas s'offenser; que l'injure qu'il avoit faite, & qu'il continuoit de faire à Basile, le touchoit tres sensiblement ; que l'ayant choisi pour compagnon en toutes choses, honorer l'un & maltraiter l'autre, c'estoit caresser une personne d'une main, & de l'autre luy donner un foufflet : qu'il le conjuroit donc de remedier au tort qu'il faisoit à Basile, l'assurant que Basile ne manqueroit pas de le satisfaire de sa part; & que pour luy il suivroit auffitoft, comme l'ombre fuit le corps, n'ayant rien de plus cher que la paix, la charité, & le respect qu'il devoit à un tel Prelat.

pp.169.p.877.d.

P 878.

Cette lettre civile, mais forte, fit apparemment l'effet que S. Gregoire defiroit, quoique cela ne parust pas d'abord.]'Car Eusebe se fascha, comme si le Saint luy eust écrit d'une maniere injutieuse, ce qui semble se devoir raporter à cette lettre ou à

quelque autre fur ce fujet mefme.]

'S. Gregoire luy répondit qu'il n'avoit pretendu fuivre en luy écrivant que les regles de l'esprit & de la sagesse de Dieusque pour estre dans un rang inferieur au sien, il ne croyoit pas devoir perdre le droit d'une liberté raisonnable; que s'il s'en offensoit & qu'il le regardaft comme un valet qui n'avoit pas droit de luy refilter, il ettoit pres de fouffrir cette indignité; mais que ce n'estoit pas une chose digne de la pieté & de la generosité d'Eusebe.

'Mais dans une aurre lettre, [qui paroift avoir fuivi de pres les ep.170.p.878. precedentes, l'il témoigne au mesme Eusebe qu'il avoit donné à la douleur ce qu'il luy avoit écrit auparavant, & non qu'il eust aucun eloignement de luy : qu'il s'eftoit auffitost soumis à ce que"la regle & les loix du Sainr Esprit demandoient de luy : & qu'aprés tout, quand il auroit pu avoir quelque reflentiment & quelque aigreur contre luy le temps & les bestes qui venoient attaquer l'Eglife, l'eussent obligé de se reconcilier avec un Prelat qui

combatoit si genereusement à la teste des Catholiques, (ce qu'il or 19. p 310.e. reconnoist mesine en parlant de luy aprés sa mort :) qu'il le vien- ep.170.p.878.b. droit done rrouver quand il voudroit, pour l'assister par ses prie- 6. res, & combatre fous fa conduire. Ces rermes marquent affez clairement le temps que Valens & les Ariens vinrent attaques l'Eglise de Cappadoce.

Il faut remarquer ici la fagesse & le discernement de Saint Gregoire. Car quoiqu'il feeuit que la regle commune & gene- Bafbapila.c. rale est de ne rien faire hors de ce que l'on nous commande; il 12.p.607 #1 favoir aussi qu'il y a des necessitez cù la charité de Dieu & du prochain nous engagent à nous offrir de nous mesmes pour le service de nos freres , & c'ost principalement lorsque celui qui est chargé du soin de l'Eglise a besoin de quelque secours, ou que ceux à qui on a commis quelque intendance, manquent de perfonnes pour executer ce qu'ils ont à faire.

- [L'honneur & l'amour qu'Eusebe témoignoit pour S. Gregoire, donnoit lieu d'esperer sa reconciliation avec S. Basile. Mais Saint Gregoire l'estant venu trouver, l'reconnut que le remps l'avoit ep.19.9.781.6 tout à fait amolli, & qu'il estoit tres dispose à la réunion & à la paix. Il receut mesme quelque assurance de luy qu'il vouloit écrire à Basile pour l'exhorter & le prier de revenir ; & ceux qui connoissoient particulierement ses pensées, le luy confirmoient.

Voyant done les choses dans une si heureuse disposition, l'il b.c.d. ne manqua pas d'écrire aussitost à son ami, pour luy dire qu'il estoit temps qu'ils fissent paroistre de la fagesse & de la generofité, depeur de perdre en un moment rour ce qu'ils avoient acquis par tant de travaux & tant de fueurs. Il l'affure de la bonne disposition d'Eusebe pour luy; que puisqu'il vouloit luy écrire, il le devoit prevenir en luy écrivant & en venant auflitoft luy mekne; que d'estre vaincu de cette sorte, c'estoit estre verita-

92 blement victorieux; que rout le monde attendoit cela de luy,

eg.19.p.784.d. p. 733.4.

'Il le presse particulierement par l'état où estoit alors l'Eglise. qu'elle estoit ravagée par la faction des heretiques, dont les uns estoient deja artivez, & la remplissoient de troubles, & les autres estoient, comme l'on croyoit, pres de les suivre : que la patole de la verité estoit en danger d'estre arrachée, si l'esprit de Befeleel, (dont le nom mesme semble marquer Basile,) ne venoit promtement la secourir, par la connoissance patfaire qu'il a des dogmes de la foy, & de la maniere dont il les falloit défendres que s'il le juge à propos, il l'ira trouver pour se rendre le mediateur de certe paix & le ramener à Cesarée, Cela se fit de la sor-

Gr. 10.p.339.4.

te; Se il semble mesme que Saint Gregoire le soit alle trouvet au nom d'Eufebe , l'puifqu'il prend la qualité de deputé.

## ARTICLE XLI.

Saint Basile revient à Cesarée, & désend l'Eglise contre Valens : Les historiens , me fme les heretiques , font fon eloge.

Naz ót.10.p. 338.339. p.339.4.

CAINT Basile ne se fit pas beaucoup prier pour revenit, & il n'eut pas de peine à se laisser vaincte. Il crut que s'il estoit quelquefois permis de témoigner du tessentiment, le temps de la necessiré & de la guerre estoit celui de la patience & de l'oubli des injures. Ainsi des qu'il vit S. Gregoire de Nazianze, il quitta avec luy le pays du Pont : il anima fon zele pour défendre la verité opptimée : il vint la secoutir avec joie : il se donna tout entier à la défense de l'Eglise sa mere: Et s'il avoit témoigné une

P-337.C.

vettu extraordinaire dans sa tettaite, il en sit encore paroistre une plus grande & plus admirable dans son retout. . 'Saint Basile estant donc artivé à Cesatée, y combatit l'heresie

Soz.l.6.c.15.p. 657.4. Naz.or.to p.

339.b.

avec autant de prudence & de sagesse, que de courage & de fotce : Il meptifa geneteusement tous les perils où ce combat l'engagea.'Il rendit à l'Eglife par ses discours & par sa doctrine le secours dont elle avoit besoin dans une extremité si pressante, 'Car il n'eut garde de conserver encote aucune animolité contre son Evesque. Au contraire, dit S. Gregoire de Nazianze, on le vit en melme temps le reconcilier avec luy, deliberet avec luy, & combatre ses adversaires. Il bannie toutes les disputes qui divisoient les Catholiques : il écarte toutes les inimitiez & les pierres de scandale : il oste toutes les partialitez qui avoient donné aux herctiques la hardiesse d'entreprendre cette guerre,

L'an de J.C

Il fe joint aux forrs, il foutient les foibles, il repouffe & chaffe e les ennemis. Il deviene aux uns un mir impenetrable & un tres ferme rempar, & aux autres un marteau qui brife les plus durs rochers, ou felon l'expression de l'Ecriturer, un feu allumé dans des épines, qui copsiume ausli fracisement que de la paille ces blasphemateurs de la divinité du Verbei Que fi Barnabé qui dit exqué crit ces choless (els bans Gregoire mefine) a eu quelque part aux combats de Paul s'este à Paul qu'il est redevable de certe grace, pas (feque elsft luy qu'il a choin de l'a fasicié à ce combat.

"Valens & rous fes Evelques Ariens furent donc contraints de Soulaeas, pe fe retirer fans avoir rien fair de ce qu'ils pretendoient." Ils furent 1976, enfin vaincus, & ne remporter ent de leur entreprife impie que 330.e.

la honte & la confusion dont ils estoient dignes.

Voilà ce que Dieu fit par fesfer vireurs & c'elt àmit que quand vireuse.
il voir quelque debordement extraordinaire d'erreurs & de vices, il fuscite des hommes parfaits pour quirile & pour affermit les autres, depeur que ceux pour qui il a tant d'amour ne perissen dans esce temps dangereux faute de secours.

[Certes quand les Cappadociens n'auroient rien fait avant ceci pour mainemit la foy de l'Egiffe, comme en effer l'hifloire ne nous en apprend rien, au moins fur le fujer de l'Arianifine, cette adtion de S. Bafile & de S. Gregoire, leur fait affer meriter l'eloge que leur donne le dernier en ext endroit, j'd'éftee fur tou-crop 339 4 tesse hofes immobiles dans la foy, & d'avoir un amour ardent & fincte pour la I rintée, qui eftoir route leur force & la fourée de

l'union qu'ils avoient entre eux.

C'est suffi avec raison que les historiens nous representent ces son Leary. deux amis comme deux puissantes tours qui défendient l'Esplis 4954c. Catholique durant la perseutein de Valens, & dont la suffitance luy fut rees avantageus pour foutent la particulierement pour espaya tempentes qui l'attaquereme alors, mais particulierement pour espaya, et reprimer les progrès des Eunoméens, qui efforent capables d'entainer une grande partie de l'Egilie, s'alsa veuslence cu regoire & Bassie pour adversaires. Ils leur artribuent la principal gioi socil 4046, et de ce qui se fie alors dans l'Egilie. Ils les appellent une crimité de la foy, que Dieu avoir reservée pour la railumer en un entrepsio el le femboit presque cérinte. Ils declarent qu'il n'est pas besoin de rien dire d'eux, parceque leur reputation encore vivante pres d'un siccle après dans la memoir de tous les hommes, & les instructions qu'ils nous ont laisses dans leurs livres, font ustifiamment leur eloge, d'hassils avouent que leur vie, leurs 1444.

M ii

mœurs, leurs vertus, leur science & profane & ecclesiastique. 366. estoient tellement egales qu'il n'y a pas moyen de dire lequel

Phot c. 40 p.25.

des deux devoit estre prefere. Philostorge mefine ennemi declaré de la divinité du Verbe, & dont l'histoire est proprement une satyre des Saints qui l'ont défendue, a esté contraint de louer l'eloquence de l'un & de l'autre. Il n'a ofe dire quoy que ce foit contre Saint Gregoire de Nazianze, & il releve en effet S. Bafile lorfqu'il le blafme d'avoir eu la temerité de refuter les écrits d'Eunome,'Il dit que ces deux Saints, & Apollinaire qu'il leur joint, surpassoient de beaucoup tous les autres qui ont défendu la Confubstantialité, soit avant eux, foit après jusque là, dit cet impie, qu'Athanase en

\$38-139. d.p 374 Phily L \$.c.11 p.115.

Su'd.4.t.1.p.

comparaifon d'eux n'eitoit qu'un enfant.'Il prefere neanmoins Apollinaire pour la science des Ecritures, en quoy il est aisé de voir combien il se trompe, Il ajoute que Saint Basile excelloir pour la majesté & la grandeur necessaire dans les harangues; Apollinaire pour le style des commentaires; & S. Gregoire pour la composition des ouvrages.'Il dit encore que la vie, les discours & les écrits de ces trois grands hommes avoient de tels charmes, qu'ils attiroient à leur communion tous ceux fur qui ces choses faifoient quelque impression. [Mais ecoutons les louanges de nostre Saint, d'une bouche plus sainte & plus eloquente que

Suid.n.p.373-174

> celle de cet ennemi de J.C.] Après la défaite & la fuite des heretiques, le second soin de Basile sut, selon S. Gregoire de Nazianze, de gouverner avec sagesse l'esprit de son Archevesque, d'en essacer toutes sortes de défiances & de soupçons, & de faire voir à tout le monde que si Eusebe avoit eu quelque mecontentement de luy, c'estoit un effet de la tentation & de la malice de nostre ennemi, qui ne peut souffrir l'union & la bonne intelligence des serviteurs de Dieu, & non que Basile eust manqué à ce que les loix de l'obeissance & de la subordination ecclesiastique demandoient de luy. Il estoit continuellement auprés de ce Prelateil l'instruisoit, luy obeissoit, l'avertissoit, luy tenoit lieu de toutes choses. Il faisoit tout ensemble l'office d'un excellent consciller, "d'un affistant mession. toujours prest au besoin, d'un interprete des divins oracles. Il luy faifoit prevoir ce qu'il y avoit à faire: il luy rendoit tous les fervices dont sa vicillesse avoit besoin : il le soutenoit dans la foy. Enfin de tous les ministres que cet Evesque employoit audehors, Basile estoit le plus sidele & le plus propre à bien exeeuter toutes choses : & pour tout dire en un mot, il témoignoit

Naz or.20.0. 330.340.

Crumbad III Caraca

autant d'inclination pour luy, qu'il avoit paru auparavant d'eloignement entre eux. Ausli c'estoit luy proprement qui gouvernoir l'Eglise de Cesarce, quoique dans un rang inferieur [à Eusebe: lce Prelar luy communiqueit fon autorire pour reconnoistre l'affection qu'il luy rémoignoit : & il n'y avoit rien de si merveilleux que la bonne intelligence & l'union avec laquelle ils agiffoient l'un & l'autre, Eusebe conduisoir le peuple, & Basile conduisoir Eusebe mesme, dont il raschoit de gagner le cœur par son adresse. Et il avoir besoin de menagement pour cer effer.] Car Eufebe nouvellement elevé fur ce fiege, respiroir encore un peu l'air du monde, n'estant pas encore assez formé dans les choses spiriruelles. D'ailleurs au milieu de la rempeste qui troubloir l'Église & des ennemis qui l'attaquoient, il avoit besoin d'un homme qui le fourinft & qui le menaft comme par la main. C'est ce qui luy faisoit recevoir avec joie le secours & l'assistance de Basile, & concevoir qu'il n'avoit jamais plus d'autorité que

quand il la luy communiquoit, 'On peut raporter plusieurs autres preuves des soins qu'il se page. donnoir pour l'Eglife, & des services qu'il luy rendoit; & entre aurres la liberré si genereuse avec laquelle il parloit aux magiftrars & aux personnes les plus puissantes de la ville, le soin qu'il prenoir d'accorder les differends & les procés, sans estre fuspect à personne, chacun prenant pour une loy absolucce qu'il avoit ordonné; les affiftances charitables qu'il rendoit aux pauvres, principalement dans leurs befoins spirituels, quoiqu'il les ait aussi beaucoup assistez dans leurs necessitez corporelles : car la chariré que l'on exerce sur les corps, passe souvent jusqu'à l'ame de ces pauvres miserables, qui se laissent gagner par ces fecours temporels. On pourroit encore alleguer fon amour pour l'hospitalité, sa sollicitude pour les vierges, ses regles monastiques mifes par écrit ou établies de vive voix, ses formules de prieres, la decoration des eglises; enfin rout ce qu'un homme de Dieu & vraiment attaché à Dieu peut pratiquer pour l'utilité du peuple.

S. Gregoire en cet endroit marque deux écrits important de p.340. nostre Saint; ses Regles monastiques dont nous avons déja parlé, & par lesquelles on voir qu'il observoir dans les fonctions du ministere de la parole, la regle de la vie religieuse. L'autre ouvrage est sa Liturgie dont nous parlerons à la fin de ce ritre,

Lorsque nous traiterons de ses ouvrages.]

## L'an de J C. €₹₹₹₽₹₹₽₹₹₽€₹₽€₹₽€₹₽€₹₽€₹₽€₹

ARTICLE XLII.

Saint Basile assiste les pauvres en plusieurs manieres durant une famine » écrit pour S. Gregoire de Nazianze.

L'AN DE JESUS CHRIST 367.

Social 4.c.m.p. 218.219. a Hier.chr.

'Anne 367 est remarquable par une gresse extraordinairement groffe & femblable à des pierres, qui tomba à Constantinople le 2 de juillet, selon Socrate, ou le 4° selon Idace Chr. Al.p. 700-'& la chronique d'Alexandrie. 11 y eut des hommes qui furent tuez par certe grefle. On la regarda "comme un fleau dont Dieu v.ks Ariens-6 Socr. p. 119. 2. punifloit la terre à cause de la persecution que Valens faisoit '111alors aux Catholiques.

Soz 1,6,6,10, p. 644.d. e Bar. 267.535. 36 Aum.p.104.

'Elle s'étendit en beaucoup de lieux; & l'on croit qu'elle causa dans l'Orient une famine effroyable: [Mais l'orasion de Saint Gregoire de Nazianze sur la gresle ne doit pas estre alleguée pour le prouver, puisque quoy qu'en disc Baronius, jil est visible... comme Nicetas le reconnoist, que ce Saint la fit lorsqu'il estoit déja Evefque : [& ainfi plufieurs années après celle-ci.] Mais il est toujours certain qu'entre la reconciliation de S. Basile avec

Nav.or.15.p. 216.€. d ot.10.p.340. 342.

fon Evefque, & sa promotion à l'episcopat, la Cappadoce fur affligée par une famine la plus cruelle que l'on eust encorevue. P.3 41.a b. & que l'eloignement de la mer rendoit sans remede , aussibien que la dureté & l'avarice infatiable de ceux qui ayant de grandes provisions de blé, ont accoutumé d'observer les temps & les faifons où il est le plus cher; qui rrafiquent de la necessité publique ; & qui font leur moisson de la miscre des autres ; qui n'ecoutent point l'Ecriture, qui declare que celui qui cache son blé, attendant le remps où il scra plus cher, est en execration aux peu-

Dieu leur est necessaire à eux mesmes. 'Le remede de ce mal fur la charité de Saint Basile : Car par ses prieres & ses exhortations, il ouvrit les greniers des riches, & par ce moven il donna du pain aux pauvres, & les nourrit durant la famine. Il les faifoit affembler rous en un lieu, de rour fexe & de tout age, hommes & femmes, jeunes & vieux, & leur servoit de toutes fortes de vivres : Il leur faisoit apporter de grandes marmires toutes pleines de potage & d'herbes cuites avec du

ples; & qui fermant les entrailles de leur charité à leurs freres, se ferment celles de la misericorde de Dieu, sans considerer que leut assistance n'est pas si necessaire aux pauvres, que celle de

D:345.00

SAINT

BASILE,

367. fel: il prenoit un linge devant luy, leur lavoit les piez à l'imiment sirs' tation de J.C, & les leur faisoit aussi laver par ses domestiques: avant soin d'edifier & de consoler leurs ames pat cer honneur qu'il leur rendoit, comme il foulageoit leurs corps par la nourritute, & adouciffant ainsi en ces deux manieres leur deplorable condition.

> Tel estoit ce second Joseph qui sembloit en ce point plus ad- p.s. mirable que le ptemier, parcequ'il ne tiroit pas du profit de la famine comme l'autre, & n'acheroit pas la servitude d'Egypte par la distribution des blez ; mais exerçoit une liberalité toute gtatuite. Et de plus, il ajoutoit l'aumofne spirituelle à la corporelle : ce qui est un don beaucoup plus parfait, & une charité vraiment celeste & sublime. Car la parole sainte est le pain des e. Anges, dont les ames qui ont faim de Dieu sont nourries & rassasices. Basile estoit dans son extreme pauvreré le plus riche dispensateur qu'on vist alots de cette nourriture, qui n'est pas materielle & passagere, mais divine & perpetuelle.

[Quelque pauvre qu'il fust dans l'usage qu'il faisoit des choses de la terre, il luy en restoit neanmoins encore quelques unes dont il pouvoit disposer: & comme il n'avoit garde en excitant la charité des autres, de manquer luy mesine à l'exercer, l'il Nys.in Eun.l.s. diffribua fon bien à l'occasion de cette famine avec plus de pro- P-307-2.

fusion qu'il n'avoit jamais fait.

S. Gregoire de Nazianze releve cette chatité, comme l'action, Nazoras p. la plus confiderable & la plus celebre qu'il ait faite dans sa 340.d. prestrife; & neanmoins ce n'estoit qu'une continuation de celle qu'il avoit faite des le commencement de sa retraite, avec cette difference que la mesme charité qui luy avoit alors fait vendre ses biens en l'une & l'autre occasion, estant jointe ici à l'efficace de sa parole, & à la grace du sacerdoce, luy donna encore l'autorité de distribuer le bien des autres.]

'Comme la persecution de Valens n'estoit pas arrestée par sont 4 e 11 p. tous ces fleaux, Dieu les redoubloit affez fouvent; & nous trou- 119 1. vons une oraifon que nostre Saint fit estant deja Evesque, pour 349.cd], 51.c.d. porter son peuple à une serieuse penitence, afin d'appaiser la colere de Dieu, qui avoit perdu tous les grains par une secherefle extraordinaire. Sa vertu ne se contentoit pas neanmoins de donner aux Fideles les instructions dont ils avoient besoin pour profiter des chastimens que Dieu leur envoyoit.]'Il preve- Nyfde Bafe 3. noit quelquefois sa justice, & en detournoit les coups par la for- P +94 b. ce de ses prieres.

Huft. Eccl. Tom. 1 X.

dent fi perilleux.

Socr.l 4.c.tt.p. 219 a b/Hirr. chr[ldat]Chr. Al. a Naz ot.10.p. 169.a[car.s.p.

34.b.

[La malice des hommes qui ne celloient point de pecher, obligant Dieu à les affliget de diverse paies; l'a ville de Nicée fur entierement ruinée "le 11 octobre de cette année, & celle de v. valest Germe dans l'Hellefpont, peu de temps aprés. S. Gregoire de 17. Nazianze décrite particulierement le tremblement de terre qui ruina Nicée, à l'occasion de son firer Cessare qui y estant alors, en fut sauve comme par misrace. Il estoit à la Cour, où il exerçoit la charge de Thersoiret; & il n'avoit pas encore receu le battes since de l'archortet ; & il n'avoit pas encore receu le battes since since qui estoit son ami particulier, luyécrivit une excellente lettre pout l'exhortet à reconnoillre une faveur si finguliere de Dieu par le reglement de sa vie, & à demeurer toujours dans la disposition ou il s'essiot trouvé durant un acci-

Naz.or.10 p. 16 y.b.c. 6 p.173.b. car.1.p.34.35.

Bal.ep.361.p.

'Ccláire le refolut en effet à rennonce abfolument à la Cour, mais il mournt avant que de l'avoir pu faire y l'aiffant fon bien à fon pere & à fon frere pour le dilitribuer aux pauvres. Lorsqu'ils le voulurent faire, ils se trouverent accablez d'un grand nombre de personnes, qui sur des dettes vraise sou fausses, pretendoient absorber toute la succession de Cefaire. Cela leur causa de grands embaras: & comme Saint Bassle partageoit toutes choses avec le sis, 'il écrivir' en leur faveur à Sophrone l'Prefer

de grands embaras ; & comme Saint Baule partageout toutes

\*\*Balepalapin\*\*\*. Onclos avec le fils, 'il écrivit'en leur faveut a Sophenot [Prefer v. S. Greg,

de Conflantinople, ]'le priant d'affilter des perfonnes qui dant

"Suinala pauvete d'un Chrétten, fentionet Paccablement d'un home d'affaires.'Il remet à fa prudence de trouver les expediens
les plus affez parec, divi-il, que le peu d'experience que nous

avons des affaires du monde, fait que nous ignorons messine les

movens d'en mojonit avoir.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XLIII,

Eusebe meurt : S. Gregoire de Nazianze conseille à S. Basile de se retirer ; agit cependant par son pere pour le faire elire Evesque.

L'AN DE JESUS CHRIST 370.

O us ne trouvons rien sur l'année 369, que nous puissins assurer regarder l'histoire de Saint Bassle !"mais la Nor1 36. su'vante nous sera entrer dans son episcopat, aprés la mort d'Eusèbe, "qu'il sut mettre apparemment vers le misieu de l'an Nor1 31. 370.]"Cet Evesque mourt avec joie entre ses bras. Il sut ries del la terre, Jdit S. Gregoire de Nazianze, aprés un episcopat asser.

Naz or.10-p. 341-d. dor.19-p.310 C

in see in Grouple

court [d'enviton sept ou huit ans,] & s'en alla à Dieu, pout lequel il avoit combatu avec beaucoup de vigueur & de generofité contre les persecuteurs de l'Eglise. Il semble que le biuit de sa mort ne se fust pas encore repandu, l'Iorsque S. Basile écrivit à ep. 21, p. 284. be. Saint Gregoire de Nazianze pour le prier de le venir trouver à Cefarée, luy témoignant qu'il estoit extremement malade, & qu'avant que de partir de ce monde, il souhaitoit beaucoup de le voir encore une fois, & de luy dire le dernier adieu, Saint c. Gregoire décrit de quelle maniere cette nouvelle le perça. Il se mit en chemin pour aller à Cesarée :'Mais ayant appris aussi- b. toft que l'on y fongcoir à l'election d'un Evefque, & que les Prelatss'y affembloient pour ce fujet fou qu'an moins on leur avoit écrit pour les prier d'y venir, l'il changea de dessein, & au lieu e. d'aller trouver S. Bafile, il luy écrivit une lettre où il témoigne prendre pour une feinte la maladie fur laquelle il l'avoit mande Jouoique les frequentes maladies dont Saint Bable estoit travaillé puissent faire croire qu'il n'en estoit pas exemt en ce temps-ci. Il avoit sans doute voulu faire venir S. Gregoire pour deliberer avec luy fur le choix d'un bon Evefque, & en pourfuivre l'election : mais comme c'eftoir fur luy mefine que l'on devoit probablement jetter les yeux, | Saint Gregoire trouva qu'il b.d. agiffoit avec plus de timplicité que de prudence ; & que sa candeur l'empefchant de soupçonner dans les autres les defauts dont il estoit exemt, il ne prevoyoit pas que de faire venir dans cette conjondure un homme qui luy effoit fi étroitement uni. c'estoit faire croire à beaucoup de personnes qu'il dressoit une brigue pour parvenir à l'episcopat; ce qui estoit sans doute bien eloigné de sa pensée. Il luy en fait donc une petite reprimende, & luy témoigne que la bienseance ne luy permettoit pas alors d. de l'aller trouver; que s'il vouloit eviter les soupcons de la me- dossa. disance, il feroit bien de se retirer luy mesme; qu'aussibien tout ce qu'ils pourroient faire en cette rencontre pour faire elire un bon Evelque, feroit inutile; puisque ce n'estoient pas ordinairement les plus faints qu'on elifoit, mais les plus puissans ou les plus agreables aux peuples.'Il finit en luy difant agreablement passa. qu'il l'iroit voir quand les affaires auroient pris quelque confiftance, & qu'il le gronderoit alors de bonne maniere. Il de- ep.19 p.7 23 di meura toujours dans cette pensee, qu'il ne devoit point venir à Cesarée, jusqu'à ce que l'election fust faire, depeur de donner

quelque pretexte à la medifance.

Nors 32 ["Il y a tout fujet de croire que S. Basile suivit le confeil si sage

N is

003 que son ami luy avoit donné, & qu'il se retita de Cesarée pour 370.

Rar 369 5 45 Nan or tapass. 175 n.p.634.d. Cypr.ep.68 p.

166,4

785.d.

Naz.cp.11.p.

quelque temps, mais nous n'en voyons pas de preuve positive.] Baronius aprés Elie de Crete, explique en ce sens un endroit de S. Gregoire de Nazianze, [mais qui est si obscut, qu'il est difficile de s'y appuyer.]

'L'ordre de l'Eglise établi par les Canons & la tradition divine, veut que quand une Eglife manque de pasteur, tous les Evesques de la mesme province y accourent pour y en établit un en la presence & par les suffrages du Clergé & du peuple qu'il doit gouverner, Lors donc qu'Eusebe fut mort, l'l'Église de Cesarée éctivit selon la regle des Canons, saux Evesques de la Cappadoce, ]& entre autres à Gregoire Evefque de Nazianze, pour le

'Gregoire connoissoit trop combien il impottoit à l'Eglise d'a-

Baf.ep.4.p.48.s. prier de venit affifter à l'election de fon fuccesseut : & le Clergé pria fort particulierement Gregoire de ne le pas abandonner

en un temps fi dangereux.

Naz.ep.11.p. 781. Baf.ep.4.p.47. Naz.cp 11.p.

786,b.

voir un Saint dans le siege de Cesarée, pour n'y pas contribuer de tout son pouvoir; & la vue des dangers qui menaçoient cette metropole par la mort de son pasteur, luy donnoit beaucoup d'inquierude. Sa vicillesse extreme jointe à la maladie qui le travailloit alors, luy oftoit presque toute esperance de se pouvoir transportet jusqu'à elle pour l'assister : mais il ne laissa pas de faire tout ce que la foiblesse de son corps pouvoit luy permettre.

or.19.p.311.b.

Il n'estoit pas en peine de savoir à qui il pouvoit donner son suffrage pout une charge si importante. Il estoit trop rempli de l'Esprit de Dieu pour ne pas connoistre la volonté de cet Esprit faint qui y avoit destiné Basile; & pout la suivre, il exhortoit tout le monde à quitter toutes les considerations basses & charnelles, à laisser tous les combats qui produisent les factions & les prejugez, à suivre plutost Dieu que ses inclinations & ses affections particulieres, enfin à regarder uniquement l'utilité commune & le falut de l'Eglife. Il écrivoit pour cela diverfes lettres, il reprenoit ceux qui avoient d'autres desseins, il réunissoit les peuples & les Ecclesiastiques, soit ceux qui estoient dans les degrez inferieurs, foit ceux qui approchoient de l'autel. Il prenoit Dieu à témoin, il donnoit son suffrage, il imposoit les mains tout absent qu'il estoit, & il usoit du droit que son age luy avoit acquis, d'ordonnet en maistre des choses qui ne derendoient pas de luy.

Les lettres qui nous restent encore de luy; mais qui sont assu-

L'an de J.C. 370.

SAINT BASILE.

rément de la main de S. Gregoire son fils, justifient pleinement toutes ces choses. Nous avons celle qu'il récrivit à l'Eglise de Nazepase. Cefarée, & qu'il dit estre pour les Ecclesiastiques , pour les 786.6. moines, pour les personnes de qualité, pour le conseil, & pour

tout le peuple. Il leur represente l'importance de l'affaire dont p.78; il s'agissoit. Il leur promet d'aller pour cela à Cesarée si sa santé p.786. le luy permettoit : Que s'il ne le pouvoit pas, il s'acquitoit de fon devoir en leur representant que le Prestre Basile estoit la personne la plus digne d'estre elue; qu'il protestoit devant Dieu que sa vie & sa doctrine estoit tres pure, & qu'il estoit ou feul, ou plus qu'aucun autre, capable de resister aux tempestes &à l'insolence de l'heresie : Que si l'on suivoit cet avis, il seroit present de corps ou d'esprir à l'ordination de Basile, ou plutost qu'il luy imposoit déja les mains; mais que si l'on agissoit en cette rencontre par des interests de parti & de famille, & que la violence d'une populace l'emportalt encore sur la raison, comme dans l'election d'Eusebe; les autres feroient ce qu'il leur plairoit, mais qu'il n'y prendroit aucune part.

#### D製造CD製養GD製製GD製器CD製業GD製業GD製製GD製製GD製業CD製業CD製業GD製業GD製業GD製 ARTICLE XLIV.

Troubles & briques pour la chaîte de Cefarée : Dignité de cette Eglife.

[ E n'estoit pas sans sujet que Gregoire craignoit que les factions & les brigues n'empeschassent une chose aussi utile à l'Eglise qu'estoit l'election de Saint Basile; l'& elle ne réussit Nazionale. pas sans difficulté, ni sans un grand combat, & une forte opposi- 341.4. tion de l'envie. L'Eglise de Cesarée estoit regardée comme le eparp 785.4. centre de toutes celles d'alentour, non seulement à cause de la gloire qu'elle avoit d'avoir toujours conservé la foyorthodoxe, mais encore parceque Dieu luy avoit toujours fait la grace de demeurer unie, & d'eviter les schisines & les divisions dont tant d'autres avoient esté travaillées. C'est ce qui faisoit craindre que Bifep. 4.p. 4x. l'Evesque Eusebe estant morr, ceux qui cherchoient depuis long- 48. temps à y semer l'ivraie de leur heresie, ne prissent cette occasion, pour arracher par leur méchanre doctrine, la pieté que l'on y avoir plantée dans les cœurs avec de grandes fatigues, & pour en diviser l'unité,

[Mais elle estoit encore le sujet de l'ambition de beaucoup de personnes, puisqu'elle estoit, selon l'expression de S. Gregoire Nazeparp. de Nazianze, la mere presque de toutes les Eglises. Il est certain 781.d Niii

Thort I cas. P.741.b C. . Blond p.665.

me des personnes tres habiles qui soutiennent qu'elle estoit la mere & la capitale de tout ce que les Romains comprenoient fous le diocese de Pont, [c'est à dire la Cappadoce, la Galacie, la petite Armenie, toute la coste du Pont, la Paphlagonie, la Bithynic, ]'ce qui faisoit onze provinces du temps de Theodoret, & comprenoit plus de la moitié de l'Asse mineure. l'On pretend mesme que S. Gregoire, consideré par la grande Armenie comme son Apostre, ayant receu l'episcopat de S. Leonce Archevesque de Cesarée, obligea tous ses successeurs à recevoir leur dignité de la mesme Eglise. Ainsi l'Archevesque de Cesarée estoit selon eux, un veritable Patriarche, auslibien que ceux d'Alexandrie & d'Antioche. Il n'y avoit dans les Conciles entre l'Everque de Jerufalem & luy, que celui de Thesfalonique que l'on foutient avoir eu la mesme digniré; & on pretend que jusques au Concile de Calcedoine, qui foumit en quelque forte l'Evesque de Cesarée à celui de Constantinople, il a joui de tous les droits de patriarche, avant que ce nom fust en usage, c'est à dire du pouvoir de convoquer les Conciles du diocese, & d'en-Naz.car.1 p.8.2. ordonner tous les metropolitains. I'S. Gregoire de Nazianze dit que S. Bafile avoit fous luy cinquante Corevesques ; & il est assez visible qu'il entend par là les Evesques ses suffragans.'Or dans toute la Cappadoce on ne trouve pas plus de quinze ou feize

Cco.fac. evefchez. [Voilà quel estoit à ce qu'on tient, la dignité du siège de Ce-

Naz or.19. P. 910.d.

farée; de sorte qu'il ne faut pas s'étonner s'il arrivoit souvent de grandes difficultez lorsqu'il s'agissoit de le remplir.]'Car ce n'estoient pas les plus saints, soit du Clergé, soit d'entre les Religieux, qui avoient la principale part dans ces elections, comme il eust esté à souhaiter : mais c'estoient souvent les plus riches & les plus puissans qui en estoient les maistres, "ou une populace &cemportée & deraifonnable, sur qui l'argent pouvoit presque cout.

Ces dereglemens se rencontrerent dans l'election de S. Basile aussibien que dans celle des autres. l'Car quoiqu'il fust aisé de juger que personne ne meritoit mieux que luy d'estre elevé à la dignité d'Archevesque, & que tout le monde en fust convaincu, neanmoins l'Eglife se vit agitée par une sedition d'autant plus deraifonnable, qu'elle estoit plus violente. Les premiers du pays

c.d.

s'opposerent au choix qu'on vouloit faire de sa personne, & ilsfurent favorifez par les plus méchans de la ville. L'envie porta

dans ce parti des personnes dont la faute estoit honteuse à toute

l'Eglife, c'est à dire une partie mesme des Prelats.

S. Gregoire de Nazianze regardant donc autour de luy pour Basep. 4.p. 47. voit s'il ne trouveroit personne pout l'aider dans le desir qu'il 48. avoit de défendre l'Eglise de Cesarée contre ceux qui ne cherchoient qu'à la ruiner, & de luy procurer un pasteur qui fust veritablement selon la volonté & le cœur de Dieu, jetta les yeux fur Saint Eusebe de Samosates, qu'il savoit avoir une foy tres pure, & un grand zele pour les Eglises. Mais ne pouvant l'aller trouver à cause de son age, il luy envoya le Diacre Eustathe avec une lettre tres animée du zele de Dieu, pour le prier de le venir consoler par sa presence, & donner à Eusebe un successeur capable de gouvernet le peuple de Dieu. Il luy témoigne qu'il avoit un homme en vue qui ne luy estoit pas inconnu, & dont l'election, s'ils la pouvoient faire réuffir, leut seroit un grand merite auprés de Dieu & du peuple de Cefarée. Enfin il le conjure de venir en haste, & de prevenir les incommodirez de l'hiver; [d'où l'on peut tirer que l'on avoit deja passe le milieu de l'année au moins.

'S. Eufebe de Samofates vint en effet à Cefarée, [ & S. Gregoite ep 154 p. 153 b. de Nazianze le marque, lorsqu'il dit | que l'Esprit de Dieu avoit Nazorane. fait venir des pays étrangers pout ailliter au sacre de S. Basile. 341.d. des Prelats celebres par le zele qu'ils avoient pour la pieté. Son ep. 19. P. 793 b. courage remplit de joie tous ceux qui fouhaitoient l'election de S. Batile. Il rermina l'affliction & le defespoir des Orthodoxes, & l'Eglife de Cefarée quitta à fon artivée les habits de sa viduité pour prendre une robe de joic.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XLV.

Saint Basile est elu Archevesque de Cesarée.

OR S QUE les Evelques furent assemblez à Cesarée pour Nazep. 23. p. OR SQUE ICS Everques Junean Alcanocky Venir, fans luy 726.d. avoir fait savoir auparavant ni le dessein qu'ils avoient de s'affembler, ni pourquoi ils s'assembloient, ni quel temps ils avoient pris pour cela. Ce procedé ne temoignoit pas qu'ils cussent desfein d'honorer leur confrere, ni qu'ils souhaitassent beaucoup sa presence. S'ils le demandoient, c'estoit une ceremonie dont ils n'avoient ofé se dispenser. Mais il estoit aisé de juger qu'ils ne souhaitoient pas fort de le voir, & que s'il venoit, ils se tien-

droient chargez de luy. Gregoire leur en fit paroistre son ressentiment dans la lettre qu'il leur récrivit, ajoutant que neanmoins il s'en mettoit peu en peine i & passant à l'election qu'on traip.787 ab. toit, il continue à nommer avec eloge fon tres cher fils Basile, furquoi il fait les mesmes protestations que dans sa lettre à l'Eglife de Cefarée. Mais comme ceux qui rejettoient S. Bafile, prenoient pretexte fur sa foiblesse, il repond agreablement qu'ils ne cherchoient pas un athlete, mais un Evefque; & qu'aprés

tout, Dieu pouvoit fortifier & foutenir les plus foibles.

'Il vit enfin fes fouhaits accomplis, & quelques intrigues que les er.10 p.341.d. hommes puffent faire, ils ne purent pas empescher que l'Esprit de Dieu ne les surmontast. Gregoire mesine eut part à cette p.343.1. victoire; & quoiqu'il fult accable de vieillesse & de maladie, fon

amour luy fi. faire un effort pour aller jusqu'à Cesarée, "& aider Nor : 33. or.19 p.311.c.d à cette election par son suffrage, sans lequel elle n'eust pas réush. Il s'arracha du lit, s'il faut ainsi dire, où ses incommoditez le retenoient, pour aller à Cefarée, ou plutost pour y estre porté; son corps a demi mort pouvant à peine respirer encore: 'mais il confideroit qu'il ne pouvoit mieux couronner fa vie & cp.19-p.793.4. honorer sa vicillesse que par le service qu'il rendroit à l'Eglise,

en combatant pour elle dans une occasion si importante. Il raicunit donc dans un age fi avancé, il força sa maladie, il quitta le lit pour courir, il s'arma d'une vigueur toute nouvelle dans sa foiblesse, & son courage donnant de la joie à tout le monde, sit esperer un heureux succés de son entreprise.

b.c.

c d

S. Gregoire son fils écrivit en mesme temps à S. Eusebe de Samosates, dont la force & le zele avoit animé celui de son perc.'Il luy témoigne la joie qu'il a de sa venue, par les louanges extraordinaires qu'il luy donne : mais il luy promet que cette joie angmentera beaucoup dans luy & dans l'Eglise de Cesarée, lorsque cetre metropole aura receu un Evefque digne d'elle, digne de ceux qui l'ont jusqu'à present gouvernée, & digne des mains d'Eusche. Il parle du voyage de son pere en la personne duquel il le visite, ne pouvant pas le faire alors, pour ne pas s'exposer aux langues des méchans, mais dans peu de temps il courra de

toute sa force pour l'embrasser. 'S. Gregoire le pere estoit parti de Nazianze dans une extreme er 10.p.343.4. foiblesse : la littiere où on l'avoit mis sembloit estre son tombeau & il estoit dans la resolution de mourir avec joie dans une oz.to p.317.d. fi fainte entreprife, s'il estoit necessaire d'y mourir. Son fils estoit cp. 9.p.793 d. dans la mesme disposition. Mais l'un & l'autre ne laissoient pas CI 20 p.343 4.

d'esperer

SAINT BASILE.

d'esperer que par la protection du Saint Esprit ¿& les prieres si 1942,97793 & puillantes de Saint Eufebe, il reviendroit plus fort & plus vigoureux qu'il n'y choit allé. En ofte on out di que le travail luy «1109,941»] rendoit la santé, & que son courage ranimoit son corps déja 1879,114.

"Il conduiût & regla toutes chofes, "& enfin le S. Efprit ayant «1.9 p. 1.4. hautennent vaineu en faveur de Baille par le moyen du grand «1.0 p. 1.4. hautennent vaineu en faveur de Baille par le moyen du grand «1.0 p. 1.4. hautennent vaineu en faveur en fa

[On ne peur douter que cette promotion de S. Balle n'ait efté un grand faijet de joie à tous ceux qui aimoient PEglife.] Saint an ad Pap. Athanafe [qui en eftôit alors le foutien,] fremoigne la fienne, en 1954 difant qu'il falloit remercier Dieu d'avoit donné à la Cappadoce en fa perfonne, un Everfque tel que chaque province fountail par Apparticit d'en avoit. Il l'appelle fon tres cher frere, & un veritable al par Apparticit d'en avoit. Il l'appelle fon tres cher frere, & un veritable al par Apparticit de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'en

[Les Évefques de la Cappadoce devoient encore avoir plus de joie que les autres, de l'election de S. Baille:]/Cependant plus - Nizonissan, fleurs d'entre eux ne l'ayant pas favorifé d'abord, ne purch in situacistat encore l'agréer aprés qu'elle fut faite : ce qui fervir quelque encore l'agréer aprés qu'elle fut faite : ce qui fervir quelque encore à la deuceur, comme nous le dirons dans la fuire.

#### 

#### ARTICLE XLVI.

## De quelle maniere S. Basile a gouverné son peuple.

SAINT Buffe ayant effé clevé de cette forre fur le throne Nuestang. de l'Eglife de Cefarée, ne trompa nullement les hautes 14224 et efferances que l'on avoit conceuts de luy. Il fe inspalla alors la autant luy mefine, qu'il avoit auparavant furpaffe les autres Ne à les grandes occasions où fi charge l'engagea, fervitent à faire celater davantage la grandesur de fa pieté. Il crute fi d'égni- de Hiff. Et al. Tame J.X.

106

ré de Dieu, non des hommes ; [& qu'ainsi il n'en devoir user que selon les regles de Dieu.

Mais avant que d'entrer dans la suite des grandes actions de ce Saint, qui regardent principalement ce qu'il a fait pour l'Eglise universelle, & raporter selon l'ordre des temps ce que les historiens, & luy mesme plus qu'aucun autre, nous en ont appris; il est raisonnable de donner quelque idée de sa conduite episcopale, où nous aurons occasion d'inferer diverses particularitez dont nous ignorons les temps, & aufquelles nous ne pouvons pas donner de liaison avec la suite de sa vie. Car comme un homme n'est pas capable de gouverner une Eglise particuliere, s'il n'a auparavant appris à conduire & à regler sa maison; aussi l'on peut dire qu'un Evesque n'est pas digne de prendre part à la follicitude de toutes les Eglifes, s'il n'a premierement fait voir & fon zele, & fa douceur, & fa prudence dans le gouvernement de l'evesché que Dieu luy a particulierement commis. Voyons donc de quelle manière S. Bafile s'est acquité de cette première obligation avant que de passer au reste. Nous en rrouvons peu de monumens, parceque les historiens s'appliquent peu à temarquer ce detail desactions des Saints, quoique ce foit fouvent ce qu'il y a de plus propre pour nous faire connoistre l'eminence de leur vertu, & le plus utile pour nostre instruction. Tout ce que nous pouvons faire, est de remarquer le peu qui s'en trouve dans ses lettres.

Il n'est pas necessaire de s'arrester beaucoup sur ce qui regarde sa personne, en ayant déja parlé assez amplement. Nous voyons peu de choses pour ce qui regarde sa maison & sa famille, qui ne pouvoit pas estre fort nombreuse, puisqu'il estoit souvenr en peine de trouver du monde pour les messages les plus necessajres, & que souvent encore il manquoit de copiste, comme nous » l'avons déja remarqué. De forte que les revenus de son Eglise ne l'empeschoient pas d'estre pauvre, & de sentir les incommoditez de la pauvreré, en manquant de ce qu'on peut dire estre necessaire à un Evesque chargé de beaucoup de soins & d'affaires, comme il estoir. Mais il paroist que ce qu'il avoit de gents estoit gouverné avec une exacte discipline, puisqu'il dit qu'il n'avoit plus ni secretaires, ni copistes, parceque de ceux qu'il avoit instruits, les uns estoient incapables de rravailler à cause de leurs longues maladies, & les autres estoient retournez à leur ancienne maniere de vivre. Nous avons encore deux billers fort jolis qu'il écrit à ses copistes, pour leur dire d'écrire droit & nettement.

Balep.341 p.

250.p.193 c.d.

The Try Emagic

Il ne seroit pas necessaire de tien dire en particulier, pour marquer le foin & l'affection qu'il avoit pour son peuple : la qualité de pere & de pasteur sans laquelle estant Évesque, il n'eust pu estre Saint, exprime tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. On ne laissera pas neanmoins de voir avec plaisir une partie de ce qui s'en trouve dans ses écrits. J'On voit pat son ouvrage sur les hez.h.3.p.25.d. fix jours, que le soin qu'il avoit de nourrir ses brebis de la parole & alias. divine, la luy faifoit quelquefois expliquer le foir & le matin en des jours ouvriers; & cela non à des Ecclefiastiques, ou à des Reli- p. 15.16 37.4. gieux, mais à des artifans qui eftoient obligez de gagner tous les jours leur vie par le travail de leurs mains : & cependant son au- h.4.p.46.cd. ditoire estoit si rempli, qu'il le compare à une mer, à cause que le bruit confus formé par les différentes voix des hommes, des femmes & des enfans dans la priere, reflembloit à celui que font les vagues en se brisant contre le rivage; mais à une mer calme & tranquille, dautant que les vents de l'herefie n'avoient pas le pouvoir de la troubler.

'Îl dit autrepart que comme une noutrice dont le lair est tati, petop-une est contraine de donner encore la mammelle à fon enfaire pour l'empefeher de pleurer par cette faitisfastion inutile, plurost que pour le nourrir ; il est aussi obligé de faire entendre sa voix à son peuple pour faitsfaire l'ardeur qu'il avoit de l'ecouter plutost que pour l'instruire, de quoy une longue maladie qui avoit epuile toutes fes forces, l'avoit rendu incapable : En exammoins il ne laisse pas de leur faire ensuite une fort belle explication d'un pseume affect distille.

"Il décrit dans une lettre les excellentes pratiques qu'il avoit q 639-05 m établies dans fon Eglife, fiins se mettre en peine si ceux qui cherchoient à censture se sations, l'accusionen d'y introduire des nouveaucez, lorsqu'en este il ne faitoir que suivre cequi se pratiquoit dans l'Egypee, la Libye, la Thebaide, la Paleltine, l'Arabie, la Phènicie, la Syrie, la Comagene, & quantité d'autres provinces. Le peuple, dicii, se level a nuit, & vient à la p.96-37-maison de prieres avant que le point du jour patoisse, l'a la suite de componition, & destortens de l'armes. De la priere il passe la production de prieres avant que le point du jour patoisse, l'action de parade componition, & destortens de l'armes. De la priere il passe à la profilmodie, & se spartage en d'une church custo pour chanter adremativement. Par ce moyen ils se sovient leur ame dans le recueillement & dans l'actenation. Un d'entre cux est chargé de commencer ce que l'on doit chanter : les autres constinent. Eve trépon-

#### SAINT BASILE.

dent. Ils passent ainsi le rette de la nuit en faisant succeder la priere à la pfalmodie, & la pfalmodie à la priere. Quand le jour est venu, tous offrent à Dieu le pseaume de la confession comme d'une mesme bouche & d'un mesme cœur : & chacun témoigne le regret de ses fautes par des paroles qui luy sont proptes & particulieres. [11 feroit à fouhaiter qu'on n'eust jamais d'autres choses à reprocher à tous les Prelats, que des établissemens de

pf.114.p.262. J 263.

cette nature.] 'Il remarque en un endroit, que son peuple estoit allé prier en une eglife des Martyrs, (peuteltre en celle de S. Eupfyque & fes compagnons,) & qu'il y avoit passé depuis minuit jusques à midi, à adorer Dieu, & à chanter ses louanges. Pour luy il estoit cependant allé à une autre eglife affez eloignée, où ayant accompli la liturgie, il vint sur le midià celle des Martyrs, où il trouva encore le peuple qui l'attendoit; & pour ne le pas lasser davantage, il luy expliqua sculement le pscaume 114. Il semble assez probable qu'il offrit le facrifice en l'une & en l'autre eglife.]

gp.189 p.179.

'Dans une lettre celebre,"ou plutost dans un fragment où il Nor : 34. raporte diverses pratiques de l'Eglise touchant la participation de l'Eucariftie, il dit que la pratique de la sienne estoit de communier le mécredi, le vendredi, le samedi, & le dimanche de chaque semaine, & encore les autres jouts si l'on celebroit la feste de quelque Martyr.

[Les benedictions que Dieu versoit sur la ville de Cesarée par la presence de S. Basile, se repandoient encore sur tout son dioep. 164. p. 162. c. cefe par les visites qu'il y faisoit, comme il le remarque expressément en deux endroits, dont le premier appartient à l'année 375, & dans l'autre qui paroift estre de l'an 374, il dit qu'il estoit obligé à cette visite des paroices de la campagne, quoique son

que les lettres 284 & 285, regardent les mesmes visites.

P.176.440.

extreme foiblesse luy permist à peine cette fatigue. Il semble aussi 

ARTICLE XLVII.

De quelques lettres écrites par Saint Basile, pour l'instruction de diverses personnes.

Balep. 386 p. 380.381.

[ IL avoit soin d'instruire ses enfans par ses lettres, aussibien que par ses discours, comme on le voit par plusieurs qu'il écrit tantost à un nouveau battizé pour l'exhorter à conserver foigneusement la grace & l'innocence qu'il venoit de recevoir, tantost à un homme qui vivoit en Chrétien dans les armées, ep. 107. p. 416. pour l'exhorter à perseverer toujours dans la pieté, & à augmenter encore l'amour de Dieu dans son ame; tanrolt à un malade, ep. 166. p. 186. pour l'affurer que s'il veut s'établir dans une pieté ferme & folide, tous les troubles & toutes les incommoditez de la viene pourront jamais alterer sa tranquillité & sa paix; tantost à des ep-187-9-381. perfonnes qui le consultoient sur la doctrine qu'ils devoient sui- 384. vre parmi tant de fectes qui pretendoient toutes avoir la verité; tantoft à ceux qui souffroient quelque persecution, pour se re- ep.127.p.137] jouir de leur bonheur, & les exhorter à la perseverance; tantost 166.p.165. à des seigneurs de condition, pour leur dire que s'ils veulent 335.236. estre grands & gloricux dans le ciel, aussibien que sur la terre, ils doivent continuellement se souvenir de celui qui est l'auteur de leur grandeur & de leur fortune; tantost à un de ses amis ep.352.p.347. pont approuver l'eloignement qu'il avoir des charges & des dignitez seculieres, & luy conseiller neanmoins d'accepter cel- p.348. le où Dieu l'engageoir d'affeoir les railles dans une ville, puifque s'il s'en acquitoit comme il faut, il y acquerroit beaucoup de merites: Et en effet la maniere dont cetre personne se com- ep.313.p.348. porta dans cette fonction, justifia le conseil que le Saint luy avoit donné.

'Un jeune homme de Cappadoce nommé Firmin, 'qui avoit epi-spatje.

refolu des retirer avec des solitaires, ou au moins de se conten
refolu des retirer avec des solitaires, ou au moins de se conten
refolu des retires de manier les affaires de sa ville, ayant

à ce qu'on distit changé de dellein, pour s'en aller avec son

grand-pere, & se mettre dans les armées, S. Bassile qui estoir son

ami particulier luy écrivit pour l'en detourner, & le prie de

l'afflurer luy messe de fauilleté de ce bruir s'il estot faux, mais

que s'il estoir veritable, il l'apprendroit d'autre pare, & qu'il

n'avoir pas besoin de ses sertres, se'est à dire qu'il renonçoit à

son amitié.

La meme affection qu'il avoir pour son peuple, l'obligeoir aussi à s'employer autant qu'il pouvoit à y mainteuir la paix, l'en 49-47-40-47, appaisant les querelles qui naissoient entre les particuliers, ou en demandant à ses amis le pardon de la grace de ceux qui les avoient offence; comme il fait admirablement dans la lette à qu'ét-qu'il s'admirablement dans la lette à qu'ét-qu'il de leurs s'envieurs, s'envieur de s'envieurs de Bussière en saveur et de leurs s'envieurs, s'ellectivit par deux fois à Callishnen, pour le becapeur et araiter avec douceur des s'envieurs d'Eustoque qui l'a s'ensière voient offens, de qui s'estoient retirez auprés du Saint pour l'a s'ensière voient offens, de qui s'estoient retirez auprès du Saint pour l'a s'ensière pour le se s'ensière de la comme de l'envieur de l'envieu

HO

avoit d'amis dans la ville, pour obtenir de luy qu'il se contente de la peur qu'il leur avoit faite, sans porter plus loin son ressentiment.

cp.149.p,1484. P.149.C.

'Il parle dans une lettre d'une fille qui avoit renoncé au monde & au mariage, pour se consacrer à Dieu, & qui ce semble avoit esté faite Diaconisse. Mais n'ayant pas eu assez de force pour chaffer de chez elle un homme tres décrié, qui la venoit voir quelquefois, cet impudent la diffama dans route là ville, & mefme afficha publiquement un écrir contre elle à la porce de l'eglife, pretendant peuteffre qu'elle luy avoit promis mariage. ou qu'elle avoit encore este plus loin.]

p.148.

'Son impudence fut un peu chastice par les loix, mais il ne laissa pas de renouveller ses medifances. De sorte que Saint Basile qui eust cru pecher luy mesine de laisser ce peché in puni de priva de la communion de l'Egite [Neanmoins afin que la punición du coupable n'allast pas jusqu'à l'exces, ]il pria la personne offenfée de laisser à Dieu la vengeance de ce crime, sans le poursuielaquidelaso.a. vre par la rigueur des loix. Mais elle luy apporta des raisons si fortes pour montrer qu'elle ne pouvoit s'en disponser , qu'il n'eut rien à répondre : De forte que quand on le prix depuis de luy écrire pour l'empelcher de poursuivre cetre affaire, il s'en excusa en répondant qu'il n'avoit pas lieu d'esperer de rien obtenir d'elle; & que comme il ne pouvoit pas livrer des criminels aux magistrats, il ne pouvoit pas aussi leur arracher ceux donr la punition effoir necessaire pour empescher les autres de tomber

dans les mefines fautes. ep.365 p.355.356. 'Il écrit à un pere engagé dans les folies du paganifine, pour le prier de ne point trouver mauvais que son fils eust embrasse la religion Chrérienne.

ep.183-186.p. 1:5-279. s cp.185 p.178.

6cp.133.p.177.

ep.30[.p.197. 1 18.

Il écrir plusieurs fois à une dame qu'il appelle Eleuthere, pour luy donner divers avis sur sa conduite, & sur celle de sa fille. b'Cetre dame estoit parmi des personnes peu affectionnées au Saint, & peuteftre dans la ville de Neocefarée. C'est apparemment la mefine qui est appellée Julitte Eleuthere, laquelle le Saint avoit rasche d'attirer dans son monastere, c'est à dire dans celui de sa sœur.

Comme un pere doit corriger les defauts de ses enfans, l'le Saint voyant que les collecteurs des railles exigeoient des paysans des fermens qui pour l'ordinaire estoient taux, & que par ce moyen le peuple se dannoit en s'accoutumant au parjure, fans que les collecteurs en tiraffent aucun avantage; il s'eleva fortement contre ce defordre. Il le condanna & dans routes fes predications & dans for entretiens particuliers; & enfinit en derività à un officier, pour luy proteder en prefence de Dieu & des hommes, qu'il ethoit obligé d'empefcher ces exaklions de fermens entretement inutiles, & qui attrioient la colere de Dieu fur le peuple. On peut voir ce que S. Augustin dit fur ce sijer, dont S. Chryslothome parle aussiters forcement.]

# ARTICLE XLVIII.

S. Basile écrit diverses lettres de recommandation & de consolation.

I 'Affection qu'on témoigne aux personnes dans leurs interests temporels, ne fert pas peu pour leur gagner le œur, de les rendre plus susceptibles des instructions dont ils on besoin. C'est pourquoi S. Baisle ne negligeoir pas cette forte de fervice; de une grande partie de les lettres est employée à recommander aux personnes puissantes les affaires de se amis, Mais neamoniss on peut remarquer que d'ordinaire il écrit pour des pauvres ou des personnes opprimées par la puissance de leurs adverfaires, fastisfaira ainsi à un autre devoir de la charité pastorale, qui est d'estre le pere des pauvres de le procecheur des sobles. Il

C'ed aini qu'il recommande ceux de Caprales comme des Bafer 3159, gents pauves à tout à fair accablez. Il fair la mefine chofe 3160, a se principal de la commande de la co

l'Eglife ou la justice.

Pulitre dont nous avons déja parlé, estoit ce semble assez mat epaty-pargh.

Noza si dans sesasfiaires, Elle ayoit entre autres un creancier qui l'ayant epaty-paty-pats.

Committy Congle

Πž

ep.187 p.178.2. p.177.178.

ep.411 p.438. - 439-

P.439.26.

en 146 p.340 347-P-341-341. ep.104 p.110. 211.

ep 186.p.198.

ep.320 p.372

'avoit neanmoins promis en presence de S. Basile & d'un officier, qu'il ne la presseroit pas, emais qu'il luy donneroit tout le temps necessaire pour vendre son bien avecsceux qui estoient interesfez dans la mesme affaire; ]'& que quand il auroit receu une certaine fomme, il luy rendroit divers papiers.

Cependant quand le terme écrit fut échu, il la pressa si fott,

fans se soucier de ce qu'il avoit promis, qu'elle sur obligée d'en écrire à S. Basile. Il fut touché de cette infideliré, & en écrivit au creancier une lettre assez forte, pour le prier de ne pas manquer à la parole qu'il luy avoit donnée.

'Il écrivit aussi à Julitte pour l'exhorter à esperer en Dieu de tout son cœur; & afin de ne rien oinettre de ce qu'il pouvoit faire pour elle, il cerivit à un homme de pieté & son ami particulier, nomme Hellade, pour le prier de servir cette dame auprés

du Prefer, fur lequel il pouvoir beaucoup. Nous avons une lettro au Comre Hellade, où il le prie de recommander au Prefet l'affaire qu'une veuve sa parente fort incommodée & chargée d'un enfant, avoit contre les heritiers d'une autre femme. Cette veuve peut bien eftre la mesine Julitte dont nous parlons, mais l'affaire qu'elle avoit alors, est differente de l'autre, l'Car S. Basile pretendici qu'ayant payé le capital de sa dette, on ne luy devoit point demander d'arrerages, celle à qui elle devoit, & qui estoit

morte alors, luy ayant accordé cette decharge,

[C'est autli un des devoirs de la charité episcopale de consoler les affligez; & Saint Bafile s'en est acquire avec soin, l'comme on le voit par plusieurs lettres qu'il écrit à des personnes, pour les consoler de la mort de leurs proches. C'est le sujet de la lettre 202 à la femme d'Arinthée, écrite, comme nous ctoyons, sur la fin de l'an 372; & Arinthée son mari estant mort depuis, il luy écrivit encore une lettre sur ce sujet, où il remarque aussibien qu'Ammien, la grandeur & la force de corps qu'avoit ce grand General: mais il luy donne beaucoup d'autres louanges plus confiderables, & remarque que par les exhortations de sa femme il avoir purgé tous fes pechez dans l'eau du battefine peu de temps avant sa mort. Il avoit eu quelque union particuliere avec luy, comme on voit par une lettre qu'il luy écrit en faveur d'un de . fes amis.

'Il écrit encore une fort belle lettre à un pere sur le sujet de fonfils, qu'il avoit envoyé faire ses études en quelque endroit où il estoit mort dans un age fort peu avancé. Il luy donne le titre .

de bienheureux, & ne craint point d'affurer qu'il est monté au ciel.'Il l'appelle son sils à cause de l'ordre de J. C, ce qui marque pais abqu'il estoit Evesque.

'Il écrir à peu pres sur le mesme sujet à Noctaire & à sa semme, ep. 188.189.p. c'est à dire sur la mort de leur fils, mais il semble qu'il n'estoit 203-106. pas encore Evelque, puisqu'il dit qu'il avoit appris cetre mort ep.188.p.103.b. par une lettre de l'Evefque. Il dit que cette mort avoit éteint ep. 187, p. 105 c. une race illustre, & affligé deux provinces, la Cappadoce & la Cilicie: ce qui pourroit faire croire que Nectaire à qui il écrir est celui meline qui fut depuis fait Archevesque de Constantinople en 381. Car il estoit d'illustre naissance, & de Cilicie : mais d'autre part il n'estoit encore alors que catecumene, au lieu que bep.188.p 204. celui-ci estoit Chrérien, aussibien que sa femme & son fils, si nous ne disons qu'il estoit Chrétien comme beaucoup d'autres l'estoient alors, faifant profession de croire en J. C, sans recevoir le battefme. Il y a quelque chose de declamateur dans la lettre ep 189. p 105.0 à la femme de Nectaire. [Peutestre que Saint Basile estoit encore jeune en ce temps là. Tout le reste est fort beau & fort digne de luy.]

## 

#### ARTICLE XLIX.

Du foin de Saint Bafile pour la ville de Cefarée; & de fes lettres à Liban:us.

I L n'eut pas moins de foin pour fon peuple en general que pour les particuliers. Nous verrons dans la fuite ce qu'il fit des le commencement de fon epitéopat en faveur de toute la ville de Cefarée, lorfqu'on penfa la ruiner par la division de la Cappadoce.] l'il ervivir encore en une autre occasion, afin de luy \*\*step-44.3\*\* obrenir un delai pour quelque argent qu'elle effoir obligée de \*\*st. fournir aux cofers du Prince.

[Il lay rendoir les messes offices de pere & depasteur dans les sseax donr Dieu la punissoir.] Il mande à Eusebe qu'il ne (1447,445 & pouvoir l'aller voir rant que la famine dureroir, estant obligé de demeurer dans la ville, soir pour affisher ceux qui souffroienr, soir pour comparirà leurs maux.

"Il arriva une aurre fois, qu'aprés une année fort pluvieufe, air.3 249.34».

Thiver n'ayant eu que des gelées continuelles fans aucune paine, meige ni aucune pluie, "X le printemps ayant ellé fort fec & £79.310.

Fort chaud, l'a pluípare des ruilleaux & des fontaines fe tari- 1.349.310.

Hat, Eel. Tom. IX.

P

#### SAINT BASILE.

p 350 b.c. P 351.35 t. 114

rent, en forte qu'on avoit mesme peine à trouvet de l'eau pour boire; & les grains furent aufli tous brulez par la sechetesse. Le Saint versa des larmes de tendresse en voyant cette desolation. 'Il fir faire des prieres publiques pour flechir la misericorde de Dieu. Mais confiderant encore moins la mifere temporelle de fon peuple que la spirituelle, qui estoit la cause de l'autre, il leut fit un excellent discours, intitule Sur la faim & la fechereffe, où il s'efforce à les porter à faire penitence de leuts pechez, & futtour à attiter fut eux la mifericorde de Dieu, en exerçant envets leur prochain les œuvres de misericorde,

Nyf.de Baf.p. 491.3b.

Ce fut peutestre en cette occasion qu'artiva ce que raporte S. Gregoire de Nysse, J'que la ville se trouvant menacee de la famine, dautant que la techeresse continuelle de l'hivet avoit osté toute esperance de rien recueillit, le Saint se prostetna devant Dieu, & par la force de ses prieres appaisa sa colere, attesta le fleau dont il les avoit epouventez, & fit cesser cette sechereise qui attriftoit tout le monde.

Bal.cp.144 p. 175.d.

'La mesme assection paternelle qu'il avoit pout les Fideles de Cappadoce, que son état [d'Evelque] luy faisoit tous confiderer comme ses enfans, suy faitant prendre aussi le soin de l'instruction de la jeunesse, l'il envoyoit tous ceux qu'il pouvoit à Libanius, pout apprendre la rhetorique à Antioche sons ce forhifte qui avoit autrefois esté son maistre. Le pour lequel il témoignoit en toutes rencontres beaucoup d'estime. [C'est le fujet d'une partie des lettres" que nous avons de l'un à l'autre, Norage, qui font toutes pleines des louanges qu'ils se donnent mutuelle-

6ep.145.p.176.b.

ment, & d'autres petites choses peu importantes.] 'Libanius demande dans une à S. Basile, un discours qu'il avoir ep.161.p.181.d. fait contre l'ivrognetie, & que nous avons encore, Il nous apep.151.p.179. prend dans une autre qu'ayant vu ce Saint par occasion, il l'avoit is mi segue,

fort presse de luy expliquet Homere, ou au moins le commen-2000 cement de l'Iliade, mais que ce Saint s'estoit moqué de cette demande.

ep.154.p.180.c.

Ayantune fois affaite de chevtons pour couvrit un bastiment, il voulut pour les obtenit plus fa cilement de S. Bafile, le piquer d'honneur en taxant les Evesques d'avarice, & de gents dont on

ep.155 p.16o.de. ne pouvoit rien titet. Le Saint, autant qu'il paroist par sa réponfe, ne prit point ce reproche en railletie, mais s'en offensa serieufement, & le rejetta fur les sophistes, qui mettent, dit-il, des imposts sur la parole, qui font payer la taille à leurs disciples, & trafiquent de leur eloquence, Il ne laisse pas de luy promettre 300

115

chevrons.[Cette lettre est la 144°. Ainsi la pluspart des autres, qui parossent en estre des suites, appartiennent certainement à l'epsicopat de nostre Saint.]

## 

ARTICLE L.

Affection de Saint Basile pour les Religieux.

[OA] M.T. Baffle ayant tant d'affection pout fon peuple, n'avoir garde d'en manquer pour ceux qui en faitoient la plus
fainte & la plus illustre partie, je veux dite pour les Religieux,
dont il avoir des auparavant esté le pere & le fondateut. Il rémoigne dans une lettre que nous avons déja citée, Jiqu'une des Bafapas part,
choies dont s'es ennemis le reprenoient, estoit qu'il avoir des Religieux avec luy-s'ituquoi il répond que ce reproche luy s'obito 1994 àtres glorieux, & qu'il custif s'eulement souhairé qu'il cust est perior per abveriable, c'et à dire que la vertu de se Religieux cust le galé
celle des Peres de l'Egypte, de la Palestine, & de la Mesoporamie,
en comparation desquest, direil, nous ne sommes que des enfans.

[Il confirme encore autrepart ce que nous difons, qu'eflant Everque i lavoit des Religieux avec luy à Ceface; [Car un nom- e7 39-87-95]. mé Heraclide qui avoit refolu de feretiter dans la folitude avec <sup>379</sup>. S. Amphiloque, l'eflant venu voit de la part de ce Saint, pour lly demander quelques avis, il le retint avec luy pour l'infiruire & le conduire dans la piecé.

Mais quelque satisfaction que cette sainte compagnie luy pust donner dans Cefarée mesme, il ne laissoit pas de soupirer toujours après les delices qu'il avoir gouftées dans la folitude, l'C'eft ep 64.9.98.de. pourquoi ayant trouvé quelque peu de loilir pour se derober aux affaires dont il estoit asliegé, il s'en vint avec joiesen l'année 375, pour satisfaire son desir dans le monastere du Pont qu'il avoit fondé, & où son frete Pietre estoit alors. Et l'année fuivante, il écrit, comme nous croyons, aux habitans de ce faint desert, qu'il esperoit recevoir de Dien la grace de les aller visi- en 73 p.119 de ter, n'ayant point de plus grand desir que de les voir continuellement & d'apprendre de leurs nouvelles, & ne trouvant point de repos & de confolation que quand il favoit qu'ils s'avançoient dans la verru & dans la perfection, par l'accomplissement des preceptes de J. C,'qu'il les avoit continuellement dans l'esprit & ... dans le cœur, & qu'il prioit jour & nuit nostre Seigneur pour leur falut.

Pij

116

d. Naz.czr.48.p. "Il écrivic aux magificats pour les faire jouir de l'exemption des bibidies, que leur panyerce leur rendoit abfolument neceflaire: '& Saint Gregoire de Nazianze écrivant pour le mefine fujet à Hellene, dit que ce qu'il lay accordera, il l'accordera à Bafile, & que ce qu'il accordera à ce Saint, dont il fait l'eloge, il l'accordera à l.C.

[Ainfi les grandes occupations que caufoit à S. Bafile le foin de fon diocefe, & le maniement des plus importantes affaires de l'Eglife d'Orient, ne l'empethoient pas de penfer encore aux delices de la folitude, & à rant de Saints qu'il y avoit elevez dans la vertu.

Ballep 110.p.

"Entre ceux là eftoient fans doute Fefte & Magne, dans lefquels il avoit planté la pieté lorfque leurs ames eftoient encore toutes tendres & toutes pures. Il avoit nourri en eux cette fainte plante par fes pietes, & il avoit la joie de la voir artivée par Hafillance de Deux, aune parfaite maturité, & en état de produire de beaux fruits. C'elf pourquoi les coniderant comme fes dispies & fes enfans, il ne les pouvoit oublier quelque cloigné qu'il fuit d'eux, & les entretenoit avec joie par fes lettres, pour les exciter à s'avancer toujours dans la vettu, & à fe rendre dignes par leur docilité & de l'inftruction des hommes & du fecours de la grace.

ep.138.p,141.

"Ilécrit à un superieur de monastere, comme il parosit, & peutestre à S. Pierre fon frere, qu'il se rejouit de ce qu'une personne qu'il luy envoie, avoit quitté le trouble du monde pour se retirer avec luy, & s'unir à la compagnie des serviteurs de Dieu; il dit qu'il luy confic extre personne.

ep.195.p.187.

"Ayan conscilléà des solitaires, comme nous avons dit autrepart, de soj ondre ensemble pour former une sinte communauté, où ils pussient se s'animer les uns les autres à la vertu, l'affection qu'il avoit pour eux luy si souhairer de recourner encore les voir, pour les exciter à executer une si saine entreprise. Mais ne le pouvant pasalors, il y envoya une personne de spart, & Leur écrivie en messine temps, pour leur faire voir l'utilité du consciil qu'il leur avoit donne, & les exhorter à n'abandonner jamais la soy des Peres, quelque solitication qu'ol leur en pussi s'aire, puisque sans cela toute leur bonne vie seroit inutile.

ep.63.p.96.b.

'Il avoit auprés de luy non sculement des Religieux, mais encore des compagnies de vierges qu'il elevoit & qu'il formoit à la pieté : ce qu'il avouoit avec joie, quoique la calonnie sust affez

Amount Chook

malicieuse pour semer de faux bruits contre la pureté de leur conduite. Saint Gtegoire de Nazianze témoigne affez qu'il avoir Nazor 20 p. fait ce faint établissement lorsqu'il n'estoit encore que Prestre 340.d. fous Eusebe. Et c'est sans doure ce mesme monastere de vierges Gand f. 17 bib. qui estoit gouverné par ses nicees dans Cesatée, & dont l'eglise P.t.a.p.61.2. estoit dedice sous le nom des Quarante Martyrs, desquels il y avoit mis des reliques,

[Mais le foin qu'il avoit pour celles-ci, ne luy faifoit pas negliger celles qui faisoient la mesme profession de pieté en d'autres lieux, Car il semble que les Chanoinesses à qui il écrit la lettre 300, ne soient autre chose que des Religieuses, ce qui paroist Basep. 302 p. principalement par la lettre 302 à Theodore Chanoinesse, où 255. l'on voit que cette personne qui estoit d'une illustre naissance, avoit fait une profession particuliere d'observer exactement toutes les regles que l'Evangile nous present jusque dans les moindtes choses. Elle estoit peutestre dans le monastere de Sainte Macrine. Pour les autres,'il paroift seulement que c'estoit des ep.300.p.291. personnes à qui on avoit donné de mauvaises impressions de la foy de S. Basile, comme aussi on avoit rendu leur foy suspecte à ce Saint, Mais l'Evefque Bosphore qui s'estoit uni avec S. Basile ep.262.p.160.e. en l'an 172, ayant vu les uns & les autres, leva tous ces foupcons ep.300 p.191. reciproques, & fir voir qu'ils estoient faux. On peut seulement juger que ces Chanoinesses, quoique orthodoxes dans leur croyance, avoient neanmoins quelque aversion du mot de Confubstantiel. Car Saint Basile emploie la lettre qu'il leur écrit, à p. 291.193. justifier ce terme, mais d'une maniere fort douce, & qui ne pouvoit bleffer personne. Il leur parle encore en peu de mots de di- p.293. verses erreurs touchant le Fils & le S. Esprit.

### 

### ARTICLE LI.

Soin de Saint Basile pour les pauvres : Il fait bastir un hospital & une eglife.

'CI l'un des plus beaux titres d'un Evefque, est selon S. Justin, Justapar pope d'estre le tuteur & le curateur des pauvres, [il y a peu de Saints qui ait mieux merité ce titre que S. Bafile. Outre ce qu'il avoit fait pour les pauvres avant son episcopat, comme nous avons vu, dans deux differences famines; outre ce qu'il a dit en dans l'Au- leur faveur en tant d'endroits de ses ouvrages dont on a fait "un si riche extrait ; outre diverses lettres que nous avons encore de

#### SAINT BASILE

luy, pour le foulagement ou des foibles ou des pauvres ; l'hofpiral qu'il fit bastir, a rendu sa charité illustre dans tout l'Orient, & l'a fait continuer plusieurs siecles.]

NAM. OT. 10 P. 352.b.c.

Si vous avancez un peu hors de Cesarée, dit S. Gregoire de Nazianze, vous verrez comme une nouvelle ville, une demeure de la chariré, un commun thresor des riches, où les exhortations de Basile ont fait repandre non seulement ce qui servoit à la superfluité & à l'abondance, mais mesure ce qui estoit employé pour quelques necessitez de la vie. C'est là où la maladie

er. 20. p. 359. d.

fe fouffre avec joie, où la mifere mefine paroist heureufe, & où la charité est eprouvée & se reconnoist pour veritable. Pour moy, continue ce Sainr, je ne voy rien de fi merveilleux que cerre voie accourcie qu'il a rracée aux Fideles, pour affermir leur sa'ut, & ce chemin facile qu'il leur a ouvert pour monter au ciel.

d 360.2.

'S. Gregoire remarque ensuite qu'on ne voyoit plus ce triste & miferable spectacle des lepreux, dont la presence causoir auparavant de l'horreur plutoit que de la pitié: [ce qui fait voir que cer hospi al estoit principalement pour les lepreux; ]'& en

a n.p.655.1.a b.

effet l'oraifon du mefine S. Gregoire, intirulée De l'amour de la pauvreté, qui est faire à l'occasion de l'hospital de S. Basile, s'étend extremement sur la misere des lepreux, & sur la charité Thatt. 4.6.16. qu'ou leur doit. Aussi Theodoret remarque que Saint Basile prenoit d'eux un foin rour particulier : & fon amour pour eux alloit fi loio, que fans confiderer fa naiffance & fa dignire, il ne dedaignoit pas de les baifer & de les embraifer comme ses freres, non par vanité ou par oftentation, de quoy il estoit tres eloigné, mais afin d'exciter les autres à n'en avoir pas d'horreur, & à ne pas craindre d'approcher d'eux & de les roucher pour leur rendre

p.681.d. # Naz.or.10-P. 360.b.

l'affiftance & les fervices dont leur mal avoir besoin.

Eaf.cp.371.p. Saint Bafile avoit neanmoins fait cet hospiral pour rous ceux à 361.4. qui leur foiblesse & leurs incommoditez rendoient necessaire le fecours des autres, & mesine pour recevoir les étrangers qui

ey.394 p.402.e. passoient :'d'où vient qu'il prie S. Amphiloque[en l'an 374,] de le venir rendre celebre par fa prefence, & en y logeant,

C'est avec raison que S. Gregoire l'appelle une nouvelle ville; epaga.p.362 d. car fi Sainr Bafile a fuivile d. ffein qu'il avoir en le fondant, l'il y avoit de quoy loger toutes les personnes necessaires pour le soulagement des malades, des medecins, des gardes, des gents pour porter les fardeaux, d'autres pour conduire les infirmes, tous les métiers & necessaires & utiles pour la vie, & des bastimens pour les exercer, ce qui embellissoit extremement ce iien, auparavant desert'& inhabité. C'est pourquoi lots meine qu'il en faisoir e encore les preparatifs, il s'en fert déja pour se justifier contre ses ennemis, & demande à Elie gouverneur de la province, qu'on s'efferç it d'exciter contre luy, fi un homme qui entreprenoit un ouvrage fi utile pour le public, & li honorable à ce Gouverneur metine, ne meritoit pas d'estre honore & estime, plutost que d'eftre maltraité & chaffe de son Eglise.

· [Cet ouvrige doit sans doute avoir este commence des l'an 171 ou 372, puifque Heraelide venant à Cefarée en l'an 373 au ep 392 p 398 d. plustard, comme nous verrons, dit qu'il se tetira dans l'hospital, qui par consequent devoit eftre alors ou-fait ou fort avance. Il falloit de grandes depenfes pour cette entreprise, mais la charité ne trouve rien d'impossible; ] & nous verrons que Valens Third. 4.c. 16. avoit donné de grandes terres à Saint Bafile pour les pauvres le- P.683.d.

preux dont il prenoit foin.

'Le Saint y venoit fort fouvent , & il avoit foin de faire par les Bafep 391.p. excellentes inftructions, que ceux qui eftoient pauvres de corps, a Nyf.de Baf.p. le fussent aussi d'esprit & d'affection : de sorte que leur pauvrete 4934. estoit illustre & heureuse, à cause qu'elle leur procuroit le don & la grace du veritable royaume. S. Gregoire de Nysse appelle & cet hospital un tabernaele du témoignage, que le Saint, à l'imitation de Moyfe, avoit dresse dans les fobourgs de Cesarée,

L'histoire remarque qu'il estoit encore fort celebre long- Soz.I.c. 14 p. temps depuis, & qu'on l'appella la Bassiliade, du nom de son fondareur. Prapide l'un des plus celebres solitaires de la Cappado- Soz.p.691.b. ce, en a eu la direction dans sa vieillesse, avec le soin de plutieurs villages, [c'est à dire qu'il estoit Corevesque; & il semble que le foin des pauvres & des hospitaux ait appartenu à cet office. ]

'S. Basile ne bornoit pas son amour pour les pauvres à ceux de Naz.or.10.p. la ville. Il l'étendoit fur tous ceux de la campagne, & il excitoit 360 h. partout les chefs du peuple, [c'eft à dire peuteltre les riches & les Curez, là les affifter à l'envi l'un de l'autre, avec une liberalité genereuse, & une sainte emulation. [Et il semble que ces Corevesques eussent chacun un petit hospital pour son détroit.]Car il prie un officier de recevoir favorablement la priere qu'un Corevelque luy devoit faire pour les pauvres, d'allet voir l'hospital de son departement, & de decharger de toute imposition une petite terre qui appattenoit à cet hospital.

'La devotion de S. Bafile luy fit baftir non seulement un hospi- Basep. 371 p. tal, mais encore une eglife magnifique avec un bassiment tout 361.4.

SAINT BASILE.

110 alentour, dont le haut estoit reservé pour l'Evesque, & le bas estoit pour les serviteurs de Dieu, c'est à dire pour les Ecclesiastiques ou pour les folitaires qui demeuroient avec luy. I

ep.111.p.119. 130.

ep.181.p.194 a.

b.c.

'C'est peutestre "pour les ouvriers qui travailloient à cette Nors 37. eglife, qu'il prie une dame nommée Thecle, de luy envoyer du vin, parceque toutes les vignes de son quartier avoient esté gelées par la rigueur de l'hiver precedent peutestre celui de l'an

ep.154.p.151.d. 37 1; & ainfi cette lettre feroit du commencement de 372.]

## 

ARTICLE LII. Exactitude de Saint Basie pour l'ordination des Clercs.

DOUR ce qui regarde le gouvernement des Ecclesiasti-Naz ot, I.p. S.a. ques, |'S. Gregoire de Nazianze dit que S. Basile avoit sous luy cinquante Corevesques; & quoique ce nom semble marquer en cet endroit les Evelques des petites villes suffragantes de Cefarce, il est certain d'autre part que S. Batile avoit plusieurs Bal.ep.418.p. Corevesques qui gouvernoient sous luy son diocese, & qu'il

437 b. assembloit quelquefois à la feste de S. Eupsyque.

'Ces Corevesques avoient droit d'établir les ministres inferieurs; & l'ancienne coutume de l'Eglife, estoit qu'avant que de mettre au rang des Ecclesiastiques ceux qu'on y vouloit elever, les Prestres & les Diacres qui demeuroient avec eux, examinoient foigneufement leur vie & leur conduite, & en faifoient &c. leur raport au Corevesque, qui aprés avoir receu leur suffrage, en donnoit avis à l'Evelque, & ensuite les immatriculoit. Mais cette coutume s'estoit depuis alterée: Les Corevesques ne se soucioient plus d'avertir l'Evefque de la promotion des Clercs, & permettoient aux Prestres & aux Diacres d'admettre dans l'Eglife ceux qu'ils vouloient, & par quelque motif qu'ils le fissent, sans en faire aucun examen. Et comme beaucoup de personnes cherchoient à se faite Ecclesiastiques pour eviter d'aller à la guerre, on voyoit quantité de Clercs dans les villages ; & quand il falloit que les Corevesques en nommassent pour le ministère de l'autel, c'est à dire pour estre faits Diacres ou Prestres, ils avouoient eux mesmes qu'ils n'en trouvoient point de capables.

Saint Bafile voulant donc remedier à ce defordre, renouvella pour l'avenir les Canons des Peres, declarant que ceux qui seroient admis sans avoir eu son avis, feroient laiques; & pour le

passe,

passe, ordonna à ses Corevesques de luy envoyer les noms de tous les Clercs, de quel village ils estoient, par qui ils avoient esté admis, quelle estoit leur profession ; & que pour ceux qui Adus ich. avoient esté admis par des Prestres depuis la premiere \* indiction, [c'est à dire depuis l'an 158, lils seroient mis au rang des laigues, & exclus du Clergé par les Corevesques, qui pourroient neanmoins les y recevoir, s'ils les en trouvoient dignes, aprés les avoir bien examinez.

> [Ce soin & cette exactitude qu'il apportoit dans l'election des ministres inferieurs, peut faire juger avec quelle precaution il agissoit dans l'ordination des Diacres & des Prestres: 1 & nous 97313, \$216. \$276 avons sur ce sujet une excellente lettre qu'il écrit à une personne de condition & son ami particulier, nommé Nectaire, qui l'avoit apparemment prié de faire un homme Prestre à sa recommandation; à quoy il n'a garde de consentir.

'Entre les Prestres qu'il a faits, nous ne connoissons que Saint Nys. Mac p. Pierre son frere, qui estoit sans doute tres digne de cette elec- 187,4 h. Nora 38. tion. Il l'ordonna apparemment des le commencement de son episcopat: & depuis ce temps là, l'obligation de vivre conformément à la dignité de leur caractere, estant jointe à l'amour que ces deux Saints avoient déja pour la vertu, ils se trouverent engagez à vivre dans une perfection & une fainteté encore plus

de mis

Pallade dit que ce fut Saint Basile qui ordonna Lecteur Evagre Loule \$4. p. de Pont, qui se rendit depuis fort celebre. Il estoit d'Ibere, ou 1016.ab. plutost d'Ibore, ville proche du monastere de Sainte Macrine, où S. Basile pouvoit l'avoir connu.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE LIII.

Vertu des Ecclesiastiques de Cesarée sous S. Basile.

N voit en mesme temps la reputation & la sainteré des Clergé de S. Bassle, J'par une lettre qu'il écrit à Innocent Basse, 375, par le Evefque d'une ville grande & celebre, ('ce qui paroift affez par en ep. 409.9.416. la maniere respectueuse donrill'avoit remercie auparavant, de 417. l'avoir honoré de ses lettres, ) mais assez eloignée de Cesarée, ep 315-p-311.4. 'quoique dans l'Orient, puisque le Saint dit que pour remplir . fon fiege, il falloit un pilote tres habile à cause des temps fascheux, des flots & des tempestes continuelles qui s'elevoient contre l'Eglise. Il represente ce pilote comme un des princi- de Hift. Eccl. Tom. 1 X.

ep.409 p. 417.b. paux appuis de l'Eglife, comme un homme rempli d'une charité ferme & inebranlable pour Dieu, ann du S. Efprit, conduit par

fa grace, & l'un de fes plus veritables adorateurs.

Cet Innocent & voyant donc affez agé pour fonger à donner es 19 pai.d. orare à fon Eglife, Jez defirant de connoiltre celui qui la goudena de la controit apres à mort, s'adretta pour cela à S. Baifle, & luy demanda un de fes Eccleitafiques pour le faire fon fucceffeur, luy proteflant qu'il féroit fon accutateur devant Dieu, s'il ne-paisti.

gliggoit de rendre ce fervice à l'Eglife. S. Baifle approuvs fon

déflein : mais comme il en considéroit l'importance, il se crut
obligé d'y apporter tout le soin possible se comme celui qu'Innocent avoit demandé, avoit à la verité de bonnes qualitez,
mais essoit demandes un jeune homme plus propre à aller

d'un colté & d'aure, & à avoir foin du temporel, qu'à foutenir le poids d'un grand diocefe ji jotta les yeux fur le college des Preftres de Liville, & en choifit un fort ancien, qu'il appelle un vafetres precieux & un cnfant du bienheureux l'iermogene, jun du de Dieu, un homme capable de l'epifcont, d'un abord venerable, propreà influtire avec douceur ceux qui s'opposient à la verife in homme grave de mœurs, fava ndans les Canons, resput dans sa foto, qui observoir concelles regles de la continence

pur dans fi yo, qui oblervoit encore les regles de la continence & des exercices religieux, quoique la rigueur de fes aufterites. L'euft prefique enticrement dellichés qui etolit pauvre & fi peu accommodé des biens du monde, qu'il n'avoit pas mefine de pain à nanger que celui qu'il gagnoit en travaillant des mains avec les freres qui demeuroientavec luy.

'Voilà celui qu'il presente à Innocent, & qu'il s'offie de luy

envoyer quand il le voudra; [ce que fans doure il n'euit pas fait fi aitement, s'il n'euit cu d'autres Pretires d'une verut & d'un merite pareil à celui là [Et en effet il remarque qu'il y avoit d'autres freres, [c'elt à dire d'autres Ecclefialtiques, i] qui gagnoient avec luy leur pain à la ficur de leur vifage. Dans une autre lettre, il dit que quoiqui il euit beaucoup d'Ecclefialtiques, ii n'en pouvoit trouver autem pour porte fee lettres dans des pays eloignez, p'accequ'ils n'elhoient pas accoutumez à voyager, ha epit eve qu'ils n'aimoient pas à fortir ; outre que la pluspart d'entre d'empre de vi l'entre de la propoient à des meitres fedentaires, & en troient leur nourriture. [C'elt ainfi que Si Balle apprenoit à fes Ecclefialti, ques à obferver le commandement de S. Paul, & Espartiquer ce que les faints Evesques d'Afrique ordonnerent peu de temps aprés,

ep.163.p.161.0

á. ·

Ce mesme endroit nous fait encore voir que S. Basile observoit avec soin la coutume que l'on gardoit du temps de Saint Cyprien, de n'envoyer les lettres que par des Lecienastiques, au moins lorsqu'elles s'adressoient à des Evesques. S. Batile marque presque dans toutes ses lettres le nom de l'Ecclesiastique qui les porte, & souvent de celui par qui il en a receu. Et comme S. Cyprien ordonnoit expres des Cleres pour envoyer à Rome,] aussi S. Batile fit venir un Lecteur de la campagne pour écrire à Balep.163.p. S. Eusebe relegue en Thrace. On voit neanmoins par cette let- 161.d tre meine, qu'il n'obiervoit pas toujours cette regle. El envoya depisep. 177. à Eleuthere une lettre par une femme.

Entre ses Ecclesiastiques, il loue beaucoup un Prestre nommé ep.73.p.1194. Melece, qu'il appelle son cooperateur dans les travaux de l'Evangile, & qui avoit, dit-il, affoibli volontairement fon corps ep.312.p.315. pour reduire sa chair en servitude, à cause de l'Evangile.'Il re- ep.183.p.196.197. leve encore beaucoup la vertu de Pemene son parent, dont il se fervoit utilement dans le gouvernement de son peuple, & qu'il donna pour L'vesque à l'Eglise de Sarales[en l'an 372.] Mais les ep.340.p.331. reproches qu'il fait à Timothée un de ses Corevesques, estant, 333. dit-il, fort indigné contre luy, font bien voir quelle pureté il desiroit dans les ministres de Dieu, puisqu'il reprend si severement un homme auquel les plus parfaits seroient à peine comparables, & dont le defaut passeroit dans les autres pour une vertu. [C'est peutestre ec mesme] Timothée Corevesque de Laufe. 106.p. in am. Cappadoce, que Pallade appelle un homme tres confiderable, 1014.de. v. Pallade Il avoit établi un monastere, où "Elpide, qui depuis parut beaucoup dans la Palestine, avoit passe quelque temps.

§ 1.

Le mesme Pallade releve beaucoup la vertu du faint Prestre cua p. 1017 de. Philorome, qui avoit genercufement confesse la foy en presence de Julien l'apostat, lequel luy avoit fait soutfrir divers supplices. Saint Basile en prenoit un tres grand soin, aimant beaucoup son prostibe. austerité, sa constance, & son assiduité à sontravail qui consistoit à éctire, & dont il tiroit toute sa subtistance, & mesine de quoy faire l'aumosne, n'ayant jamais voulu rien recevoir de personne. Comme la pluspart des Ecclesiastiques de S. Basile estoient pauvres, il ne faut pas s'étonner du foin qu'il avoit de maintenir l'exemption des tailles que les Empereurs Chrétiens leur avoient accordée; ce qu'on voit par une lettre au Prefet Modefte. Il est Bafepart.p. neanmoins étrange qu'il demande comme une grace, que l'on 37.cd. conserve l'ancienne taxe pour un Curé qui le nourrissoit comme il dit. Il n'avoit pas moins de soin de les désendre contre l'in- ep 350 p.386.

jultice. Il se plaint sortement à un homme dece qu'il avoit autorise & mesme ausse la violence qu'on avoit staire à un Prestre, à qui on avoit osté le seul moyen qu'il eust de vivre. Ille prie de faire promtement reparer ce tort, parceque si on ne veut pas faire justice, il la fera faire par l'autorité des magistrats, ausquels il en ayoit déjaécrit.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE LIV.

Histoire de Paregoire Prestre, & de Glycere Diacre.

Bas.ep.198.p.

A 1s comme il ne faur pas esperer que tous les cooperateurs d'un Saint foitent des Saints, Saint Bassle employoir & la vigueur de la discipline, & la force de la charité, pour corriger ceux qui tomboient dans quelque faute.] J'ainti ayant appris d'un Corversque qu'un Prestre de la campagne non marie, nommé Paregoire, qui gouvernoir un grand peuple, avoir une femme chez luy pour le servir, contre le Canon de Nicée, il luy commanda de s'en separer, & de la mettre hors de sa maison, & luy iarerdit toutes s'es sonditions jusqu'à ce qu'il eut obet, non qu'il presumait quelque desforte dans ce Prestre qui avoit plus de 70 ans, mais à caus d'us candale & du mauvais exemple que cela donnoit aux autres.

Ibid.

"Paregoire luy écrivit pour s'excufer fur fon innocence & fur fon grand age, fur la neceffic que fon peuple avoit de fon miniflere, & fur ce que le Corevesque effoit fon ennemi, raxant en mefine cemps le Saint mefine de flet trop facile à ceouver les calonnies. Saint Baifel lut la lettre avec beaucoup de parience, mais comme il ne parloit point de faire fortir cette femme, il luy écrivit pour luy commander de nouveau de la mertre dans un monaftere de vierges, & lluy de fe faire fervir par des homens, & illuy declare que s'il excrece fes fondions fans s'e corrigor, il Gra anatheme, & ceux qui le recevront, denoncez pour excommunic par rouce l'Eglife.

ер.414.р.435.а. ер.411.р.433-с. Sa patience fut encore plus exercée par un nommé Glycere, qui syant ce femble efté ketigieux, 'avoit efté rite par le Saint, Diacre de Venefe paroice de fon diocefe, pour fervir fous le Preftre de cette Eglié çqui effoit un homme venerable par fon age & fa pieté; & pour s'employer aux travaux neceflaires pour l'Églife, parcequ'il avoit quelque induftrie pour les ouvrages des mains, efhant du refle un efpert affez mat lourné. C'eft ce qu'il fit paroistre aussitost qu'il fut ordonné. Car ne songeant non plus à travailler que s'il n'y eust eu jamais rien à faire, il assembla de fon autorité quelques pauvres vierges, les unes de gré, les autres de force, qu'il conduisoit en troupe, ayant pris le nom & l'habit de patriarche. On voit qu'il avoit quelque robe particuliere, & ep +14 p 435 b. qu'il conduisoit ces filles en chantant des aits. Il faisoit ces cho- ep. 412-p. 453-e. ses non par aucune pieté, mais pour avoir de l'argent, & ne se foucioit ni de fou Curé, ni du Corevesque, ni de S, Basile mesme; de sorte qu'il mettoit le trouble & la confusion dans le Clergé & dans toute la ville. Il menoit de mesme de jeunes genrs avec luy. p. 434 a.

Enfin S. Bafile l'ayant envoyé querir pour luy faire quelque aless b. reprimende avec le Corevesque, il entraina autant qu'il put de ces vierges, & s'enfuit avec elles durant la nuit. Il se rencontra que l'on faisoit alors "une foire à Venese; de sorte que tout le monde qui y estoit assemblé, vit passer cette troupe de filles qui fautoient & qui dansoient, en suivant les jeunes gents qui marchoient les premiers. Les peres fachant que leurs filles s'en- p-434. fuyoient, vinrent pour les retirer par leurs conjurations & par

leurs larmes: mais Glyeere les fit chaffer & charger d'injures. Il se retira chez un Gregoire qui paroist avoir esté un Evesque, p.433.6. ami intime de S. Basile's Se je ne voy rien qui nous empesche de dire que c'est ou Saint Gregoire de Nysse, ou Saint Gregoire de Nazianze, d'autant plus que l'les lettres de S. Basile sur ce Glycere, Nazep 105font aussi parmi celles du dernier, [quoiqu'il n'y ait pas d'appa- 107.p.500-902rence de les luy attribuer.]

'Ce Gregoire, quel qu'il fust, avoit retiré chez luy Glycere & Basepatap. sa troupe, pour étoufer cette affaire si scandaleuse, & en avoit 4334. apparemment écrit à S. Basile en faveur de Glycere dont il parloit avec respect.'S. Basile luy mande route l'histoire pour le detromper & le prie de luy renvoyer Glycere, à qui il fera grace p 434.64. s'il revient avec ses lettres de recommandation, & dans la foumission qu'il devoit ; ou qu'au moins il renvoyast à l'Eglises de Cefarée ou de Venese les vierges qui le suivoient : ou que si elles ne le vouloient pas toutes, qu'il renvoyast celles qui le voudroient, & qu'il empeschast qu'on ne les retifist par violence; luy protestant que s'il agissoit d'une autre maniere, il violoit les loix

de l'Eglife, & que si Glycere continuoit dans sa desobeissance, il

le deposoit du diaconat. Comme Glycere tardoit à revenir, il écrivir une seconde fois 49-413 9-434. à Gregoire d'une maniere affez forte, & l'affurant neanmoins que sous sa caution Glycere & les autres pouvoient revenir sans

126

nest4p-131a rien craindee. Il écrivit à Glycere messine pour le conjurer de revenir, luy promertant que l'intercession de son Curé & de beaucoup d'autres, juy obtiendatoient sa grace à que comme sil l'avoir repris avec la vigueur d'un pere, il le recevvoir aussi avec une bone paternelle, si si vouloir prometement revenir, nuis que s'il différoit encore, il ne pouvoir plus esperer de rentter jamais dans ses sonditons.

P-417-P-436.

Oue fi Saint Bafile avoit du zele pour la discipline de l'Eglise. il en avoit aussi pour sa jurisdiction. I Des miserables ayant esté furpris dans une eglife, où ils voloienr des hardes de quelques pauvres gents [qui les y avoient peuteftre mifes en depost, leeux qui avoient foin de faire garder l'ordre dans ces lieux facrez, fe faitirent d'eux, & le Saint les fit relatcher après leur avoir fait la correction qu'ils meritoient, dans l'esperance que la crainte des jugemens de Dieu auroit plus de force pout les empescher de retomber dans leur faute, comme il l'avoit souvent eprouvé, que toutes les punitions que les juges leur auroient pu faire fouffrir. Il fit faire l'inventaire de ce qu'ils avoient volé, pour estre mis au greffe civil, & en fit tirer une copie devant tout le monde. Hordonna qu'on renditt à ceux qui te trouverent prefens ce " qui pouvoit leur appartenir, & qu'on gardast le reste jusqu'à ce qu'on le vinst redemander. Il se conduisit de la sorte en cette affaire, estant persuadé que les fautes qui se commettent dans les eglifes, doivent eftre jugees par les Evefques, & non eftre portées devant les juges feculiers.

P. 436.C

pritonniers, [en ayant peutelkre fait quelque plainte, Je Saint, out pour le decharger (in oil facculoit de n'avoit pas fait fon devoir, foit pour établir fa propre jurissition, ]l'uy donna un acle par lequel avouant tout ce qui s'estoit passis en cette rencontre, il luy notifie qu'il a cu droir de le faire, & declare qu'ils teinet si assuré de fa caus de la justice du Contre, à qui la connosissance du voi devoit appartenit , qu'il permet au gresser de luy en faire s'il veux fon ranort.

Mais le groffier civil qui devoit estre chargé de la garde des

P. 43 6. 437.

### 举去女女爷爷爷爷爷女女女女女女女女女女女女女爷爷爷爷女女女女女女女女

## ARTICLE LV.

## Conduite de Saint Basile à l'égard de ses suffragans.

[ ] Us ques ici nous n'avons vu agir Saint Pafile que comme un Evoc que particulier. Il est raisonnable de marquer aussi quelque chosé de ce qu'il a fait comme Archevesque de Cappadoce, & comme Exarque du Pont, pusífquo no veu qu'il aice u cette autorité; à quoy certainement il y a beaucoup d'apparence. Nous ne parlerons neanmoins dans cer atrucle in de si divition avec les Evesques de la province, ni de la dispute avec Anchime, ni de la viitte de l'Armenie, ni de l'affaire d'Eutlathe, ni de beaucoup d'autres chosés que nous efperons pouvoir reduire dans Fordre des temps, mais feulement de celles ausquelles nous ne pouvous donner de liaisso avec la sitté de l'Hostie.

'Ayant appris que quelques uns de ses sustragans recevoient Balep.76.p.134.

de l'argent de ceux qu'ils ordonnoient, il feur en cerit à tous en 19general une lettre ters forte, où il dit que ceux qu'un endentle
don de Dieu à fathan, & qu'ir cyavent de l'argent, foit devant,
foit après l'ordination, font pires que Simon melines qu'ils font
un trafic infame des chofes fiprituelles, dans lesquelles nous
avons le Corps & k'Ang de J. C., qu'ils meritent d'eftre privez de
leur puisfance; qu'ils font indignes de celebrer les faints Mystetres, & que iquelqu'un tombe desornais dans cette idolatrie de
l'avarice, il fera separé des faints aurels putsque le precexte melme de pieté dont ils vouloient couvir leur crime, squi effoit
peurchtre l'affittance des pauvres, ]l'augmentoit bien loin de le
duninuer.

Il reprend un de l'es fuffragans (comme il ett aifé de le jugers) estate de ce qu'il n'avoir pas affec de vigueur & de zele pour la punition des crimes. C'eltoit à l'occasion d'un rapt; & il veut que cet
Evelque è emploie de toutes fes forces pour faire rendre la fille
enlevee à fes parens, en quelque lieu qu'elle fult; que le raviffeur
foir léparé par luy des prieres, & declaré excommunic; que
ceux qui l'avoient accompagné, foient aufili feparez des prieres
pour trois ans, comme nous l'avois, dit-il, déja otdonné, & que
le village qui avoir receu la fille, & qui s'eltoit mis en armes pour
la garder, foir aufil feparé rout entire des prieres de l'Egifie, Il
eft cercain, comme il le dit, que fi tous les Levelques d'une province agificient ainfi, ces fortes de crimes en feroient bientoft
bannis.

"Un autre Evefque l'ayant confulté touchant un plaideur, des epasse et chicanes & des faux fermens, duquel il n'y avoir pas moyen de feriter, comme le Saint le connoilibit affez lyu mefme, il luy répond qu'il n'y avoir point à deliberer fur cela, & que cette perfonne estant apparemment desperée, il n'y avoir qu'à fouffrir fes injuffices comme une punition que Dieu enveyorit mais que 118

pour ne point participer à son peché, il falloit le separer luy<sup>n</sup>& musik, route sa famille des prieres, & de toute autre sorte de communication avec les Ecclesiastiques, pour voir si cette consulion ne

le feroit point rentrer en luy mesme.

ap.146.p146.

"Mais octue peine fe trouvant quelquefois inutile contre l'endurcillement des pecheurs, le Saint ordonne dans une autre lertre, qu'en ce cas il les faut abandonner entierement au demon, en les denonçant pour excommuniez, & declarant à tous ceux du lieu où ils demeurent, que l'on ne peut avoit aucun commerce avec eux dans tous les befoins de la vie, Lla fuite nous apprendracomment il autorifa une fentence pareille, que S. Athanafe avoit fulminée contre un Gouverneut de province.]

Naz ot.10 p. 3>9.c. Ballep.2 p.45. 'Ce n'efloient pas les fouls Prelats de la Cappadoce & du Pont qui avoient recours aux lumières de Saint Baille; fes lettres nous font voir qu'il efloit confillé de toutes fortes d'endroits. Saint Gregoire de Nazianze, quelque habile qu'il fuft en toutes choefes, cherchoit ce qu'il uy manquoit fur les points les plus fuillés de la cheologie dans la fcience de fon ami; & comme leur union extreme qui bannifloir toute diffimulation de leur commerce, luy danna la liberté de trouver qu'il manquoir encore quelque chofe à ce qu'il luy avoit envoye, S. Bafile luy répond avec une humilité au lip profonde que finere.

Thdtt.l.4 c.17. p 701.c. # Ballep.317.p. 304.

Optime qui estoit un celebre Archevosque d'Antioche en Pides, 'luy écrivit aussi, pour le consulter sur l'explication de quelques passignes de l'Ecriture, [S. Amphilogue Archevesque d'Icone fit souvent la mesme chose, comme nous l'apprendrons dans la suiter. Nous le verrous aussi de l'Egisté de Sozople & de plusieurs autres, selon que nostre suite nous engagera d'en parler.]

# 

ARTICLE LVI.

Saint Eafile attire enfin Saint Gregoire de Nazianze à Cefarée; mais ne l'y peut retenir.

IL faut venir enfin à ce qu'on peut proprement appeller l'histoire de S. Basile, c'est à dire à la suite des actions qu'il a faites durant son episcopat. Nous nous attacherons avec toute

Chr. Al. p.308
N. La chronique d'Alexandrie qui raporte une grande partie de cette lettre, l'attribue à Saint Cyrille.

[Mais ce Saint a t-il la douceut & laclarté du flyle qu' on y voit ? Mais a t-elle auffi la ceviliré ordinaire
de S. Baffer]

l'exacticude

l'exactitude que nous pourrons, à suivre l'ordre destemps comme le plus clair, quoiqu'il foit fort difficile en cette rencontre. Car quelque illustre qu'ait este le nom de Saint Basile, on ne voit pas neanmoins que hors les demélez qu'il eut avec Valens, les anciens aient beaucoup parlé du détail de ses actions. Ainsi nous n'en trouverons presque pas de lumiere que dans ses lettres, qui font extremement confuses, personne ne s'estant encore esforce de leur donner aucun ordre. On nous pardonnera donc si nous fuivons en ceci des apparences probables, & des conjectures qui ne sont pas tout à fait certaines, & si nous y faisons mesme diverses fautes, comme ceux qui examineront avec soin la mesme histoire, le remarqueront sans doute.]

L'union si étroire qui estoit entre S. Basile & S. Gregoire de Naz. or. 10. p. Nazianze, faifoit croire à tout le monde que Basile estant elu 344-a. Archevesque, Gregoire accoureroit en haste à Cesarée; & que Basile ou le feroit le premier après luy, ou plutost l'associeroit à la plenitude de sa puissance. Neaninoins quelque joie qu'eust epatentaire S. Gregoire d'une promotion si utile à l'Eglise, il resolut de ne point aller trouver fitoft fon ami, mais de reprimer fon ardeur, or.10.9.344.2. & de demeurer chez luy i depeur que les calomniateurs de S. sepas, p.787.d. Basile ne l'accusassent de rassembler auprés de luy tous ceux de la faction par une precipiration indiferette, & indigne de la graanalysmus vité episcopale. Il vouloit aussi luy mesme s'accoutumer à agir d avec figefle & marurité, & ne pass'expofer à l'envie.

'Il écrivit donc à S. Batile pour excuser son retardement, & luy d. promit de venir lorsque Dieu le luy commanderoit, & auroit chasse les ombres de ses ennemis & de ses envieux, qu'il expri- \$788.4. me encore sous le nom des lepreux qui vouloient empescher David d'entrer dans Jerusalem ; ce qui ne devoit pas durer longtemps.

S. Basile ne fut pas content de ce delai. Il en fit des plaintes, or 10 p.344 a & reprocha à son ami qu'il le meprisoit beaucoup. Surquoi Saint ep. 10 p.771.4.c. Gregoire luy récrivit la lettre 10, où il dit que c'est le seul «c amour de la philosophie [& de la retraite] qui l'empesche de l'aller trouver. Cette lettre est egalement pleine d'esprit & d'estime pour S. Basile.]'Ce Saint receut enfin les raisons de S. or 10 p.344.2 Gregoire; ou bien, comme il le dit luy mefine, aprés l'avoir long- Bafep 33-P 59. temps exhorté de le venir fecourir, il fe tut lorfqu'il vit qu'il n'en a pouvoit venirà bout.

'Ouand il fut enfin venu à Cefarée, il ne voulut point accepter, Nazor : o.g. dir-il, l'honneur de la chaire que S. Basile luy offroit, Ini la prefe- 344-1. Hist. Eccl. Tom. 1X.

SAINT BASILE.

rence audessus des Prestres: [ce qui semble marquer quelque 370. chose de plus mesme que la dignité d'Archiprestre, 'll refusoit ces honneurs, tant pour ne point exciter d'envic contre luy, que pour ne pas donner des fujets de medifance & de murmure aux ennemis de Saint Bafile; & ce Saint au lieu de le trouver mauvais. loua metine la modeftie, aimant mieux eftre accuse de faste envers son ami, par ceux qui ne connoissoient pas les raisons de sa conduite, que de rien faire contre l'ordre de la raison son unique regle, qui reffentift tant foit peu l'affection & la complaifance humaine: [d'où nous tirons que ce qu'il avoit offert d'abord à S. Gregoire estoit un honneur extraordinaire 1 & il semble assez probable qu'il le vouloit ordonner Everque, pour estre son Coadjuteur.]

car.1.p 7.d. Baf.ep.33.p.59. 130

'S. Gregoire semble dire qu'il avoit rendu des services considerables à S. Basile dans Ceiarée, Mais il n'en marque rien en particulier. ['On voit mefine que Saint Bafile ne put obtenir qu'il s'arrestast auprés de luy ni pour toujours, ni pour une grande partie de l'année : de forte qu'il se lassa entin de l'en prier.

## ARTICLE LVII.

Les Evesques de Cappadoce mecontens de l'ordination de Saint Basile, cedent à sa sagesse & à sa douceur. Es personnes qui troubloient Saint Basile en ce commence-

Naz.or.10.p. 344-2. Baf.cp.154.p.

ment de son episcopat, estoient apparemment les Evesques de sa province qui n'avoient pas consenti à son election. Il semble que ce foit d'eux qu'il parle dans sa lettre 254, où il mande à S. Eusebe de Samosates que les Evesques de sa province estoient de la province estoient tels qu'on les avoit crus; que Saint Eusebe estant partis de Cesarée pour retourner à Samosates, Jils estoient venus aussitost, avoient dit & fait diverses choses tout à fait fascheuses ; & qu'enfin ils s'estoient retirez en confirmant le schisme qu'ils avoient fait contre luy.

Nan.or.10.p. 344.C.

'Il employa toute son industrie pour appaiser cette division domestique; & S. Gregoire de Nazianze décrit excellemment la maniere dont il se conduisit en cette rencontre. Il n'employa point, dit-il, pour cela une flaterie basse & servile, mais une douceur mélée de force & de grandeur, comme ne songeant pas seulement à se les reconcilier pour lors, mais encore à se conserver l'autorité dont il auroit un jour besoin à leur égard comme

leur metropolitain & leur Archevelque. Il n'employoit point d'artifices bas & indignes pour les gagner, mais il se contentoit de leur témoigner de l'affection, & il le faifoit mefine plutoft par ses actions que par ses paroles. Mais l'autorité qu'il gardoit avec eux n'avoir rien aussi qui sentist le faste & l'orgueil. Il leur faifoit voir qu'il pouvoit agir contre eux selon la rigueur des Canons, & qu'il ne le vouloit pas. Neanmoins ce qui contribua le plus à luy soumettre tout le monde, fur l'eminence de sa verru, done chacun effoir contraint d'avouer qu'il n'approchoit pas. Ainsi on croyoit que s'eloigner d'un si grand Saint, c'estoit s'eloigner de Dieu melme; que l'offenser, c'estoit se rendre Dieu ennemi ; & que l'unique moyen de se sauver, estoit d'estre uni avec luy, & de le foumettre à luy.

"'Auffi tous ceux qui s'estoient separez de luy se trouvant vain- p.345.4. cus par leur volonté propre, se hastoient de se prevenir les uns les autres pour luy venir demander pardon, pour luy rémoigner une affection d'autant plus tendre, qu'ils avoient fair paroiftre plus d'eloignement & d'aversion, & pour esfacer leur faute par un plus grand progrés dans la vertu : car c'estoit l'unique moyen de la faire oublier à Saint Basile aussibien qu'à Dieu, Il ne resta donc plus dans le schisme qu'un fort petit nombre de personnes, dont le mal estoit incurable, & qui se punissoient eux mesmes par leur endurcissement dans le crime, comme le fer se consume

peu à peu par sa propre rouille.

'Gregoire Evelque de Nazianze qui avoir eu la principale 01.19.9.312.26. part à son election, eut aussi part à sa victoire. Les Prelats qui s'y estoient opposez, honteux d'avoir esté vaincus dans cetre occafion, & jaloux de l'autorité que ce vieillard avoit en toutes chofes, s'indisposerent contre luy: & ils en parloient mesme fort mal. Mais il les vainquit encore par sa parience; & il eprouva qu'il n'y a point d'armes plus puissantes que la douceur & la benignité, & de ne point rendre injure pour injure. En effet il ne luy estoit pas difficile de mepriser tout ce qu'ils pouvoient dire conrre luy, ayanr l'avantage de les avoir vaineus par le fuccés de fon entreprise. Aussi il les gagna tellement peu à peu par sa bonté & sa parience, que changeant leur aversion en admiration, ils vinrent, confus de leut propre conduite, se prosterner devant ce vieillard, & luy faire leurs excuses: & ils le regarderent dans la fuite comme leur parriarche, leur legislareur, & leur juge.

[Ces reconciliarions neanmoins ne se firent qu'avec un assez long espace de remps. Car la lettre où S. Basile se plaint à Saint Basep 154 p. Rii

Eusebe du schissine de saprovince, n'est écritesqu'au commencement de l'an 371,]sur la fin de l'hiver qui suivit l'election de Demophile, fait Evesque de Constantinople par les Atiens un

peu aprés l'ordination de S. Bafile.

ep.161 p.160.b.

c.d.

Dans une autre lettre écrite au mefine Evefque de Samofates la fan de 174, S. Balitétemiogne que les Evefques de la communion, jil femble parler de ceux de fa jurifdiction, jettoient extetieurement unis à luy, & neanmoins ne l'affithoiren pas dans la defenté de l'Egilie, foir par parelle, foir par la fuggethion du diable, foit qu'ils euffent encore quelque foupçon & quelque froideur pour fa perfonne ; que pour luyi il ne manquoit point de le schotter autant qu'il pouvoit, de leur reprefenter le jugement de Dieu, de les animer atnoft par lettres, & tantoft de vive voix.

Le bruit s'estant une fois repandu qu'il estoit mort, ils vincent aussistios à Cefarée; & le Saint s'estant neammoins trouvé vivant, il prit cetre occasion pour leur montrer leur devoir. Le respect de sa presence les toucha, & ils luy promitent toutes choses mais esqu'ils farent retournes chez cux, ils reprient leur premier esprir. La douleur de les voir agir de la sorte affligeoit sensiblement le Saint. C'estoit ce qui le faisoit tomber si souvent malade, & l'empechoit de teprendre jamais une fanté parfaite.

ep.61.p.94.c.

ÉC'eft peutefire en ce l'ens Jqu'il rémoigne que Mulone l'Evelue de Neocetàrée n'avoir pas concoura avec luy pour travailler à la paix de l'Eglife, à caufe de quelques preventions qu'il avoit contre luy quotiqu'ils culfient la mefine foy, & que S. Bifile ce ceffait point de luy demander fa jondition pout combatre les heretiques; & il marque affea qu'il y avoit quelque commencement de Chilme entre ces deux Eglifes.

# ARTICLE LVIII,

Recit de ce qui se passa entre Saint Basile & Gregoire son oncle,

JE ne sçaysî i'on ne peur point raporter à ceci ce qui se pasta que nous en pouvons juger. Voici ce que l'on peut titer de trois lettres que nous avons sur ce sujer. De Gregoire, qui comme nous l'avons remarqué autrepart, avoir cu so sin de l'education de Saint Basile, ac etoit alors Evesque "austibien que luy," s'emoignoit avec quelques autres de l'edigenement pour le Saint, ac l'on voit qu'il s'estoit mête divers mauvais bruits dans ce distie.

Ballep.46 p.73 c. cp.44.p.71.c.

e cp.46.p.74.€. p.73.€. p.74.€. rend. Ils eftoient demeurez l'un & l'autre affez longtemps faus p.73 b e d. s'écrire, & leur division estoit scandaleuse & dangereuse aux p.74.b.e. Eglifes.

[11 femble que S. Gregoire de Nysse se soit voulu rendre mediateur de la paix entre eux. III apporta à S. Basile une lettre de ep 44 postes. la part de son oncle. S. Basile la receut avec beaucoup de joie, il en rendit graces à Dieu, & la montra à plusieurs de ses amis. Mais il fut bien surpris lorsqu'il apprit que son oncle desavouoit entierement cette lettre. Il ne dit point par quelle raifon son frere faifoit cela, ni s'il le vouloit tromper, ou s'il se laissoit tromper luy mesme, quoiqu'il semble croire que c'estoit luy qui avoit fait cette lettre.

'Son frere luy en apporta une seconde qu'il pretendoit que e. son oncle avoit envoyée par un de ses gents nommé Astere; mais Anthime qu'il qualifie son reverendissime frere, & qui ainsi pouvoit estre l'Evesque de Tyanes, l'assura qu'elle ne venoit point de luy. Enfin son frere luy en envoya une troisieme 4 par un autre de ses domestiques nominé Adamance écrite au « nom de quelques Evesques, [dont il y a apparence qu'estoit son oncle, J'qui demandoient à avoir quelque conference avec le p.71 a. Saint.

'Saint Bafile n'eut garde de se fier à un homme qui l'avoit déja p.71. trompé par deux fois. Il se contenta de luy écrire à luy mesine avec affez de reflentiment de fa simplicité, comme il l'appelle, & neanmoins en frere; & luy dit que si la lettre qu'il luy avoit 171.6. envoyée estoit veritable, il y avoit déjarépondu dans les entretions qu'il pouvoit avoir eus sur ce sujet avec luy à l'occasion des deux premieres lettres. Qu'il ne refusoit pas d'aller trouver p.722b. fon oncle, mais qu'il falloit qu'il en fust prié" d'une maniere convenable, c'est à dire que les Evesques qui desiroient conferer avec luy, arrestassent un lieu & un temps pour cela, & le priasfent de s'y trouver pat quelqu'un des leurs.'Il témoigne à fon » frere qu'estant ce qu'il luy estoit par la nature, & ne le considerant pas encore comme un ennemi, il eust bien fait de venir prendre quelque part à ses affaires, & l'affister dans l'emploi où il se trouvoit engagé, & qui accabloit la foiblesse de son corps & de son ame, parcequ'il surpassoit ses forces. Cet endroit semble affez fort pour marquer que S. Basile n'estoit Evesque que depuis peu, & que son frere ne l'estoit pas encore. Durant que S. Gregoire faifoit tenir à son frere de fausses lettres de la part de son oncle, ou peutestre quelque temps aprés, S. Basile ne pou-

Rij

petni në सर्वता कर eyeupros. 134 SAINT BASILE. vant fouffrit davantage le scandale que causoit à l'Eglise la di- 370.

vision de deux personnes si proches, se resolut de rompre le silence que la conduite de son oncle l'avoit obligé de garder avec cp.46.p.73.74. luy. Il luy écrivit une lettre aussi humble qu'onse puisse imaginer, & toute pleine de la charité & de l'amour de la paix qui p.73. bruloir dans son cœur s'il rejetre sur ses pechez l'eloignement de fon oncle, & le conjure avec toute la tendresse possible de se

ressouvenir de l'amour & du soin qu'il avoit eu autrefois pour luy; de considerer que la douceur sembloit estre son caractere propre, & qu'elle l'obligeoit de donner aux autres cet exemple : Que s'il a fait quelque faute, ce qu'il ne croit pas, les avis qu'il luy donnera dans une entrevue font necessaires pour l'en corriger:'Qu'enfin c'est ce que l'edification des Eglises demande de luy,'Qu'il le supplie donc de consoler son ame, soit par une visite, foit par une lettre, foit en luy mandant de le venir trouver, foit en telle autre maniere qu'il luy plaira: Que pour luy ce qu'il fou-

haitoit le plus, estoit de voir sa pieté paroistre dans son Eglise, rejouir & luy & fon peuple par fa presence & par ses instructions

pleines de graces. ep. 45 p.71.b.c.

[Son humilité obtint ce qu'il demandoit.] Son frere [Gregoire le vint voir par deux fois, & en la derniere il luy apporta une lettre de son oncle, ce qu'il souhaitoit depuis si longremps. Il la receut avec beaucoup de joie, & neanmoins il n'en fut pas entierement satisfait, parcequ'elle ne s'expliquoit pas clairemenr 'C'est pourquoi en y répondant il fut obligé d'en demander l'explicarion, & de prier son oncle d'y ajouter ce qu'il jugeroit à propos pour la conference, pour le lieu & pour le temps qu'il voudra choisir, estant resolu de luy obeir avec charité, &

P-73 a. de faire absolument tout ce qu'il plairoit à sa pieté de luy prescrire pour la gloire & pour le service de Dieu.

[La conduite affez peu obligeante de Saint Gregoire de Nysse envers Saint Bafile, dont nous ne pouvons pas penetrer la raison, avoit sans doute fait soupconner entre eux quelque mauvaise P.72 bc. intelligence l'puisque Saint Basile assure son oncle des le commencement de sa lettre, qu'il l'avoit receu avec la joie que l'on doit recevoir un frere, & un frere tel que celui là, sans avoir rien changé de l'affection que la nature luy donnoir pour luy, & que mesme sa venue avoir soulagé l'infirmiré de son corps, & les inquietudes de son esprir.'Il ne laisse pas à la sin de témoigner qu'il ne luy a point demandé d'eclairciffement fur la lettre qu'il luy avoir apportée, parcequ'il avoit reconnu en d'autres rencon-

P 73.0.

p.74.b.

b.c.

d.c.

L'ande J.C.

tres, que les effets ne répondoient pas toujours à fes paroles; [ce qui paroif le raporter aux fauffes letteres qu'il luy avoir fait tenir.] Il l'appelle en cet endroit fon reverendiffine frere, d'où ≥ il femble qu on puiffe conclutre qu'il effoit dépà L'vefque, [se il le fur au pluftard au commencement de 372.] Neanmoins S. Bafile es 48-734. donne aufile mefine tirte à des Preftres.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE LIX.

Saint Basile prie Saint Eusebe de le venir voir: Il gemit des maux de l'Eglise; & entreprend de la sécourir.

L'AN DE JESUS CHRIST 371, DE S. BASILE 1, 2.

'HIVER qui suivit l'election de Demophile, & le voyage Basepassap. que S. Eufebe de Samofates fit à Cefarée [pour l'ordination 251.d de Saint Bafile, c'est à dire celui qui commença l'an 371, paroist avoir esté fort rude, l'puisque S. Batile dit qu'il y avoit déja deux mois qu'il estoit enferme dans son logis, comme dans une caverne, à cause de la quantité des neiges. De sorte que le Saint de ayant à écrire au mesme Saint Eusebe, eut beaucoup de peine à trouver quelqu'un pour luy porter sa lettre, qui est la 254.'Il passa. parle de l'election de Demophile comme d'une chose nouvelle, mais que Saint Eusebe pouvoit déja avoir apprise,'ll parle encore 6. des Evefques de sa province qui demeuroient toujours dans le schisme '& luy envoie des lettres qu'un Lecteur luy avoit ap- passage. portées touchant les affaires d'Antioche, quoiqu'assurément S. Eusebe ne les ignorait pas, [parceque Samosates est plus pres d'Antioche que de Cefarée. Il n'explique point ce que c'estoit que ces affaires d'Antioche. Je ne sçay si ce ne seroit point le temps-ci. l'Saint Basile ajoute à la fin de sa lettre, que sa fanté p.153.e.

v.S.Mekee banniffement de Saint Melecee ("car il paroift estre arrivé vers ce remps-ci.] Saint Bassie ajoute à la fin de sa lettre, que sa fanté p.413, n'estioit pas meilleure qu'à l'ordinaire; mais que son Espsie estoit en bon état, & qu'elle souhaitoit de revoir S. Eusebe lorsque le printemps seroit venus.

[Nous venons de voir] combien noître Saint avoit travaillé Nazotao, pour établir la paix dans sa province, en se conciliant les Evef. 394-84 ques qui es solicion toposte à son election : mais c'estoit trop peu pour un cœur embrasé comme le sien du seu de la charité, & qui n'aimoir rien tant au monde que l'union & la paix de l'Egiste : [Car il semble que ç'ait eslé son caractere particulter.] C'estoir, disie, peu de chose à Saint Bassile de pacifice une province,

SAINT BASILE.

136 L'an de J.C. 'Il entreprit un dessein bien plus grand & plus magnifique. Basile 1, 2. Qualque humilité & quelque moderation qu'il gardast dans tout le rette, il ne craignit point de concevoir sur ce sujet la penfee de toutes la plus vaite & la plus fublime. Il eleva fatefte en haut, & tournant de toutes parts l'œil de son ame, il renfer-

c'Baliep 48.p. 75 d.c. Naz.20 20 0 345.d.P.Aur.p.

'Il vit l'heritage que Dicu s'eftoit acquis par son Sang, dechiré par une infinité de scêtes & de partis, & ravagé par ce sanglier furicux qui est la figure du diable.'Il gemit à cette vue : mais il ne crur pas que ce iuy fuit assez de pleurer un si grand mal, ni d'étendre f's mains vers Dieu pour le conjurer d'y apporter le remede, s'il demeuroit dans l'oissveté & dans le repos. Il se crut obligé de travailler de sa part à un ouvrage si digne d'un serviteur de Dieu, & de contribuer autant qu'il pourroit à la guerifon d'une maladie si dangereuse, sans craindre qu'on l'accusast de se méler de ce qui ne le regardoit pas, comme il semble que

ma en luy tout ce que le foleil de la parole divine éclairoit alors,

Baf cp 104.p. 213.c.d. Naz or.10 p. 346.22

quelques uns aient fait. 'Mais il eprouva bientost, comme toutes ses lettres le font voir, qu'un cœur touche de triftesse est comme un os rongé par un ver; qu'il n'y a rien de si sensible que la compassion ; & que l'application de l'esprit est un feu qui abat le cœur & le fait fondre comme la cire. Il s'inquieroit, il s'affligeoit, il se blessoit de tout: Il estoit accable de douleur comme Jonas. Il ne permettoit point à ses y aux de dormir, ni à ses paupieres de sommeiller. Il achevoir de confumer ce qui luy restoit encore de chair & de vigueur par les foins, par les inquietudes, & par le defit de trouver un remede aux maux de l'Eglife. Il imploroit le secours de Dieu & des hommes pour éteindre cet embrasement universel,

& diffiper les tenebres qui couvroient toute la terre. 'Un des moyens qu'il prit pour cela, fut de terrasser les heretiques, & par ses excellens ouvrages, & par la force de ses discours, Mais il ajouta encore l'action & la parole i il alloit luy mesine trouver les uns, envoyoit de sa part aux autres; engageoit d'autres à le venir voir ; employoit les avertissemens, les remontrances, les corrections, les menaces, les reproches. Il agissoit pour des peuples & des nations entieres, pour les villes & pour les particuliers. Il cherchoit tous les moyens possibles de leur procurer le falut, & de remedier à leurs maux. Comme un autre Beseleel, il mettoit toutes choses en usage pour la construction de l'arche de Dieu; tout luy servoit pour l'orner & pour relever la beauté de cet ouvrage.[Il faudroit transcrire

L'an de J.C.

37, de Saint une partie de ses lettres, si nous voulions raporter tous les endroits où son cœur se repandant par sa plume, nous fait voir cet

amour ardent qu'il avoit pour la paix & l'union des Fideles. Mais il fuffit que route la fuite de ses actions & de ses souffrances. soit une preuve continuelle qu'il n'a rien epargné pour la faire réuffir.]

## 

#### AR-TICLE LX.

Saint Basile prie S. Athanase de travailler avec les Occidentaux pour le foulagement de l'Eglife d'Orient.

'ARDEUR que Saint Basile avoit pour la paix "& pour le Basilep. 48. p.75. foulagement de l'Eglife, luy faisoit sans cesse chercher les de. moyens de luy procurer ce double bonheur ; il crut qu'il n'y avoit rien de plus utile pout l'un & pour l'autre, que d'obtenir la jonction des Evesques d'Occident, esperant que s'ils vouloient témoigner pour l'Orient le mesme zele qu'ils avoient fait paroiftre contre quelques heretiques d'Occident; savoir Auxence, Saturnin, & d'autres en Illyrie, lils pourroient faire beaucoup d'impression sur l'esprit des Empereurs & sur tous les peuples. Car pour les personnes puissantes à la Cour, scomme ep.57-p 26.2. les Generaux Trajan, Terence, Victor & Arinthée, qui estoient Catholiques, lil voyoit bien qu'ils n'avoient ni la hardiesse ni le pouvoir de parler au Prince en faveur des Prelats chassez, & qu'ils croyoient mesme qu'on seroit trop heureux s'il n'arrivoit rien de pis.

Jugeant donc qu'il estoit necessaire de recourir aux Prelats ep. 48.p.76.c. d'Occident, & ne voyant pas que personne eust ni plus de zele pout demander leur jonction, ni plus d'autorité pout l'obtenir

Nor : 39. que le grand S. Athanase, "il se resolut de luy en écrire. Quelques uns croient qu'avant que de le faire, il en voulut DuP.p.479. communiquer avec S. Melece, & que pour cela des la fin de l'année precedente il luy écrivit son epistre 56, où il fait paroistre Basep, 6.p.85. fon extreme respect pour cet Evesque: & il y proteste qu'il ne 15 trouvoit point de soulagement dans tous les maux qui l'accabloient, que la joie de penser à un homme aussi saint qu'estoit

Melece, ou de recevoir de ses lettres. C'est ce qu'il luy témoigne . sur ce que Melece avoit manqué de luy écrire dans une occasion qu'il en avoit eue. Il luy marque un desir extreme de le voir , & c.d. qu'il avoit esté pres de partir pour avoir cet honneur, si ses tres Hift. Eccl. Tom. 1 X.

chers freres ne l'en cussent dissuadé par les raisons que luy devoit Basile 1, 2. dire le porteur nommé Theophraste, qui peut estre l'ee Diacre qui mourut au commencement de l'an 372. On peut tirer de cette lettre avec beaucoup d'apparence que S. Batile n'avoirpas encore va S. Melece, & qu'ainfiil l'écrivoit ou lorfque S. Melece estoit encore à Antioche, ou peu aprés qu'il eut esté relegué en Armenie, de quoy nous ne favons pas precisement le temps,] mais e'estoit toujours assez longtemps avant Pasque de l'an 372.

cp.173 p.169.c.

[Mais s'ils ne s'estoient pas encore vus, il est clair qu'il y avoit déja entre eux un commerce de lettres affez ordinaire, Soit que Saint Bafile ait attendu l'avis de S. Melece fur ce qu'il

ep. 48.p. 76.c.

avoit resolu de faire pour la paix de l'Eglise, soit qu'il l'ait prevenu, l'estant resolu de s'adresser à S. Athanase, il luy écrivit sa lettre 48, par laquelle il le supplie d'envoyer pour cet effet quelques uns de ses Ecclesiastiques aux Evesques d'Occident.'Il luy ep.50.p.78 a. écrivit par le Diacre Dorothée, [qui affurément est celui] qu'il ¢p.52.p.30.a. appelle autrepart Diacre de l'Eglise d'Antioche gouvernée par Saint Melece, & dont il loue le zele pour la pureté de la foy, & la réunion des Eglises. S. Melece pouvoit le luy avoir envoyé, en répondant à son epitre 56, pour s'en servir selon qu'il le jugeroit

ep.48.p.76.77.

à propos. Il parle à Saint Athanase dans la mesine lettre, avec &c. beaucoup de douceur, du schisme qui divisoit les Catholiques d'Antioche, & le conjure de s'employer pour les réunir; à quoy il eroyoit qu'il suffisoit seul sans avoir besoin du secours des Occidentaux,'Il crut que c'estoit assez pour faire entendre à Saint Athanase, que le meilleur moyen de paeisser cette Eglise estoit d'en reunir tous les membres au principal corps qui estoit celui

de S. Melece, Mais le Diacre Dorothée fouhaitant qu'il s'expri-

cp.50.p.77.78. p.77.78. P.78.2.

mast plus clairement, il le fit par une seconde lettre qui est la 50°. [envoyée avec l'autre]en la maniere que nous avons dit.'Il y fait un eloge de S. Melece, & témoigne que le desir de le voir paisible pasteur du siege d'Antioche, ne luy est pas particulier, quoiqu'il luy fust uni en toutes manieres; mais que c'est le souhait commun de tout l'Orient , & le sentiment mesme de ceux d'Occident, comme il paroift, dit-il, par les lettres que le bienheureux Silvain nous a apportées. Nous n'avons point d'autre lumière sur ces lettres, & nous ne faurions dire fi elles s'adreffoient à S. Bafile

en particulier, ou si elles luy estoient communes avec d'autres Everques de l'Orient, Mais ce Silvain est sans doute celui de Tarse, qui avoit esté deputé en Occident en l'an 366.]

Từ doine

# 

#### ARTICLE LXI.

Saint Basile tasche d'achever la réunion des Macedoniens avec l'Eglise.

Le Diacre Dorothée n'estoit encore apparemment parti Basing suppose, que depuis peu lorsque S. Basile écrivit la 51° lettre au mes-b.

L que depuis peu lorique S. Baitle ecrivir la 31º lettre au meime S. Athanafe, pour qui il témoigne roujours un respect & une
estime digne de ce qu'il dir luy mesme, que l'amour & la venera - 19.337.9.31%.e.
tion pour S. Athanase, est la marque la plus assuré qu'on aime

(f. \*256\*) & qu'on défend la verité. Il fait dans cette lettre une description ep 51-p 78.de. tres vive & tres touchante de l'état deplorable où estoit l'Église

resvive at the stress of the desired and the stress of the

loient que ce fuit S. Arthanafe qui commençaît à parler de paix. S. Bafile le pie donc d'envoyer une lettre "circulaire pour tous, où il marqueroit ce qu'il y auroit à faire. Mais comme le fouvenir de ce qu'is fôtic i pafile les pouvoir tendre fuiprets à ce Saint, il le prie de luy vouloir envoyer les lettres [de paix & de communion] qu'il écritoit à ces Evefques, foit par le Diacre Dorothee, foit par quelque perfonne affurée de la part, luy promettant qu'il ne les

donneroit qu'aprés avoit receu leurs réponfes[& les affurances neceffaires. Il n'exprime pas qui font ces Evefques dont il parle; mais il y No 1140, a bien de l'apparence" que ce font les Maccdoniens, qui avant

Saint Athanase satisfit au desir de S. Basile, J'en luy rénvoyant le 59.53.9 73.6. Diacre Dorothée, & le faisant ou accompagner ou plutost suivre

de quelques jours, par Pierre l'un de ses Prefres, que Baronius de croit estre celui qui sur depuis son successeur quoique cela ait # 1800 de pris par de l'accepteur de l'

peu d'apparence, puisque Saint Bassle écrivant depuis à Pierre (\*\*Basses), Archevesque d'Alexandrie, témoigne allez clairement qu'il ne 3+3-3-5, Pavoit pinnis vu, & qu'il ne le connosission que de reputation (\$\frac{1}{2}\text{synthem}\$), \$\frac{1}{2}\text{synthem}\$, \$\frac{1}

personnes opposees, & de réunir celles qui estoient divisées.

[Ce sur assez vraisemblablement par la mesine occasion] qu'il ep.75.p.134-6.4.

Sij

écrivit à Saint Basile, qu'il falloit recevoir ceux qui quittoient Bisses, s. l'herefie Arienne, pourvu qu'ils confessassent la foy de Nicée; furquoi il luy alleguoit l'exemple des Prelats de Macedoine & d'Acaic. L'autorite de S. Athanase, & le desir qu'avoit S. Basile de participer à la recompense des pacifiques, fit qu'il suivit tres volontiers cet avis ;'& il se défendit par cette lettre lotsqu'on le voulut blasmer d'avoit receu à sa communion les disciples d'Arius, [c'est à dire Eustathe de Sebaste, Mais on n'en doit point

conclure qu'il n'ait jamais communiqué avec Eustathe qu'en-

fuite de cette lettre.] 'S. Basile receut Pierre avec beaucoup de joie : [mais nous ne ep.51.p.79.c. trouvons rien davantage des fruits que son voyage produisit: & mesme on verra par la suite de cette histoire, que divers Evesques faisoient un crime à Saint Basile de communiquer avec Eustathe, bien loin de le recevoir eux mesmes dans leur communion. Il

semble que Saint Basile parle de cette affaire J'lorsqu'il dit qu'il ep.57.p.85.d.e. avoit voulu attendre à envoyer le Diacre Dorothée à S. Melece, jusques à ce que les choses estant achevées, il pust luy en donner une connoissance entiere: mais que comme elles trainoient assez longtemps, & se remettoient de jour à autre, il n'en avoit pas voulu attendre la conclusion.

'Pour la réunion de l'Eglise d'Antioche, il semble que Saint ep.51.p.\$t.c. Athanase air voulu attendre la legation des Occidentaux que l'on demandoit, à moins que les partis qui divisoient cette Eglise, nes'accordaffent à luy remettre absolument leurs interests.

## 454 PS 455

ARTICLE LXII. Saint Basile écrit au Pape Damase, & envoie le Diacre Dorothée en Occident.

E principal sujet des lettres de Saint Basile, estoit le voyage d'Occident : fur quoi il femble que S. Athanase ait jugé qu'il estoit difficile de demander aux Occidentaux qu'ils deputassent en Orient au nom de tout un Concile; & qu'ainfi il valoit mieux s'adresser au Pape, [qui estoit alors Damase, ]pour le prier d'agir de luy mesme en cela, sans attendre l'assemblée & l'avis d'un Concile,] & d'envoyer en Orient des personnes capables d'y donner la paix à l'Eglife, qui vinssent par mer sans faire aucun

bruit, afin que les ennemis de la paix, [qui estoient les Ariens,] ne ep 57.p.86,2. sceussent rien de leur arrivée & ne leur pussent donner aucun L'an de J.C.

gride Saint empeschement. Voilà la resolution que Saint Basile prit après le retour de Dorothée.

'Celui qu'il choisit pour aller en Occident fut Dorothée mes- alea san to b. me. Il le choifit par l'avis de S. Athanase à qui il le renvoya pour ab. cer effer, afin qu'il le fortifiast par ses prieres, & luy donnast des lettres, on plutost qu'il envoyait avec luy quelques personnes de fon Clerge, à la premiere occasion qui se presenteroit pour par- ep. 12.p 81.a. rir, afin qu'au moins on pust faire quelque chose l'année suivante. D'où nous apprenons que ceci se passoit sur la fin de l'annee, & nous ne voyons rien qui nous empesche de croire que ce sur des l'an 371.]'Il écrivit par Dorothée son epistre 52 à S. Athanase, pour p.79 to. le remercier de luy avoir envoyé le Prestre Pierre, & luy marquer les vues qu'il avoit pour la paix & la réunion de l'Orient.

Il crut devoir en melme temps écrire au Pape, pour le prier de p. 80.b. visiter l'Orient, [c'est à dire d'y envoyer quelqu'un de sa part :] & il y a toute forte d'apparence que la lettre 220, qui n'a point Du P. 1. P. 471,

Nors 4" d'inscription, est celle qu'il luy écrivit. Il y proteste à Damase, Basepase, que les Orientaux n'attendoient la fin de leurs maux que de fon 135 a. secours, & de la charité qu'il avoit fait paroistre en d'autres rencontres, qu'ils en avoient eu quelque esperance J peutestre sur les lettres apporrées par Silvain ; mais que cette esperance n'ayant pas en de fuire, ils avoient enfin efté obligez de le prier par cette lettre de leut envoyer des personnes qui pussent reconcilier ceux qui estoient divisez, ou au moins pour luy faire connoistre ceux qui estoient les auteurs de la division, afin qu'il sceust ceux avec qui il devoit avoir communion : Que leut necessité estant beaucoup plus importante que celle qui leur avoit autrefois procuré vers l'an 260, le secours de S. Denys l'un de ses predecesseurs, ils avoient lieu d'attendre une semblable assistance de fon fuccesseur.

[S. Basile ne se contenta pas d'écrire au Pape.]'Il dressa encore ep. 57. p. 35.6. un memoire de ce qu'il croyoit qu'il falloit traiter[à Rome:]& ce memoire contenoit apparemment ce que le Saint marque dans la lettre qu'il écrivit à Saint Athanase en luy renvoyant Dorothée, l'savoir que les personnes qu'on envoicroit en Orient ep. s. p. So.e. cussent beaucoup de douceur, de sagesse, & de discretions qu'ils c. apportailent avec eux tous les actes de Rimini, pour caffer ce que la violence y avoit fait faire | qu'ils prissent fort garde de ne p. 81. Le. pas donner occasion à de nouveaux schismes, mais qu'ils employaffent tout leur soin à réunir les Eglises, principalement celle d'Antioche; & que les Romains rejettaisent formellement pade.

142 l'herefie de Marcel [d'Ancyre] comme une impieté opposée, mais Bassie 1,20

egale à celle d'Arius. cp.57 p.85.c.

Il envoya ce memoire tout dresse à S. Melece, qui estoit peutestre déja banni en Armenie ; Dorothée mesme le porta avec la lettre 17, par laquelle S. Bafile luy mande le dellein qu'on avoit pris d'envoyer ce Diacre en Italie; & le prie que s'il agrée certe pensée, il prenne la peine d'en dreffer les lettres; & afin qu'elles euflent plus de poids, de les faire au nom de ceux qui estoient du metine

fentiment, quand meime ils ne feroient pas prefens; & de faire Du Pin,p.472. encore l'inftruction sur laquelle Dorothée auroit à agir. Quelques uns croient que Dorothée revint de chez Saint Melece à Cefarée, & que S. Bafile écrivit alors fa lettre 52 à S. Athanase.

> [Nous n'avons point la lettre qui fut écrite au nom des Prelats, mais il est aise de juger qu'elle ne s'adressoit pas au Pape feul l'puisque Sabin qui revint vers le mesme temps que Dorothée, apporta des lettres des Prelats de l'Illyrie, de l'Italie, & des Gaules; [ce que la fuite nous fera mieux voir, lorsque nous

parlerons de ce qui arriva l'année fuivante 172. I 'S. Basile dans la lettre 57 à S. Melece, parle d'un Evippe, qui estoit un ancien Evesque, & ce semble fort habile. Beaucoup de raifons obligeoient Saint Bafile d'estre uni d'amitié avec luy: & neanmoins il s'en separa tout à fait, en quoy il ne craint point de dire qu'il a agi comme il devôit, & qu'il a rendu service à la

verité. Et en effet il marque affez tant en cet endroit qu'en divers autres, que cet Evippe estoit un Arien". Avant que de paller a un autre fujet, il faut encore remar- 592,116.

quer deux lettres du Saint à Saint Athanafe, dont nous ignorons e7 42 p. 77.4d. l'année. | Par l'une qu'il fair fur ce que ce Saint ne luy avoit pas écrit dans une occasion où il l'avoit pu faire, il témoigne avoir une estime toute particuliere pour sa personne, une joie extreme de recevoir de ses lettres, & un grand desir de le voir, & de pouvoir ajouter à l'histoire de sa vie qu'il avoit eu le bonheur de conferer avec cette ame fi grande & veritablement apostolique : [d'où il est aise de juger qu'il n'avoit jamais vu ce Saint, & qu'ainsi quand il alla à Alexandrie, ce fut aprés le 9 sevrier 356.]

> L'autre lettre est forr remarquable ; car nous y apprenous que la Libye ayant alors pour Gouverneur un homme distame par ses debauches, & pat les cruantez qu'il y exerçoit mesine sur les Saints, S. Athanase l'excommunia, luy interdit tout commerce de feu, d'eau, & de logement avec les Fideles, & en écrivit à toute l'Eglise pour notifier sa sentence, & deplorer le malheur de

Balip.173.p. 163.169.

p.86.ab.

ep. 17. P. 86.b. acp.265.p.264.

p.165.a. p.164.165.

ep. 4 7.0.75 Bar. 3,0650

cet homme, S. Bafile en ayant receu la lettre, la fit favoir à toute fon Eglife, & il écrit à S. Athanafe, pour luy promettre de faire executer sa sentence, & la rendre publique autant qu'il pourroit, afin de tascher à faire rentrer ce malheureux en luy mesme par cette detestation & cette condannation universelle.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LXIII.

Conduite de S. Basile sur la divinité du S. Esprit.

TL semble que tout l'episcopat de S. Basile n'ait esté pour luy qu'une fuite continuelle d'atflictions & de douleurs. Nous ne mettons point en ce rang, ni les travaux où l'engageoit le gouvernement de son diocese, ni les farigues de divers voyages que la foiblesse ne l'empeschoit pas d'entreprendre pour le service de l'Eglife, ni l'incommodité de ses maladies continuelles, ni mefine les perfecutions que son amour pour la foy orrhodoxe luy suscita de la part d'un Empereur & des principaux officiers de fa Cour. Sa vertu trouvoit ses delices dans toutes ces peines qui ne touchoient que fon corps.

Mais il en fouffroit d'autres qui affligeoient sans cesse son esprir, & l'eussenr sans doute accablé si Dieu ne l'eust soutenu par sa puissance. C'estoient des peines d'autant plus sensibles, que n'ayant dans le cœur que l'amour de Dieu & de l'Eglife, il voyoit d'un costé la verité renversée par les Ariens, les Eunomiens, les Macedoniens, les Apollinaristes; & de l'autre l'Église dechirée par un grand nombre de divisions & de schismes qui faisoient plus de tort aux Catholiques que la persecution des heretiques, quelque sangiante qu'elle fust; & sa propre foy suspecte, tantost aux plus illustres Prelars de l'Eglife, tantost aux solitaires les plus zelez. Nous avons déja vu la division qui s'estoit emueentte les Prelats de sa province, sur le sujet mesme de son ordination. Nous avons auffi touché quelque chose des peines qu'il prit pour procurer la paix à l'Orient par le secours des Occidentaux, Nous allons voir maintenant une autre persecution qui luy sera suscitée par les Religieux mesmes qui avoient autrefois pris son parti contre Eusebe, & pour lesquels il avoit travaillé si utilement, qu'il sembloit estre non seulement l'honneur, mais mesine le pere & l'instituteur d'une profession si sainte dans le Pont & la Cappadoce.

Le sujer de certe guerre fut la divinité du S. Esprit, qui n'ayant

L'andel.C.

pas esté decidée si formellement par le Concile de Nicée, par- 371, de Saint cequ'il n'en estoit pas alors question, donna occasion à la nouvelle heresie des Pneumatomaques ou des Macedoniens.

S. Athanase avoit combatu cette heresie en divers écrits des Ruf l. r. c 19 p. le vivant de Constance, l'avoit fait faire une definition expresse 149 de la divinité du S. Esprit dans le Concile d'Alexandrie en 362, Thdrt.1.4.6.3. & l'avoit fourenue hautement en 363 dans la lettre qu'il écrivit p.662.d 664.b. à Jovien, de laquelle l'Orient & l'Occident avoient appris la a Naz.or. at p. verité sur ce point, sur lequel en effet tous les Catholiques 6 Soz | .6,C.11.

"estoient d'accord. e Baf ep.103.p.

NOTE 41. 'Il y avoit cependant des personnes qui avoient quelque soiblesse sur ce point, [n'ofant apparemment dite que le S. Esprit fust Dieu & consubstantiel au Pere, parceque ces termes ne se trouvoient pas dans l'Ecriture, ni dans le Concile de Nicée, quoique les preuves & les fondemens en foient bien clairement dans l'Ectitute. Ces foibles autant que nous en pouvons juger, estoient Eustathe & les autres Macedoniens joints à luy, soit que leur scrupule apparent ne fust qu'un pretexte pour cacher l'opposicion qu'ils avoient dans le cœur à la vraie soy, comme la suite le fair juger d'Eustathe & de plusieurs autres, soit que ce ne fust effectivement qu'un scrupule & une foiblesse, comme S. Basile le ctoyoit, & comme cela pouvoit estre vray de plusieurs.] On raporte cette parole d'Eustarhe, qu'il ne vouloit pas donner au S. Esprit le nom de Dieu, mais qu'il n'osoit pas non plus l'appeller

une creature. Soz.L.6.c.12.p. Les principaux défenseurs de la divinité & de la consubstan-666.

tialité du S. Esprir, estoient, dit Sozomene, Saint Athanase dans l'Egypte, Apollinaire dans la Syrie, S. Bafile & Saint Gregoire[de Nazianze]dans la Cappadoce & dans le Pont.

'Mais comme les heretiques & Ariens & Semiariens estoient unis en ce point contre l'Eglise, & que dans la puissance que leur donnoit [Valens] le chef de leur impieté, ils ne cherchoient qu'un pretexte pour chasser les principaux Evesques de leurs fieges ; S. Basile crut qu'il estoit necessaire de menager ses expresfions par un juste discernement, & d'artendre que l'effort de la guerre, & la puissance des heretiques, se distipassent peu à peu, pour expliquer ses sentimens avec une liberté route entiere.'Il confideroit l'état deplorable où estoit alors l'Eglise, sans avoir le moyen, ni de soutenir ceux dont la foy estoit encore saine, ni de guerir les plaies de ceux qui estoient malades; & que comme un manteau tout use, elle se divisoit & se dechitoit à la moindre occasion.

Baf ep 103.9. 221.b.c.

a 665.4.

Naz or.10 p. . 30426.

p 466.2.

Socr.3.2.c.45.p.

2+2 d.

L'and T.C.

371, de Saint occasion. Il croyoit qu'en cet état, le plus grand service qu'on dep. 204 p. 223. luy pust rendre, estoit de réunir à son corps tous ses membres e divifez. & diminuer le nombre de ceux qui blasphemoient con- ep. 103, p. 113, 2, tre le S. Esprit, afin que leur petit nombre ou les rendist meprisables aux autres, ou mefine les obligeast par une confusion salutaire de revenir à l'Eglise.

'Il jugeoit donc que le meilleur moyen de parvenir à cette p. mi.d. fin effoit de condescendre aux foibles dans les choses qui ne nuifoient pas aux ames; & qu'ainfi vu la multitude des ennemis du S. Esprit, il falloit se contenter de demander à ceux qui vouloient passables se réunir, qu'outre la foy de Nicée, ils confessassent que le Saint son, p. 114 a.b. Esprit n'est point une creature, & qu'ils renonçassent à la communion de ceux qui le mettoient en ce rang; dans l'esperance (p.203, p.223 le que s'il estoit necessaire d'y ajouter quelque éclaireissement, Dieu qui fait tout réussir pour le bien de ceux qui l'aiment, ne manqueroit pas de l'accorder avec le temps à ces personnes foibles par la communication des plus forts, & par l'examen qu'ils feroient avec cux de la verité hors des contentions & des dif-

'C'est le conseil que Saint Basile donne à l'Eglise de Tarse dans episanos. deux excellentes lettres, & il crut en devoir user pour luy mesme & ne pas reduire comme il dit, à un simple mot une chose e Naz or o p. qui nous doit estre aussi precieuse & aussi chere que la foy. Ainsi 360 hd/ep 26.p. il défendoit hautement la divinité du S. Esprit, sans luy donner (Nav. 01-20-2). le titre de Dieu, mais par les expressions & les passages de l'Écri- 34 6. ture qui prouvoient la mesme chose, & par des rationnemens si puissans, que les heretiques n'avoient rien à y répondre, & se trouvoient vaincus par leurs propres armes. C'est ce qu'on voit par le livre du S. Esprit, dont une grande partie depuis le chapitre 9, est employée à prouver qu'il est Dieu, sans se servir de ce

terme.l 'Ce menagement, comme l'appelle S. Gregoire de Nazianze, bellep 16 p 750. estoit d'autant plus permis à S. Basile, que sa conservation estoit plus utile à l'Eglise, à cause de la qualité de son siège. Et on ne or 20, 23, 364 pouvoit pas l'accuser d'agir en cela par timidité, puisque la fuite fit bien voir qu'il estoit prest de perdre pour la foy, je ne dispas sa dignité, qu'il n'avoit jamais recherchée, mais la vie mesme. & de la perdre avec joie par toutes sortes de tourmens. 'Sa condescendance ne pouvoit pas non plus rendre sa soy sus- P:65 2. pecte, puisqu'il avoit plusieurs fois donné le titre de Dieu au S. Esprit dans ses discours publics, lorsqu'il avoit jugé que le temps Hift. Eccl. Tom. IX.

Bafep.141. &

alibi. ep.20 p.144. le permettoit. Nous l'avons tematqué dans la lettre qu'il écrivit à l'Eglise de Cesarée au commencement de sa seconde retraite en l'an 363 : 'Et dans la lettre 80, écrite vers l'an 376, sous la persecution de Valens, & qui ce semble estoit une apologie publique de fa foy, non sculement il confesse la divinité du Saint Esprit, mais il la prouve par des raifonnemens invincibles contre ceux qui la combatoient.

Naz.07.10 P. 365.2

'Il en usoit encore de mesme tres volontiers avec les personnes qui luy en parloient en particulier, furtout avec S. Gregoire de Nazianze, à qui non content de declarer ses sentimens comme à fon ami intime, il protesta contre son ordinaire par une imprecation terrible, qu'il vouloit perdte le Saint Esprit, s'ilne l'adoroit avec le Pete & le Fils comme leur estant consubstantiel & egal en honneur.'Il estoit mesme convenu avec luy, qu'en mesme temps qu'il aseroit de cette resetve, Saint Gregoire qui estoit moins expose à la persecution publictoit hautement la verien 16 p. 78 9. 790. té . comme il faisoit en toutes rencontres. Et quoiqu'il usast de or 10-p.364 c. tant de precantions, il demandoit encore pardon au Saint Esprit, & à tous les défenseurs de sa divinité, afin qu'ils ne le condannassent pas pour une chose qu'il ne faisoit que pour l'utilité de l'Eglise & de la vetité mesme, dont il sembloit se relascher un pcu,

> ARTICLE LXIV.

> > Un moine condanne la conduite de S. Basile.

U E L QU E fage que fust la condescendance deSaint Basile au jugement des plus grands Saints, comme nous l'allons montrer, & quelque soin qu'il eust d'en faire voit la necessité; cependant il ne put pas empescher que quelques uns ne s'en scandalizassent.] Les uns l'accusoient ouvertement comme un impie qui ne croyoit pas la divinité du Saint Esprit, les autres comme un lasche que la crainte empeschoit de dire la verité.

Baf ep.33.p.18. 6 Naz ep.16.p. 789.c.

Naz.ep.16.p.

739.2.

'Cela parut particulierement dans un festin où S. Gregoire se trouva avec diverses personnes de condition, ses amis '& les plus affectionnez que S. Bafile eust à Nazianze, bun peu aprés la feste de Saint Eupfyque, S& ainfi fur la fin de feptembre : & la fuite de l'histoire fait juger que c'estoit en cetre année mesme. l'On vint aussitost à s'entretenir de Saint Basile, comme cela estoit fort ordinaire en ce temps là. On en fit beaucoup d'eloges, dans lesquels L'an de J.C. 371, de Saint Baule 1,2, SAINT BASILE.

on donnoit une grande par à S. Gregoire. Mais il y avoit là une befece de philosophe, [c'ell à dire de Religieux, ]dont l'habit & la profetifion ne relipricent que la pieté, & qui comme con le peut Bafe, 33p-18. 
juger, elloit entré depuis peu dans cette fainte profetilion fous la conduite de Sain Balie. Cet homme venoit alors de la fétile de S. Nia-pi-6-p. 
Eupfyque [qui fé celebroit au commencement de feptembre,]où 25p-6-6. 
Il avoit entendu prefether Sain Baliel.

'Se trouvant donc à ce festin, & ne pouvant souffrir que les assis- b. tans y relevassent si fort Saint Basile & S. Gregoire de Nazianze, 'il s'ecria qu'ils estoient des menteurs & des flaceurs; que Basile & ... Gregoire pouvoient estre louables en d'autres choses, mais non pas pour la pureté de la foy, puisque l'un la trabissoit par ses paroles, & l'autre par fon filence. Le fur ce que Saint Gregoire luy cd. demanda avec chaleur ce qu'il vouloit dire, il dit que dans la feste de Saint Eupfyque dont il venoir, le grand Basile avoit parlé excellemment de la divinité du Pere & du Fils, mais qu'il avoit passé tres legerement fur le Saint Esprit : furquoi il raportoit des chofes Balap. 33.p 18. que le Saint n'avoit point dites, & expliquoit comme il luy plai- cd foit celles qu'il n'avoir point comprises.' Il demandoit enfuite à S. Naz ep. 26 p. Gregoire d'où venoit certe reserve si basse & si politique de Saint 789.790. Basile, pendant que luy Gregoire preschoit si hautement la divinité du Saint Esprit, comme il avoit fait depuis peu dans une harangue. Saint Gregoire by representa les raisons qu'avoit Saint P-790. Bafile; mais quoy qu'il pust alleguer, & quelque chaleur qu'il fist paroiftre contre sa coutume, toute la compagnie se declata contre luy, & se moqua de la sage discretion de Saint Basile, comme d'une verirable lascheré.

"Il en écrivir donc à S. Bafile, non pas pour luy demander quel p????!ethoit fon fentiment, puifqu'il en avoir une entière affurance,
mais pour favoir comment il vouloit qu'on le défendit contre
ceux qui condannoient fa conduite. Il luy envoya fa lettre par un aferpappent
nomme Hellene, "leur ami commun "qui raporta plus au long à
saine Bafile ge qu'il avoit décrite na bregé, "Se luy demanda de
fa part qu'ils puillent se voir en quelque lieu pour y conseter enfentible.

[La lettre de S. Gregoire effoit tres ingenieufe, pleine de témiggages d'eftine de d'amitie; If ne annoins Saine al a Nazeparareceur pas tout à fait bien se quoiqu'il faife ce qu'il peur pour le 27th
diffinulter dans fa réponfe, son sentiment ne laiffe pas d'y pa. Bafeg 31 pcts
roifte affez. 4 Mais il n'y diffinulte point la douteur qu'il a de ce d'e de le condanner fur le rapput
que se amis ont effe capables de le condanner sur le rapput

d.c.

à.

d'un hommo fait comme ce moine, quoique le malheur du temps, Basile 1, 1. dit-il, m'ait assez apprisà ne me point falcher de tout ce qui arrive; & ce n'est pas depuis peu que je suis accourumé à des indignitez encore plus grandes que m'attirent mes pechez.

'Il ne veut pas neanmoins s'amuser à se juitifier "à ses freres, ce 🐃 dont qui semble signifier les solitaires, qui estoient les freres de celui anapar. qui l'avoit ainsi dechire ; ] parcequ'une lettre n'estoit pascapable

de faire ce qu'une si longue experience de sa conduite n'avoit pas fait, & qu'il espere que les heretiques le justifieront bientost par p. 19.c.d. les persecutions qu'il en artend, ou qu'au moins le jugement de Dieu est bien proche : mais que ceux qui recevoient si aisement P.18.59

ce qu'on disoit contre luy, devoient prendre garde de ne pas tomber eux mefmes dans un femblable malheur.

p.59 a.b.

'Il conjure auties. Gregoire de le venir trouver, l'affurant que s'il vouloir paroiftre à la teste de son Eglise, il dissiperoit bientost tous ces faux bruits; & s'il vouloit prendre part au combat qu'il avoit à foutenir, il arrelteroit la vioience de celui qui combatoit alors contre luy : (c'estoit peutestre le Prefet Modeste, ou le Gouverneur Elie.) & d'Hiperoit la faction de ceux qui avoient conjuré la ruine de leur patrie. Pour la conference qu'il demandoir, il estoit tour prest de se trouver où il voudroit, si c'estoit pour les affaires de l'Eglise; mais que si c'estoit pour répondre à ses calom-

niateurs, il avoit d'autres choses à faire. 'Saint Gregoire luy témoigne dans sa réponse, qu'il avoit eu tort Naz ep. 17. p. 791.

de se blesser de ce qu'il luy avoit écrit : mais il le fait avec la douceur & la liberté d'un vray ami, & il l'affure qu'il est pres de l'aller p.721.2. trouver, de combatre avec luy, & de le seconder autant qu'il luy fera possible. [Ceci se passa, "autant que nous en pouvons juger, à Nor : 43. la fin de l'an 371, comme nous l'avons déja dit , lorsque Valens estoit pres de venirà Cesarée; ce que S. Basile semble assez mar-

quer par le combat auquel il se prepare, & plus clairement l'lorsqu'il écrit qu'il s'attend à estre dans peu de temps chasse de son Église & de sa patrie, ou à souffrir pour la verité quelque traitement encore plus rude.

#### ARTICLE LXV.

Saint Athanase defend Saint Basile, & Saint Gregoire de Nazianze le vient trouver.

T E scandale que quelques uns prirent de la conduite de S. Basile, ne se renferma pas dans un seul moine, ni dans la feule province de Cappadoce, s'il faut raporter à cela ce que nous ttouvons touchant S. Bafile dans quelques lettres de S. Arhanafe, comme il y a affez d'apparence qu'on le doit faire ; au moins tous les ternies par lesquels Saint Athanase s'exprime, semblent le marquer.

'Ce que nous apprenons donc d'une de ses lettres, c'est qu'un Athad Pall.p. nommé Dianie luy ayant mandé que les moines de Cefarée 912.d. estoient faschez contre S. Basile & s'opposoienr à luy, & un faint Prestre nommé Pallade luy ayant encore écrit rouchant ces moines, il pria le dernier en luy répondant de leur perfuader par P.913.a b. ses lettres de se soumettre au Saint, rant pour luy rendre l'obeissance qu'ils luy devoient, que pour ne pas troubler la paix de l'Eglife; & il leur écrivit luy melme pour les exhorter à luy obeir possed. comme des enfans à leur pere, & à ne se pas opposer à ce qu'il jugeoit à propos de faire : qu'ils auroient raison de s'opposer à luy si sa foy estoit suspecte; mais que pouvant dite avec verité, comme luy & tous les aurres le disoient, qu'il estoit la gloire de l'Eglife, qu'il combaroit pour la verité, bien loin de la détruire, p.9534. & qu'il ne travailloit qu'à donner instruction à ceux qui en avoient befoin, ils ne devoient pas s'elever contre luy, mais recevoir avec respect ce qu'il ne faisoir que pour une rres bonne

Nous n'avons pas la lettre qu'il leur écrivit, mais nous avons tiré ceci de la réponse qu'il fit à Pallade, dans laquelle il ajoute auffitost aprés, J'que selon ee que Dianie luy avoit mandé, il jugeoir que ses freres se troubloient sans sujet, qu'assurément Batile s'affoiblissoit avec les foibles pout gagner les foibles; (ce que l'on voit clairement par les lettres de S. Batile à l'Eglise de Tarse; ) & qu'ainsi les freres devoient considerer sa prudence & le dessein qu'il avoit de défendre la verité, & glorifier Dieu de leur avoir donné un tel Everque. S. Athanase peut bien n'avoir écrit ceoi qu'en 372, aprés que S. Basile eut donné des marques publiques de son courage & de son zele invincible pour la foy, comme nous Nova 44. l'allons bientoft dire. Pallade à qui il l'écrit," peut bien estre ce-Iui dont nous avons la vie de S. Chryfostome, mais non] l'auteur Blond prim. de l'histoire Lausiaque, comme que lques uns l'onr cru. Il s'estoit Ath.ad Pall.p. retiré avec un autre folitaire nommé Innocent, Italien de naif-

fance, "fur la montagne des Olives, boù ils vivoient ensemble du 31ca. travail de leurs mains. Les vertus & les miracles de cer Innocent, dont l'histoire est fort remarquable, sont raportez par 1014. l'auteur de l'histoire Laussaque, qui a aussi passe trois ans avec luy

L'andel C. SAINT BASILE. 150 [vers l'an 410.] Il avoit esté autrefois dans la Cour de Constance, Basile 0,24 Amm.n p 16), & est "peuteitre auteur] de quelques écrirs que l'on a encore sur v. Constanl'arpentage. Li fur fait Preftre\* de la montagne des Olives. Il pa- 00 566. Laufic 10 P. 1024 b.d.

roift qu'il estoit † moir en 420. Innocent & Pallade Preftre en ce temps-ci, eftoient amis par- Trian-de-Baf.ep.3 . 5.p. ticuliers de Saint Balile, qui les appelle ses chers freres: & luy a cp.184.p.197. ayanr une fois écrir tou-deux tant fur la paix de l'Eglife qu'ils

souhaitoient, que sur leur pauvreté qui les empeschoit de l'aller ep. 315. p 319 a b. fouvent viliter, il leur écrivit une lertre tres obligeante. Il leur récrivit encore sur un autre sujet, comme nous verrons en l'an

Ath ad Jo.& A. 'S. Arhanase défend encore plus hautement la conduite de Saint P. 951.C. Bafile dans une lettre à Jean & Antioque Prestres, qui luy avoient écrit de Jerusalem , & dont on croit que le dernier est Antioque neveu & successeur de S. Eusebe de Samosates. Je me suis extremement étonné, dit-il, de la temerité de ceux qui ofent parler contre ne stre tres cher trere Basile, qui est veritablement un ser-P.951.2. viteur de Dieu. Cette impudence fusfir pour faire voir qu'ils

> n'aiment pas mefine la foy des Peres. [Certes il estoir digne de S. Arhanase, qui avoir si souvent esté pres de donner son sang pour la verité, plutost que de consentir à l'affoiblir en la moindre chose, de faire voir en cette rencontre que son zele n'avoit pas moins de sagesse que de force ; & que comme il condannoir les fautles condescendances qui venoient d'une verirable foiblesse, il favoit aussi approuver une foiblesse apparente qui venoir d'une veritable charire, & du pur amour du fatur des ames. Il semble mesme que le Concile œcumenique de Constantinople air approuvé la conduire de S. Basile en l'imitant, puisqu'estant assemblé expressement pour soutenir la diviniré du Saint Esprit, il a cru neanmoins l'avoir suffisamment definie sans

rer consubstantiel au Pere. Mais Saint Gregoire me fine qui ne témoigne pas approuver rout à fait ce que faifoit Saint Bafile, s'est depuis cru obligé de l'imiter, comme nous le voyons dans une oratfon qu'il paroift avoir faire à Constancinople, c'est à dire lorsque la mort de Valens avoir mis l'Eglise en état de declarer plus clairement ses sentimens, & de donner la loy aux heretiques. Car la charité qui est l'ame de la conduite des Saints, & qui est route opposee à l'esprit de domination, luy faifant juger que la condescendance estoit plus propre à ramener les herctiques, qu'une exactitude trop rigoureuse,]

luy attribuer le terme de Dieu dans son syn bole, & sans le decla-

SAINT BASILE.

L'an de I.C. Bafile 1,2.

371, de Saint 'il s'offre de les recevoir sans les obliger à confesser que le Saint Naz or 44.P. Esprit est Dieu, pourvu qu'ils accordassent la mesme chose en 710. d'autres termes: & il va mesme jusqu'à dire que ceux qui luy don- p. 09.6. nent le titre de Dien devant des personnes encore trop foibles pour une lumiere si vive, blessent les regles de la discretion, '& p.709.710. font tort à ceux qu'ils étoufent par une viande trop folide. [Ces paroles remplies d'une charité veritablement episcopale, seroienr bien dignes d'eftre raportées ici si elles n'estoient un peu trop lon-

Nous avons vu que Saint Gregoire de Nazianze avoit promis à Saint Basile de l'aller trouver.]'Il vit en effet Valens à Cesarée dans or. 20, p. 351.d. les premiers jours de l'année suivante. [Mais il ne peut pasy avoir esté beaucoup plustost, s'il faut raporter à ce temps-ci ce qu'il dit dans une lettre , qu'il fouhaitoit extremement d'aller trouver S. ep.4-p.769.bc Bafile, comme ce Saint le luy avoit ordonné, mais qu'il ne le pouvoit encore, n'ofant pas quitter sa mere Nonne malade depuis longremps, dans le danger où elle estoit : surquoi il prie Saint Basile de le mettre bientost en état de l'aller voir, en obtenant la fanté de sa mere par ses prieres.[Cette demande qui suppose une grande reputation de pieté dans Saint Basile, & le titre de sainteté que Saint Gregoire luy donne," nous font croire que cette lettre a plutost esté écrite depuis son episcopat que dans le commencement de sa retraite. l'Cette maladie de Nonne est apparemment or.19. p.305,3064

Maz note

celle dont parle S. Gregoire dans l'eloge de son pere.

# 

ARTICLE LXVI.

Saint Basile écrit à Elie contre ses calomniateurs,

[ T A paix est un bien agreable à tout le monde. Elle n'est pas moins recherchée par ceux qui n'aiment que leurs plaifirs, que par ceux qui la regardent comme le dernier don & le plus precieux du Fils de Dieu. Quelques uns pourroient peutestre douter si l'amour extraordinaire que S. Basile avoit pour la paix de l'Eglise qui enfermoit la sienne propre, naissoit veritablement de sa charité, ou si c'estoit d'une foiblesse qui luy fist rechercher la douceur du calme & du repos. Mais il n'y aura plus de lieu de foupçonner en luy aucune lascheté ni aucune molesse, lorsqu'on aura vu avec quelle generosité il a soutenu les plus grands efforts de la persecution des Ariens, comme nous l'allons raconter.

S. Basile écrivant à S. Melece vers le mois de septembre, luy Basile 1,2.

mandoit que l'état de son Eglise estoit assez douteux, parceque Evippe Evelque Arien]eftoir venu, mais ne remuoit rien encore: que neanmoins les heretiques menaçoient fort, & se vantoient

de faire venir bien des gents de leur parti, tant d'un canton de ep.33 p.59 bl'Armenie que de Cilicie. Nous avons vu qu'il écrivit un peu aprés à S. Gregoire de Nazianze; que s'il vouloit venir prendre part au combat qu'il avoit à foutenir, il arresteroit la violence de celui qui combatoit alots contre luy, & dissiperoir la faction de ceux qui avoient conjuré la ruine de leur patrie : [& nous avons

marqué que cela pouvoit s'entendre du Gouverneur Elie. Cela ep.381.p.3€1.c. paroift en effet s'accorder affez avec la lettre J'que le Saint écrivit à ce Gouverneur, lorsqu'il ne faisoit en core que preparer les mareriaux pour le baltiment de son eglise & de son hospital ; se ainsi des les premiers temps de son episcopat, selon ce que nous avons

dit ailleurs.] y.360 d.c.

Baf.ep. 17. p. 86.

'Ce qui paroist donc dans cette lettre, c'est qu'Elie estant venu à Cefarée, S. Batile qui l'alla voir , voulut luy parler non feulement de toutes ses affaires particulieres, mais encore de celles de l'Eglise, pour empescher que d'autres ne le previnssent par leurs calomnies: mais il se retint pour ne pas charger d'affaires non necessaires une personne qui en avoit déjatant d'autres,' & luy ofter le temps de regler les affaires civiles en l'importunant de celles de l'Eglise. 'Et certes, dit-il, je trouve que c'est avec beaucoup de raifon, que Dieu voyant les grandes occupations des « magistrats, nous a laissé gouverner les Églises de nous mesines. « 'Il craignoit aussi qu'en luy parlant de ces choses, il ne fust obligé

d'en venir à des disputes fascheuses avec les autres , sc'est à dire ce semble avec les Prelats ses adversaites qui accompagnoient Elie.

p.360 d.

P.361-

ep.381 p.361.a.

'Mais ayant apptis que ses ennemis estoient allez trouver ce magistrat pour le surprendre par leurs calomnies; & ses infirmitez qui le pressoient plus qu'à l'ordinaire, luy ostant le pouvoir de l'aller aussi trouver, il luy écrivit pour le prier de suspendre fon jugement, jusqu'à ce qu'il cust eu le moyen de le voir pour se justifier & répondre à ses accusateurs autrement qu'il ne pouvoit faire dans une lettre. Il se contente de luy representer que ce n'est pas à luy à se méler des affaires de l'Eglise, & qu'on n'avoit aucun lieu de trouver à redire à sa conduire, si ce n'est qu'on le blasmast du dessein qu'il avoit d'embellir la ville par le bastiment d'une eglise & d'un hospital, surquoi il s'étend principalement

L'an de J.C.

£ 605.

prifes. [Si c'est de cette affaire dont Saint Basile écrit à S. Gregoire, il femble qu'elle ait paffe plus loin. Mais nous n'avons point de lumiere fur toutes ces choles, & nous ne voyons pas meline aucun lieu de determiner il cette persecution dont le Saint parle dans ses deux lettres, luy estoit suscitée par les heretiques, ou par les Evesques de sa province qui ne vouloient pas se soumettre à luy. Il faut donc chercher d'autres preuves plus convaincantes du courage invincible de nostre Saint; & il ne sera pas difficile de les

#### ARTICLE LXVII.

faire voir dans ce que nous allons raporter.

Valens vient à Cesarée pour y persecuter les Catholiques.

OMME nous avons fait l'histoire de la persecution de Viles Ariens Valens" dans celle de l'Arianisme, nous nous concentons ici de dire que] ce qu'elle eur de plus illustre, fur ce qui se passa Nazor.20 p. à l'égard de Saint Balile. [Valens eftoit parti de Constantinople 347.4. l'année precedente dans le dessein d'alter à Antioche. Il passa neanmoins encore le commencement de celle - ci à Constantinople, d'où il partit ensuite pour s'en aller en Syrie: [maisil fit Zof.L4 p.742.d. ce voyage fort lentement; & il n'arriva à Antioche qu'en 372. Une de ses grandes occupations dans ce voyage, fut d'établir partout autant qu'il pouvoit, les sectateurs & les dogmes impies d'Arius, & de chasser les Evesques qui désendoient la verité Catholique.

Ce fut de cette forte qu'il arriva" fur la fin de 371 à Cesarée.] 'où il s'efforca de conclure toutes ses autres entreprises par la ruine Naz.or. 10 p. de l'Eglife que S.Bafile y gouvernoit, pour étoufer cette derniere 348.b. étincelle que Dieu reservoit, afin de ralumer un jour le flambeau de sa verité. C'est ainsi que l'embrasement qui avoit ravagé la Bascp. 197.P. plus grande partie de l'Orient, commença à gagner la Cappadoce. Elle n'en avoir ressenti jusques alors que la fumée, qui luy avoir tiré des yeux les larmes qu'elle avoit repandues sur l'affliction de fes voisins. Theodoret dit particulierement que Va- That I 4 c. 16. lens ayant appris quelle estort l'estime & la reputation de Batile 1-682.b. ce flambeau de l'univers, ne voulut pas l'attaquer le premier, de peur que la generofité avec laquelle il foutiendroit & repoufseroit ses efforts, ne fortifiast le courage des autres Prelats. Hift. Eccl. Tom. 1 X.

L'ande J.C. 371,de Saint

Naz.or.10.p. 3-6.347.

154

Mais enfin il crut que ce seroit pour luy une honte & une infamie Balies, s. insupportable, si aprés la gloire qu'il s'estoit acquise par ses conqueites & ses victoires sur divers peuples, il ne pouvoit venir à bout d'un seul homme & d'une seule ville, & demeuroit par là, comme il se l'imaginoit, exposé au mepris non seulement des fauteurs de l'impieté aufquels il se laissoit conduire, mais generalement de tout le monde.

Thart! 4.c.16. p. · J/Nyf.in 1 un.Lt.p.312. Naz.or.10.p. 3-S.c.

'En arrivant donc à Cefarée, il y envoya devant luy le Prefet, comme il avoit fait dans les autres villes, avec ordre d'obliger Basile de communiquer avec les Ariens, ou de le chasser de la ville s'il le refusoit 'Il luy fit faire aussi quantité de promesses & de menaces, tantost par les magistrats qu'il luy envoyoit, tantost par des officiers d'armée, tantost par des eunuques : [ de quoy nous n'avons point de connoissance particuliere, Jimon que S. Basile mande à Eustathe' qu'il avoit eu à soutenir quelques attaques des principaux officiers, & les efforts violens du Prefet & du Chambellan lesquels luy avoient parlé chacun selon leur passion , & luy avoient demandé des choses toutes contraires. Le grand Chambellan, c'est à dire le premier eunuque, estoit, selon Sozomene, un nommé Mardone, Pour le Prefet c'estoit Modeste, non seulement selon le titre de Theodoret' & le commentateur de S. Gregoire de Nazianze, & felon S. Ephrem, mais encore felon Saint Gregoire de Nysse: Sil n'y en a point eu d'autre en Orient depuis

Ballep.308.p. 300.€

Soz.1.7.c.11.p. 737.C

Naz or.10.n.p. 720.b Ephr.t.3 4 Nyl in Eun l.

l'an 370 juiqu'en 378.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE LXVIII.

Le Prefet Modeste attaque en vain Saint Basile. V O R S donc que Modeste fut arrivé à Cesarée, il envoya

Thdr.1.4.c.16. p.481.c NyLin Lan.l.s.p.313.

c.d.

querir Saint Basile, & le receut, dit Theodorer, avec assez de 4 Than p. 881.c. civilite, luy parla fort doucement, le pria de ceder au temps, & de ne pas laisser troubler tant d'Eglises pour des questions qui n'estoient de nulle importance, & luy promit l'amitie du Prince, avec tous les avantages qu'il en pouvoit attendre, soit pour luy, foit pour ses amis. Ce que le divin Basile répondit au Preset, fut que ces discours estoient bons pour des enfans & pour ceux qui aspiroient à ces sortes de faveurs qu'il luy promettoit ; mais que des personnes nourries de la parole de Dieu estoient prestes de souffrir plutost mille morts, que d'abandonner une seule syllabe de la doctrine de l'Eglife, qu'il estimoit beaucoup la faveur L'ande J.C.

371, de Saint du Prince, pourvu qu'elle ne fist point de tort à sa pieté & à sa foy, mais que si elle la blessoit, il falloit la tenir pour pernicieuse. Certe liberté offensa le Prefet, qui dit au Saint qu'il estoit un fou ; à quoy il répondit qu'il souhaitoit d'estre toujours sou de cette forte.

[S. Gregoire de Nazianze raporte plus amplement ce qui fe passa en cette rencontre, & d'une maniere assez disterente de Theodoret, mais qui ne luy est pas contraire, puisque Modeste peut bien avoir voulu ebranler le Saint par la terreur, apres avoir vu que la douceur estoit inutile pour le gagner : ]' Et Saint Gre- Nys p.313 b. goire de Nysse dit positivement qu'il méla ensemble les promesses & les menaces. [Voici comment Saint Gregoire de Nazianze en parle.]

'On amene, dit-il, Basile cette homme si genereux, devant le Nazior 20 p. Prefer, qui estoit dans une telle fureur, que beaucoup de person- 349-550nes n'ofoient l'aborder : ou plutost Basile se presenta devant luy avec autant de confiance que s'il eust esté invité à se trouver à

une feste, & non pas obligé de comparoistre devant le tribunal d'un juge. Il est egalement difficile d'exprimer ou la fierté & " l'arrogance du Prefet, ou la fermeté & la fagesse de Batile. Quoy " donc, Basile, luy dit le Prefet qui ne daignoit pas encore l'hono-" rer dunom d'Evefque, que pretendez vous, pour avoir la har-" diesse de vous opposer à un Empereur si puissant, & oser estre le " feul à luy relister avec opiniatreté [ & avec insolence ? ] D'où " vient me parlez vous de la forte, répondit cet homme intrepide? "Car je ne voy pas furquoi vous pouvez fonder le reproche de " cette pretendue infolence. C'est, luy repliqua le Prefet, que " vous ne voulez pas embrasser la religion de l'Empereur, aprés " que tous les autres ont esté obligez de s'y soumettre. Mon Empe-" reur, dit Bafile, ne veut pas que je m'y rende : je ne puis adorer

" rien de creé, moy qui fuis cree de Dieu, & appellé à devenir un " Dieu. Pour qui nous prenez vous donc, repartit le Prefet ? Je ne " vous conte pour rien, dit Basile, quand vous faites de pareils " commandemens. Quoy done, reprit le Prefet, ne regarderiez " vous pas comme un grand honneur & un grand avantage de " vous voir elevé dans le rang où je fuis, & d'estre associé à ma " dignité ? Vous estes Prefet, dit Basile, & dans un rang fort emi-

" nent; je n'en disconviens pas : mais vous n'estes pas dans un de-" gré qui vous eleve audessus de Dieu. J'avoue qu'il m'est honora-

" ble & gloricux de vous estre egal : car comment ne serions nous " pas egaux, puisque nous sommes des creatures de Dieu, vous & moy? Mais je trouve le melme honneur à estre egal aux derniers "Bassiel," de ceux qui nous font foumis : car ce n'est pas la dignité des per-

fonnes, mais leur foy qui honore le Christianisme.

'Alors le Prefet emu & transporre d'une plus grande colere, se leva de fon fiege; & prenant un ton plus vehement; Quoy, ajou- " tar-il, necraignez vous donc point ma puissance? Et pourquoi " la craindrois-je, répondit Balile ? Que peut-il m'arriver ? Q iel " mal me ferez vous? Quel mal je vous ferai, reprit le Prefet? Jay " le ponvoir de vous faire fouffrir mille maux. Et quels maux, repartit Basile? Faites-les moy un peu connostre. La confication de " vos biens, dit le Prefet, l'exil, les tourmens, la mort. Cherchez, " répondit Bafile, d'autres menaces à me faire, si vous en pouvez " trouver : toures celles la ne me touchent point. Comment done, " repliqua le Prefer? C'est, dir Basile, qu'un homme qui n'a rien, " ne craint point la confiscation; a moins que vous ne vouliez profi-" ter de ces méchans haillons tout dechire z, & de quelques livres " que l'av : car ce font là toutes mes richesses tous les biens que je " possede. Quant à l'exil, je n'en connois point : je ne suis point at- " taché à aucun lieu : celui que j'habite n'est poinr à moy ; & je me " regarderai comme chez moy en quelque lieu qu'on me relegue :" ou pour mieux dire, je regarde toute la terre comme estant à " Dicu, & jeme regarde comme étranger quelquepart que je fois. " Pour ce qui est des supplices, où les appliquerez vous ? Je n'ay " pas un corps capable d'en supporter, s'il ne vous plaist d'appeller des supplices le premier coup que vous me donnerez : car c'est." le seul que route voltre puissance me puisse faire souffrir. A l'égard " de la mort, je la recevrai comme une faveur & un bienfait, elle " me conduira plustost à Dieu pour qui je vis, pour qui j'agis, pour " qui je suis plus qu'à demi mort, & vers qui je soupire depuis long-" temps.

'Le Prefet tout surpris de ce discours : Jamais, dit-il, en se nom- " mane luy mesine, personne n'a parlé de la sorte à [ Modeste, ] ni " avec une si grande liberté. C'est peutestre, répondit Basile, que " vous n'avez jamais eu affaire à aucun Evelque: car il vous auroir re- " nu le mesme langage, s'il avoit eu la mesme cause à désendre. Et en " effet, quand il est question de toute autre chose, nous parlons avec " moderation, nous fommes les plus humbles de tous les hommes, " comme Dieu nous l'ordonne; & nous ne voudrions pas nous ele-" ver non feulement contre un si grand Empereur, mais mesme " contre le dernier des hommes, Mais lorsqu'il s'agit de Dieu & de " fes interests, nous n'envisageons que luy seul & nous meprisons "

Ibid

Ibid.

\*\* tont le refte : le feu, l'épée, les beites, les ongles de fet nous foit planifers.\*\* pluroit des d'élices que des tipplices. Après cela traitez nous de « la maniere la plus outrageante utée de menaces tant qu'il vous » plaira; faites nous tout ce que vous voudrez, employez tout voître » pouvoir contre nous ; aportez à l'Empereur mefine tout ce que » je dis, vous un nous vainctée pas, & vous ne nous perfusiderez pas de confinite à l'impireté, quand mefine vous nous menaceriez de « triitemens encore plus eft oyables. Le Prefer voyant la firmeté inebranlable de Baite, le fir retirer & le congegia, non plus avec menaces , mas avec répete & quelque forte de foumilifion

Saint Gregoire de Nysse qui décrit le mesme combat, le fait d'une maniere affez femblable. l'Ce que nous en pouvons remar- Nyf.in Eun.l s. quet, c'est que le Saint au lieu de s'epouventer des menaces de P 313.6. Modelle, le reprit des maux qu'il avoit deja faits à l'Eglife, l'exhorra à se corriger. Il luy dir aussi que pour les supplices & la mort mefine, c'eltoient des choses qui ne faisoient pas seulement peur à des femmes, quand il s'agissoir de les endurer pour la verité, que c'estoir le comble des souhaits d'un Chrétien, & que pour luy il estoir fasche de ne pouvoir mourir qu'une fois pour la verité. Cette generofiré du Saint fit changer à Modeste ses menaces en passab. flareries & en careffes. Il luy dit qu'il devoit estre bien aife de voir un Empereur dans son Eglise au nombre de ses auditeurs & parmi fon peuple, & que le seul mot de consubstantiel qu'il falloir ofter n'estoit pas considerable pout cela. A quoy ce Saint docteur tépondit qu'il fouhaitoir beaucoup de voit l'Empereur dans la veritable Eglife, parcequ'il defiroit fon falur & celui des autres ; mais que pour ofter ou ajouter quelque chose[au symbole]de la foy, il en estoit si eloigné qu'il n'eust pas seulement ose changer l'ordre des paroles,

<sup>\*</sup> Thdr. 1.4.c. 16.p. 68x. 683 Socr. 1.4.c. 16 p 243.b Soz. 1.6 c. 16 p 638.a.

L'an de I.C. roles ont esté siconsiderables qu'elles ont esté remarquées par tous Basile 1,2. les historiens, & mesme par le bienheureux Gildas surnommé le

Gild.in Eccl. Bib. P.t.J. p. 410. 158

ſage. 

# ARTICLE LXIX.

S. Basile resiste encore à Modeste & à d'autres en presence de Valens.

Naz. or. 10 P. \$50.d. Therelacts. p. 683.a.

F Prefer ne manqua point d'aller trouver l'Empereur le plustost qu'il luy fut possible, & l'ayant rencontre lorsqu'il estoit pres d'entrer dans la ville, il luy fit le recit de ce qui s'estoit paile entre S. Baiile & luy, fe rendant luy mesme le rémoin de la vertu & de la generofité du Saint.

Nyfin Eun.Ls. P.314.c.d.

'Valens ittité de ce que ce premier effort avoit si mal réussi, voulut luy mesme venir au combat, sen faisant attaquer le Saint en sa presence, 1'& il donna certe commission à Demosthene qui avoit l'intendance de sa rable & de sa cuisine, & qui estant plus impudent que tous les autres, sembloit plus propte pour son desfein. Demosthene "ne manqua pas en estet de faire bien du bruit, ma ale-

₽.315.2-

[Modelte fut present à la dispute,]' & parut encore plus animé \*\*\*\* % r. qu'auparavant. La colere du Prince inspiroit la mesme passion à tous les assistans, qui croyoient devoir cette complaisance à l'autorité d'un Empereur irrité : [mais toutes ces terreurs n'eftoient pas pour flechir un Saint, J'en qui on ne voyoit pas tant un homme combatre contre un homme, que la vertu & la generofité Chrétienne furmonter l'eclat de la puissance armée de toute fa fureur.

# 313.a. P-314.2.

'Il y avoit là entre autres un ennemi de Dieu venu d'Illyrie, qui affembloit autour de luy tous les officiers, pour voir "un livre manor. ou un papier qu'il tenoit entre ses mains. Je ne sçay si ce seroit le celebre Valens de Murse, J'qui estoit venu en l'an 369, tronver Va-

Phifg 1.9.c.8 p. 115. Nyf.p.815.a.b.

350 d.

lens pour obtenir le rappel d'Eunome. [Il ne suffisoir pas que Saint Basile sust déja demeuré trois sois victorieux.] Le Prefet revient de nouveau à la charge, se montre plus terrible que jamais, renouvelle ses menaces, temoigne une colere & une fureur extraordinaire. On affemble les ministres de

la justiee, herauts, sergents, licteurs : enfin on fair un appareil capable d'intimider les plus intrepides. Ce genereux arhlete paroift dans ce nouveau combat, & y remporte encore plus de gloire qu'auparavant.

Naz.or.10 p.

[Modeste vint donc trouver Valens. En l'abordant:]'Nous «

L'an de I.C. SAINT BASILE.

371, de S. ... fomme vaincus, luy dit-il, par celui qui gouverne cette Eglife. " C'est un homme audessus des menaces, invincible à tous les dis-· cours, inebranlable à toutes les perfuasions. On peut tenter d'a-" batre ceux qui ont moins de courage : mais pour luy, il le faut " chasser par une violence ouverte, ou ne pas s'attendre à le faire " ceder par des menaces,'Ce témoignage de Modeste fit enfin chan- 4. ger de dessein à l'Empereur, Quelque ennemi qu'il fust du Saint, il ne put s'empefcher de louer son courage. Il changea ses mena- de 1514. ces en admiration, & ne voulut point qu'on luy fift aucune violence. Eustathe de Sebaste ayant appris que Valens venoit à Ce- Balep. 318 p. farée, avoit écrit à Saint Basile par un nommé Eleusine, pour luy 300. témoigner la crainte que ce voyage luy donnoit pour tous les Catholiques, & particulierement pour le Saint, [avec lequel il faifoit alors profession d'une union tres particuliere.]'Le Saint luy récri- b.c. vit en ce temps-ci d'une maniere tres humble, pour le remercier tant de son affection, que de luy avoir envoyé un secours & un défenseur aussi considerable qu'estoit Eleusine, pour le soutenir dans les combats spirituels où il se trouvoir engage; Qu'il assuroit

quelques attaques qu'il eust cues jusques alors, la misericorde de Dieu, qui luy avoit accordé l'assistance du S. Esprit, avoit fortissé 再次申请公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的 ARTICLE LXX.

Valens vient à l'eolife le jour de l'Epiphanie :

mirris of a piete" incomparable, (car c'est le terme dont il se sert,) que

fa foiblesse l'avoit maintenu invincible.

L'AN DE JESUS CHRIST 372, DE S. BASILE 2,2. ' ALENS estoit alors comme un fer amoli par le feu, mais Nazor.10.7. qui ne cesse pas d'estre du fer : Car quoiqu'il n'eust plus que de l'estime pour le Saint, il ne vouloit pas neanmoins embraffer sa communion, ayant honte de changer de parti: mais aussi il estoit bien aise de trouver quelque voic honneste de reparer ce qu'il avoit fait contre luy. Et ce fut pour cela qu'un jour d'une grande feste il entra dans l'assemblée des Fideles avec toute la Cour , & se mélant parmi le reste du peuple ,'il y ecouta Thdrt. 4.c.16. le fermon du Saint, "&"fit avec luy une espece d'union & de com- "Nazor.10,p. munion. Ceci arriva le jour de l'Épiphanie, [qui estoit apparem- 351 2. ment le mesme que celui de la Theophanie, s'auquel on celebroit en Cappadoce la Naissance de nostre Seigneur, & l'adora- 613 ab Basid's.

tion des Mages. Ainsi c'estoit le 25 de decembre 371, ou plutost 14.p.611.e|611.

a Demarey

Naz.or.zop. 551.a.b.

'Quand Valens fut entré il entendit le chant des pleaumes, qui furent comme autant de coups de tonnerre, dont les oreilles furent frapées. Il vit l'affluence du peuple, le bel arrangement & l'ordre plutost angelique qu'humain qui regneit tant dans le fanctuaire qu'aux environs, Bafile qui effoit debout devant son peuple, dans la mesme posture où l'Ecriture represente Samuel, le corps, les yeux, l'esprit aussi immobile que s'il n'y eusteurien de nouveau, & attachez pour ainfi dire à Dieu & à l'autel; les [Ecelefiaftiques]qui l'environnoient dans une fainte frayeur & une erainte respectucuse, Comme il n'avoit jamais rien vu de semblable, ce spectacle siauguste le frapa si vivement, qu'il en sut vraiment ebloui. La pluspart ne s'en apperceurent pas d'abord. Mais quand il vint offiir à la fainte table les dons qu'il avoit preparez luy mesme, ee fut alors que tout le monde reconnut le trouble où il estoit. Car comme personne ne se presentoit pour recevoir fon offrande, pareequ'on ne favoir pas ii Bafile l'accepteroit, il commença à trembler tellement que is quelqu'un des ministres de l'auxel ne luy eust presté la main, il seroit malheureusement tombé par terre.

n.p. 781.2.

Thdrt.1.4.c.16. P.6\$2.C. Naz p.351.a.

[S. Gregoiren'exprime pas ee que c'estoient que ees dons que Valens avoit faits luy mesme.]'Le commentaire semble vouloir dire que e'estoient des vases d'or qu'il avoit faits, [à quoy il semble qu'il y ait peu d'apparence.]' Theodoret dit seulement qu'il offrit à l'autel les dons ordinaires, si neanmoins cela se raporte à cette oecasion. C'est par cette oblation qu'il sit quelque espece d'union avee S. Bafile, ne l'ayant pas faite entiere, parcequ'il ne receut pas de sa main la communion du Corps de J.C, comme il est aise

de l'inferer de S. Gregoire de Nazianze.

Il faut aussi admirer la conduite de S. Basile, qui prefera ce qu'il croyoit de plus utile pour l'Eglise, à l'observation exacte de la discipline, qui luy devoit faire rejetter l'offrande d'un prince tel que Valens, batrizé par les heretiques, & qui faisoit une profession ouverte de leur eroyanee & de leur communion; de mesme que Libere rejetta les offrandes de Constance, quoiqu'il ne fust que cateeumene.]



ART. LXXL

# ARTICLE LXXI

La maladie de Galate suivie de sa mort, arreste l'exil de S. Basile.

UOIQUE Valens eust resolu de laisser S. Basile en repos, Naz.or.10 P. 'cependant comme il estoit continuellement assiegé par 350. ceux qui le trompoient, il oublia tout ce qui s'eltoit palle aupa- p.684.2. Nort 46, ravant, &"peu de temps apres estre venu à l'eglise le jour de l'E-Soz 1.6. c.16.p. piphanie, bil commanda de nouveau à cc Saint de se ranger au 612 c. parti des Ariens. Il n'eut garde d'estre obci, [ & sur cela] il re- «Naz p.312 a tolur de l'envoyer en exil. Toutes choses estoient déja preparées Soz.p 658.c. pour l'execution de cet arrest. La nuit estoit venue, le chariot estoit tout prest, les ennemis du Saint ravis de joie, les Orthodoxes dans la consternation & dans la tristesse, & nous, dit S. Gregoire Naz p.364.2. de Nazianze, nous environnions cer iliustre voyageur, a qui une injure si honorable donnoit un nouveau courage, & qui se voyant condanné à l'exil n'avoit point fait d'autres preparatifs que de dire à un de ses gents de prendre" un certain livre & de le

and reversion. fuivre.

\$ 11.

'Mais en mesme temps que Valens donnoit un arrest contre P-352.a.b. Bafile, Dieu en donnoit un autre contre fon fils unique d nomme 502 p.657 c [Valentinien] Galate, "qui n'estoit encore qu'un enfant [d'environ Ruf | 2,6,9,0 fix ans. I Car la nuit mefine que le Saint devoir estre meué en exil, « Socr. 1. 4. e 25. ce jeune prince fut faisi d'une sievre violente, qui sit aussitost des. p. 143 c. esperer de sa vie; & l'Imperatrice Dominique sa mere fut agitée fsoet p.: 43.el la mesime nuir par des songes terribles, inquietée par des frayeurs, Thateat acré. & tourmentée de divers maux, comme si on l'eust appliquée à "Socr p.143 c. la question.

1 Elle raconta cela à son mari, & luy dit que ce qu'elle avoit i Thatraja 8; b. fouffert, & la maladie de fou fils, venoient affurément de l'injure & Rufilla e p. qu'on faifoit à S. Bafile. "Il le crut" d'autant plus aifement, que ni l'art des plus habiles medecins, ni les prieres qu'il avoit faites à m Thatt.p (8). Dien proferné contre terre, ni tous les autres fecours que fon d. amour & fa douleur luy avoient fuggerez, n'avoient pu foulager 314.cd. l'enfant. Ainfi il refolut de recourir a la foy de celui qu'il venoit de condanner. Mais confus de l'injure qu'il avoit faire, il n'ofa pas l'aller trouver luy mefine; & il y envoya ceux qu'il aimoit & qu'il confideroit le plus, pour le conjurer de venir au palais, & viliter Thans 82 b. l'enfant.

'Le Saint ne voulut point insulter à son malheur, & vint sans Naz p.352.c. Hift. Eccl. Tom. IX.

Ephrop.16 t.3. P 5'5 2.b. Ther pres.b.

162

nua, & Valens commença à avoir quelque esperance de sa vie. Le Saint l'affura meline qu'il le gueriroit, ii on luy permettoit de l'inftruire dans la foy Catholique, 'si on vouloit bien qu'il receust le battetime par les mains des Orthodoxes, '& si Valens embrassoit Sozi. # 143.6.

la foy Catholique & procuroit la réunion de l'Eglise.

'S. Ephrem dit que Valens promit ce que S. Basile demandoit. Catchgat.3 P. que le Saint s'estant mis en prieres, obtint "aussitost la guerison &c. 63.64.

entiere du prince; mais que Valens l'ayant laissé battizer par les Ariens contre sa promesse, il retomba & mourut. Les autres qui femblent s'accorder davantage avec Saint Gregoire, l'disent que Socr.p.141.d Thdrt.p. 183.b. Valens ne voulut point s'engager à ce que le Saint demandoit, à a Thdri.p.673. cause du serment qu'il avoit sait à [Eudoxe;] sur quoi le Saint ré-Socr.p.143 d. pondit, Il en arrivera ce qui plaira à Dieu; & se retira avec la per-Thdrt p 683.h. mission de Valens; & que Valens ayant ensuite fait batrizer son

fils par les Ariens qui se trouverent à sa suire, il mourut aussitost c|Soct.pa43 d. apres, & la mesine nuit qu'il citoit tombé malade, sclon Rusin. Ruf.1.1.c 9.p. S. Gregoire de Nazianze ne parle pas expressement du battesme du prince, que Theodoret semble avoir pris de S. Ephrem.] 'Il dit seulement que l'enfant eust peutestre esté gueri si Valens Naz.p.352.d. n'eust pas mélé l'eau douce avec l'eau salée, "se laissant aller aux movement.

perfuations des heretiques en meline temps qu'il faisoit venir S. Basile ; & que c'estoit la croyance commune de tous ceux qui se trouverent presens à cette rencontre.

Cotel.g.p.64.b. Thdrt p. sj.c. Ruf.L.s.c.g.p. 1.57.

'Cette plaie fit rentret Valens en luy mesme, & arresta l'exil de S. Bafile. Elle affligea & humilia extremement ce prince & toute fa Cour.' Il reconnut trop tard combien l'observation de son serment luy avoit esté prejudiciable; & s'il en faut croire Rufin, chacun jugeant que la morr du fils estoit la punition du pere & de la mere, ils envoyerent en diligence prier le Saint d'interceder pour eux, depeur que Dieune les filt mourir comme leur fils, puisqu'ils l'avoient beaucoup mieux merité que luy.

の発売の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の発表の2条系の発表の2条系の発表の発表の表

ARTICLE LXXII.

Valens voulant signer l'exil de S. Basile , ses plumes serompent , & la main luy tremble.

Cotel.g t.3.p.

'C AINT Ephrem dit que Dieu sit une pluie de miracles par S.Bafile[& pour S. Bafile;]& que comme il ne luy estoit pas possible de les remarquer tous, il n'en veut raporter qu'un, mais L'an de J.C

SAINT BASILE. 377 de Saint qui fait voir que les choses mesmes insensibles prenoient la detense de cer illustre défenseur de la verité, contre ceux qui eus-

fent voulu[non pas le bannir, mais] le tuer. Il le met aussibien que Thdr. 1.4 c. 16. Nova 47. Theodoret, après ce que nous venons de raporter, ["& nous nous P 684 2. croyonsobligez de suivre cet ordre, sans oler dire si ce sut peu de jours, ou beaucoup de temps & plusieurs années aprés la mort de Galare, Voici quelle fut l'occasion de ce miracle où le doit de Dieu se sit paroistre visiblement.]

'Comme les paroles & les miracles du Saint estoient autant de Cotel.g.t.3.p. traits qui bleffoient vivement le cœur de ses ennemis, ils ne cef- 64 c foient point de dreiler tous les jours de nouvelles machines afin de le perdre. Ils s'adresserent donc de nouveau à leur Prince pour luy infpirer leur venin. Ils luy representerent que la vue mesme de S. Basile leur estoit insupportable, qu'il s'opposoit sans cesse à eux, & que leur doctrine ne pourroit faire aucun progrés tant que p. 65.2. cet homme vivroit. Ils luy firent oublier tout ce qui s'estoit passe, al Thar.p.684. pour prendre la refolution de le bannir, au lieu de le condanner a à la mort comme ils le vouloient, 'S. Bafile ne s'emut point de tout Nyf.de Bafip. cela. Mais ses ennemis furent bientost contraints de revoquer 484 b. l'ordre de son bannissement.

'Valens en avoit dé ja fait dresser l'arrest; mais quand il le vou- Thart.p. 684.2. lut figner, la plume refusa de servir à son iniquite; & pour con- Cotel.p.65.a. fondre de plus en plus sa malice, & luy faire voire la grandeur du crime qu'il commettoit, elle serompit d'elle mesme, avant qu'il a Thdre.1.4.c.16. en eust pu former un seul trait. Le tyran plus insensible que sa p.6842. plume mesme, ne s'étonna point de la voir rompue. Il en prit une autre pour figner la sentence que son injustice avoit dictée : & il vit qu'elle se rompit comme la premiere, plutost que de participer à fon crime.

'A quoy pensez vous, ô Empereur, s'écrie S. Ephrem, de vou- b.c/66.a. » loir envoyer dans une terre étrangere, un homme en qui habite " celui qui remplit toutes choses ? Pourquoi taschez vous de sur-... prendre & d'opprimer celui qui est audessus de tous les pieges » & de toutes les atraques qu'on peut luy dresser ? Pourquoi ban-" nissez vous de la vie un citoyen du ciel, un ministre de la maison » de Dicu? Prenez une troisieme plume, & vous la verrez se rom-» pre comme les autres, plutost que de vous obeir & de cooperer » à vostre malheureux dessein. Elle se romp en effet, & devient comme la voix d'un heraut qui publie haurement la victoire de Basile; & comme un glorieux trophée elevé en l'honneur de ect invincible foldat de J. C. C'est ainsi que trois plumes se declare-

164 rent pour ce défenseur de la consubstantialité des trois person- Basile 3,5. nes de la fainte Trinité. La main de Valens se hastoit de signer la condannation de Basile & l'ordre criminel de son exil: & les plumes en se rompant se sont opposées à l'impetuosité de ce faux zele, & en ont fait voir l'injustice. Et comme la verge de Moyse couvrit autrefois de confution tous les enchanteurs & tous les magiciens de l'Egypte : ainti ces plumes détruitirent en un instant le dellem des impies & des enfans de renebres.

Thdrt.l.4.c.16. p.684.3.

'Theodoret ajoute que Valens voulant encore aprés tout cela s'obstiner à signer son ordonnance impie, il sentit sa main extraordinairement agitée, & roure rremblante, fut faisi de frayeur, & dechira le papier en deux. Dieu montra ainsi que c'estoit luy qui avoit livré rant de Prelats aux maux que leur faisoient fouffrir les heretiques, comme c'estoit luy qui avoit protegé Saint Bafile contre tous leurs mauvais desseins; qu'il avoit défendu ce Saint par des miracles, pour donner des preuves de sa puissance, & que sa providence avoit abandonné les autres à leurs ennemis, pour faire connoistre la grandeur de leur courage. 'Mais quelque admirables que soient ces miracles, ils ne semblent plus admirables lor sque l'on considére que c'est en faveur de Balile, dont la vertu estoit si fort audessus de tout ce qu'on en peur dire.

Soz 1.6.c.16.p. 659.2.

#### 44444444444444444444444444

## ARTICLE LXXIII.

Valens vient encore à l'eglise, s'entretient avec S. Basile, & luy accorde diverses choses : Modeste guers par ses prieres devient son ami.

NJZ.01.10.P. 351.d. Thdrt.l.4.4.16. p.683.c.

e|Naz p.351.d. Thdrt.p.683.c.

4 Naz p 351.d.

Thdrt.p.683.c.

E fur aprés cer evenement, "s'il suivir de pres la mort de V. la note Galate, que]'Valens se trouva une seconde fois en quelque 47. maniere, dit S. Gregoire de Nazianze, à l'affemblée des Catholiques. Il vint à l'eglife; il entendit l'instruction que S. Basile sit [àrout le peuple,]&il offrit à l'autel les dons ordinaires.[Aprés que l'office fur achevé, l'il entra audedans des voiles facrez, c'est à dire dans le lieu proche de l'aurel, où S. Basile qui y estoit assis l'avoit appellé, & ils s'y entretinrent touchant la foy: ce que Valens fouhaitoit depuis longremps. S. Gregoire qui estoit luy mesme present, aussi bien que beaucoup de personnes de la Cour, dit que le Saint y parla divinement.

Il y avoit là entre les autres un nommé Demosthene, intendant, comme nous avons dit, de la cuifine de Valens, qui voulant L'an de J.C

374 de Saint se méler de reprendre cet illustre docteur de l'univers, fit un "barbarifme. Surquoi le Saint fouriant un peu; Quoy, dit-il, voici

" donc Demosthene qui ne sçait pas parler. L'autre en colere se mit à menacer le Saint d'employer contre luy le fer & les cou- Thé e p. 58; d. teaux qui estoient les instrumens de son métier : Mais Basile se Naz. B. 348. d " contenta de luy dire ; Ayez soin que les viandes & les sauces

" foient bien apprestées : c'est là vostre affaire : mais pour les choses « de Dieu, vous avez les oreilles trop bouchées pout les entendre.

"Ainfi il renvoya ce nouveau Nabuzardan à ses feux & à sa cui- Naz.p.348.d.

» finc. 'Valens fut si ravi de cet entretien qu'il eut avec S. Basile, qu'il Thder.p. 683 d.

donna aux pauvres lepreux, dont le Saint prenoit le foin, & pour lefquels nous avons vu qu'il faisoit bastir un hospital, les plus belles terres qu'il eust en ces quartiers là. Cette rencontre fut le Nazionas p. commencement de la douceur dont Valens usa envers nous, dit 351-d. S. Gregoire de Nazianze: Elle donna la premiere quelque confiftance aux affaires de l'Eglife; & ce fut l'occasion qui roms it en partie l'impetuofiré du torrent qui ravageoit alors tout l'Orient, Car la protection que Dieu prenoit visiblement de Saint Basile, fit qu'on le laissa paisible dans son siege jusqu'à la fin de la perseçution, fans l'obliger à se souiller par la communion des heretiques, en mefine temps que tous les autres Evefques orthodoxes estoient bannis & chassez de leurs Eglises.] Sa generosité & sa Nys.in Fun.Lt. vertu fut mesme la défense de toute la Cappadoce, qui seule de P.315 ed. toutes les provinces de l'Orient, ne se sentit point des maux qu'y causa la persecution de Valens, ou au moins s'en sentit peu : car nous verrons qu'elle n'en fut pas tout à fait exemte; qu'on fit de nouvelles tentatives contre Saint Basile mesme 3 8 qu'il se vit en Naz-p-353-314.

danger de souffrir les dernieres extremitez d'un officier fort oppose aux Catholiques.

Son humilité ne l'empesche pas de reconnoistre qu'il estoit Basep-97-p-134. comme ces rochers qui couvrent un port, & le mettent à couvert de toute l'imperuosité des vagues, qu'il avoit receu de mesme l'effort de toute la furie des heretiques, qu'elle s'estoit brifée contre luy sans se pouvoir repandre plus loin; ce qui avoit mis dans le calme & dans l'assurance les Eglises Catholiques qui estoient derriere luy, & tous les pays [du Pont, ]jusques à la mer. Mais quand nous disons cela de nous, ajoute t-il aussitost, nous ne le raportons point à l'homme qui n'est que foiblesse, mais à la grace de Dieu qui fait paroistre sa puissance dans l'impuissance de l'homme, comme il arreste par le sable la violence de la mer,

Bal.ep.187.p. 100.1,101,

Naz.p.352 d.

d|353.2-

[Ily a apparence que ce fut par ce mesme entretien] que Valens 371, de Saint donna au Saint la commission de mettre des Evesques dans les Eglises de l'Armenie : ce qu'il tascha d'executer cette année mesme. [1] paroitt cout à fait surptenant qu'il ait receu une commission fi avantageufe à l'Eglife, d'un Prince qui en estoit l'ennemi : mais il nous paroift que le Saint le dit luy metine d'une manière qui ne perinct pas qu'on en doute.

Le Prefet Modeste ressentit aussibien que Valens, les effets de la puissance de Dieu dans Saint Basile, mais d'une maniere plus favorable : & aprés l'avoir traité comme nous avons vu, il ne laissa pas d'eprouvet en mesme temps la douceur de sa charité & la force de ses prieres. Tear une maladie qui luy survint, luy ayant fervi d'une puissante instruction, il recourut avec beauconp d'humilité à Saint Bafile, le pria de le venir voir, luy demanda pardon de la maniere dont il l'avoit traité, luy fit de grandes inftances pour l'engager à luy obtenir [ de Dieu ] le rétablissement de sa fanté ; la recouvra en effet[par les prieres de ce Saint,]comme il le publioit luy mesme à tout le monde; & il ne se lassa jamais

Bal ep.177.p. 171.a b. acp 174.p.169 d. P.170.2.

que. 'Ainsi il rémoignoit beaucoup de respect pour ce Saint & l'exhortoit de luy écrire avec toute forte de liberté pour ses amis. Le Saint le fit fouvent : '& Modeste recevoit si bien ses prieres, que des personnes venoient de bien loin pour avoir de luy des lettres de recommandation pour ce Prefer, C'est pourquoi le Saint loue ep.175.p.170.c. Dieu de luy avoir donné un si puissant défeuseur, qui regardoit ceux qui luy appartenoient comme s'ils luy eussent appartenu à

dans la fuite d'admirer & de louer les vertus de ce grand Evef-

CP.17 4 -- 179 P. 6 cp. 179 p. 171. luv mefine. Nous avons encore six lettres que Saint Basile suy écrivit en faveur de diverses personnes.b La dernière est remarquable : car les Prestres & les Diacres de la Cappadoce se trouvant exemts de tous subsides dans les assiettes precedentes, ceux qui les faifoient alors, les y comptirent, (peutestre en haine de la religion Catholique,) par ordre, disoient-ils, du Prefet. Le Saint luy en écrivit donc pour les faire decharger, & le prie de marquer dans l'acte, qu'on les decharge non pour leurs personnes particulieres, mais pour fuivre l'ordonnance ancienne, en forte qu'il paroisse que generalement tous les Ecclesiastiques soient exemts. Et vous rendrez, dit-il, un grand service à la maison imperiale & à tout l'Etat, si vous soulagez non seulement les Ecclefiastiques, mais tous ceux encore qui sont dans la pauvreté, par

p.171.d.

gra, de Saint cette exemption des tailles, comme nous le faisons de nostre part par la liberté que nous leur rendons. Car Constantin ayant autorise les affranchissemens qui se faisoient en presence de l'Evesque & de l'Eglife, il ne faut pas douter que les faints Evefques ne fifsent ce qu'ils pouvoient pour procurer la liberté civile à ceux à qui ils avoient donné la liberté des enfans de Dieu.

### AR DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND A PARTY OF ARRESTS AND A PARTY AND A PARTY

#### ARTICLE LXXIV.

S. Basile est persecusé au sujet d'une dame par le Vicaire du Pont.

[ A PRES avoir vula persecution que Valens sirà nostre Saint, A il faut voir celle que luy fit "un de ses officiers, & qui peut avoir suivi l'autre d'assez pres : car nous ne savons pas precisement quand elle arriva.]' Cet officier estoit le Prefet du Pont Sc'est à Nazorane. dire le Vicaire du Prefet dans cette province.] On dit que ce Vi- 313.b. caire estoit Eusebe oncle maternel de l'Imperatrice Dominique. Quel qu'il fust, l'le diable l'excita contre Saint Basile. Il prit le Naz p 353 h. pretexte de quelque mecontentement à l'occasion d'une dame ; mais dans la verité il n'avoit point d'autre motif que le desir de combatre pour l'impieté, & d'attaquer la religion & la pieté Catholique.] Il luy fit pluficurs infultes, ou plutoft à Dieu meime, à qui cet officier declaroit la guerre, & pour qui Bafile la foutenoit. Mais la rencontre que nous allons décrire aprés S. Gregoire de Nazianze, couvrit l'impie de confusion, & combla le Saint

d'honneur & de gloire.

'Une dame de grande qualité veuve depuis peu de temps, b.e d estoit violemment tourmentée par l'Assesseur d'un magistrat qui vouloit l'obliger malgré elle à l'epoufer. Ne fachant comment se mettre à couvert de la violence de cet homme, elle prit une resolution aussi hardie que sage & prudente. Elle se resugia au saint autel, & eut recours à la protection de Dieu contre ces poursuites importunes. Que pouvoit faire en cette rencontre non seulement le grand Basile, qui prescrivoit des loix aux autres fur ces sortes de matieres, mais tout autre Evesque beaucoup inferieur à ce Saint ? Pouvoit-il se dispenser de prendre la protection de cette veuve, de la retenir dans l'eglise, d'en avoir un soin particulier, d'estre le cooperateur de la bonté de Dieu, & de maintenir la loy qui veur qu'on rende aux autels un honneur inviolable? N'estoit-il pas obligé de faire & de souffrir routes choses, plutoft que de permettre qu'on fift à cette illustre

'Cependant ce nouveau juge ne pouvoit supporter une conduire si sainte : il vouloit que tout le monde s'assujettist à sa puissance, & que les Chrétiens violassent leurs propres loix pour luy obeit. Il vouloit qu'on luy remist cette dame entre les mains : Basiles'y oppose de tout son pouvoir. Ce magistrat transporté de fureur, envoie des officiers dans la chambre du Saint faite une recherche auffi injutieuse qu'elle estoit inutile : comme si ce grand homme n'eust pas esté audessus de ces passions honteules, luy que les Anges environnoient, & que les femmes n'ofoient mesme regarder. Ce Vicaire n'en demeure pas là : il ordonne que Basile comparoisse devant luy en personne pour se justiner: & il ne le fait pas venir d'une maniere donce & honneste, mais comme si c'eust esté un homme déja condanné à mort. Basile se

rement. 'Mais voici un autre combat duperfecuteut de ce genereux athlete. Le juge commande qu'on ofte le manteau du faint Prelat & qu'on le mette en pieces : le Saint offre de se depouiller aussi de sa runique s'il le souhaitoit : le juge le menace de le faire battre: le Saint luy presente son corps tout dechamé. Le juge le menace de le faire dechiret avec les ongles de fer : Ce fera, dit le ... Saint, un temede pour mon foie qui me fait bien du mal, coinine " vous voyez.

presente donc devant le tribunal où ce magistrat estoit assis plein de colere & rout enflé d'orgueil, Il se rient debout comme I ESUS devant Pilare. Cependant les foudres estoient suspendus. Dieu qui aiguisoit l'épée de sa vengeance, differoit de la prendre en main, il bandoit fon arc & le retenoit neanmoins pour donner le remps de recourir à la penitence, comme il fait ordinai-

'Saint Gregoire de Nysse raporte cette parole avec quelque difference. Bafile, dit-il, regardoit comme un malheur & une peine de ne ponvoir pas imiter plusieurs fois les combats des Martyrs pour la défense de la verité, parceque la nature n'est sujette qu'amourir une fois. Le[Vicaire du]Prefet voulant un jour l'epouve: ter , le menaca de luy atracher le foie des entrailles. Basile pour se moquer de ses vaines menaces, luy répondit en soutiant : Vous m'obligerez beaucoup : car le foie m'incommode fort; & fi " vous l'artachez felon vos menaces, vous me delivtetez d'une partie bien douloureuse.

Naz p.354.b C. 'Ils en estoient là , lorsqu'on apprit dans la ville ce qui se passoit.

168

Nyf de Bafp. 425.ab.

ara de Saint Tous regarderent le danger où estoit leur Evesque, comme un danger qui leur estoit à rous particulier, & l'affront que l'on faifoit à ce Saint, comme une injure qu'on leur faifoit à cux mefmes. Ils s'abandonnent à leur reffentiment : ils s'enflamment de colere : ils s'assemblent en foule de tous états & de tous ages : ils s'excitent & s'animent les uns les autres. Les armuriers & les brodeurs de l'Empereur, comme les plus ardens dans ces rencontres. & les plus hardis pour ces fortes d'entreprifes, y prennent le plus de part. Chacun s'arme de quelque instrument de fon métier, ou de ce qu'il trouve à sa main dans ce trouble : les uns coureur le flambeau à la main : les autres les fuivent avec des pierres: d'autres avec des bastons: c'est un concours general, un mefine cri, une mefme ardeur, une mefine conspiration. La colere tient lieu de vaillans foldats & de capitaine dans cette armée rumultucuse. Les femmes mesmes n'estoient pas sans armes dans cette occasion qui échaufoit leurs esprits. Armées de leurs fuseaux comme de piques, transportées d'ardeur & de zele. animées d'un courage mafle, elles ne sembloient plus estre des femmes. Enfin ils croyoient tous partager entre eux les devoirs de la piete, s'ils pouvoient dechirer & mettre en pieces le malheureux persecuteur de leur Evesque; & ils consideroient comme le plus glorieux d'entre eux celui qui mettroit le premier la main fur luv.

> Dans cette extremité toute la fierté & l'infolence de ce juge 4. s'évanouit & disparoist.'On le voit dans l'état d'un suppliant passa. demander grace, tascher de faire compassion, s'humilier plus que le dernier des hommes, jusqu'à ce que Bassile ce Martyr sans avoir repandu de fang, & ce vainqueur fans avoir receu de bleffures, venant à paroiltre, arrefte par sa presence la fureur de cette mulritude irritée, & fauve ainsi la vie à son persecuteur qui

l'en supplioir.

Voilà quelles furent les guerres que Saint Basile eut à soutenir b. contre les puissances du siecle, dont Dieu le fit sortir par une victoire glorieuse, & tres digne de sa soy. Ce nouveau Job sut pasez. tenté comme l'ancien, mais il remporta la victoire aussibien que luy. Il fut declare vainqueur comme luy aprés de glorieux combats : Il ne fur point ebranle non plus que luy par le grand nombre de ceux qui s'efforçoient de l'abatre. Il terraffa comme luy fon adverfaire avec un grand avantage, & rejetta les difcours deraisonnables de ses amis, qui ne reconnoissoient pas le secret de cette tentation. Certes on ne peut nier aprés cela qu'il n'ait Hift, Eccl. Tom. IX.

a.o Vinc.L.c. 41.9 -75-Naz or.23.p. 371.2.

Gaulf 13.9 61. trop justement merite] le ritre de Confesseur que S. Gaudence Basse 1, 3 & Vincent de Lerins luy donnent, [& mesme il faut louer le zele de S. Gregoire de Nazianze, J'qui n'a pas craint de l'honorer du nom de Martyr.

ರವಾದರಾಭಾವರವಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ ಪ್ರವಾಧವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಿಸ

#### ARTICLE LXXV.

Dorothée revient d'Occident avec Sabin, & en raporte diverses lettres: S. Bafi e prie S. Melece d'y répondre.

[ TL faut maintenant passet à d'aucres actions de la vie de Saint Bafile, qui ne font pas moins importantes, quoiqu'elles aient eu moins d'eclat dans l'histoire. Elles nous le feront paroistre. je ne dis pas comme un Evefque particulier, ni comme un fimple Metropolitain, ni comme l'Exarque & le l'atriarche de plutieurs provinces, mais comme un Saint qui possedoit solidairement l'episcopat sans faire tort à l'autorité de ses confreres, qui ne bornoit pas fa charité par fa jurifdiction, mais qui se regardant en qualité de successeur des Apostres, comme Evesque de toutes les Eglises, étendoit ses soins partout où le nom de J. C. s'estoit étendu, & consideroit tous les Chrétiens comme son peuple, parcequ'il les pertoit tous dans son cœur. Nous en avons déja vu quelque chose l'année precedente, en parlant de l'envoi du Diacre Dorothée en Occident, & nous en verrons la suite en celle-ci, pour la continuer dans les suivantes.

Dorothée avoit eu le temps de negocier en Italie & dans

l'Occident durant l'hiver. Il trouva apparemment les Evefques d'Italie & des Gaules assemblez à Rome au nombre de 93, dans le Concile qui écrivit une lettre celebte aux Evesques d'Illyrie, comme nous le remarquerons sur S. Ambroise. Nous ne voyons pas que sa negociation air eu beaucoup d'effet.] On trouve neanmoins que les Occidentaux écrivirent quelques lettres que Saint Athanase receut ou par le Diacre Dorothée, ou par Sabin qui vint à peu prés en mesme temps, & sans doute avec luy. [1] avoit esté envoyé par les Prelats d'Occident; [& il n'est pas hors d'apparence l'que c'est le mesme Sabin qui assista en qualite

Blond p.152. d'Evefque de Plaifance au Concile d'Aquilée en l'an 381, & que

Col. r.t. 1 p. 169. l'Eglise honore comme un Saint l'onzieme de decembre. Il estoit Diacte de Milan, comme on le voit par une attestation qu'il donne à la lettre du Concile de Rome aux Illyriens, lors apparemment qu'il la mit entre les mains des Otientaux. Il n'y a

L'ande JC.

L'an de LC.

171

Buffle 2, 3. point d'apparence qu'il fust Diacre sons Auxence qui tenoit encore le fiege de Milan, mais les Catholiques y avoient sans doute une eglife & des ministres particuliers, comme nous le voyons de Constantinople.

'S. Athanase envoya à S. Basile les lettres qu'il avoit receues Basep. 61 7.90. d'Occident, [& ce semble par Dorothèe mesme,] qui vint trouver S. Bafile en pailant par la Syrie: & Sabin v vint aufii. Les let-Nort 50. tres [qu'ils avoient apportées]"de l'Occident estoient des Eves- 6ep. 61. p. 50.d. ques d'Illyrie, d'Italie, & des Gaules. Il y en avoit outre cela de esparaje. 169.2. quelques Evefaues qui écrivoient en particulier à Saint Bafile. comme de S. Valerien d'Aquilée : [car les autres pouvoient estre adreffees ou à Saint Athanafe, on aux Orientaux en general. Ces ep.61. p. 90.e. lettres des Occidentaux estoient une preuve de la fincerité de leur foy, de l'union qu'ils avoient entre eux, & du foin qu'ils prenoient d'établir partout de bons pasteurs. Ils avoient inseré une ep 69 p. 111.b. confession de leur foy dans leur epistre synodique, car elle est ainsi appellée: Se cette confession est apparemment la lettre du Concile de Rome aux Evefques d'Illyrie. | Saint Bafile rémoigne ep.61, p pa.b.c. que cette nouvelle de leur heureux état avoit un peu foulagé les Orientaux dans leur affliction, & que Dieu avoit encore d augmenté leur confolation par le Diacre Sabin qui leur avoit confirme la mesme chose plus en detail, & avoit comme nourri

leur ame par un recit si agreable.

'Ce n'estoit pas là neanmoins le secours que les Orientaux at- ep.69 p.108.4 el tendoient depuis si longtemps, de leurs confreres d'Occident. 109,2 cp. 61, p. 90. Mais ils espererent que Sabin ayant vu de ses propres veux l'état pitoyable où estoient leurs Eglises, le recit qu'il en feroit en Occident, les roucheroit de compassion, & les exciteroit à les secourit puissamment. Cest poutquoi S. Basile envoya Dorothee ep.273.p.268.e. à Saint Melece avant Pafque, qui estoit cette année le 8 d'avril, ] p.169 c. pour le priet de regler toures chofes, & de dresser les lettres puete. qu'il faudroit écrire une seconde fois aux Occidentaux, & en- de 219.3. voyer par quelqu'un de leur part au nom d'un synode, s'il jugeoit qu'il fust necessaire de leur récrire. Il le prie de renvoyer e. Dorothée auflitost après Pasque, à cause des réponses qu'on attendoir de Samofates, c'est à dire de S. Eusebe à qui Saint Basile avoit apparemment écrit sur ce sujet.] PAR

Il prie encore S. Melece d'approuver la bonne volonté de ep.273 p.269 a. Dorothée, & de le fortifier de ses prieres pour l'envoyer où l'on avoit dessein qu'il allast, qui sont presque les mesmes termes episapisob. dont il s'estoit servi en priant S. Athanase de l'envoyer à Rome,

Bload prim p. 35%

& ainsi il semble que S. Basile eust dessein de l'y envoyer encore. Basile 1, 3. Neanmoins nous ne voyons aucune marque qu'il y foit retourne, & toutes les lettres qui paroiffent avoir esté envoyées en ce temps-ci, ne font mention ni de Dorothée, ni d'aucun autre porteur, que du Diacre Sabin, dont peutestre on jugea à propos de se contenter, sans y envoyer aucune autre personne de la part des Orientaux. 1

Baf.co.17: p. 259.30

'Dans la mesme lettre à S. Melece, le Saint le prie de se souvenir"d'un Evesque nommé Athanase qu'on disoit avoir beau- Nor : 51. coup de desir de s'unir de communion avec luy, & les autres [Catholiques.]S. Batile[qui le fouhaitoit encore fans doute davantage, len avoit écrit à cet Evesque, & neanmoins n'en avoit pu rien obtenir, parcequ'Athanase pretendoit que Saint Melece luy ayant autrefois promis sa communion, l'avoit renvoyé enfuite fans la luy accorder, & ne la luy avoit point encore accordée jusques alors. Cela le faschoit beaucoup, & il ne vouloit point entrer dans la communion Catholique, que S. Melece ne luy en eust écrit. [C'estoit apparemment quelqu'un des Evesques Macedoniens qui avoient deputé au Pape Libere en 366.]

# 

#### ARTICLE LXXVI

Lettres des Orientaux & de Saint Basile aux Occidentaux.

Baf.cp.69.p. 108.b. b|Blond.p.158. CAINT Melece ne refusa pas apparemment de dresser la lettre qui fut écrite aux Occidentaux. l'Elle s'est conservée parmi celles de S. Basile, & porte les noms de 32 Prelats, "outre &c. plufieurs autres dont les noms ne font pas marquez. Ceux que nous connoissons sont Saint Melece, Saint Eusebe de Samosates, Saint Bafile, Baffe qui oft peutoftre Saint Barfe d'Edeffe, Gregoire[de Nazianze,] Saint Pelage [de Laodicée,] Anthime [de Tyanes, Theodote de Nicople metropole de l'Armenie, Saint Vite de Carrhes dans la Mesopotamie , Abraham d'Urimes en la Syrie Euphratesienne, un autre] Abrahamade Batnes Confesfeur, Zenon [de Tyr,] Eustathe, [ce pouvoit estre celui de Sebaste,] Josaque, peutestre Isacoquis de la grande Armenie, & Saint Gregoire de Nysse.]

Soz.Le c.11.9. 691.2 Baf.cp. 314 p.303 d. a Baf.cp.315.p. 6 Socr. 1 2.c.25.p. 204.C.

e Thdrt.n.p.41. d Ballep. 69.p. 105,b,

"L'adresse est aux Evesques" d'Italie & des Gaules, [c'est à dire No T : 52. apparemment à ceux du Concile de Rome tenu l'année precedente. Il est difficile de juger pourquoi la lettre n'est pas aussi adresse aux Evesques d'Illyrie, puisqu'ils avoient écrit, si nous

hint ne voulons dire qu'ils avoient feu lement écrit à S. Basile; ou bien, que comme ils n'avoient pas écrit avec les Evesques de l'Italie & des Gaules, on leur répondit aussi séparément.]

'Les Orientaux emploient la plus grande partie de leur lettre p. 03-110, à décrire les maux qui affligeoient leurs Eglifes, pour tascher d'exciter les Occidentaux à les secourir promtement, comme ils les en conjurent d'une maniere tres pressante. Ils les prient p.110.d. de leur envoyer un assez grand nombre de deputez pour pouvoir tenir lieu d'un synode, & se rendre considerable par leur nombre, auslibien que par la qualité de ceux qui les envoyoient. 'Ils souhaitent que ces deputez s'appliquent principalement à la defina réunion des Orthodoxes qui estoient separez du corps de l'Eglife : ce qui semble regarder particulierement l'Eglise d'Antioche. Ils finissent en declarant qu'ils se rejouissent de la paix parab, & du bonheur des Occidentaux, & qu'ils consentent à leur confession de foy, & à tout ce qu'ils avoient determiné legitimement & canoniquement dans leur epistre synodique. Ils disent p.109.4. que le Diacre Sabin pourra suppléer à ce qu'ils n'ont pu dire dans leur lerrre, & que c'est par luy qu'ils les supplient d'avoir compassion de leur état, & de les assister le plus promtement qu'il se pourroit : [d'où l'on peut inferer que c'estoit Sabin qui portoit leur lettre.

S. Baille y ajouta fes lettres particulieres aux Occidentaux; 1947,394.

Celt à dire apparemment aux Frelars d'Illipie, d'Iraile à des 1943,394.

Gantles I'll es remercie des lettres qu'il en avoir receues par S. 1946,1983.

Athanafe, & les excite à affilter l'Orient par une defeription rres vive de fes mileres. Il Lair à la fin une petite confeilion de 1944.

La foy, où il meel es. Léprie dans le mefine rang d'honneur que le Pere es le Fils, dé adoré avec eux; & conclud par l'approbation de tout ce que les Occidentaux avoient fait conformément aux Canons. Il parte de Sabit de mefine que dans l'autre lettre.

439-4.

Il recrivit aufii en particulier à quelques Evelques qui luy en 3719 46a. avoient écrit de mélme La lettre 324 à S. Valerien d'Aquillée en 3349 304 est de ce nombre, puiqu'elle fur portée par le Diacre Sabin. S. b.e. Bafile y témolgne avoir receu avec d'autrant plus de joie les marques de charité que ces Saint luy avoir donnees par fallerte, que cette vertu estoir alors plus rare dans l'Orient. Il e prie de 4e/pl.2. secourir par se prieres l'Episité d'Orient dans son afflichou.

'Il fair dans cette lettre une espece de prophetie, en disant que p.317.e. fi le monde avoit encore à durer, il falloit necessairement que tost ou tard la foy sust renouvellée en Orient par le secours des

Occidentaux, & que ceux-ci rendissent aux autres les biens 371 de Sant qu'ils avoient receus d'eux. [Cela arriva ainsi en esset, puisque aprés la mort de Valens, Gratien Empereur d'Occident fut le premier qui rendit aux Catholiques d'Orient la liberté aprés laquelle ils soupiroient depuis tant d'années : & la foy y fut entierement rétablie par le moyen du grand Theodole né en

Espagne. Nous avons ceu qu'un des Gregoires qui fignerent la lettre des Evesques d'Orient aux Occidentaux, pouvoit estre celui de Nysse, parcequ'il paroist avoir este ordonné par S. Basile dans v.son tire les premiers mois de cette année. l'Ce fut ce semble au com- 53.

mencement de fon epifcopat que S. Bafile luy écrivit une grande lettre, pour l'instruire de la différence des mots de substance & d'hypostafe, felon que les Orientaux les entendoient alors, [& n.Combft.s.p. que toute l'Eglife les a enfin entendus. | Cette lettre fe trouve 301 Nyfit.3.7. encore avec plusieurs disferences dans les ouvrages de Saint Gregoire de Nysse, comme écrite par luy à S. Pierre de Sebaste Conc.t.4 p.816. Son frere. Mais le Concile de Calcedoine nous assure que c'est

le grand Bafile qui a éclairei les termes de fubftance & d'hypostase, autant que cela se pouvoir dans une lettre.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LXXVII.

## La Cappadoce est divisée en deux provinces.

[ E fut assez probablement en ce temps-ci qu'arriva la dispute que S. Bafile eur avec l'Evefque Anthime, au fujet de la nouvelle metropole de Tyanes, l'conformement à ce que dit S. Gregoire de Nazianze, que cetre guerre ecclefialtique fucceda à celle de Valens & des heretiques, dont la premiere & la plus rude attaque avoit esté à la fin de l'an 371. S. Basile avoit p: 7.p.145.2. déja combatu pour son troupeau, & remporté des victoires, lorsqu'il facra S. Gregoire de Nazianze Eve sque de Sasimes, ce qui arriva, comme nous verrons dans la fuite, & dans le fort de cette dispute, & dans un discours fait au commencement de l'année

Them or it p. fuivance, l'Themistius loue Valens d'avoir erigé de nouvelles metropoles. La principale cause de cette guerre des Evesques contre S.

Basile, fut l'aversion qu'ils avoient de luy tant à cause de la foy. (la pluspart d'entre eux ne faifant profession de la veritable, qu'autant que leurs peuples les y obligeoient, ) & à caufe de l'op-

N 12.01.10.p.

150 b.

Nar or to.p.

L'ande J.C. 371, de Saint B.Glas

polition qu'ils avoient faire à son election, par une animolité qui n'estoire pas encore routa s'init éteinte dans leurs estraits de la gloire qui le relevoir audestifis d'eux tous; & cette passione estoire à d'aurant plus violente & plus putiliante situeux espris, qu'elle estoire plus honteuse, & qu'is losteure moins la decouvrir. Mais ce qui donna lieu à faire parositre leur averion, fut la division de la Cappadoce, dont ou avoit fait aux provinces disferentes qui avoient chacune leur capitale & leur metropole (Cefarée estoit demeurem entropole de la première Cappadoce, dont Zu primière Cappadoce, dont Zu primière Cappadoce, dont Zu primière Cappadoce, dont Zu première Cappadoce, dont Zu première Cappadoce, dont Zu première Cappadoce, dont Zu y vanes dont Anthime estoit Evesque receut le

metime honneur dans la feconde.]

'S. Bafile estoit absent de Cesarée lorsque la nouvelle de le Basep 379 p. changement arriva, & il eftoir ce femble parti pour aller voir 370. un feigneur de Cappadoce nommé Martinien. Mais les liabitans de Cesarée luy ayant écrit pour le presser de revenir promtement, il prefera à la visite l'assistance & la consolation qu'il devoit à sa patrie affligée par cette division, dont elle recevoit un grand prejudice. Il en écrivit à ce Martinien pour le prier ou d'aller luy mesme à la Cour, ou d'y écrire pour tascher de re- p.371.372. medier à ce mal, & d'empescher s'il pouvoit cette division inutile au public & dommageable aux particuliers. Il luy reprefente l'érat deplorable de la ville, & en dit des particularitez qui font difficiles à entendre, faute de connoiftre le detail de ces fortes d'affaires; finon qu'il femble qu'on imposoit quelque taxe sur le confeil de ville, & qu'on en vouloir transporter une partie en un lieu tres mal fain nomme Podande, [qui estoir peuteil e dans Tyanes, ou quelque nonvelle ville que l'on vouloir eriger, puil- p.370.c. que SaintBatile dit qu'on divitoit & redivitoit; & les follicitations auront empesché cette erection : car on ne rrouve point de ville

de Podande dans la Cappadoce J'mais feulement "un gifte ou Itiappoljara, un bourg à l'extremité de cette province du cofté de la Cilicie. 'Il éctivoit cette lettre en un temps incommode pour voya- Bafepagy p.

Novi 5: ger, ["ceft à dire apparemment au commencement de l'hiver 371 ab.

de l'année 371, avant que Valens fust venu à Cesarée.]

Le Saint parle de la mefine affaire, & nommement du tranf. 19741179 port d'une partie des bourgeois à Podande, dans la lettre qu'il en cirvite à Abyrfe l'eigneur de condition, joui avoit alors des passedies omplois confiderables; afin qu'il employatt fon credit en fa. 1974 et de la view pris ain qu'il employatt fon credit en fa. 1974 et de l'est de Cefarée, où il avoit pris natifiance.

'Il en écrivit encore à Sophrone qui estoit originaire de la ep33-333-333, mesme ville, & qui estoit alors à la Cour, où il tenoit une des abe

Amm.Las.p. 311.4 n p.5 : 1. principales charges, peuteitre celle de grand maistre du palais Basie 1,3. ou des offices. On croit que c'est celui qui estant secretaire d'Etat en l'an 365, se sauva de Constantinople à la revolte de Procope, & en vint apporter la nonvelle à Valens; enfuite de quoy il fut fait Prefet de Constantinople: & nous avons vu qu'il avoit cette charge en l'an 368 ou 369. S. Bafile & S. Gregoire de

Naz.tp 18.p. a Cod Th.t 6 p 385.5. Bal,cp.331.p.

Nazianze luy ont écrit plusieurs lettres; & on en a aussi une de Libanius qui luy est adressee. Saint Batile le prie dans celle dont nous parlons, d'affifter la ville de Cefarée dans l'affliction & dans la ruine où elle se trouvoit alors, & qui l'eust obligé d'aller luy mesme à la Cour solliciter en sa faveur les principaux officiers, si l'infirmité de fon corps & le soin des affaires de l'Eglise ne l'en eust empesché. Il n'exprime pas le sujet de l'affliction de son peuple; mais ce qu'il en dit a tant de raport avec la lettre à Martinien, qu'il est aife de jnger que ces deux lettres regardent la mesine affaire.

ep.415 P.435. ep. 931 p.315.

C'est appareniment encore cette affaire ]'dont il parle à Arcade Intendant du domaine particulier, & pour laquelle il luy adresse les deputez de la ville de Celarée. On y peut aussi raporter la lettre 332, écrite au meime Sophrone, fur le fujet d'un Gouverneur de la Cappadoce, dont le Saint dit beaucoup de bien, & entre autres qu'il rétablissoit les affaires des Chrétiens dans leur ancienne dignité, & qu'il estoit seul capable de redreffer la ville deja presque entierement abatue. Ce Gouverneur avoit esté fort peu de temps en charge par les mauvais offices qu'on luy avoit rendus à la Cour : & comme il estoit à craindre que sa disgrace n'allast encore plus loin, Saint Basile au nom de toute la province luy rend un témoignage avantageux. & prie Sophrone de vouloir estre son protecteur.'Il semble que ce Gouverneur soit celui qu'il appelle le grand & admirable Therase, du bon gouvernement duquel iln'avoir rien retiré que la connoissance d'une personne : ce qui peut marquer qu'il avoit

en quelque disgrace.

# esté peu en charge; & mesme il semble dire qu'il estoit tombé MEMAX MEMBERAL CHANGE SERVICE ARTICLE LXXVIII.

Anthime de Tranes se porte pour metropolitain de la seconde Cappadoce, & fait beaucoup de peine a S. Bafile.

A division de la Cappadoce, qui, selon ce que nous avons dit, se fit l'année precedente, eut en celle-ci de sascheuses fuites L'ande J.C. 371, de Saint

fuites pour l'Eglise. Car Anthime Evesque de [Tyanes] qui avoit Naz.ep.31.33.p.

ären.

esté établie capitale de la seconde Cappadoce, & qui n'en estoit 796.797. pas plus moderé pour estre deja fort avance en age; pretendit or so p.355.d. que la province ecclesiastique de Cesarée devoit aussi estre divifee en deux : & qu'ainti les Évefques des villes qui composoient la seconde Cappadoce, ne regardoient plus l'Archevesque de Cesarée comme merropolitain, mais luy devoient appartenir; & en effet il se les attribuoit. Saint Basile vouloit demeurer dans l'ancienne coutume & conferver la distribution des Eglises qu'il avoit receue des Peres Ifelon que le Concile de Calcedoine l'a depuis reglé : Anthime au contraire s'efforcoit de luy soustraire les Prelats qui composoient son synode, pour les soumettre à sa jurisdiction, en les appellant à celui qu'il pretendoit convoquer, ep 33 p 797 e.d. comme il fit mesme à l'égard de S. Gregoire de Nazianze. Il atti- or. 20, 2, 355 d. roit de mefine les Prestres des Eglises à son parti par diverses perfuations, ou il les changeoit & en mettoit d'autres en leurs places, ruinant ainfi les Eglifes par la division qu'il y mettoit.] Les au- Bafep. 158.p. tres Evefques se voyant dans une nouvelle province, agissoient 157.d. aufii comme s'ils cuffent esté dans un nouveau monde, & ne regardoient non plus Saint Basile que s'ils ne l'eussent jamais connu, & ne luv eussent jamais parlé.

'Ces desordres & beaucoup d'autres qui les devoient suivre, Nazoran passeftoient pretextez par le foin des ames & des enfans spirituels, 4 p.356.4b. & par le zele de la foy : car Anthime avoit la hardiesse de traiter le Saint "d'heretique, tans en avoir d'autre raifon finon qu'il ne cedoir pas à ses volontez. Mais la verirable source d'une conduire fi violence, eftoir l'avarice & l'ambition de commander, Auffi il sat. 1 p 8.b. ne manquoit pas de piller autant qu'il pouvoit les revenus [ de l'Eglife de Cefarée. I'll fouhaitoit principalement ceux du lieu ap. P.356.a. pelle Oreste dans le mont Taurus, qui passoient par Tyanes avant que d'arriver à Cesarée. Saint Gregoire de Nazianze dit en riant 9.31 p.796 b. qu'ils confiltoient en cochons de lait & en volailles.' Une fois s'ef- bjor. 20 p.356 au tant faifi d'un paffage étroit avec une troupe de brigands, il arresta Saint Batile qui passoit, & luy prit ses mulets Joui apparemment estoient chargez de ce que le Saint venoit de recueillir des terres qu'il avoit en ce quartier là.]

'On croit que ce fut en cette occasion que S. Gregoire de Na- ep-15 p 788. zianze écrivit fa lettre 25 à Saint Bafile, à qui il promet de l'aller trouver s'il le vouloir, ou pour l'affifter de ses avis stune personne comme luy pouvoit avoir befoin du confeil d'un autre, ou pour participer aux affronts qu'on luy faifoir. Il marque qu'il y avoit

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

L'andel.C.

des gents auprés de luy qui augmentoient la douleur qu'il recevoit de la nouvelle invention de divifer une province en deux,] en allumant le feu de la dissentionsentre luy & Anthime. Ce pouvoient bien eftre les gents d'Eustathe, comme nous le dirons bientoft, l'Saint Gregoire dit qu'il se tient tres assuré que dans cette affliction S. Basile ne fera rien d'indigne de luy, mais qu'au contraire il fera connoistre de plus en plus quel il est, & quelle force il avoit acquife par la pratique continuelle qu'il avoit faite de la vertu,

#### 表:李孙治教治教教会教教教教会教教教教教教教教教教教教教教教教教教教 ARTICLE LXXIX.

# S. Basile fait S. Gregoire Evesque de Sasimes.

Naz.ot.10.p. 355.b C.

p.788.b.

CAINT Basile tira en effet un bien de ce mal, en ayant pris occasion de faire de nouveaux Evesques, & d'en mettre un dans chaque ville; ce qui fut fort avantageux pour l'instruction & le soin des peuples.

car.t.p.7.8.

'Il'y avoit entre autres une petite ville 'ou bourgade nommée Sasimes, dont S. Gregoire de Nazianze fait la description. Saint Bafile pretendoit qu'elle estoit de sa metropole & de sa province, '& melme de son diocese, Mais Anthime la luy contestoit : & en effet elle est demeurée dans la seconde Cappadoce & sous la metropole de Tyanes, dont elle n'estoit guere eloignée que de 12 31 milles. lieues, en tirant vers la Galacie, Saint Basile la voulant conser-

ver fous fa jurisdiction, y établit un evesché, & choisit Saint Gre-

cp.31 p.796.c. # Cat. L.p.8.a. 6 Geo.fac.p.155. Itin. Ant. p.g.t. Naz.cat.t.p.8.

goire de Nazianze pour la gouverner. Tout le monde blasma ce p.7.d|cp.3t.p. 795 cd. choix.

ep.33.p.795.a.d.

er.10.p.116.c.d car. 1, p.7.b. or.10 p.356.d] car. r.p.7.a.b. CAI-1. p.7.C.

b|cp.53-P.797. 798.c ep.31.p. 79 b c ot.7.9. \$44.C.d.

'S. Gregoire de Nazianze en rejetta absolument la proposition des qu'on luy en parla, disant qu'il n'estoit pas homme à apprendre à porter les armes & à faire la guerre à Anthime, pour défendre les mulets & les poules d'un autre; & il en a toujours parlé depuis avec douleur, comme d'une plaie dont ilne pouvoit perdre le souvenir. Il ne peut s'empescher d'accuser le Saint d'avoir violé les droits de leur amitié en le tirant de son repos, & mefine d'infidelité, puisqu'ayant souvent approuvé le dessein qu'il avoit de se retirer dans la solitude des que son pere & sa mere feroient morts, il l'engageoit maintenant dans les foins & les inquietudes d'un evesché tel que celui là. Il ne craint pas mesme de dire que l'eminence de son siege luy avoit enflé le cœur,

t, L'Irineraire de Bordeaux, p. 4 a.s, la qualific un gifte, manfonem.

L'ande J.C.

371,dc Saint Bafile 1, 3. & luy faifoit confiderer avec mepris ceux qu'il regardoit un jour

auparavant comme ses egaux; & dans le panegyrique qu'il fait de or. 10, 337.1 luy .il ne trouve aucun moyen de l'excuser , qu'en disant qu'il a preferé ee qu'il a eru estre du service de Dieu, à tous les interests

de l'amitié.

'Ce fut, felon Baronius, fur le refus qu'il faisoit d'accepter l'e- Bar.371.597. veiche de Sainnes, avant que d'en estre facré Evesque, que Saint Nazap 31.p. Bafile luy ayant reproché d'estre ineivil & sans amitié, il luy écri- 793-796. vit la lettre 31, où il ne le traite pas avec de moindres reproches, & cependant il ne laissoit pas en mesme temps de le désendre au- p.745 b. tant qu'il pouvoit sur ce point mesine, contre ceux qui dechiroient sa reputation, quoiqu'il y trouvast bien de la difficulté : sce qui fait voir que toutes ses expressions si dures avec lesquelles il parle de luy, n'éteignoient point dutout dans son cœur la charité & l'amitié.]

'Nous avons encore une lettre qu'il écrit à Nicobule son ne- ep 2. p.768 & veu, Joù en luy envoyant quelque lettre de S. Basile, il met les siennes aprés, tant pour donner aux autres un exemple de moderation & d'humilité, que pour montrer l'union qu'il vouloit toujours avoir avec luy, & faire voir que pour suivre les regles de la verité autant que celles de l'amitié, il l'estimoit toujours audessus de luy, quoique pour luy, dit-il, il eroie le contraire; [ d'où on peut tirer avec quelque apparence, que eette lettre est éerite dans le temps qu'il fembloit que l'epifeopat de Sasimes les eust brouillez.]

'Cette difficulté dura affez longtemps fans que S. Gregoire pust Naz or 7. p. 143. fe refoudre à accepte rcette charge. Mais fon pere joignit fon au- a car. 1.p.7 or s. rorité à celle de S. Bafile. Ainsi il fut contraint de ceder, & de sou- p.134 b. mettre sa teste plutost que son esprit à l'ordination episcopale, & car.t.p.x.c. Nor 14. à l'onction qu'il receut de S. Basile ["apparemment à Cesarée.] 'Sa einquieme oraifon prononcée auflitoft aprés fon facre, fait voir or. 5 p. 136 Bar.

avec quelles peines & quelles difficultez il s'estoit soumis au joug de l'epifeopat, & qu'il avoit presque rompu sur ce sujet avec Saint

Basile, à qui il adresse presque toujours son discours.

'Il fait encore paroiftre les mesmes sentimens avec plus de Bat.371.5106. force dans une autre harangue qu'il fit sur le mesme sujet dans Naz.or.7.p.144l'assemblée des Prelats[qui l'avoient facré, ] & nommément de 4 fon pere & de Saint Basile. Ily fait un excellent eloge du dernier, di 412.2 en parlant des vertus episeopales qu'il avoit à apprendre de luy & de son exemple. Il dit qu'il a este fait Evesque pour la perfection & la conduite de ce peuple ; & il conjure les Prelats de sau- P145 6

180 SAINT BASILE.

L'andel C. ver par leurs pricres & par les instructions qu'ils luy donneront, Basile 3,3. & luy & ce facré troupeau. Ces deux endroits ne femblent pas

fequent apparence qu'il estoit venu des deputez pour assister à son ot. 6 p 138.4.

facre, & le recevoir comme leur Evefque.] La ceremonie de son sacre estoit déja faite, lorsque Saint Gregoire de Nysse arriva de chez un saint Evesque de ses plus intimes amis Joui pouvoit estre S. Melece ou S. Eusebe de Samosates.]'Comme c'estoit en une feste de Martyrs où le nouvel Evesque de Salimes" faisoir l'office, il fit un discours au peuple, où il "" "

releve magnifiquement Saint Gregoire de Nysse present, & Saint Basile qui l'avoit sacré, & parle encore de la violence qu'on luy

avoit faite.

### 

#### ARTICLE LXXX.

S. Gregoire abandonne l'Eglise de Sasimes, & consent à gouverner celle de Nazianze sous son pere : Saint Basile s'accorde avec Anthime.

Nav.cp 33.P. 797.C. p.971b. P-797.C. # p.798.b.

p.137.2.

9.139.2.

p. 136-138.

'I L paroist que de Cesarée S. Gregoire revint à Nazianze avec I fon pere, peutestre pour se preparer à aller à son evesché. Mais c'est à quoy il trouva des difficultez toutes nouvelles,]'parce qu'Anthime s'estoit faisi des marais de Sasimes. S. Gregoire luy fit des défenfes & des menaces pour le faire defifter, mais Anthime luy répondit par une lettre de moqueries, d'injures & d'infultes, où il triomphoit déja de la victoire qu'il avoit remportée fur luy. Saint Bafile ne laitloit pas de le preffer d'aller à Sainnes, Nora 55. l'accusant de faineantise & de paresse, & de ne savoir pas agir en

9.797.2

Evesque. Mais il luy declara qu'il n'estoit pas en état de prendre les armes pour cette querelle, ni de leur servir à eux deux de champ de bataille ou de proie; que sa grande affaire estoit de n'en avoir point dutout, & de donner à tout le monde l'exemple d'estre invincible dans l'amour du repos & du filence,

p.697.C.

'Depuis cela Anthime vint [ à Nazianze] avec quelques autres Prelats voir l'ancien Gregoire qui en estoit Evesque, soit qu'il n'eust point d'autre dessein, soit que ce fust un pretexte pour fonder la disposition de Saint Gregoire son fils. Car il le tenta de toutes manieres, en y mélant son ordination [ qu'il avoit receue de S. Basile & non de luy ,]pour tascher de le porter à le reconnoistre pour son metropolitain, [luy promettant de le laisser paisible dans son evesche s'il le faisoit.] Mais S. Gregoire ne put L'ande I C.

SAINT BASILE.

372,de Saint souffrir cette proposition, & Anthime s'en alla fort en colere de ce qu'il n'avoit rien avancé, & en reprochant au Saint l'attachement qu'il avoit à S. Bafile, Il luy adressa ensuite une lettre pour l'appeller[comme fuffragant] à fon fynode, & le Saint la rejetta d comme une injure qu'on luy faifoit. Anthime & les aurres de fon P.798.4. parti le prierent qu'au moins il portast S. Basile à penser à quelque accommodement. Il le fit en effet, & en écrivit à Saint Bafile, le laissant maistre d'assembler ses Prelats s'il le vouloit, & d'en marquer le lieu & le temps. Nous n'avons point cette letrre, ni la réponfe de S. Bafile.]'Mais il est aisé de voir que Saint Basile té- p.797.b. moignoit estre mal satisfait de la lettre de Saint Gregoire, & en parloir avec beaucoup de chaleur, l'accusant de prendre le par- p.798 b. tide fon adversaire. S. Gregoire ne luy répondir pas avec moins p.797.79\$. de force; mais quoique ses termes soient assez durs, on voit que c'est un ami qui parle, & qui se justifie à son ami-

Cependant il estoit impossible que son esprit qui n'aimoit que la paix & la folitude, pust supporter davantage ces agitations & ces tumultes. I'll voyoit qu'il ne pouvoit se mettre en possession car 1.p 8.a.b. . de son evesché, qu'à la pointe de l'épée, s'il faur ainsi dire, & ep 33-p.798 h. qu'en pensant servir de mediateur entre les deux parris, il offenfoit l'un & l'autre. Ainsi ne pouvant supporter davantage les pei- car 1.p.8.e. nes & les épines qui le perçoient, il s'enfuit dans la folitude qui faifoir les delices de fon cœur.

Il n'y put neanmoins demeurer longtemps: les prieres de son de perc le firent bienrost revenir; & il semble mesme que Saint Basile or. 8. p. 147.4. y ait eu quelque part. Son pere s'efforça encore de luy faire ac- car 1 p.3.9. cepter la conduite de l'Eglife de Safimes, mais voyant qu'il ne l'y pouvoit refoudre, il l'obligea au moins de demeurer avec luy, & de gouverner sous luy le diocese de Nazianze, surquoi il pronon- or. 8, p. 145 149. ça sa huittieme harangue, a la fin de laquelle il publie hautement P349.b. la divinité du Saint Esprit, [ Ainsi il abandonna absolument l'evesché de Salimes, l'où il n'avoir pas offert une fois le facrifice, n'a-car.s.p.s.b. voit jamais fait aucune priere avec le peuple, & n'avoit pas ordonné un feul Clerc.

'Quand fon pere fur mort, [ce qui arriva, comme nous croyons, or.19.9.286.157. au commencement de l'an 374, S. Basile vint à Nazianze [affister à ses funerailles, visiter son fils, consoler son troupeau; & entendre fon panegyrique prononcé par fon fils, qui adresse à S. Basile le commencement de son discours, où il fair un tres bel eloge de fa vertu, & le prie de prendre luy mesme la patole pour instruire p.287,258. rout ce peuple qui l'ecoutoit.

Zij

Naz ot.10-9. 316.b.c.

182

La pieté de S. Basile luy sit ensin rrouver le moyen de finir Basiles, 3. cette dispute sascheuse qu'il avoit avec Anthime. Nous avons encore une lettre de luy qui se raporte apparemment à cette affai-Basep.68,p.207. re. l'Car elle est adressee au Senat de Tyanes, & ne contient qu'une excellente exhortation à la paix, avec une protestation que le Saint y fait d'avoir employé tous les travaux possibles, toutes les paroles & les actions les plus humbles & les plus modeftes,

ep 513.p.303.2-

tous les voyages les plus fascheux & les plus penibles pour arriver à ce bien. Ces peines ne furent pas inutiles; & il est certain qu'il fe fit enfin quel que accord entre Anthime & luy. La conference que Saint Gregoire de Nazianze avoit tasché de lier entre eux. y contribua peutestre, quoique S. Basile semble l'avoir rejettée d'abord.]'Au moins S. Baille mande à S. Eusebe qu'il devoit conferer avec les Evesques de la seconde Cappadoce, [Il paroist que c'estoit vers le milieu de l'an 372, | lorsqu'Eustathe s'esforçoit encore de passer pour Catholique, & estoit soutenu par Saint Basile contre ceux qui le condannoient.[Cela nous oblige d'avouer qu'il se passa bien des choses en trois ou quatre mois; ou que la conference dont Saint Basile parle à S. Eusebe, n'ayant pas réussi, Anthime en voulut menager une autre par le moyen de S. Gregoire; ce qui debarasse davantage l'histoire, & nous permer de

differer l'ordinarion de ce Saint, jusque vers le mois de juillet, ou un peu plustard fi l'on veur. Ce Saint dit que la multiplication des eveschez, sur ce qui sit

ceffer la dispute : c'est à dire peutestre que S. Basile ayant consenti que Tyanes fust recomme metropole par les eveschez de la seconde Cappadoce, il erigea dans sa province de nouveaux eves-Coneta p. 916. chez pour remplir le nombre de ceux qu'il avoir cedez. ] Neanmoins dans les souscriptions du second Concile œcumenique, la Bar.371. 6 118. Cappadoce est encore contée comme une scule province. Baronius croit qu'Anthime avoit établi à Sasimes un Evesque de sa

part, & que S. Basile le tolera pour faire la paix, & luy abandonna cette Eglise.

cœur & fon ame.

'Anthine penfa rompre l'accord au commencement de 373, par Naz or.313.p. 303.2 l'ordination de Fauste, comme nous verrons alors. Mais il le renoua tout à fait, puisqu'en l'an 375]'S. Basile appelle Anthime son interes. at.54.p.101.d.

#### ARTICLE LXXXI.

Saint Basile unt avec Eustathe est malsraité par ses disciples : Le désend neanmoins contre Theodote de Nicople.

I 'Affalra d'Euflache dont nous venous de toucher un mor, est un des points ies plus importants de l'històrie de noître Saint, mais qui el eubarallé de grandes difficultez que nous éclaricions autant qu'il nous fera politible. Il n'est point noccifaire de direici ce que c'estoit que cet Eustathe, puisqu'on l'a affire marque auparavant.] Noître Saint avoit roujours eu mategrapa, noître i jusque là qu'il dir avoit cru'qu'il y avoit en luy quelque espansable. Chosé de plus qu'humain. Quand il fur appellé à l'episcopa, si q-yap-quab receut auprès de luy quelques per sonnes de la part, qu'l ultathe luy donna comme pour gage d'amité, & pour luy fervit de confeil; mais dans la verite pour observer & pour épier rontes se adions, comme le Saint le reconnue par des estes si éranges qu'il les estime incroyables, & capables de rendre suspecte la fidelité des serfonnes les bus als reces plus s'entre de lu que de se prome les plus s'entre le

C'est sans doute sur le sujet de ces espions qu'il écrit la lettre ep. 307. p. 199 le 307 à Eustarhemesme, pour se plaindre d'un nommé Basile, que j'ay receu, dit-il, de voltre pieté, pour estre le gardien & le directeur]de ma vie.'Il paroist de la maniere donr il parle, que ce 4. Basile faisoit profession de la vie solitaire, & l'avoir deshonorée par quelque action honreuse & scandalcuse: & pour couvrir sa acfaute il inventoit quelque calomnie contre le Saint, dont S. Basile ayant peur qu'il ne previnst l'esprit d'Eustathe, il luy envoye avec cette lettre un nommé Pierre pour l'informer de toutes choses.'Il se plaint encore des mauvais bruits que repandoit con- e/300.2. tre luy un Sophrone sur qui Eustathe avoir autorité, puisqu'il le prie de le reprimer, depeur que ces commencemens ne produifissent enfin une rupture, & n'éteignissent la charité dans leurs cœurs. Il semble que ce soit ceci, ou quelque autre chose sem- Nazapas p. blable que marque Saint Gregoire de Nazianze dans sa lettre 25, 786 b. (écrite, comme nous avons vu, vers les premiers mois de l'an 372, & ainfi il femble que la 307 de S. Bafile se peut mettre vers le mes. Du Pin, p. 433. me temps.

Ces accidens n'empescherent pas neanmoins que ces deux Basep, p. 141.

Prelats ne demeurassent toujours amis. Car Eustathe tascha epise, pane

Permer.

ep.81.p.151.c.

encore quelque temps de se conserver par une honteuse hypo- 37 de Saint encore quelque temps de se conserver par une honteuse hypo- Basile 1, 3. crifie, l'union de Saint Bafile, 'de laquelle il tiroit avantage & fe glorifioit: Se quant à S. Bafile, il rémoigna & en cette rencontre-& en beaucoup d'autres plus importantes, la fincerité de l'affection qu'il avoit pour luy. Car cet homme qui avoit autrefois esté dans le parti des Ariens & des Macedoniens, qui avoit aprés cela ep 7; p.120.de figne le symbole de Nicée, l'& qui dans la verité n'avoit point d'autre foy ni d'autre loy que son interest, & la faveur des puisfances, comme il ne rougissoit pas de l'avouer en d'autres termes , estoit fort legitimement suspect à beaucoup de personnes de suivre de nouveaux dogmes, & particulierement à Theodote Evefque de Nicople, metropole de la [petite] Armenie, lequel

111.5 cp.84.p. 153 cd. ep. 73. p. 113 a. ep. 159 p. 157 cl a ep. 187 p. 200. 6 p.: 01.3.

S. Bafile appelle fon pere.

ecp.191.p.181.d. dcp.190.p.180. e cp 193. p.110 c.

S. Bafile ne voulut pas pour cela fe separer de sa communion. Il foutfrit mefine les infultes que des Prelats Catholiques luy firent fur ce fujet. Il vit tout le monde foulevé contre luy, pour fep. 87.p 100 c. foutenir un ami qu'il croyoit innocent, & injustement accuse : gep 81 p 149.b h en quoy il croyoit sa conduite d'autant plus reguliere, qu'il suivoit la regle que S. Athanase luy avoit donnée, de tecevoir generalement dans fa communion tous ceux qui recevoient la foy de

# cp.73-p.135 C. ep.70 p 145.c.

Nicée;[ce qu'Eustathe avoit fait à Rome & à Tyanes.] Ainfi quoique ceux qui connoiffoient mieux ce fourbe, luv fissent apprehender tout ce qui atriva dans la suite, il crut toujours devoir demeurer dans le filence, & attendre que Dieu luy eust fair connoistre le fond de son cœur par des preuves claires & manifeltes.

### 

#### ARTICLE LXXXII.

Eustathe convient de la vraie foy avec Saint Basile : Ce Saint souhaite conferer avec Saint Eulebe. [ I L se passa sur ce sujet des choses remarquables, dont nous

Baffep.154.p.

Il croyons que le commencement appartient à cette année 372, & la conclusion qui fut la rupture d'Eustathe à la suivante.] Des le commencement de l'an 371, S. Basile écrivant à S. Eusebe, luy avoit témoigné que son Eglise esperoit d'estre visitée de luy au primtemps suivant. [ Nous ne voyons point ce qui arriva sur cela, finon] qu'en la mesme année Saint Basile promit d'aller voir S. Eufebe, maisil en fut empefché par quelque caufe qu'il attribue à ses pechez. Comme il souhaitoit toujours d'estre fortissé

cp.159.p 157.

par

E'ande J.C.

571. de Saint par ses conseils, il luy écrivit [vers le commencement de l'an ep. 261. p. 258.c. 372, une lettre qui est perdue, joù entre plusieurs affaires il luy parla de se voir ensemble, & luy marqua peutestre pour cela un p.259.26. lieu nommé Phargamon, où il devoit y avoir au milieu de juin une grande assemblée pour celebrer la feste de quelque Martyr que l'on honoroit en ce lieu, & où il avoit esté prié de se trouver par Saint Melece d'Antioche, & par Theodore Everque de Nicople Itant pour se rendre des témoignages mutuels de leur affection, que pour donner un meilleur ordre aux affaires de l'Eglisc.

'Il donna cette lettre à un Diacre nommé Theophraste, qui al- ep. 161. p 259.20 loit faire un vovage; mais ce Diacte estant venu à mourir, la lettre ne fut point portee; ce que S. Bafile n'apprit que 33 jours avant l'affemblée de Phargamon, ( & ainfi vers le 12 de may, ) au retour b. [d'un voyage que nous croyons estre celui que l'affaire d'Eustathe

kuy fit faire à Sebaste vers ce temps là.]

Car Theodore qui estoit metropolitain de la petite Arme. ep.187. p.200.d. nie, layant prie Saint Bafile de se trouvet au synode qu'il tenoit, [qui estoit peutestre un Concile provincial de toute l'Armenie, different selon nostre suite, de l'assemblée de Phargamon, l'il de erut que la charité l'obligeoit d'y aller, ce qui assurément n'est Blond pess pas contraire au droit d'Exarque du Pont qu'on luy attribue; & afin que son voyage ne fust pas inutile, il voulut auparavant Ballep. 187 p. conferer avec Eultathe. [Car Sebaste est presque sur le chemin de Cefarée à Nicople. Il luy proposa les chess sur lesquels Theodote l'accusoit d'heresie, & le pria de luy dire nettement fa croyance fur ce point, parcequ'il vouloit estre[& demeurer] dans fa communion s'il suivoit la foy de l'Eglise, & que s'il s'en separoit, il estoit aussi obligé de se separer de luy. Els curent là dessus plusieurs discours que la nuit fit cesser, en les obligeant de se separer sans rien conclure. Ils les reprirent le lendemain des . le marin, & il s'y trouva un nommé Pemene Prestre de Sebaste. qui s'opposoit fortement au Saint. Neanmoins Saint Basile agit si p. 101.a. bien par le secours de Dieu, tantost en se justifiant sur les points où on l'accufoit, ce qui regardoit peutestre les moines Basile & Sophrone, tantoft en obligeant les autres d'avouer ce qu'il leur disoit, qu'enfin il les fir tomber d'accord de tout : & ainsi ils se leverent sur les trois heures aprés midi du lieu où ils s'estojent affis pour conferer, & allerent rendre graces à Dieu de ce succés par la priete. Il restoit à tirer d'Eustathe une confession de sa

#: Les menologes ni les marryrologes n'en marquent point en Armenie le 14,15,16,17 de juin-

Hiff. Eccl. Tom. IX.

BASILE. 186 SAINT

L'an de J.C.

foy par écrit, pour luy servir d'une justification entiere devant Basie 2,3. tous ceux qui l'accufoient : & afin qu'elle fust plus affurée & moins suspecte, le Saint voulut en conferer avec Theodore & les autres adversaires d'Eustathe, & les prier de la composer eux mesmes pour la luy faire ensuite signer. Mais Theodote qui estoit d'une humeur assez particuliere, ayant appris que le Saint avoit esté voir Eustathe, sans s'informer ni pourquoi il y avoit esté, ni de ce qu'il y avoit fait, ne songea plus à le prier de venir à fon fynode, | & peuteftre le fit prier de n'y pas venir, "quoique Nora 16. celane soit pas dans le texte, qui paroist corrompu en cet endroit. Ainsi il s'en revint après avoir fair la moitie du chemin. bien fasché de n'avoir pu terminer cette affaire si utile à la paix de l'Eglife.

Baf.cp. 261.p. 259 b.

[Ce fut, comme nous croyons, "enfuite de ce voyage,] qu'estant No x 1 17. revenu à Celatée vers le 12 de may, & ayant appris que la lettre qu'il avoit ecriteà S. Eusche pat Theophraste, n'avoit pas esté portée, il luy en récrivit une autre en diligence, pour luy dire que s'il pouvoit le trouver à Phargamon à la mi-juin, il y iroit aussi, 'Car il le souhaitoit bien fort, sesperant peutestre de racommoder par son moyen ce que la precipitation de Theodote avoit

cp.161.p.159.C.

gasté : ] que s'il ne le pouvoit pas , il remettroit à une autre fois la conference que S. Melece & Theodote luy demandoient, & qu'il tascheroit de faire le voyage de Samosates, qu'il luy devoit de l'année precedente.[ Il ne luy parle point de l'affaire d'Eustathe, fe refervant sans doute à le faire quand ils se verroient.]'Il sit tenir cette lettre en l'envoyant au tres venerable frere Eustathe "fon sommer for collegue, qui est peutestre un Diacre de ce nom dont il est parlé

ep. 261.p.159.c. ep.4.p.48.bjep. 257-p.255.c.

en d'autres endroits. cp.159.p.157.a. 'Saint Eusche ne put venir à Nicople, I dont Phargamon estoit apparemment affez proche, ]& le manda à Saint Basile : de sorte que ce Saint qui éust esté ravi d'y aller avec luy, ne craignant rien en sa compagnie, ne put se resoudre d'y aller sans luy. Car outre la foiblesse de son corps, il voyoit qu'il estoit suspect aux Prelats de cette assemblée, & que la presence troubleroit leur feste, ce qu'il jugeoit par la froideur avec laquelle ils l'avoient prié de s'y trouver, puisqu'ils s'estoient contentez de luy en faire parler comme en passant, par Hellene Intendant des tailles à Na-ières N zianze, & ne luy avoient envoyé personne depuis pour l'en prier

cde.

'Il écrivit donc à S. Melece, [peutestre sur la sin de juin,]pour le prier de luy mander s'il vouloit aller à Samofates, afin qu'il

de nouveau & le conduire au lieu de l'assemblée.

L'andel.C.

37-de Sans s'y rendift auff. Il en écrivit en mefine temps à Saint Eufebe, de Il Baille 1,3 marque que fi S. Melece ne va pas à Samofates, il ira à Nicople après l'alfemblée de l'Hargamon, pour conferer avec Saint Melece des affaires cecleiafiques qu'ils avoient à traitee nefemble. Il luy parte de la conference qu'il devoir avoir avec les Evefques de la réconde Cappadoce, [ce qui ne peut a voir effé avant cette année,] de celle qu'il veniet d'avoir avec Euflathe, de quelques lettres d'Evefques qu'il avoien pas efté portées à S. Lufebe, ce qu'eft obfeur, 'de l'epifepast de Saint Gregogier fon frere, pasta-

- v.s.Grade ["qu'on peut juger par là avoit efté fait Evefque au commence-Ny653 ment de cette année, jdu befoin que la Cappadoce avoit de la prefence de S. Eufebe - & d'un nommé Palmace qui fervoit à "Maxi-Nors 18 me de ministre pour la perfecurion , nonoblant toutes les remon-

trances que ses freres luy avoient faites.

# 

#### ARTICLE LXXXIII.

Saint Bafile va en Armenie pour 3 ordonner des Evefques 3 & ne le peut par la faute de Theodote : Du Comte de Terence.

'A INT Baffle devoit done allet à Samofates en cas que Saint \*\*Répass\_pas, l'allet renuver à Nicople [vers la fin de juillet. Il femble que
le dernier foit arrivé, & que S. Baffle air fair cette année melme
un nouveau voyage en Armemie, non feulement pour conferer
avec S. Melece; [mais principalement par la neceffich 'de fair. 

4 partie à la committion qui luy a voir efté donnée par l'Empereur, 

4 principal des Evefques dans cette province, [où l'on peut juger paos. 

4 d'établit des Evefques dans cette province, [où l'on peut juger paos. 

4 d'établit des Evefques dans cette province, [où l'on peut juger paos. 

4 d'établit des Evefques dans cette province, [où l'on peut juger paos. 

4 des parties des parties en manquoient.]

"Ceux qui croient que Saint Baîlie avoit le droit d'Exarque Bloodp.43.1.
fur cut le diocefe du Pont, donr l'Armenie faifoir partie, foutiennent que cette commilion n'efloit pas l'attribution d'un
nouveau droit, mais un fimple avertifiement de faire les chofes
aufquelles fa charge l'obligeoit déja, dont le Prince autorifioir
l'execution. [Ce qui les favorife, c'eft que] 'Theodote metropolitain de l'Armenie, efloit joint à Saint Baîlie pour l'affilter dans 10-10-10-10.

"Le Comre Terence avoit joint ses lettres au commandement pasoans. de l'Empereur, Il avoit eu vers ce temps-ci le commandement ammatar pass. de douze llegions dans l'Iberie. Ammin le traite assec and 1, 130p 411. comme il a accoutumé de faite les seigneurs Chrétiens, Saint 1816p 1410.

Aaij 150.b.

L'an de J.C.

eparapose. Basile au contraire l'appelle un homme admirable, excellent en Basile 2, 3, ep.187.p.100.b. routes choses, dont il reveroit toutes les pensees & toures les ep.349 p.344. paroles. Il témoigne qu'il s'estoit retiré des affaires de l'état, pour ne penfer plus qu'à son ame : & comme il fut contraint depuis de s'y remettre malgré luy[en 374,]S. Basile kıy avoua la peine qu'il en reflentoit, quoiqu'en meime temps il se consolast dans l'esperance que Dieu ne l'avoit rappellé au maniement des affaires, que pour secourir l'Eglise, & la rirer de l'oppression des heretiques.

Thir.l.4 C.1 9. p.701-c.d.

'Theodoret raporte que cet excellent & tres pieux General estant revenu victoricux de l'Armenie, ne fit point d'autre priere à Valens qui luy commandoit de luy demander quelque grace. que celle de luy accorder la liberté d'une eglise pour les défenfeurs de la foy apostolique. Valens prit la requeste, & aprés l'avoir lue il la déchira, & luy dit de luy demander autre chofe. Mais il se contenta de ramaster les morceaux de son papier, & répondit à Valens qu'il n'avoit rien autre chose à luy demander, qu'il avoit obtenu l'effet de sa requeste, pui sque Dieu ne manqueroit pas de le recompenser de sa bonne volonté,

Bal ep.301 p. 294,2 b.

'Saint Basile écrit à des Diaconisses silles du Comte Ference, qui demeuroient vers Samofates, qu'il appelle de faints rejettons d'une rige route fainte, qu'il dit eftre fecondes en bonnes œuvres, & qu'il loue partieulierement d'estre les lis entre les épines, parcequ'elles conservoient la pureté de la foy au milieu des heretiques qui les environnoient de toutes parts. [ Comme l'histoire de ce temps ne fait mention d'aucun Ference, il semble que ce nom soit une corruption de celui de Terence.

Voilà quel estoit celui qui avoir joint la sagesse de son conseil à l'autorité de l'Empereur , pour obliger Saint Basile à prendre un

foin particulier des Eglifes d'Armenie.]

ep.187.p.200 b. p.202.b.c.

'Ce Saint esperoit trouver un grand secours dans Theodote fon adjoint, qui luy avoir promis d'agir en tout avec luy, & dans l'Eglife duquel il connoissoit plusieurs personnes saintes & prudentes qui favoient la langue & les courumes du pays, & qui ainsi seroient propres pour estre elevées à l'episcopat. Mais comme ils s'estoient brouillez fur l'affaire d'Eustathe, le Sainr voulant se justifier & l'éclaireir de toutes choses en presence d'un témoin irreprochable, vint avec luy à Getafe qui estoit une terre de Saint Melece, lequel y estoit pour lots avec le Prestre

p.101.g.

p.101.c.d.

Diodore. 'Ce fut en leur presence que S. Basile pour répondre aux plainL'an de J.C. 371.de Saint

tes que Theodote faifoit dec equ'il s'efloit uni avec Euftathe, luy fit voir que en efloit qu'après l'avoir fait tombet d'accord fut rousles points de la foy. Theodote repartie qu'Euftathe avoit remonce à cet accord des que S. Bafiles'ene elloit allé. Le Saint es estate qu'affurèment il n'efloit point eapable d'une legerete fi criminelle, 'mais ques'ily avoir quedque lieu de le cortore, il luy falloit prefenter un écrit qui continfi clairement tous les articles de la foy, que s'il le fignoit, il demeureroit dans la communion, & que s'il le refutôt, il s'en feparetoit anflitoft. Saint Melece & aboliodore approuverent cette propofition. Throubote mefine y confentit, & priale Saint de venir vilter fon Eglife de Nicople, (ce qui n'emporte aucune jurifdition), & qu'il auroit enfluite Phonneur de l'accompagner jusques à Satales où le Saint avoit affaite.

"Illaiffa S. Bafile à Gerafe fur cette parole; mais quand le Saint to fur arrivé à Nicope , il oublis tout ce qui s'efficio paffe, se l'erativa d'une maniere tout à fait indigne. Il ne voulut jamais prier avec passe, su, ni le mair, faut en apporter d'autre ration, find qu'il avoit receu Eustarhe dans sa communion; ce qui n'effoit guerce capable de justifier une conduite fiéra ange & si prejudiciable aux affaires de l'Eglisc pusique lle metroit le Saint'hors d'érat passes de donner des Eves(ques à I Armenie.

# 

# ARTICLE LXXXIV.

## S. Basile donne un Evesque à l'Eglise de Satales.

'S ALWE Bassle Greit ainsi de Nicople, & ne laisse pas d'alter Bassle, 17, 2.

So à Satales (ville d'Armenie, Joi nonobstant la soiblesse de survince,
son corps, il donna ssize bon ordre aux astiaires de la province,
pacifia les Evesques, se les obligea par ses discours a sortir de 4.
Findisserences de la negligence jou ils estoient, les animant à
reprendre un zele digne d'eux pour les Eglises, se leur donnant
desregles pour remedier aux desordres que cette indisserence
avoit causse.

'Il y avoit ence pays un Evefque nommé Cytille, accufé, de de quelque crime, à caufé duque! l'Églid ce b'arales e vouloit point communiquer avec luy. Il examina cette affaire, & trouva que c'étoit une calommie repandue par ses ennems, qui l'avouerent s'airement en sa presence. Ainti il reconcilia autant qu'il put le A a iij

peuple de Satales avec Iuy. [Nous parletons eneore de ce Cyrille Basile 1, 3. à l'oceasion d'un Fauste qu'on avoit établi Evesque au lieu de luy: d'où l'on voit que cette affaire ne fut pas alots entierement appaifée.

Soz.l.4 c.14.p. \$81.4 83.2. a Ba fep. 183.p. 197.b.

On auroit quelque lieu de croire que Cytille estoit Evesque ep.183.p.197 b. de Satales meline.] Mais S. Balile nous affute que cette Eglise estoit sans pasteur depuis longtemps, [ & peutestre depuis l'an 360,] auquel Elpide de Satales fut depoie par les Ariens au Concile de Constantinople. Cette longue vaeance ayant produit beaucoup de maux dans cette Eglise, tout le peuple en commun

6 p.196.d.e. cp.187.p.101.d.

& les magistrats en partieulier supplierent S. Basile d'en prendte le foin, & il leur promit en la presence de Dicu, qu'il n'omettroit rien de toutee qu'il pourroit faire pour eux. Cette Eglise luy presenta un decret & un acte publie pour luy demander un Everaue.

ep.183.p.166.e.

'Il temble aussi qu'elle luy ait demandé expressement un de ses parens dont il se servoit tres avantageusement dans le gouvetnement de son Eglise, & qu'il represente comme une personne qui luy estoit tout à fait necessaire à eause des grands talens qu'il possedoit. Neanmoins il renonca & à cette consideration & à beaucoup d'autres en faveur de l'Eglife de Satales, à qui il croyoit qu'un homme de cette qualité citoit tout à fait necessaire. [C'est sans doute] Pemene qualifié Evesque de Satales dans une lettre que le Saint luy éctit au commencement de l'année fuivante.

ep.313.p.301.c.

ep.187.p.101.e. 'Tout ce que nous venons de dire estoit peu de choses en comparaifon de ce que S. Basile cust voulu faire pour les Eglises d'Armenie; mais ne pouvant rien faite de plus, à eause de la desunion p.103.41:00.46. de Theodote il se erut obligé d'en rendre conte à Tetence qui l'avoit prié de prendre ce soin, & il le fait avec une tres grande humilité. Il luy écrivit pout cela avant que de partir de Satales autant qu'on le peut juger. [C'est apparemment] cette lettre au Comte Terence sur Eustathe, qui est eitée dans le VII.

p.101.c. Conc.t.7 p 72,

£ C.

Raf.cp.156.p. 254.b.

Concile. 'Dieu le consola un peu dans son affliction par une lettre de S. Eusebe, qu'il receut estant encore en Armenie. Il revint à son Eglife extremement fatigué, & si abatu qu'il ne pouvoit se remuer sans douleur. Il se trouvoir encore aceable d'affaires, à cause que le voyage qu'il avoit fait, l'avoit contraint d'inter-«p.183-p.197.c.d. rompre affez longremps le soin de son diocese.' Il avoit à fatisfaire à la demande des Fideles de Satales, & il leur accorda le

371, de Saint Prelats dont nous avons parlé. Il leur en envoya la nouvelle pat un nommé Nicias, afin qu'ils se preparassent à le recevoir selon fon merite. Il écrivit en mesme temps deux lettres toutes pleines p.106.197 ep. de ses louanges, l'une au corps de ville, l'autre au peuple en gene- 196 p.188. ral. La derniere pourroit sembler regarder l'Evesque de quelque autre ville, mais il n'y a pas d'apparence à cela. Elle semble mesme faire allusion au nom de Pemene qui signifie Pasteut.

## MARARACA DA ARARAGA MARARACA DA CARARAGA MARARACA DA CARARAGA MARARACA DA CARARAGA DA CARARACA DA CARA

ARTICLE LXXXV.

Saint Basile va voir Saint Eusebe à Samosates : De Vite Evesque de Carrhes.

E Saint en récrivant à S. Eusebe, le prie de le venirevoir, s'il Bassep. 176.p. luy est possible, à l'assemblée qu'il devoit bientost tenir le 254.d. setrieme de septembre, pour celebret la feste de Saint Eupsyque, comme il avoit accourume de faire tous les ans : [ d'où nous pouvons juger qu'il écrivoit au plustard des le commencement d'aoust; puisqu'on voit par sa lettre 261, qu'il falloit environ un ep.261.p.258.b.c. mois pour aller & pour venir de Cefarce à Samosares. 'Il luy ep 256. p.254-e. mande qu'il a grand besoin de sa presence & de son conseil, tant pour l'établissement des Evesques ('d'où Blondel semble tirer Blond.p.663. avec affez peu de fondement, qu'il avoit accoutumé d'ordonner tous les ans des Everques à la feste de S. Eupsyque ;) que pour avi- Bos ep. 156 p. fer à ce que fait, dit-il, contre nous la simplicité de Gregoire de 254.6 Nysse, qui assemble des synodes à Ancyre en Galacie, & qui n'omet rien de ce qu'on peut faire pour nous dresser des embusches,[Nous voudrions bien donner quelque éclaireissement à cet endroit, mais nous n'en trouvons aueun. Il est difficile de juger si cela a quelque raport à ce qui se passa entre ces deux Saints, touchant Gregoire leur oncle.]

'S. Basile mande encore à S. Eusebe, que quelque foiblesse & quelque occupation qu'il eust, il ne desesperoit pas neanmoins de pouvoir accomplir ce qu'il fouhaitoit depuis si longtemps. Il marque visiblement le dessein qu'il avoit des l'année precedente d'aller à Samosates, & l'on doit conclure de cet endroit qu'il ne l'avoit pas encore executé. Il est certain encore qu'il ne l'a pas fait avant la feste de S. Eupsyque, puisqu'il ne pouvoit pas estre hors de son diocese à cette feste, & qu'il prioit Saint Eusebe d'y venir, maisiln'est pas hots d'apparence qu'il soit allé trouver ce Saint qui n'avoit pu y venit. Il est toujours certain qu'il a fait ep.8 p.51 b. ep.301.p.254.a. 192

vic de joie.

ce voyage, en quelque temps qu'il l'ait fait. C'est ce qu'il témoi- 371, de Saint gne clairement, l'Ioriqu'il dit qu'il avoir un peu gousté le miel si doux & si agreable de l'Eglise de Samosites. Et éctivant aux filles du Comte Ference, il dit qu'il avoit esté privé d'une grande confolation de n'avoir pu les avoir, comme il l'avoit esperé, lorsqu'il avoit esté à Samolates. C'est poutquoi ayant trouvé quelque temps après, l'occasion de Sophrone qui s'en alloit visiter ces Diaconifles, il leur écrivit une lettre, où pour louer leur fermeté dans la foy de la Trinité, il en fait une petite exposition tres forte & tres claire. Il cerit encore que dans un voyage qu'il avoit fait en Syrie, S. Eufebe luy avoit promis de le venir voir à Cefarée, & qu'ayant raporté cette promesse à son Eglise, elle en avoit esté ra-

Ce fut peutestre encore ence voyage [qu'il connut Vite Eves-

ep.155 p.154 a. ep.314.p.303.d.

que de Carrhes dans la Mesopotamie, Idont il gousta tellement la pieté, qu'il cust voulu estre tonjouts auprés de luy. C'est poutquoi il fut ravi de luy pouvoir écrire fur la fin de cette année, ou peu aprés, Tpat le Prettre Sanctiffime, & l'affurer du respect qu'il avoit pour luy. Nous apprenons en effet de Sozomene, que co Saint a este tres celebre; & on tenoit que Constantin l'avant vu la premiere fois, assura que Dieu le luy avoit souvent montré en esprit . & luy avoit commandé de faire tout ce qu'il luy ordonne-Balep. 69. p 108. roit. Il figna la lettre aux Occidentaux au commencement de cette année 372.] Il y a encote affifté au Concile de Conftantinople en :81. Que s'il a esté Evelque des le temps de Constantin, comme Sozomene le temble dire, il faut qu'il l'air effé au moins pres de co ans. C'est pourquoi quelques uns veulent qu'on raporte à Constance et que Sozomene dit de Constantin. Mais Constance n'estoir guere digne de connoistre & d'estimer les hommes de Dieu. Vite cut "pour fuccesseur Saint Protogene, dont on Nors 59.

# Conc. B.L.T.p. 664.1.C.

Soz.1.6.c.33.p.

dy1.2.

a.p.147.2b.

Soz.1 6.c.33.p. 651.2.

voit l'eloge" en un autre éndroit.] £ 110. D製品の発表の発表の発表の発表で発表の発表の発表の影響の影響が5.2を基金の要素の発表の最近

#### ARTICLE LXXXVI.

Saint Basile fait Evesque un domestique de Simplicie.

TE fut dans l'hiver, & peutestre dans celui qui termina cette année 372, J'que S. Bafile éerivit au General Andro-Bal.ep. 164 p. 12520. nique, pour le porter à pardonner à un Domitien. Il matque 6 p.181.184. dans le commencement de la lettre, qu'ayant promis à ce Ge-6 p. 183.b. netal de l'aller visiter à Sebaste, il y avoit esté effectivement,

mais.

v.les Ariens

371 de Saint mais avoit trouvé qu'il en estoit parti quelque temps auparavant. [Il faut aussi mettre au plustard sur la fin de cette année, fon epiftre 87, l'puisqu'il paroist que l'affaire dont elle traite Nante, sepn'arriva qu'apres l'ordination de Saint Gregoire de Nazianze: 801 a Cat autant que nous en pouvons juger, voici quel en fut le fujet.]

'Il y avoir une Eglise[en Cappadoce,] qui depuis longtemps ab. n'avoit point eu d'Evelque pour en prendre foin, la gouverner, & la conduire selon les regles de l'Esprit de Dieu. Toute cette Eglise ayant enfin elu d'un commun consentement, une personne esclave d'une dame nommée Simplicie, dont il manioit le p. 100 c. bien, l'adressa à S. Basile, (car il est visible que celas entend de "P. soi.c. luy,) & aux autres Evefques, en implorant avec larmes leur affiftance, & les conjurant de luy donner cet homme pour pasteur.'S. Basile & S. Gregoire de Nazianze agissant avec assez p. tora. de simplicité par la liberté de la grace , ordonnerent cet homme p. 801.a. Evelque malgré luy, le confiant sur la facilité de sa maistresse, 'qui, quoiqu'elle fust soupçonnée d'heresie, estoit liberale, & p.801.4 donnoit beaucoup aux Eglifes.

[Ce fut, comme nous croyons, fur ce fujet] qu'elle s'emporta en Baliep. 8, p. 160. injures contre Saint Bafile, apretendit luy apprendre fon devoir, the 'luy fuscita quelques ennemis, & le menaça ce semble de l'auto- e. rité des eunuques. [Il n'est point étonnant que S. Basile ne se soit ecd. pas fort epouvente de ces menaces. Mais il est vray que jamais il n'écrit avec tant de hauteur qu'il fait à ceux de Neocefarée &

à cette femme par fa lettre 87.]

Hift. Eccl. Tom. 1X.

'Il dit qu'il ne veut point repondre à ses injures, parceque les a hommes haiffent fans discernement les gents de bien, & aiment ceux qui sont mechans; Qu'il remet sa cause au jugement de b Dieu, qui punira un jour tous les crimes, & qui ne regarde point le facrifice des biens & des prieres des mechans : Que les elcla- ed. ves & les eunuques, (dont il fait une etrange description,) ne seront point alors receus pour témoins; Qu'elle doit fonger à ce b. dernier jour, & ne pas s'amuser à l'instrusre, luy qui en savoir plus qu'elle ; qu'il n'est pas étoufe audedans par les épines des soins du fiecle, & ne mele pas à quelques bonnes actions dix fois autant de mauvaifes; & que pour les lezards & les grenouilles qu'elle excitoit contre luy, il s'en met fort peu en peine, parcequ'ils seroient bientost consumez.

[Cette lettre arresta peutestre Simplicie durant quelque temps, I'Mais S. Basile estant mort, felle écrivit une lettre à Saint Narapate,

f p.801.0

ВЬ

L'an de LC. Gregoire de Nazianze, route pleine des eloges de S. Basile, & 37:, de Sainte. où neanmoins elle vouloit caffer l'ordination qu'il avoit faite, & priver l'Eglife de l'Evefque qu'il avoit ordonné, parcequ'il l'avoit fait fans son consentement , pretendant mesine que les habitans du lieu qui l'avolent receu, ne l'avoient fait que par complaifance, ou par malice, comme, disoit-elle, ils le reconnoissoient

alors. Elle menaçoit ce semble de porter cette affaire devant les juges feculiers. Saint Gregoire de Nazianze luy récrivit d'une maniere affez douce, pour la prier de faire d'elle mesme ce qu'on avoit alors oublié de luy demander, savoir qu'elle consentist à cette ordi-

nation déia faite, depeur d'autoriser le bruit qui couroit, qu'elle suscitoit cette affaire à l'Eglise par malice, & par l'aversion qu'elle avoit de la veritable foy & de ceux qui la défendoient. 'Mais comme elle disoit à d'autres (car elle ne l'avoit pas mis dans sa lettre,) qu'elle vouloit que cet Evesque luy rendist conte de son bien qu'il avoit manié, S. Gregoire luy avoue qu'elle le peur, pourvu qu'elle le fasse dans les regles de la donceur & de la moderation. Que si elle pretend que cet homme est indigne d'estre Evesque, il faudra qu'il soit jugé par les Evesques, & par elle mafme, fielle s'y veut trouver, & puni selon les fautes dont il aura efté convaincu,

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LXXXVII.

Soranus cousin de Saint Basile. & Ascole Evesque de Thessalonique, luy envoient le corps de S. Sabas Martyr.

Is u qui méle ses consolations & ses douceurs à l'amer-tume des tribulations & des adversitez, asin qu'eprouvant par les unes la constance de ses serviteurs, il soutienne leur foiblesse par les autres, donna vers ce temps-ci quelque soula- Nova se gement aux afflictions continuelles de S. Basile, par l'honneur & la joie qu'il eur de recevoir le corps d'un nouveau Martyr, qui luy fut envoyé de la Gotthie, afin que les barbares apprissent aux Romains l'estime qu'ils devoient faire du grand Basile. On peut voir autrepart que le Christianisme avoit pris naissance V.la pers de parmi les Gots vers l'an 260, par le bienheureux Euryche & Valerien 5 d'autres Chrétiens qu'ils avoient emmenez captifs de la Cappadoce: l'& Dieu voulut que cette Eglise rendist à la Cappadoce comme un fruit & une reconnoissance de la foy qu'elle en avoit

Bafep. 339 p. 331 b.

p.Son.b c. acd.

p \$ 31.ab.

p.\$01,Q.

p Sore

,c.d.

Martyr,

371, de Saint receue, [avant que d'estre malheureusement corrompue par le

poison de l'Arianisme qui la ruina entierement. Junius Soranus estoit alors Duc[& General des troupes Ro- Boll. 12.491.p.

maines] de la Scythie, [& ainfi voisin des Gots.] Il eut occasion #816p.141.p. d'écrire à S. Basile une lettre, où il luy faisoit quelque reproche 13.14. de ce qu'il ne luy écrivoit pas, & ne se souvenoit pas de luy, (car ils estoient cousins & fort unis,)& encore de ce que luy ou son Corevesque avoit fait, à ce qu'on luy avoit dit, une injustice à une personne. Il luy parloit aussi de la persecution qui faisoit des Marryrs en ces quartiers là, & qui luy donnoit occasion d'assister quelquefois ceux qui estoient persecutez pour J. C. C'estoit la persecution qu'Athanaric Roy des Gots faisoit aux Chrétiens de sa nation.]S. Basile en luy répondant, le loue d'avoir agi avec liberté pour le nom du Seigneur, [foit dans l'affiftance qu'il rendoit alors aux Fideles de Gotthie, foit qu'il cust parlé en faveur de S. Bretannion lorsque Valens fut en Scythie vers l'an 368.]11 répond en particulier à toutes ses plaintes, & le ptie à la fin de sa lettre, que puisqu'il y avoit en ce pays là de nouveaux Martyrs, il

en envoyast des reliques en son pays.

[Ce fut sans doute pour satisfaire à cette lettre, ] qu'ayant ap- Bollit apr p. pris la mort de Saint Sabas qui avoit esté martyrizé le 12 avril 368.57 8. de cette année 372, comme nous le raportons sur le titre de ce Saint mesine, il envoya des personnes fideles demander son corps, & le fit porter en Cappadoce avec une excellente liettre que l'Eglife de Gotthie écrivit à celle de Cappadoce pour luy

apprendre l'histoire de ce saint Martyr.

Ascole ce celebre Evesque de Thesfalonique que Dieu destinoit pour enfanter huit ans après à l'Eglife le grand Theodofe, peut bien avoir esté l'auteur de cette lettre. Au moins "il est certain que ce fut par luy que S. Basile receut le corps de S. Sabas. & qu'il en apprit l'histoire de la mesme maniere que nous la lifons dans la lettre de l'Eglise des Gots.]'Il avoit des auparavant Basep.337.p. lié amitié avec S. Basile, en luy écrivant le premier par Eupheme 318,319. homme marie, une lettre courte, mais tres agreable au Saint par l'union d'une mesme foy, & l'affection que ce Prelat y témoignoit pour Saint Athanase; & S. Basile luy avoit répondu d'une maniere tres obligeante, en le suppliant de vouloir continuer ce

faint commerce. Ill fut assurément satisfait de la maniere qu'Ascole le continua en luy envoyant le corps de Saint Sabas, avec la lettre de l'Eglife de Gotthie, à laquelle il en ajouta sans doute une autre

L'an de T.C.

ep.138 p.330.4. ер.339 р.332 b. ep.338,p 319-

en son non, j'où il temoignoit plus particulierement l'estime & Basile 1,3. l'affection qu'il avoit pour S. Basile, & luy parloit de S. Eutyche qui avoit porté le premier la foy parmi les Gots.'S. Bafile receut un si grand thresor avec la joie qu'on se peut imaginer, & rendit graces à Dieu qui repandoit dans toutes les nations l'Evangile de son Fils. Mais il avoue dans sa réponse à Ascole, qu'il n'a point de paroles pour exprimer les transports de joie que sa lettre luy a causez, quoiqu'en mesme temps il ne cesse de gemir dans la

ep.339 p.331. 334. p.331.a,b.

331.

vue des maux qui accabloient l'Orient. 'Ascole luy ayant encore écrit assez longtemps aprés, il s'étend aussi sur la mesine matiere en luy récrivant, & parle fort avantageusement de ce Prelat. Il semble par cette derniere lettre qu'Ascole luy cust "encore envoyé le corps d'un autre Martyr Nors &L qui avoit autii fouffert depuis peu dans les pays barbares voifins de la Macedoine, [c'est à dire parmi les Gots; mais nous ne savons point qui est ce Martyr.]

# 

#### ARTICLE LXXXVIII.

Ordination illevitime de Fauste par Anthime: Saint Basile s'en plaint. L'AN DE JESUS CHRIST 373, DE S. BASILE 4, 4.

Baf cp. 191.p 111.

T HIVER [qui commença l'aunée 373,] fut rude & fort long. ce qui priva fouvent S. Bafile de la confolation qu'il avoit de s'entretenir par lettres avec ses amis. Il écrivit neanmoins quelquefois, & recent des lettres de Theodore Evefque de Nicople, Nous en avons une qu'il luy adressa par le Prestre Sanctiffime; afin qu'il ecoutaft ce Prestre, & les propositions qu'il faisoit [en divers endroirs] pour le bien de l'Eglise, qu'il l'affiftast autant qu'il pourroit, & qu'il apprist de luy l'état des Eglifes. [Nous dirons autrepart ce que c'elloit que ce Sanctiflime, Il parle au mesme Theodore d'une autre affaire considerable.

.ep.187 p.an. d. Nous avons vu l'année precedente que l'S. Basile estant à Satales, v examina l'affaire d'un Evefque d'Armenie nommé Cyrille, & qu'ayant fait avouer à ses accusateurs que les crimes dont on le chargeoit estoient supposez, il l'avoit reconcilié en quelque sorte avec l'Eglise de Satales: Mais cette justification ne le put pas maintenir en paix. Car on elut contre luy un nommé Fauste "compagnon du Pape, ce qui est une enigme pour nous & pour moin +4 d'autres i & ce Pape l'envoya à Saint Basile avec une lettre, par laquelle il le prioit de le faire Evesque. Mais il n'avoit point de

ep \$8.p.86.e. n.p. 314. cp.19 | p.111.2. ep. 13. p. 86 c cp. 313.p.303 b.

L'an de I.C.

373, de Saint témoignage ni de suffrage, soit de Theodote [metropolitain ep 195 p 212.2. d'Armenie, l'soit des autres Prelats de cette Province.

'Cette confideration jointe à ce qu'on l'avoit elu contre le re- ep 18 p. 86 c. verendistime Cyrille, [ayant obligé Saint Basile de le resuser, ]'il ep.195.p.112.2. s'en alla rrouver Anrhime[de Tyanes, l'lequel nonobitant l'ac- ep.313.p.303. cord qu'il avoir fair avec Saint Basile, ne voulut pas perdre cette occasion de luy donner du mecontentement, & de satisfaire sa vaniré propre; & ainfi fans faire mention de S. Basile, de l'exac- ep.191 p.212.4. titude scrupuleuse duquel il se moquoit, & sans user de tant de 4cp. 13.p. 101.4. formalirez, il facra Faulte Evefque de sa propre main, & de son ep 313 p 303-a. autorité privée, contre l'ordre & la discipline ancienne.

Fauste s'en retourna ainsi en Armenie, en repassant par Ce- ep.195 p.212.4. farée, l'où S. Basile luy refusa la communion, & luy declara que ep 313 p 303 b. s'il ne luy apportoir des lettres des Prelats d'Armenie, il se tiendroit toujours separé de luy, & mesme en separeroit tous ceux de sa communion. Il ne voulut point pour ce sujet donner des lettres à personne de sa compagnie pour aucun de ses amis d'Armenie, ni mesme pour Pemene de Satales son intime & son parent, par la ville duquel il devoit paffer & se doutant que p.301.6. Pemene seroit surpris de cette omission, il luy en manda le sujet ". par une aurre voic, le priant en mesme temps de luy faire savoir p 303.ed. si la vie de Fauste meritoit que l'on travaillast à quelque accord avec luy, ou fi c'estoit une affaire sans remede, & a laquelle il ne fallust plus penser.

'Il en écrivir aussi à Theodote par Sanctissime, ainsi que nous ep. 195 p. 118.2. avons dit, & luy declara que Fauste n'avoit point esté ordonné par luy, mais par Anthime. Il fit quelque remps aprés la mesme en 58. p. 86. 87. declaration à Saint Melece, & le pria d'en assurer tout le monde, depeur que ses calomniateurs ne le voulussent rendre coupable des troubles que cette ordination illegitime causoit dans toute l'Armenie

## 

## ARTICLE LXXXIX.

Saint Basile va en Armenie: Affaire d'Atarbe : De Jovin Evesque de Perrhe.

IL semble que l'ordination de Fauste ait obligé le Saint de I faire un voyage en Armenie. Au moins on le peut tirer avec quelque probabiliré, d'une lettre qu'il écrivit, comme nous croyons, vers le primtemps de cette année, à un Everque d'Ar-

Baf.ep. 36 : p. 315.4.

a.b

menie plus jeune que luy, nommé Atarbe.]'Ce que nous appre- 373, de sain nons de cette lettre, c'est que comme il se tenoit un Concile à Nicople où assistoit cet Atarbe, S. Basiley vint dans l'esperance · d'appaiser les troubles de l'Eglife, & d'y remedier autant qu'il le pourroit, à ce qui s'estoit fait contre l'ordre & les Canons, comme pouvoit estre l'ordination de Fauste. Il pensoit y trouver Atarbe, qu'on accusoit d'avoir fait de grands scandales au milieude l'Eglife, contre un homme qui remettoit volontiers à Dieu fes injures particulieres, & qui n'estoit pas pour troubler à cause de luy, la paix du peuple de Dieu: ce qui semble se devoit raporter à S. Basile mesme. Mais de plus, des personnes d'honneur & tres dignes de foy, accusoient ce mesme Atarbe d'avoit avancé des choses contre la doctrine de l'Eglise, & qui tendoient au Sabellianisme.

'Saint Basile pensant donc le trouvet à Nicople, sut bien fasché d'apprendre qu'il en estoit sorti en grande haste, sans attendre sculement que le Concile fust fini. Il fut donc obligé de luy écrire de le venir trouver pour se justifier, & satisfaire la douleur que luy & toutes les Eglises avoient de ses actions, & des paroles qu'on l'accusoit d'avoit dites. [Il y a peu de choses plus fortes pour montrer que S. Basile avoit quelque jurisdiction sur l'Armenie, estant difficile de croire que ni la charité & l'episcopat universel, ni les ordres de l'Empereur, luy donnassent le

droit de citer un Evesque de cette maniere, qui quoique civile, marque neanmoins l'autorité.

Nous ne savons pas ce que devint cette affaire. Nous avons une autre lettre du Saint au mesme Atarbe, écrite peutestre avant celle-ci, par laquelle on voit qu'il y avoit de la froideur cp 363.p.354. entre eux qui les empeschoit de s'ecrire. Mais enfin le Saint vaincu par la propre charité, & sans considerer qu'Atarbe estoit plus jeune que luy, luy écrit le premier cette lettre d'amitié pour se reconcilier & s'unir ensemble contre le progrés des heretiques. [C'est une lettre veritablement digne de S. Basile.

Il semble qu'on puisse raporter à ce temps-ci la lettre 253,] d'où nous tirerons que S. Basile souffrit beaucoup dans le voyage p.253.p.152.s. de Nicople, [foit par cette mauvaise conduite d'Atarbe, soit par la bizarerie de Theodote, foit à l'occasion de l'ordination de Fauste.]'Mais Dieu le consola par l'arrivée de l'Evesque Jovin,

disciple de Saint Eusebe de Samosates, lequel vint tres à propos-pour défendre avec toute forte d'affection la cause de Saint-

Basile, & maintenir avec beaucoup de sagesse & de gravité l'au-

373 de Saint torité des Canons: [ce qui convient particulierement aux affaires d'Atarbe & de Fauste.

'C'est sur ce sujet que S. Basile écrit à S. Eusebe par Jovin, la e lettre dont nous parlons, afin qu'il loue Jovin de sa conduite . & . qu'il apprenne de sa bouche le detail de ce qui s'estoit passe, dont pour luy il aime mieux se taire, depeur qu'on ne dise qu'il veut infulter à la faute de ceux qui s'estoient reconciliez avec luy: [ce qu'on peut ce semble appliquer à Atarbe.]'Il souhaite b. que S. Eusebe le vienne visiter, afin qu'il luy puisse conter toute cette affaire, see qui nous oblige de mettre ceci avant le bannisfement de S. Eusebe, & sans cela cette lettre pourroit assez bien se raporter à l'election d'Euphrone Evesque de Nicople, en l'an 175, quoique neanmoins il ne se soit point agi en cette occasion, ni de défendre S. Basile, ni de reconcilier personne avec luy.]

Theodoret parle de Jovin ou Jovien Evesque de Perge, l'ou Than Lacis. plutoft de Perrhe dans la Comagene, ] qui voulut affifter au facre persane, 35.1. de S. Antioque neveu & fuccesseur de S. Eusebe : see qui convient affez bien à un disciple du mesme S. Eusebe. J'Saint Antioque ne . voulut pas neanmoins qu'il luy imposast les mains, parcequ'il avoit communiqué quelque temps avec les Ariens; ce qui a pu n'arriver qu'aprés ceci. Ce peut bien estre encore ce Jovin appellé Evelque de Cerrhe, à qui Saint Basile écrit pour le prier de Basep, 318 p. 311. le venir voir.

\$#\$#\$#\$#\$#\$#\$#\$#\$#\$#\$#\$# ARTICLE XC.

Euftathe figne la confession de foy que Saint Basile luy presente : promet de venir au Concile de ce Saint , & y manque,

I NOST RE suite nous oblige de mettre aprés ceci en cette mesme année 373, la rupture d'Eustathe avec S. Basile & avec l'Eglise. Ce fourbe continuoit toujours dans son deguisement à l'égard de S. Basile ; mais il y a bien de l'apparence qu'il me se cachoit pas de mesme à tous les autres. ]'Ainsi en mesme Basep. 24.2 145. remps que S. Basile ne doutoit aucunement de sa foy, beaucoup e. de Catholiques la tenoient tout à fait suspecte particulierement ep \$1 p.1496. ceux de Nicople; & ceux qui n'aimoient pas le Saint prenoient de. de là occasion de semer diverses calomnies contre luy mesme. 'Il se justifia sur ce sujet une & deux fois, mais il falloit toujours recommencer tout de nouveau; & aprés tout, ce qu'il pouvoit dire estoit inutile.

p.150 a. P.151.C. # p.150.a.

[Quand S. Basile vint à Nicople, ainsi que nous avons vu,] les Basile 3, 4. Fideles de cette Eglise souhaiterent d'avoir des assurances de la foy d'Eustathe.'Il se chargea volontiers de luy porter un écrit fur ce fujet rant pour rendre ce scrvice aux Nicopolitains. &c leur ofter tous les foupçons qu'ils avoient contre cet Evefque; que pour fermer luy mesme la bouche à ses propres calomniateurs, mais non point par aucun dessein de se prevaloir de cet écrit contre Eustathe.

p.152.c. p.150. Lcont.in N.& El 1.p. 971.c.

'Aprés donc que cette confession de foy eut esté écrite par S. Basile & par Theodote ensemble, & peutestre par d'autres,] puisque Leonce qui en raporte un endroit la qualifie une epistre fynodique; Saint Basile se separa de Theodote pour la porter à Eustathe, à qui l'ayant presentée, il la signa, en presence de Fronton, de Severe Corevesque, & de quelques autres Ecclefiastiques, témoignant qu'il l'avoit lue & entendue en presence de S. Basile, & qu'il en approuvoit le contenu. [Fronton est apparemment celui qui fucceda à la dignité, mais non à la fermeté: de Theodote, l'de qui il pouvoit alors estre Prestre.

Blond.p 659. Balrp. 78.p 137. 138.

& Ballep.195.p. 211 b.

ccp. 81 p. 190 a.

dep 78.p.1;9.d.

[Nous avons encore cette confession de foy] dont on a fait lalettre 78 de S. Bafile. Elle établit tout à fait l'autorité du fymbole de Nicée qui yest inscré, en éclaireit quelques points, & y ajoute des anathemes contre ceux qui separoient le S. Esprit de la nature divine du Pere & du Fils. Elle établit contre les calomniateurs, qu'il n'est ni engendré, ce qui est propre au Fils, ni non engendré, ce qui n'appartient qu'au Pere; & qu'on ne doit point changer l'ordre dans lequel J. C. a nommé les trois Perfonnes divines. Marcel d'Ancyre y est condanné nommément. [Il n'y est point parlé de l'Incarnation; d'où l'on peut tirer que l'heresie d'Apollinaire ne faisoit pas encore beaucoup de bruit dans ces provinces.

P:137.d.

p.139.

Il sembloit que cette signature d'Eustathe dust donner la paix . aux Eglifes de Cappadoce & d'Armenie; mais elle y alluma lefeu de la division plus qu'il ne l'avoit jamais esté.] Car Eustathe qui n'avoit pour but que de s'infinuer dans l'esprit d'Euzoius. Evefque d'Antioche pour les Ariens, & de se faire recevoir par les puissans, pour se rendre luy mesme puissant, voyant que cette confession de foy, qu'il avoit signée par des raisons qu'il est dissicile de concevoir, l& la communion qu'il avoit avec S. Basile, estoient des obstacles à son agrandissement, se resolut de rom-

Bal.cp.73.p.111. d|cp.71.p.118.b.

ep.\$1 p.150.2.b.

pre bientoft ces barrieres. [Voici quel en fut le premier pas.] En mesme temps que S. Basile eut receu sa signature, il indiqua

L'an de J C.

373,de Saint un temps & un lieu auquel ils se pussent revoir, & où les freres, c'est à dire les Evesques des environs, pussent s'assembler pour s'unir les uns aux autres, & établir entre eux une union ferme & fincere, Eustathe promit de s'y trouver, & d'y amener ses disci- ep. 196.p. 112.0 ples, Comme le lieu indique pour le Concile estoit du diocese ep. \$2. p. 150.b. ou au moins de la province de Cesarée, S. Basile y vint le premier pour y recevoir les autres, qui y accourgient avec grande joie pour prendre part à cette paix; & il envoyoit des lettres & des couriers à ceux qui tardoient encore, pour leur dire qu'il estoit venu.

> [Cependant pas un des autres, [c'est à dite de ceux du costé be. d'Eustathe, |ne venoit encore, ni n'envoyoit dire qu'il alloit venir. Ceux que le Saint y avoit envoyez, raportoient qu'ils estoient dans une grande confusion, & un grand murmure de ce qu'on leur avoit, disoient-ils, apporté une soy nouvelle, & qu'ils estoient refolus d'empescher [Eustathe] leut Evesque de venir au Concile. Enfin il vint une personne de sa part, apporter au Saint une lettre d'excuse sans faire aucune mention de ce qu'il luy avoit promis. Theophile Everque [de Caftabales] en Cilicie, [qui vrai- ep.196.p.111 c femblablement estoit alors avec Eustathe, ine voulant pas écri- ep. \$1. p. 160.cd. re à Saint Basile, depeur d'estre obligé de luy donner le ritre d'Evefque, luy envoya un de ses gents luy porter des paroles" tres rudes, & qui paroissoient venir d'un esprit fort échausé.

'Le Saint dit autrepart, qu'Eustathe non content de ne pas spisseparade venir à son synode, s'emportoit contre luy dans les assemblecs publiques, & l'accusoit ouvertement d'enseigner au peuple une doctrine contraire à la sienne. Il luv joint encore Theophile en cet endroit, de forte que s'il luy donne le ritre de frere, digne de en suprison.

Nors 63. toute forte d'honneur & de respect,"c'est une suite de la moderation avec laquelle il parle de son emportement, & une marque, comme nous croyons, que cet Evefque ne laissa pas de demeurer dans sa communion & dans celle de l'Eglise, où il avoit esté receu par Libere, & par le Concile de Tyanes, l'Et en esfet, ep 309 p 300le Saint écrivant quelque temps après au mefine Theophile, dit qu'il a toujours beaucoup estimé l'honneur de son affection, & qu'il prefere ce bien aux sujets de mecontentement qu'il en avoit receus, quoiqu'ils fussent grands & en grand nombre.

> 'Après la maniere dont Eustathe agissoir, il ne resta plus à ep.Si.p.150.d. Same Bafile, & aux autres Prelats affemblez avec luy, que de se retirer pleins de confusion & de douleur. [Mais malheur à ceux qui affligent les Saints : La douleur & la honte qu'ils cau-

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

metines.

#### ARTICLE XCL

Eustashe se declare absolument contre S. Basile, & declame contre luy. ETTE conduite d'Eustathe suffitoit pour obliger Saint Ballep.196.p.

212 d. ep \$1.p. 150 c. ep.196.p.212.d. ep.345.p.339.d.

ep.196.p.111.d. ep.81.p.150.c.

ep.381.p.373.d.

cp.73.p.111.e.

cp.345.p.338.a. ep.73.p.111.b.

cp.82.p.151.c.d. e ep.196.p.112 # cp.81.p.151.2.

cp.381.p.373.d.

ep.St p. 152.2. 6 cp.1+6.p.212.2. erp Si p. 191 a.

en.52.p.87.e f. cep 81.p.152.a.b.

Bafile à rompre entierement avec luy, mais la fuite l'y contraignit encore bien davantage. Car Eustathe estant allé peu de temps aprés en Cilicie, donna à un certain Gelase une exposition de sa foy, tres differente de celles qu'il avoit données si touvent à diverses personnes, & enfin à Saint Basile, & telle qu'Arius feul , & les plus fideles disciples de son impieré estoient capables de la faire. Estant revenu de Cilicie, il ecrivit austrost à Saint Bafile, pour luy declarer qu'il renonçoit à sa communion. parce, difoit-il, qu'il avoit écrit à Apollinaire & qu'il communiquoit avec le Prestre Diodore.'S. Basile dit que ses pechez meritoient bien cette lettre, mais qu'il ne l'eust jamais attenduc de ceux qui la luy avoient écrite. [C'est apparemment la mesine lettre] qui luy fut apportée par Eustathe Corevesque, lequel aprés avoir demeure trois jours dans la ville, s'en vint un foir fort tard au logis du Saint qui estoit déja retiré; & comme on luy eut dit qu'il dormoit, il se contenta de cela, & le lendemain au lieu de revenir il s'en retourna chez luy, ayant laissé la lettre "aux gents d'un officier nommé Icare. Ce fut ce qui donna de- ra mêté. puis sujet à Eustathe de faire de grandes plaintes du faste du Saint, qui ne vouloit point recevoir ceux qu'il luy envoyoit, & qui rejettoit ses Corevesques.

'S. Bafile fut étrangement furpris de ce changement d'Eustathe, & il exprime en divers endroits son étonnement avec des sentimens tout à fait extraordinaires. Il ne répondit rien à sa lettre, non par mepris, mais parcequ'il ne favoit que dire, ni comment exprimer la violence de sa douleur. Il croyoit aprés cela que rien n'estoit capable de le surprendre & de l'éconner; [& neanmoins il le fut extremement par un nouvel excés, qui fembloit effacer tout ce que le premier avoit d'amer & d'injurieux.]

'Car dans ce mefine temps Eustathe publia une lettre bou plutoft un grand discours d'invectives & de calomnies, adresse à un certain Dazize ou Dazine, que S. Basile appelle son frere tres dep.381.p.373.d. religioux, [quoiqu'apparemment il fust de la faction de ses conemis, l'comme il le marque affez en un autre endroit, Son nom L'ande J C.

373, de Saire paroissoit donc à la reste de cet écrir, mais en effet il s'adressoit à toute la rerre, puisqu'on le repandir en peu de jours dans rout le Pont, qu'on le fit courir dans la Galacie, & qu'on l'avoit mefine porté à ce qu'on disoir dans la Bithynie & jusque dans l'Hellesponr, comme si Eustathe cust eu peur de n'avoir pas assez de ep-196 p. 111. b. témoins de son schisine. Car ce livre d'apostasie, (puisqu'il meritoit bien ce nom,) s'envoyoit partout, & on se le donnoit de 6 ep. 79. p. 145.4. main en main pour le faire voir à rout le monde. Il y avoir déja fepr jours qu'il couroir dans la province, avant que S. Basile le pust avoir, quoiqu'il fust directement contre luy, & que ses en- ep.73 p.111.b. nemis ne l'eussent écrit que pour faire condanner ce Saint, s'ils eussent pu, par toutes les Eglises du monde.

On l'y accusoit de sourberie & de mauvaise soy sur le sujet ep.\$1.p.151.c. de la profession qu'il avoir fait signer à Eustathe, & d'avoir fair p.153.2. une action d'ennemi fous pretexre d'amitié, d'estre le destruc- passe. teur des l'glises, & le corrupreur des ames. Eustarhe l'appelloir ep.73.p.111.111. Homoousiaste, se condannant ainsi luy mesme, en se moquant de la foy de Nicée, qu'il avoit apportée de Rome pour estre receu par le Concile de Tyanes, & de la confession qu'il venoit ep.72. p.117.c.d. de signer de ses propres mains. Et l'excuse qu'il faisoit sur cela estoir encore plus criminelle. [Car il se servoit, disoit-il, des pa- ep-23.p. 111.4. roles de la foy, comme un medecin fait de ses remedes, donr il emploie rantoit l'un & ranrost l'autre, selon les differentes maladies qu'il a à trairer.'Il prerendoir que le Saint en confessant p.m.e. la Confubstanrialité, croyoit que la substance divine estoit divifée en deux.

'Il l'accusoit aussi d'innover sur le S. Esprit; mais c'estoit parceque p.m.e.d. S. Bafile fuivoir fur ce point la doctrine de l'Eglife. Aufii lorfque ce Saint voulut répondre au crime qu'on luy faisoit sur cela, il fit une petire exposirion de sa croyance sur cet article de nostre " foy, & ajouta enfuite: Voilà mes veritables fentimens: que celui " donc qui voudra me condanner pour ce fujet, me condanne : que " celui qui voudra me persecuter, me persecute: & que celui qui a ajoute foy à mes calomniateurs, se prepare au jugement dernier. .. Le Seigneur est proche; ne nous inquierons de rien.

Eustathe s'efforçoit encore d'y justifier sa rupture, par la ma- p.us.ejep.345. niere superbe, disoit-il, dont le Saint rejette des Corevesques ses P.338.a. deputez.[Mais nous venons de voir quelle estoit la veriré de ce fair.]'Il y alleguoit pluficurs autres faits de cette narure, qu'il ep 345-p-337. ajustoit comme il vouloit, & qui ou tous ou pour la plusparr 338. estoient entierement faux.

Cc ij

ARTICLE XCIL

Eustathe accuse Saint Basile de suivre les erreurs d'Apollinaire : Le Saint demeure trois ans dans le sience.

E plus grand fond des declamations d'Eustathe contre S, Batile, ettoit fur le fujet d'Apollinaire Evefque de Laodicée en Syrie, qui commençoit depuis quelque temps à declarer ouvertement fon herefie. Saint Bafile n'avoit aucune communion avec luy, Il ne luy avoit jamais envoyé ni receu de luy aucune lettre de communion. Il n'avoir jamais admis aucun de ses Cleres ni à communier ni à prier avec luy. Mais il y avoitsenviron 17 ans] qu'estant encore laïque, il luy avoit écrit une lettre qui n'estoit qu'un simple compliment d'amitié, & ne parloit point dutout de la foy, sur laquelle mesme Apollinaire n'estoit pas encore soupconne de rien innover , & depuis cela il ne luy avoit point écrit dutout. Le Saint dit qu'Apollinaire estoit alors laique aussibien que luy, quoique selon Socrate il sust Lecteur longremps auparavant : mais il est aife de croire que le Saint ne le favoit pas, outre que les Clercs au desfous des Diacres passoient

Bafile communiquoit avec cet herefiarque, & qu'il fuivoit fa

d'Eustathe mesine sortoient visiblement de l'Eglise, pour se ranger dans le parti des heretiques ; car Eustache ne le faisoit pas encore ouvertement. C'estoit sur cela, & non sur aucun écrit du

Saint, ni fur aucun discours public ou secret, qu'il l'accusoit de blaspheme & d'impieté contre Dieu , & d'avoir eu part à des des-

presque pour laïques.] Eustathe trouva une copie de cette lettre , & encore qui estoit

ep.79 p.145.2. 6 cp. 345 p. 338.c. corrompue, peutestre en ce qu'elle luy faisoit demander à cep. 51. p. 151.4. Apollinaire un livre du S. Esprit que le Saint n'avoit jamais ni demandé ni receu.'Il en fit un grand trophée pour dire que S. ep.345.p.338.d.

ep.382.p.374.c. doctrine corrompue; pendant que des personnes de la faction

Baf.ep. 38s.p.

acp 341.p 338.

e|ep.73.p.122.c.

, ep.73.p.111.e.

EP.79 P 145.b.

ep.345.p.338.c.

374.4

cp.79.p.141.s 143.2.

ср.381.р.373.с.

dep.341 p.338.a. ep.59.9-87.C. b cicp. 145.p. 338.a.b.

Pour prouver davantage la verité de ses injures, aprés avoir invectivé contre luy, il mettoit au bas de sa lettre des paroles tout à fait criminelles raportées par S. Basile, & ajoutoit que c'estoient là les paroles des hereriques, sans en dire neanmoins l'auteur.'Il laissoit ainsi à presumer qu'elles estoient de celui qu'il venoit d'accuser avec tant d'injures, c'est à dire de S. Basile, quoique ce Saint n'eust jamais ni dit ni pense rien de semblable.

feins detestables qu'on avoit formez contre l'Eglise.

L'an de J.C.

37. Assim 'S. Bafile avoit déja oui parler de quelques uns de ses blasshegegraphy server de l'entre de quelques uns de ses blasshegegraphy server de l'entre de l'entre

[Euflathe navoir pas moins de foin de fe relever par fa lettre que d'y outrager S. Bafle,] Il s'attribuoir une humilité profison-epast-patre, de, '& une grande patience. Il fe vantoir d'effre ensemi du men-epaparace fonge. Il declarois qu'il avoir appris que la charité el l'accom. 4938-4934-9116ment de la loy. Il faidité profeffion de flupporter les infarientiez des foibles. Mais il fe dementoir bientoît luy mefme par l'injuftice de foin procede contre le Saint.

'S. Basile fait d'excellentes reflexions sur le traitement si inju- abjep.79. 8.142. rieux qu'il recevoit d'un homme en qui il avoit eu une confiance de, toute entiere.[Mais il nous donne encore une excellente leçon, par la conduite qu'il garda en cette rencontre. l'Car se conten- ep. 73. p 110.b. tant d'avoit Dieu pour témoin de son innocence, il se resolut de ep.72.1104. renfermer dans le fond de son cœur, la douleur dont ces calomnies le perçoient,'& de supportet en silence une affliction & si e. fensible & si injuste. Il esperoit que ceux qui noircissoient sa reputation par leurs écrits, plutost par ignorance, à ce qu'il croyoit, que par malice, la rétabliroient un jour par leurs actions. L'ac- ep.196.p atte. cablement & l'étourdissement, s'il faut ainsi dite, où le jettoit une chose si inesperée, sembloit luy ofter le pouvoir de se défendre. De plus, il estoit bien aise de pratiquer ce qu'il avoit apptis de Saint Paul, de ne se pas venger luy mesme, mais de donner lieu à la colere. C'est pourquoi il supporta en silence les fouers de ep.73 p. 110.b. la calomnie, comme il dir, durant l'espace de trois ans, à l'imita- ep.79.9.139.140. tion de Job, qui ne parla de son innocence qu'aprés avoir fait voit son courage, en soutenant sans rien dire le combat de ses extremes douleurs.

[Ce flence que garda le Saine durant trois ans, ne regardoir que les écrits publies qu'il eul pe faire pour la fultification, mais n'empefehoit pas qu'il ne dechargeast fon cœur à fes amis ]'La ep3ta pass, lettre à Olympe paroist par le commencement etter faire aussi. 17th après la publication de celle d'Eustante à Dazite, & il l'éctivité afin que ni cet Olympe, 'qui paroist avoir efte un homme ep-tre-priche de Nocederée, avec lequel il avoir beaucoup de familia. 185118.

ep.38: p.374.c. riré, ni aucun autte, ne le foupçonnast d'adherer aux impietez Basile 3,4. d'Apollinaire qu'on luy reprochoit. Il dit que s'il est necessaire, ad. il se défendra plus amplement sur tous les chefs dont on l'accufoit; [mais il ne le fit pas pour lors.]'Il femble que la lettre \$1, foit ep.\$1.p 148.

auffi fur fa rupture avec Euftathe.

ep.59 p.87.2.

p.87.4.

'Cependant S. Melece voyant les impierez dont on accusoit Apollinaire, témoigna à S. Bafile qu'il en estoit surpris,'& sembloit douter si ce qu'on luy attribuoit n'estoit pas une pure suppolition. Le Saint luy répondit qu'il effoit dans la meline difpofition, hormis qu'il ne pouvoit se persuader qu'Eustathe cust invente les paroles d'Apollinaire qu'il raportoit, & que le Saint insere dans sa lettre. Il éclaireit Saint Melece du detail de cette affaire, ce qui fait juger qu'elle estoit encore toute nouvelle, n'y ayant point d'apparence que S. Melece qui estoit en Armenie, air ignore longtemps ce qui se passoit. Ainsi il faut mettre cette lettre, qui est importante à l'histoire de S. Basile, à la fin de l'an 373 auplustard.]'Il y dit qu'il avoit parlé d'Apollinaire, comme d'un homme qui approchoit de l'impieté de Sabellius. [Il faut que ce fust dans quelque lettre que nous n'avons plus.]

#### ARTICLE XCIII.

Saint Basile justifie son silence à l'égard d'Eustathe, & rejette la proposition d'un faux accord. A moderation mesme du Saint à l'égard de ses calomnia-

Bal.ep. 196.p. 213.ab.

teurs, fit peine à quelques uns de ses amis, comme s'il n'eust pas affez reflenti les injures qu'ils faifoient à luy & à l'Églife, & qu'il cust regardé tout cela avec trop d'indifference. Theodote Everque de Nicople luy en témoigna fans doute quelque chofe, '& fe plaignit en mefme temps de ce qu'il ne luy avoit rien mandé touchant Lustathe, depuis qu'il luy avoit porté les articles de la foy.'Il luy rend raison de l'un & de l'autre par sa lettre 196, b &

p.212.b. p.111.113. 6 p. 113 b.

luy dit que bien loin d'estre indifferent en cette rencontre, il avoir besoin de ses prieres, afin que Dieu luy accordast la grace de conservet la charité; & de ne rien faite pat la chaleur de la colere.

p :11.d. pA13.8.

'Il paroift par cette lettre qu'il s'estoit de son cesté separé de la communion d'Eustathe.'Il remarque qu'Eustathe estoit accusé d'avoir depuis peu réordonné quelques perfonnes, ce qu'il represente comme un crime enorme, qu'on ne voyoit pas mesme

207

avoir jamais esté commis par quelque heretique que ce fust. Il témoigne neanmoins douter si Eustathe en estoit estéctivement coupable: [& il y a apparence que non, pussqu'il ne le luy reproche jamais dans les autres lettres.

Mais si nostre Saint avoit à justifier son humilité & sa moderation contre quelques uns de ses amis, il avoit à défendre son zele contre divers autres. [Car il femble que sa lettre 265, écrite epass.p.163à Saint Eufebe, regarde l'affaire d'Euftathe, lorfqu'il n'avoir pas 265. encore abfolument renoncé à la communion de l'Eglife, dans laquelle il s'efforçoit de se menager quelque place par ses ruses & fon hypocrific ordinaire, & fe tenir comme au milicu des heretiques & des Catholiques. Ce qui paroist donc par cette lettre. e'est que voulant traiter de quelque accord, Saint Basile luy proposa en termes clairs & precis, de declarer s'il rejettoit de sa communion ceux qui ne recevoient pas la foy de Nicée, & s'il fe separoit absolument de ceux qui osoient dire que le Saint Esprit effoit creature. Mais comme il ne pouvoit ni refuser cette declaration fans faire connoiftre fon impiere à tout le monde, ni l'accepter fans fortir du milieu & de la neutralité qu'il acceptoit; au lieu de répondre precisement & en un mot, il alla faire de grands difeours qui ne touchoient pas ce qui effoit en question. S. Eufebe les envoya à S. Batile avec une lettre où il l'exhortoit de témoigner son humilité & son amour pour la paix de l'Eglise par fa reconciliation.

'Saint Basile répondit sur cela à S. Eusebe, qu'il estoit prest de p. 63-165. donner sa vie pour le bien de la paix, pourvu que ce fust une paix veritable; & qu'ainti fi[Eustathe] vouloit répondre en un mot fur la proposition qu'il luy avoir faite de renoncer à la communion des ennemis de la foy, il vouloit bien estre reputé coupable de tout ce qui estoit arrivé, & qu'il ne manqueroit point alors d'agir avec l'humiliré qu'on luy demandoir, mais qu'il ne pouvoit pas approcher de l'autel avec hypocrifie; Que s'il avoit eu raison de se separer d'Evippe pour ce sujet mesine, il ne pouvoit entrer dans la communion de ceux qui parloient comme luy, en s'unissant à ces amateurs d'une neutralité pretendue, si contraire à la simplicité evangelique. Que neanmoins il ne vouloir pas encore rompre abfolument avec eux, mais fuivant l'ordre de la charité, leur écrire conjointement avec Saint Eusebe ou avec les Everques de fa province, & les conjurer par toutes les paroles les plus rendres, de vouloir se réunir en recevant la foy des Peres, & communiqueravec eux, s'ils l'acceptoient, mais que s'ils

P.164.C. 42 875.b.

le refusoient, il supplioit S. Fusebe de ne luy plus parler de re-Basile 3,4. conciliation avec eux.'Il qualifie ce Saint du titre de Pere,'& parle d'un voyage qu'il avoit fait pour le lien de la paix à Colonic en Armenie, duquel nous n'avons pas d'autre connoissance.]

Naz.cp.161.p.

'Il paroift que S. Amphiloque[qui n'eftoit pas encore Evefque,] voulut porter Saint Gregoire de Nazianze à agir pour Eustathe, v.S.Gr.de dontil avoit encore une grande estime. Mais Saint Gregoire luy Nazianze. manda que c'estoir un homme indigne qu'on fist rien pour luy.

Saint Tusebe & S. Amphiloque entrerent sans doute dans les Basep S. p. st.d. fentimens de Saint Basile.] Les Orthodoxes de Sebaste de couvrirent enfin l'ulcere de l'heresse qu'Eustathe avoit caché jusques alors & prierent Saint Basile de les secourir & de prendre soin de leur Eglife. Ce Saint en écrivit cette année mefine à S. Eufebe, pour savoit ce qu'il leur devoit répondre. Nous voyons que depuis ce temps l'Eglise de Sebaste fut divisee, & que les uns s'attacherent à Eustathe, & les autres demeurerent dans la communion de S. Bafile.

<del>^</del>

## ARTICLE XCIV.

Saint Ephrem vient voir Saint Bafile.

Bal ep. 170 p. \$ .7 .D.C.

E fut peutestre sut la fin de cet été que Saint Basile recent visite deque ques disciples des. busche, dont il fut rejoui. mais non pas raffafie. Il manqua mesme à sa joie de voir avec les Third. Lacis autris, Saint Antioque Preftre & neven de ce grand Saint : & comme il ne receu: point de lettres de luy pour excuser son abfence, il luy ecrivit, & luy reprocha en ami qu'il estoit paresseux à faire des vuites de charité. Les autres qu'il se rejouit d'avoir vus , | pourroienr bien eftre S. I phrem & ceux de la compagnie , dont le chemin estoit de passer par Samosates pour venir à Cefaréc.

671 3. # Bilcp.170.p. 207.6

Boll. r. fc's p.75. 9 6.

Saint Basile avoit déja cu quelque connoissance de ce saint Diacre, l'un des plus grands hommes de son temps, [peutestre lorfau'il effoit alle a Namofates fur la fin de l'année precedente. NyfinEphras. Dicu pour les lier plus étroirement enfemble, Conduisit Saint Ephrem à Cef trée, fans qu'il fongeaft ce femble à voir S. Bafile.] Mais Dieu voulant luy faire reffentit les effets de sa misericorde, Juy dit d'aller à l'eglife, où il trouveroit un vafe magnifique rempli de viandes spirituelles dont il pourroit nourrir son

p. 05-F. fr 26.t.g.p. 1000年

ame.

L'an de J C. azz, de Saint Bafile 3, 4. 'Il y alla en effet, & y estant arrivé, '& regardant du vestibule binys.p. 601.

209

par la porte, il y vit le grand Basile, cette bouche de l'Eglise, & sephr.p.ssa.b. » cette trompette si harmonieuse de la verité. Je vis, dit S. Ephrem Ephre 1911. meſme, ce vaſe d'election dans le ſanctuaire, expoſe à la vue & à - l'admiration de son troupeau, orné & enrichi de paroles ma-» jestueuses, & les yeux de tout le monde appliquez à le contem-" pler : Je vistout le temple animé de cet esprit, Je vis cette chari-» té tendre & compatiffante qu'il témoignoit particulierement aux " veuves & aux orfelins. Je vis les torrens & les fleuves de larmes " que repandoit se faint pasteur, en faisant monter ses prieres " jusques au ciel. Je vis cette Eglise qu'il aimoit si tendrement. " qu'il avoit si magnifiquement ornée, qu'il avoit établie dans un " ordre si merveilleux. Je vis couler de sa bouche la doctrine de " S. Paul, la loy de l'Evangile, la crainte religieuse de nos Mysteres. "Je vis enfin cette sainte assemblée toute eclatante des divines " fplendeurs de la grace. [Ces paroles marquent ce me semble assez clairement que Saint Basile estoit alors dans son eglise & au milieu de son peuple; & ainsi on ne peut pas alleguer ce que dit Saint Ephrem, que cela fe fit dans une certaine ville, contre le consentement des autres historiens, qui disent positivement que

ce fut à Cesarée.] Pour continuer cette histoire, comme S. Ephrem voyoit des Nyf.p. 601 al yeux de l'esprit ce qui estoit invisible aux autres, il vit une colombe blanche comme de la neige & toute resplendissante de lumiere, affife fur l'epaule droite de S. Bafile, qui luy difoit à l'oreille les choses qu'il preschoit au peuple. Il commença donc à luy donner Boll. 1. feb. p. 74. des eloges à haute voix, & à louer la bonté & la sagesse de Dieu, Ephr.p. 554.1.

'La mesme colombe qui faisoit connoistre à Saint Ephrem le Nes p. 605.2.

qui sçait si bien glorisser ceux qui le glorissent.

merite de S. Basile, 'c'està dire le Saint Esprit dont il estoit rempli, 4 Fphr.p. 554.6 fit aussi connoistre à S. Basile qui estoit celui qui le louoit d'une maniere si extraordinaire. Ainsi aprés que le sermon & l'assem- Roll. 1. feb. p.74 blée fut finie, il l'envoya querir, 4 & ayant seeu de luy d'où ve- "Foil.p.74.25. noient les louanges qu'il luy avoit données, il luy demanda par «Ephr. p. 514 d. un interprete: Estes vous cet Ephrem qui vous estes soumis d'une "maniere si admirable au joug de la parole du falut ? Je suis, ré-" pondit ce faint Diacre, cet Ephrem qui ay esté assez malheu-

» reux pour m'écarter de cette carriere toute celeste. Alors Saint

Basile le prit & l'embrassa en luy donnant un faint baiser. Il me dreffa, dit S. Ephrem, une table couverte, non de viandes corruptibles, mais de veritez eternelles, qui faisoient les delices de

Hift. Eccl. Tom. 1X.

difficultez.]

Bar.370.557.

Soz.1.3.c.16.p.

~ 525C.

p. 555.1 a cp. 17e encore à dire les instructions qu'il receut de S. Basile, '& remarp.517.1.1b que particulierement qu'il apprit de luy l'histoire des Quarante Ny Lp. 605.b. Martyrs de Sebaste, 'Ainsi ces deux Saints jouirent quelque temps de la joie qu'ils avoient de s'eutretenir ensemble des choses spiri-

tuclics. [Il y en a qui racontent tout ceci d'une autre maniere, & qui ajontent que Saint Bafile eleva Saint Ephrem au diaconat & à la

prestrife, & qu'il luy obtint de Dieu la connoissance de la langue greque, ce que nous avons refuté "en un autre endroit. I' Nous ai- V. Saint mons mieux avec Baronius dire moins de chofes, mais qui foient 13 note 11. certaines & bien appuyées, que de faire de grands discours qui

ne soient pas affez tondez sur la verité. Sozomene dit que Saint Basile fut surpris de l'esprit de Saint I phrem, & admira son crudition[dans les chofes de Dieu :]& il ajoute que le jugement de ce Saint, qui par le confentement de tout le monde citoit le plus habile homme de son remps, estoit avec raison suivi par les plus sa-

vans d'entre les Grecs. Baf.hez.h.s.t.t. 'Saint Basile dans son ouvrage sur les six jours, dit avoir appris p.11.c. l'explication d'un passage de la Genese, d'un homme de Syrie aussi cloigné de la science du monde, qu'il approchoit de la veride Spi.c.19.p. table science, Dans un autre endroit il remarque quelque pro-360.C. prieté de la langue de Mesopotamie, qu'il avoit apprise d'un homme de ce pays la tres instruit dans sa langue & tres pur dans sa foy. On raporte tous ces deux passages à Saint Ephrem. Le premier

se pourroit peutestre aussi entendre de S. Eusebe de Samosates. Nyf.ord.p.44.c. Il femble que l'on pourroit encore raporter à Saint Ephrem. l'ec que dit Saint Gregoire de Nysse de quelques Mesopotamiens qui l'ecoutoient, dont il fait un grand eloge ["Mais cela a de grandes 16.00te ra.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XCV.

S. Basile tombe malade : Les Ariens s'emparent de l'Eglise de Tarse.

Basepassepass. 'CAINT Basile estoit si insirme, que sa plus grande santé n'estoit que la langueur d'une personne mourante. Il estoit scp.161.p.160.c. d'ailleurs si fort sensible aux maux de l'Eglise, que c'estoit la cause ordinaire de ses frequentes rechutes.[Il y a donc bien de l'apparence qu'un coup aussi rude que l'affaire d'Eustarhe,

ep.8.p.50.51. luy caufa quelque grande maladie.] En effet nous trouvons qu'il L'ande J. C. 373, de Saint Baffle 3,4.

avoit esté malade l'année d'aprés son voyage de Samosates, lorsqu'il avoit déja tompu ouvertement avec Eustathe. Et c'est ep 49,49,6, apparemment la messine maladie qu'il dit avoit eue peu de temps avec l'hives et la décrit avoile avoir esté la violence de certe en Sanote.

avant l'hiver. Il décrit quelle avoit esté la violence de cette (\$1.556). maladie, qui l'avoit obligé de se servir des bains d'eaux chaudes, & d'user un peu des tennedes de la medecine, mais tout cela

inutilement.

"Il fur un mois abfent de Cefarée pour aller aux eaux. Anti- «paséepasée, patre gouverneur de la province y arriva durant ce temps là. Le 393-85 aint luy écrivir pour s'excutict de ce que la necessité des remedes aufquels la maladie l'obligeoit, l'empechoit de l'aller faltur, & le fuppiler de surfeuer de lurfeoir cepandant une affaire criminelle qui regardoit une dame sa parente nommée Palladie [C'eft pouteltre ce mesine voyage] qu'il dit autrepart avoir fair pour sour soulager «pasapasee. l'infinuiré de son copps, & se retirer de la multiroude des affaires,

Chimus Zuma l'infamité de lon corps, & le retirer de la multirude des affaires, "au grand regrete de les Eglifes. Ce voyage l'empetha d'aller vitirer la fenunte du General Arinthée; laquelle avoit perdu quelqu'un de les plus proches, & il fe contenta de luy ecitre, ce qu'in n'avoit pas encore fait. [Ce fur peuceftre dans la maladie dont nous parlons,] 'que le bruit s'ellant repand qu'il effoit espais par ontre, divers Evefques vintentà Celarée, [loit pour allifer à fes funerailles, (oit pour luy donner un fuccefficur.] Neanmoins Dieu voulut qu'il se tertovarlâtent en vie, & avoc affez de force pour leur faire une exhortation fur l'obligation qu'ils avoient de s'aunrà luy pour la défende de l'Eglife. Le répect de fa prefence fit qu'ils luy promirent routes chofes, mais ils les oublierent bientoft.

[Ce fur peutelite vers le mesure temps, ou peu avant la maladica d'asint, "j'que l'Eglisé de Taré, la quelle unisitie tenfemblo 97,948 de. l'Isante, la Cilicie, la Cappadoce, & la Syrie, tomba dans un grand malheur. (Car Silvain qui en choit Evesque en l'an 164, ou fuccesseure, l'assistant per l'accesseure en l'an 164, ou fuccesseure en l'accesseure orthodoxe.]

S. Eusse first enammoins en cette occasion tout ce qu'un pouvoit #49b.

attendre de l'uy. Comme il voyoit la conséquence de cette affair en 174, passeure aux uns, allant trouver les autres, ensin faisant & difant tout ce qui pouvoit effer utile pour l'Eglisé. Mais pendant que les autres qu'il pédécherent, consultent, se regardent les uns les autres, & negli- equipouvoit effer utile pour l'Eglisé. Mais pendant que les autres qu'il pedécherent, consultent, se regardent les uns les autres, & negli- equipouvoit en les communes, en pendant pouvoit à leur (ure etc.)

gart les affaires communes, en pendant pouvoit à leur (ure etc.)

Particuliere, Tarfe sur perdue pour l'Eglise par la fareur do eps posté.

ep 101.204.p. 211.113.

212

deux ou trois miserables, [qui y établirent un Evesque heretique.] 371, de Saint D'où vient que S. Basile écrit dans la suite non à l'Evesque, 'mais aux Prestres de Tarse.

cp.1.p.48.49. ep.157.p.155.

'Des qu'il eut la nouvelle de ce malheur, il en écrivit à Saint Eufebe la lettre cinquieme, [où il ne témoigne point qu'il eust aucune maladie confiderable, quoiqu'il parle de ses infirmitez ordinaires. Mais dans la 257, l'qui par la conformité qu'elle a avec la precedente, paroift écrite un peu après fur le mesme sujet, (car c'est apparemment le changement dont elle parle; ) il luy témoigne qu'il fouhaitoit depuis longtemps de l'aller voir, mais que le Diacre Eustathe estant tombé malade, l'avoit tenu durant deux mois à attendre de jour en jour qu'il fust gueri ; que tous ses gents avoient aussi esté malades; & qu'enfin il estoit tombé luy mesine dans une tres grande maladie, comme Isaac qui l'avoit vu en cet état, le luy pouvoit dire. [ Il l'estoit peutestre venu trouver de la part de S. Eusebe.]

## ARTICLE XCVI.

Saint Basile écrit diverses lettres dans sa maladie, console les Catholiques d'Antioche & d'Alexandrie persecutez par les Ariens.

Ballep. S.p. 50.d.

E Saint receut un autre message du mesme S. Eusebe par le Diacre Elpide, qui luy apporta une lettre de sa part, laquelle luy faifoit fouhaiter extremement de faire encore une fois le voyage de Syrie pour le voir.' Il en avoit plusieurs autres raisons, ayant beaucoup de chofes à confulter avec ce Saint. Mais il estoit alors bien eloigné de pouvoir faire ce voyage, à cause de sa maladie qui le tenoit depuis 50 jours, lorsqu'Elpide arriva.'Ainsi il se contenta de luy écrire de quelques affaires qui se pouvoient confier à une lettre, fur lesquelles il le supplie de luy faire promtement réponse s'ilse pouvoit.'Il luy demande les prieres publiques

p.51.b. p.sod. p.51.d.

> P.52 a. de luy & de tout fon peuple.

ep.161.p.159 d.

'Saint Eusebe écrivic encore d'autres lettres à S. Basile, l'une par laquelle il l'exhortoit à ne point negliger le foin des Eglifes & à veiller pour empescher que les heretiques ne ruinassent peu à peu les affaires des Orthodoxes, & l'autre par laquelle il luy témoignoit la douleur qu'avoit eue son peuple de ne le point voir à"une assemblée, comme il l'avoit esperé. Celle-ci fut rendue res appare la premiere à Saint Basile, quoique l'écriture luy fist juger que

l'autre estoit plus ancienne. Il avoit déja répondu sur l'un &

L'ande I.C.

373,de Saint l'autre pointspar la 8, & peutestre par la 5, & la 257.]'Mais il le P 260-2. fit encore par la 262. Il s'excuse touchant le premier point sur sa grande maladie, dont il avoit encore de fascheux restes; & il l'asfure qu'il ne fait pasce qu'il voudroit pour l'Eglise, parceque ne pouvant rien faire seul selon l'ordre des Canons, il ne trouvoit pas de correspondance dans les Evesques de sa communion, au nombre desquels il dit que Bospore estoit entré depuis peu. Nous avons une lettre de luy à l'Evesque Bospore, sur ce que ep. 86 p. 158. 159 quelques uns l'accusoient d'anathematizer Dianée son predeceffeur.

Nora 64. [C'est sans doute ce Bospore Evesque "de Colonie en la seconde Cappadoce, qui est celebre dans l'histoire de S. Gregoire de Nazianze, ] & de S. Chryfostome au temps duquel il vivoit encore, Pall dial. p. 101.

quoiqu'il fust Evesque des l'an 360 au plustard.

[Ce fut peuteftre encore dans le cours de la maladie dont nous venons de parler, J'que Saint Basile écrivit à S. Eusebe la lettre 255, Basep. 255 p.

pour le presser de venir promptement à Cesarée, comme il le luy 253.254. avoit promis l'année precedente dans son voyage de Syrie; depeur que s'il tardoir, il ne le trouvast plus dans ce monde, d'où la maladie le pressoit de partir. Il témoigne que Valens estoit alors affez pres de Samofates : ce qui pourtoit faire mettre cette lettre vers l'autonne; car Valens passoit ordinairement l'été & les mois suivans à Hieraple, & sur les bords de l'Euphrate, jusqu'à ce qu'il s'en retournast passer l'hiver & le primtemps à Antioche. Le Saint joignit apparemment à quelqu'une des lettres epartipatral. qu'il écrivit dans ce temps-ci à Saint Eusebe, celle qu'il adresse à " Saint Antioque son neveu, pour s'excuser de ce qu'il n'avoit pu l'aller voir, comme il le luy avoit promis. On peut encore ra- ep 60. p 88.4] porter à ce temps-ci la lettre 60, puisque le Saint y dit au com- Du Pin,p. 491mencement, qu'il eust bien souhaité d'aller luy mesme à Antio-

che, si son corps n'eust esté affoibli par une longue maladie & brise par des afflictions continuelles. Cette lettre est écrite à l'E- Bas ep.60 p.88. glife d'Antioche, pour la confoler & la fortifier par l'attente du 89fecours de Dieu dans les maux qu'elle fouffroit par la perfecu-

v.les Ariens tion de Valens," & dont il témoigne estre fott touché. 'Il y met à . ? .90-\$ 118. la fin une confession de sa foy, qui est celle mesme de Nicée, avec un anatheme contre ceux qui mettoient le Saint Esprit au nombre des creatures & des esclaves. Quelques uns inferent de cette confession, que cette lettre est comme la lettre de communion qu'il écrivit aussitost après son ordination. Mais il semble que si cela estoit, il auroit du y parler de son ordinarion mesine,

D d iii

214 SAIN I BASILE. furtout puisqu'elle estoit contestée. Et nous ne voyons pas que la Basile 3,4. persecution aireste bien violente à Antioche, jusqu'à ce que Valens y vint cette année.

p.125 C.

p.116.d.

ep:110.p.311. 313.

ep.17.p.115.116. La lettre 71 est sur un sujet semblable à la 60.1'Car il l'écrit aux Catholiques d'Alexandrie "fur les violences inouies que l'on v.les Arieus exerçoit contre cux & contre les autres Fideles d'Egypte, [aprés 5126. la mort de Saint Athanafe, que nous croyons eftre arrivée le 2 may de cette année.]'Il fut tellement faisi lorsqu'il apprit de quelle maniere on les traitoit, qu'il fut affez longtemps fans pouvoir se refoudre à prendre la plume pour leur écrire, outre qu'il n'avoit personne pour porter ses lettres. Enfin neanmoins ayant rrouvé un Religieux nommé Eugene, il envoya par luy aux Fideles d'Alexandrie la lettre dont nous parlons, pour les exhorter à ne se point abatre dans leurs maux, & les encourager à perseverer jusques à la fin dans l'attente du fecours & des recompenses du ciel.

> 'Il dit qu'il ne pouvoit alors fortir du lit à cause de la foiblesse qui luy restoir encore d'une longue maladie; ce qui joint aux mauvais desseins de ceux qui comme des loups carnaciers l'assiegeoient de toutes parts pour ravager le troupeau de J. C, s'ils entrouvoienr l'occasion, l'empeschoit de sortir alors de Cesarée pour aller embrasser luy mesme les genereux athletes de la foy. [ Tout cela convient fort bien à la fin de l'an 373, ce qui nous empelche

> Il les prie de luy répondre & de luy mander des nouvelles de leur

de differer cette lettre jufques à l'année fuivante. "Authoft après la mort de S. Arhanafe, les Catholiques avoient 18:45 114nommé & ordonné Pierre pour luy succeder : mais il avoit prefque en mesine temps esté contraint de se cacher, & puis de se retirer à Rome pour echaper à la cruauté des Ariens.]' S. Bafile lay écrivit fur la nouvelle de sa promotion l'epistre 320, où il témoigne souhaiter & esperer que Pierre ayant esté si longtemps au-

pres du grand Athanase, il marchera en tout sur ses traces, & imitera particulierement la disposition que ce bienheureux avoit eue

pour luy.

ARTICLE XCVII.

S. Basile est menacé par les Ariens : Mort de Sainte Emmelie sa mere.

L'AFFAIRE d'Eustarhe & les maladies qu'eut nostre Saint, ne furent pas les seuls accidens qui exercerent en cette

L'an de J.C.

371, de Saint année sa patience & sa pieré.]' Les Ariens recommencerent à le Basep 55. p.87. vouloir persecuter ouverrement, & obrinrent enfin de l'Empe- de. reur par leurs calomnies qu'il feroit livré à la difererion de fes accufareurs, qui est apparemment l'affaire dont il parle dans la lettre ep 58.p.86.4. 18. 'Mais l'Empereur changea de volonré, & ordonna de furscoir ep 59.p. 87.c. ce premier ordre. Ce que Saint Bafile ayant appris par un homme qui venoir de la Cour, il le manda à S. Melece par la mesme lettre, où il luy parle de l'écrit qu'Eustarhe avoir publié contre luy.

[Ce fut peurestre ensuite de ceci, que ses ennemis voyant qu'ils ne l'avoient pu perdre de certe manière J's'efforcerent d'en ve- ep.141.p.144.e. nir à bout en le faifant mander à la Cour fous prerexte de la paix : & il s'arrendoir d'estre obligé à y aller: 'Ce qui luy fair dire au ep.341.p.335. commencement de l'hiver en l'an 373, qu'il fouhaitoir d'estre du 335. nombre des fept mille hommes qui n'avoient point flechi le genou devant Baal; mais qu'au moins il scair bien que ceux qui portent leurs mains fur tout le monde, cherchent auffi à luy ravir son ame

& ſa vic.

V.la note 46.

[Socrate pourroir donner sieu de croire qu'il alla effectivement à Antioche, & que ce fur en cette rencontre que mourur Galarq fils de Valens; mais nous avons marqué "antre part ce qui nous empesche d'entrer en ce senriment, & les lertres de nostre Saint au lieu de fournir quelques vestiges de ce voyage, y sonr plurost contraires, puifque la fixieme qui paroift écrite au commencemenr de l'année suivante, porte que l'hiver estant survenu, lors- ep. 6. p 49. cd. qu'il reprenoir ses forces après sa maladie, l'avoir empesché de fortir de fon logis, bien loin de pouvoir fonger à aller à Samofates.

Vers le commencement du mesme hiver , comme on parloit \*P141-P144. du voyage qu'il devoit faire à la Cour, un Evefque l'envoya ou vint luy mesme le prier de rascher de se rendre en Mesoporamie. afin d'y raffembler rous les Prelars orthodoxes de cerre province & aller avec eux trouver l'Empereur. Et ayant en mesme temps p.244.2b. receu une lerrre d'un aurre Evelque, dans sa réponse qui est forr p.145.2. respectuense, il luy parle de ce dessein comme d'une chose qu'il ne jugeoir pas necessaire, sur quoi il le prie de luy mander promtement son avis; ourre qu'il ne croyoit pas avoir assez de force pour faire ce voyage durant l'hiver.' Il remercie ce mesme Eves- p.144.b. que de l'avoir confolé par fa lertre dans ses afflictions, desquelles il marque une cause particuliere que je n'entens point, & luy de- ed. mande l'affiftance de ses pricres pour se bien acquirer des devoirs de l'episcopat,

L'an de LC. Ce que nous venons de voir des efforts que les Ariens avoient 373, de Saine

ep.7.p.50.a.

faits contre le Saint, "nous fait croire qu'on peut mettre à la fin de No T & 45. cette année la lettre 7,] où il mande à Saint Eusebe la mort de sa mete, vu ce qu'il y dit de sa maladie, & de ce que Dieu n'avoit pas encore permis à ses ennemis de luy faire aucun mal digne de leur colere & de leur animofité.

Nyf.v.Mac.p. 185.187.

Cette sainte femme estant arrivée à une extreme vieillesse, rendit son ame à Dieu dans la solitude où elle s'estoit retirée, entre les bras de Sainte Macrine & de S. Pierre fes enfans, à qui elle donna une benediction particuliere, outre celle qu'elle avoit donnée à chacun de ses autres enfans. Elle fut enterrée auprés de son p.:01.b 102.a p. mari, à fept ou huit stades de son monastere, dans l'eglise des Quarante Martyrs : [& l'Eglise honote l'un & l'autre au nombre des Saints le 30 de may, l'quoiqu'il soit visible que Sainte Emmelie est

3.t.1.p.211.d. Baf.ep.7.p 50.4. a.b.

p.187 a.

motte vers l'hiver. 'Quelque age[& quelque constance]qu'eust S. Basile, il ne put s'empescher de pleurer cette mort ; & elle luy fut si sensible que mesme il retomba malade, & sur obligé de garder le lit, d'où il écrivit à S. Eusche. Neanmoins il y a apparence que cette maladie ne dura pas, puisqu'il n'en parle point dans sa lettre 6.]'Il se plaint dans la 7, des affaires dont il estoit accablé, & de l'hiver qui luy estoit contraite. 'Car quoiqu'il fust mesme plus doux que d'ordinaire, sil estoit toujouts rude à un malade, & il l'empescha tant qu'il dura de sortir de son logis.

ep.6.p.49.cd.

ARTICLE XCVIII.

D'Aihanase Evesque d'Ancyre, & de Musone Evesque de Neocelarée.

Bafep.7.p.50.b. ' CAINT Bafile parle dans la mesme lettre des nouveaux Evesques d'Ancyte & de Neocefatée, d'où nous pouvons juger 50.54 p.81 e/8: qu'Athanasc & Musone estoient morts en cette année. l'Le ptemier estoit d'une maison illustre, fils d'un autre Athanase qui faifoit profession de science & d'eloquence, & qui avoit eu à gouverner des villes & des provinces entieres. ["Le fils avoit esté fair viles Ariens Everque d'Ancyre par Acace Everque de Cerarée, à la place de \$64,94,104. Basile deposé en 360 dans le Concile de Constantinople, lorsque Marcel vivoit encote. Mais le defaut de son entrée avoit esté corrigé par la signature du symbole de Nicée, qu'il fit en 363, avec S. Melece & les autres Prelats du Concile d'Antioche, l'& par les

ep.53 p 21 d. grands processint grands & celebres combats qu'il foutint pour défendre la divinité du Verbe & du S. Efprit.

Il se trouva aussi au Concile de Tyanes comme un Prelat de l'Egisse Catholique. S. Bassis l'appelle messine l'un des plus fer-passas mes appuis de la foy orthodoxe, & une semence de la veritable chatite que Dieu conservoit pour la consolation de l'Égisse, & ep. 7-p. 106.2.4.

mes appuis de la roy ortinodoxe, cui metrinente el revitatore charite que Dieu confervoir pour la confolation de l'Eglife, & ep.47-p.1046.

il en fait d'autres eloges magnifiques qui feroient trop longs à raporter./Sain Gregoire de Nylle dia auflique ce Prelar avoit Nylin Euro, toujours ellimé la verité plus que toutes chofes/Effant arrivé 1946, toujours ellimé la verité plus que toutes chofes/Effant arrivé 1947, et al. 1847-1849.

Bafile vasiemblablement en écrivit au pere, qui en luy répondant s'excufa par des difours gengraux, & accufa un Coreverque nommé Timothée de luy avoit faite e faux raports, S. Bafile par

la lettre 54, decharge entierement Timothée, veut bien croire qu'il a pour fes enfans l'amour que la nature & leurs bonnes qualitez l'obligeoient d'avoir, & le-prie neammoins de ne pas donner occusion à ces mauvais bruits par fa conduite,

'Athanase le fils avoit de sa past beaucoup de respect pour Saint ep.53.p.\$i.d.g. Basile, & une grande union avec luy, Leur amitiereceut nean- p.81.22, moins quelque alteration. Car Athanase trompé peutestre par quelque heretique qui publioir ses mensonges sous le nom du Saint, s'emporta contre luy dans ses discours avec beaucoup de chaleur, sur ce qu'il écrivoit, disoir-il, des impietez avec quelques autres; & parla de luy avec injures & avec menaces. Comme tout le monde estoit témoin de ses discours, ceux d'Ancyre qui vinrent à Cesarée en avertirent Saint Basile : Ce qui l'obligea d'écrire à Athanase, qu'il le supplioit de luy mander s'il avoit quelque sujet de plainre contre luy, & ce qu'il rrouvoit à redire dans ses écrits, luy faisant en mesme temps connoistre que quand il seroit rombé dans quelque faute, il n'auroit pas du agir avec luy de la maniere qu'il faisoit.[Il n'est pas hors d'apparence que le sujet de l'aigreur d'Athanase, estoit l'écrit d'Apollinaire que Eustathe vouloit qu'on artribuast à Saint Basile. Neanmoins le Saint ou ne le reconnut pas, ou voulut le dissimuler pour quelque railon.

[Athanase se faisht de failettre autant qu'on en peut juger,]

par la douleur que Saint Basile témoigne de sa mort, & par la ma- e, de puoline
miere avantageuse dont il parle de luy à son Egise, Jorqu'il luy
écrit pour l'exhortet à demeuter dans l'union où ce Prelat l'avoit mise, & de prendre garde qu'il n'arrivat quelque division

Hift. Eccl. Tom. IX.

£c

dangereuse dans l'eicction de son successeur. [Cette lettre ne Bassie 3,4. nomine point celui dont elle fait l'eloge, mais il n'y a pas d'apparence que ce foit d'aucun autre que d'Achanafe. l'Il paroift que c'est le sentiment du P. Combesis. Celus qui fut mis en sa

place conferva au moins durant quelque temps la paix & l'union de son Eglise, smais ne s'unit pas avec Saint Basile, squi ne met cp 25-p.131.c. point [en 373] la Galacie entre les provinces de sa communion.

Bar.373.534 Baronius femble dire que le successeur d'Athanase estoit Leon Soz | 6.c.34 P. que Sozomene dit avoir esté l'un des plus celebres moines du Pont [Ce Leon est affurement le mesine que] Leonce d'Ancyre. Thdrt.1 5.c.17. dont Theodoret dit qu'il estoit orné d'un grand nombre de vertus, & l'un des plus illustres Prelats de l'Eglise sous Arcade. Mais Pall-dial p 27il se deshonora tout à fait, en portant avec chaleur le parti de Theophile contre Saint Jean Chryfostome, La maniere dont en parle Sozomene, donne lieu de juger qu'il ne fut fait Evesque

que sous les regnes suivans; ] & en effet on trouve Arabien qualifié Evefque d'Ancyre dans un Concile de l'an 394.

Bar 363.5 110. Pour ce qui est de Musone, nous avons ainsi appellé aprés Baronius celui dont parle l'epistre 62, sans le nommer, parce-Balep.62.p.93. qu'elle porte que ce Prelat qui avoit longtemps gouverné l'Eglife de Neocefarée, avoit continué par fa pieté cette chaine illustre de saints Prelats qui duroit depuis S. Gregoire Thaumaturge. Or dans une lettre écrite quelque temps après sa mort, ep.64.p.99.d.c. le Saint dit que la foy s'estoit toujours conservée pure en cette

Eglife depuis S. Gregoire jusques au bienheureux Musone, dont les instructions estoient encore toutes recentes. De forte que nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de douter fur ce fujet. S. Bafile donne de grandes louanges à ce Prelat, qu'il n'est pas

necessaire de raporter ici tout au long. Il dit que non seulement] fon age, mais fa vertu luy avoit donné le premier rang dans les affemblées de ses confreres par un confentement universel.[D'où il semble qu'on peut tirer que la metropole ecclefiastique n'estoit pas fixe dans le Ponr, mais que le plus aneien Evelque prefidoit dans les assemblées, & faisoit l'office de metropolitain, comme cela se pratiquoit alors dans l'Afrique, & comme il femble que cela se soit pratique dans le Pont, mesme à la fin du deuxième fiecle, [puisqu'il est marqué que Palmas Evelque d'Amastride estoit le premier dans le Concile du Pont comme le plus ancien. Il paroift neanmoins par les Notices, qu'au moins dans la suite du temps Neocesarée a esté constamment reconnue pour la metropole & civile & ecclesiastique du

Euflacaap.

cp.62.p.92.d.

a. Combf p.3 13. cp.7.p. 50.b.

401 E.

P.741.2.

79.100.

1/1.0. Geo.fac.

L'an de J.C.

L'an de J.C.

aint Pont Polemoniaque. Et cela estoit ce semble établi des le Concile Concile de Calcedoine.

'On voit qu'il y avoit quelque division entre Musone & Saint Base, 6a, p. 94. Basse qui les empesseoir de s'unir ensemble pour la paix de des. l'Eglise, ce qui venoit de quelque-preoccupation que Musone

avoit contre le Saint.

'Cet Evesque eflant mort, & Saint Bassie ne pouvant pas aller paraà Neocease, comme il le Gohanioti, f. contenta de vistere et Egiste par une fort belle, lettre, où aprés avoir montré sa piete definteresse, par les louanges qu'il donne à un Prelat qui n'avoir pas eu avec luy la coretpondance qu'il devoit, il tache de consoler la douleur de son peuple, & de le potter à pourvoir prometement à sa surce par le choix d'un patteur habile & capable de les défendre contre le loups, scess de les Atiens, si qui les envisionnoient pour les dechiere.' Il dit qu'il s'unira avoré pa-4. eux de plus en plus, ou qu'il s'en separeta entierement selon l'election qu'ils front.

[Il femble que les foits de Saint Bafte à aient point réufit en ce point j'ear quoique le nouvel Everque vait rien fait d'abord e 2-2-4-6. contre l'Églife, neanmoins la fuite fera voir qu'il y eut peu d'in-Nors s. telligence entre S. Bafte & Inv. ["C'eft e qui peut faire douter du fentiment de Biofonde] q'ui dit que le fucceffeur de Musione Bioud-psis.

fut Elpide à qui S. Bafile écrit la lettre 322, comme à un Everque qui luy estoit tout à fait uni.

# 

Des Prestres Sanctissime & Dorothée.

[ I L y a longremps que nous avons interrompu la fuite du commerce que Saint Bafile entretenoir avec les Occidentaux. Ce Saint & les autres Prelats d'Orient y avoient, comme nous avous vu, éctit divertés lettres par le Diacre Sabin des l'année precedente. Il sy avoient peutelkre encore envoy étit la fin de la même année] un écrit ou une lettre, où ils faifoient quelque exposition Bafique, 11-16.

[Il peut y avoir quelque lieu de croire que le Prestre Sanchissime qui vistoit divers Evesques de l'Orient sur la sin de 1724, estoit le fruit des lettres portées par Sabin. J'Saint Balle l'appelle l'ebon epropria a Sanchissime de son tres cher frere. Il estoit deputé des Orien-eparte qui caux, felon Batonius; le il peut bien avoir esté porteut de leurs alla 1799 par le Ec ij

---

Blond p.159. Baf.ep \$8.p.95 ep.199.311.314. # cp.10.p.\$4 a cp.100.p.118.

BILLC.

220

lettres en Occident.] Mais son nom qui elt tout latin donne sujet Basile 3,400 de croire qu'il estoit d'Occident plutost que de l'Orient.'On voit que tant au commencement de cette année , qu'en 176, il alloit avec beaucoup de zele en divers endroirs de l'Orient, demander des signatures & des lettres aux plus illustres Evesques, & il paroift que c'estoit pour les porter en Occident.'Il faisoit cp. 58 59. p.86.c \$7.85 ep.195.p. aussi cette année quelques propositions aux Prelats d'Orient,

ep.314.p.303.e. ep.311.314.p. 301.e 303 C.

p. 104 a.

p.117.

p.304.

que S. Basile ne desapprouvoir pas.[Mais on ne voit pas s'il faifoit tout cela par son propre zele pour l'Eglise, ou s'il avoit quelque ordre & quelque commission du Pape & des autres Occidentaux. Si l'on yeur raporter à cette année, comme il semble que cela se peut, diverses lettres de recommandation que Saint Batile luy donne, l'nous en tirerons qu'il estoit venu d'Occident [fur la fin de 172, aprés avoir fait ce voyage avec beaucoup de peines & de fatigues, & qu'il en woit raporté des nouvelles plus exactes qu'aucun autre n'eust encore fait, & en mesme temps fort agreables l'avoir de l'union des Prelats d'Occident entre eux, & de l'affection qu'ils témoignoient avoir pour ceux d'Oep.199.p.217.d. rient. [ Nous avons encore fix de ces lettres , la 58 à S. Melece, & la 195 à Theodore, desquelles nous avons deja parlé, ] la 199 aux Prestres d'Antioche, la 315 à Abraham Evesque de Batnes en Mesoporamie, qui estant chasse de son siege demeuroit alors à Antioche; la 311 à Pelage de Laodicée qu'il souhaire d'aller voir, (ce qui marque que ce Saint n'estoit pas encore bannien Armenie,) & la 114 à Vite Eyesque de Carrhes.

2.30L P.303cp.181.p.195.d.

[Quelques bonnes nouvelles que Sanctissime eust apportées de l'Occident, l'les Orientaux n'en avoient neanmoins encore receu en ce temps-ci ni lettres, ni deputez, ni aucune autre assistance, telle qu'ils la pouvoient raisonnablement attendre de la charité de leurs freres, Cependant comme leurs maux continuoient toujours, & que leur devoir les obligeoit de refifter à ce torrent par la force que J. C. leur donnoit, & à chercher avec ardeur & avec confiance tous les moyens propres pour secourir leurs Eglises, ils resolurent de recourir encore aux Occidentaux & de leur demander qu'ils fissent connoistre à [Valentinien]leur Empereur, l'excés de leur affliction, ou qu'au moins ils leur envoyassent des personnes pour les visiter & les confoler, & fourenir par leurs exhortations le courage des peu-

cp.70.p.111.c. p.111.111.

ep.181.p.196, ples fideles. ep.70.p.114.d.c. 'Mais ne pouvant pas aller eux mesines en Occident pour ra-

conter chacun les maux particuliers qu'ils fouffroient, depeur

L'an de J.C. 373, de Saint

qu'en quittant leurs Egliés, ils ne les laisfassent en proie aux héteriques, ils resolutent d'y envoyer Derochée qui estoit un Prestre fort zelé pour la verirable soy, fort instruit de toutes choses, se l'un des plus intelligens & des plus habiles de l'O - 49-34-34-4. Tient. Nous avons vu en 173, un Diacre d'Antioche de messime nom, envoyé Mome pour le messens que c'est le messen pour le messens que c'est le messen bouten de leve du daconat à la prestrice, siec en est que c'est le messen bouten de leve du daconat à la prestrice, siec en est que l'envoyant une seconde sois aux messes Evesques, on auroit di marquer que c'estoite la messen personne que son merite avoit sait juger digne d'un ministere superieur, et c'est ce qu'on ne fait point. Au contraire j'dans une lettre écrite au 19-34-335.4 plusostif est pas de certain que ce son mene, il est encore partié et Dorothée Diacre d'Antioche (Ainsiil est beaucoup plus probable, ou plutost il est ectain que ce son deux différent Dorothées.)

### ፟ቝ፠፠፠ቚቝቝቝ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠*ቚ*

#### ARTICLE C.

S. Basile & les Orientaux écrivent de nouveau en Occident.

'L Edeffein d'écrire encore aux Occidentaux vint de S. Eufebe nateparate, qui en écrivit à Saint Baille, et luy envoya le memoire des cétaffaires de l'Egliie dont il leur falloir parler, le priant de compofer la lettre pour la faire enfuire (igner par les Evefques Catholiques. Mais Saint Baille ne fachant, dir-il, comment écrire furce fujet, renvoya cetre commifilion à S. Melece, à qui il promit que quand il auroit dreffe Ja lettre, il la ligneroit & la feroit ligner aux autres, [Coffoit vers le commencement de l'an 373,] l'orfqui apparemment on n'avoir pas encor er folio qui on envoieroit en Occident. Il parle dans la mefine lettre des mauvais 4a deffeins que les Ariens formoinent conpre luy dans Antioche, de e. l'ordination de Faulte, & des propoditions du Preftre Sancliffime, e [qui apparemment après avoir eftè à Nicople & en divers autres endoits, effoit alle trouver Saint Melece, J'auprés duquel il ep19p-872.

[S. Melcee fit apparenment ce que S. Bafile luy demandoit.] 

§ le Prelitre Dornoshée potat la lettre à divers Evedques pour la p. 11.4. 
leur faire figner. Cette lettre n'est pas venue jusques à nous, si 
nous ne difons que c'el la 18 a de S. Basile; à quoy nous ne voyons 
sa d'autre difineuté, sinon qu'elle est attribuée à S. Basile feut, 

& qu'elle ne parle d'auteune affaire particuliere, n'estam qu'une 
sonjuration aux Occidentaux d'affistre les Egistés d'Orient, &

ep.164.p.196.a.

222

avoir jugé à propos de la dresser ainsi generale, reservant le particulier ou pour une instruction separée, ou pour la vive voix de celui qu'on envoieroit. Et quoiqu'elle soit seulement au nom de S. Basile, ou plutost qu'elle ne porte aucun nom, elle parle neanmoins au nom de plusieurs.] Il y a mesme des choses qui paroissent dites pour l'Eglise d'Antioche, [& qui ne conviennent point dutout à celle de Cesarée.]'Il paroist d'ailleurs assez certain que cette lettre est au plustard de corte année; & nous Nora 67. n'avons pas rrouvé moyen de la mettre dans les precedentes.]

ep.70.p.114.c. P.117.C. "

p.111.

P.113.

'Outre la lettre que les Orientaux écrivirent en commun par Dorothée à ceux d'Occident, S. Basile leur en écrivit une en particulier par la mesme voie ,'adresse aux Evesques de la Gaule & de l'Italie, fur le mesme sujer que celle dont nous venons de parler. Il y fait une fort belle description des persecutions que souffroit alors l'Orient de la part des Ariens; & il leur fait apprehender que s'ils laissent croistre ce feu aprés avoir ravagé l'Orient, il pourra bien s'étendre aussi sur l'Occident, par où il semble avoir prevu dans la lumiere de Dieu le renversement de l'Empire d'Occident par les debordemens des Gots, des Vandales. & des Bourguignons, qui faisoient tous profession de l'Aria-

p.111.c. p.114.2 C. nifme.] 'Cette lettre est de S. Basile seul, non seulement selon le titre qui nous a esté conservé tout entier, mais encore parcequ'il y parle comme un Evefque qui n'estoit pas banni, mais que l'on avoit laisse en son siege par mepris, ce qui ne convenoir ni à Saint Melece, ni à beaucoup d'autres principaux Evesques de l'Orient.

ep. 19.p.\$5.2.

Il se passa ce semble bien du temps avant que le Prestre Dorothée pust partir. l'En mesme temps qu'il portoit la lettre des Orientaux en divers endroits pour la faire figner par les Prelats orthodoxes, Sanctissime demandoit une seconde lettre des mesmes Prelats à ceux d'Occident. S. Basile prie S. Melece de composer encore cette lettre, s'il la juge necessaire. Il croit qu'il est bon d'y prier les Occidentaux de choisir ceux qu'ils veulent estimer pour Catholiques, & de ne recevoir comme tels, que ceux qui viendront avec le témoignage des Evelques de cette communion; parceque communiquant avec tous ceux qui fignoient le symbole, ils autorisoient des partist out à fait contraires, & fomentoient ainsi les divisions de l'Orient.[Ceci semble le devoir raporter à la division de l'Eglise d'Antioche, & encore

SAINT BASILE.

L'an de J.C.

37, de Saint aux Marcelliens, aux Apollinaristes, & à d'autres sectes qui signoient la foy de Nicée, ou par hypocrifie, ou parceque leurs erreurs regardoient d'autres articles de la foy.]

> La lettre 74 a quelque raport à cela. Mais outre qu'elle ne ep 74 p. 113 e. traire pas tout à fait la mesme chose, c'est une réponse aux lettres que les Occidentaux avoient envoyées aux Orientaux par quelques Prestres pour les consoler : [ce qu'il ne paroist pas qu'ils euslent encore fait en cette année ; & de plus , Saint Basile ne se declaroit pas encore si hautement contre Eustathe & contre Apollinaire, comme il fait dans cette lettre.]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE CI.

\*Evagre vient en Orient & se joint à Paulin : Saint Basile est mal sati sait de l'Occident.

OROTHE'E estoit ce semble pres de partir pour aller en Italie, l'iorfque le Prestre Evagre d'Antioche arriva de Balep. 8, p. 51.4. Rome. Il eston alle en Occident avec Saint Eusebe de Verceil,] des l'an 363 ou 364, & y avoit fort bien agi pour la foy Catholique.'Il raporra de Rome ce que Saint Balile ou les Orientaux en c. general y avoient envoyé, & témoigna que les plus exacts de ce pays là n'en avoient pas esté satisfaits; au lieu de quoy il demandoit qu'on leur écrivist une lettre qui continst en propres termes ce qu'ils avoient écrit. [Nous voudrions pouvoir donner Nota 68. quelque lumiere à des points de cette importance: mais les mciens monumens ne nous en fournissent aucune.] Evagre ajou- c.s.

toit qu'il falleit envoyer promrement aux Occidentaux une legation de personnes considerables, afin qu'ils cussent une rai-

fon plus apparente de les visiter ensuite solennellement.

Evagre arriva durant la grande maladie qu'eut Saint Bafile effo.d. [vers l'autonne de cette année 373.] Ce Saint qui écrivoit alors e. à S. Eusebe, le pria de luy mander son sentiment sur les propositions qu'il luy avoit faites; [& cependant il sursit apparemment le voyage de Dorothée, l'Il s'entretint avec Evagre sur les affai- ep.342.p.935 & res de l'Eglise d'Antioche, & ils convinrent qu'Evagre communiqueroit avec ceux de Saint Melece. Mais Evagre ne tint pas cet accord; & estant arrivé à Antioche, il ne voulut point se joindre à leur communion, comme le Diacre Dorothée le raporta à S. Bafile, & s'unit au contraire à Paulin auquel il fucceda depuis.] "Il écrivit neanmoins une longue lettre à S. Basile pour le prier p 334-335.

P-335.C. d.c.

tioche, & d'y venir mesme pour cela, ou au moins de leur écrire, & d'aller encore trouver S. Melece pour le porter à la paix.'Il femble mesme qu'il le taxast de partialité & de quelque prevention contre Paulin.'Il luy parloit auffi [de nouveau] d'envoyer à Rome, & luy faifoit excute de la longueur de sa lettre.

P.334 b. c.d.

[Saint Bafile luy répond avec civilité, & mesme avec un grandrespect, mais sans le s'atisfaite beaucoup.]'Il proteste que personne ne souhaite plus que luy la réunion de l'Eglise d'Antioche, p.335 c.d.

p.334.d.e. p.335.a.b.

que son esprit n'est prevenu sur ce sujet contre personne, n'avant jamais voulu s'informet de ce qu'on reprochoit à l'un ou à l'autre, & qu'ainsi il ne prenoit point d'autre part en cette réunionque l'execution des Canons & des regles de l'Eglise. Mais que c'estoit un ouvrage extremement difficile, & dont pout luy il for croyoit absolument incapable: Qu'il ne pouvoit non plus traiter cette affaire avec S. Melece, qui n'estoit point en état de le venir trouver, [à cause que son exil ne luy permettoit pas de sortir d'Armenie; comme luy ne pouvoit pas non plus l'aller visiter, à caufe de l'hiver où l'on entroit, & de la foiblesse que sa longue maladie luy avoit caufée : Qu'il luy en écriroit neanmoins, quoiqu'il ne crust pas que cela pust servir de rien.'Il luy témoigne avoir esté fort surpris d'apprendre qu'il ne vouloit pas communiquer avec le peuple de Saint Melece. Il luy répond fort froidement sur le voyage d'Occident ; que pour luy il n'avoir personne qui le pust faite : que si d'autres le vouloient entreprendim c'estoit à eux à voir à qui ils s'adresseroient, ce qu'ils de-

P.335.d.

mettroir. [11 n'avoit pas apparemment receu sur ce sujet la réponse de Saint Eusebe, laquelle autant que l'on en peut juger par l'evenement, alloit à continuer l'envoi du Prestre Dorothée, & pour le rendre plus solennel, y joindre S. Gregoire de Nysse, que les persecutions des Ariens obligeoient peutestre alors de s'absenter de son diocese, & d'autres Prelats si l'on pouvoit. C'est ce que nous tirons de la lettre 250, où l'on voit que Dorothée avoit dessein d'allet à Rome durant l'hiver, en passant par la Cappadoce & par Constantinople, de quoy S. Basile le detourne dans cette lettre; parce, dit-il, que depuis Constantinople jusques en Cappadoce, tout estoit plein d'ennemis, s'peutestre par les cour- v. Valens fes que les Isaures y faisoient. Ainsi il luy conseille d'attendre le 514. primtemps de l'an 374, & mesme de prendre plutost la mer. poutvu

manderoient, de qui ils porteroient les lettres, & ce que l'on y

tp.150.p.150.

L'an de 1.C. Bafile 3,4.

373,de Saint pourvu que S. Gregoire son frere la pust souffrir, & voulust entreprendre ce voyage; de quoy on doutoitencore, tant parcequ'on ne voyoit pas qui pouvoit y aller avec luy, que parcequ'il

n'estoit pas propre à traiter avec des gents tels que ceux à qui on l'envoyoit: c'est à dire visiblement avec le Pape Damase, dont S. Basile parle ici, comme il fait dans sa lettre 10.]'Il dit à Doro- be thée qu'il a écrit au Comte Terence, peuteftre afin que ce seigneur Catholique luy donnast des lettres de faveur.

Nous ne favons rien davantage fur ceste affaire, finon que l'Do- ep. 10. p. 53. a. rothée alla affurément à Rome, & en revint[en l'an 375.]

### 李子子母子子母子母子母子母子子母子子母子子母子子母子子母子子母子子母子子母子 ARTICLE CIL

Famine en Cappadoce: Saint Basile va à Nazianze: Son union avec Saint Amphiloque.

l'AN DE JESUS CHRIST 374, DE S. BASILE 4, 5.

[ CAINT Basile ne se contentoit pas d'avoir esté visiter Saint Eusebe ala fin de l'an 372: il luy avoit témoigné plusieurs fois le desir qu'il avoit d'y retourner durant l'année 373. Il sit la mesme chose au commencement de l'an 374, par la lettre 6, l'où Basep. 6 p. 49. il luy mande que n'ay ant pu l'aller voir chez luy l'année precedente à caufe de la maladie qu'il avoit eue, & de l'hiver qui l'avoit fuivie, lequel quoique plus doux qu'à l'ordinaire, l'avoit contraint de garder la chambre, il espere le faire quand la saison le luy permettra, pourvu que Dieu luy donne affez de vie, & qu'il n'en foit pas empesche par la famine, durant laquelle il estoit obli- ep. 167. p. 165.c. gé de demeuter à Cefarée, afin de pourvoir aux necessitez de son

peuple,

'Ce fut en effet cette famine qui luy ofta le moyen d'accompagner à Samofates un de ses parens nommé Hypace, lequel estant extremement incommodé, & n'ayant pu recevoir de foulagement de ceux qui avoient la grace de la guerifon des malades, voulut aller implorer le secours des prieres de S.Eusebe. S.Basilene pouvant l'y mener, luy donna une lettre pour ce Saint, qu'il prie d'affifter son parent avec sa charité ordinaire pour les malades, & de faire venir chez luy les plus faints des freres, afin qu'ils luy rendent la fanté en sa presence, ou de luy donner des lettres de recomman-Nors so dation, afin qu'il les aille trouver".

[La famine dont nous venons de parler, nous feroit dire que ce fut au primtemps de cette année, que Saint Bassle prononça cet Hill Eccl. Tom. IX.

L'an de J.C.

Baldiv S.E. L.P. excellent discours fur la famine, & la secheresse, ]'s'il n'y remar- 374 de Saine 350 351. quoit que l'hiver precedent avoit esté rude par les glaces qui avoient feché toutes les eaux, au lieu que celui de cette année cp 6.p.49.d. avoit me înc esté beaucoup plus doux qu'à l'ordinaire.

Naz or.19.P. 287.3. ep.161.p.374-

'La premiere fortie du Saint aprés l'hiver, fut apparemment pour aller à Nazianze confoler S. Gregoire son ami de la mort de fon pere, aux funerailles duquelil se trouva. Cette mort arriva vers le mesine temps que l'election de Saint Amphiloque à l'evesché d'Icone; Se si ce Saint a succedé à Faustin, comme il y a peu de lieu d'en douter, il faut qu'il ait esté elu à la fin de cet hiver, Balep.6.p.49.d. puisque S. Basile qui estoit vers le mesme temps à Nazianze, ]'ne

fortit pas durant l'hiver, ["Saint Amphiloque avant son episcopat estoit l'intime de Saint v. s. Am-

ep.394-p.4e1.c ep.393.p.402.c. a cp.392.p.399. 6 ep. 3 93 p. 401 ecp.391.p.396-

399.

Gregoire de Nazianze. Il fut sans doute aussi fort uni avec Saint Philoque, Bafile, J'qui l'appelle son cher fils. Mais le soin qu'il estoit obligé de prendre de son pere, l'empescha de venir demeurer auprés de luy: b & d'ailleurs il le fuyoit, depeur qu'il ne l'appellast au ministere de l'Eglise. Il estoit ami d'un jeune homme nomméHeraclide, qui luy ayant decouvert le dessein où il estoit de se retirer du monde & du bareau où il estoit engagé, luy avoit promis de se retirer avec luy dans quelque caverne. Mais estant venu à Cesarée par le conscil mesine de S. Amphiloque, pour demander de sa part quelques avisà S. Basile qui en estoit deja Evesque, ce Saint le retint suprés de luy. Et Saint Amphiloque luy ayant écrit pour favoir s'il demeuroit ferme dans la refolution de fervir Dieu, & le faire ressouvenir de ses promesses, en le menaçant en riant de luy faire un procés, s'il y manquoit; S. Basile luy composa une fort belle lettre, pour s'excuser d'aller demeuret avec luy; & sous le nom d'Heraclide il nous y donne d'excellens preceptes pour la conduite de ceux qui veulent serieusement sortir du monde.' Son hospital estoit au moins commencé des ce temps là [& ainsi c'estoit vers l'an 371.]

p.598.c.

### の機能の影響の影響のの影響の影響の影響の影響の影響がの影響の影響の影響の影響の影響が

#### ARTICLE CIII.

Saint Basile écrit à Saint Amphiloque sur sa promotion à l'episcopat, & est visité de luy estant malade.

Austin Everque d'Icone estoit mort l'année precedente, vers le temps de la grande maladie de Saint Balile. Ce Saint écrivant alors à Saint Eusche, luy mande que l'Eglise d'Icone

L'an de J.C.

374, de Saint l'avoit prié de la venir visiter, & de luy donner un Evesque : suit e quoi ille prie de luy dire s'il ne devoit faire aucune difficulté de se méler de ces ordinations étrangeres [ qui estoient hors de la Cappadoce, & mesme hors du diocese du Pont. Nous ne savons pas ce que Saint Eufebe luy répondit fur cela; mais foit pour cette raifon, foit pour quelque autre, & appareinment pour la foibleffe de fon corps, il paroift qu'il ne fe trouva pas à l'ordination de S. Amphiloque, Car ce Saint se voyant charge du poids de l'Eglise d'Icone Jecrivit à S. Bafile, & se plaignit de sa pesanteur qui sur- 49-393 p. 401-6 passoit ses forces, & de ce qu'aprés avoir fuy S. Basile mesme, pour a evirer l'état ecclefiastique, il s'estoit trouvé pris au milieu de la Pitidie.

'Saint Basile au contraire benit Dieu du choix qu'il avoit fait de 1.359-403. luy; & la réponfe qu'il luy fit est toute pleine des marques de sa joie, qui fe repandoit, dit-il, fur toute la patrie, la quelle fouffroit volontiers d'estre privée de luy, puisqu'elle s'acquei oit parluy des peuples entiers; outre que tous ceux qui esperent en J. C. ne font qu'un peuple & qu'une Eglife. Il l'exhorte donc à corriger par fa fageffe les mauvarfes coutumes qu'il trouveroit dans fon Eglife, & à gouverner son peuple avec autant de courage que de prudence, pour ne fe pas perdre dans la tempeste de l'heresie, que Dieu appaifera, dit-il, lorfqu'il fe trouvera quelque voix digne de le reveiller. Pour le poids de fa charge, il l'affure qu'il avoit affez de force pour le porter, mais que de plus Dieu le porteroit avec luy. Il rémoigne fouhaiter de l'aller voir en fon Eglife. Il le prie neanmoins de le venir voir le plustost qu'il pourra, sans attendre ni qu'il le mande, ni que le temps foir plus favorable, parceque une longue maladie le preffoit de fortir du monde : | Je ne voy point que cette lettre nous permette de dire que Saint Bafile ait affisté à l'election de S. Amphiloque.

La maladie dont elle parle, est apparemment son infirmité & sa foiblesse ordinaire, comme "le terme dont il se sert le semble marquer. C'est pourquoi cela n'empesche pas que vers ce mesme temps-ci il n'ait fait le voyage de Nazianze, dont il n'y avoit qu'une maladie plus qu'ordinaire qui fust capable de le dispenfer.1

'Il retomba neanmoins des Pafque, qui effort en cette année P. 15 p. 156. le 13 d'avril, felon la lettre 258, qui paroift convenir à cette année plutoft qu'à aucune des precedentes. Le Saint y rémoigne un extreme desir d'aller voir Saint Ensebe à qui il l'avoit promis; & il ne l'écrit que pour s'excuser de ce qu'il ne pouvoit encore

faire ce voyage à cause de sa maladie, laquelle consistoit en fie- Basile 4,5, vres, en flux de ventre, & en coliques. Il l'envoyapar un nommé Baruc.

ep.378.p.367.

S. Amphiloque semble n'avoir pas beaucoup differé à venir eps.378.p368.d. viliter S. Balile, comme le Saint l'en avoit prié.]'Il le trouva enep.39+p.403 d. core malade, & demeura affez long temps auprés de luy, quoique ce temps fust court, vu l'affection que ces deux Saints avoient I'un pour l'autre.]

'Le peuple de Cesarée sut extremement satisfait de S. Amphi-

menta le faint Evefque Gregoire.]

loque, & le gousta plus qu'aucun de ceux dont il avoit recen inftruction. Il porta apparemment en s'en retournant la lettre que S. Basile écrivoit au Comte Jovin, pour le remercier de celle que ce seigneur luy avoit écrite, & s'excuser de ce que sa maladie l'empeschoit de l'aller visiter. Ce fut peutestre en cette occasion qu'il fut à Nysse, où S. Basile semble dire l'année suivante qu'il avoit esté, se dont nous avons vu l'année precedente que l'on tour-

ARTICLE CIV.

S. Basile écris son livre du Saint Esprit, & diverses lestres pour instruire S. Amphiloque,

Bal.ep.394 P. 403.

CAINT Basile ne se contenta pas de cette premiere visite de Saint Amphiloque, il le pria par une lettre exprés de satisfaire le desir que son peuple avoit de le revoir, d'anoblir son hospital par sa presence, de luy venir rendre comme un bon sils les offices qu'il devoit à sa vieillesse, (c'est ainsi qu'il parle,) & de honorer les Martyrs [ Saint Eupfyque & ses compagnons , ] en se trouvant à leur feste, dont il luy designe le jour. Ce qui peut marquer que c'eftoit des la premiere année de l'episcopat de S. Amphiloque,

S. Amphiloque ne manqua point sans doute, s'il le put, de satisfaire à ce qu'il defiroit autant que S. Basile : & ce fut peutestre

de Spi.c.I.t.z.p. 293.

C-1.P.294.b.

c.1.p.193.d.

en cette occasion | que S. Basile priant avec le peuple, & terminant les oraisons, en rendant gloire à Dieu le Pere, tantost avec le Fils & avec le Saint Esprit, tantost par le Fils dans le S. Esprit, quelques uns des affiftans qui suivoient les erreurs d'Aece, témoignerent estre surpris de ces expressions, qui estoient, disoient-ils, & nouvelles, & contraires l'une à l'autre. Ce fut sur cela que S. Amphiloque le pria de faire voir par quelque écrit

L'an de J.C.

174 de Saint quel est le sens & la force de ces façons de parler, soit pour guerir ceux qui s'en scandalizoient, s'ils estoient capables d'estre gueris, foit au moins pour affermir les autres dans la verité. Saint Bafile ep 395 p 406 e. fit donc à sa priere le traité qu'il intitula Du S. Esprit. Il l'acheva fur la fin de l'an 375, & le dedia à S. Amphiloque. Il femble dire de Spi.c.z.p. 291. qu'un de ses freres travailloit avec luy à cet ouvrage, [& peutestre \* P.293.6. qu'on pourroit l'entendre de S. Gregoire de Nysle; mais il semble plus simple & plus naturel de le raporter à S. Amphiloque qui luy avoir donné le sujer & l'occasion de trairer ce point.]

Saint Basile loue avec joie l'humilité de S. Amphiloque & son can, 26, 17, 1.3 p. ardeur exacte & laborieuse pour la science de l'Eglise, qui faisoit de delde spiere qu'estant dans la dignité & l'état de docteur, il estoit ravi de se page. rendre disciple. Il proposor continuellement des questions à S. can. 4. c. 17. p. Bafile, non pour le tenter & connoiltre ses sentimens comme beau- a de spi.e.s.p. coup d'autres, mais par un veritable desir d'apprendre ce qu'il 252.2. ignoroit: ce qui servoit mesme à S. Basile; car pour luy répondre, can a ca page il estoir souvent obligé d'examiner des choses ausquelles il n'avoit 10. jamais fongé, de se remettre ce qu'il avoit appris des anciens, &

de tirer de nouvelles conclusions de leurs principes.

Aussi il n'y a personne à qui S. Basile éclaircisse rant de difficultez dans ses lettres, tantost sur la doctrine de la foy, tantost fur l'explication des Ecritures, tantost sur la discipline de l'Eglife. Outre les rrois celebres epiftres receues par les Grecs au nombre des canoniques, il luy écrit encore fur ces fortes de questions les lettres 391, 399, 400, 401, dont les trois dernieres semblent n'en faire qu'une seule. Ces trois, non plus que la 391, dont le commencement est tres beau, & dont Leonce de Leon.in N.& E. Byzance cite un passage, [ne portent aucun caractere de temps . 1.1.p.971.e. finon qu'elles font apparemment depuis l'episcopat de Saint Amphiloque. Pour les canoniques, la troisieme ayant esté écrite l'année suivance, comme nous verrons, nous fait juger à peu pres du temps des deux autres.]'Il les fit durant une longue maladie Balean. s.c.17. & dangereuse, qui est peutestre celle qu'il eut après Pasque en p.17.d.

l'an 375.

'Lefuiet du 7' Canon semble estre de divers Ecclesiastiques cana. p. 27.28. d'Antioche pour eviter la persecution des Ariens, qui s'étendoit particulierement sur le Clergé, avoient juré de ne plus exercer la clericature. Surquoi Saint Basile estant consulté par le Clergé d'Antioche, avoit répondu que ces personnes ne devoient pas exercer publiquement leurs fonctions, mais qu'ils le pouvoient faire en particulier. D'où il conclud que le Prestre Bianor l'un

Ffiij

230

d'entre eux s'estant retiré à Icone, y pouvoit estre receu dans le Basile 4,5. Clergé & y exercer publiquement le facerdoce, aptés avoir fait Conc.t.7.p.69. penitence de son serment. Le VII. Concile cite un endroit de cette premiere epiftre canonique.

# 

#### ARTICLE CV.

Saint Basile écrit à Saint Eusebe bannien Thrace , & maintient l'union à Samofates : D'Otree Evefque de Melitene.

A lettre 258 ne nous a pas permis de mettre avant cette année l'exil de S. Eufebe dans la Thrace, mais nous ne voyons rien qui nous oblige à le differer davantage. On en peut voir l'hiftoire " en un autre endroit, & il fustit de dire ici qu'en s'en allant v.s Eusebe dans la Thrace où on l'avoit relegué, il passa par la Cappadoce, de Samosaoù neanmoins Saint Gregoire de Nazianze ne le put voir, estant retenu au lit par une maladie rres dangereufe. Il y a apparence que Saint Balile fur plus heureux.] Il est toujours certain qu'il avoit un peu jout de la converfacion du Prestre Antioque neveu de S. Eufebe, qui accompagnoir fon oncle & le fortifioit mefine

p.266.c. dans ce grand combar.

ep.151 p.151.C. ep 316.p.304.d. cp.:63.p.261. # cp.1(1.p.1(LA 6 p. 250. 251.

Naz ep.18.p.

Baf ep. 269. p.

7 21.2.5.

267 b.

Basile, par un homme forr bien instruit du lieu & de l'état où il estoit, ou bien par les officiers de quelque magistrat. Saint Basile receut beaucoup de joie de fa lettre ; & ayant pris l'occasion d'un nommé Eupraxe disciple de ce Saint, qui s'en alloit le rrouver, il luy récrivit une lettre de louange sur la coutonne qu'il remportoir par son exil. Cette lettre se trouve aussi attribuée à Saint Gregoire de Nazianze : & je ne fçay fi elle n'a pas plus fon air que celui de Saint Basile.

[Quand S. Eufebe fut arrivé dans la Thrace J'il écrivit à Saint

Naziep.30-p.

Bafep : 69.p. 266.167.

Ce fut apparemment par la mesine voie l'que Saint Basile écrivit à S. Antioque, pour le congratuler du bonheur qu'il avoit de jouir avec une paix & une liberré toute entiere des grands dons que Dien avoir mis dans S. Eufebe, & de luy fervir de confolation. [Mais Saint Antioque ne demeura pas toujours auprés de fon Tidre Lacis re oncle. Dieu le rappella en Orient & à Samosates pour le rendre luy mesme un illustre Confesseur, comme Saint Basile sembloit luy avoir predit dans fa lertre.

677 4 oli. Lep. 1691p. 105.55 4g.151.p.161.2.

S. Eufebe écrivit encore par une autre occasion à Saint Basile, must particle. 'qui l'en remercia en l'affurant que ses lettres luy faisoient mesme de l'honneur à l'égard de beaucoup de personnes; & que pour

SAINT BASILE.

L'ande J.C 37 4.de Saint

luy il seroit ravi de l'aller embrasser [jusques dans la Thrace,]s'il en estoit digne & s'il n'estoit pas retenu par ses afflictions & ses occupations continuelles; ce qui paroift mieux convenir à S. Basile qu'à S. Gregoire de Nazianze, ]'à qui l'on attribue aussi cette let- Naz ep 204 p. tre. S. Basile éctivit encore d'autres lettres à S. Eusebe , [qui ne 300. font pas venues jusques à nous, Ini peutestre jusqu'à S. Eusebe, 261.2. 'à cause de la difficulté qu'il y avoit à les faire tenir.

La joie que Saint Basile sentoit de la gloire de S. Eusebe & du ep.269 p.266 d. bonheur de ceux qui l'accompagnoient, ne l'empeschoit pas d'avoir de la douleur de la perte que l'Eglise de Samosates en recevoit, & des confolations dont cette separation le privoit luy ep.316.p.304.c.

S. Eufebe mefine. La confrance du peuple de Samofates, ["dont Theodoret e.d. nous apprend les patticularitez, le confoloit dans sa douleur; & acs § 6. pour en avoir plus aisement des nouvelles, il établit un saint commerce avec Otrée Evesque de Melitene en la petite Armenie, & le pria de luy mander ce qui se passeroit à Samosates, s'engageant de son costé de luy faire part de ce qu'il apprendroit de Thrace

touchant S. Eufebe,

'L'union que S. Basile rémoigne ici avec Otrée, & ce qu'il dir paose. qu'ils estoient tous deux egalement touchez de l'absence de Saint Eusebe leur pere commun, peut faire juger que cet Evesque estoit un illustre défenseur de la verité. Le effet il fut établi de- Bat. 381. 5 89. puis comme un des centres de la communion & de la foy Catholique.[ Il avoit sans doute succedé à Urane] qui assista au Concile sort 3,025,p. d'Antioche en 361," Le nom d'Otrée se trouve entre ceux qui 104 c. composoient le Concile de Tyanes.[Il assista encore à celui de p 61 b. Constantinople en 381.]'Ce fut luy qui eut soin de l'education du Boll.10.jan.p. grand S. Eurhyme, que samere luy presenta à l'age de deux ou 301.5 4-6. trois ans, sur la fin de l'an 379, & des cet age il le fit Lecteur.

Comme une Eglise privée de son pasteur ne peut manquer d'estre exposée à diverses attaques des demons, l'il se forma Basep. 280-p. quelque petite division dans celle de Samosates. S. Basile apprit 173 avec beaucoup de douleur ces commencemens de troubles, pat le raport de Theodore Soudiacre : & comme il voyoit que cette p. 173.174. étincelle estoit capable de produire un dangereux embrasement, il en écrivit à quelques uns du Clergé pour les conjurer de l'éteindre au plustost, en se pardonnant les uns aux autres, sans mesme se merete en peine de se justifier, Cette lettre est tout à fait digne de sacharité, & de son amour pour l'unité de l'Eglise, Il dit qu'il p.273.4. fust alle à Samosates pour ce sujet si le temps le luy eust permis. 'Il salue à la fin par ceux à qui il écrit rout le peuple de Dieu, parth

tous les officiers, & tout le corps du Clergé: [Ainsi il n'écrivoit Basile 5, 6. qu'à quelques uns de ce corps. Ce fut peutestre sur le sujet de cette divition l'que Saint Basile receut des lettres de Samosates toutes cachetées pour S. Eusebe, à qui il les envoya par diverses mains.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE CVI.

Saint Basile malade fait ses deux premieres epistres canoniques , & écrit à S. Eufebe.

L'AN DE JESUS CHRIST 375, DE S. BASILE 5.6.

Bal epaes.p. 161.C a Buch. Bal.cp.197.p. 407.d.

'HIVER de l'année 375 fut fort grand, en sorte que tous les chemins furent rompus juiques à Pasques, qui tomboit au 5 d'avril; & de plus, S. Basile sut travaillé de plusieurs incommoditez qui se succedoient l'une à l'autre, & accablé de soins & d'occupations, tant pour les affaires de son diocese, qu'à cause de ceux qui ne cherchoient qu'à nuire aux Eglises : de sorte que dans tout l'hiver il n'eut pas seulement le moyen d'envoyer ni d'écrire une lettre à S. Amphiloque, qui s'occupoir de son costé aux affaires de l'Eglise, & qui commençoit à regler la Lycaonie

P. 403.2b.

d'une maniere apostolique. P. 107.408.

[L'hiver estant passes, ]'S. Basile estoit pres de luy envoyer un homme pour savoir de ses nouvelles, mais un de ses amis nommé Melece qui conduisoit les recrues, s'offrit pour porter ses lettres. Saint Bafile fe fervir de cette occasion, & pria S. Amphiloque que quand il auroit reglé les affaires de sa province, il ne manquast pas de le venir voir pour prendre soin de son Eglise, en cas que Dieu voulust disposer de luy, comme il le souhaitoir. Il l'invite par avance à la feste de Saint Eupsyque. Ce n'est pas sans raison qu'il parle comme un homme prest à mourir, l'ear l'état où il se trouvoit alors luy faisoit croire que le terme de sa vie estoit déja bien proche. En effet il estoit travaillé d'une grande fievre qui

epasg p.161 a. cp.8, p.154.2.

le conduisit, comme il dit, presque jusques aux portes de la mort. La mifericorde de Dieu l'en retira neanmoins : Mais au lieu de s'en rejouir, il eut du regret de recouvrer sa santé, dans la vue des maux aufquels la prolongation de sa vie l'exposoit encore.

fan.1.p,19.10. 2.c 17.p.17.d.

'Ce fut ce semble vers ce temps-ci que Saint Amphiloque luy ayant proposé diverses questions, luy donna occasion de luy écrire sa premiere epistre canonique. Le Saint ne la luy put envoyer à cause de sa maladie, & parcequ'il manquoir de monde

pour

L'an de J.C. 371, de Saint Baule 1,6.

pour la porter, ce qui donna le loisse à Saint Amphiloque de luy faire de nouvelles consultations, ausquelles il répondit par sa seconde epistre canonique.

"La diffance des lieux qui feparoient S. Báfile & S. Eufebe de equasiques Samofaces, & la difficulté de trouver des perfonnes qui puffent porter des lettres de l'un à l'autre, ne leur permettoient pas de fe donner aufif fouvent qu'ils fouhaitoient des marques de leur amité autuelle. Et de plus, comme les lettres changeoient pluséeurs fois de main avant que d'eftre rendues, il 3 en perdoit quelques unes. C'eft pourquois. Eufebe voyant que depuis fon exil il n'avoit receut que quarte lettres de Saint Bafile, luy en fic des reproches d'amité, & luy dit qu'il devoit plutoft envoyer exprés quelqu'un de fes Ecclefiaftiques. S. Bafile luy répondqu'il avoit écrit plus de quatre fois, & que fes Ecclefiaftiques effoient fi peu propres à ces fortes de voyages, qu'il avoit efté obligé de faire venit de la campagne celui par lequel il luy écrivoit alors. Il témoigne n'avoir pas d'éféperance de guerit de la maladie quétagnate.

Saint Bafile travaille pour l'Eglife d'Ifaure, & va en Lycaonie : La province d'Ifaurie s'unit à l'Eglife.

A maladie de S. Bafile ne l'empefehoir pas de s'appliquer aux affaires de l'Eglise, & mesine d'entreprendre le retabliffement d'une province entiere, laquelle foit par les ravages des Isaures, soit par la corruption de l'heresie, l'n'avoit point Balep. 406 p. d'Evesque, ni dans sa principale ville, & qui tenoit seule alors le 411.d. rang de ville, ni dans les autres lieux où il y en avoit eu autrefois.'S. Basile l'appelle l'Eglise des Isaures : [ce qui pourroir don- a. ner fujet de croire qu'il parle de toute la province d'Isaurie; mais comme tout ce qu'il dit ne peut convenir à cette province] qui Amml. 14. p. 19 avoit beaucoup de villes, [& qui envoya mesme onze Evesques au second Concile œcumenique, il faut l'entendre de la ville d'Isaure ou des Isaures, J'qui avoit esté autrefois fort considera- p.19/m.p.38. ble, & qui estoit alors ruinée. De sorte qu'il est aisé que l'Evesque Basep 405 p de cette ville cust esté autrefois consideré comme metropolitain, & cust ordonné, comme S. Basile semble le dire, les Evesques qui estoient dans les petites villes ou bourgs d'alentour, alors reunis à l'evesché d'Isaure.

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

SAINT BASILE.

p. 412.

p.918.b.

S. Amphiloque ayant donc écrit à nostre Saint sur le sujet de Basile 5,6, cette Eglife, ille remercie de son soin, & luy mande que quoiqu'il fust meilleur de la mettre toute entiere à un seul Evesque, suppose qu'on trouvast quelque homme excellent qui pust se charger de ce foin, & prendre enfuite le fecours dont il avoit besoin en rétablissant des Evesques dans les lieux voisins, il croit neanmoins qu'estant difficile de trouver un homme assez capable pour cela, il vaut mieux diviser cette Eglise en plusieurs, comme elle avoit esté autrefois, & mesme établir d'abord des Evelques dans les petits lieux où il y en avoit eu, depeur que si l'on commençoit par la ville, l'Evefque elu n'empefchast qu'on n'en mist dans les autres lieux. Que si l'on estoit trop presse, il falloit borner le diocese qu'on vouloit laisser à l'Evesque d'Isaure, afin qu'on fust maistre d'en établir quand on voudroit dans les autres lieux.

Amm-l.14.p.19. 'Ammien met la ville d'Isaure dans l'Isaurie, [à laquelle on peut juger qu'elle avoit donné le nom. Mais elle en avoit sans doute esté demembrée pour estre jointe à la province de Ly-

caonie, l'qui, comme nous avons vu, avoit esté composée de diverses pieces detachées des autres provinces. En effet elle est mise comme une ville de la Lycaonie dans les Conciles poste-Conc.t.t.p 665.

rieurs, & mesme dans celui de Constantinople, où nous trouvons Ilvaire d'Isaure, nommé Hilaire dans les signatures du testaa Nat teft.t.I. ment de Saint Gregoire de Nazianze. ["C'est apparemment celui V. la note que S. Amphiloque y mit en cette rencontre.]

Baf.ep. 406.p. 'Un Eyefque nommé Sympie ayant écrit à S. Basile une lettre \$14.C. de civilité & de communion, le Saint envoie la réponfe qu'il y fit à S. Amphiloque, afin qu'il la luy fasse tenir s'il le juge à propos, & qu'il luy écrive luy mesme. Le nom de Sympose Evesque de Seleucie metropole de l'Ifaurie, qui fouserit au Concile de Constantinople, a quelque raport à celui de Sympie.]'Le Saint cp.75.p.131.c.

témoigne autrepart qu'il estoit uni de communion avec les Everques d'Isaurie: [& S. Gregoire qui se retira bientost après à Seleucie, n'auroit jamais choiti un lieu separé de la communion de S. Basile & de l'Église Catholique.]

'La Lettre que S. Bafile écrivit à Sympie" est affez vraisembla- No : 1 74. cp.392.p.408.d c. blement la] 398, adressée à un Everque qu'il remercie d'avoir fait paroiftre dans la lettre qu'il en avoit receue, des marques de la charité ancienne, en luy donnant le premier des témoignages de son amitié, & en remportant sur luy par l'humilité avec laquelle il l'avoit prevenu, une victoire vraiment Chrétienne,

SAINT BASILE

L'ande J.C.

379.de Saint II l'assure que puisqu'ils sont unis dans la foy, il ne manquera p.409.2. point de s'unir encore à luy en toutes fortes de manieres. Qu'il

le prie seulement de se bien unir avec les autres Prelats de sa province qui estoient dans les mesmes sentimens, & de s'en bien affurer, afin, dit-il, que je puisse connoistro ceux avec qui je me joindrai. Il ajoute qu'ensuite cet Evesque mesme choisiroit un lieu & un temps propre pour se voir tous ensemble, ou que d'un commun confentement on prendroit celui qui feroit le plus commo de pour les uns & pour les autres, & que là on établiroir la communion & le commerce qui doit eftre, felon la courunie des Peres, entre des Eglises Catholiques.

'S. Bafile dans son epistre 406, parle encore à S. Amphiloque des ep. 406, p. 413. affaires de Nysse & de quelques autres, sur lesquelles il ne s'explique pas. Il luy refoud aussi quelques difficultez sur l'Ecriture. . cd.

[Il y a apparence que S. Amphiloque fouhaita fa prefence pour regler l'Eglife d'Ifaure, & que c'est l'la grande affaire pour la cp.396.p.407.b. quelle le Saint dit dans sa lettre 396, qu'ils avoient à se voir ; mais nous apprenons de la mesme lettre qu'estant hors de sa grande maladie, & ayant esté en chariot jusques aux Martyrs, [peutestre au tombeau de S. Eupsyque, l'cet effort le penfa faire retomber. Ainsi se trouvant encore trop foible pour aller en Pisidie, il écrivit à S. Amphiloque, pour le prier de l'excuser & de differer de quelques jours s'il pouvoit la conclusion de l'affaire, afin qu'il pust y assister. Son desir fut exaucé, & il alla en Pisidie, pour y epaya pastas regler avec les Evesques de cette province ce qui regardoit les Nors 71 freres"d'Ifaurie.

Nous trouvons que ceux d'Isaure, ou de quelque autre lieu ] 'où Saint Amphiloque vouloit mettre un Evefque, demanderent can 3 4514-34qu'on nommast une personne d'entre eux, & consentirent neanmoins enfin d'en recevoir un de la main de S. Basile tel qu'il leur voudroit donner. Il en proposa un que Saint Amphiloque agrea: Mais cette personne tomba peu après dans une longue maladic. qui le rendit incapable de ce ministere. C'est pourquoi 9. Basile conseilla à S. Amphiloque de ne plus songer à luy, & de donner Mora 72. aces peuples "une personne d'entre eux, puisque c'estoit leur veritable defir.

#### ARTICLE CVIIL

Les Evefques du Pont se divisent d'avec S. Basile qui leur écrit.

PRES le voyage de Pisidie ou de Lycaonie, Saint Basile sit Bafap.171 P. 16),3. celui du Pont, tant pour viliter ses proches, que pour quel-# (an.: p.34 a. ques affaires de l'Eglife, c'est à dire pour remedier aux proubles ep.171.9,168.2. qu'Eustathe avoit excitez dans un quartier de ce pays nommé

Dazimone, où il avoit perfuadé à beaucoup de perfonnes de faire schisme, & de se separer de l'Eglise de Cesarée.

'Ce canton de Dazimone ou Daximonite, est selontes cartes, La Rue. une vallée le long de l'Iris, entre les villes de Zeles & d'Amasee, [ce qui s'accorde avec ce que dit Saint Basile, ] qu'Eustathe avoit

caufe des troubles dans les Eglifes de Zeles & d'Amatee, où il mettoit des Prestres & des Diacres.[Ces deux Eglises estoient fans doute alors entre les mains des Ariens; l'& Sozomene nous Soz 1.7.c.s.p.

205.2 b. apprend qu'Eulale d'Amafée avoit esté banni pour la foy,& qu'on avoit mis un Arien en la place. Mais il ajoute que ce faux Evelque put à peine trouver cinquante personnes qui voulussent se sou-

Bassepone, 118. mettre à luy. S. Basile dit encore en un autre endroit, qu'Eustathe separoit Elpide de la communion, parcequ'il estoir, disoit-il, uni à ceux d'Amasee, [quoiqu'apparemment ce fust un Evesque orthodoxe & Catholique, puisque Saint Basile l'appelle le tres religieux frere; & l'on n'en peut pas douter, si c'est celui à qui il ecrit les lettres 322 & 348. Il paroist donc qu'Eustathe qui vouloit encore un peu se menager avec les Catholiques, faisoit sem-

blant de s'opposer aux Evesques Ariens d'Amasée & de Zeles, & qu'en mesine temps il s'efforçoit de separer de la communion de Saint Basile, & d'attirer à luy les peuples Catholiques qui y estoient. Les troubles qu'il avoit excitez dans la Dazimone, peuvent

bien estre encore ceux qui font le sujet de l'epistre 77, j'qui nous cp.77.p.1;5 € apprend que divers Evelques proches de la mer [du Pont,] non eloignez de Saint Basile, & qui mesme estoient comme à couvert derriere luy des flots & de la persecution des heretiques, 's'estoient neanmoins laissez prevenir par les calomnies que quelques personnes, & une particulierement, repandoient contre luy fans rien prouver , & au lieu de l'envoyer vifiter de temps

en temps, & de luy éctire fort souvent comme ils y estoient obligez, ils ne luy rendoient aucun de ces devoirs d'amitié, & mes-6 p.135.c.e.

p.136.d.

p.134-b.

c 135.b.

p.134.d.

L'an de J.C.

371,de Saint me avoient apparemment témoigné expressement que pout eux qui estoient si proches de la mer, ils se passetoient bien de la communion des autres. [L'Eglife de Neocefatée, quoiqu'elle fust assez eloignée de la mer, estort, comme nous vettons, dans cette pensee des Eglises maritimes.

'Saint Basile qui avoit bien d'autres sentimens de la charité & e. de l'union qui doit estre entre les membres de J. C, sut fort affligé de cette division. Il chetcha souvent l'occasion de faire un voya- p. 133.e. ge en ces quartiers là : mais il en fut toujours empesché, tantost por fes maladies, tantost par le soin des Eglises, tantost pat les persecutions des heretiques.'Il tetenoit cependant sa douleut p.1364e. cachée dans son cœut, avant honte de decouvrit aux Evesques de la communion, comment ceux [du Pont] agifloient à fon égard.

Eufin aprés avoit arrendu longtemps pour voit s'ils ne revien- p.134.b. droient point à leur devoir, il se resolut de leur écrire le premier la lettre la plus humble, la plus douce, la plus touchante qu'on. se puisse imaginer. Il l'écrivit par l'avis de rous les Prelats de la p.136.e. Cappadoce.'Il y offre de se jultifier devant ceux à qui il écrir, p.134.135.ab. pourvu que fes accufateurs s'y veuillent presenter ausli & il leut P.136.b.e donne le choix ou de les recevoit chez luy avec une entiere ouverture de cœut, s'ils y veulent venit, ou de les aller trouver au lieu qu'ils luy marqueront pour leur rendre cette visite, & s'éclaircir ensemble de toutes les difficultez qu'ils pouvoient avoir les uns avec les autres Cat quelque foibles de corps que nous 4 foyons, leut dit-il, nous fommes obligez tant que nous vivons, de ne rien omettre de tout ce qui peut contribuer à l'edification des Eglifes.Mais il leut ptoteste que s'ils tefusent un accommodement fi avantageux , il fera obligé de s'en plaindre aux autres Eglifes. Il 🧸 choisit pour porter sa lettre un homme sage & capable d'agir ley meime. Ce fut fon tres cher & tresteligieux frere le Preftre P.1574 Pierre. [Il est difficile de juget si c'estoit son frere, ou quelque autre du mesme nom,]

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE CIX.

Saint Basile fait un voyage à Dazimone dans le Pont;

ETTE lettre fit l'effet qu'on en pouvoit attendre, s'il faut raportet à ce trouble, comme il y a beaucoup d'apparence, les deux lettres à Elpide : l'Il estoit l'un de ces Evesques mati- Basep. 314.p. Ggiij

238

ep.348.p.342.

P.316.8.

L'an de I.C.

rimes : mais la vertu qu'il possedoit, & la familiarité que Saint Basse 5,6. Bafile luy témoigne dans ces deux lerrres, donne lieu de croire qu'il estoit roujours demeure dans son union & son amitié. Cer Evelque récrivant peuteltre au Saint fur la lettre precedente.] €p.311 p.315.c. 'luy avoir remoigné qu'il estoit necessaire qu'ils se vissenr . & que

les autres Evefques maritimes s'y trouvaffent auffi. e.d.

'S. Basile luy sit réponse par le Prestre Melece, donr il fait un bel eloge, & qui avoit déja esté une aurre fois voir Elpide, & il le pria" de marquer & à luy mefine & aux autres Prelats maritimes, No 7 273 un lieu & un temps commode pour la conference, afin qu'ils pussent faire quelque chose pour l'edification des Eglises, leves tous les mecontenremens que les foupçons avoient engendrez,

& établir entre eux une paix & une chariré fincere, se qui a un grand raport avec la lettre 77.

Elpide ne manqua point à suivre les intentions de S. Basile: ] op.348.p.343b. '& le lieu de l'affemblée fur indiqué devers Comane, [d'où nous apprenons encore plus que de tout le reste, que ces Evesques maririmes esteienr ceux du Pont, & nous croyons encore que la Dazimone estoit vers le mesme endroir.]'Ceci se passoir durant la maladie que le Saint eut au commencement de cette année, enfuire de laquelle ayant cité à Icone pour l'affaire d'Isaure, auslirost qu'il pur sorrir, il employa le temps qui luy restoit jusqu'à l'affemblée, à visiter ses paroices de la campagne : à quoy ses

forces pouvoienr à peine suffire.

'Cette foiblesse qui luy restoir encore, l'empescha d'aller visiter Elpide sur la perte de son petit-fils qui estoir mort vers ce temps là. Il luy écrivit donc au lieu d'y aller, & le pria de fupporrer cet accident avec une force digne de sa vertu, de son age, & de sa digniré, sans rien diminuer de l'application qu'il devoit aux affaires de l'Eglife, & fans manquer de se rrouver à la conference qui se devoit bientost renir [vers Comane dans la Dazimone,

ainfi que nous avons dir.

Nous ne savons pas ce qui s'y passa, mais il y a apparence que S. Basile y recueillir le fruir de la paix & de la charité qu'il aimoit fi fort,]'puisque ce voyage du Pont luy causa, comme il dir, une ezh.3.e.51.p.34. c.d. affliction mediocre. Car si outre la maniere donr nous verrons qu'il fur traité par ceux de Neocesarée, il cust encore esté mecontent des Prelars du Pont, son affliction n'eust pas esté medioere, mais exrreme.]

ер.191.р 180.

'Nous avons une lettre qu'il écrit au nom de son Eglise à tous les Evesques du diocese du Pont, pour renouveller l'ancienne SAINT BASILE.

L'ande J.C.

of de Saint contume qu'ils avoient de venir assister à la feste de S. Eupsyque. Il peut estre assez probable que cette lettre fut un fruit de sa reconciliation avec les Evesques du Pont. Et en effet S. Eupsyque n'ayant esté martyrizé qu'en 362, il ne pouvoit pas y avoir longtemps que ces Prelats avoient interrompu la coutume de se trouver à sa feste, & ce ne pouvoit guere estre que durant une année ou deux qu'ils avoient esté mal avec S. Basile.]

'Nostre Saint eut un regret dans ce voyage de Dazimone, qui ep.370.p.353.4. fut de perdre l'occasion de voir un de ses amis nommé Hilaire,

qui 'en estoit parti quel ques jours avant son arrivée.

'Il eust esté ravi de communiquer de ses affaires avec cet ami, passage. qui estoit un homme judicieux, & de luy decharger son cœur sur les mauvais bruits qu'Eustathe avoit repandus contre luy, & qui noircissoient sa repuration d'une maniere incroyable.

Hilaire luy avoit déja écrit une fois sur ce sujet, mais la lettre passa, n'avoit pas esté rendue; & suy ayant écrit une seconde lettre, le Saint luy répond par la 370, où il l'exhorte à souffrir patientment e. les maux corporels dont Dieu l'eprouvoit.

#### 

### ARTICLE CX.

Aversion de ceux de Neocesarée pour Saint Basile.

DE Dazimone le Saint passa jusqu'à la maison de S. Pierre Base, par le fon frere, pour respirer un peu de tant de soins & d'atsaires qui l'accabloient continuellement. Il aimoit cette folitude à de continuellement. cause qu'il y avoit autrefois esté elevé par Si Macrine son ayeule, qu'il y avoit depuis passe plusieurs années retiré du bruit & du tumulte des villes, & qu'elle estoit alors habitée par ses freres, S. Pierre, Se Macrine, & plusieurs soliraires & vierges.]

'Il n'y put neanmoins trouver le repos qu'il souhaitoit, à cause deseparande la proximité de Neocefarée. Il avoit tous les sujets possibles 1586. d'esperer une union parfaite avec les Fideles de cette Eglise, e. dont les Evesques avoient esté ses docteurs & ses peres spirituels depuis S. Gregoire, [par le moyen de S1º Macrine son ayeule.] 11 e. avoit parmi eux plutieurs de fes parens s'outre qu'il en avoit re- ep.64.p.98.99. ceu autrefois de tres grands témoignages d'estime & d'amitié. '& que les Eglises de Cesarée & de Neocesarée avoient toujours ep.75 p.132.cd. cu une extreme corespondance entre elles.

T. en bien, qui arriva à Cefarée quelque temps aprés que le Saint en fut parti : car le reute de cer endroit paroift slieré. Le P. Combefis n'y corrige rien.

# ep. 63.p. 95.c d ep.75 p.131. p.131 a. ep.63.p 95.d ep. 64 p.99.d. dep 75 p 117.1. ecp.61.p.94.d.c. d cp.64.p.99.b.

p.115.a.

240

e ep. 63 p 95.2. ep.64.p.99.a.

ep.64.p.100.c.

P-99.C. ep.63.2.95.96.

p.100 b 101.b. P.100.2.C.

b'cp.63.p.93 C.

Cependant il s'y trouvoit des personnes qui non seulement Basile 5,6. recevoient avec trop de facilité les calomnies qu'on publioit contre sa vie & contre sa foy, mais qui se rendoient eux mesines fes calomniateurs, qui blasmoient sa doctrine comme pernicieuse; ce qu'ils fondoient apparemment sur la communion qu'il avoit eue avec Eustathe de Sebaste, qui fuyoient sa communion .. & qui evitoient mesme sa rencontre. Cette division duroit, comme il dit, depuis pres d'un age d'homme. Elle avoit commencé des le vivant de Musone : Mais il paroist que son succesfeur l'augmenta, comme le Saint l'avoit apprehendé, puifqu'il dit qu'elle venoit des conducteurs du peuple & qu'il y en avoit un qui estoit le chef de cette guerre, & qui entrainoit tous les autres. C'est pourquois compare cette Eglise à un vaisseau sans gouvernail, & dont les pilotes mesmes excitoient l'orage & la tempeste qui la submergeoit. Ce qui luy estoit le plus sensible, estoit de voir des personnes mesme de son sang au nombre de

fes adverfaires. 'Les pretextes dont ces personnes couvroient leur aversion extreme pour le Saint, estoient tout à fait ridicules; & ils ne fondoient la guerre irreconcihable qu'ils luy faisoient, que sur ce qu'il avoit établi dans son Eglise la solennité des veilles, & qu'il avoit avec luy des solitaires & des communautez de vierges, dont ils estoient assez impudens pour décrier la conduite, quoique jamais le demon mesme n'eust osé publier rien de semblable.

Plus ces pretextes eftoient frivoles, plus il estoit aise de juger que l'aigreur contre le Saint venoit de quelques causes honteuses qu'on n'osoit pas exprimer. En effet le Saint en marque deux. l'une qui estoit quelque chose de secret qu'il ne designe pas, mais qu'il suppose qu'on entendoit bien, l'autre que les principaux de cette Eglise tendoient à renouveller le Sabellianisme ; ce qu'il prouve par ce qu'ils avoient dit en presence de beaucoup de témoins qui le luy avoient raporté, que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit estoient une seule chose qui avoit trois noms, & une seule hypoftafe, & que l'Antechrist avoit un nom, mais qu'on ne nous avoit point appris celui du Fils,'ce qu'ils se vantoient d'avoir remarqué les premiers.



ART. CXL

# 16/20/1/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/16/20/ ARTICLE CXI.

Ceux de Neocefarée écrivens contre Saint Basile, & il leur écris pour les adoucir.

Es nouveaux docteurs de Neocesarée avoient mis ce que Basep.64.p.101. Saint Batile leur reproche dans des ouvrages qu'ils envoye- cd. rent à Saint Melece; mais ayant receu de luy les reponfes qu'ils meritoient, ils cacherent cette production monstrueuse dans les tenebres dont elle estoit digne. Ils tenterent encore Anthime 4. de Tyanes, [qui s'estant reconcilié avec S. Basile,]ne faisoit qu'un cœur avec luy; & ils luy écrivirent que Saint Gregoire Thaumaturge avoit dit dans un ouvrage, que le Pere & le Filsestoient Photo No. "deux dans nostre pensee, & une mesme chose dans l'hypostase.

C'estoit là la veritable cause qui leur faisoit eviter de se rencon- p.ond/epes.p. trer avec S. Bafile.

'C'est pourquoi ayant sceu par leurs emissaires qu'il estoit pro- ep. 64. p. 98.b.c. che d'enx[chez son frere,] ils s'imaginerent qu'il vouloit venir dans leur ville pour poursuivre ses calomniateurs, & s'y attirer pass b. les applaudissemens & les louanges [du peuple,] quoiqu'il fust sep.64.p.09 a.b. tres eloigné de cette pensée. Ainsi toute la ville se trouva en dep. 64. 8. 9. 2 b trouble & en allarme : ses adversaires s'enfuirent sans que per- : bep.172.p.248. fonne les poursuivist, & l'on fit venir à prix d'argent des con- fep. 64. p. 98. e teurs de fables, & des réveurs, qui contrefaisant les prophetes 30 dep. 170 p. hassuroient avec serment, sur les imaginations qu'ils en avoient 189.6 eues en songe, causes par les fumées du vin [plutost que par hep.63,p.97.e. la lumiere du S. Esprit, J'que le Saint avoit une doctrine bien dan- ip.95 dep.64 pgereuse, "& un poison capable de ruer les ames."De sorte que le kep. 64. p. 99.c. Saint estoit couvert d'injures dans cette ville, & le sujet ordi- lep 63 p.05 d. naire de la raillerie dans les festins publics, l'jusque là qu'on ne mep. 4. p. 104.

craignoit pas de l'appeller un fou & un infense.

9 Ce fut ce qui l'obligea d'écrire les lettres 63 & 64, à la priere ocp.64. p. 98.e. d'un de ses amis nommé Olympe qui luy avoit écrit, & luy avoit gep.170.p.189. mesme envoyé ses enfans. Le Saint l'en remercia en l'assurant de que cette visite l'avoit fort rejoui, & luy avoit fait perdre le souvenir des fonges & des medifances empoisonnées qu'on repandoit contre luy dans sa ville [de Neocesarce.] Les lettres dont nous venons de parler furent apparemment écrites en mesme temps, ou fort pres l'une de l'autre ; la 63 peutestre à quelque Ecclesiastique de Neocesarée; & la 64 selon le titre, aux prin-

Hift. Eccl. Tom. 1X.

ep. 63 p.97.b) 55. cipaux foit du Clerge, foit du peuple, ou plutost à toute cette Basile 5,6.

Egite, comme le commencement de l'autre le semble marquer. P.55 b. La 63 fut precedée par une qu'il adressa à tout le Clerge, Il semble que ce soit la 75, J'que le Saint écrivit après un assez long ep.75 p.117 a. filence qu'ils avoient garde de part & d'autre, peuteftre depuis qu'il leur eut écrit en 373 fur la mort de leur Evefque; & qui certainement ne s'adresse pas à toute la ville. Cette lettre est toute

pleine de sentimens d'humilité, de douceur, & d'affection, & tout à fait belle pour ceux qui ont à se désendre, comme le Saint fait ici, sur des calomnies sans fondement. Il paroist que le chanp.131. gement d'Eustathe avoit servi de matiere à ses calomniateurs.

'Ils reprenoient quelques uns de ses écrits; & il offre de se p.130J défendre sur cela devant ceux mesmes de Neocesarée, soit par p.131.a.b. écrit, soit par quelque entremeteur habile. Mais il les prie de prendre garde qu'ils se separent de la communion de toutes les Eglises en se separant de la sienne, & qu'aprés avoir longtemps gemi dans le secret de son cœur de la maniere dont ils le traitent, il sera enfin obligé, s'ils continuent, de faire eclater ses plaintes, & d'en informer tous ceux dont il recevoit des lettres de communion, c'est à dire ceux de Pissdie, de Lycaonie, d'Isaup.131 t. rie, des deux Phrygies, de la petite Armenie, de Macedoine, d'Acaie, d'Illyrie, des Gaules, d'Espagne, de toute l'Italie, de Sicile, d'Afrique, & de tout ce qu'il y avoit d'Orthodoxes dans l'Egypte & dans la Syrie. [Comme il ne marque point ici le Pont,

> je ne sçay s'il ne faudroit point mettre ceci avant l'assemblée de

## ARTICLE CXII.

Saint Basile écrit plus fortement à ceux de Neocesarée : Il veut aller à Naziane: Quelques Eglises de Lycie demandent sa communion.

p.101 b.c.

Comane.

ETTE lettre si belle & si touchante de S. Basile ne receut neanmoins aucune réponse, [& ce fut peutestre ce qui l'obligea de changer de style dans la 63 & la 64, où il parle avec une etrange hauteur à ses adversaires, & tenvoie bien loin leurs revelations & leurs propheries réveuses. | Dans la 64 il rend d'abotd raison pourquoi il estoit venu en ces quartiers là.'Il y refute ce qu'il reprenoit dans la doctrine de ses adversaires, & ajoute que s'ils desavouent ce qu'on les accusoit de tenir, il a fat tout ce qu'il destroit, parcequ'il ne songe qu'à maintenir la foy dans

CHANGLE

sa pureté: Que s'ils persistent dans leur erreur, il est obligé d'instruire les Eglises de leut perte, & de procurer qu'un grand nombre d'Evesques leur écrivent pour briser ce nouveau monstre d'impieté.

'Il proteste de mesme dans la 63, que s'ils continuent à violer ep.63 p 98.a.b. la foy de l'Eglife par leurs nouveautez, à ruiner la distinction des hypostases, à renoncer le nom de J. C, à donner un faux sens aux paroles de Saint Gregoire, il luy est impossible de demeurer dans le filence tant qu'il vivra, & qu'il aura la fotce de crier contre cette peste des ames. Il explique au commencement de possab. cette lettre les raisons qui l'ont obligé de se justifier, & à tout le monde par la lettre 64,]& à eux mesmes pat la lettre 63.]

'Il parle encore de l'aversion qu'on avoit pour luy à Neocesa- ep. 81 p. 174.6. rée, dans la lettre à Eulance 'fophiste de ses amis, qui s'estoit fait hair à cause de luy : mais comme il demeuroit quelque temps sans luy écrire, le Saint luy demande si c'estoit Neocesarce qui le faisoit demeurer dans le silence. [Nous ne savons point quelle suite eut cette affaire. Mais les inquietudes qu'elle causa au Saint, l'avec les pluies qu'il eut à endurer, & la fatigue d'un si epara.passib.

long voyage, bluy causerent quelque temps aprés une grande depart pass bl maladie.

Ce fut fans doute dans le temps de son retour | qu'il apprit can a page.

la retraite subite de S. Gregoire de Nazianze. Ce Saint n'avoit Naz. car. a.p. a. pu refuser à ses amis de gouverner quelque peu de temps l'Eglise ba de Nazianze aprés la mort de son pere, en attendant que l'on y établift un Evesque. Mais voyant qu'on n'en ordonnoit point, quelque instance qu'il en pust faire, il se resolut enfin de se retirerà Seleucie où estoit le tombeau de Ste Thecle. Saint Basile qui Bascan.3.7.34. ignoroit encore la cause de sa retraite, se disposa à allet sur cela .

à Nazianze.

'Il receut en mesme temps une lettre de S. Amphiloque, qui d. témoignoit souhaiter de conferet avec luy. La joie qu'il eut de 4e. recevoir des nouvelles d'un fi cher ami, luy fit oublier & la lassitude de son corps, & l'abattement de son esprit; & il luy écrivit qu'il se trouveroit où il voudroit, & l'iroit volontiers trouver pour avoit cette confolation, jusques à la maison qu'il avoit à Euphemiade, qui estoit quelque lieu vers Nazianze. Il luy fait de. cette réponse en commençant sa troilieme epistre canonique, p. 19.40. qu'il finit par une tres belle instruction sur la maniere dont il faut traiter les pecheurs impenitens.

s. Je ne fçay pourquoi M' du Pin, p. 400, le qualifie Evelque.

Hhij

ep 171.p. 168b cp. +03.p.410.1.

p.410.ab.

[Le dessein qu'il avoit d'aller à Nazianze & à Euphemiade, 871, de Saint fut apparemment rompu]'par la maladie que le mauvais temps, les fatigues du voyage, & les afflictions de son esprit luy causerent, comme nous venons de dire, aussitost après son retour du Pont. Mais comme ses maladies ne le pouvoient pas empescher de veiller toujours pour les interests de l'Eglise, l'urépond à S. Amphiloque qui luy avoit écrit en ce temps-ci par un nommé Elien, & luy mande qu'une personne de pieté venue de Lycie, Iny avoit appris quelque temps auparavant, que plusieurs Eves-

ques & Prestres en cette province qui suivoient la foy de l'Eglise, fouhaitoient d'embraffer sa communion, & de se separer des autres Prelats du diocese d'Asie, tous engagez dans l'erreur. Il luy nomma entre autres les Evesques Alexandre de Corydales, Diatime de Lymire, dont le successeur nommé Lupicin assista au Concile de Constantinople,] Eudeme de Patare [qui assista. luy mesme à Ce Concile, Hilaire de Telmesse, & Lucien de Phele, avec Tatien, Polemon, & Macaire Prestres de Cyre, [ou Conce. 1 pees. plutoft de Myre, puisque le premier assista au Concile de Con-

Baf.cp. 403 p.

stantinople comme Evesque de Myre, 'Saint Basile manda donc ceci à S. Amphiloque , & le pria d'envoyer en Lycie une personne intelligente, pour s'informer plus particulierement de ceci, & visiter sans lettres ceux qu'il nomme, afin de voir si on pourroit ensuite leur écrires des lettres de communion. & lier melme quelque conference avec eux.

# 

ARTICLE CXIII. Damase reçoit Vital, & favorise Paulin contre Saint Melece,

Baf.cp. 171 p. acp.349.p.344

c :p.171.p.168.

URANT la maladie qu'eut S. Basile aprés son retour du Pont, il receut des lettres de l'Orient, dont il apprit que quelques personnes d'Antioche [de la communion de Paulin,] avoient apporté de Rome des lettres des Occidentaux, qui leur rendoient un témoignage tres avantageux & tres magnifique; 'qui donnoient à Paulin l'episcopat de l'Eglise d'Antioche, b& "ne parloient non plus de S. Melece que s'il n'eust point dutout and serviceesté question de luy. Ceux de Paulin s'eleverent fort de ces lettres d'qu'ils montroient partout, avec celle que S. Athanase avoir aussi écrite à Paulin sous Jovien, dont neanmoins ils cachoient la raifon. Ils proposoient en mesme temps un symbole, coù ils n'ad-

mettoient ce semble qu'une simple hypostase, & employoient

6 cp.349.p.344. € CP.171.P.168.€. #cp.349 P-344. cp.171 p.168.c.

ecp.349.p.345.

peuteftre\*le mot grec qui fignifie fubstance, & ils prometroient ep.172.p.168.0. de se réunir avec ceux de S. Melece, s'ils vouloient le recevoir, & reconnoistre Paulin pour Everque.

'Ils parlerent de cet accord au Comte Terence alors engage en 149 P.344.C. dans le maniement des affaites de l'Erat, voulant appareminent 42 l'en faire arbitre ; & ils firent si bien qu'ils engagerent ce seigneur cep.:72.p.168.c. à appuyer leur parti. Comme c'estoit une petionne tres importante. Saint Basile luy éctivit promtement la lettre 349, pour le de-

tromper des impressions qu'on luy avoit données.

'Il y appelle ceux de Paulin ses freres & les domestiques de la cp.349 p.344 & foy acc lesquels il veut conserver la charité, & qu'il souhaite estre cenes des eloges que les Occidentaux leur donnoient; mais il declare qu'il ne peut point se separer de S. Melece, ni con- p.345-346. fentir à l'établissement d'une seule hypostase; ce qu'il considere comme tres dangereux à cause des heretiques, & parcequ'il n'y avoir que la distinction des hypostases qui pust exclure le Sabellianisme; Que pour l'accord il estoit de la pieté du Comre d'en p.346e. laisser la conduite aux Prelats que Dieu avoit établis les colonnes & l'affermissement de la veriré & de l'Eglise, & pour lesquels on devoit avoir d'autant plus de respect, que les ennemis de Dieu les avoient releguez plus loin, [par où il paroift entendre S. Melcce mefine & S. Eufebe de Samofates l'Cette lettre est Loon in N.& E. citée par Leonce de Byzance. dS. Basile donna en mesme temps Portie avis dececi à S. Melece par la lettre 272.

[Il peut paroiftre aflez vraifemblable que cette lettre apporv.les Apol-tée de Rome à Paulin, "est celle que Damase luy écrivit vers ce · linariftes 5 mesme temps par Vital, qui s'estant separé avec beaucoup de personnes, de S. Melece dont il estoit Prestre, & voulant s'unir de communion avec l'Eglife Romaine, s'en alla à Rome où il presenta une confession de foy, parcequ'on l'accusoit de suivre les erreurs d'Apollinaire. Le Pape approuva sa confession, & le renvoya neanmoins à Paulin pour conclure fa réunion. Il est aife de croire que dans cette lettre il confirmoit l'autorité de Paulin, choquoit ou ouvertement ou indirectement celle de S. Melece, comme il fit dans celle qu'il écrivit aussi quelque temps aprés sur le mesme sujet à Paulin, qu'il y parloit de Vital avec eloge, & qu'il y inferoit sa profession en l'approuvant, & en vou-No T # 74. lant qu'on reccust dans l'Eglise ceux qui la signeroient".]

'On se declara encore depuis plus ouvertement à Rome contre ep. 314 c. Saint Melece, & on le mit avec S, Eufebe de Samosates au nombre des Ariens, comme nous verrons dans la fuite.

Hhiij

#### ARTICLE CXIV.

Dorothée revient d'Occident avec quelques lettres : Valentinien I. écrit pour les Catholiques d'Orient.

E Prestre Dorothée que les Orientaux avoient envoyé l'année precedente en Occident, revint en Orient des cette année, comme nous croyons, accompagné de Sandissime; Ballepio.p. 13.e. & ayant trouvé S. Eufebe dans la Thrace Javant que de venir à Cefatée, il l'informa de toutes choses & luy montra ce i portoit de l'Occident.'Il y avoit entre autres choses un où il semble que les Occidentaux parloient de Paulin, & taf-

choient de justifier le defaut de son entrée. Col.r.t.1.p.169-

'Dans la collection d'Holstenius nous avons divers fragmens detachez, comme faisant partie d'une lettre du Concile de Rome fous Damase, envoyée aux Orientaux.'Il y est dit en un endroit que le Prestre Dorothée ne cessoit point de leur representer vivement l'état & l'affliction où ils estoient, & qu'il estoit aussi temoin que de leur part ils faifoient tous les efforts possibles pour Balep.74.p.113. les affister: [Ce qui revient à ce que Saint Basile dit,] qu'il con-

noissoit par la lettre des Occidentaux, qu'ils estoient tous prests à remedier aux maux de l'Orient des qu'ils en auroient trouvé Col.r.c.1.p.174. l'occasion. En un autre endroit de ces fragmens, ils disent que si leur service n'estoit pas capable de leur apporter aucun soulagement, ils avoient neanmoins quelque fujet de se consoler, en voyant qu'ils estoient tous unis dans une mesme foy, & qu'ils

avoient pour leurs freres toute la follicitude que les membres doivent avoir les uns pour les autres.'Le mot de substance y est employé par deux fois , & c'est peutestre à cet endroit que Saint Balile fair allution.

Tous ces fragmens ne sont que pour prouver que le S. Esprit oft veritablement un feul Dieu avec le Pere & le Fils : & que J.C. en s'incarnant a pris l'homme tout entiet hormis le peché. Ils ne nomment pas neanmoins Apollinaire qui combatoit cette derniere verité. La confession de foy dressee vers ce mesme temps, ou un peu aprés par le Concile de Rome, & envoyée par Damase à Paulin d'Antioche, fait la mesme chose, [& il semble que jusques ici, l'Eglise n'avoit encore rien ordonné contre la

personne d'Apollinaire, ni d'aucun de ses sed ateurs. [Quoique le voyage de Dorothée semble avoir eu peu de suc-

ep.74.p.116.b.

P.174.

p.159.171. Ballep 349.p. 345.6.

Thdrt.1.1.6.10. p.719 d. a Col.r.t r.p. 140.159.

Bafile 5,6. ces, il peut neanmoins avoir esté cause avec le zele de Saint v.les Ariens Ambroife, de ce qui artiva cette année, "comme nous croyons.] 6 127 aote 'Car les Evesques d'Illyrie s'estant assemblez fitent divets de- Thatt 1.4.c.7. crets contre les Atiens & les Macedoniens, & les envoyerent en 8,9,667-671. Afie & en Phrygie par le Prestre Elpide, qui avoit ordre d'y

preschet parrout la consubstantialité des trois personnes. Il estoit mesine appuyé de l'autorité de Valentinien I, qui adressa en mesme temps une loy aux Evesques des mesmes provinces, pour défendre & en son nom & au nom de Valens son frere qui n'osoit pas le dedite, de faire aucune persecution aux Catholiques, dont il vouloit que la doctrine se preschast partout, Ce rescrit auroit pu donner la paix aux Eglises d'Orient, si Dieu qui vouloit qu'elles fouffrissent encore quelques années, n'eust osté Valentinien du monde le 17 de novembre en cette année melme. De forte qu'on ne voit point que son telerit ait eu ancun effet, ni mesme qu'Elpide soit venu en Orient s'acquiter de sa commission. Et nous allons voit la petsecution s'augmenter encore à la fin de cette année, bien loin de diminuer ou de s'éteindre. ] THE IN THE PROPERTY WE WE SEE THE THE THE PROPERTY OF THE PROP

# ARTICLE CXV.

Demosthene persecute les Catholiques & S. Gregoire de Nysse: Conciliabule d'Ancyre : S. Basile écrit à ceux de Calcide & ac Berée.

CIS. Basile avoit eu quelques afflictions dans le cours de cette Jannée, la fin acheva de le combler de douleur.]'Le Vicaire Balepasa. [du Prefet du Pretoire] fut le premier & le plus grand de ses 161 de maux. Il s'appelloit Demosthene; [ & ainsi ce pouvoit bien estre ep.385.p.378.b. celui qui estoit intendant de la cuisine de Valens en 371, & que le Saint avoit raillé en presence de l'Empereur. [1] estoit Chré- e. tien & habile dans le droit civil. Il avoit apparemment quelques bonnes qualitez exterieures, mais il estoit ami des hereti- ep. 164 p. 161.e. ques & encore plus ennemi des Catholiques. C'estoit veritable- ep. 401. P. 421. ment un ange de satan, que Dieu avoit donné aux Catholiques pour les exercer & les purifier de leurs pechez, qui leur suscitoit une persecution tres violente, & défendoit l'heresse, meline par l'effusion du sang.

'Le Saint n'ose pas dite neanmoins qu'il fust hétetique, par- ep.164.p.161e. cequ'apparemment il ignotoit fort toutes les choses de la foy, & ne prenoit nullement la peine de s'en instruire ; au moins on le voyoit jour & nuit occupé de cotps & d'esprit à toute autre

chofe: [& il y a apparence que c'est luy mesme] qu'il appelle autre- 37, de Saint ep.395 p.405.

L'an de I.C. part une groffe beste bien charnue. [Nous avons vu "fur l'histoire v.les Ariens des Ariens le particulier de ce qu'il fit contre les Catholiques, & 530. nous n'en marquerons ici que ec qui regarde Eustathe & Saint

ep 73.164 p.181. 4 263.

Bafile.

'Il fit assembler au milieu de l'hiver à Ancyre un Conciliabule d'Ariens, où Eustathe se trouva, & il communiqua avec eux dans des maitons particulieres, ou parcequ'il n'ofoit encore le faire publiquement dans l'Eglife, ou parcequ'ils ne le jugeoient pas encore digne de cette grace: ce qui paroift le plus veritable,

p.163.a/ep.318. 385.P 351-377.

Demoithene envoya en mesme temps arrester S. Gregoire de Nysse sous pretexte de quelque argent dont on luy demandoit conte. Il se sauva & fut obligé de demeurer caché. Saint Basile écrivit pour luy à Demosthene avec les autres Evesques de la province, & en particulier à Abyrce homme de qualité & fon ami.'S. Amphiloque ayant envoyé en ce temps là à S. Basile des

lampes &"des dragées pour present de la memoire \* de l'Incar- 100 40%. nation du Sauveur, S. Bafile en le remerciant luy mande que fon frere avoit esté obligé de s'enfuir.[Ainfi\*cela arriva à la fin de l'an 375, si l'on faisoit alors une feste particuliere de la naissance de J. C. le 25 de decembre, ou au commencement de 376, si on la joignoit avec celle de l'Epiphanie le 6 de janvier.]

p.411.2.

Le Saint prie S. Amphiloque par cette lettre de levenir voir pendant qu'il estoit encore sur la terre ; & il luy dit qu'il ne pouvoit plus caffer ses dragées, parceque ses dents estoient toutes pourries de maladie & de vieillesse. Il ne pouvoit neanmoins avoir au plus que 46 ou 47 ans. Il répondit par un memoire fepaté, à quelques questions que S. Amphiloque luy faisoit encore. Ill faut peutestre raporter à ce temps-ci la lettre à ceux de Calcide en Syrie, J'puisqu'elle est écrite en un temps où Saint Basile avoit des tribulations perpetuelles à fouffrir, & où l'embrafement qui avoit consumé la plus grande partie de l'Orient, com-

ep 197.p.183.c. p.188,189.

mençoit aussi à attaquer la Cappadoce. S. Basile dans cette lettre se rejouit de la constance avec laquelle les Fideles de Calcide avoient repoussé les heretiques, & de l'union qu'ils gardoient entre eux, les exhortant à demeurer toujours fermes dans ces deux vertus. Il les affure que leur courage anime tous les autres Fideles, & que la lettre qu'ils luy avoient éctite luy est une grande

p 188 b C 28,-191,

confolation dans fes peines. 'Les deux lettres fuivantes sont adresses l'une aux Fideles, &

ep 19\$199 P.

1. tand de eis en nores in' morter i'ers (loge i'me) th'y Seem.

l'autre

L'an de J.C.

249

27 de s'ais l'autre au Clergé de Beréel pres de Calcide, les contiennent à peu pres les mefines choies. Car ceux de Berée luy avoient auffi écrit fur la perfecution qu'ils fouffrioint des Ariens, fet buy avoient p-1900, mefine depuié Acace alors Preftres de depuis tres celebre Everque de Berée, l'Iltodote elloit verse ce temps la Veréque de cet-ep-1900, et Egifé, car nous avons un compliment d'amitié que S. Bassie luy écrit, & il en témoigne beaucoup d'estime, se estoit apparemment avant ce temps et, puisqu'il ny parte point dutout de perfecution.] Il y a deux Theodotres entre les Evesques d'Orient, qui ep-19-200.

# 

ARTICLE CXVI.

Demosthene vient à Cesarée : Les Ariens veulent tenir un Concile pour deposer S. Basile.

L'AN DE JESUS CHRIST 376. DE S. BASILE 6,7.

PARS que Demofihene cut obligé S. Gregoire de Nysse Bafasaepnast pritoanier, justaresta quelque temps à regler les affaires de
la milice, & puis il s'an vint à Cesarée, où pour saissaire l'avvie
& la colere dont il estoi aminé contre les Orthodoxes, jussifiquetit d'une parole tous les ministres sacrez de cette Egisse aux charseges & aux sonctions curiales, counte les privileges accordez aux
Clerces par les Emperceurs Chreitens. Ce sur peuveltre sur ce sur que's S. Bassis écrivit à Modesse Prese du Pretoire la lestre dont esparanous avous parté autrepart, pour le prier de faire jouir ses Ecclessais du sur part, pour le prier de faire jouir ses Ecclessais sur munitez dont ils avoient joui jusques alors, &
dont on les voulois priver sous pretexte de ses ordres.

The Cefarée Demotthene s'en alla à Sebatte, où it patfa plus est-épassa feurs jours à examiner tous les Ecclefaffiques de cette velle, bour feparer ceux qui communiquoient avec S. Baüle, de ceux qui s'attachoient à Euflathe : & traitant ceux-ci avec les plus grands honneurs il condamnoit les autres aux charges & aux affu-pettiflemens du Confeil de ville. Il tint enfuite un nouvean Conciliabule d'Artens à Nyffe, dou on re fait pasce qu'ils freun', l'ils en partoient deja pour aller à Sebatte le joundre de communion à Euflathe, lorfque. S. Battle cervit la lettre 2 és 4 Saint Eufles, noi il raconte particulierement la perfecution que le Vicaire [Demotthene] fait als propriet aller à servit la lettre 2 és 4 Saint Eufles, noi il raconte particulierement la perfecution que le Vicaire [Demotthene] aller à la service de la consideration de la conference de la conferen

'Il dit qu'il avoit eu dessein de faire un journal de ce qui luy p. 161.d. Hist, Eccl. Tom. IX. 250

arrivoit, pour ne pas laisser perdre la memoire du grand nombre 376, de Saint de tant d'evenemens extraordinaires, si la foule de tant de malheurs n'eust accablé son esprit :'Ce qu'il dit en partie pour s'excufer de ce qu'il écrivoit rarement à cet ami, quoiqu'il en rejette la \* principale cause sur la difficulté de faire tenir ses lettres. En effet

il luy en avoit écrit deux qui estoient demeurées, parceque le Vicaire de Thrace, & un garde des thresors qui eltoient à l'hilippople[en Thrace, ] à qui il les vouloit donner, estoient partis de Cesarée sans qu'on le sceust.'Il estoit à la visite de son diocese

loríque le premier passa par la ville.

ger. Mais il luy dit qu'on parloit alors d'assembler un Concile où les Ariens le vouloient faire mander pour l'obliger de communiquer avec eux, ou le traiter felon leur coutume, [c'est à dire le depofer, luy donner un successeur, & le faire bannir. Je ne sçay si ce ne seroit point ]'le Concile dont S. Gregoire de Nazianze écrit au [General] Victor. On parle encore, dit-il, de Concile & de com- " bat; & cela au milieu des ennemisqui observent avec grand soin « tout ce qui nous regarde. Prestez donc la main à l'Eglise, dont " vous n'estes pas une des moindres parties , & ne souffrez pas que « tous foient confumez par l'embraiement qui la devore, sans faire « tout ce que vous pourrez pour l'éteindre. Agissez, faites agir les « autres, & souvenez vous que le bon état de chaque membre de- « pend de celui du corps.[ Nous ne trouvons point qu'on ait davan- «

'Il n'ose mander à S. Eusebe l'état de sa santé depeur de l'affli-

Baf cp. 405.p. 411.6

Naz.ep.33 p. \$63.2.6.

> tage parlé de ce Concile.] S. Basile cerit encore l'epistre 405 à S. Amphiloque, sur la persecution de Demosthene, en le priant de luy faire souvent savoir de ses nouvelles, & d'envoyer quelqu'un pour luy porter le livre qu'il avoit fait sur le Saint Esprit , afin qu'aprés avoir eu son approbation, il pult estre communique à d'autres.

ep.10.p.53.d.

[Peu de temps aprés ,]'S. Basile eut la douleur d'apprendre que les Ariens avoient intrus à Nysse un miserable usurpateur, en la place de Saint Gregoire son frere qu'ils avoient chassé.

#### ARTICLE CXVII.

Eustathe recherche ouvertement la communion des Ariens.

Baf.cp. 264.p. 163.C.

Es Prelats du synode de Nysse se transporterent, comme nous avons dit, à Sebaste. C'estoit pour s'unir avec Eustathe [qui faifoit toujours de nouvelles chutes dans le precipice où il L'an de J.C.

SAINT BASILE. 376, de saint Bassic 6,2. s'estoit engage; & montroit bien par sa conduite qu'il ne s'estoit feparé de S. Basile que pour complaire aux heretiques & aban-

> donner la foy de l'Eglife.] 'Car au lieu qu'il avoit autrefois ren- ep.71.p.118,ab. versé les autels de Basilide Evesque Arien de Gangres en Paphlagonie, &c en avoit fait dresser de nouveaux pour sacrifier, il fe rendoit alors suppliant du mesme Basilide, afin qu'il le receust dans sa communion. Il avoit traité ceux d'Amasée comme des heretiques, des excommuniez, & des ennemis; & il faisoit alors

tout fon possible pour estre uniavec eux.

'Mais il ne pouvoit mieux faire voir que l'unique regle de son ep.e. p.153 e de amitié, eftoit fon interest & la satisfaction de ses passions, qu'en ab. ee qu'apres avoir horriblement declame en l'an 160, contre 100 Everques qui l'avoient depose, particulierement contre Evippe ep. 72. p. 118 b. Fun d'entre eux, comme contre des heretiques qu'onne pou- e7 71 P 110 c. woit pas seulement appeller Evesques, bil ne laissa pas en ce temps 6597.p 112 4. ci de s'allier avec ceux mesmes qu'il avoit dechirez si injurieusement, quoique bien loin d'avoir fait aucune retractation de leurs ep.71.p.118 de. erreurs, ils perfecutaffent encore les Catholiques sous le nom ep 8: p 1540. d'Homoousiastes, & de reconnoistre pour Evesques ceux qui be." avoient esté ordonnez par eux, seen particulier par Evippe, d'em- ep 71 p.118 b. braffer comme orthodoxes ceux qui suivoient tous leurs sentimens, & deselier d'amitié avec les enfans & la posterité d'Evippe, ep.8 Lp 151.d.c. [c'eft à dire ceux qui avoient efté ses disciples & faits Ly esques par luy, J'comme Anyse, qui d'ailleurs estoient tous des miserables, en to p. st.c. Il ne se contenta pas d'avoir communiqué avec eux à Ancyre epsa passes

dans des maisons particulieres, ainsi que nous avons dit, mais il A leur envoya une deputation folennelle jufque dans la Galacie, ep.81 p. 13 dl pour les inviter de venir à Sebaste. Ces Ariens y allerent donc au ep. 84, p. 101 c. fortir de Nysse, & furent conduits dans tout le diocese comme ep.85, p.118.b des Saints & des Everques de la merme communion par les plus ep. 74.p. 118.14. considerables & les plus intimes du Clergé d'Eustathe, qui leur faisoient rendre tous les devoirs & tous les honneurs dus à des Everques. Ils furent receus magnifiquement dans la ville : ils tinrent publiquement & hautement l'affemblée : on leur confia le deparpres a. peuple : on leur ceda l'autel & l'Eglife. Ils facrifierent fur l'autel, fep 8, p. 58 b. ils distribuerent de leur pain à tout le peuple, ils furent reverez comme Everques par le Clerge : & [leurs predications] furent of \$1. p. 113 14 comme un malheureux levain d'herefie capable de corrompre toute cette Eglife.

Enfin Eustathe s'unit à eux de toutes les manieres possibles.] " afin qu'ils le favorifaffent & luy obtinffent d'eftre rétabli en fait : 17 7 : 35 36.

#### SAINT BASILE.

evesché, & d'en jouir avec une liberté entiere, sen le faisant reconnoiftre comme Evefque par les plus confiderables des Ariens qui l'avoient deposé à Constantinople, & faisant lever cette depolition.] Et neanmoins il ne put obtenir de ceux mesmes à qui ep.81.p.153.c. il rendoit tant d'offices, qu'ils l'admissent publiquement comme Evefque dans leur communion, parcequ'ils craignoient le nombre & la qualité de ceux qui s'opposoient à luy peutestre parce-

ep.71.p 118.c 117,d.c.

d'union avec ceux qu'ils avoient deposez,] 'Cette jonction fi scandaleuse d'Eustathe avec les Ariens, se fit seize ou dixsept ans aprés le Concile de Constantinople, tenu en 360. Se ainsi ce fut en 375 ou 376. Et nostre suite nous oblige de la mettre en 276. Il ne faut pas douter que Saint Basilen'en fust senfiblement touché.]'Il se consola neanmoins dans l'esperance

qu'Euzoius & les autres principaux Ariens ne vouloient point

ep.81.p.154.b.c.

qu'un si grand excés faisant connoistre quel estoit ce personnage, à qui sa pieré apparente avoit donné jusques alors toute sorte de croyante, Dieus'en vouloit peutestre servir pour lever le scandale & le trouble qu'il avoit cause dans l'Eglise en se separant d'avec

ap.81.p.153.a. P.155.2.

Eustathe ajoura bientost aprés un nouveau crime à tous les autres.]'Car estant allé à Cyzic, il en revint avec une nouvelle foy où fans faire mention de la Consubstantialité il reprenoit son ancienne conformité de substance, & proferoit avec Eunome des blasphemes contre l'Esprit saint.

# ARTICLE CXVIII.

Mort de Theodote Evefque de Nicople : Fronton son successeur trahit l'Eglise, & persecute les Catholiques.

Baf.ep.164 p. ,163.C. e . 191 p.109.2. ep.194.p.111.c.

HEODOTE Evefaue de Nicople estoit mort quelque temps auparavant, & le Vicaire [Demosthene] avoit tasché de persuader à cette Eglise de recevoir un Evesque des mains d'Eustathe. Mais comme elle avoit esté arrosée du sang de beaucoup de Martyrs, & gouvernée depuis longtemps par des Prelats choifis de Dieu, tres venerables pour leur vertu, le tres fermes dans la défense de la verité, ce qui la fait appeller par Saint Basile la nourrice de la pieté & la mere de la foy orthodoxe ; elle re-

ep.264.p.263 Go

'Comme il vit donc qu'elle ne se rendoit pas volontairement, il resolut de l'attaquer avec plus de violence, & ce fut un des

poussa genereusement tous les efforts de ce juge.

SAINT BASILE.

production motifs du voyage qu'y firent les Evefques du fynode de Nyfle.

Ils promirent de venir à bout de cette affaire, de de renverfe epopaire de avec Eufarthe l'Eglife Carpfolique de Nicople Its wirent en departage effet julques à Nicople, mais ils ne purent pas s'acquiter de leur depopaire de leur prometle. Ceux qui les virent alors, dit Saint Baille, favent com- de ment ils revinerent de la Que que les parturent à leur recour.

Le diable trouva neamoins un autre moyen pour troubler la paix de l'églié de Nicople, l'Fronton Prettre de certe ville, 'que cair paix de l'églié de Nicople, l'Fronton Prettre de certe ville, 'que cair l'entre de certe ville, 'que sain Baifie luy prefenta, l'ut l'infrumeme de la maine. I l'il avent par de la purce dans fai foy, 'que paix par de voir par ut el purce dans fai nouver de la verir de la verir de la verir de la verir de l'entre de la verir de l'entre de la verir de l'entre de la verir de qu'il d'avoir e jamais agi par l'esperance des biens eternels. Car s'effant vendu à l'iniquite par le defir d'une malheureufe gloire, 'il tràith fonte «par par jud. fement fa foy, '& abandonna l'esperance du bonheur eternel des prispusate, profanse lenom d'Evefuue pour recompenfe de fa perfidic. [On d'en opsis de pour toit control qu'il avoir effecte lu par le peuple de Nicople. 'qu'il avoir effecte pau fe peuple de Nicople, d'en opsis de que pour fe rendre paisible, il avoir receu l'ordination d'Euftathe)

neanmoins il n'y en a pas de preuve.

L'an de LC

Mais foit qu'il eult effé elu ou feulement facré par les heretques, Jin epu pasnelme jouir de Honneur temporet qu'il avoir es un pare le imalheureufement acheté. Car il devint aufftoit l'averfion general par l'Armein (g. la renommée porta en un moment la republic de honte de fa chute dans les provinces d'alentour. Le peuple de Nis est mapus en cople s'elva contre luy, à caima mieux aller adorte en plein séponsparant, champ le Dieu du ciel St. de la terre avec l'Ange de leur l'gife, de que de le trouver dans la maifon de priere, dont il s'ethoit emparé avec un ou deux Ecclefrifiques, qui avoient effe affez malhque est propriée.

reux pour le suivre dans sa prevarication,

"Dù refte, Dieu luy avoir oftê le môyen de faire aucune perfe-ceis-s-pa-se, cution violente aux Orthodoxes & mefine voyant l'horreux & propose le foulevement du peuple contre luy, il promit pour se l'atrier, de ne se point separer de la foy orthodoxe. Quelques uns furent de beranlez par cet artisce, se quelques Ecclessitatiques en sérvis-pa-sa henn à Saint Basile par le Prestre I heodose, duquel ce Saint sur bien aisse d'appendire la verise de toutes choses, que la renommée publioit fort diversement. Il les exhorts en leur répondant, pa-sa lous l'auture leur perseuction qui n'estoit pas encore fortrude, se anc se pour le de course soit pas encore fortrude, se anc se pour le de course soit pas encore soit publicit se de pa-sa se l'auture de l'auture de

1 i ii

a Bafep.191.p.

protestation qu'il pust faire, & que ceux qu'il auroit ordonnez ne devoient pas pretendre d'estre jamais receus par l'Eglise au nombre des Cleres; ce qui fut cité dans le VII. Concile. Il falue à la fin de sa lettre tout le Clergé, soit de la ville, soit de la campagne, & tout le peuple fidele.[Il ne pouvoit donc écrire qu'à quelques particuliers.

ep.191.p.207.

p.107.4

'Il receut vers le mesme temps une lettre des Prestres de cette Eglife, qui luy rémoignoienr leur douleur de ce qui eftoir arrivé: Il les consola par sa réponse, & leur sit esperer une promte sin de tous leurs maux.

If donne tou jours cette affurance dans toutes les lettres qu'il écrit à cette Eglise: & neanmoins avant que de verifier sa promesse, Dieu la laissa tomber dans une persecution bien plus violente que la premiere. Les loups s'eleverent contre eux, & le troupeau fut dissipé. Les Ecclesiastiques furent contraints de s'enfuir; les maisons furent pillées, la ville desertée, tout le pays ruiné, & les corps mesmes eprouverent ce que les coups & les mauvais

traitemens ont de plus insupportable.

'Ils eurent encore recours en cette occasion à S. Basile, bquine put lire leur lettre fans larmes. Il se tourna vers Dieu, & puis récrivit aux Nicopolitains, que sa providence ne manqueroit pasde les fecourir & de les delivrer dans peu de temps. Il ne laissa pas [pour y contribuer de sa part, d'aller voir tous les magistrats qu'il put, '& d'écrire aux amis qu'il avoit en Cour; & il dit qu'il espere obtenir beaucoup de lettres pour condanner & reprimer la rage de leur persecuteur, si ce n'est, dit-il, que les troubles du temps oftent aux magistrats le loisir de songer à cette affaire. l'Tout ce que nous pouvons favoir de ces troubles pour l'an 376. c'est que Valens preparoit en Orient un grand armement contre V. Valens les Perfes, & estoit occupé dans la Thrace à y faire passer les Gots \$16,17.

sp. c6. p 105.106. chassez de leur pays par les Huns. ]'Il écrivit encore une autre lertre aux Nicopolitains fur le mefine fujet, où il les exhorre de ne point cesser de prier, & de faire voir dans leurs actions l'exemple de ce qu'ils preschoient par leurs paroles: [ce qui marque qu'il

écrivoit à des Ecclesiastiques.]



# ෭෦ඁ෯෦ඁ෯෦ඁ෯෦ඁ෯෦෯෦෯෦෯෦෯෦෯෦෯෦෯෦ඁ෯෦ඁඁ ARTICLE CXIX.

Euphrone est transferé de l'Eglise de Colonie à celle de Nicople.

TO us ne pouvons pas affurer ficette perfecution violente de l'Eglise de Nicople preceda ou suivit l'election d'Euphrone, laquelle fut un effet tout particulier de la providence Nova 75. divine. | Car"Pemene Evelque [de Satales, ]inspiré de Dieu, estant Bascep. 193 p. venu pour secourir cette Eglise dens l'affliction où elle gemissoit, 210 b elep-290. ne trouva pas de meilleur moyen pour la consoler, que de luy donner pour Everque Euphrone qui gouvernoit alors l'Eglise de Colonie, petite ville dans l'extremité de l'Armenie, [ differente ep 193. p 210 d. de celle de Cappadoce dont Bospore estoit alors Evesque.]

'Cer Euphrone estoit de Nicople, b & tres digne de succeder à a Theodote, & aux autres grands Evefques qui avoient tenu le leptis pinos. mesme siege.4 Nous avons une lettre que S. Basile luy adtessa, dep.311.p.301. lorsqu'il estoit encore à Colonie, pour s'excuser de ce qu'il luy écrivoit rarement, dautant que Colonie estant eloignée des grands chemins, il trouvoit peu de personnes qui y allassent. Il luy demande aussi ses prieres pour le rétablissement des Confesseurs

exilez. Si Pemene avoit fait admirer fa fagesse en donnant le conseil si ep. 193 p. 210 c. falutaire de transferer Euphrone à Colonie, il ne fit pas moins paroifte fon courage à en presset l'execution, depeur qu'un trop long retardement ne ralentist l'ardeur des Fideles qui la demandoient, & ne donnast aux heretiques le temps de l'empeschet par leuts artifices. Cette translation fe fit donc par l'avis commun des ep. 194. part. al Everques, suivi par le consentement unanime des magistrats. ep. 290 p. 280 b. ep. 292 p. 281 c. [Elle estoit en apparence contre l'or dre des Canons:] Mais lors- rep. 193-p. 210 bl qu'un dessein de cette nature est formé, comme il l'estoit en cette et 194. p. a.t. b. rencontre, par des personnes spirituelles, qui n'agissent par au- a.b. cune confideration humaine, qui ne regat dent point leur intetest propre, & qui n'ont pour but que de suivre la volonté de Dieu, il est clait que c'est le Seigneut qui conduit leurs cœurs & leurs pensées; & lorsque le peuple suit d'un commun consentement l'avis que des Saints ont propose, on ne peut doutet que cet avis ne vienne de J.C. mesme, qui a repandu son sang pour son Eglise.

D'ailleuts cette dispense estoit jugée tres necessaite pour le epast paste. temps, & utile non seulement à l'Eglise de Nicople, mais à celle mesine de Colonie, qui n'eust pas pu se maintenit contre les he256

ep.194 p.111.

retiques, s'ils fe fussent rendus maistres de la metropole. C'est Basile 6,2. pourquoi S. Basile ne craint point d'assurer que les Evesques n'avoient esté conduits en cela que par l'Espait de Dieu, & non par aucune confideration humaine & terreftre; & il y contribua luy mesine aurant qu'il put, en écrivant aux magistrats de Nicople pour les prier de faire agréer & confirmer par tout le peuple de la ville & de la campagne, ce que les Prelats avoient fait, afin que leur union les renditt invincibles à tous les efforts de leurs ennemis,& leur oftaft mesine la hardiesse & la volonté de les attaquer.

ED.110 191-P. 179-151. #cp.191.p. 8:,c. ep 190.191.p. 179 181.

Ccux de Colonie s'opposoient seuls à ce bien, & ne pouvoient fouffrir qu'on leur enlevast un faint pasteur qu'ils cherissoient; & leur douleur les porta jusqu'à menacer qu'ils se donneroient aux ennemis de l'Eglife. Les magistrars de la ville & les Ecclesialtiques]en écrivirent à Saint Batile, qui loua le zele qu'ils avoient pour leur pasteur, pourvu qu'il n'allast pas jusqu'à l'exces, & qu'il ne s'oppoiast pas à la disposition que les Prelats avoient esté contraints de faire par la volonté de Dicu, & pour le bien public de la province. Il leur promet mesme qu'Euphrone ne les abandonnera pas pour cela, & qu'il prendra soin de leur Eglise, aussibien que de celle de Nicople: [par où il montroit encore que la charité est audessus de tous les Canons, qu'elle observe en effet en les violant en apparence, & que la loy souveraine de l'Eglise est l'utilité des peuples.

ep.190 p.179.c.

'Il loue en particulier ces magistrats de ce que l'occupation des choses temporelles ne les empelchoit pas de prendre le mesme interest aux affaires de l'Eglise, qu'à celles qui leur estoient les plus importantes, Il témoigne au contraire aux Ecclesiastiques beaucomp de douleur de ce qu'ils s'estoient emportez jusqu'à dire dipaso paso. qu'ils le separeroient de l'Eglise i & il fait esperer aux uns & aux autres qu'il les ira voir, s'il le peut, pour regler entierement les affaires de leur Eglisc.

ep.193 p.110.

'Le Clergé de Nicople luy écrivit aussi, tant sur l'election d'Euphrone, que sur l'or position de ceux de Colonie. Il se rejouit du premier, & pour l'autre il les prie de ne pas trouver mauvais le zele de ceux de Colonie, & de prendre garde à ne les pas aigrir, de peur que s'ils se voyoient meprisez, la douleur & le depit ne les portalt à quelque extremité que le malheur du temps pouvoit rendre de consequence, Il parle des lettres qu'il lour a écritos. Il

témoigne aussi avoir dessein d'aller à Nicople,

ART. CXX.

### 

Le livre du Saint Esprit approuvé par divers Evesques : Plaintes de Saint Basile contre Damase.

E fut apparemment auflitoft après ce qui effoit arrivé à Batapassa.

Nylle, que S. Bailie écrivit les lettres to & 1951. La dernière 408 dab.

est darchiee à Saint Amphiloque, à qu'il l'écrivit a lidic artement,
faute de perfonnes qui portafient les lettres, quoiqu'il n'euit
point de plus grande joie que d'entretenit un ami dont le principal foin effont d'apprendre de se nouvelles, & à qui il cult voulu
faire dans ses lettres un journal de toute s'avic'il lluy patel d'uno be.
affaire d'Elpide porteur de sa lettre.'Il ajoute qu'il l'assiroit que 4
fes ennemis machinoient quelque chose à la Cour contre luy;
('ce qui regarde apparemment le Concile oà onle vouloit manqu'il ne sur avoit pas encore envoyé, parcequ'on luy avoit dit

en perfé de le ventr voit, & luy parle du livre du Saint Esprit
qu'il ne luy avoit pas encore envoyé, parcequ'on luy avoit dit

en que qu'il ne luy avoit pas encore envoyé, parcequ'on luy avoit dit

வ வைகள் அக்டின்

"Il ne vouloit pas montret cet ouvrage à d'auttes qu'aprés qu'il 64607, parte auroit clig approuvé par Saint Amphiloque; [Cen'elt donc qu'après ce temps-ci qu'il faut mettre ce que nous apprenons du Concile de Calcedoine, Jou'il avoit voulu avoit la lignature de les Constitupes de conferers, pour autorifier la doctirue pure & exacte qu'il "avoit la citable fur le Saint Efprit, [Cela feft fans doute dans un Concile de la Cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content, par pour la la concile de la Cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content, par pour la content de la Cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content, par pour la content de la Cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content, par pour la content de la Cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content par pour la content de la cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content par pour la cappa de la cappadoce de la cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content par pour la cappa de la cappadoce de la cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content par pour la cappadoce de la cappadoce ?] & Con ouvrage receux encore une illuftre ap- Content par pour la cappa de la cappadoce de la cappadoce ?] & Content par pour la cappa de la cappadoce de la cappadoc

de la Cappadoce: j'& fon ouvrage receut encore une illustre ap- Cotele. L. 100. C. Am- probation du Concile des Evelques de Lycaonie.

Philoque § "Héctivis son epistre 10 à S. Eussebe, selon se titre gree, & comme Bargoog so."
de elle est cirée par Baronius & par Blondel, se c'est ce qui paroiss affec par la lettre messon. Car elle stu écrite à l'occasion de Saint Basepon, 15:

ance par la fettre meline. Use che tut certice a loccation de Saint Basie, Antioque (neveu de Saint Euro), et le si est crouver. Outre ce qu'il luy mande touchant les affaires de son frere de Doaces & de Fronton, il dit qu'Antioque luy deduita e manieux les autres affaires de Syrie, soù l'on persecutoit alors "les officiere".

v. leanins mieux les autres affaires de Syrie , [où l'on perfecutoir alors "les foliraires.] "Nous y apprenons que le Saint avoit dessein de renvoyer Do-

rothée en Occident, d'ouil elloit revenu l'année precedente; lèc il demande à S. Eufebe quelles lettres on luy pourroit donner à porter, lèc eq qu'il falloit accorder aux demandes des Occident PS+DE SALX, desqueis il parle avec beaucoup de chaleur.

Hist. Eccl. Tom. IX.

L'an de J.C 376, de Sain

En verité, dit-il, j'userois volontiers de cette parole de Diomede : Cessez de le prier, c'est un homme superbe. Certainement plus on flate ces esprits altiers, plus ils deviennent insolens. Si Dieu nous est propice, quel autre soutien nous est necessaires Si fa colere demeure appelantie fur nous, quel fecours pouvons nous attendre du faite & de la fierté des Occidentaux ? Ils ne connoillent pas la verité, & ne veulent pas s'abaifler juiques à l'apprendre. Prevenus de leurs fausses opinions, ils se condusfent maintenant comme ils ont fait autrefois à l'égard de Marcel, [que l'Eglise Romaine n'a jamais voulu condanner.] Ils disputent contre ceux qui leur annoncent la verité; & fortifient de leur costé l'heresie. Pour moy j'avois dessein d'écrire à leur coriphée une lettre particuliere qui ne fust point au nom des autres Evefques, & de ne luy parler des affaires ecclesiastiques que par enigmes. Ils ne comprennent pas la verité de ce qui nous regarde, & ne prennent pas les moyens de s'en instruire. Je voulois donc luy marquer en general qu'il ne faut point insulter à ceux qui font dé la dans l'accablement de l'affliction & de l'humiliarion . & qu'il ne doit pas croire que l'eminence de sa dignité luy foit un juste sujet d'elevement & d'orgueil, puisque c'est un peché qui seul est capable de nous rendre ennemis de Dieu.

[La perte des lettres écrites de part & d'autre, faimue nous ne pouvons pas dire avec assurance quel estoit le sujet du mecontentement de Saint Basile. Ce qui nous en reste ne nous peut faire juger autre chose, sinon que Saint Basile, qui comme tout l'Orient & toute l'Eglise aujourd'hui avoit un respect extraordinaire pour la vertu de S. Melece, ne pouvoit souffrir que Rome le regardast comme un prevaricateur des Canons, un usurpateur, un schismatique, mesme un heretique, comme nous verrons dans la fuite, ni qu'elle traitast encore S. Eusebe d'Arien, luy à qui Dieu a accordé la grace du martyre. Cela envelopoit tous les Catholiques de l'Orient qui communiquoient avec ces deux Saints, & non pas avec Paulin, que Rome supportoit ouvertement. Et cette division ne pouvoit estre que tres sascheuse pour les Orthodoxes opprimez par la puissance de Valens, D'ailleurs plusieurs personnes qui pouvoient connoistre les veritables sentimens de Vital, pouvoient avoir esté scandalizez de ce que Damase l'avoit assez bien receu, & avoit approuvé sa confession de foy, de quoy il ne faut pas douter que les Apollinariftes n'aient tiré avantage l'Baronius croit que ce que dit le Saint, que les Occidentaux établissoient eux mesmes l'heresie, se

BAT-171-516.

255

iar raporte à ce qu'ils ne vouloient qu'une hypostase, ce que Saint Basile soutenoit favoriser le Sabellianisme, & oster à l'Eglise le

moyen de se défendre contre les Ariens.

[Nous ne favons point 6 S. Bafile écrivit à Damafe de la maniere dont il avoit eu le dessein. Que si Dorothée n'est allé à Rome que l'année suivante, comme il est afice probable, vu que celle-ci estoit sans doute avancée lorsque. Saint Basile doutoir encore s'il 19 envoieroit, & qu'il attendoit réponsé de Thorie sur la maniere dont il écriroit, il y a apparence qu'il changea de dessein, & qu'au licu d'écrire au Pape seul, il écrivit en general aux Occidentaux la lettre 74-4]

### ARTICLE CXXI.

Voyages de Sanctissime : Persecution des solitaires de Syrie : Saint Bastle écrit à S. Barse d'Edeste.

'TL mande encore à S. Eusebe que Sandissime parcouroit alors Bacep.10.p. 140 l'Orient avec beaucoup de zele, & demandoit à toutes les à personnes considerables, des lettres & des signatures avant que de s'en retourner en Occident.[Nous avons vu qu'il avoit deja fait à peu pres la mesme chose en l'an 473; l'& il semble qu'il eust epsep. # .s. auffi alors dessein de passer en Occident avec le Prettre Dorothée. [De forte qu'il pout bien avoir executé se dessein en 374, & estre aussi revenu avec Dorothée en 375. La maniere dont S. Basile parle de luy en ce temps-ci, pourroit porter à y mettre les lettres de recommandation qu'il luy donna pour divers Evesques de l'Orient : mais il y paroist plus satisfait des Occidentaux qu'il ne l'estoit aprés le retour de Dorothee. C'est ce qui nous a obligé à mettre ces lettres vers le commencement de l'an 373, & à ne referver pour cette année que la 200 ] à Acace, & à d'autres folitaires, où il ne dit rien des Occidentaux. Cette lettre est con- ep.100.p.118. siderable, parcequ'elle nous apprend qu'aussitost aprés Pasques ceux qui n'avoient jeuné que pour se nourrir de procés, de querelles, & de combars, estoienr allé piller les cellules de ces solitaires, & consumer tous leurs travaux par le feu : ce qui les avoit obligez de se retirer en d'autres endroits.'S. Basile avoit esperé beque sa maison leur serviroit de retraite, qu'il auroit la joie de les embrasser, & de participer à leur couronne par les offices qu'il leur rendroit. Mais ils s'en allerent d'un autre costé. De sorte e qu'ayant sceu enfin où ils estoient , il prit l'occasion de Sanctissime

160 qui s'en alloit en ces quartiers là pour leur écrire une lettre de Basile 6.7.

Epi p.I.

confolation, & se recommander à leurs prieres. 'Ces solitaires à qui il écrit, estoient les Prestres Acace, Acce, Paul, les Diacres Silvain & Luce, & divers autres qu'il ne nomme pas, Nous trouvons qu'Acace & Paul Prestres & Abbez des monasteres qui estoient en Syrie vers Berée & Calcide, écrivirent en l'an 375, ou plutost en 374, à S. Epiphane, pour le prier d'écrire contre les heretiques. Baronius croit avec beaucoup d'apparence, que ce sont ceux mesmes à qui écrit S. Basile. Il veut aussi qu'Acace soit le celebre Acace de Berée, lequel en effet fut elevé dans la vie solitaire, qu'il pratiqua des son enfance avec beaucoup de perfection. [Nous avons vu ci-deffus que]'l'Eglife

Bar. 375. 5 15. Sex.1.7.c.18.p. 711.2. Bal.ep.199-p. 390.6.

de Berée persecutée par les Ariens, avoit envoyé à S. Basile le Prestre Acace; & je ne voy rien qui nous empesche de croire que la persecution de cette Eglise & de celle de Calcide arriva peu de temps devant ou aprés celle des solitaires de Syrie.

219.1.6 31.p.149.8. # Bat.375.5 13.

Ceux d'Egypte souffrirent encore bien d'autres violences que l'on peut voir dans les historiens, & que S. Jerome place aprés Orofil7.633 P. la mort de Valentinien, en quoy il a cité fuivi par Orofe.[Ainfi elles appartiennent proprement à cette année, quoique Saine Idat Socr.1.4.0 Jerome les mette sur la precedente.] Valentinien n'estant mort que le 17 novembre de l'an 375. Comme Valens ne persecuta pas moins, autant qu'on en peut juger, tous les solitaires de son Empire que ceux d'Egypte, [il est difficile de dire à qui s'adresse] la lettre 303, que S. Baule écrit à des moines tourmentez par les Ariens. Il y a de fort belles choses pour la consolation de ceux qui sont persecutez par des Chrétiens, & qui ont contre eux le plus grand nombre.

Balep 303.p. 196.197.

> Puisque nous avons eu occasion de parler ici de quelques unes des lettres par lesquelles S. Basile a pris part aux souffrances de ceux que les Ariens persecutoient, nous y en ajouterons encore une du mesme genre, dont nous ne savons pas l'année.]'S.Barse Evefque d'Edefle, avoit esté banni à Arade fur la coste de la Phe- v. les Ariens nicie, & tout le monde y accouroit pour admirer les merveilles 5 119. de Dieu dans la vertu & dans les miracles de ce Saint. S. Basile

p.678. Baf.ep.317.p. gat.d.c.

qui avoit pour luy un fort grand respect, y fust volontiers venu avec les autres : mais il estoit retenu par la foiblesse de son corps; & le soin des Eglises l'accabloit de telle sorte qu'il n'estoir pas à luy, & n'avoit pas la liberté d'aller visiter ses amis. Il voulut neanmoins satisfaire autant qu'il pouvoit à son affection par ses

ep.316.9.311.

lettres. Ayant donc trouvé l'occasion de Domnin & de quel-

L'an de J.C. \$76, de Saint

ques autres qui s'en alloient visiter S. Barse, il luy écrivit pour obtenir par ses prieres le bonheur de le voir. Il le prie aussi de demander à Dieu pour luy la force de resister jusqu'au bout aux ennemis de la Croix de J. C, en attendant que Dieu eust rendu la paix à l'Eglife, comme il ne doutoit pas qu'il ne fist, à moins que la persecution presente ne fust le presude de celle de l'Antechrist. Il paroist que cette lettre ne fut pas renduc : ce qui ep.317.p.311.b. donna fujer à S. Barfe de se plaindre du silence de S. Basile. Ce Saint luy en récrivit une seconde par des personnes de Cesarée qui l'alloient visiter, & luy envoya quelques presens.

### ARTICLE CXXII.

### Saint Basile écrit publiquement contre Eustathe.

Es excés qu'Eustathe avoit commis cette année contre l'Eglise, en se joignant ouvertement de communion avec les Ariens, ne souffroient plus que S. Basile dissimulast ses crimes, ni qu'il menageast sa reputation au depens de la sienne propre. Il y avoit trois ans qu'il demeuroit dans le filence depuis Bafep.73.p.110. 373,] & qu'il souffroit sans rien dire qu'on dechitast sa reputa- brp 79 p 140.2. tion par un grand nombre de lettres. Ses ennemis au lieu de 6 ep.72, p. 140.c. quitter l'aversion qu'ils avoient conceue contre luy, & reparer 4 le tort qu'ils luy avoient fait par leurs medifances, s'irritoient de plus en plus contre luy par la longueur du temps, & ne cessoient point de le diffamer & de le noircir autant qu'ils pouvoient dans

l'esprit de tous les Fideles.

Quand il avoit ruiné une de leurs accusations, ils en substi- ep to p 146.147. tuoient aussirost une autre, depeur qu'on ne dist qu'ils le haiffoient sans sujet; & aprés l'avoir accuse de tenir qu'il y avoit trois Dieux, ils le traiterent de Sabellien, qui estoit l'heresie toute opposee: puis ils luy firent un crime de ce qu'il admettoit en be-Dieu une pluralité d'hypostases, eux qui y admettoient mesme p.148. une pluralité de substances : à quoy ils ajoutoient comme un p.1474 de. grand sujet de plainte, qu'il ne reconnoissoit en Dieu qu'une bonté, une puissance, une divinité, & ainsi de tous les autres attributs; ce qui estoit, disoient-ils, contre leur coutume. Et en cela ils disoient vray: mais S. Basile n'estoit nullement resolu de prendre leur coutume pour la regle de sa foy, au prejudice de la coutume de l'Eglise autorisée par l'Ecriture, quelque crimi- p.148.6 nelle que cette coutume pust paroiste à ceux qui accordoient

L'an de J.C. 376,de Saint bien le titre de Dieu au Pere & au Fils: mais qui le refusoient au Basse 6,7. S. Efprit.

'Cependant l'apparence exterieure de leur pieté rendoit ep.81.p.154.c. epos parebe. croyable tout ce qu'ils disoient contre le Saint; & sa patience au

lieu de faire estimer sa vertu, autorisoit ses calomniateurs, & faifoit attribuer son silence & sa modestie à l'impuissance de se défendre. Ainsi leurs calomnies se repandant de toutes parts £9 79 p.141.e. avec grand bruit, comme un rorrent impetueux; ce Saint qui # cp.370.p.359. avoit toujours recherché plus que personne à se rendre inconnu au monde, se voyoit connu de rous les hommes sur la rerre & fur la mer, [mais d'une renommée bien fascheuse.] Il avoit la

douleur de se voir tellement odieux, que son nom mesme estoit ep.345.p.338.c. en horreur aux gents de bien; & il luy eftoit difficile de leur faire recevoir ses plus justes défenses, tant l'autorité de ses adver-

faires avoit prevenu les esprits. 'Il crut donc que le temps estoit venu de parler , puisqu'il n'y cp.79.p.139.e

p.140.c.

bep.73 p.10.d avoit plus de sureté à se taire; & le décri de ses adversaires qui s'elloient joints ouvertement au parti des heretiques, se trouep 81.p.154.b.c. vant favorable pour sa justification, il l'entreprit à la fin de l'année precedente, si nous voulons, mais plus probablement au ep to p. 146. d. commencement de celle-ci. ['Il semble y avoir esté porté par les

confeils d'un medecin fon ami nommé Euftathe. C2.79.P.139:145. 'Il le fait principalement dans la lettre 79, qui paroift plu-Nors 78. tost un écrir public fait pour rous les Fideles, qu'une lettre

adressée à une personne particuliere. C'est apparemment celle ep 341.p.337qu'il marque dans l'epistre à Genethle Prestre de ses amis, qui luy ayant écrit sur la lettre d'Eustathe [à Dazize,]qu'il appelloit un libelle d'apostasse & de schisme, le Saint luy fait, & à ceux qui P-339.d. estoient avec luy, une protestation de la sincerité de sa foy,&

luy mande que ceux qui en desireroient davantage, seroient satisfairs par une autre lettre où il se justifioit plus amplement, &

éclaircissoir davantage toutes choses.

ap. 73. p. 219-113. 'Il écrivit encore en mesme temps à ses Religieux, se'est à dire apparemment à ceux qu'il avoir fondez & gouvernez dans le p:119.e. Pont.]'Il leur envoie le Prestre Melece, ne pouvant pas alors les aller voir en personne, & il les prie de ne se pas laisser prevenir 2.1:3.b.c. à ses calomniateurs, mais de luy demander raison des choses donr on l'accusoir, afin qu'ils ne donnassent pas d'entrée aumensonge s'il avoit la veriré de son costé, & qu'ils le crussent ve-

ritablement coupable s'il manquoit à se bien justifier.'Il les ex-1 ₽ 73.2.123.€. horre non à chercher des nivens de nuire à ses ennemis, mais à 376 de Saint eviter leurs entretiens, & du reste à demeurer chez eux, comme leur état le demandoit, & à accomplir en repos l'œuvre du Seigneur.

### 

#### ARTICLE CXXIII.

Diverses leures sur l'affaire d'Eustathe.

Morror.

S Euftarke, contre quelques autres accufations formées contre fa foy par les ennemis de la divinité du S. Efprit, [ e'est à dire
par Eustarhe de Sebaste,] & c'est là qu'il défend hautement cet

article de nostre fqy.

[II femble que ce fue aufii contre les calomines d'Euflathe qui for ponqual a 29 hondie, jou aprés avoir témoigné les re-divassessification qui l'prononçal a 29 hondie, jou aprés avoir témoigné les re-divassessification qui l'accionno, il fe défend avec beaucoup de force contre ceux qui l'accionio, il fe défend avec beaucoup de force contre ceux qui l'accionion de croire qu'il y avoit trois Dieux, & fouient qu'il in et e calomniorient que parcequ'il anathematicoit ceux qui mectoient le S. Efprit au nombre des creatures, furquoi il dit ces excellentes paroles i fen en reconnois coupable de ce crime, pour 1917. Le se collegue je fuis preft d'endurer le feu & les épées des boureaux.

"Qu'on me brife les os fur une roue, qu'on me fasse endurer tous " les supplices, je souffrirai tout eela avec la mesme assurance & " la mesme joie avec laquelle les saints Martyrs, dont les eorps

reposent dans cette eglise, ont souffert les tourmens qui sont maintenant leurs couronnes. Accuse moy done, malheureux que tu es, de ce que je ne conte pas l'Esprit saint parmi les crea-

u tures. Mais si tu dis quelque ehose de plus, tu en rendras eonte a au souverain juge.

"Il prononça ce difcours, comme nous le tirons de ces paroles, a dans une gilfe de Martyrs l'Ceftoite le pur messen que l'on ce-21314 lebroit leur feste." Il cimble qu'il parioti proprement aux Evest. ce ques qui s'estoient assemblez pour exter solemnité. La fin de ce discours regarde le Fils, & non le S. Espra, & el le distiliel de trouver quel raport elle a avec ce qui precede, ce qui marquerois peuterite que c'est une enton.]

'L'Eglife d'Évele affez proche de Cesarée, qui estoit toujours en este para le l'Évele affez proche de Cesarée, a fuir encore aux espara, le sur le sur espara, le sur le

SAINT BASILE. L'an de I.C. estant averti, il luy en écrivit une lettre de remerciement\*pres 376, de Saint de dixfept ans depuis le Concile de Constantinople, [tenu au "Nora 78.

Conc.t.7 p.69 e. commencement de 360, & ainfi en 376, Imais après le mois de septembre. Le VII. Concile cite un endroit de cette lettre.

Raf.ep.73.p.113. 'Saint Bafile ne pretendoit pas arrefter par fes lettres & par ses discours l'impudence de ses calomniateurs. Il s'attendoit au contraire que sa justification irriteroit leur colere, & les porteroit à luy procurer des maux & des pérfecutions encore plus grandes & plus fascheuses que les premieres : mais il ne crut pas que cela le dispensast de soutenir sa reputation & de lever le

feandale que sa diffamation causoit parmi les Fideles.

ep.81.p.149.24. 'L'eclat que le Saint avoit fait contre Eustathe, qu'il avoit autrefois defendu contre tout le monde, surprit ceux qui ne favoient pas la verité de cette affaire, comme il paroist dans p.15a.b. Patrophile Everque d'Eges[en Cilicie.] Ce Prelat estoit affez ami d'Eustathe, [dont S. Bahle s'estoit separé.] C'est pourquoi Patrophile demeura affez longtemps fans écrire à ce Saint. Maisenfin foit de son mouvement particulier, soit à la persuasion d'Eustathe] qui estoit ce semble alors dans la Cilicie, "il luy envoya une P.155.b. 4 p. 149.3 b. lettre par le Prestre Stratege, où il témoignoit s'étonner beaucoup de ce qu'il traitoit si fort Eustathe en ennemi, aprés avoir

esté si longremps son ami & son protecteur. Quoique cette lettre fust affez piquante, S. Basile ne laissa pas de la bien recevoir '& luy rendit raison de sa conduite sur ce point, comme il se preparoit, dit-il, à la rendre à Dicu mesme P 155.b. dans fon jugement.'Il luy témoigne à la fin qu'il estoit obligé d'user envers Eustathe de la liberté dont Patrophile a use enep 81 p.155 b. vers luy.'Il le presse aussi de luy écrire par Stratege, & de luy

mander s'il demeure dans sa communion, ou s'il veut embrasser celle de ses adversaires, témoignant qu'il souhaite l'un & ne craint pas l'autre. Cette lettre est citée dans le VII. Concile. Cont.t.7.p 480. "Patrophile luy recrivit affez longtemps aprés par Stratege, « B .fep. 8; p.

\$7.155.

qu'il vouloit toujours estre uni avec luy par la charité, & luy fit sculement diverses propositions pour tascher de le réunir avec Eustarhe. S. Basile après l'avoir remercié de ce qu'il demeuroir dans sa communion, répond en un mot qu'on ne peut estre uni avec Eustache, sans l'estre aussi avec ceux à qui il venoit de s'unir si solennellement, & par consequent avec tous les chess des Ariens.

ep-109.9 105. Stratege qui porta ces deux lettres à Patrophile, en porta une aussi à Theophile [de Castabales en Cilicie,] par laquelle le Saint répondant L'an de I.C.

répondant à ce que cet Evesque luy avoit écrit assez longtemps auparavant, Iny proteste qu'il oublie volontiers les sujets de mecontentemens qu'il avoit de luy, pour conserver sa communion, laquelle luy eftoit tres chere, mais qu'il n'en pouvoir plus avoir aucune avec Eustathe. [Nous avons mis ces trois lettres en cette année, l'parceque les deux à Patrophile parlent de l'union ep. \$1 p.154.2 b. d'Eustathe avec les Ariens comme d'une chose toute recentes & parceque dans la premiere le Saint parle d'une maladie qu'il avoit eue l'année de devant, & qui avoit precedé cette union, Ifaite des la fin de l'an 375. La seconde à l'atrophile peut bien neanmoins n'estre écrite qu'assez avant dans l'année suivante.]

### 

### ARTICLE CXXIV.

Saint Bafile écrit à Diodore ; ne peut se trouver au Concile de La Lycaouie.

foit un crime de la communion qu'il avoit avec le Prestre Diodore.[C'est sans doute le celebre Diodore depuis Evesque de Tarfe, qui estant alors Prestre d'Antioche, soutenoit cette Eglise avec une extreme fermeté contre toute la puissance de Valens. Nous ne voyons rien qui pust rendre alors son amitié fuspecte ou criminelle. l'Aussi Saint Basile ne se défend sur ce passible. point qu'en louant & en foutenant que l'union qu'il avoit avec Diodore est tres bien fondée.

[Nous avons encore deux lettres qu'il luy écrivit.] L'une est ep.197.p.113. fur le sujet d'un homme qui vouloit epouser la sœur de sa femme qui estoit morte. S. Basile le luy avoit désendu, ayant horreur de la seule proposition d'une pensee si abominable. Mais il fur bien furpris lorfqu'on luy vint montrer une lettre qui portant enteste le nom de Diodore, permettoit cet inceste & le soutenoit par de méchantes raisons. On ne luy voulut point laisser la lettre, & on la portoit mesme partout comme en triomphe, &

comme la marque d'une victoire qu'on avoit remportée fur luy. Ce fut sur cela qu'il écrivit à Diodore pour savoir si cette lettre estoit de luy, ce qu'il témoigne ne pas croire, & it la refute tresfortement. Il allegue particulierement la pratique de son Eglise . pargarque qui declaroit ces mariages nuls.'Il foutient que la mesme regle parte. oblige les femmes comme les hommes. Il conclud en fouhaitant p.216,61. que fi ses exhortations n'ont pas la force d'arrester cette passion, Hift. Eccl. Tom. IX.

le facrilege demeure dans le lieu où il-a esté commis. C'est sans Basile 6, 7. doute cette lettre à laquelle Saint Basile renvoie-S. Amphiloque [en l'an 375,] & il luy en envoya une copie.

Buico 17 .p. 107.1:8.

p.187.b.

L'autre lettre à Diodorc cst sur le sujet de deux livtes que Diodore avoit composez contre les heretiques, & qu'il luy avoit envoyez. Le Saint loue beaucoup le fecond; mais pour luy montrer qu'il agissoit avec luy en ami & non en flateut, il luy remarque diverses choses qu'il trouvoit à redire dans le premier, & luy donne d'excellentes regles pour écrire & judicieusement & chrétiennement.'Il luy dit avec liberté que l'un est trop elevé pour la phrase, trop fleuri, & trop plein de figures & des differens embellissemens de la rhetorique; & il loue l'autre au contraire d'estre en mesme temps serré dans ses pensées, judicieux dans sa conduite & dans ses raisonnemens, simple dans sa diction. & sans affectation dans son style. Ce qui, dit-il, m'a semblé tout à fait convenable au dessein d'un Chretien, qui doit moins songer à acquerir de l'estime, qu'à profiter à tout le monde.'Il luy renvoie ce premier livre par un Lecteur, & garde le second pour en faire titer copie.'Il paroist que Diodore en luy envoyant ses livres, l'avoit prié d'écrire luy mesme contre les heretiques, de quoy il s'excuse sur les affaires qui l'accabloient.[D'où l'on juge qu'il estoit Evesque. Il a joute qu'il luy estoit aussi difficile d'écrire que de se bien porter. Nous avons dit que Saint Basile n'avoit pas encore envoyé à Saint Amphiloque son livre sut le S. Esprir,

Cotel g.t.1 p.

lorfqu'il luy écrivit cette année fa lettre 395. [Il le fit fans doute bientost aprés: 1'& S. Amphiloque avoit de ja receu cet ouvrage, lorsqu'il tint un Concile pour répondre à quelques Evesques Macedoniens, qui avant que de se reconcilier à l'Eglise, demandoient quelque éclairciffement sur la divinité du Saint Esprit. Il fouhaitoit beaucoup, comme il dit, que le tres admirable Basile, cet Evelque qu'on ne doit nommer qu'avec un profond respect, assistant aux deliberations de ce Concile, ou plutost qu'il y presidast; mais une grande maladie l'empescha d'y venir. Il v fut neanmoins present par son livre, & repondit ainsien quelque sorte aux Everques qui avoient écrit à S. Amphiloque. [Il y a quelque lieude croire que c'estoient ceux de Lycie, dont nous avons patlé l'année precedente.]

#### ARTICLE CXXV.

Apollinaire se declare contre l'Eglise : Les Confesseurs d'Egypte s'opposent à luy : Saint Bafile les en remercie.

E Prestre Vital qui s'estoit separé de Saint Melece, & estoit accuse de tenir les erreurs d'a pollinaire contre l'Incarnation, estoit alle à Rome, comme nous avons vu en 375, demander la communion du Pape. Damase, aprés avoir approuve sa confesfion de foy, l'avoit neanmoins renvoyé à Paulin d'Antioche pour recevoir de luy la communion: l'& mesme Damase ayant encore Cotel e t. .. eu depuis quelque scrupule sut ce sujet, avoit réctit à Paulin, & 180. luy avoit envoyé un nouveau formulaire, dresse dans le Concile Thirtiscio. de Rome, afin que Vital le fignaft, s'il vouloit eftre receu dans P 219.d. l'Eglise. Mais comme il est directement oppose à Apollinaire, 181 187. & ne laisse aucun lieu à toutes ses equivoques, il y a peu d'ap-

parence que Vital se soit pu resoudre à le signer.]

'Aussi nous voyons par S. Epiphane qui écrivoit en ce temps-ci Epi-77.610 14.

mefine contre Apollinaire, non seulement que Vital estoit en- P.1014-1017. tierement separé de Paulin, & que ce Saint s'estant esforcé de les réunir, ne put vaincre l'obstination de Vital, mais mesme qu'il prenoit deslors le titre d'Evesque, qu'il avoit receu d'Apol- hort 15 e.e.p. linaite pour estre chef de ceux de son parti dans Antioche. 708 d Son 1.4.c. [Cette declaration formelle d'Apollinaire contre l'Eglife ne peut estre mise avant l'an 376, puisque dans toutes les lettres de cette année là, où S. Basile parle de luy comme dans la 79, la 82. & la 345, il le fait avec assez de reserve, & semble mesme vouloir l'excuser. S. Epiphane ne permet pas aussi qu'on la mette beaucoup aprés 376, & selon nostre suite, il faut qu'elle soit arrivée à la fin de cette année là, ou au commencement de la fuivante, puisque nous ne pouvons mettre qu'en 377 la lettre 293, où S. Basep. 253 p. Basile se declare absolument contre Apollinaire, comme cet he- 183-185-

resiatque declaroit à l'Eglise une guerre ouverte par la division & le schisme qu'il s'efforçoit d'y mettre de toutes parts. 'Cette lettre de Saint Bable est adressee à divets Evesques passes

d'Egypte bannis dans la Palestine pout la foy, & qui s'estoient v.les Apol. hautement"declatez, meime par cerir, contre les etreurs d'Apolunariftes & linaire. Cette action importante pour l'Eglise obligea Saint Basile ep :03 p 233. de s'unir plus étroitement avec eux. Il leur envoya pour ce sujet

le Diacre Elpide, avec une lettre qui n'est adressée qu'à Euloge,

separez des autres, soir, comme il est plus vraisemblable, parceque les noms des autres ont esté oubliez par les copistes, ou mis en general dans la premiere copie.

p. 18 4.18 f.

Il décrit dans cette lettre une partie des erreurs d'Apollinaire contre la Trinité, contre l'Incarnation, & sur le renouvellement de la loy qu'il se figuroit avec les Millenaires. Il deplore la chute ep 175.p 183. de ce grand personnage, loue les Consesseurs de s'estre opposez à luy, & les exhorte de travailler avec foin & avec douceur pour le ramener à l'ordre & 1 la verité de l'Église.

p.185.b. Fac 1.4 c.s.p. 110.

'Mais bien loin qu'Apollinaire fongeast à se réunir . Timothée l'un de ses principaux disciples qui prenoit le nom d'Évesques de Beryte, l'ayant receu de son maistre, s'emportoit jusqu'à anathematizer Saint Basile mesme, & avec luy Pierre d'Alexandrie, aussibien que Paulin d'Antioche, Saint Epiphane, & Diodores de Tyr, ne voulant avoir de communion qu'avec Vital.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE CXXVI.

# S. Basile blasme les Confesseurs d'avoir receu les Marcelliens.

CAINT Basile avoit encore un autre sujet d'écrire aux Confesseurs, non pour les louer, mais pour les avertir d'une faute qu'il croyoit qu'ils avoient faite contre la discipline de l'Eglife, Marcel d'Ancyre estoit mort depuis peu d'années, mais Ballep.74. p.126. il avoit laisse après luy quelques disciples, J'que Paulin d'Antioche admerroit à sa communion, [quoiqu'ils ne communiquassent ni avec ceux qui composoient le corps de l'Eglise d'Ancyre, ni avec tous les Orientaux qui avoient toujours accuse Marcel d'herefie, ni avec les Prelats d'Egypte, dautant que S. Athanase

ep.321.p 314 C.

s'estoit aussi separé de la communion de Marcel.] 'Ils demanderent souvent à Saint Basile [d'estre receus par son moyen à la communion des Orientaux.] Mais il n'osa jamais leur donner de réponse, parcequ'il attendoit le jugement s des Occi-

dentaux, ou plutoit de Pierre d'Alexandrie.]

ep.193.p.185.C. 4 Epi 72 C.11.11. P.41 844.

'Ils trouverent donc plus de facilité auptés de ces Evesques d'Egypte bannis en Palestine. Huit d'entre eux les allerent trouver à Diocesarée, leur montrerent des lettres de communion · que S. Athanase leur avoit écrites [autrefois;] & leur donnerent meline une confession de leur foy, comme ils l'avoient demandée: [& elle paroift condanner fort distinctement toutes les he-

370,0:53int refies ascribuées à Marcel.]'Ainsi ces faints Confesseurs les re- Basep.193.p. ceurent; & leur donnerent la communion ecclesiastique.

La nouvelle de ceci s'estant repandue, plusieurs personnes en 4. furent scandalizées; dautant qu'on ne savoit point surquoi ils p.186b. avoient esté receus, ni s'ils avoient anathematizé les heresses passes qu'on leur attribuoit, comme ils y estoient obligez, ce qui fai- ep.311 p.314.4. foir dire que les Catholiques s'estoient unis avec les Marcelliens; outre que quand les Confesseurs auroient pris toutes les suretez ep. 293 p. 255. possibles, [comme il semble qu'ils avoient fait,]ils ne devoient 186 pas encreprendre de rétablir des personnes dans la communion de toute l'Eglise, sans en avoir aussi communiqué à toute l'Eglise d'Orient & d'Occident. C'est ce que Saint Basile leur represente fortement dans le reste de sa lettre, en les priant de luy envoyer les articles sur lesquels ils avoient receu ces personnes, [c'est à dire la confession de foy qu'ils avoient donnée.

Il ne se plaint point qu'on luy air fait en cela aucun tort à luy en particulier. Et neanmoins les excuses que luy en fit Pierre 9.31.3.334 d'Alexandrie Superieur de ces Saints, le marquent affez :'Il re- P-314-4 connoist luy mesme dans la réponse qu'il fait à Pierre, qu'il avoit fujet d'estre mecontent du mepris qu'on avoit fait de luy. Ainsi il faut ou qu'il eust quelque commission particuliere pour l'affaire des Marcelliens, ce qui ne paroift pas; ou que ce fust une dependance de sa dignité d'Exarque du diocese du Pont, dont la Gala-

cie faifoit partie.]

'S. Bafile n'avoit pas voulu se plaindre à Pierre de la conduite & des Confesseurs, aimant mieux qu'il l'apprist par d'autres. Le ep74 p. 126 b. et mesme Saint, ou platost tous les Evesques d'Orient par sa bouche, se plaignent dans l'epistre 74, de ce que Paulin d'Antioche recevoit sans distinction à sa communion les disciples de Marcel. Que si cette lettre est faite quelque temps aprés celle aux Confesseurs, c'est une marque que les Evesques d'Orient n'avoient pas autorisé ce que ceux-ci avoient fait en faveur des Marcelliens.

#### ARTICLE CXXVII.

Les Orientaux demandent aux Occidentaux la condannation d'Eustathe & d'Apollinaire: S. Basile écrit à S. Ambroise.

"Es r aprés la declaration d'Apollinaire contre l'Eglise. & de Saint Basile contre luy, qu'il faut mettre la lettre 74 Lliij

aux Occidentaux, ] laquelle semble estre plutost des Omentaux 376, de Saint

en general, que de S. Basile seul. Le commencement de la lettre est un remerciement aux Occidentaux des lettres qu'ils avoient envoyées par des Prestres, & par les mesmes apparemment par lesquels ils envoyerent celle ci, [c'est à dite, autant que nous en

pouvons juger ,"par Dorothée & Sanctiffime.]

270

# cp.7 4.p 113.

'Le reste de la lettre est pour se plaindre des maux qu'ils recevoient d'Eustathe & d'Apollinaire, qui se couvrant encore sous la peau de brebis, parcequ'ils avoient esté quelque temps dans la communion de l'Églife, [& qu'ils n'embraffoient pas ouvertement les blasphemes les plus horribles des Ariens, dechiroient le troupeau de J. C. plus cruellement mesme que les Ariens. Ils prient les Occidentaux de les condanner & d'en faire publier la condannation partout l'Orient, afin qu'elle eust plus d'autorité & plus de croyance dans l'esprit des peuples, lorsqu'on verroit qu'elle seroit faite par un tres grand nombre de Prelats, que l'eloignement des lieux ne permettolt pas d'agir par aucune aversion personnelle, de quoy ceux d'Orient pouvoient plus ailément estre suspects, surtout si Apollinaire avoit esté jusqu'alors dans la communion de Paulin & de l'Occident . & separé de

celle des Orientaux, "comme il y a affez d'apparence.] Ils difent V. les Apolque ce qui les oblige à leur faire cette priere, c'est que le temps linaristes ne souffroit pas qu'on differast cette condannation, ni qu'on la fist dans un Concile de l'Orient & de l'Occident ensemble, comme cela auroit dù se faire.

'Ils demandent particulierement que l'Occident condanne Eustathe, puisque c'estoit l'Occident qui avoit rétabli, & luy avoit donné la croyance & l'autorité dont il abusoit alors pour

combatre la confubstantialité du Verbe & la divinité du Saint Esprit.'Ils prient qu'on leur envoie les conditions ausquelles il avoit esté receu par Libere, & qu'ils ignoroient. Ils avoient la lettre de Libere presentée au Concile de Tyanes dont ils parlent en cet endroit mesme, & dont S. Basile fait souvent mention: [mais ils n'avoient peutestre pas] l'acte presenté par eux à Libere que raporte Socrate, quoique Libere l'eust joint à sa lettre. [Peutestre aussi que comme ces deux actes ne parloient que de la foy de Nicée, ils croyoient qu'il y en avoit encore d'autres,

par lesquels ils esperoient prouver qu'Eustathe avoit aussi reconnu la divinité du Saint Esprit : ce qu'on ne voit pas qu'il ait jamais fait.]

'Ils ne veulent point examiner dans leur lettre l'ordination de

Not 1 In

L'an de I.C.

p. +25. c.d.

d.e.

P.116.d.c.

Socr.l. 4 c.12.p. 210-2:3 6 pund

L'an de J.C.

ceul \$ 11.

376 de Saint Paulin, [pour ne se pas brouiller avec les Occidentaux qui le défendoient l'mais ils l'accusent de recevoir les disciples de be-Marcel à sa communion, & mesme de favoriser ses dogmes. Le Concr. 7. p. 69. VII. Concile cite un grand endroit de cette lettre.

[S. Basile joignit apparemment à cette lettre celle qu'il écrivit à S. Ambroife. Ce grand Saint ayant esté sacré Evesque le Bar 374.67.8. vit à S. Ambrone. Jee grand Jame ayant enc mette 2 de l'euft la Biond pusé.
dimanche 7 decembre 374, écrivit à S. Bassle quoiqu'il ne l'eust de les 53 p. 34. jamais vu, & luy fit connoistre des cette premiere lettre les dons 2.6. excellens dont Dieu avoit enrichi son ame. [Dorothée peut avoir apporté sa lettre en 376. l'Saint Basile benit Dieu de cette g.34. union qu'il formoit entre eux, & le loua de la grace qu'il faifoit à l'Eglife de luy donner un si grand homme, à la vertu duquel il rend déja un témoignage aufli avantageux que veritable. Il ex- e. horte ce Saint à arracher tous les restes de l'Arianisme, & le prie de le consoler souvent par ses lettres.

[S. Ambroife s'acquita sans doute aussi fidelement de l'un que genereusement de l'autre, quoique nous n'en ayons pas autant de preuves. Mais la conformité que l'on remarque entre ses écrits & ceux de S. Basile, fusfit pour faire juger de l'union & Bat.375.610. du respect qu'il a toujours eu pour luy : & S. Jerome remarque Hier.ep. 65. L. p. que dans son ouvrage sur les six jours, il s'estoit beaucoup arra- 192.c.

V. S. Eufe- ché aux fentimens de S. Basile. Usuard & Adon disent que "Saint Bar. 356.5 104] Basile luy renvoya le corps de Saint Denys de Milan son prede- 575-520. cesseur, qui estoit mort banni en Cappadoce sous Constance. Les

monumens de l'Eglise de Milan portent que ce fut par un Evesque nommé Aurele qui l'apporta; ce qui a peu d'apparence, si ce n'est que cet Evesque ait fait se voyage par quelque autre occasion, ou qu'on ait transformé en Evesque quelque Ecclefiastique que Saint Ambroise aura envoyé le demander. Comme cette deputation des Orientaux à ceux d'Occident est la seule que nous trouvions avoir esté faite depuis l'ordination de Saint Ambroife, & qu'elle a esté suivie cette année mesme de la revolte des Gots, qu'on avoit receus en 376 dans la Thrace, il semble que ce soit celle dont parle le Concile d'Aquilée en 381. l'Nous Cod. Th. app. p. apprenons par ce Concile, que fur ce que les Orthodoxes [d'Q- 76. rient ,] & particulierement ceux qui formoient les deux partis contraires à Antioche, ou bien les deux chefs mesmes Melece & Paulin, avoient écrit à ceux d'Occident, ceux-ci se disposoient à leur envoyer quelques uns d'entre eux pour les réunir, s'il se pouvoit, par une bonne paix; mais que les troubles de l'Etat &

l'irruption des ennemis les avoient empeschez de pouvoir exe-

272

L'an de l.C.

curer leur dessein. [Le zele de Saint Ambroise pouvoit bien avoit Basile 6, 2inspiré cette nouvelle chaleur aux Occidentaux,]'qui reconnutent depuis par la bouche de ce Saint, qu'ils n'euslent pas esté exemts de faute, s'ils n'eussent fait leurs efforts pour établit la paix entre tous les Fideles, & qu'on les avoit souvens blasinez de ce qu'ils sembloient negliger, & se mettre peu en peine de la communion des Orientaux. Acace depuis Evefque de Berée. fut apparemment envoyé en Occident pour ce sujet pat Saint Lup.ep.17-p.136. Melece, l'puisqu'il fut present à une dispute faite à Rome devant

P.98.

#### 

#### ARTICLE CXXVIII.

Damase entre les Orthodoxes & les Apollinaristes.

Lettre de Saint Basile à S. Epiphane : Des Maguséens.

[ CAINT Bafile receut encore vers ce temps-ci.une lettre d'un grand Archevesque, savoir de Sainr Épiphanemetropolitain de l'isle de Cypre, à qui sa vertu ayoit acquis une tres grande teputation, lors meime qu'il n'estoit encore qu'Abbé pres d'Eleutherople dans la Palestine. Il semble que le sujet principal de fa lettre fust que n'avant pu reconcilier Vital avec Paulin d'Antioche, l'comme il raporte luy mesme qu'il avoit tasché de faire, "il eur recours à Saint Basile, & le pria de leur en écrire. S. Balile s'en excuse, parcequ'ayant roujours communique avec-Saint Melece, il n'avoit jamais eu de commerce ni d'union avec ceux qui estoient venus depuis luy, non qu'il les crust coupables. d'aucun crime, quoiqu'on les en accufast assez, mais parcequ'il. n'avoit eu aucun sujet d'abandonner Saint Melece. [Ceux qui. estoient venus aprés S. Melece, ne peuvent estre que Paulin & Vital. Car assurement S. Basile ne parletoit pas ainsi d'Euzoius.

**P**pi.77.€10-14. p.)014-1017a Balcp.31f.p. 6 p.319.310.

Evefaue des Ariens, 7 P. 21 & B C.

'S. Epiphane ne s'estoit pas contenté de luy écrire, mais l'avoit encore envoyé visiter par quelques Fideles dignes d'estre les. ministres d'une lettre de paix & de charité, sans qu'il pust estreempesché de rendre cet office à S. Basile par le grand espace de mer & de terre qui les sepatoit : [Ce qui convient fott bien à un: Everque de Cypre ; & tout le reste de la lettre ne convient pas. moins au grand Epiphane. I'll paroift que ce Saint parloit dans. fa lettre contre Apollinaire, ce que S. Basile approuve fort, aussibien que ce qu'il avoit dit qu'il estoit necessaire de confesser-

trois hypoftafes : mais il le prie d'en perfuader ceux de fa com-

p.310 b.c.

munion.

Baffic 6,7. munion à Antioche, C'est à dire ceux de Paulin, avec lesquels il est visible par cet endroit & par beaucoup d'autres que S. Epiphane communiquoit.]

i. 26 Exaulier,

'Le mesme Saint luy avoit encore parlé d'une vision fascheuse P.318.6 arrivée entre les freres d'un certain lieu : [ c'est apparemment entre les foliraires qui habitoient fur la montagne des Olives auprés de Jerufalem. On voit que les disputes touchant l'Incarnation paus avoient donné lieu à cette division. S. Epiphane prioit S. Basile de a. se charger du soin de l'appaiser, de quoy il s'excuse comme d'une chose audessus de ses forces & de son merite.

Les folitaites Pallade & Innocent ses amis particuliers, com- ep.184.p.197.d. me nous avons vu, luy en avoient écrit des auparavant, & luy ep.335.p.319.b.6avoient envoyé quelques articles fur l'Incarnation pour ajouter au symbole de Nicée : mais il n'avoir pas voulu examiner seulement ces articles, pour ne pas fortir de la simplicité de la foy, & ne pas s'embarasser en des questions inutiles, & il leur avoit répondu qu'il ne pouvoit ajouter un feul mot au fymbole de Nicée,

hormis fur le S. Efprit.

'Le Saint répond dans la mesme lettre à Saint Epiphane à une passed autre lettre par laquelle ce Saint l'avoit confulté sur l'origine des Mages & fur les Maguféens; & il nous apprend que les derniers estoient une nation transferée autrefois de la Babylone dans la Cappadoce, où elle se rrouvoit repandue partout le pays. Ils adoroient le feu, ils condannoient le meurtre des animaux. quoiqu'ils les mangeassent quand ils avoient esté tuez par d'autres. Ils n'avoient ni loy dans leurs mariages, ni livres, ni docteurs, ni aucune autre regle que leurs vieilles coutumes ; & du reste ils estoient insociables avec tous les hommes, & incapables de raifon.

[Cela est assez conforme à ce qu'Eusebe cite de Bardesane,] Eusprapilée. que l'on appelloit Maguscens rous ceux qui estant Perses d'origine avoient esté transportez en d'autres pays ; qu'il y en avoit beaucoup dans la Medie, dans l'Egypte, dans la Phrygie, dans la Galacie, qu'en quelque endroit & sous quelque constellation qu'ils fussent, ils gardoient partout les loix, la religion, & les crimes qu'ils avoient appris de leurs ancestres. [Ainsi S. Epiphane fe trompe, & n'avoit pas fans doute encore receu la lettre de Saint Basile, l'Iorsqu'il parle des Maguseens comme estant dans la Perse, Epide filent. & comme si c'estoient les mesmes que les Mages, [dont on leur 13 p.10)4.1.h. donne quelquefois le nom. l'Car Prifque écrit que les Perfes de- Prifp. 43.64. puterent à l'Empereur Leon I, [vers l'an 464, ]pour se plaindre Hift. Eccl. Tom. IX.

entre autres choses, de ce qu'on ne laissoit pas aux Mages qui Basic 6.7. estoient depuis longtemps dans l'Empire Romain, la liberté de leurs coutumes, de leur culte, & d'entretenir le feu perpetuel; à quoy les Romains répondirent qu'on ne les troubloit pourt dans

Hcr. 1.6.p.775. c de.

274

leur religion. Herodien raporte qu'Artaxerxes ayant envoyé à l'Empereur Alexandre 400 Perses de la plus haute taille, pour luy faire des demandes infolentes, Alexandre les envoya tous en Phrygie peupler les villages & labourer la terre: mais il y avoit des devant ce temps la d'autres Perses établis dans la Phrygie, comme nous l'avons appris de Bardesane, plus ancien qu'Alexan-Leontin N. & E. dre. ]'Il paroist que l'heodore de Mopsueste a écrit contre les Magufeens.

p.1009.c.

#### 

#### ARTICLE CXXIX.

Saint Basile écrit à Pierre d'Alexandrie.

Baf.cp.321.p. 314.de,

L'AN DE JESUS CHRIST 378, DE S. BASILE 8, 9. E Prestre Dorothée que S. Basile avoit envoyé à Rome, y rrouva encore Pierre d'Alexandrie, & ce fut en sa presence qu'il confera avec Damase; mais il y eut la douleur d'entendre mettre Saint Melece & S. Eusebe de Samosares au nombre des Ariens. Il ne put sans doute souffrir une chose si indigne sans la relever comme elle meritoit; & c'est apparemment ce qui donna lieu]'à Pierre de trouver qu'il ne luy avoit pas parlé avec affez de moderation & de douceur, & d'en faire des plaintes dans la lettre qu'il écrivit à S. Basile, laquelle sut ce semble apportée par Dorothée mesme, dont nous pouvons mettre le retour en cette année.

Fac. 1, 4. e. z. p.

Du reste, Pierre se conduisit affea bien à l'égard de S. Basile, Car ayant appris ce que les Confesseurs d'Egypte avoient fait, 'il fut fasche, & leur en écrivit, comme S. Basile le semble dire, afin de maintenir en toutes choses l'ordre de la discipline & des Canons. Il le fit apparemment dans l'une des l'deux lettres qu'il leur écrivit contre Apollinaire, de la seconde desquelles nous avons un fragment dans Facundus, qui dit que cette lettre estoit adressee aux Evesques, aux Prestres, & aux Diacres bannis pour la veritable foy. Car outre les Evesques, il y avoit encore 126 Ecclesiastiques ou anacoretes releguez à Diocesarée,

Lauf.c.117.1.13. p.1032.2. Bafep 321.p. 312-314.

'Il écrivit aussi à S. Basile pour luy témoigner qu'il prenoit part à son deplaisir, & pour se plaindre de ce qu'il ne l'en avoit pas

L'ande J C

\$ 1340

SAINT BASILE.

373, de Saint averti. Il semble mesme qu'il luy ait donné pouvoir de terminer l'affaire des Marcelliens en formom, & peutestre au nom de tout l'Occident.] Car dans la réponse que le Saint luy fait, il dit qu'il P-314-6. avoit toujours attendu son jugement sur cette affaire, & que presentement s'il plaisoir à Dieu de l'assister, & si les Galates vouloient le croire, il esperoit de ramener ces peuples à l'Eglise, en forte qu'on ne pourra pas, dit-il, nous reprocher, que c'est nous qui nous fommes joints aux Marcelliens, & rendre les Catholiques coupables de leurs erreurs; mais qu'on reconnoistra qu'eux mesmes seront devenus les membres du corps de l'Eglise de J. C. [Nousne savons pas ce qui arriva de ceci; mais il y a beaucoup d'apparence que les foins de Saint Bafile eurent un heureux fucces, puisque S. Jerome qui fait quelques années après l'enume- Hier, in Gal. 1 4, ration des diverses sectes qui dechiroient la ville d'Ancyre, ne Pr.t.s. p. 174.

parle point dutout des Marcelliens.

Le Saint fait excuse à Pierre, mais d'une maniere fort spiri- Basep. 321. p. tuelle, sur les plaintes qu'il faisoit de Dorothée; ce qu'il raporte à ses pechez, & dit que si Dorothée a agi autrement qu'il ne devoir, il n'a pas suivi son intention. Mais il témoigne beaucoup de ressentiment de la maniere dont Dorothée luy avoit raporte à son retour qu'on traitoit deux illustres Evesques & Confesseurs qui fourfroient une tres dure persecution pour les verirez mesmes qu'on les accusoit de combatre, & qui avoient presché haute- P 3154 ment les sentimens les plus orthodoxes & les plus opposez à l'herefie, comme il en estoit témoin. Il ajoute qu'il n'eust pas voulu seulement demeurer une heure dans leur communion, s'il les eust vu hesiter sur quelque article de nostre foy. [11 n'eust pu parler de cette forte, s'il euft efté luy mesme suspect d'heresie.

Cette lettre ne peut avoir esté envoyée plustard que dans les premiers mois de cette année, avant qu'on sceust en Cappadoce l'ordre donné par Valens, selon S. Jerome, vers le mois d'avril ou de may pour le rappel des Orthodoxes exilez, en consequence v.Jes Ariens duquel "Pierre quitta Rome, & revint à Alexandrie cette année mesme. Nous n'avons aucune connoissance de celui qui porta cer-

te lettre, ni fi le Sainr en écrivit d'autres en mesme temps aux Occidentaux, comme il y a bien de l'apparence.

Ce fur peutestre vers ces dernieres années de sa vie que nostre Saint écrivir aux Fideles de Sozople en Pissdie, pour les confir- 9.65 p.101.404. mer dans la foy de l'Incarnation, ayanr appris par leurs lettres, qu'on preschoit parmi eux que le Corps de J. C.n'estoit pas un veritable corps humain, mais un corps celeste qui avoit l'appa-

Mm i

276 rence d'un homme, & que tout ce qu'il avoit fouffert c'estoit la Basile 8,9. divinité qui l'avoit fouffert. [Ces dogmes estoient ceux d'Apollinaire melme, comme nous l'apprenons de S. Athanase & de Saint Gregoire de Nazianze.]' Saint Basile les tesure autant que la brevete d'une lettre le luy permettoit; & après leur avoir opposé la verité Catholique, il assure que ce sont la les mysteres de l'Eglise, que ce sont là les traditions des Peres: & il exhorte ceux de Sozople à y demeurer inebranlables, & à se gardet de ceux qui s'en Leon in N. & E. écarteront. Leonce de Byzance raporte un passage de cette

a Phot q.111.p 760 ot.f 808.f. 6 Bal.ep.344 P. 336.337.

p.105.C.

lettre. S. Euloge en a aussi cité quelques autres. Saint Basile en écrivant à un Religieux, refute encore un autre blaspheme [d'Apollinaire,]qui commençoit à se tepandre, savoir que Dieu s'estoit changé en chair.

роводравования применения применения в проведения в пробрамения в применения в прим

#### ARTICLE CXXX.

Les ravages des Gots obligent Valens de cesser la persecution : Dernieres actions de S. Balile.

ETTE année commença à apportet du changement aux affaires de l'Eglife, à y faire renaistre l'esperance de la paix, que Saint Basile & les autres Catholiques avoient si ardemment souhaitée. & à abatte la tyrannie que les Ariens y exercoient depuis 47 ans. Ce qu'il y 2 de plus remarquable en cela, c'est que Dieu ne se servit pour un ouvrage de cette importance que des armes des barbares Ariens, & punit Valens par ceux mesmes qu'il avoit infectez de l'Arianisme. Car les Gots chassez de leur pays par les Huns, ayant envoyé ptier Valens de leur permettre de passer en Thrace, ce prince les engagea malheureufement à quitter la foy Catholique qu'ils avoient suivie jusques alors, pour embrasser l'Arianisme. Mais ces barbares receus comme amis en l'an 376, pritent les armes l'année suivante, défirent plusieurs armées Romaines; & Valens estant accouru d'Antioche pour arrester leurs progrés," ils le désirent pres d'Andrino- V. Valens s ple le 9 d'aoust de cette année 378, & le brulerent mesme dans 10.

une cabane où il s'estoit tetiré.

Ce fut au milieu de ce trouble, c'est à dire sur la fin de l'année precedente, ou au commencement de celle-ci, que Saint Basile écrivit son epistre 9 à S. Eusebe de Samosares, Ce Saint avoit esté, comme nous avons dit, banni dans la Thrace, j'où il se ttouvoit expose à beaucoup de petils au milieu de cette guerre tepandue

Baf.ep.9.p.51.

L'an de l.C.

tout autour de luy. Dieu le conserva neanmoins par un miracle egalàceluy de Jonas & des trois jeunes hommes de Babylone. S. Bafile l'ayant appris par le Diacre Libanius, en rendit graces à Dieu, & écrivit à Saint Eusebe par le Prestre Paul, pour le prier de luy mander ce qui luy estoit arrivé depuis le depart de Libanius. Il dir que tout le chemin estoit plein de voleurs & ' & de deferreurs, dont on esperoit neanmoins d'estre bientost delivré à cause que le camp approchoit, par où il peut marquer les troupes

envoyces pour pourfuivre les volcurs. 'Il marque dans la mesine lettre, qu'il espere que Dieu le con- P.51 c. fervera, jusqu'à ce qu'il accorde la grace de son retour aux larmes des Eglises, & aux gemissemens de ceux qui le luy demandoient jour & nuit. Cela arriva en effet, & S. Bafile eut la confolarion de voir ce rappel qui sembloit si difficile, l'quoiqu'il doutast si -Dieu le reserveroit en vie jusques à ce temps là. Car après cet evenement terrible de la défaire & de la mort de Valens, Gratien son neveu, prince tres zelé pour la foy Catholique, qui estoit déja v.les Ariens Empereur d'Occident, demeura aussi le maistre de l'Orient," rappella auffirost tous les bannis, & rendit la paix à l'Eglise aurant

que les troubles de l'Etat le pouvoient permettre. S. Bafile voyant ainfi fes vœux accomplis, demandoir fans doute à Dieu, comme le faint vieillard Simeon, qu'il le laislast aller en paix, puisque ses yeux voyoient le salut qu'il commençoit à donner à son Eglise. La foiblesse de son corps accablé de maladies & de penitence, autant que celui de Simeon par son grand age, luy pouvoient faire esperer cette grace; & illa receut effectivement

des le premier jour de l'année 179.

[Mais avant que d'aller recevoir de la Verité la recompense] de Naz.or.10.p. tant de combats qu'il avoit foutenus pour la défendre, comme il 317.4. ne respiroit que sa gloire, il s'acquit encore auparavant une nouvelle couronne. Car aprés a voir combatu si genereusement pour la verite, lorfqu'ileftoit preft d'aller recevoir d'elle sa recompen- d'Thphn p. 52. se, l'il engagea S. Gregoire de Nazianze à l'aller prescher dans Constantinople, où sans luy elle alloit estre étoufée par les erreurs

des Eunomiens & des Ariens.

[Il faut donc finir enfin l'histoire de S. Basile, raporter la conclusion sainte de sa vie toute sainte, & marquer les circonstances de cette mort, qu'il attendoit avec impatience depuis si longtemps, ] & dont toute fa vie avoit esté une preparation & une me- Nazap.37 P. ditation continuelle.

Combf.in Baf.p. ' derpriper , comme lit un manuferit , au lieu de Afrarieur [auquel il est difficile de donner un feus.] M m iii

'Ayant achevé fa course, & entendula voix de Dieu qui luy Basica, e

6371.2

es.10.p.370.d.

disoit de mourir & de monter au Ciel, il fit un nouveau miracle egal à tous ceux qu'il avoit faits jusqu'alors. Car estant déja prefque mort, & ayant à peine quelque reste de vie, Dieu luy donna de nouvelles forces pour dire àl'Eglise le dernier adieu , & mourir avec les paroles de pieté dans sa bouche, se'est à dire avec les prieres par lesquelles l'Eglise consacre ses ministres : l'Et il presta encore ses mains & ses prieres pour la consecration de ses plus fideles disciples, afin que l'autel possedast ceux qu'il avoit instruits dans son ecole, & qui avoient esté, dit S. Gregoire de Nazianze, les aides & les cooperateurs de son sacerdoce. Ces derniers mots semblant ne pouvoir s'entendre que de ceux qui estoient des auparavant dans le sacerdoce, il est assez probable que ce que Saint Gregoire veut marquer, c'est que Saint Basile ordonna plufieurs de ses Ecclesiastiques Evesques des lieux qui dependoient de sa jurisdiction, & où il n'y avoit point d'Evesques Catholiques, afin de proficer de la paix que la mort de Valens donnoir à l'Eglife.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*** 

### ARTICLE CXXXI.

Mort de Saint Basile, & ses funerailles. L'AN DE JESUS CHRIST 379, DE S. BASILE 9.

Nat. or. 10: p. 521.a.b.

NEIN Saint Basile arriva à sa derniere heure, attendu par les chœurs des Anges, aprés la compagnie desquels il soupiroit depuis longtemps, Toute la ville l'environnoit comblée de douleur pour la perte qu'elle alloit faire, & preste à faire violence à son ame pour la retenir, si elle en eust esté capable. Mais enfin il fallut ceder: & le Saint aprés leur avoir donné diverses instructions de pieré, acheva sa vie par ces paroles ; Je remets .. [Seigneur]mon esprit entre vos mains; & rendit son ame avec ... poie au milieu des Anges qui la porterent dans le Ciel.]

est.69.p.152 d. Amphicr.z.p.

17.15

Toute la ville de Cesarée fondoit en larmes à cette mort; maistoute la terre prit part à sa douleur , & pleura Basile comme le heraut de la verité, & le nœud de la paix de toutes les Eglises. 'Comme il avoit presché aurant qu'aucun autre docteur de l'Eglise la circoncision spirituelle, dont la naissance & le battesme de J. C. font la source, la providence divine voulut qu'il mourust le" jour de la Circoncision de J. C, entre la feste de sa Naissance Nora

& celle de son Battesme[qu'on celebre le jour de l'Epiphanie.]

379, de Saint 'Il emporta avec luy tout ce qu'il possedoit des biens de la NysdeBasse. terre; & ne laissa point de richesses dont on luy pust elever un 455.5. monument qui deshonorast l'estime de sa piere il & neanmoins on luy fit des funerailles plus honorables & plus magnifiques que ne sauroient estre celles d'un prince.] Son corps fut porté par Nazionie p. les mains des Saints, & accompagné par une multirude infinie de peuple de tout age & de tout sexe : Chacun s'efforçoit, l'un be. d'enlever quelque bord de ses habits, l'autre d'estre couvert de fon ombre, l'autre de toucher seulement son sacré cercueil, l'autre d'approcher de ceux qui le porroient, l'autre d'en avoir seulement la vue : chacun croyant recevoir quelque benediction de ces devoirs de pieté. Les places publiques, les galeries les maifons jusques au lecond & troisseme étage, estoient toutes pleines de monde qui s'efforçoit d'assister à ce convoi. Les uns alloient devant le corps, les autres derriere, les autres marchoient à costé. Les gemissemens & les pleurs étoufoient le chant des pseaumes, 4 & la raison estoit obligée de ceder à la violence de la douleur. Les payens mesmes, les Juifs, & les étrangers disputoient avec les Catholiques de la ville à qui donneroit plus de marque de son affection pour le Saint. En un mot la foule fut si grande que tout le c monde estant l'un sur l'autre, il y eut plusieurs personnes éroufées 4. dans la presse, dont neanmoins on trouva le sort heureux, puis-

Enfin aprés qu'avec une extreme peine on eut sauvé son corps P-3714 de ceux qui s'efforçoient d'en arracher chacun quelque partie, & qu'on eut surmonté avec de grands efforts la foule de ceux qui marchoient devant, on le mit dans le tombeau de ses peres, & des Evesques ses predecesseurs. On joignit le prince des Prestres aux Prestres, & le Martyr aux Martyrs, lles combats qu'il avoit rendus pour la foy luy ayant bien fait meriter ce tirre.]

# 

qu'elles mouroient avec Basile.

ARTICLE CXXXII.

Sentimens de Saint Gregoire de Nysse, de Sainte Macrine, er de Saint Gregoire de Nazianze sur la mort de Saint Basile : Panegyriques prononcez à sa louange.

T L paroift que Saint Gregoire de Nysse son frere fut present à Nazep 17.4 fa mort, ou qu'au moins il vint peu de temps aprés à Cefarée. 799. c[Boil. 9. 'Sa douleur eust esté inconsolable malgré toure la force de sa Naz p799.cd. gaifon, & l'assistance de ses amis, s'il n'eust trouvé son soulage-

280 SAINT BASILE. ment dans sa pieté & dans le souvenir mesme de S. Basile, 'quoi-

189.c.

qu'un an après, il ne pust encore en parler sans donner par l'abattement de son visage des marques sensibles de l'affliction de son 'Le bruit de la mort du Saint qui laissoit sa patrie & toute la

P.187.b.

Nyf.v Mac.p.

terre egalement affligées, estant arrivé aux oreilles de Sainte Macrine sa sœur, il ne se put faire qu'elle n'en fust extraordinairement touchée. Car comment ce qui donnoit des sentimens de douleur à ceux mesmes qui n'aimoient pas la verité que ce grand personnage défendoit, n'en auroit-il point donné à sa sœur ?'Mais

c.d. P.189-c.d.

& dans certe affliction, & dans toutes les autres, son ame se trouva si pure & si forte, qu'on ne put jamais y rien remarquer de défece tucux ni de foible. Au contraire lorique Gregoire son frere qui l'estoit venu voir, faisoit pargistre sa tristesse en parlant de luy, elle, bien loin de l'imiter, prit de là un sujet d'entrer dans les sentimens de la plus haute pieté, & toute animée de l'Esprit de Dieu, elle luy parla de telle sorte des causes de ce qui arrive dans le monde, de la conduite secrette de Dieu dans les afflictions qu'il nous envoie, & de ce qui regarde la vie future, que se trouvant comme emporté au dessus des sentimens de la nature, illuy sembloit qu'elle l'elevoit avec elle dans le Ciel. On peut juger du ressentiment qu'eut en cette rencontre Saint

Gregoire de Nazianze, non seulement par l'amitié étroite qui l'unilloit avec Saint Basile, mais encore par son amour extreme pour l'Eglife, dont Saint Basile estoit alors l'appui & l'ornement.

Naz.ep 37.p. 299.6,0

Il estoit apparemment encore alors à Seleucie, ]'& dangereusement malade, lorsqu'il receut une si trifte nouvelle ; de sorte qu'il fut mesme privé de la consolation d'aller embrasser ses cendres, & d'aller visiter son Eglise, qui venoit de perdre en luy sa gloire & sa couronne.'Il se contenta donc d'exprimer sa douleur dans la lettre qu'il écrivit à Saint Gregoire de Nysse, à qui il dit que la seule chose qui le pouvoit consoler, estoit la compagnie de ce Saint mesine, dans lequel il luy sembloit voir revivre les perfections du grand Basile. Il dit autrepart qu'il estoit comme partagé en deux & mort à moitié avec son cher

p-759.800

er.20 p.372.2.

ami. Il le voyoit encore en songe qui le reprenoit, dit-il, & l'inftruisoit lorsqu'il manquoit en quelque chose, comme il avoit accoutumé de faire durant sa vie. Il composa douze epigrammes, comme il les appelle, pour servir d'epitaphe à son ami, ou plutost comme autant de flammes que le feu de son amour faisoit sortir de fon cœur.]

Ú

'Il satisfit plus pleinement à son zele par le panegyrique qu'il or 10. 9317. e de prononça publiquement à fon honneur dans la ville de Cesarée " p.7.84. aprés qu'il fut revenu de Constantinople, [& ainsi en 381 ou 382.] Il dit que beaucoup de personnes avoient déja fait avant luy or 20 p 317. l'eloge de ce grand Saint, foit en particulier, foit en public.[Le

plus ancien de ceux qui nous restent semble estre celui de Saint Ephrem , l'qui fut melme fait de son vivant, selon l'opinion de Boll 166 p \$1.5 quelques uns,\* Les heretiques mesmes reçoivent cette piece commelegitime.

'Nous avons encore celui de Saint Gregoire de Nysse son frere, N s.de Bacp. qui le compare aux plus grands Saints de l'ancien & du nouveau 455. Testament, & ne l'appelle point autrement que le docteur & le maistre, comme il fait presque toutes les fois qu'il en parle dans ses autres écrits, & je ne sçay s'il se trouvera un seul endroit où il l'appelle son frere, l'appellant assez souvent le grand Basile, ou de quelque autre terme qui marque l'extreme respect qu'il avoit pour luy. Il fe met luy & tous fes auditeurs au nombre des p.498.4. disciples de ce grand Saint : [d'où l'on peut inferer qu'il parloit à Cefaree: & cela est encore plus clair dans l'endroit où il dit que cet excellent legislateur avoit, comme Moyse, conduit le peuple qui l'ecoutoit en la patrie celefte par la grace de fon facerdoce.

'Saint Amphiloque' fon ami particulier s'acquira du mefine de- Amphi or. a p. voir dans un discours qu'il prononça sur la Circoncision, au jour de laquelle nostre Saint dont il semble se faire disciple, estoit passe dela terre au Ciel.'Il cite les discours sacrez du divin Gre- p.40. goire fur Saint Bafile, fans diftinguer de quel Gregoire, [peutestre parceque celui de Nysse estant encore vivant, le titre de divin ne se pouvoit raporter qu'à celui de Nazianze. I

の最近の発養のの発養のの発養の必要性の発養の必要性の発養の必要性の発養の発養の対象性の

### ARTICLE CXXXIII.

Estime universelle qu'on a eue pour S. Basile.

[ I L no se peut rien ajouter aux eloges que ces quatre grands hommes donnent à S. Batile, dont nous n'avons pu mesme raporter qu'une partie : a mais ils n'estoient pas les seuls qui honoraffent sa memoire.]'S. Gaudence Evesque de Bresse luy donne Gand h 12.7.61.

<sup>2.</sup> Nous examinerous fur S. Amphiloque fi ce difcours eft de luy. 2. Voyes metore Sinti Gregorie de Nazionzeans passad peradeo pessad pessad

282

Aug.in Juli.L.s. c 5 p.369.1.d.

le titre de Confesseur, & parle de son eloquence avec une estime tres particuliere.'S. Augustin l'appelle luy & S. Gregoire de Nazianze deux hommes si illustres & dont la sainteté est si celebre. C'est pourquoi il prend soin de montrer que quelques endroits de ses ouvrages que les Pelagiens ciroient pour eux, ne contiennent rien que de rres vray & de tres conforme à la regle Catholique; & il en traduit quelques passages pour les opposer aux erreurs de ces heretiques. Saint Isidore de Peluse exhorte un hom-

P.15.C. Lauf.c.86.p. loto b.

me de faire voir par ses actions qu'il aimoit veritablement les ouvrages de Basile nostre pere, de cet homme inspiré de Dieu, qui regle les mœurs fur les maximes de la vraie philosophie. Pallade écrit qu'il estoit honoré comme un Apostre.

Thirt 1.4.c.16. p.482 b|ep.146. p.1038 b.

Nous avons marqué en son lieu les eloges qu'il a receus des historiens de l'Eglise, Rusin, Socrate, Sozomene, Theodoret, & de Philostorge mesme quoiqu'ennemi de l'Eglise. Nous y pouvons encore ajouter, l'que Theodoret l'appelle le flambeau de . la Cappadoce, ou plutost de l'univers, & luy donne presque toujours le titre de Grand, qui luy est en esfet demeuré comme son epithete propre, pour le distinguer de tous les autres qui ont porté Conct.4 p 816. le nom de Basile.] Le Concile de Calcedoine le luy donne en corps, en y ajoutant celui de ministre de la grace, [qui luy est en-

p.817 d c.

core plus glorieux : l'& il met ce Saint à la teste de tous les saints Peres, dont il produit les austerirez contre les Eutychiens, Une homelie qui est parmi les œuvres de Saint Chrysostome.

Chry.t.6.h.51.p. # Phot-c 119.p. 2923. € c =11.p.883.m. Conc t.7.p.449. 837.C.

dit qu'il a presque esté egal aux Apostres. S. Ephrem d'Antioche dir, que de la Cappadoce il a éclairé rout l'univers l'& S. Sophrone de Jerusalem l'appelle l'honneur & l'ornement de l'Eglise. On lir dans le VII. Concile qu'il a exterminé l'impieté des Ariens, & a expliqué la verité à toute la terre d'une maniere tres nette & p. 452 d/417 d. tres precise, que sa doctrine eclate dans toutes les parties du monde ,'qu'il a esté grand en action & en parole , & qu'il a appris les choses de Dieu du S. Esprit mesme, qui l'a rendu le maistre & la

p. 477 C. cp 164.b.

lumiere de l'Eglise.

Naz 05.10 p. 370.J.C

Sa vertu estoit si eminente, dit S. Gregoire de Nazianze, & la gloire qu'elle luy avoir acquise estoit si grande, que pour se rendre recommandable on s'étudioit de l'imiter jusque dans les moindres choses, & mesme jusque dans les defauts de son corps, comme dans la palleur de son visage, la façon de sa barbe, sa maniere de marcher, sa lenteur à parler, son air pensif & recueilli . qui degeneroit en une triftesse sombre & morne dans plusieurs qui le contrefaisoient mal. On affectoit de porter les mesmes habits que luy, d'avoir un petit lit bas comme le sien, de se regler sur luy pour la table. Mais ces pratiques estoient naturelles dans Saint Bafile, qui les observoir tout simplement sans art & sans methode ; au lieu que cette infinité de Basiles qui renaisfoient en apparence, n'estoient que des statues dans les ombres; & ce seroit trop dire que de les comparer à des echos qui repecent les paroles des autres : car si les echos ne repetent que la fin des mots, au moins la prononcent-ils distinctement : Mais ces imitateurs estoient d'autant plus eloignez de leur modele, qu'ils faisoient plus d'efforts pour en approcher. On regardoit comme un avantage fingulier & une tres grande gloire d'avoir eu quelque union & quelque relation avec luy, de luy avoir rendu quelque service, de conserver le souvenir de quelque parole ou de quelque action serieuse ou agreable, dont on eust esté l'auditeur ou le témoin. Et en effet ce qu'il y avoit de plus negligé dans ce grand homme, eftoit beaucoup plus excellent & plus acheve que ce que les autres font avec beaucoup d'effort & de travail.

Philoflorge avoue au contraire que son Eunome estoit hai de Philig Lio.c.s. tout le monde à Cesarée, où il sut relegué quelque temps, parce-P-37.

qu'il avoit écrit contre S. Basile leur Evesque.

Baronius raporte une description du visage de S. Basile & de sa Bas 373 5 in. fature, tirée du Vatiean, squi n'est peutestre pas beaucoup plus affurée que ce qui y est ajoure à Jone ce Saine a gouverné cinq ans son Egistic. On en peut voir une autre dans les Ménées, sicen est Manara, jan-pas s'original dont celle de Baronius est tricé, Nous nous contente. 39 tons dans sent qu'il répoir fort grand, mais fort see, d'un air pensifs x recueilli.

# 

# ARTICLE CXXXIV.

On fait la feste de S. Basile aussitost après sa mort : De ses miracles.

L'ELISE autorifa bientoft la veneration que l'on avoit χης πεως pour ce Saint par la celebration de fa felte. JS. Gregoire de «γελε». Nyste en parte deja, & dir qu'elle se celebroit un peu après. Nocl, & ensuite des feltes de S. Estienne, S. Pierre, S. Jacque, S. Jean, & S. Paul, Ce fur en ce jour qu'il prononça son panegrique. S. Amphiloque dit messne qu'on la faisoit le jour de sa mort. Amphiloque dit messne qu'on la faisoit le jour de sa mort. Amphiloque que toute l'E. qu'elle la folennitoit deja par tous les endroits de la terre, se qu'elle de dit entendre au moins de routes les provinces vositines. J'L E. Menaga, al de doit entendre au moins de routes les provinces vositines. J'L E. Menaga, al de doit entendre au moins de routes les provinces vositines. J'L E. Menaga, al de de la contraction de la contrac

gife greque la celebre encore en ce mesme jour, conjointement avec celle de la Circoncision. La latine se contente de marquer ce jour là la mort de S. Basile dans le martyrologe d'Usuard & les autres polterieurs, & en remet l'Office au 14 de juin, auquel on en faisoit particulierement la feste des le IX. siecle, selon les termes d'Ufuard.)

Thirt.l.; c &p.

'On convient qu'Hellade qui assista au Concile de Constantinople en 391, fut le successeur du siège de Saint Basile, "Mais il ne V 5 Gr. de paroif pas avoir esté l'heritier de ses sentimens & de sa vertu.] Nys 515.

To D.de im.l.s. F 19 C. a Bar. 178.6 10

S. Jean de Damas dit qu'il avoit écrit la vie du Saint, mais on ne l'a pas. Nous en avons une qui porte faussement le nom de Saint Nors \$1. Boll a mars, p. 3. Amphiloque, & les faussetz qui s'y trouvent la rendent indigne d'estre mise entre les mains des savans. Aussi nous n'avons pas cru

> qu'il nous fust jamais permis de nous en servir. Dieu ne voulant point que les hommes jugeassent de la vertu des Saints par les miracles, qu'il semble avoir reservez pour la défense de sa verité & de son Eglise plutost que pour la gloire de ses serviteurs, n'a pas accordé ce don à ceux dont la vertua esté sans contestation la plus eminente & la plus solide. C'est ce que nous voyons dans S. Cyprien, dans S. Athanase, dans Saint Jerome, dans Saint Augustin, & dans les autres grands Saints des principaux fiecles de l'Eglife, dans lesquels nous ne trouvons que rarement, ou point dutout, des actions extraordinaires & miraculeuses. Leur vie seule estoit un plus grand miracle que tous ceux qu'ils eussent pu faire. Les prodiges les plus eclatans cussent cesse d'estre des prodiges en leurs personnes, comme Sozomene dit de Saint Balile; & il ne falloit pas que ceux à qui Dieu vouloit accorder ce don pour des raisons particulieres, eussent sujet d'en tirer de l'elevement & de se preferer aux autres Fideles. Il a traité Saint Basile de la mesme sorte, & nous ne lifons de luy que fort peu d'actions qu'on puisse mettre au nombre des miracles, selon la maniere ordinaire de parler. Il faut neanmoins recueillir ee qui s'en trouve, & ne pas oublier ces choses qui appartiennent d'autant plus à Dieu qu'elles sont audessus des forces de la nature, & qu'elles appartiennent moins aux hommes.]

Nyf de Baf p. 421.

'Nous avons déja vu qu'il avoit appaifé la colere divine contre sa ville, & detourné le fleau de la famine dont elle estoit menacée. Estant une nuit en prieres, toute la chambre où il estoit fut éclairée d'une lumiere divine, sans qu'il y eust aucune cause naturelle à qui on la pust attribuer. Sa foy dissipa souvent les char-

P.495 ab..

mes & la magie, par lesquelles des personnes s'efforçoient de nuire à d'autres, & rendit leur malice sans effet. Il ne tint pas à luy qu'il ne guerift Galate fils de Valens : l'& le Prefet Modeste Nazorana qui l'avoit traité en ennemi ayant eu recours à la force de ses 313.4. prieres, crut avoir esté delivré par luy d'une maladie tres dangereuse. Les merveilles visibles par lesquelles Dieu arresta son exil. peuvent estre regardées avec raison comme des matques de ses merites, auffibien que de la justice de la cause de l'Eglise qu'il fourenoit.]

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE CXXXV.

Reputation des écrits de Saint Basile, & de son style.

[ T Es plus grands miracles de Saint Basile aprés l'eminence de la picté, sont ses écrits. Saint Gregoire de Nazianze ayant fait l'idec de ses principales vertus, l'dit que rien n'egale son elo- Naz or 10 p. quence vive & persuative, dont la reputation estoit repandue 361-361. jusques aux extremitez du monde, qu'elle estoit comme une trompette qui retentit fort au loin dans les airs; comme la voix d'un Dieu qui se fait entendre à tout l'univers ; comme un admirable & nouveau tremblement de tetre, qui se fait sentir partout Mais aussi, ajoute ce Saint, y at-il personne qui se soit purifié plus que luy, pour se rendre susceptible des operations de l'Esprit de Dieu, & digne d'expliquer ses divins oracles ? Y a t-il personne qui air esté éclairé de la lumiere d'une plus haute science? Qui ait penetré plus avant dans les profondeurs de l'Esprit ? Qui ait examiné les choses de Dieu avec plus d'attention en la presence de Dieu mesme ? Jamais homme n'eut plus de facilité à developer dans son discours les pensées de son esprit. Les expressions ne luy manquerent jamais, mais des expressions aussi justes, aussi naturelles, & austi riches que ses pensées. Il excelloit egalement dans les unes & dans les autres. Il penetra toutes les choses spirituelles, & puisa dans une profonde meditation qu'il en fit, les connoissances necessaires pour enseigner à toutes sortes de perfonnes à regler saintement leurs mœurs, à parler dignement des veritez de la religion, la detacher leurs esprits des choses perissables pour les elever vers les choses eternelles.

'David, continue Saint Gregoire, loue la beauté du foleil com- P.3624. me celle d'un epoux, sa grandeur qu'il compare à un geant, la tapidité de sa course comme parcourant tous les jours la terre d'une

Nniii

extremicé à l'autre, sa vertu merveilleusse qui ne diminue point par seisinfluences continuelles & univercelles. La beaux é de Basile a esté sa vertu, sa grandeur a esté la maniere sublime dont il a parlé de Dieu, sa courice a esté son avancement continuel vers. Dieu, son activité a esté ectte application infaitigable à donner «à repandre partout sei sintructions. C'est pourquoi je ne dois pas s'aire difficulté de luy appliquer cette parole de David que Saint Paul applique aux. Apostres, & de dire que le bruit de sa voix s'est repandu dans route la terre, & que la force de se paroles a penetré

jusques aux extremitez de l'univers.

'Et en effet quelle autre joie trouve t-on aujourd'hui dans les assemblées? Quel autre plaisir gouste t-on dans les festins, dans le bareau, dans les eglifes? Quelles font les delices des perfonnes publiques & des particuliers, des folitaires & de ceux qui vivent dans le commerce du monde, de ceux qui se sont retirez des affaires & de ceux qui y sonr engagez, de ces philosophes du monde ou de nos philosophes Chretiens ? Ce sont les livres & les travaux de Basile. Ils font l'unique & le souverain plaisir de toutes ces personnes. Tous ceux qui ont écrir aprés luy, empruntent de ses écrits la matiere de leurs ouvrages. Ce que les anciens ont écrit pour expliquer les divines Ecritures, est enseveli dans un profond filence. On ne parle plus que des nouveaux écrits de Bafile. Les plus favans parmi nous, sont ceux qui ont une parfaite intelligence de ses livres, qui en parlent le plus, & qui les publient davantage : car luy feul peut tenir lieu de tous les autres aureurs, à ceux qui veulent s'instruire & devenir savans. 'S. Gregoire de Nysse dit presque la mesme chose en ces deux

Nyf de Baf p. 487.b c.

hex.t-1.p.c.c.

moss: Ses difcours & fes predications font celebres prefque dans coute la terre: Tout le mond le sapprouve & les defice avec la mefine ardeur que ceux de S. Paul-Mais il va encore plusloin en unaurre endreit, où il dit que fes écrits ne cedent qu'aux feuts livres facrez infpirez par l'Esfrit de Dieu, ausquels mesines il feoble le reache.

femble les egaler.

Phot.c 141,191, P 317-493. [L'excellence des choses dont ils sont remplis, a cisé la principale cause de cette admiration universelle:] Mais cette excellente maniere d'écrire qu'on y remarque partour, y a sans doute beaucoup contribue. Car iln'y a point d'écrivain dont la diction foir puls pure, plus belle, plus fignificative, en un mor plus proporte pour des actions publiques. Il l'emporte sur tout le monde pour l'ordre & la netteré des pensées. Il a a simé autant qu'aucun autre un style clair, elegaur, & persuast : d'où vient que son discours paroist toujours naturel, sans affectation, & coule avec la mesme facilité qu'un ruisseau sort de sa source. Mais il excelle si fort dans l'art de persuader, qu'on peut se le proposer pour un modele du style des panegyriques, & que pourvu qu'un homme ait quelque connoissance des regles de l'art, il peut devenir un parfait orateur en s'exerçant à imiter ses discours, sans avoir befoin ni de Platon ni de Demosthene que les anciens faisoient étudier pour ce sujet. Voilà de quelle maniere en parle Photius l'un des plus habiles juges du style & de l'eloquence : l& il ajoute un peu aprés, que ses epistres font voir d'une part la pieté admi- 6.143 p 317. rable de ce Saint, & sutissent de l'autre pour donner le caractere & la regle dont il faut écrire des lettres. Suidas dit auffi qu'il n'y suid A.t. p. 5;8" a rien de plus beau que ses epistres. Saint Sidoine luy attribue "la sid.l.4.ep 3 7. force pour reprendre, & à Saint Gregoire la douceur pour con- 90. foler.

# 4分钟中部中部中部中部中部中部中部中部中部中部中部中部中部中部

#### ARTICLE CXXXVI.

De l'Hexaemeron de Saint Balile.

ARONIUS fondé fur Cassindore, croit que Saint Basilea Basayas, se expliqué toute l'Écriture depuis le commencement jusques. à la fin. C'est de ces commentaires que S. Gregoire de Nazianze parle en ces termes.]'Lors, dit-il, que je lis ces explications qu'il Naz et 10.7. a composées pour les personnes d'un esprit plus lent & plus grof- 363.b c. fier, & qu'il a écrites en trois manieres, [c'est à dire selon les trois fens, le litteral, le moral, & l'allegorique, ] je ne m'arreste pas à l'écorce exterieure de la lettre : je vaisplus avant ; j'entre de profondeur en profondeur; d'un abysme j'invoque un autre abysme; & je passe d'une lumiere à une autre, jusqu'à ce que je sois arrivé à ce qu'elles renferment de plus sublime.

'Son Hexaemeron ou l'ouvrage sur les six jours de la creation, Du Pia, p 145. est le plus celebre; & le mesme Pere dit que la lecture de cer Naz.p.363.a. ouvrage l'elevoit vers le Createur, luy faisoit connoistre les raisons de la creation, & admirer le Createur plus qu'il ne faisoit auparavant, par la seule contemplation de ses ouvrages. Saint Hierwilleus. Jerome le marque aussi, & Socrate aprés luy. [Mais S. Gregoire 5.50r. 14 626, de Nysse le releve d'une maniere si particuliere, qu'il semble paqua qu'elle aille jusques à l'excés. L'Car Saint Pierre son frere l'ayant Nys hext. L.P. L.

prié de faire quelque écrit pour accorder les endroits du commencement de la Genese qui sembloient se contredire, il luy

represente que c'est une entreprise fort difficile, surtout, dit-il, après les divins commentaires que nostre Pere [S. Basile] a composez sur ce sujet : car ceux qui les ont lus , ne les admirent pas moins que le texte mesme de Moyse, Et il me semble qu'ils ont raison. Car il y a le mesme raport entre ces deux ouvrages, qu'entre le grain & l'épi qui en naist. L'épi n'est pas la mesme chose que le grain, ou au moins il en differe par sa grandeur, sa beauté, & la varieté de sa figure. Ainsi ce que Moyse a renfermé en peu de mots, est tellement augmenté, & étendu d'une maniere si sublime par le grand Basile, que ce n'est pas seulement un épi, mais un arbre femblable à celui que produifit le grain de fenevé que l'Evangile compare au royaume de Dieu. C'est un arbre pour ceux qui s'en occupent l'esprit. Il s'étend de tous costez par la sublimité de ses pensées : ses preceptes & ses maximes en sont comme les branches: & aprés avoir pousse la racine d'une pieté folide, il s'eleve si haut que les ames les plus elevées & les plus fublimes qui sont ces oiseaux de l'Evangile, peuvent placer leur nid fous la grandeur de ces fortes de branches. Car l'explication des questions est comme le nid des ames, qui lassees par des soins toujours nouveaux, & par le desir d'apprendre, vont s'y reposer, comme font les oiscaux après qu'ils ont beaucoup volé de costé & d'autre.

de hom.pr.p.45.

Hier.cp.65.t.s. P-194.

Aug gen ad lie.

'Le mesme Pere dit en un autre endroit : Basile nostre maistre qui est certainement devenutres semblable à Dieu, & dont l'ame a acquis une vive ressemblance avec son Createur, est le seul qui ait bien connu l'excellence des ouvrages de Dieu. Il a tellement éclairci par les meditations & ses reflexions l'ouvrage si excellene & si difficile de la creation du monde, qu'il n'y a personne qui ne puisse presentement l'entendre.

Mais ce qui fait voir plus que tout le reste, combien la reputation de Saint Basile s'estoit en peu de temps repandue par toute la terre, S. Ambroise qui ne luy estoit en rien inferieur, & qui mesme ne le survéquit pas de vingt ans, s'attacha beaucoup à ses penfées dans l'onvrage qu'il composa sur le mesine sujet & sous le mesmetitre. [Je ne seay si S. Augustin ne l'avoit point vu aussi.] 'Carce qu'il dit de l'explication de ces paroles, L'Esprit de Dieu estoit porte fur les eaux, qu'on attribuoit à un docte Syrien, femble

1.1.c.18.t.3.B.p.

aBaf her.h.z.p. pris mot à mot de S. Bafile. b S. Jerome marque que l'Hexaemeron de S. Basile contenoix neuf homelies, que Cassiodore appelle des livres, & nous les avons encore de la mefine maniere. d'On voir qu'il les a preschées

Caldinfe.t. d Baf.hex.h. S.t. 1 p.94.b.& alibi.

& Hier.v.ill.c. 116.p.301.

les

les unes le matin, les autres au foir durant le jeune du Caresme, où il parloit deux fois le jour. 'Il est aise de juger par la 8º home- p. 15. lie qu'il les prononçoit sur le champ; & en effet Rufin remarque Rufla cap.

qu'il parloit ainsi d'ordinaire. On trouva depuis à redire dans 157 cet ouvrage que Saint Balile n'y eust pas traité diverses questions qui tomboient dans son sujet. Surquoi Saint Gregoire son frere le defend en cette maniere. Ceux qui parlent de la forte, ne me c4. semblent pas envisager la fin que nostre Pere se propose dans. ces instructions. Il parloit dans une grande eglise, & à une assemblée tres nombreule: ainsi il se conformoit à la portée de ses auditeurs. Quoiqu'il y en eust plusieurs capables d'entendre les discours les plus sublimes, il y en avoir aussi un tres grand nonbre qui n'auroient pu comprendre des choses si relevées. Tels estoient tous ceux qui n'ont point érudié, les ouvriers, les hommes occupez à des choses grotlieres, les femmes qui ne sont pas accoutumées à des recherches si étudiées, tous les enfans & les vieillars. Il falloit à ces fortes de personnes un discours aise qui les instruissit en les recreant, & qui les elevast au Createur en leur faifant confiderer la beauté des creatures. Si on juge de cet ouvrage de nostre docteur, par raport à certe fin, on trouvera sans doute qu'il y a parfaitement reussi. Il ne cherchoit pas des disputes de mots. Il ne s'embaraffoit point dans des questions épineuses. Mais expliquant simplement son texte, il s'accommodoir tellement à la limplicité de ses auditeurs, qu'entremélant souvent des traits d'erudition, il satisfaisoit mesme la delicatesse des savans. C'est pour quoi les simples comprenoient bien ses discours. & les savans.

les admiroient. 'Dans un autre endroit de ces homelies, S. Basile parle contre Bas hex.h.3 ?. ceux qui allegorizoient trop l'Ecriture; ce que l'Empereur Justi- Conc t.s.p. nien cite & raporte à Origene : mais ce qu'il dit sur un mot de 651.b. Saint Basile, sest une verirable chicane, ou plutost une pure bevue, "6

où il prend rout à fait le contresens.] Eustathe traduisir en latin du temps de Cassiodore ces neuf Cassinfozo. livres buhomelies de S. Basile sur la creation du monde: & cette Bib Pt. Lp 4: 7. traduction a efté, recueillie dans la Bibliotheque des Peres, On Da P.p. 593. marque qu'elles ont encore esté traduites vers le mesme temps par le celebre Denysle Petit.

'La voix si sublime de ce grand docteur n'avoit rien obmis de Nys.her p.43.22 ce qui se pouvoit dire sur la creation dans les points qu'il traitoit, mais il m'alloit que jusqu'à la formation de l'homme, & il.

s. of and fixedeniar, qu'il entrad de ceux qui fout hors de l'Eglife, & il fignifecceux qui en font.

Hift. Eccl. Tom. IX.

laissoit ce point sans y touchet. Il promet par la neuvieme de le h.9.p.106.

p.105.E. Soct.1.4-C.16.p. 244.

traiter dans les suivantes, de refuter mesme les Anoméens, & d'expliquer quelle est l'image de Dieu dans l'homme. [Mais ses infirmitez ou quelque autre occasion l'ayant obligé de les interrompre, l'eet ouvrage demeura imparfait, & il fallut qu'aprés sa mort S. Gregoire de Nysse achevast ce que son frere avoit commencé.

N/Lop.pr.p.45.

'Il se crut obligé de suppléer à ce defaut, non pour faire tort à S. Basile de luy supposer un faux ouvrage, mais pour communi-

P.442 hcz.p.43.b. quer aux autres les grandes lumieres qu'il avoit receues de luy, & ne les retenir pas pour luy feul. 'Il fit cet ouvrage, à ce que l'on tient, auffitost apres la mort de S. Basile, & l'adressa à S. Pierre de Sebaste son frere.

Lab (cri.t.r.p. 1.1 P 417.

'Un"autre auteur a pretendu faire la mesme chose en deux ou Nova 3. "Combfin Baf. trois]homelies, mais il l'a fait comme au nom de S. Bafile mesme: [de forte que beaucoup de perfonnes ont cru que ces homelies \* estoient effectivement de luy : D'autres les ont attribuées à Saint Gregoire son frere. Mais il n'y a point d'apparence qu'elles soient ni de l'un ni de l'autre, On croit neanmoins qu'elles sont d'un auteur ancien qui avoit quelque chose du style & du genie de S. Bafile, & par confequent un merite non mediocre : & il peut n'avoir écrit sous le nom du Saint que pour s'exercer luy mesme, & non pour imposer aux autres, & tromper l'Eglise. ]

#### NC 1964 THE BEST THE BEST THE STATE CXXXVII ARTICLE

Des autres écrits de Saint Basile sur l'Ecriture.

Scult.p.ross.

N trouve dans une bibliotheque un commentaire fur Job tiré de Saint Basile & de quelques autres : ce qui donne lieu de juger qu'il avoit fait quelque ouvrage sut ce Prophete.

Du P.p.545-

Suid & p.538.d. Ses explications fur les Pseaumes en 17 homelies que Suidas appelle des discours moraux, ne sont pas si celebres que son Hexaemeron; mais elles ne font peutestre pas moins excellentes; -& il seroit fort à souhaitet que nous eussions cet ouvrage tout ontier. Car il est visible que S. Basile avoit expliqué bien d'autres pleaumes que ceux que nous avons, tant parcequ'on ne voit pas quelle raison il avoit eue de choisir ceux qui nous restent plutost que les autres, & mesme d'en laisser quelques uns sans achéver de les expliquer, l'contre son inclination & sa coutume, que parcequ'il cite luy mesme l'explication du sixieme que nous n'a-

Baldiv f t.t.p 317 cd. 6 pf 37 t.1.p. 101.0.

vons point is. Metaphrafte en eite encore pluseurs autres, 11 betz-2 na.e.p. promet la continuation du premier-Le as est expliqué presque des fout entirer en deux façons ; ce qui fait douret de la dermere qui affet, est manque dans quelques manuscrits, [1] y a pluseurs encoires visit bélement copies de la premiere, dont elle ni a pas l'elevation, de forte qu'il est difficile de croire qu'elle foit de Saint Bassle.

Ces explications sont des homesties préchéess au peuple, com-

me il eft vifible dans la plufpart.] 'Elles' font citées' dans la chaine Du P. 9.156, de Nicetas I dans les extraits de Metaphrafte.] Le par quelques autres à & l'on ne doute point qu'elles ne foient de S. Baile, hors Nosse, celle dont nous venons de parlet , & celle du pfeaume 57, 'dont quelques uns doutent autil. Le commencement de la premier ce le App. B. prol. 14, trouve dans quelques manuferis à la tefte des pfeaumes de Saine Parlet. Auguffin, & l'on croit que c'el quelqu'un qu'i l'apart trouvée tra. Du P. p. 15, duite[par Rufin, ] l'a appliquée à cet endroit.' Saint Gregoire de Nyfufe parle de la feconde fui le pfeaume 14, & il fait excusé de ce 'different ce fuit entre de l'apprent Saint Baile, dont il fait en cet endroit un bel eloge. Theodorec cite urrendroit de l'exposition du pfear Thate du La. 42, es beloit de l'aparlet de l'. Cappertoit Dieu.

n graványs mista me 193, ou Saint Baille dur qu'elle Alerian de J. C. portoit Dieu. Cyr.es, t. e.p.

\*\*Dans quelques editions lateines de Saint Baille, l'on a mis four 714
fon nom des commentaires fur les Pfeaumes qui n'ont garde

d'eftre de luy, puisque ce font des extraits de S. Chtyfoftome & de Theodoret.

M' Cotelier nous a donné un fermon sur ces paroles des Pro- Cotel.g. 1 p. verbes: Ne vous abandonnez point au sommeil, qui porte le nom de 18. S. Basile dans le manuscrit dont il l'a tiré. Il est cité sous le nom de n.p 712 b. ce Pere dans une chaine fur les Proverbes : & on trouve qu'il n'est b|Do P.p. 136. pas indigne de S. Bafile, dont il a affez le style & le genie. Le Pere Combfin Baf t. Combons l'avoit déja donné auparavant en latin. Le Saint s'y d'Corche Li e. plaint de ce qu'il y avoit des personnes qui venoient l'ecouter, 15.4. non pour profiter de ses instructions, mais pour chercher à y reprendre.'ll y marque aussi qu'il avoit consideré avec soin tout ce Pasa. qui se passe dans une fourmiliere, pour y admirer la sagesse de la providence dans ces chofes melmes qui paroiffent fi petites: & il Balep. 162.p. renvoie encore autrepart l'herefiarque Eunome à la confideration des fourmis, pour luy faire comprendre combien il estoit temeraire des'imaginer connoistre la sagesse de Dieu, puisqu'il ne pouvoit seulement rendre raison de ce qui se passe tous les jours devant nos yeux. Il y a encore parmi les homelies du Saint un fer- die te tengasa. mon fur le commencement des Proverbes, que nous avons cru eftre le premier qu'il fit apres avoir efte ordonne Preftre.

'Le commentaire fur Isaiene va que jusqu'au seizieme chapitre

Ballin Ifit s.p.t. de ce Prophete, soit que le reste soit perdu, soit que S. Basile n'ait

pr.p.10. \* C.14. V.13. p.188.

Cocus,p.124.

Du P.p.537.

pas achevé cet ouvrage; il est toujours visible qu'il n'a pas pretendu en demeurer là : Car par sa preface il paroist avoir entrepris l'explication entiere d'Isaie; & l'endroit où il finit n'a aucune forme de conclusion. C'est un ouvrage continu, & qui n'est pas divisé par homelies. ¡Quelques manuscrits marquent qu'il a esté donné par un Prestre après la mort du Saint; d'où vient peutestre qu'il n'a pas esté connu de Saint Jerome, l'Mais d'autres l'ont

cité il y a plus de mille ans comme un veritable ouvrage de Saint Bafile : ce qui fe justifie affez par l'ecrit mesme, fans qu'il y ait Nor 1 87 aucun fondement raifonnable d'en douter.

Nous marquerons dans la suite quelques homelies sur divers passages de l'Ecritute.]

### 020200000000000000000000000000000000

ARTICLE CXXXVIII.

Des écrits de Saint Basile contre les heretiques, particulierement de celui du Saint Efbrit.

Naz ot. 10. p. 346,2.6.

OMME la charité dont le cœur de S. Basile estoit ardent. luy causoit une douleur extreme lorsqu'il voyoit les ravages que les heretiques faisoient alors, il chercha toutes sortes de voies pour remedier à un si grand mal. Il implora le secours de Dieu & deshommes: il combatit luy mesme de vive voix pour la foy dans toutes les occasions qui se presenterent. Mais ce qui fut extremement utile à l'Eglife, c'est que ramassant par la force du S. Esprit tout ce qu'il avoit de vigueur & de genie, & tout ce que sa lumiere naturelle ou acquise dans les Ecritures luy pouvoit fournir de raisonnemens, il forma sur cela des ouvrages excellens, où il établit les regles de la veritable foy, & abatit l'orgueil & la fierté des heretiques.

Lorsque je lis, dit S. Gregoire de Nazianze, les livres par les-

e..to.p.363.

quels il refute les heretiques, il me semble voir le feu qui consuma autrefois Sodome, reduire encore en cendres ces malheureuses & detestables langues ; ou la destruction de cette tour qu'une vaine & temeraire infolence avoir entrepris d'elever, & que la Baf. fil p. 385.c. sagesse de Dieu sceut bien faire interrompre. Il avoit écrit contre les herefies qui s'estoient elevées de son temps l'une aprés l'autre. Des l'an 365, l'Iorsque les Evesques s'assembloient pour le Concile de Lampfaque, il dicta fur ce sujet quelques écrits qui

ep.79.p 143.d.

ne sont pas venus jusqu'à nous. S. Amphiloque releve beaucoup fes travaux contre les heretiques. Toute l'Eglife, dit-il, celebre Amphiet. pi la memoire de S. Basile, comme de celui par les travaux duquel elle a esté delivrée de toutes les heresses & de tous les sestateurs d'une doctrine étrangere, affermie dans toutes les maximes de la pieté Chrétienne, & fortifiée dans son attachement à la foy & à la doctrine du Seigneur. En effet Arius a esté frapé & écrasé comme par un coup de foudre par la langue fulminante de ce faint docteur. Eunome en a esté terrasse & comme reduit en poudre. Sabellius n'a pu y resister, & en a esté confondu. Macedone ce furieux blasphemateur contre le S. Esprit, a esté chassé honteusement & entierement détruit par l'esprit du grand Bafile. Apollinaire homme fans fens, fans jugement, & fans raifon, a esté couvert d'une infamie eternelle par les divins discours de ce faint docteur. Et pour tout dire en un mot, il n'y a point eu d'herefies avant luy, & il ne s'en elevera point après luy, qui ne soient ruinées par ses ouvrages theologiques.[Il paroist donc que S. Basile a beaucoup écrit contre les heretiques.

Les ouvrages qui nous en restent, sont "celui du Saint Esprit à Saint Amphiloque, & les cinq livres contre Eunome. Nous avons dé ja marqué quelle fut l'occasion particuliere qui luy fit écrire le premier, achevé vers la fin de l'an 375, & approuvé ensuite par deux Conciles.] Saint Jerome marque ce livre entre les autres Hiet.v.ill.e.116. ouvrages du Saint, & Theodoret le cité en quelques endroits, a Thattalial. bans parler de Suidas & de beaucoup d'autres auteurs poste- 1.49-40 e dia rieurs qui ont fait la mesme chose. Le Pape Adrien I. le cite sous de Du P. 18-18. le titre d'epiftre à Saint Amphiloque. S. Gregoire de Nazianze «Conce. 7 p. en parle en cestermes magnifiques dans le grec : Quand je lis ce 417.4. qu'il a écrit fur le S. Esprit, j'y trouve le Dieu que j'adore; & sui- 363 b. vant sa theologie & ses solides reflexions, je presche la verité avec liberté & avec une entiere confiance. Il dit dans la fuite que Saint p-364.c|Du P. p. Basile avoit puise dans la fontaine du S. Esprit mesme ce qu'il avoit 546-554écrit dans cet ouvrage.

## 

## ARTICLE CXXXIX.

## Des livres contre Eunome.

AINT Jerome nous affure que S. Bafile a écrit d'excellens Hier.v.ill e.116. livres contre Eunome. Nous venons de voir de quelle ma- p 301.2. niere en parle S. Amphiloque. Theodoret les cite, sauffibien que is. /Thdrt.dial.s.p O o iii

g Conc t, 4 p.

SAINT BASILE.

P971.2. . Conc.t.s.p. 697.2. & Phot C.119.p. 8:0.a 315 [ 8:8.

Leon.in N.& E. le Concile de Calcedoine, & Leonce de Byzance aprés eux. Ils font encore citez par l'Empereur Justinien, & par S. Ephrem d'Antioche. Saint Basile mesme semble marquer cet ouvrage, 1 "lorfqu'écrivant l'an 373 au plustard, là Athanase Evesque d'Ancyre, fur quelques erreurs dont on l'accufoit, il dit qu'il ne scait e Baf ep. 13.p.81. pas surquoi l'on fondoit cette calomnie; mais qu'assurément ce n'estoit pas sur ce qu'il avoit écrit contre ceux qui osoient dire [avec Eunome,]que Dieu le Fils est dissemblable en substance de Dieu le Pere; & contre ceux qui blasphemoient contre le Saint

Efprit, en l'appellant une creature & un ouvrage.

in Eun.l. 1.p. 696. 21.p.116.

Eunome mesme luy donna le sujet de cet ouvrage, par le livre qu'il mit au jour en forme d'apologie, afin que sous ce nom favorable, il pust produire audehors la detestable doctrine qu'il avoit apprise d'Aece son maistre, & qu'il cachoit depuis longtemps dans fon cœur. Ce méchant livre estoit admiré par tous ceux de cetre sede : mais ils le tenoient extremement secret . pour empescher que les autres n'en eussent connoissance. Nean-

Phot.c.137.p. 695.d.

313.

Balin Eun. L.p. moins il tomba enfin entre les mains de S. Balile, lequel à la priere de quelques uns entreprit de le refuter, & compofa cinq livres fur ce sujet, dans les trois premiers desquels il resute le livre d'Eunome, & il en insere les propres paroles, pour y répondre mot à mot dans les endroits qui en meritent la peine." Le quatrie- Roza \$7. me est pour expliquer divers passages de l'Ecriture que ces here-

Du P.p.546. Nyf in Euro.L. L. ta. ... 18; b.

tiques alleguoient en leur faveur ; & le cinquieme pour raporter ceux qui prouvoient la verité Catholique : & il traite tout cela avec beaucoup de folidité & de clarté. Ce faint interprete des dogmes divins , trouvoit dans le livre d'Eunome une ample matiere de s'étendre sur beaucoup de points, s'il l'eust voulu faire ; mais il retrancha tout le reste pour se renfermer dans les choses necessaires ¿& choisit seulement les endroits qui regardoient le dogine pour les refuter.

Phot.c 138 p.

Il fit affez vraifemblablement cet ouvrage avant fon epifcopat, l'puisque la réponse qu'Eunome y fit, & qu'il travailla durant plusieurs Olympiades, parut aussitost après que le Saint fit mort. Il femble en effet que S. Basile n'eust point encore écrit avant cela contre les heretiques, l'puisqu'il dir que sans la necessité de l'Eglise, & la priere de ceux à qui il l'adresse, il seroit demeure dans le filence qu'il avoit garde jusques alors, & ne se fust pas engage dans une matiere fur laquelle il ne s'eftoit jamais

Bafin Eun.L.I. P695.d.

p.186.

exercé. [Mais quoique ce fust son premier ouvrage de ce genre ,]'il y

Phot. C. 137 P. 513.

réuffit neanmoine excellemment, & refuta Funome avec autagir d'eclat que de viguéur. Il employa touce que l'eloquence a de force & de beauté; & ayant comme écrafe cet enfant de Babylone contre le roche incibantable de la foy, il fit ovit que cet ouvrage qu'on ne regardoit auparavant qu'avec admiration, n'eftoit digne que de rifee, & n'avoit pas plus de force qu'ou corps mort. La replique d'Eunome qui ne l'ola produire, comme nous venous de voir, tant que S. Bafile vécut, ne fit que relever la les foite du Sainte & de fon ouvrage. Car non feulement Saint VIII als foite du Sainte & de fon ouvrage. Car non feulement Saint vien.

NITATION Gregorie de Nyfite "mais encore Theodore de Mopfuefte, & un most Sophrone, crurent leut temps bien employé à montrer par de grands ouvrages la verité de ce que S. Bafile avoit écrit contre cet herefiarque.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE CXL.

Divers autres écrits de S. Basile contre les heretiques.

OUTRE ces deux ócrits contre les heretiques, nous avons encore quelques petites pieces qui peuvent regarder le mesme sujet, puisque le Saint y établissant la foy Catholique, ruine toutes les doctrines qui s'en eloignent.] La 15e de ses home- Baltal. P. 418. lies, est un discours sur la foy de la Trinité, & principalement du Fils & du Saint Esprit. La suivante, est une explication des pre- p-434mieres paroles de l'Evangile de S. Jean, par lesquelles il prouve la divinité de J. C. Il promet de continuer le mesme sujet, mais P.437.64. nous n'en avons rien davantage.] Metaphraste cite cette home- excapass.d. lie, & Justinien l'avoit fait longtemps avant luy. La 17° n'a pas Conces. p. 653. de forme d'homelie, le paroilt plutost estre un fragment im- Bafdirhitz. parfait qu'une piece entiere. Le titre qu'elle porte, Sur le saint p.417. Battefme, ne luy convient pas micux que celui d'homelie. Car c'est un traité fait pour prouver la divinité du S. Esprit, ] & ce qui y est dit du battesme seulement dans les premieres lignes, [n'est qu'une preuve du mesme sujet.]

'Dans la 27' homelie, Saint Balle fait une exposition tres claire 1943.

& tres expresse de la poper est op & de celle de l'Egisse, couchant
la difination & l'egalite destrois Personnes divines, où il prouve
tres fortement la divinité du Fils contre les Ariens; se du Saint
Esprit contre les Macedoniens; 'Il témosgne, scomme en plu-bup 511 de feurs autres endroits, squ'entre ceux qui l'ecoutoient, il y en
avoit qui cherchoient non à s'instruire de la vertité, mais à trou-

SAINT BASILE.

296 Conc.t.7.9 261. ver quelque mot qu'ils pussent reprendre. Le VII. Concile en

cite un affez long paffage dans ses propres termes, & un autre # P. 457.d. dont on n'y trouve que le fens.

Baf.d v h af.p. \$27.d.

L'homelie suivante se peut mettre entre les écrits qui regardent la foy, n'estant pas faite pour exhorter les Fideles à la penitence, mais pour en prouver l'utilité contre les heretiques qui la combatoient, comme les Novatiens & les Montanilles. Le flyle de ce discours paroist plus concis, plus obscur, les mots plus extraordinaires, & le raisonnement moins sort que celui de Saint Basile.] Neanmoins nous ne voyons point que personne en ait encore douté jusques ici. Elle est faite par un Evesque à la priere

Du Pin,p.541. Baf.h. 18 p \$17.

d'un autre Evefque. 'Nous avons dans le second tome avant le livre du Saint Esprit, t 1.p.150 C.

p.191.b.

un petit écrit pour prouver la divinité de cetre personne divine. 'On voit que c'est une lettre adressée à un particulier: [ de sorte qu'il est difficile de croire, comme font quelques uns, que ce soit. un fragment du cinquieme livre coutre Eunome.]

Aug in Juli Lr. c.5.p.368.369.

S. Augustin parle d'un livre de S. Basile contre les Manichéens 🚬 dont Julien se servoit pour ruiner le peché originel. Mais S. Augustin fait voir que tout ce que Julien en alleguoir avoit un sens rres Catholique.

Canif. s. r.p. P-177.

Nous avons dans les anciennes leçons de Canifius divers fyllogifmes contre les Ariens & les Eunomiens, traduits par Turrien, fous le nom du grand S. Bafile, avec une exposition sur la foy par S. Bafile & S. Gregoire de Nazianze. Je ne fçay ce que c'est que tout cela, ni quel égard on y peur avoir. On voit seulement que ce font des pieces affez informes. ] Scultet a eu un manuscrit grec de la derniere.

Scult p. 1059,

#### ARTICLE CXLI.

Homelies de Saint Basile sur les Saints , & sur le jeune.

[ CAINT Bafile a cru honorer fon eloquence en l'employant Dàcelebrer les louanges des faints Martyrs. Nous le voyons par diverses oraisons qui nous restent sur ce sujet, dont Saint Gregoire de Nazianze parle en cestermes.] Quand je lis les eloges des Martyrs, je conçois du mepris pour mon corps, je m'eleve en esprit vers ces Saints, & leur exemple m'anime à combatre. Suid Att. p.538. 'Suidas marque en particulier les eloges des Quarante Martyrs,

Naz of 10.p. 353.€.

171 2/3124/313. & de"S. Barlaam, citez dans le VII. Concile avec ceux de Saint Norass. b1460.c.

Gordie

Gordie & de Ste Julitte. Nous avons toutes ces pieces avec celle fur Saint Mamas, Metaphraste cite celle sur S. Barlaam, fur Saint Baseres, p 462. Gordie, & sur les Quarante Martyrs, qui sont aussi cirées par care per ser le descrip p 173. Saint Jean de Damas. Dans l'eloge de S. Gordie il rend raison des sexe tantantes

maux dont les justes sont affligez en ce monde. [L'homelie sur les Quarante Martyrs est beaucoup plus cele- 4Du Pin,p.554.

bre que les autres. l'Elle est cirée par Saint Gaudence de Bresse: Gaudh Lizata. [mais S. Gregoire de Nysse en parle en ces termes si honorables P. 6.6. pour S. Bafile. l'Cet homme illustre qui a fait le panegyrique de Nysde Q.a.p. ces Saints avant nous, & qui les a comme couronnez par ses 106.1 b. louanges, est luy mesme ce prodige que tout l'univers admire, la regle exacte de l'erudition Chrétienne & profane, l'image & le tableau d'un vray philosophe, le parfait modele des Evesques, un directeur judicieux des actions comme des paroles. Il s'est acquis une gloire immortelle dans l'esprit de tous les hommes,

si ce n'est auprés de ceux qui n'ont pas horreur de blasphemer contre J.C. Cet excellent panegyriste de ces excellens hommes, ce faint venerateur des Saints a rendu ses devoirs à ces illustres vainqueurs, en celebrant leur gloire avec fon eloquence ordi-

'Saint Gregoire de Nazianze conclud les écrits de S. Basile par Nazor. 10 p. ceux qu'il a faits sur la morale. Je trouve, dit-il, dans la lecture 363 cd. de ce qu'il a écrit fur les mœurs & la maniere de bien vivre , les moyens de devenir pur de corps & d'esprit, de me rendre un temple où Dieu puisse habiter, d'estre un instrument qui touché par l'Esprit saint, chante la gloire & la puissance de Dieu. Ces pieux écrits m'apprennent à me corriger de mes defauts, à m'orner des vertus Chrétiennes, & à devenir tout different de moy melme par un changement tout divin. [Il femble que presque tous les ouvrages de S. Basile soient des traitez de morales, puisque dans ses commentaires & dans ses eloges des Saints il rapotre presque tout à la conduite des mœurs. Nous avons déia parle du recueil des Evangiles, qu'on appelle particulierement fes morales, & des Afcetiques qu'on peut dire estre son chef d'œuvre sur ce sujer. Il reste seulement à parler de divers traitez qui n'ont point de liaifon ensemble, que nous mettrons selon l'ordre qu'ils tiennent dans l'impression. Nous parlerons principalement des 31 homelies du premier tome, qui suivent les commentaires fur les Pfeaumes. Les deux premieres sont sur le Bas div hap. jeune, & ont esté preschées toutes deux le dimanche qui com- 185 clisse de la mençoit le Caresme, [mais en différentes années.] S. Augustin Du Pro, 2 stay. Hift. Eccl. Tom. 1 X.

e Aug in Juine. \$ p.35 ; 1 b.

#### SAINT BASILE.

298 cite deux endroits de la premiere, pour prouver le peché originel contre les Pelagiens, qui alleguoient faussement Saint Balile pour eux.

Rive, 13.c.10. y. ...y.

'Erasme a cru que la seconde estoit une piece faite à l'imitation de la premiere par quelqu'un qui vouloit s'exercer; ce qu'il n'a apparemment fondé que fur la conformité qu'ont ces deux homelies : comme s'il estoit étrange qu'une mesme personne qui n'écrit point ses discours, en fist deux dans les melines circonsp. 129 DuPin,p. tances qui euflent quelque raport entre eux. l'On remarque que Saint Jean de Damas & Eutliyme citent cette seconde oraison. Baldiv.s.p.192. Saint Balile y promet d'entretenir son peuple le soir & le matin, & nous avons vu par l'Hexaemeron que c'est ce qu'il avoit accoutumé de faire. Metaphraste en tire quelques extraits aussi-

bien que de la premiere. "M' Cotelier nous a donné une troisieme homelie sur le jeune. qu'on trouve n'estre pas si elegante que les deux autres, mais n'estre pas neanmoins indigne de Saint Basile. Metaphraste en a

exc.10.p. (16. \$17 czc.16.p. 117.b. a Cotel g.t.s.p. 6 Du Pin,p 143. c Cottles t.1.p. 718 B. Cexc. 16.

p.552.2.

## ARTICLE CXLII.

aussi tire quelque chose dans ses extraits.

Homelies de Saint Basile sur la morale.

Baldiv.h 3 p.

■ A troisieme homelie du premier tome, explique excellemment comment nous devons veiller fur nous mesmes. Metaphraste en cite quelques endroits. -

h.s.p 317.c.d.c.

'Les deux suivantes sont pour expliquer ces paroles de S. Paul; Rejouissez vous toujours , priez fans relasche , & rendez graces à Dieu en toutes choses. Saint Basile n'ayant pu expliquer entierement ces paroles le premier jour, il les acheva le lendemain; aprés avoir parlé de Sainte Julitte, dont la feste se celebroit ce jour là. Il n'explique dans le premier discours que ces paroles: Rejonissez vous toujours; montrant comment nous devons toujours nous rejouir, non dans les biens de la terre, mais en Dieu; & avec quelle moderation & quelle constance nous devons supporter la mort de nos proches & les autres afflictions. Le second discours qui apprend comment il faut toujours prier & rendre graces à Dieu, contient de fort belles choses sur la priere, & sur la maniere dont il faut confoler les personnes affligées. Il est cité par Metaphraste. (Le premier est intitule De l'action de graces, quoique ce foit proprement la matiere du second. l'Neanmoins Theodoret

expa.p.456 al 419 C

Thirt dials p. 97.b Lcont inN. & P. p. 1000.2

& Leonce de Byzance qui citent un pallage du premier, le citent fous ce ritre. S. Ephrem cite aussi le discours de Saint Basile sur Phote 13,p.p. l'action de graces: mais il n'en raporte point les paroles.

'Lhomelie fixieme est fur la parabole du riche, qui se dispo-

fant à faire balfir de nouveaux greniers, devoit mourir la nuit 344. memíne:Dans la divanteil combat la patilion qu'ont les hommes 1-7 p.335- de s'enrichir, à l'occasion du jeune prince Juif à qui J. C. parla de vendre son bien s'ede le donner aux pauvres : se ces deux home-lies sont excellentes sur l'aumossie, comme on le peu voir par les extraits qu'on en a tirez. M'eraphrasthe les cite toutes deux. Basser d'On voit par la séconde, que S. Bassie en avoit fait une autre sur le mémie jeune homme, que nous n'avons plus le mémie jeune homme, que nous n'avons plus le mémie jeune homme, que nous n'avons plus de la mestre sur la constant de la mestre sur la mes

'Nous avons parlé de la huittieme homelie qu'il prononça, à h.8 p.349.

l'occasion d'une secheresse qui menagoit le pays d'une entiere steriliré. Metaphrasse la cite.

\*Il explique fort bien la chute d'Adam dans la 9° qu'il fair, i div h.o.p. cs., pour montrer que Dieu n'est point l'auteur du peché. Elle est excurp 349 a. citée par Metaphraste.

"La dixieme, contre ceux qui font fujers à la colere, est faite fur discopert, quelque occasion particuliere qui n'est pas bien exprimée. Il é femble neaumoins que la ville cust ressent de fascheux esses de la colere, soit du Gouverneur, soit de quelque autre. Il la finis pesta, bar la glorification du Pere, du Fils, & de leur Esprit saint & vivisant. Meaphraste en circ un endoit.

La onzieme, est une description de l'envie & du malheur de fébble. Le ceux qui sont possede à cette passion. Metaphraste en cite quel- ero- pa 672 a ques endroits. [La fuivante sur le commencement des Prover- ero- pa 672] bes , este elle que nous avons dit avoir esté son premier fermon.]

"La treizieme, est un discours aux carecumenes qui differoient de hat part de recevoir le bartefine. Il ya des chofes excellentes qui s'ep et estappita, a des pecheturs. Il paroit que ce discours a este prononcé quel de superiories des pecheurs. Il paroit que ce discours a este prononcé quel de superiories que sour sur Pasque, Il est un J'de ceux que. S. Bastle a faits, s'amphioque, pour exhorter au bartefine. Il Empereur su lustinien de Meraphrasthe en raportent quelques endroiris. San de s'alique de l'estappita de la compartie de la c



## ARTICLE CXLIII.

## Suite des homelies morales : Livre sur le Battesme.

Baf day h.14.0. 417 11410 ab # P 419.6. p -18.

UELQUES personnes ayant danse le jour de Pasque dans les lieux faints hors de la ville; le Saint rouché de ce fcandale prononça le lendemain la 14º homelie, où il exhorte ces personnes à la penitence, & prend sujet de la danse de parler contre ce qui la precede ordinairement, c'est à dire contre les debauches & l'excés du vin; ce qui fait le principal sujet de ce discours, & luy a fait donner le titre qu'il porte, Contre l'ivrognerie, [S. Basile n'avoit pas eu sans doute beaucoup de temps pour le polir : & neanmoins il faut qu'il ait esté fort celebre, l'puisque le sophiste Libanius luy écrivit pour le prier de le luy envoyer 164 P.L. ep. 61. à Antioche. S. Isidore de Peluse y renvoie Zosime pour s'y voir tel qu'il estoit. Metaphraste en cite divers passages.

ep.161.p.181.d.

# baffexc.t.p. 441.0 453 dexc. 2 P 455.b.& a ioi. edich 15 16.17. p 418-440. d h 18.19.10.p. 410-410. e h.11.p.460 d. fp. 461.466. 2 P 466 t. exc.4.p.469.e exc 6.p. 481.c. b.xc 10.p.\$87.

rdiv.h.23 p.42%. a.b.

\*Les trois homelies suivantes regardent plus la foy que la morale, & les trojs d'aprés sont sur Saint Barlaam, S. Gordie, & les Quarante Martyrs. La 21º qui les suit, a esté prononcée à Lacizes felon le titre. On peut juger que c'estoit quelque lieu de son diocese, où il sit ce discours au peuple du lieu, pour luy donner une instruction generale contre tous les vices. Il parle principalement contre l'envie, la colere, & l'avarice, sen expliquant un endroit des Proverbes qu'on avoit lu le matin. Metaphraste la cite quelquefois, aussibien que la 22°, qui parle excellemment de l'humilité...

'Il fir la 23" hors de son diocese, [peutestre à Satales où il alla en 372; ou en quelque autre lieu, qui comme celui-ci manquoit sans doute d'instruction. Car il parla souvent en ce lieu avec beaucoup de force contre les defauts du peuple, qui au lieu de s'offenfer de sa liberté, augmenta encore l'amour qu'il avoit pour luy. La premiere partie de ce discours est une exhortation generale pour se donner entierement as service de Dieu.'Il estoit prest de sortir de chaire, lorsqu'on le vint prier de parler au peuple d'un embrasement arrivé la veille auprés de l'eglise,

porter leur perte avec patience.'Il dit que cet embrasement

laquelle fut en danger d'estre brulée. Il exhorte donc le peuple dans sa seconde partie, à rendre graces à Dieu de sa conservation qu'il traite de miraculeuse, & à affister ceux que cet accident avoit ruinez. Et il exhorte d'autre part ces derniers à sup-

e 487.

P. 486.C.

301

eftoir un fecond effort de la rage du demon. [Peuteftre que les heretiques fes ministres l'avoient cause.] Metaphraste cite ce excep.44681 discours.

Le fuivant n'est pàs presché devant le peuple, c'est une ins- divalables. trustion qu'il donne à de jeunes gents se proches parents, sur la manitre dont on peut lire avec profit les auteurs profanes & les philosophes payens que ces jeunes gents étudioient alors, en attendant qu'on foit en état de puiel reds lumieres plus pures &

attendant qu'on loit en état de puiler des lumieres plus pures & plus fublimes dans les étrivains facrez. Ce difeours feroit un bel ornement pour les études de Saint Basile, Metaphraîte en cite bironiers diveniers endroits.

vers endroits\*L'homelie <u>15</u> est prononcée le jour de la Theophanie, auquel \*45.\*.

L'elebroit la nativité du Sauveur \*86 il est visible que l'on v

S. Joseph, de la Vierge, & de Zacarie pere de S. Jean, qui femblent difficiles à croire. S. Jerome semble toucher ce qu'il dir de Hierinmant. la mort de Zacarie, & le meprise comme une chose qui n'est 334.5 fondée que sur les songes des apocryphes. On pourroit douter

fi cette piece est de S. Basile.]

La derniere est une exhortation à des personnes, qui appa- dis-la-19-14remment n'esticent pas encore battizées, de le convertirà Dive- «Pañ-29-15). & de luy demander la force invincible de son secoust, fans laquelle nous ne pouvons pas eviter les pieges du diable; Il la finit <sup>au</sup>f-9-14comme les homelies par la glorification de la Trinité, & nean- 9-19-2-4.

moins il s'adreffe deux fois à une perfonne particuliere, & jamais à plusieurs. Rufin a traduit dix oraifons de S. Basile, [mais cette Rufia e.s.p. traduction n'est pas venue jusques à nous.

"Les deux livres du battefine fuivent ces homelies.]"Le pre-Bufsprelapmier paroift adreffé à quelques Preftres ou autres perfonnes de fésa amis qui luy avoient demandé quelque infruction fur les obligations des battizez. C'eft ce qu'il traite dans le fecond cha-

Pp iii

SAINT BASILE.

pirre, ayant montré dans le premier en quelle disposition il faut estre pour recevoir le batteine, & il la met dans l'execution des commandemens de l'Evangile. Le troisieme chapitre contient de fort belles instructions sur la reception de l'Eucaristie. Ce premier livre n'est presque qu'un tissu des textes de S. Paul & de l'Evangile.

Du P.p. 516.557. Bafide bapt.l.s. c.5.p.589.b. £.10.p.605.2.

'Le second livre est compose des réponses du Saint à diverses questions qu'on luy faisoit. Il semble en citer une sous le titre de lettre, & peuteftre que ce sont en effet des lettres differentes, envoyées separément aux mesmes personnes; & comme il s'en est pu perdre quelqu'une, l'nous voyons qu'il dir quelquefois avoir répondu des choses que nous n'y trouvons point.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE CXLIV.

Liturgie de Saint Bafile, & autres écrits perdus on supposez.

[ VOILA ce qui nous reste aujourd'hui des écrits de Saint Basile avec ses lettres, dont nous ne disons rien, parce-Suid. S.p. 138.d. qu'elles ont fait presque tout le corps de cette histoire. | Suidas Ballvirg p.609. luy attribue un ouvrage sur la virginité: & nous en avons un fort long fous ce titre qui porte fon nom : ["mais il y a fujet de douter No Ta 30. s'il est de luy, & s'il n'a pas esté compose quelques années aprés

fa mort. La grammaire qui est aprés ses ouvrages ne sauroit pas non

Da Pin.p. (44) Alex 1.7.p.160. Bal.p.613.

g.p. 191. a/609. e. plus eltre de luy, ] puisqu'il y parle de l'intercession de Jean qu'il appelle xsomfinum, [qui est apparemment S. Jean Chrysostome:] '& on croit que c'est un abregé de la grammaire d'un grec mo-

derne nommé Moscopule. Ce traité est suivi de divers autres qui ne font que latins:'le premier est une exhortation generale à la patience dans les maux; & il parle principalement de la lepre. Il adresse souvent son discours à un particulier & à un lepreux, & quelquefois il semble ne parler à personne en particulier. Le latin de ce traité paroist bien naturel pour croire que ce soit une traduction '& on n'y trouve point l'esprit ni le flyle de S. Basile. Le traité luivant est un eloge de la solitude qui

Du Pin,p.544. Baf p 611. Du Pm,p (44 n'a guere non plus le caractère de ce Saint, On marque que c'est Akx 1.7. p 560 Baf.p.614.

le dernier chapitre du traité de Pierre Damien sur le Dominus wobsseum. Le dernier est une exhortation generale à ceux qui embraffent la vie monastique, & leur en represente tous les devoirs, où l'on ne trouve point non plus le genie de S. Bafile. Du P.p.544.

On trouve encore dans les manuferits quelques ouvrages qui soute, 105, potente le non de Saint Balie, comme un dialogue des Balie de de Saint Gregoire de Nazianze fur la vition de Dieu, un autre des meines Saints fur les Evefques, une explication de ce qui fe fair dans la Liturgie, & d'autres chofes encore, mais peu confiderables. On marque que le dialogue fur la vition de Dieu est dans la l'Iv. tome de la Bibiotheque des Peresi Ce fle peutefire dans celle de Cologne, J'il est encore dans l'edition latine de Saint Balie à piot. Paris en l'an 1605, [le ne fegap pourquoi on ne l'a pas mis dans la greque, austibien que d'autres écrits latins qui visiblement ne font pas du Saint Balie que d'autres écrits latins qui visiblement ne font pas du Saint Balie.

Nous avons vingt-quatre difeours fur divers points de la morale recueillis par Metaphrafte des écrits de Saint Bafile.] Rivet rir.la.ca p. l'accufe d'y avoir infere pluficurs chofes de lay mefme: [mais il 334 n'en allegue point de preuves. Ceux quine font pas affez judicieux pour dicierne l'esveritables hilloires des Saints d'avec les fauffes, & qui croient pouvoir y ajouter des circonflances qui leur paroifient probables, pour les rendre plus agreables au peuple, n'ont pas toujours affez peu de foy & d'honneur pour debier leur doctrine fous le nom de Saint Bafile. Il cite quelques ouvrages de Saint Bafile que nous n'avons pas ,'comme un fermon autreut. Put l'intitule De l'aumofite & du jugement, 'un autre pour montrer intitule De l'aumofite & du jugement, 'un autre pour montrer que Dieu eft incomprehenfolie,' un fur l'Evangile de S. Matthies.

"un qui nous appreud à eftre fobres.

"Saint Jean de Damas cire un écrit de S. Bafile à Flavien fur la cisculo 1974.

Samaritaine. Socrate raporte quelques fentimens de ce Saint 4 ho bien, nitret de écrits d'Evagre, qui l'appelloir la colonne de la verité.

[Noftre Saint, comme nous avons vu , l'avoir fait Lectur.] "Nous 1874 de l'appelloir la colonne de la verité.

"Alle saint, comme nous avons vu , l'avoir fait Lectur.] "Ivous 1874 de l'appelloir la colonne de la verité.

"Au ons encore d'ivers paffager de Saint Bafile ciere par S. Cyrille processes, d'alle saint l'appelloir la colonne se l'appelloir la col

en particulier alleguent fon autorité fans en rien cirer.

Entre les avantages que l'Eglié de Cefarée a retirez de la Pholispare, pieté de Saint Bafile lorsqu'il n'elloit encore que Prestre, Saint estate d'incipare de Nazianze met le reglement des prieres & le bon « Naser », ordre des ministres de l'autel." Cela se raporte particuliere.

Thomas in Gongle

SAINT BASILE.

ment, dit Nicetas, aux prieres de la divine Liturgie dressée par ce Saint, qui se voient encore aujourd'hui. Nous lisons dans un Procl or.11.p. \$\$0.581.

t.7.p.449.b.c.

77.

discours attribué à Saint Procle de Constantinople, que S. Basile voyant la lascheté des peuples, qui ne songeant qu'aux choses de la terre, avoient peine à se trouver aux divins Mysteres à cause de la longueur des prieres , crur les devoir abreger par une sage condescendance, imitée un peu après par Saint Chrysostome.

Fulg.ex.P.p. Pierre Diacre & les autres Orientaux qui écrivent aux Evefques d'Afrique [vers l'an 520,]citent Saint Basile dans la priere de

l'autel sacré qui se disoir presque dans tout l'Otient, & ils en raportent ces paroles: Donnez nous, Seigneur, la force & la protection [de vostre bras:] rendez bons ceux qui sont méchans, & " confervez les bons dans leur bonté. Car vous pouvez tour, & il " n'y a personne qui s'oppose à vous. Vous fauvez quand vous voulez, & nul ne reliste à vostre volonté routepuissante. Par ce peu «

de paroles, ajoutent les Orienraux, cet excellent docteur decide Leontin N.&E. routes les questions de la Grace. Leonce de Byzance se plaint P.1006.e. Cenviron cent ans aprés, de ce que Theodore de Mopfueste avoit eu la hardiesse de faire une nouvelle Messe, au lieu de celle que

l'Eglise avoit receue des Peres, sans respecterni celle qui venoit · des Apostres, ni celle du grand Basile écrite par le mesine esprit Conet. 6 p. 1157. qui les avoit animez. Le 32 Canon du Concile in Trullo, marque aussi que S. Basile dont la gloire est repandue dans toute la rerre, a laisse par écrir à l'Eglise l'ordre & les prieres du sacrifice mystique des autels. Le VII. Concile raporte quelques paroles de l'oblation divine, que S. Basile avoit puisces dans la source de l'esprit des Saints, comme le savoient tous ceux qui avoient part

au facerdoce. Nous laissons les auteurs posterieurs qui ont pu Proc.n.p 589. parler de cette Liturgie.

Du Pin, p. 544 'Il est donc indubitable que S. Basile a composé une Liturgie Alex.t.7.p.553. qui a esté receue dans l'usage ordinaire de l'Orient: [& il y a tout Bib.P.t.6.p.t t. fujet de croire que 'celle que nous avons encore aujourd'hui fous 12.p.181. fon nom, vient de luy.]Mais puisque la priere citée par Pierte

Diacre ne s'y trouve point, "c'est une preuve bien visible qu'elle a Nors 91. 181 Bons, lit. esté alterée par les Grecs posterieurs. Ils ne s'en servent aujour-1.1.c.9.5 3.p.57. d'hui qu'à la feste de S. Basile mesme, les dimanches de Caresme, Bib.P.t.6.p.t3. & en quelques autres jours parriculiers. Les Egyptiens ont aussi

des Liturgies qu'ils attribuent à S. Basile, quoique differentes de celles des Grees.

3ئے

S. GREGOIRE

## GREGOIRE DE NAZIANZE,

SURNOMMÉ LE THEOLOGIEN.

ARCHEVESQUE DE CONSTANTINOPLE ET CONFESSEUR.

รายการสมาชิก เลือน เ ARTICLE PREMIER.

Pourquoi Dieu a fait naistre Saint Basile & Saint Gregoire en un mesme temps & en une mefme province.



I le quatrieme siecle est estimé le plus heureux temps de l'Eglife, l'à cause des grands hommes Raflacopatie. qui y ont honoré la religion de J. C, il semble 184. que la Cappadoce foit de toutes les provinces Chrétiennes, celle qui a eu le plus de part à ce bonheur. Les autres n'ont presque donné cha-

cune qu'un de ces Prelats qu'on peut appeller des chefs-d'œuvres de la grace, l'Egypte un Athanase, la Syrie un Eustathe, & longtemps aprés un Melece, la Mesopotamie un Jacque de Nilibe, l'ille de Cypre un Spiridion, la Thrace un Jean Chryfoltome, la Pannonie un Martin, l'Italie un Ambroife, la France un Hilaire, l'Espagne un Osius, & l'Afrique un Augustin. Mais la Cappadoce avoit en mesme temps le grand Basile de Cesarée & Gregoire de Nazianze, outre Gregoire de Nysse & Amphiloque.

Mais certes il y a moins lieu de s'en étonner, fi l'on confidere que Dieu ne donnant d'ordinaire les grands hommes que pour presenter à l'Eglise l'exemple & le modele de quelque perfection particuliere, celle qu'il vouloit faire eclarer dans Saint Baiile & S. Gregoire de Nazianze, estoit ce semble une amitié aussi Chrétienne qu'ardenre, aussi sainre qu'inviolable, & qui animée de fon Efprit, subsistoit mesine dans la separation des corps, & par-

Hilt, Eccl. Tom. 1X.

mi les petites divisions, qui sont inevitables dans la vie humaine. Ce fut pour cela qu'il les fit naistre dans une mesme province. qu'il les lia par les mesmes études, qu'il leur donna des inclinations ou femblables ou que la charité favoit accorder parfairement, qu'il les rendit collegues d'une mesme dignité, & qu'il les eleva a une vertu ou egale ou telle qu'ils pouvoient chacun prendie exemple l'un fur l'autre, & estimer son ami audessus de soy, fans qu'on pust les accuser de faire ceder la verité à l'humilité ou à l'amitié.

Je ne scay si l'on ne peut point dire encore que Dieu, qui se plaist

à faire paroiftre la puissance de sa grace où il y a plus de corruption & de peché, la voulut repandre alors avec abondance fur la Cappadoce, comme sur l'un des pays du monde les plus décriez. On scait ce que l'on dit communément, que les Cappadociens, les Cariens, & Jes Cretois, estoient les trois plus méchantes nations de la terre.] On accuse les premiers d'avoir eu un esprit bas & servile, qui ne savoient ni aimer la liberté ni en user. Mais S. Hidore de Peluse en fait une peinture bien plus affreuse, à l'occafion des plaintes qu'on faifoit d'un Cappadocien nommé Gigance. Il leur attribue les vices des Philistins, qui sont venus de Cappadoce[felon l'Ecriture : ] & puis il ajoute : C'est une nation generalement "noire & maligne; qui n'aime point la paix, & qui se mala, nourrit de la discorde, qui d'un mesme canal fait sortir l'amer & le doux. Elle est civile avec ceux qu'elle voit, & les dechire quand ils font abfens: Elle est trompeuse, impudente, hardie, craintive, railleufe, rempante, fourbe, fans amitie, dedaigneufe; qui s'afflige de la joie des autres, & qui ne se rassasse jamais de les voir souffrir; qui par un masque de pieté surprend les femmes credules, & en fait fa proie; qui aime l'or avec furcur, qui ment fans peine, & fe

Ind.P.L.t.co. 181.p.75.76.

Loid days.a.

parture fans scrupule.

'Il marque encore en d'autres lettres cette reputation si defa-vais naturel luy rendoit affez croyable tout le mal que l'on difoit d'un homme qui en estoit. Mais il remat que que comme il y avoit une partie des Cappadociens noircis de toutes fortes de crimes, il y en avoit aussi une autre qui excelloit en toutes sortes de vertus; & c'est de celle là, ajoute t-il, qu'ont esté ces grands hommes, qui ont éclaire toute la terre par la lumiere de leur vertu, & par la splendeur de leur doctrine. Imitez donc la conduite de ces hommes pleins de Dieu, dit-il à un Evesque de Cappadoce, ou ne faites pas injure au ministere qu'ils ont exerce avec

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 307 tant de gloire. Car s'il faut qu'ils vous condannent, ne doutez

point que vousne soyez aussi condanné de J. C.

Le mefine Saint marque encorte une ainter raifon de ce que 19 la para Deu avoit donné ces grands Saints à la Cappadoce, & il dic que c'hoir pour fermer la bouche aux impies qui ne les ininicioient pas. Car s'ils n'avoient eu parmi eux des pertonnes eminentes en faitureté, ils auroient eu quelque pretexte d'excufer de leurs de-reglemens fur les mavuailes inclinations que la nature leur avoit données si peutefte auroienn-ilsporté leur infolence judqu'a en repetter la faute fur Dieu mefine. Mais maintenant on voit dans les unts que les cappadociens font capables de la plus haute vertu, de il faut que les autres avouent que ledits vices ne font pas l'effect de la nature, mais de la cortuppion de leur cœur.

[Il eft aifé de juger que ceseloges que 8. Ifidore donne ainx Cappadociens, regard ent particulierenient. S. Bailé & nofitre Saint, que Dieu fit eclater fut rous les autres par les dons de la grace & s de la nature! Ré qu'il rendit les déferileurs de la foy, suffisient que les dockeurs de la pieté ;] en forte que Rufin ne craint point de les Raflacapappeller! les deux oliviers, les deux el hardeliers du prophete Za-<sup>18,11</sup>.

carie, & les deux grands luminaires du ciel.

## ALCEDIO DE LE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR

#### ARTICLE II.

De la vie du Saint écrite par le Prestre Gregoire, & de la ville de Nazianze sa patrie.

I NAT Gregoire nous a donné beaucoup de lumieres pour l'infloire de S. Bafile; mais pour la fienne il la faut toute titret de luy mefine. Carles auteurs de fon fiecle & les hiftoriens de l'Egilfe ne nous en ont prefque appris autre chole, finon que c'étoir l'un des plus grands hommes de fon temps, l'Leminénce mefine de fa vertu, dit un ancien, a fait que duran pluficurs fiecles on n'a prefque of l'honorer que par le filence s'àc comme ₱33♣ les plus habiles de reconnoiffoient incapables & de recueillit tout ce qu'il y avoir à dire da ce grand Sains, & dereprefenter fes vertus d'une manière digne de luy, perfonne ne s'est voult ₱-de engagerà laiffer à la posterite la fuire de s'es adtions, & l'image de fa vie.

'Le premier qui se soit efforcé de nous en donner un crayon, pas d' 'a esté Gregoire, qui prononça publiquement l'histoire de sa vist sur en en forme d'eloge pour obeir à son pere, qui apparemment estoit de l'eloge.

Evelque. On croit que ce Gregoire est le mesme Prestre de Cefarée en Cappadoce, qui a fait un discours sur les trois-cents dixhuit Peres du Concile de Nicée, "& qui vivoit, selon Vossius, vers Nors 1. l'an 940.' Il est certain qu'il n'estoit pas disciple de nostre Saint, 'comme on pretend que le porte un manuscrir, Aussi il n'a rien

de petites pierres ramassées de divers endroits, & liées ensemble pour en faire un bastiment achevé.

[On ne peut douter qu'il n'ait fort bien réussi en cela, & il y a peu de vies de Saints écrites par des auteurs contemporains les plus judicieux & les plus exacts, qui foient aussi fideles que celleci. Nous pretendons donc feulement marcher fur ses pas, puisant comme luy tout ce que nous aurons à dire dans la fource mesme des écrits de Saurt Gregoire, & y ajoutant seulement ce que nous pourrons trouver dans les autres anciens auteurs pour en eclaircir

les difficultez.] 'La patrie de S. Gregoire, aussibien que de S. Basile, estoit la Cappadoce. Le bourg d'Arianze dans la parrie de la Cappadoce appellée Tiberine, & dans le territoire de la ville de Nazianze, fut le lieu de sa naissance, comme il luy servit de retraite à la fin de sa vie. Il ne pouvoit estre fort eloigné de Nazianze, l'epuisque la gresle ayant ravagé le territoire d'Arianze, selon Nicetas, Saint Gregoire en console le peuple de Nazianze, comme il est visible par l'oraifon que nous avens encore sur ce sujet, & Nicetas le re-

'Comme Arianze n'estoit qu'une terre ou au plus un bourg

connoist.

dependant de la ville de Nazianze, le Prestre Gregoire ne donne point d'autre partie à nostre Saint que Nazianze mesme, 'à qui le Saint paroist aussi donner cet avantage, [& elle le merite d'autant mieux, |'qu'il y a esté elevé, | qu'il en a esté Prestre sous son pere qui enestoit Evesque depuis fort longtemps, & qu'il l'a gouvernce luy mesme quelques annécs : d'où vient qu'on luy en a donné le furnom, pour le distinguer de beaucoup d'autres Saints qui ont aussi porté le nom de Gregoire.]'Il parle toujours de Nazianze comme d'une fort petite ville, peu habitée, & qui à peine meri-Suid.y.p.616.c. toit le nom de ville. Quelques uns en font en effet un simple

bourg. Elle estoit neanmoins aneicnne, Elle avoit eu un Roy pour

fondateur; & les ravages des Perses ne l'avoient pu empescher de subsister. Elle estoit assez pres de Cesarée, h dans un pays sec & peu agreable. 3.º Bollandus exporte à Sasimes ce que nous citons ici de l'oraison 15 [ Je n'y voy point de fondement , & tour l'endroit convient mieux au lieu de la naiffance , qu'à Salimes où il n'a jamais efté ]

dit de luy que ce qu'il avoit recueilli de ses écrits, comme autant

p.317.318 Naz. or. so p.318.c car.62.p.146.b Boll.9.may.p. 376 d. 6 Naz.or.15.n.p. 645 c.Conc.t.f. P 478.b.c. Naz vit p.31.

Hier ep. 84.t.1.

Voff h.g.l.4.c. 19.P 491.

Nazavit pand.

All.d: Sim-p-

a Naz vit p.3.4.

d n.p.645.c. Boll.p.376.c. Naz.vit.p.3.a. or 15.p.435.2.

o: 9.p 115.b|car. 6.p.74 a.

or.15 p.435.2.

N1z cp. 49.p. Find € p. 209 €. Socr.L 4.C. st.

p.219.C. 6 Naz or.14.p. a Boll. 9. may, p.

376.c.

Nors L

["Outre le nom de Nazianze, elle avoit encore celui de Diocelarée, que les Romains luy avoient apparemment donné depuis qu'ils estoient devenus maistres de la Cappadoce sous Tibere. Ainsi c'est sans doute]'la Diocesarée que Ptolemée met dans Ptol.15.c.6.46 le pays qu'il appelle Gatsautie ou Gardaneucrete dans la Cappa- 145. doce, [& que ses cartes mettent à l'occident de Cesarée.] Gette Naz.vit.p.3.4. ville fut bien recompensee, dit le Prestre Gregoite, de l'education qu'elle avoit donnée à nostre Saint, puisque c'est ce qui la rend celebre jusqu'aux extremitez de la terte, & la fait connoistre

## 

depuis l'Angletetre jusques aux Indes.

#### ARTICLE III.

#### Vertu de Sainte Nonne mere du Saint.

E pere & la mere de S. Gregoire se sont rendus illustres par Naz ear.1.p.1.4 leur pieté, [& l'Eglise met l'un & l'autre au nombre des Saints, ]'son pere nomme Gregoire comme luy, [le premier jour or.11.p.178.b. de janvier, & la bienheureuse Nonne sa mere le cinq d'aoust.]. 'Nonne, qui estoit sortie d'une race sainte, surpassa encore la ens passassa pieté de ses ancestres, et egalaces saintes semmes, qui eurent le 1936 des rip. bonheur d'embrailer les piez de J. C. aprés sa resurrection. Elle 191 ajor 10. p. n'avoit que le corps d'un femme, & son ame s'elevoit mesme audessus de la force & du courage des hommes. Elle ne tenoit à la «cur s.p.71 c. terre, & ne se rabaissoit aux soins des choses du monde, qu'au- 1. p. 1. car. tant qu'elle y estoit obligée pour les confacrer toutes à Dieu, & carapaste. les envoyer avant elle dans le ciel, afin d'y montet avec plus de legereté & de vistesse.

'On remarque qu'elle n'avoit jamais voulu manger avec les or, 12p 178 de adorateurs des idoles , & elle estoit si sincete, que son fils ne craint cart. p14. point de l'appeller la bouche de la verité. Elle honoroit son mari or. 11. p. 178. a. comme son seigneur, aut. nt de cœur que de bouche; ee qui conttibua auslibien que le reste à sa sainteré.

'Cette nouvelle Sara laissoit aux comediennes les beautez fat- or 19 p. 1912. dées & empruntées. Elle n'en connoissoit & n'en cherchoit point d'autres que de consetver ou de tétablir, autant qu'il luy estoit possible, l'image divine imprimée dans son ame, comme elle n'estimoit point d'autre noblesse que celle de la pieté, & de connoistre que nous venons de Dieu, & que nous devons tetourner à Dieu.

'Elle ne connoissoit point d'autres tichesses que celles qu'on ne .

b Juy pouvoir ravir, c'est a dire le merite d'avoir osser a Dieu celles donc elles étoir depouillee pour les distribuer aux pauveer. Elle ent étéc capable d'epuiel relepsuig grands theréors, tant elle aimoir à donner. Bien loin d'epargner ce qu'elle avoir, elle disoir fouvern't âse nations me simes, qu'elle leuit voulu les pouvoir vendre, & c'e vendre aussi avec eux , pour en donner le prix aux pauves, Aussi elle estoit ju procedèrice des veuves & des ortelians, & personne n'avoir plus de charrel qu'elle pour essure de se la carrie des altrigez. Elle n'avoir pas moints de gagelle & de pru-

p 1993. Ieslarmes desaffligez. Elle n'avoir pas moins de fagelle & de prudence que d'ardeur pour faire l'aumofine ; de forte que s'on nair 
fe repoloir entierement de ce soin sur elle. Sa charité se repandoit 
parriculierement fuir s'es proches quand ils etioient dans le besoin.
Car pour ceux là , elle croyoit que de leur donner simplement 
pour virre , cen elhoit pas les tiere de leur mistre, mais la leur remettre sans cesse de devant les yeux ; & qu'ains il falloit ègit generousement & noblement avec eux, pour leur rendre l'honneur

qu'on leur devoit, & les consoler dans leurs maux.

"Elle excelloir our ensemble & dans les exercices de la pieré, & dans le foin de fon menage; quoiqu'il foir difficile qu'une mef, me perfonne s'acquire comme elle doir de ces deux obligations. Suivant les regles que Salomon preferir à la femme forre, elle menageoir & augmentoris fon bien par la vigilance & la fage exconomie, avec autant d'application, que li elle n'euft point penfe à Dieu; & elle eftoit aufii appliquée à Dieu à atout ce qui regarde fon enites, que fielle ne fe fuit point dutout occupée de fon domellique. L'un de fes devoirs ne faitoir point tort à l'autre; au contraire lis s'entr'aidoient & ce fortificient mutuellement.

"Il n'y avoit ni temps ni licu de priere qui echapalt à La pieté : & c'effoit rous les jours La premiere occupation. Elle prois avec certe entière confiance d'eltre «saucée, que l'Apoftre Saint Jacque nous recommande : J'& elle fe tenoir plus affurée de ce qu'elle efperoir, que les autres de ce qu'elle efperoir, que les autres de ce qu'elle de l'experience qu'elle avoir faire de la bonte & de la liberalité de Dien.

Quoiqu'elle fuft engagée dans les liens du mariage, elle honoterremement la virginité, & [en] prariquoir avec ferveur les principaux exercices, affligrant sa chair par les veilles & par les jounes, & passant les jours & les nuits appliquée à chanter des péraumes.

'Elle avoir un tres grand respect pour les Prestres, 'Quand on parloit des choses de la religion, elle gardoit un respectueux si-

lence. Elle ne parloit jamais dans l'eglife, hots les occasions necéficites, "&c où la teligion mefine l'y obligeoit, [comme quand il falloit réponder dimes en recevant l'Eucarilie, ] Jamais elle ne courna le dos à la table factée, ni necracha fur le pavé de l'eglife. Ceptofos peuvent parolitre perites, &c futrout à ceux qui ne veulent pas les pratiquer, parcequ'ils ne s'y peuvent aftreindre mais elles ne laiffent pas de devoir effet beaucoup elfinées, parcequ'elles venoient d'une grande foy, d'un grand zele, & d'un grand refpect pour Dieu.

[Son zele pour la foy] luy faifoit fuit tout commerce avec les hayens. Elle ne vouloit ni entretz chez eux, ni manger avec eux, quelque inflance qu'on luy en pulf faire, ni tendre mefime les moindres civilitez aux adoratrices des idoles, quelques bonnes qualitez qu'elles utilier à distures, de quelques proches qu'elles luy fuifent. Elle ne foutfroit point que ni fa langue confacrée par la reception des divinsmyfteres, de par les louanges de Dieu, ni fes orcilles mefines, fuifent fouillées par les contes que les payens faitient de leux dieux, ni qu'elles media de la chaches de chaches de

On a beaucoup admité le courage avec lequel elle fupporta îm s grand nombre d'affichios que li by arriveranc, elle fut qui le s grand nombre des autres failoient une tres forte impression. Car l'action de graces precedoit roujours les gemissiemens qui elle no pouvoit refuser à la nature; lèss larmes se schoient des qu'elle avoit sair sur se se signe facres de la Croix, J& elle quitroit toutes se smarques de duil des qu'il arrivoit quelque jour de solennité, parcequ'elle croyoit qu'une ame qui aime Dieu, luy doit assigniertir oux ce qu'il y a 8 humain.

'S. Gregoire (on fils qui nous apprend toutes ces chofes, ajoute du qu'ilen passe beaucoup d'autres plus secrettes qui n'avoient eu que Dieu pour témoin, & quelques unes de ses domestiques en qui elle avoir plus deconsance. Car entre ses autres vertus, elle antique avoit unceraines (& un respect pour Dieu, qui pluy apprenant les regles de l'humilité, s'aisoit qu'elle aimoit mieux cachet les graces les plus assurés qu'elle recevoit, que de s'en attribuer de fausses qu'elle recevoit; que de s'en attribuer de fausses qu'elle roctevoit en vaine estime de s'ainteré.



#### ARTICLE 1V.

Gregoire pere du Saint, passe de la sette des Hypsislaires à la religion Chrétienne.

Noz.or.19.p. 189.a. #car.1 p.1.a. #car.2 p.33.e. cor.11.p.178.e.

REGOIRE fon mari n'avoit pas eu une naissance aussi heureuse que la siceme. Il avoit esté dans l'egazement en adorant, dit noste Sain, els tioloes, qui estoient les dieux de ses peres, {ce qui marque en general qu'il estoit hors de la religion Chrétienne ; ou bieni il faut entendre la veneration supersiteuse qu'il rendoit à des reatures, quojon'il ne les adoratt pas, l'

er.19 p.139 b]n. p.701.c. ticule qu'il rendoit à des creatures, quoiqu'il ne les adorat pas.]

Caril eltoit dans la fecte de ceux qu'on appelloit Hypfiltaires, parcequ'ils adoroient l'el Treshaut & le l'outpuilfant, fans en \*\*\*\*—
adorer aucun autre que luy, mais qui Joignoient à cette verité un mélange confus des impietez du paganifine & des fuperflittions legales, reveroient le feu & les lampes avec les payens, dont ils meprifoient les idoles & les farifices, & rejectiorent la circoncision des juits, quoiquils obsérvasifen avec cus le Sabat & la diffinction des animaux. Ces Hypfiltaires, dont aucun autre autreur ne parle, femblent avoir beaucous de raport avec les reauteurs ne parle, femblent avoir beaucous de raport avec les

8.p.701.t.

tre auteur ne parle, femblent avoir béaucoup de raport avec les Medialiens que décrit Saint Epiphane, [l'ée avec les Célicoles V.S. Augustd'Afrique marquez dans Saint Augullin & dans quelques loix ins s'and'Honoré.] 'Gregoire quoiqu'engagé dans l'erreur, ne laissoit pas déja de

or.19.p.189.d.

p.150.1.

vivre en Chrétien, & d'appartenir par fes mœurs' à l'Egliesdont fa croyance l'eloignoit en enorer comme au contraire beacoup de ceux qui appartienneut par la foy à cette divine mere, en font feparce par leur vie, qui les retranche de fon corps.'S a chalteté le rendoit tres modelle, & tres aimable à tout le monde. Onne peut mieux connoiltre quelle eftoit fa juftice & fa prudenee, qu'en voyant qu'aprés avoir eu la principale part aux affaigs de fa ville, il n'avoir point dutout augmenté fon bien, quoiquit wift les autres bruler du defir de s'enrichir par des gains injuftes. 'Ainsi fi Dieu ne luy avoir donné que des biens mediocres, '& feulement autant qu'il en fallois pour entretenir fes enfans avec honneur dans leur condition, fil avoir la confolation de les positéet honnestement fans craindre les reproches que les lames des pauves feront un jour contre ceux qui le feront enrichis de

p 193. ep.17 p 780 c.

leurs depouilles.]

'Si ces actions ne furent pas la cause de sa conversion, comme
quesques

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. quelques uns l'ont dit, [puisque rien ne plaift à Dieu sans la vraie foy : au moins elles en tutent un heureux presage. l'On a cru que or.10. p.161.d. sa sainte epouse avoit eu la principale part à sa conversion ; & on disoit que l'eminence de la pieté qu'il fit paroistre depuis dans l'episcopar, n'estoit que l'effet de la pieté de cette vertueuse fe.nme. Quoiqu'elle supportait patiemment tout le reste, elle oc.19.p.193. n'avoit pas affez de courage pour fouffrir d'estre une avec un ennemi de Dieu. La ferveur de sa foy la rendoir impatiente, Elle gemissoit de n'estre à Dieu qu'à moitie, & de n'estre pas unie par l'esprit à celui avec qui elle ne faisoit qu'un scul corps, Elle conjuroit Dieu jour & nuit par les jeunes & par les Jarmes, de my accorder le falut de celui qu'elle regardoit comme fa tefte; & elle agiffoit en mefine temps auprès de son mari par les reexperience proches, les exhoreations, les careffes, "les refroidiffements, fans epargner pour gagner fon ame, ni travail, ni aucun moyen dont elle se pust aviser. Le principal de ses moyens estoit neanmoins la sainteré de ses mœurs, & son zele ardent pour la pieté, n'y ayant rien de si capable d'amollit un cœur, & de le forcer à vouloir embraffer la vertu, [que de la luy faire aimer.]

'Si les gouttes d'eau creusent à la longue les pierres mesmes, eles efforts que Nonne faifoit sans cesse pout le salut de son mari, ne pouvoient manquer de produire enfin l'effet qu'elle attendoit de la misericorde de Dieu. Gregoire commença peu à peu 4 à voir la verité de ce qu'on luy disoit, & Dieu l'y disposa encore par un songe, comme il fait souvent cette faveur aux ames qui font dignes du falut, [par le choix qu'il luy plaist d'en faire.] Sa femme ne l'avoit jamais pu potter, quelque instance qu'elle luy en fist souvent, à chanter des pseaumes. Cependant il luy sembla " une nuit qu'il chantoit ce verset du pseaume 1211 Je me suis re-" joui de ce que l'on m'a dit, que nous irons en la maifon du " Seigneur: & ce chant qui luy estoit si nouveau, le laissa dans le defir' d'embraffer la foy. La bienheureuse Nonne, qui voyoit alors ses prietes exaucées, ne petdit pas un moment. Elle expli- pas an qua ce songe de la maniere la plus conforme à son desir, & qui estoit aussi la plus verirable : Elle sit concevoir à Gregoire parfon extreme joie la grandeur de la grace qu'il recevoit : & elle le pressa de ne point disferer son salut, depeur qu'iln'y survinst quelque obstacle.

1. C'eft le fens d'Elie de Crete, j. 71 2.4.

## 314 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. CHALLER BERGERS BERGERS BERGERS

#### ARTICLE V.

Battesme de Gregoire le pere ; de la vie qu'il mena jusqu'à son episcopat.

2,4.2

аb.

TE que nous venons de dire du songe de Gregoire & des. instances de Nonne, arriva[l'an 325, dans le temps mesme qu'un grand nombre d'Evesques s'assembloient à Nicée, pour s'oppoter à la folie d'Arius. Quelques uns d'eux, & entre autres S. Leonce metropolitain de Cefarée en Cappadoce, [passerent apparemment par le lieu où estoir Gregoire. Il leur fit connoistre le desir qu'il avoit d'estre Chrétien, & se remit entre leurs mains pour se consacrer entierement à Dieu.'Il arriva en cette rencontre une merveille dont beaucoup de personnes surent temoins. Car les Prelats qui le catechizoient, quoiqu'ils fussent affez exacts dans les ceremonies de l'Eglife, y firent neanmoins une faute sans y penfer, en le faifant mettre à genoux pour ecouter les instructions qu'ils luy donnoient, de mesme que ceux qu'on facre Evefques font à genoux, au lieu que les catecumenes or.19 p 299.bc. en cette occasion se tenoient debout. Tous ceux qui remarque-

n p.713.b.c.

rent cette faute arrivée par la conduite du Saint Esprir, jugerent auslitost ce qui devoit arriver, & les personnes mesmes les moins intelligentes, ne dourerent pas que celui qu'on avoit traité en Evesque en le catechizant, ne dust un jour tenir ce rang dans l'Eglise. 'Il se passa quelque peu de temps depuis cette rencontre jus-

c.d.

qu'à son battesme , & rout ce temps sut une preparation à ce sacrement divin. Il se purifia avant que d'estre purifié, pour pouvoir mieux conserver ce don precieux, en ne recevant la perfection que dans un cœur si bien preparé, & en ne consiant la grace de Dieu qu'à une ame toute disposée à en suivre les mouvemens les plus divins. S'estant donc preparé autant qu'il avoit pu pour s'approcher du battefme dans une entiere pureté de corps & d'esprit, il descendit dans ce saint lavoir plein d'ardeur & d'esperance,

d(195.2.

'Ce fut là que Dien joignit un miracle à la circonstance que nous venons de raporter. Car, comme il fortoit de l'eau, il fut environné d'une lumiere, digne certes de la disposition sainte

t. on bien, en lifant 🖫 🚎 🏂 . depeur que la gra e du facrement ne pust pas subsister dans une ame où elle feroit combatue par des habitudes vicienfes.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. avec laquelle il avoit receu le don de la foy. Beaucoup de per- passa fonnes virent ce miracle, & n'osoient se le dire, parceque chacun croyoit que les autres ne l'avoient pas vu. Mais l'Evesque] qui faisoit la ceremonie, fut tellement frapé de cette lumiere, qu'il ne put se retenir, & s'écria devant tout le monde, que celui qu'il oignoit du Saint Esprit (car la Confirmation suivoit le Battefme ) feroit un jout fon successeur : ce qui nous assure que tout ceci se passoir à Nazianze.]

'La vie qu'il mena ensuite ne dementit point une si grande d. faveur. Toutes les tenebres dont les yeux de son ame avoient p.189.c. esté couverts, se dissiperent, & il s'avança avec une telle vistesse dans la voie de la veriré, qu'il voulut bien pour l'amour du Pere celeste, & des biens solides de l'ame, encourir durant quelque temps l'indignation de sa mere, [qui estoit demeurée payenne,] & estre privé de la jouissance des biens terrestres : & il estima plus cette ignominie que les autres ne font les plus grands honneurs. Il semble aussi qu'il ait esté obligé dans cette rencontre de or.11.p.178.c. quitter son pays, & que sa femme qui l'y avoit porté, l'ait accompagne dans cet exil volontaire. Neanmoins Elie de Crete ex- or. 11.0.p. 598.d. plique ce que son fils en dit, de l'exil où tous ceux qui soupirent aprés le ciel, reconnoissent qu'ils sont durant cette vie. Ce fut or.19,p.190 c. alors qu'il se trouva veritablement uni avec son epouse, parcequ'il l'estoit autant par la vertu que par le lien de son mariage, S'il estoit entré fort rard dans la vigne du Seigneur, il surpassa cars pare bientost par ses travaux tous ceux qui le precedoient par le temps.

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### ARTICLE VI.

Gregoire le pere est fait Evelque de NaZianze : la conduite dans cette charge.

'TL se passa quelque peu de temps entre le battesme de Nazor.19 p. Gregoire & son elevation à l'episcopat, afin qu'on ne le pust 196.2. pas accuser d'estre monté à cette diguité contre l'ordre de l'Eglife, & parune facilité temeraire. Il falloit auffi, selon les regles établies par le S. Esprit, qu'aprés avoir esté purifié de ses pechez. il prist le loifir d'acquerir la science & la force necessaire pour purifier les autres. Ainsi d'étranger estant devenu ami de J. C, cart par mes. & la plus excellente de ses ouailles, il passa dans le rang des 19-71 be pasteurs pour y tenir une des premieres places, & devenir entin

car.a.p.33.c|or. 10.p.:61.c. [par fon ancienneté] le palleur & le pere des pafleurs melines, Cer olivier fauwage ayant eile enté fui l'olivier franc, tira tant de feve de cette racine feconde, qu'il couvrit les autres arbres de fon ombre, qu'il ralifait, une infinité de perfonnes par la douceur de fes fuits, & qu'eltair comme un nouveau Moyfe, outun autre Aaron, mediateur entre Dieu & les hommes, i'lles reconcilia enfemble par les facrifices qu'il offroir à Dieu avec une conficience pure & fans tache.

or.19.p.313.a.

[Ce für, comme nous croyons, en l'année 319 qu'il fur elevé à cette dignité, plutiqu'ayant ellé 45 ans al na le facerdoe, [c'eft à dire dans l'eplicopat, car nous ne voyons point qu'il ait jamais ellé limple l'reftre 31 lellel mort, comme nous verrons, au commencement de 374. [Il pouvoit avoir environ 50 ans, [puifqu'il en a vécu pres de cent. Sa femme effoit à peu pres de fon age. [Ainfi ils pouvoient effer nez 11 ms. 61 l'autre vers l'an 380.

or.10.p.162.2 or.11 p.178.d or.19 p.315.2. or. 9.p.196.b.

Chacun sçait qu'il fut fait Evesque de Nazianze.]'Cette Eglise eltoit comme toute inculte & toute fauvage. Car quoique depuis quelque temps elle n'eust pas manqué d'Evesques, [comme nous en avons vu un qui avoir battizé Gregoire mesme trois ou quarre ans auparavant; neanmoins elle n'en avoit jamais eu qu'un, dont elle eust receu de l'honneur ; & celui là estoit ventablement admitable pour sa vertu & sa pureté angelique, mais il estoit un peu plus simple qu'il ne falloit. Il avoit mesme fort peu duré dans sa charge; & après luy, cette Eglise avoit esté longtemps negligée faute de patteur capable de la gouverner.[Mais ces difficultez ne servirent qu'à faire eclater davantage la grace que Dieu avoir mise dans Gregoire, & faire voir que ce n'estoit ni la faveur des hommes ni le hazard, mais sa seule misericorde qui l'avoit établi fur cette chaire , l'& il n'eut pas de peine à adoucir les mœurs fauvages de fon peuple, tant par les divers moyens que sa prudence pastorale luy suggera, que parcequ'il estoit luy mesme un modele parfait de la vertu qu'il demandoit dans les autres.

F. 296.b.

"Il n'estoit entré que rard dans l'étude des Ectitures: mais il s'y appliqua avec tant d'ardeur, qu'il en acquir en peu de temps une connoiflance qui ne cedoit en rien à celle des autres qui avoient toujours travaillé pour s'en instruire. Et Dieu luy fix messence cette grace singuliere d'estre le pere & le docur de la vraie foy, & de la pure doctriné de l'Egille, s'ans changer selon les temps, & s'ans biaifer avec adresse pour trouver un milleu fentre le menfonge & la verité opprimé e, lo comme ceux dont la

Tomairin Grogk

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 417 foy n'est point ferme, & qui n'ont point un amour sincere pour la verite. Ainfi fi quelques uns le precedoient pour l'eloquence, 4.

il precedon tous les autres pour la pieté.

[Il avoit certes besoin d'une grande sagesse & d'une plus grande force, pour se bien conduire dans un temps aussi perilleux & aussi difficile que celui où il vivoit. Car c'estoit au milieu des plus grandes tempestes de l'Arianisme, qu'on peut dire avoit dominé dans l'Orient depuis l'an 331 jusques en 362, sans parler du regne de Valens, dont nous traiterons plus en particuliet.]'Ce fut du- dear. 145 p. 144. rant ce temps là qu'il enseigna a son peuple d'adorer un seul abjor 41 p. 675. Dieu en trois personnes, & trois personnes unies en une seule divinité & une mesme puissance, evitant egalement les deux precipices opposez de Sabellius & d'Arius. Ainsi son Eglise parut or 19 p. 197. 1.14 comme une nouvelle arche elevée audessus des flots de l'here- ear. 145 p. 144. 2. fic, & de ce deluge universel des ames. On luy donnoit en effet ordinairement ce nom: Et si le nombre de ceux qui la compofoient, la rendoit inferieure à toutes les autres, la pureté de leur foy & l'union qu'ils gardoient entre eux la rendoient egale aux

plus illustres & aux plus nombreuses.

[Il est vray que nous ne voyons point que Gregoire ait rien fouffert fous Constance pour la défense de la verité : mais il suffit que son nom ne paroisse jamais parmi ceux qui l'ont combatue, non pas melme dans les souscriptions du faux Concile de Sardique. Il faut neanmoins excepter ce qui se passa à la fin du regne de Constance, dont nous parlerons plus amplement en son lieu.]

#### 

#### ARTICLE VIL

## Eloge de Gregoire le pere,

[ NOSTRE Saint, qui se glorifie avec sujet d'estre sotti d'un pere fillustre, s'etend fort souvent sur ses louanges, ausquelles il joint quelquefois celles de sa mere. Il nous represente Naz cara p.33. l'un & l'autre comme inviolablement attachez à la loy de Dieu, b. qui estoit & le principe & la fin de leurs actions; qu'ils ne pou- cor.10 p. 152.b. voient disputer du prix de la vertu qu'entre eux deux; maisen disputer sans combat , puisqu'ils la pratiquoient avec autant d'u- car ; p.71b. nion que d'ardeur; que c'estoit en ce point qu'ils estoient l'ad-bor.to.p.1614. miration de tous les autres, & qu'ils sembloient avoit passe les b bornes de la foiblesse humaine, aussibien que dans leur heureuse vicillelle; que leurs corps sembloient accablez par la longueur or.10.p.161 b. Rr iii

318 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.
des années, mais que leurs ames confervoient une vigueur toute

p.161.1. entiere; 'n' c'ftant pas moins arrivez à la plenitude des années [eternelles] qui ne passent point, qu'à celle des années qui passent first si vitte; 'qu'aimant beaucoup leurs enfans, & plus que les

cetteneiles juin ne patient point, qui a ceile des annees quipaslent fi viller jud aimant beaucoup leurs enfans, & plus que les peres n'ont accoutumé de les aimer, ils aimoient aufil beaucoup 1. C, eeq ui effu nu miracle alfez rare; ou plutoft qu'ils aimoient encore plus 1. C. que leurs enfans mefmes, puifque toute la joie qu'ils trouvofient dans leurs enfans, effoit de voir que 1. C., paruft

en eux, & de favoir qu'ils avançoient dans la vertu.

passion pour la mistre des aurres, ravis de pouvoir enlever bien des choses aux vers, aux voleurs, & à tous les efforts du demon, en les faisane passer[de la terre au ciel,]du lieu où ils n'estoient que pour peu de temps, à celui où ils devoient toujours demeurer. Et ils ne creyoient pas pouvoir laisser à leurs enfans une plus riche succession que l'a benediction de leurs aumosnes. En visipo s'appauvrissant ainsi ils se trouvoient comblez de biens. Ils don- "" a promet even de la terre qu'ils meprisoient, pour acheter par un heureux trafic ceux du ciel; à ce n foulant aux piez un monde vil & perissable, ils acqueroient celui qu'ils preferoient avec

'Ils estoient pleins de bonté, pleins de tendresse & de com-

raifon à coute la terre.
[Nous ne nous arreflerons pas davantage à 5" Nonne, dont on a deja vu l'eloge ; & nous pafferons à ce qui regarde fon marien particulier, Nofufe Saine fe rejouit d'avoir ene nu luy pour pere un homme excellent, fimple & droit Jdans fa conduite, en qui l'on voyoit le modele d'une vie fainte, qu'on pouvoir appeller avec veriré un fecond Abraham, autant pour fa vertu que pour fon grand age, qui au contraire de ce qui arrive à beaucoup d'autres àvoir encore plus de merite qu'il n'en patoiffoit avoir.

"Il dit que c'estoit un homme doux, "sans fiel & sans aigreur, d'un aierror.
visage rou ours tranquille, & d'un cœur plein de seu & de zele.

'En qui vit-on jamais, dit S. Gregoire son fils, plus de soin pour les affaires publiques, "plus de sagestife de generossié dans la \*\*\*\*ne\*\*ze-conduite de sa maison, & du bien mediocre que la providence or luy avoit donné? Qui avoit & le cœur plus compartissant, ou la main plus ouverte pour est pauvres que nous regardons comme les derniers des hommes, sans nous souvenir que tous les hommes sont egaaux III ne regardoit ce qu'il possible doit ne comme un bien étranger dont il estoir l'ecconome. Il soulageoir de tout son pouvoir la pauvreté de s'es fretes. Il y employoit non son sapersilla, mais s'on necessariemente, à quoy l'on connoist eux qui

p.161.2.

er.11.p.179.2.

car.r.p.r.a.

p.1.10r.10.p. 161 c. # or.10.p.161.e. er.19 p.198.b. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 319
aiment veritablement les pauvres; & il donnoit son bien avec
plus de joie que les autres nen ont à en acquerir. Il n'estoit pas
mesme fort scrupuleux à discerner ceux qui meritoient ou ne
meritoient pas de recevoir; & il jugeoir qui! valoit bien mieux &
donner à quelques uns qui ne le meritoient pas, que de manquer
à ceux qui en febient dignes, depeur de donner aux autres. Il ed
donnoit non avec chagrin & avec murmure, comme beaucoup
d'autres, mais avec une pleine joie, ce qui vaut encore mieux que
le don mesme. Ce qui relevoit encore sa genercuse liberalité, 4/155.c
c'est qu'il ne cherchoit point dutour à la faire parolitre, laissan d'ordinaire sa femme les soin de distribuer le bien qui leu reliator
commun, & luy laissan sur cela une entière liberté, parcequ'i
consolitoit qu'elle n'estoit pas moins prudente, qu'ardente à

donner. 'Il avoit un extreme amour pour la maison du Seigneur, n'e- 4. levant personne à la clericature que selon les regles de Dieu. vengeant avec zele les injures faites à l'Eglife, & bannissant de la fainte table ceux qui n'en estoient pas dignes, avec une vigueur qui faisoit trembler les méchans. Car si son naturel avoit quel- p.301.e. que inclination à la colere, il le montroit particulierement dans les choses de Dieu, à cause du zele qu'il avoit pour son service. 'Avec cela ce n'estoit que quand il se trouvoit surpris. Car quand c.4. il avoit pu se preparer, & s'armer pour ainsi dire contre ce qui le pouvoit fascher, rien n'estoit capable de l'emouvoir. Sa colere e. mesme n'avoit rien de dangereux, car il ne la gardoit point audedans de luy comme le serpent, pour chercher l'occasion de fe venger. Il piquoit fur le champ comme l'abeille. Si un domestique avoir manqué à son devoir, il luy faisoit de grandes menaces mais qui se reduisoient presque à rien. Il pardonnoit pares. aussitost, & à peine avoir-on le loisir de sentir un peu la force \*P.301.b. de sa reprimende. Souvent il ne s'estoit pas sitost mis en colere, p.301.2. qu'il excufoit luy mefme celui qui l'avoit offense, rougissant des fautes des autres comme si c'eussent esté les siennes : & aprés h. cela il ne luy restoit rien sur le cœur contre le coupable, n'ayant pour luy, & ne luy rémoignant que de la bonté. Cela faifoit que ceux mesmes qu'il reprenoit avec le plus de force, ne laissoient pas de l'aimer. Austi le peuple estoit convaincu de son humeur 2,300 d. timple & franche, incapable de deguisement, de malignité, & de ressentiment. C'estoit là son vray caractere aussibien que ce- p 301.a.b lui de S. Estienne, [qui reprenoit avec le plus de vehemence ceux. qu'il aimoit de tout fon cœur, & |qui prioit pour œux qui le lapidoient.

'Sa bonté ne l'exposoit nullement à estre meprise par les méchans, patceque Dieu prenoit soin de venger les injures d'un homme que sa pieté luy faisoir aimer. Comme il ne manquoit point d'exaucer les prieres que sa charité luy faisoit faire de tout son cœur en faveur des bons, aussi lorsqu'il estoit obligé de demander que les méchans fussent chastiez de quelque peine temporelle afin de se corriger, le juste juge & le défenseur de sa simplicité meprifee ne manquoit pas de l'ecouter, & souvent des le jour mesme. Les uns estoient jettez en l'air par des bœufs qui n'estoient accoutumez qu'à porter le joug & à travailler : Les autres estoient jettez par terre & foulez aux piez par les chevaux les plus doux & les plus paifibles. D'autres effoient punis par des fievres violentes, & par des réveries qui leur representoient l'horreur de leurs fautes, ou en d'autres différentes ma-P.301.d. nieres. Ils apprenoient par là à obeir , rentroient en eux mesmes, recouroient à luy, se jettoient à ses genoux, demandoient pardon, & l'obtenoient en mesme temps. Ils s'en retournoient

P-303-4

p.303.a.

ainfi changez & corrigez, non feulement par la punition qu'ilsavoient soufferte, mais par la bonté mesine de celui qui leur pardonnoit si facilement. Ils avoient honte de l'avoir maltraité. & leur haine se changeoit en un amour ferme & cordial.

p.199.d. 'Il estoit inebranlable dans les regles de la justice: & c'estoit elles seules qu'il suivoit, soit pour juger les différends, soit pour hair le vice, soit pour honorer la vertu, soit pour preserretoujours ceux qui le meritoient le mieux. Sa bonté le rendoit toujours dispose à pardonner aux pecheurs, & à concourir avec ceux qui couroient dans la bonne voie. Il savoit quand il falloit fraper avec la verge, ou foutenir avec le baston; & c'estoit ce P.300.2

dernier qu'il employoit le plus ordinairement. Il avoit toujours les yeux comme David, fur les Fideles de la terre [pour les assifter, mais particulierement fur les faints moines. 'Il reprimoit le faste & l'orgueil, & aimoit l'humilité, soit dans

luy mesine, soit dans les autres, l'mais l'humilité du cœur, non pas une humilité feinte & superficielle. Il ne la faisoit pas consister dans des habits[pauvres, dans un cou penché, dans une voix foible, dans des yeux baiffez, dans une longue barbe, dans des cheveux coupez de pres, dans une demarche lente, & dans d'autres choses de cette nature, qui ne sontque l'exterieur de l'humilité, & lous lesquelles l'hypocrisse so bien se cacher, mais pour peu de temps. Son humilité confistoit à estre tres elevé par sa vertu, & tres rabaifle par les fentimens qu'il avoit de luy mesme. Ainsi

iln'avoir rien que de commun dans fon vérement [& cour fon exterieux], y evitant tour ce qui peuvoir fentir ou le luxe & la vanité, ou une ballelle affeche. Il domptoit fa bouche autant que personne, mais sans que cela parult, evitant la vanité par l'un, & par l'autre cour ce qui pouvoir faire tore à la purete. Il laissoit à ceux quimettent leur félicité dans cette vie, à chercher ce qui peut leux atrier l'estime des hommes. Maisse comme il attendoit de tour fa recompense de Dieu dans le ciel, jil donnoit toure son application à embellit son ame. Toucle reste ne luy estoit rien; se il n'avoir point d'autre vue que de se fauvet & de se fanchiser luy messer, en travaillant à la fanchiscation des autres. Il acquit ainsi e une vertus (solde & verriable, ¿dont il estoit aus dissibile de propocher, qu'il elboit asse à tour le monde d'approcher de sa petsonne,

Durant la perfecution que Julien excita contre l'Egifie Gre- P-30-8-2 goire non content des prieres publiques qu'il faifoit faire à tout le peuple pour demander à Dieu qu'il la delivrait d'un enmenni fi dangereux, síns se mettre en peine de ce qu'il en pourroit dire, l'écombazoit encore durant la nuit, se par les larmes dont il arco-foir la chambre. & en ne couchant que fur le plancher, quelque affoibil que fulf on ocopp sat fong grant age. Cela dura pres d'un an fans que personne en secult rien, que Dieu pour qui seul il le faifoit, & un domethiqued dont il ne pouvoit se cut en l'est peut eve que cela ne se fuit point secu, & son humilité eust els entierement faitsfaite, si S. Gregoire son sis estant une fois entré tout d'un coup dans la chambre, & y appetecevant quelque marque de la maniere dont son pere se couchoit, n'enst obligé le domestique de la maniere dont son pere se couchoit, n'enst obligé le domestique de la maniere dont son pere se couchoit, n'enst obligé le domestique de lu maniere dont son pere se couchoit, n'enst obligé le domestique de lu venue la vette.

'Il eft fort rare de voit un homme doux & paifible, capable on d'action & de la conduite des affaires qui demandent quelque foin & quelque travail. Neammoins Gregoire possedoir l'unit & l'autre de ces qualitez avec eminence, & personne ne sceut mieux queluy allier la guudence du sterpent avec la simplicité de la co-

lombe, comme il paroistra assez en diverses rencontres où nous le vetronsagir, surtout en l'election de S. Basile.

Pevertonagii, introut en l'electron de S. Baine. "He visible qu'il avoit peu d'eloquence; mais comme fes dif." paséd.

"Inch visible qu'il avoit peu d'eloquence; mais comme fes dif." paséd.

cours choient fontenus par fa vettu, ils nè laifloient pas de faire. "Baine de la course de la course de service service de parte de la comme de la com

'Il fit baltit une eglife magnifique, presque toute à ses depens, on proposed

z. peuteftre une natte fur le plancher.

& le reste avec l'assistance du peuple. Elle estoit en octogone.

'Son sils paroit avoit eu part à set ouvrage; '& ce sur, comme
nous croyons, sur ce sujet qu'il écrivit la lettre à Theele, "qui est v.s Basia
la 212 dans S. Basile.

ep 49.p.810 c. a Ballep 212.pl 219.137.

#### 

#### ARTICLE VIII.

Des freres de Sâint Gregoire: Miracles de sa naissance : Viston qui luy sit embrasser la chasteté.

[ \* 70 : L A quels estoient ceux de qui le Saint, dont nous vou-

Natura pa 77. allufter fils ; ] Diese leur en donne encore deux autres. [Sainte et al. 10 p.174.b. Gorgonie & S. Cefaire.] "Cefaire effoit le dernier de tous." mais et al. allumany. on un evoir pas bient fis. Gregoire effoit l'aifiné, "patecque quand faint effet autre pas de l'aifiné patecque quand qu'elle demandoir "un fils," & plus expresffément en un autre wign qu'elle fondairoit d'avoir un gargon ; ] ce qui peut donner lieu. Nors. de croite qu'elle avoir déja eu Sainte Gorgonie. Il y a de grandes concettations fur le temps de fa naissance. Whats s'il l'en faut Nors. 4

croire luy mesme, il est disticile de la mesme avant l'année 22,9 comme austi toure la suite de sa vie nons porte à ne le pas mettre plustard.]
'Il sut accordé, comme nous venons de dire, aux instantes

car.1 p.71.a. car.1.p.2.a.b/car. a.p.38,39.

or.11.p 178.d.

car.e.p.s.b.

» prices de fa mere , 'qui dans le desse extreme d'avoir un sils , imita la mere de Samuel, & promit à Dieu de luy confacre le sis qu'elle luy demandoir, luy offrant par avance le don qu'elle invoir pas encore recue de luy. Sa priere lut exaucée, & Dieu l'en affura par un songe où elle vigla figure & apprit le nom de l'enfant qu'elle devoit bientost mettre au monde. C'est pourquoi es Saint dit luy mes me qu'il estoit l'Haze promis à les parcens, au moins autant qu'il estoit en leur pouvoir. Car pour luy, quoiqu'il rende graces à Dieu d'une naissance qu'il py prometre de si grands avantages, il declare que s'il estoit digne d'une fi grande faveur, c'estoit l'effect des dons & del a misseriorde divine, & que s'il en estoit indigne, c'estoit une suite de les prechez. 'Son humilité luy stât messine dire qu'elque fosqu'il en est tout à s'ait indigne, '& ilse compare non à Samuel, mais aux ensans du grand Prestre Heli.

.

or.19 p.191 d. car.1 p 39 a.

eripi,be

'Des qu'il fut ne, sa mere renouvella l'offrande qu'elle en avoit faite à Dieu avant sa naissance, estant bien aise de s'en priver,

pour le donner à celui dont elle l'avoit receu. Elle le presenta à estaps, sa l'egisse, "elle fanchina ses mains par les sivres sacrez squ'elle luy six toucher. J'Elle le sit passer de son sein entre les braş de Dieu, «17931». qui accepta cette offrande, comme le don le plus precieux que 41/8714.

fes parens luy pussent faire.

"Comme il efloir elevé d'une maniere toute lainte, parini le santapate d'une maniere toute lainte, parini les cattapate exemples de pieté que fon pere & o mere luy donnoient fans seffe, on remarquoir en luy des la cui melle de cerzage ne l'ay quoy de la martire & de la gravite des vieillars, & on voyout croître infenfiblement dans fon cœur l'amour & l'inclination pour la veru, à proportion que fa rajón en murilloir accese. Page, Il simoir les livres facrez qu'on luy mit tout d'abord en-cise. The les mains, & qu'il uy apprirent à connoître Deloi, & il trouvoir pae fon divertiflement dans la converfacion des personnes les plus faintes. Celt ainsi que cette ame tendre recevoir peu à peul la forme de la piecé, dont on refervoir à luy faire recevoir le feau [par les facremens de l'Egilié, "Juana Dèle marqueroit qu'il en feroit

xeasi miyam

Acc.

"Que ceux, dit-il, dont l'ame est profane, se bouchent ici les ans, pr.b."
 orcilles: mais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu m'ecoutent.
 l'estois alors dans cet age tendre, qui n'ayant point encore
 d'idées propres du bien ou du mal, reçoit aisement celles que

» les autres luy en donnent. Mon pere & ma mere travailloient à » me donner des impressions excellentes, & dignes de leur enni-

" nente pieté, que mon ame recevoit sans peine. Un jout donc'com-

<sup>1. [</sup>Il est visible que Saint Gregoire estoit encore fort jeune à Nazianze chez son pere, & non pas]' à Naz 1.1.9 716. Athenes comme l'a écrit Rusin.

324 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. me je dormois, je crus voir en songe deux vierges de mesme « age, & d'une egale beauté, vétues comme le doivent estre des " filles, c'est à dire sans aucun ornement, & sans aucune de ces pa- "&c. rures qui recherchent celles du fiecle. Car elles estoient simplemenr vétues d'un habit blanc, ferré par une ceinture, & qui leur " descendoit jusqu'aux piez. Elles avoient les yeux baissez, & le " visage couvert d'un voile, qui n'empeschoit pas qu'on n'entrevist " la rougeur que la modestic repandoit sur leur visage. Et leurs le « vres marquoient leur [amour pour] le silence. «

'Leur vue, ajoute le Saint, me remplit de joie : Car elles paroiffoient estre beaucoup audessus de l'homme. Elles de leur costé " m'embrasserent & me caresserent comme un enfant qu'elles aimoient tendrement: & quand je leur demandai qui elles estoient, " elles me dirent qu'elles estoient l'une la pureté, & l'autre la chas- " megione teté, mais toutes deux les compagnes de J.C. & les amies de ceux " qui renoncent au mariage pour mener une vie celeste. Elles m'exhorterent d'unir mon cœur & mon esprit au leur, afin que " m'ayant rempli de l'eclat de la virginité, elles pussent me presenter devant la lumiere de la Trinité immortellé. Aprés ces paroles " elles s'envolerent au ciel, & mes yeux les suivirent le plus loin "

qu'ils purent.

Tout cela n'estoit qu'un songe, mais qui fit un effet tres réel sur le cœur du Saint. Il n'oublia jamais cette image si agreable de la chasteré, & il la repassoit avec plaisir dans son esprit. Ce fut une ctincelle de feu, qui s'enflammant de plus en plus, l'embrasa d'amour pour une continence parfaite. Et ce seu eclata bientost audehors. Car lorsque sa raison s'estant fortifiée avec l'age, il commença à avoir des idées plus fixes du bien & du mal, on lewoyoit chercher la compagnie de ceux qui faifoient une profession particuliere de pieté hors des liens du mariage, & de tout ce qui les pouvoit attacher au siecle. Il les aimoit de tout son cœur, & les prenoit pour ses guides, dans le desir qu'il avoir d'aller

au cicl. 46.

car.91.p.97 d.

a car.5 p.71.b.

'Il prit bientost la resolution de renoncer au mariage, & en mesme remps à tous les divertissemens de la jeunesse, aux festins, à la chasse, aux beaux habits, aux cheveux"frisez, aux discours zadime de raillerie, au plaisir si degoustant des vers & des paroles peu honnestes, qui ne sont que comme le pus d'une chair toure ulcerée. Aprés avoir gousté la douceur de ce lait & de ce miel spirituel qui sont les delices des Anges, tout autre plaisir luy paroisfoit aussi amer que dangereux. Il n'aimoit plus que les liens de la

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 325 chastecé, où il trouvoir une joie toute sainte, & qui luy donnoient J. C. pour protecteur.

## 

#### ARTICLE IX.

S. Gregoire va étudier dans les pays étrangers : Il est agiré d'une tempeste en allant en Grece : Du battesme des laigues.

Regoire Jepes s'employa avec beaucoup de foin & Miscauption de grandespeines à l'education du Saint. L'auteur de fu (1714) vie dit qu'au fortir de foin enfance, l'amour de l'étude le porta à aller à Cefaréc[en Cappadoce, Joh ayant appis les leçons des plus excellens maiftres, & ayant acquis une teience non mediocre, il alla en Palefiline pour y étudier la rhetorique (5. Gregoire asseptibles crediens la mediocre) de la lette de l'étude d

Note

'Quoy qu'il en foir, ayant elféclevé dans les bons exemples de esta p.154. La maifon paremelle, & influti fulfiamment dans'les ceole de fon pays, on jugea qu'il eltoit remps de l'envoyer étudier dans les pays eloignez. Il avoit ce femble fait des ce temps la quelque esta p.354. connoillance avec S. Baille i mais l'amour de l'étude les ayant se. 4. parez au fortir de leur patrie pour aller en differentes provinces, ils ne serejoignieren qu'à Athenes.

Sain Gregorie partit de Cappadoce avec son frete Cefaire, ontop-164.

Mais Cefaire clant passe judques à Alexandrie, Gregorie se passe, attouva separé de luy pour la premiere sois, estant demeuré dans la Palestine pour y etudier la rherorique, dont il y avoir alors d'excellens maistres dans cette province, Il prit les legons de Mierville.

Théspele professeure el oquence, & eur pour compagnon d'e-Passel.

Thespele professeure avoir el compagnon d'e-Passel.

La compagno de la christistic frence Evesque de Cefaire sous Va-

lens.

droir. l

L'amout qu'il avoir pour les études ne les lay faisoit pas pre- Nazont pas ferre aux lettres saintes, qu'il consideroit comme sa veritable science. Jamais une pensée si detaisonable ne luy estoit venue dans l'esprit. Mais il pretendoit au contraire saire servir les lettres profanes aux lettres saintes, pour ne se pas lasser surprendreaux fausselles lucurs d'une vaine eloquence, & rabarre le faise de ceux qui ne se relevent que par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une vaine eloquence, & rabarre le faise de ceux qui ne se relevent que par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une vaine eloquence, & rabarre le faise de ceux qui ne se relevent que par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une vaine saine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une par une vaine sacilité de parler \$ stilles lucurs d'une parler de la contrat de la

& de flater l'oreille en arrangeant agreablement des mots.

P 3-4 or.19 p. o6 c. car.r.p.3.a car.s P 36.d. n p.131.1. # Car.t.p.3.2 car. s.p.16 d or.19.p 106.C b car. 1.p.s.d. ed 3 3. or.10.9.206 d car.t.p.3.a. d vit.p.4 b. eor 19 p.306.d. d[car.1.p.3 4]

L'amour de l'etude le fit aussi demeurer quelque temps à Alexandrie. Mais s'estant resolu de passer d'Egypte en Grece, il prit l'occasion d'un vaisseau d'Egine isle pres d'Athenes, l'& fit voile au temps qu'on appelle la queue ou le lever du taureau, qui est vers le milieu de novembre, & le temps de tous le plus sujet aux tempestes ; mais le desir d'aller en Grece & l'ardeur de la jeunesse, (bear il n'avoit pasencore alors de barbe, s'empescherent de considerer le danger où il se metroit.

Il s'en repenrit bientost, Car des qu'il fut un peu avancé en mer, jusqu'à la coste de Cypre, que le Prestre Gregoire appelle la mer Parthenienne; il s'eleva une rempeste si furicuse, qu'on ne le souvenoit point d'en avoir presque jamais vu de telle. Saint Gregoire en fait la description dans le poeme de sa vie. Tous ceux qui estoient dans le vaisseau, méloient leurs cris & leurs pleurs à leurs prieres, & ceux mesmes qui jusques alors n'avoient eu aucune connoissance du vray Dieu, estoient contraints par la crainte

duperil d'invoquer le nom de J. C.

car.1.p.3.c or.19.

car.r.p.3.b.

Conc.t.1.p.975-

car.s.p.36.37.

'Mais Gregoire surtour faisoit entendre ses sanglots. Il n'estoit point encore bartizé, & il se voyoit en danger d'estre privé pour jamais de la grace de ce sacrement. Il n'y a point d'apparence qu'il n'y eust pas plusieurs Chrétiens sideles & battizez dans un vaisseau j'où tout le monde invoquoit J. C, & le Concile d'Elvire avoit permis par son 38 Canon aux laiques mesmes de battizer dans des necessitez de cetre nature, pourvu qu'ils ne fussent pas bigames, & n'eussent pas violé l'integrité de leur battefine par quelque peché mortel. l'Terrullien avoit tenu que tout Chrétien peut en ce cas donner ce qu'il a receu. S. Jerome suit son expresfion & fon fentiment. \$ S. Augustin a cru la mesme chose; \ & c'est

Tert.de bapt,c. 17.p.263.b.c. f Hier, in Luc.t. 2.p,139 b gAug.debapel. la doctrine generale de l'Eglife,] 7-c.53.p.81,c|m Hier l.s.c.13-p. 18,19. h Boll. 9.may, p. 27 o.d. i Baf.can.r.t.t. -P.21.C.

Mais il semble que cerre validité du battesme donné par les laïques ne fust pas tout à fait reconnue des Grecs, puisque Saint Basile dit que selon le senriment de S. Cyprien & de S. Firmilien, dont il ne s'eloigne pas, il falloit confiderer ceux qui estoient battizez hors de l'Eglise, comme battizez par des laïques, & les Moke 176 1.13. purifier parle battefme dell'Eglife. L'hiltoire d'un Juif battizé p 1091 d'Nphr. avec du sable raportée par Jean Mosc & par Nicephore , fair voir que l'Eglise greque, ou croyoir le battesme des laiques invalide, ou le laissoir croire au peuple; depeur qu'il n'abusast de ce sacre-

ment. [Dansl'Occident mesme où nous voyons plus certainement

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 33.7 que la validite du battefine des laiques effoir reconnue. J Saint mable buzz. Sayre fiere de S. Ambroife eftant dans le danger de petir par parteur qu'on luy donnaft l'Eucarifite à porter dans un mouchoir, mais il attendit à demander le battefine qu'il fuit abordé: & éctan rencontré que l'Evefque du lieu effoit Lucifrien, il fe remit en mer 3, 2 allé recevoir le battefine en un autre lieu. On ne diois peutefte par communément aux liajues qu'ils euffent ce pouvoir, depeur qu'ils n'abulafilent, comme on en avu des exemples j'èc eux qu'il signorient pas ce pouvoir, pouvoient eftre d'aux chofe fi facrée, craindré d'y faire "partate. Parteur par le respect d'une chose fi facrée, craindré d'y faire "partate. Se faues, & n'ofer faire eq qu'ils n'avoient jamais fair nive fluir de gin Partate. Adautres. S. Augultin mesme n'ofe pasafiture fi les laiques qui Aegin Partateonnen le battefine en ces occasions, font tout à fair exemps de \*\*Partate.\*\*

peché.

Quoy qu'il en foit, S. Gregoire dit qu'au lieu que les autres ne Nan, onins, eraignoient qu'une mort commune, il pleuroit la mort fipirituelle.

200 Agint per le fonance i mais ce qui peu raporithe incroyable, il donnoi ché se ente, pe d'amarques fi vives de fa douleur, que dans ce danger commun tout of se ente, pe de le monde de loignoir à lu We comparifior à fon malheur.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE X.

Les prieres du Saint & celles de ses parens appaisent la tempeste : Il se consacre de nouveau à Dieu : Du temps qu'il passa à Athenes,

UTAR I a tempette, Saint Gregoire & ceux qui eftoien. Namales.

ave luty é voyéent encore prefix à perir par la foif. Le hovailleau de étoir l'eau douce qu'ils portoient pour boire, s'eftoir
rompu des les premieres fecoultes dont le navier fut agité mais
ils forturent bientoft de ce peril par le fecours de quelques marchands de Phenicie mieux equipez, que Dieu leur envoya favorablement pour les fecouris, lorfqu'ils eftoienn prefix de perir par
la foif au milieu des flors, [foir qu'ils eftoienn prefix de perir par
la foif au milieu des flors, [foir en les recevant dans leur vaiffeau,
foir feulement en leur donnant de l'eau, puilque comme lis carapate.

eftoient partis d'Alexandrie dans un vaiffeau d'Egine, 'ils aborcarapate.

"L'orage continua Tespace de vingr jours, 'durant lesquels ils canasted, ne voyoient aucune esperance de falur, & ne savoient où lis de canasted, alloient, Gregoire passa ce temps prosterné sur le tillac, pour canastens qua implorer le secours de Dieu, à qui il promit s'il le delivroit de passacens qua de passacens que que de passacens que que passacens q

ь.

fe donner entierement à luy, de l'e reconnoiltre son fervireur autant par cette nouvelle obligation, que par l'Oblation que la mere luy en avoit faite, se de le servir dans la reraire & la solitude. De force qu'un danger si extreme luy devint Ravozable par l'evenement, en luy donnant occasion de meprifer toutes les choses de la terre.

car.1.p 17 a|car. 140-p.107. Br.19.p.307.a.

tar.s.p.4.

Son pere & fa mere eutent dans le mefine temps qu'elque fentiment de son danger par un songe, & se mirent en prieres pour le fecourir. Leur pieté ne luy sur pas inutile, & un jeune homme, (coanne l'expriment le Prestre Gregoire & Elie de Crete, ) qui avoit beaucoup d'affection pour S. Gregoire, & qui estois avecluy, s'imagina voir la mere du Saint qui montois sur mer, tenoit le vaisse avec ses mains, & le tiroit à terte presque fans peine. Gregoire messime vie en songe qu'il servoir entre s'es mains une surie, laquelle avec un regard retrible le menaçoit de le faire perir par la tempeste qu'elle venoit d'excite.

n. #b[car.1.p.4 b] car.1.p.37.2. 6 car.1.p.4.b.

'L'effec fit bientoft voir ce que fignifioir ce fonge.' Car Dieu flechi pă la priere & par le voeu que Gtegoie lu y avoit fair, appaifa auflitoft la tempette pla mer devint calme! & par un heux effec de ce dange, rous ceux qui efforior dans le vaiffeu, croy ant devoir leur falur remporel à la priere de Gregoire, acquirent en miefine temps! eterme en embraffam la foy de J. Cil aborderent bientoft à Rhode, '& peu aprés à Egine, d'oùle Saint s'en alla érudier à Athense. comme il fouhairoir.

er.19 p.307.b. e car.1 p.4.b. car.1 p.a.d.

[Il demoura fans doute plutieurs années à Arthenes,] puisque n'ayant pas encore de barbe lorsqu'il y vint , ["éxains n'ayant ap. Novis, paremment que 21 ou 12 ans au plus,] il en avoit pres de 30 quand il en voulut fortir [en 555 au plutioth. Saint Bassle qui n'y vint que v 8 Bassle quelque temps aprés luy, paroit y vestre venu vest 551.

p.4 d.

Nous ne dirons presque rien de tout ce qui regarde le temps qu'il passa dans Athenes, ni de ce qui rouche son union avec Saint or. 10,23164. Bassile, j'qui y vint fort peu après luy, j' parceque nous en avons 18445 y trairé amplement sur le dernier. Nous remarquerons neammoins que S. Capazies home pouvoires (Gianca) Wande de la language.

ep.71.p.817.d.

que S. Gregoire borna toujours sa science à l'étude de la langue greque.] Car depuis mesme qu'il eut esté à Constantinople, il avouoit qu'il ne savoit pas le latin.

Suid. p. 616.c.

[Il n'eft point neceffaire de rentarquer J'qu'il e rendit tres hablie dans les belles lettres, dans la poefie, dans l'eloqueuce, & encore plus dans la philosophie. [Sa reputation sur ce point va audelà 'de ce que nous en pour ions dire.] 'Un komme habile ex l'a point craint de le metre audes sur fectous seorareurs de la

Du Pin, 9 655.

Grece :

Grece: & il i'on trouve quelque choic à redire dans les ouvrages, c'elt qu'il y a trop de figures, trop de delicatefle, trop d'ornemens, trop d'erudition. Philologoge le comparant avec ce 5<sup>64</sup>5 p.6.6. qu'il y avoit alors de plus eloquent parmi les Catholiques, luy <sup>645</sup>0, accorde les grandes qualitez d'Apollinaire & de Saint Balile, avec un caractere d'efpir plus grand & plus elevé pour la composi-

running tion. Il dit qu'il eftoit plus ferré qu'Apollinaire, "plus grave & plus fort que S. Bafile.' buidas pretend qu'il suivoit particuliere. P. GAGE.

V.Adims in ment le caractere de Polemon de Laodicée, l'écelètre orateur payen au commencement du deuxieme ficele.] D'autres croient Dapina, 1837, qu'on le peur comparer à liocrate, & que fon tiple en approche beaucoup. [I en êntens pas bien ce que veut dire S.sidoine, ] Joré qu'il luy attribue la conolotation pour fon caractere particulier.

[Cc qui luy fur plus avantageux & plus glorieux que toute la ficience & toure le loquence qu'il acquit à Athenes, ] c'eft qu'il y Nazeat-pa, la vécut coujours dans la crainte de Dieu, '& donna toujours la première place dans son esprit, le dans son exeut ] à ce qui eftoit effectivement le plus important & le plus grand, du milieu d'une jeunesse esprende plus important de le plus grand, du milieu d'une jeunesse est calembre la paix : & bien lond de se l'est plus servers avojuous le calembre & la paix; & bien lond de se la laisse aller au dereglement des autres, il en retiroit mesme plusseurs, & les portoit à la vertu.

[Durant qu'ilehoiten Greco.] cette province fut agitée par emplyaun tremblement de terreepouventable, & qu'il uy caula une extreme frayeur. Il n'efloit pas encore battizé quand cet accident artiva. [& nous pe pouvons pas dire quand ille fut. Ill parle aprés ceci d'une grande maladie, où il penía estre étoute par une oppression d'estomac. [Nous ne voyons rien qui en determine le temps.] Ce su fans doute durant son sejour dans la Grece qu'il ent-perla vit de ses yeux, comme il le deit, les frequents changement qui arrivent dans l'Euripe, qui est un détroit de met fort setré entre l'îlle d'Eubée & Meale.

v.Julius "Heltoit encore à Athenes" lorsque Julien y vint pour y passer ost passes.

quelques mois j vers le milieu de l'an 555 j di predit dellors une partie des maux que cet apostat devoit un jour faire au monde.

στοθτικό πέστελε (δίλτων. ]e penfe qu'il findroit σίλτων. Et l'étotle qu'on met en cet endroit, marque qu'il y a quelque faute. L'Abbé de Billi traduit auter principes prant virus. J'ay peine à croite que ce lois te fans.



## 310 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. ARTICLE XI.

Saint Gregoire retourne en son pays avec son frere Cesaire, qui va ensuite a la Cour de Constance. AINT Gregoire demeura donc à Athenes avec Saint Bafile.

que Julien y vit aussi, jusque vers la fin de l'an 355. Mais la

fuite de savie, & plus encore celle de S. Basile, nous font juger Nar.cana p.4.4 qu'ils n'y demeurerent guere davantage ensemble.]'Il y avoit fort longremps que S. Gregoire étudioit l'art de l'eloquence, & il approchoit de la 30° année, [estant deja avancé dans la 27°.] L'amour de son pays & le delir de voir ses parens extremement agez, luy perfuadoient de quitter Athenes: & il estoit temps qu'il choifist un genre de vie plus stable & plus fixe. Cependant quandil fut fur le point de partir, les larmes & les conjurations que toutes fortes de personnes luy firent, l'emporterent sur la refolution qu'il avoit prise, & le contraignirent mesme de laisser

partir Bafile fans luy.

Entre les confiderations par lesquelles ses amis s'efforcerent de le retenir à Athenes, ils luy promettoient de luy faire avoir une chaire de rhetorique : [Mais il ne leur donna pas le loisir d'execua'orao p334 b. ter leur promesse, in'estant demeuré à Athenes que peu de temps aprés Saint Bafile. Il s'en retira fans presque qu'on le sceust; le defir de le réunir avec son ami luy fit rompre tous les liens dont on vouloit l'arrefter. Ainfi il peut avoir quitte Athenes au commen-

cement de 356, ou peu aprés.

'Il vint par terre de Grece à Constantinople, où son frere Cesaire estoit arrivé par mer vers le mesme temps : ce que S. Gregoire attribue à une providence particuliere de Dieu, qui ecoutant volontiers les vœux que les peres & les meres offrent pour les enfans qui leur rendent l'obeissance qu'ils leur doivent, vouloit exaucer la priere que sa sainte mere luy avoit faite de luy renvoyer ses deux enfans ensemble, de mesme qu'ils estoient partis ensem-

ble de sa maison.

'Cefaire revenoit d'Alexandrie, Joù nous avons vu qu'il estoit allé lorfque Saint Gregoire alla étudier en Palestine, l'Cette ville estoit alors comme une celebre académie de toutes sortes de sciences; & Cefaire y employa tres utilement les années qu'il y passa. Il estoit fidele aux ordres de ses maistres, se faisoit aimer de ses compagnons, mais ne se lioit qu'avec les meilleurs, fuyant &

p.5.3.

p.5 a.

P.+.d.

dis.2.

or.: o p.334 b.c. Boll 9 may.p. 332 d.

or.10.p.164.b.c.

entitement la converfation des autres 'parcequ'il favoir conit. Sieu les compagnies ont de force pour nous porter à la vertu, & lenore plus au vice. Aufil quoique la grandeut d'Alexandrie y sendiff presque tour le monde inconnu, Cesaire ne laissoip pas d'y efter estimé & des magistras & de toute la ville, soit pour son es-

prit, foit pour" fa fageffe.

Thy ciudia toutes fortes de ficiences, & fe rendit plus habile bastoutes, dis faint Gregorie, non feulement qu'aucun de ceux deson age, mais mesme qu'aucun de ceux qu'iles étudioient depuis longtemps. Il appriela gonentre, & l'aftronomie mestine, cautant qu'elle luy pouvoir servir à admiter dans l'harmonie mestine, cautant qu'elle luy pouvoir servir à admiter dans l'harmonie des cieux Celui qui les a créez, imais non pas pour y chercher la connoillance des chosses qui depundent de la vobbaté de Dibea, non du mouvement des altres. Il se rendit surtout très habile dans l'arithmetique, & dans la modecine, pour connoilitre par la nature & le temperament les causes des mahdites, & les moyens de les guerir. Ce fur en quoy il excella, & cee qui le fit admiter dans l'Occident mesme aussibien que dans l'Orient. Il n'estoit pas prés cirpa-se feulement habile danses ciscences, mais encoredans l'arta e la parole, & dans la philosophie dont il possibile (les phis/celebres p-1734 auteurs).

S'eftant donc enrichi à Alexandrie par l'acquifition de toutes passactiones de vertus utilibien que de cononifiance, il voulut avant que de s'en retourner en fon pays paffer quelque temps à Confatantinople. Comme il efloit fort beau de vitage, d'une taille passactione de l'acquie de la grabile en toutes chofes, ils'attira bientofl'felli-passactione en ex l'affection de rout le monde, jufque là que pour l'arrefter on tuy offrit des honneurs publics, une alliance tres noble, de la dignité de Senateur. La ville en corps envoya mefine une depuisacion al Tempereuri/Confatance, qui pouvoir effre alors à Milan, pour le fupplier d'ajouter à tous fes autres ornemens l'honneur d'avoir Celaire pour habitant de pour meterant ce que l'Empereur luy accorda. Mais toutes ecs confiderations enfemble furent abaniss fortes fur fon efprit que l'amour de fon free, qui luy perfuada d'abandonner tout pour s'en revenir avec luy chez leurs parens.

"Après que Cefaire eut paffé quelque temps dans son pays, & bequ'il y eut fait admirer sa capacité [cfins la medecine, ] le desir de la gloire & de se rendre le protecteur de sa patrie auprès du Prince, le porta à aller à la Cour. Ses parens & son frere ne barrent pas s'atsistais de ce voyage, juggean qu'il estoit & plus.

332 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

avantageux & plus honotable d'eftre des dermiers dans la maifon de Dieux, que d'eftre le premier dans le palais d'un Empereur. Ét neamonins onn e pouvoir pas condanner tout à fait le choix qu'il faifoit. Car "la vie de la retraite, dit S. Gregoire, n'el français pas monis la plus difficile que la plus excellente. Elle n'elt pas pour tout le monde. Il faur pour cela que Dieu donne une grandeur d'ame pour foutenir la volonté "lincere qui nous la fair de-pointere. Ce n'elt pas peu de conferver la vertu dans une vie indérir l'entre. Ce n'elt pas peu de conferver la vertu dans une vie indérir l'entre, ce d'y preferer ce qui regarde Dieu & le falut à la vaine plendeur du monde ; d'en e contiderer tout le refle que comme un perfonnage étranger qu'il faut foutenir un peu de temps, & des appliquer ferteuiement à vivre pour Dieu, & à confêrer fon ame comme l'image qu'on et etce ud el vy, & qu'on est boligé de

luy rendre. C'est aussi ce que sit Cesaire.

'Il n'eut pas de peine à obsenir le rang de premier medecin, &
messine de favori de l'Empereur,' & ceux qui estoient audessus
de luy pour le rang , estoient audessous de l'honneur & de la re-

c.d.

p.166.2.

car.1.p.34.b.c.

p. 1.49.d

car 1 p 34.C.

de luy pour le rang, elloient audellous de l'honneur & de la reputation qu'ils s'eitoir acquife en ne voulant rien recevoir des perfonnes de qualité qu'il loulageoit par fon art. Cette generoité ne contribuoir pas peu à l'avancement de la fortune, puifque tein n'elt plus capable d'elever une perfonne qu'une grande eltime de vertu & de probité. Auffiil eftoir respecté de tout le monde audelliu de sa qualité : & quoiqu'il ne manqualt point d'eftre honoré des grandes charges qu'on luy pouvoit donner, l'Empereur & les peincipaux de la Cour l'Utimoient roujours digne d'un degré plus haur que celuioù il eftoir monté. Il s'aifoit ainsi beaucoup d'amis par sa conduite obligeante & genereule, autrant que par les cures qu'il faitoit. Cependant ni la

foit ainsi beaucoup d'amis par sa conduite obligeante & geneerio p 1666 reuse, autant que par les cures qu'il faisoit. Cépendant ni la gloire ni les delices au milieu desquelles il vivoit, ne corrompirent point la noblesse se grandeur de son ame. Quelque

pirent point la noblefie de la grandeur] de son ame. Quelque granda avantages dont il joudir, celui qu'il estimot toujours le plus, estoit d'estre Chrétien & de le parositre. Tout le reste en comparation ne luy sembloit qu'un jeu & qu'un songe. Il estoit entirerment eloigné du luxe & des delicatelles ordinaires de la Cour. Sa modestite & sa pudeur le rendoient aimable à rout per mode; & onne craignoit point de luy confier les chosses les plus sécrettes, sans luy faire promettre la sidelité, dont Hippocrate veut que se disciples faisset un servant de sur de sur de la confier de schosses les plus sécrettes, sans luy faire promettre la sidelité, dont Hippocrate veut que se disciples faisset un servant de la confier de la co

'Son "detachement des biens estoir audessus de tout ce que les des des philosophes ont jamais fait.' Il soulageoit par ses liberalitez les besoins de beaucoup de pauvres, ou les tiroit mesme de la pau-

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 444 vrete. Il ne refusa jamais rien à personne ; & la facilité avec la- Basep \$4 p. 157. quelle il donnoit sans peine ce qu'on luy demandoit, faisoit mes- b.c.

me qu'on se repentoit de ne luy avoir pas demande davantage. Plusieurs aussi en abusoient, en luy demandant des graces dont ils n'avoient nul besoin i & ses domestiques ou d'autres person- P.116.d. nes à qui il laissoit l'administration de son bien, le dissipoient à leur profit. Saint Gregoire écrit à un Philagre qui avoit esté l'ami Nos ce 40 p.

Telle fur la conduite que Cesaire garda à la Cour. Il vécut & or.10 p.166 cd. mourut dans ces dispositions. Il conserva toujours interieurement à la vue de Dieu une pieté plus que commune. Il prenoit le foin & la protection de ceux de ses proches à qui il estoit arrivé quelque difgrace. Il meprisoit le faite & gardoit une parfaite egalité avec ses amis. S'il se maintenoit en credit aupres des premiers officiers, il savoit aussi défendre la verité pour laquelle il eut divers combats à soutenir. Dans tous ses entretiens il faisoit paroistre non seulement beaucoup d'esprit & de delicatesse, mais encore beaucoup de pieté & de zele.

de son frere & le compagnon de toutes ses études.

#### の最近の発表の必要の必要をのままのの要素の必要素の必要素の必要素の必要素の必要素の必要素の

#### ARTICLE XII.

S. Gregoire reçoit le batte [me , & abandonne les esperances du monde.

ETTE vie que Cesaire menoir à la Cour, sembloit plutost Naz. 01.10 p. digne d'eloges que de blasme, ]'& neanmoins S. Gregoire 7794. ne s'en pouvoit satisfaire, & ne cessoit point de luy écrire pour

l'en retirer, comme nous verrons dans la suite.

Aussi il n'eur garde de faire le mesme choix pour luy mesme.]'Il or 10 p. 134 d donna d'abord à l'air du monde & à la scene du siecle un peu de montre qu'il fit de son eloquence; mais ce ne fut que pour satisfaire la foiblesse de quelques personnes, qui exigerent cela de luy comme une dette. Car pour luy il n'avoit nul amour pour cette vaine oftentation, ni aucun defir de paroiftre. Ainfis'il a eu quel- or.10 p.160 h. quefois de l'ambition pour acquerir de la reputation par la parole, & s'il a tasché de s'attirer de l'estime par ses discours étudiez, c'estoit avant que de connoistre la parole eternelle, & de se consacrer entierement à Dieu, [c'est à dire lorsqu'il estoit encore à Athenes. | Car ce fut à Athenes que luy & S. Basile resolurent de renon- cat.1 p.8 c cer entierement au monde, & de confacter à J.C. toute la science & l'eloquence qu'ils avoient acquifes, & qu'ils se donnerent paro- ele s. p. 160 e. le de vivre enfemble pour Dieu feul dans la retraite & la folitude.

o: 10 p 314-c. Saint Gregoire ne s'estoit hasté de quitter Athenes que pour venu le rejoindre à S. Basile, choisir un genre de vie, & executer car.r.p 4 d. . a or to p.tes.b. la resolution qu'il avoit prise d'abandonner toutes les pensées

d'ambition & d'honneur, pour embrasser une vie & une philosoor.10 p.334.c. phie toute celefte. Ainsi ayant esté obligé de paroistre quelque temps fur le theatre du siecle, [& peutestre dans le bareau, ] il le quittà bientost pour vivre à luy mesme, [& à Dieu.] Il devint homme d'enfant qu'il avoit esté jusques alors, & fit des efforts plus

Socrate dit qu'on le pressa beaucoup aussibien que S. Basile

genereux pour s'elever à la divine philosophie.

141-6. de se mettre tout à fait dans le bareau, le encore plus d'enscigner la rhetorique, de quoy ils estotent tres capables, ayant appris cette science dans la derniere perfection: mais qu'ils mepriferent l'un & l'autre ces emplois, ayant mieux aimé embraffer la Ruf 1.2 c.p.p. vie folitaire. Il est vray neanmoins que Saint Basile enseigna quel- v.S. Basile 181.1. que temps l'eloquence[ à Cefarée ,] & se rendit[en peu de mois] 59.

illustre dans cette profession. Mais S. Gregoire te rendit encore plus illustre en la meprisant pour se donner tout entier au service de Dieu : & il eut mesme l'avantage de faire descendre Bafile de sa chaire, & de le renfermer, s'il faut ainsi dire, dans la retraite.

Nar.vit p.8.c Le Prestre Gregoire dit que ce fut seulement aprés avoir quitté Boll. may,p. Athenes, & eftre revenu en fon pays, qu'il receut le faint battef-748.C Naz car. t.p. 18. me. [Nous n'en trouvons rien de particulier, finon que] depuis son battesine il n'a jamais voulu faire aucun serment, mesine dans les occasions les plus importantes, sa vie estant cause qu'on

s'assuroit davantage sur sa parole que sur tous les sermens des auen o p 313 e'or. tres. On trouve neanmoins dans les écrits quelques expressions 18.p. 471 d Boll. qui semblent estre des sermens.

9.may,p.379.f. En se donnant à Dieu il luy donna toutes les choses qu'il en Naz of. 10-p.

Socr.1.4.c.16.p.

659.c.dt. .

11-0 b.c. avoit receues, afin de le pouvoir posseder luy seul. Il meprisa 6 oz. z. p. 96.c. absolument les richesses, la noblesse, la reputation, la puissance, & tout ce qui regarde les voluptez basses & perissables de la terre.' J'ay tout donné, dit-il en un endroit, à celui qui m'a receu & « or 1.p.31.c.d. conserve pour son partage. Je luy ay consacre mes biens, ma . gloire, ma fante, & le talent de la parole que je pouvois avoir : " & tout le fruit que j'ay tiré de ces avantages, a esté de les mepri-

fer, & d'avoir quelque chose à quoy je pusse preferer J.C. La pa- " r. 'Papebro' le fair venir d'Athenes à Nazianze pour y recevoir le battefine vers 32\$, paffer de l'i Boll-tr.may,p. Antioche, y écudier fous Litanius, & resourcer de là 1 Athenes &c Nous ne voyous point de fondement à tout cela, Libanius n'a courrenfergué à Antioche qu'après 352 ]

os AINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 355

rol de Dieu m'est devenue aussi douce quo le miel. 1944 appeile

la prudence à mon secouts, & 734 constaré na vois à la fagesse

[escrenelle,] l'ay travaille de plus à moderer ma colere, à mottre
un frein à malangue, à regler tous mes regards, à observer les

regles de la temperance, & à fouler aux piez toute la gloire
mondaine.

En se donnant au service de J. C. il renonça à toute ambition: or 18 p. 175 he Et deslors on ne vit jamais un homme plus froid & plus insensible car apias. pour toutes les chofes de la terre. Il n'eut plus que du degoust pour tout ce que les autres estiment & recherchent avec passion. Les richelles terreitres & periflables, les voluprez, les plaifirs de la bouche, la mollesse & la magnificence des habits, la beauté & l'eclat des pierres precieuses, les charmes de la musique, les douceurs effeminées des odeurs, les divertissemens du theatre, ne le toucherent plus, & il y renonça sans peine. Il regarda comme étrangement aveuglez, ceux qui s'abandonnant à ces passions, fouilient la nobletie & l'excellence de leur ame par des desirs si bas & si sordides, & se livrent tout entiers à des ombres qui se diffipent & disparoissent tout d'un coup, comme si c'estoit quelque chose de solide & de stable. J.C. l'aureur de nostre salut eleva esta p 31.33 tellement fon ame vers le ciel,"qu'il n'aima plus rien de toutes les grandeurs & de toutes les douceurs de la terre, Tout l'assaifonnement de sa table estet de gros pain, un peu de sel, & de l'eau: & il estimoit plus cette vie pauvre & penitente que toutes les delices, toute l'abondance, & toutes les dignitez des personnes les plus elevées dans le monde. Il regardoit les plus grands honneurs comme des songes vains & frivoles, ou comme des fantosmes qui se jouent des hommes en les flarant, & les abandonnent les uns après les autres presque aussitost qu'ils se sont prefentez à eux.

## · 我们我我们都我们都我们都我们我我们我我们我我们我我们我我们我我们我我们我

#### ARTICLE XIII.

Austeritez & maladies de Saint Gregoire: De quelle maniere il use do son bien.

O us wenons de voir en paffant quelque chofe des jeûnes. Nous en verrons encore d'autres marques quand nous parlerons de fa retraite dans le Pont, & de la maniere dont il vivoir dans fa vieilleffe. Mais nous apprenons de ly mefine la vie qu'il

Naz,csr.55.p. 130,c.d. menoit en ce temps-ci, où il estoit dans la force & dans la vigueur de sa jeunelle, & où il commençoit à livrer des combats à l'ennemi de nostre salut. J.C. qui l'engageoit dans cette catricre, le couvrit de toutes parrs d'armes iuvincibles & mit dans son cœur une foy plus ferme que le diamant, Il purifioit son ame par la grace du Samt Esprit, dont il se remplissoit dans la lecture & la meditation des divines Ecritutes. Cette étude fainte luyfit rejetter avec degoust les auteurs profanes, où il ne trouvoit plus qu'amertume, qu'un faux brillant, qu'une beauté vaine, Il affujettissoit son corps que la fleur de la jeunesse rendoit rebelle, & ille domptoit pat fon grand travail. Il reprima l'intemperance & la fureur des autres plaifirs qui en sont la suite naturelle. L'amour de la chasteté retenoit ses yeux dans la modestie. Il travailloit à surmonter tellement la colere qu'elle ne le troublast plus par ses mouvemens. Il enchainoit tous ses membres par la mortification. Le plaisit qu'il avoit ptis auparavant à rire avec excés fit alors le sujet de ses larmes. En un mot il devint morr à tout ce qui luy estoit auparavant le plus cher & le plus agreable. Son habit estoit tude & groilier. Il couchoit à plate terre, quoiqu'il eust une grande douleur de costé : Et de plus , l'abondance de ses larmes ne luy permertoit pas de dormir. Il travailloit durant le jour, chantoit durant la nuit les louanges de Dieu, & n'accordoitni reposni plaifit à fa char, qui se revoltant auparavant contre fon ame, l'arrestoit lorsqu'elle vouloit s'elever vers le ciel. Enfin pour se degager de rout ce qui pouvoit l'empescher de tendre à Dien avec toute l'ardeur & la liberté qu'il fouhaitoit, il se dechargea de ses richesses comme d'un pesant . fardeau.

o.10 p.3; \$.d.

or,18 p.483.b.

Ce furent fans doute fes aufteritez qui le rendirent extremement infirme[auffibien que Saint Bafle,] avec leque il die qui il avoir cela de commun, en mefine temps qui l'afture que la feverité dece Saint contre luy mefine effoit la caufe de fes frequentes maladies. Mais il elt obligé d'avoure de luy mefine, que le defir de vaincre fa chair par les mortifications, n'avoir pas moins de part à fes infirmitez continuelles que la foibleffe du temperament.

[Il supportoit se maladies non seulement avec patience, mais avec joie, comme on le voit par un billet fort court, mais tout à fait beau, qu'il sérit à un de se amis malade aussibien que luy.]

Te suis tourmenté par la maladie, dit-il, & je m'en rejouis, non parceque je sius ains tourpenté, mais parceque jappens aux-

ep 63.p.816.c.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 337
autres la patience. Car n'eftant jamais fans douleur, je it en moins cet avantage de mon état d'infirmité, que je le supporte patiemment, & que je tends egalement graces à Dieu des souffrances comme des soulagemens qu'il m envoie, parceque je spay que la souveraine raison n'ordonne tien à nostre égard sans raison, quoique nous ne la voyions pas.

[Il avoit, comme nous avons vu, abandomé tous ses biens: mais il semble qu'il en ait plutoft quirte l'affection & l'atrache que la possession et disposer. Et nous vertons en estre qu'il e il plaint du trouble que la conduite du bien de son pere luy caufoit, j'urtous de ce qu'il eltoit contraint de payer la taille: [ce Nazearapa, 40 uil marque que c'effeient de sbiens patrimoniaux, & non pas 4.

ceux de l'Eglife de Nazianze.]

Lorfqu'il fut fait Evefque de Sasimes du vivant de son pere, il car. 1. p &b. dit qu'il n'estoit pas moins pauvre que son troupeau, & qu'il n'avoit pas du pain à donner aux étrangers. Il paroift neanmoins tefl.c.1.p.915. par son testament, que depuis la mort de son pere il n'avoit pas quitté absolument la possession de son bien, quoiqu'il l'eust confacré aux pauvres, & qu'il le considerast comme leur appartenant plus qu'à luy. C'est pourquoi il disoit à Constantinople, qu'il or 28 p. 48+ e. avoit aussi peu d'argent que d'ailes : & priant un nommé Julien est 49 p. 112 a. de decharger son bien des tailles ordinaites, il dit qu'il l'avoit donné aux pauvres pout fuivre la Croix, & qu'il estoit commun à tous ceux qui estoient dans le besoin, comme le port à tous ceux qui font fur la mer. Se demandant à luy mesme où estoient eat. p. 77.6. fes possessions & ses richesses, il répond que Dieu les avoit, (c'est à dire les pauvres,) & que de miserables harpies avoient emporté le reste. Ecrivant à un ami qui luy avoit demandé quelques " livres, il finit sa lettre par ces mots: Vous me direz peutestre ep.199.9.396. » que ce n'est pas une action digne de la generolité d'un philoso-» phe, de vous demander le ptix de ces livres. Je vous supplie .. neanmoins de me satisfaire touchant cet atgent, & je donnetai. - ordre que les pauvres vous satisfassent touchant vostre objection.'Il reconnoist qu'il avoit la reputation d'aimet à donner aux or.19.p.199.d1. pauvres; & il dit qu'il ne s'en faut pas étonner, puisqu'il ne fait qu'imiter l'exemple que son pere & sa mere luy donnoient de sette vertu.



#### ARTICLE XIV.

Saint Gregoire rend fon eloquence fainte & Chrétienne. REGOIRE en abandonnant tout ce qu'il avoit, pour Dieu,

car.r.p 5.b. cp.199.p \$96.b.

Ine se reserva que l'eloquence qu'il avoit acquise avec tant de peine : Il ne se la reserva pas neanmoins pour luy mesme, mais pour la mettre aux piez de J. C,'à qui le premier mouvement de sa pieté l'obligea d'en faire un sacrifice , croyant devoir confacrer l'art de la parole aussibien que tout le reste, à celui qui est la parole du Pere. Et il falloit bien, dit-il, cesser enfin de jouer & de begayer comme des enfans, pour tendre à la vraie science. C'est pourquoi répondant à un rhetoricien nommé Adamance, qui luy avoit demandé ses livres de rhetorique, il luy mande qu'il eust mieux fait de luy demander les livres sacrez : mais que puisqu'il veut les autres, il luy envoie tous ceux qui s'estoient pu sauver des vers & de la fumée, ausquels il les avoit abandonnez :'Qu'il souhaite qu'il se serve utilement de ses livres, comme il fera, s'il prefere la crainte de Dieu à toutes ces vanitez. Un autre de ses amis luy demanda un ouvrage de Demosthene & l'Iliade d'Homere, mais Gregoire ne pur luy envoyer que le premier, parcequ'il n'avoit pas l'autre.

€P 70 p.817.€.

[Il usa en ceci d'une juste moderation.] Car meprisant entiereer.15 p.115.a.b.c. ment cet art, qui ne consiste que dans l'arangement des paroles, & dans ces vaines delicatesses qui ne font que flater l'orcille fans apporter aucune utilité aux auditeurs, il estoit tres eloigné de negliger ce que l'eloquence pouvoit avoir d'utile, comme il le témoigne par ces paroles: l'Je ne me suis reservé que l'eloquence; & je ne me repens point des peines & des farigues que j'ay fouffertes fur mer & fur terre pour l'acquerir. Je fouhanterois pour mes amis & pour moy que nous en possedassions toute la force. C'est après les devoirs de la religion & les esperances des biens invisibles qui doivent occuper nos premieres pensées, la chose que j'ay le plus cheri, & à laquelle je m'attache encore le or 11.p.193 be. plus. Et en un autre endroit aprés avoir relevé cet art audessus de tout ce qu'il y a de plus grand sur la terre; C'est, dit-il, de tous mes biens le seul qui me soit resté. Je l'offre, je le devoue, je le confacre à mon Dieu. La voix de fon commandement & le mouvement de son Esprit m'ont fait abandonner toutes les autres choses, pour faire avec la priete precieuse de l'Evangile un

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 339 echange de tout ce que je possedois. Je suis donc ainsi devenu, ou pour mieux dire, je defire ardemment de devenir cet heureux marchand qui avec des choses viles & perissables en achette d'excellentes & d'eternelles. Comme ministre de la parole je m'attache uniquement à l'art de parler. J'en fais mon partage, & je ne l'abandonnerai jamais qu'a regret. Je le cultive, je l'embrasse, & j'y crouve plus de plaisir que je n'en aurois si je goustois en mesme temps tout ce qui fait les delices de la pluspart des homines. L'eloquence sera toujours la compagne de ma vie. mon conseil fidele, la depositaire de mes confidences, mon aide dans mes combats, la guide de la voie qui me doit conduire au ciel. Depuis que j'ay meprife tous les plaisirs terrestres, mon cœur s'est porte & s'est comme repandu vers elle, ou plutost vers Dieu, parcequ'elle conduit insensiblement à luy, qu'elle le fait connoiftre diffinctement, & qu'elle conserve & affermit en nous cette connoissance.

[Il n'aimoit donc point la science pour le plaisir, ou plutost pour la vanisé de la science, mais pour l'utilisé que des personnes sages & judicieuses en peuventriter. Maisi i eltinoit encore bien davantage celle qui est propre aux Chrécines) se qui mue-acapa, a prinn tout l'eclat de la science humaine, aime & recherche la verité en elle mesme. C'est celle là qu'il érudioit durant les jours de pri passe. Les nuits encieres, dans le desir d'en avoir quelque intelligence d'en mois dans ses derniers jours, & après un long travail. Ce fut ouspetions de ces oracles d'uins, autilibien que de la tradition des l'entigna toujours depuis, sain que les divers changemens de la Cour & des temps aient jamais en la force de la luy faire changer. Mais il ocupate après un long travail cette étude des dispositions excellences qu'il apprit la demandées depuis dans ceux qui uellen apprendre les verirez du Christianisme, comme on le peuvoir dans se souvrages.]

# 

## ARTICLE XV.

Amour de Saint Gregoire pour le silence & pour la retraite.

'I Unique ambition de S. Gregoire elloit de paffer toute Niveriapfa vie dans l'état d'un enfant & d'un distiple, jaiqu'à ce qu'il inaeuit purifié par les eaux douces & faluraires de la feience [de Dieu] les eaux bourbeufet de la feience [profine qu'il avoirétudiée jusques alors.]'Il crus que l'ordre de Dieu effort de se puri-

fier premierement luy mesine par les actions de piete, pour pouvoir enfuite ouvrir la bouche de son ciprit, afin d'y attirer l'Esprit de Dieu, & en faire enfin fortir la parole de l'instruction & de la fagesse parfaite, qui n'est communiquée qu'aux parfaits,

or.f p.134.b c.

'Il conserva le mesme amour pour le silence depuis qu'il fut Prestre & Evesque, refusant souvent ses plus intimes amis qui le or.16,p.451 b.e. pressoient de parler. Vous nous voyez preposez sur vous, mes « freres, dit-il à ceux de Constantinople, pour vous prescrire comme des legislateurs & comme à nostre peuple, les regles de vostre « conduite: mais vous ne favez pas les peines & les difficultez qui « nous pressent dans un état qui vous paroist si distingué & si ecla- « tant. Et ce qui est tout à fait deplorable, peutestre que plusieurs « d'entre nous ne comprennent pas l'exactitude avec laquelle « Dieu pese toutes nos pensees, nos actions, & nos paroles; que ce « n'est pas Dieu seul qui les examine, mais presque tous les hom- « mes, qui lents & refervez à se juger eux mesmes, sont promts & . ardents à censurer tous les autres ; qu'ils excuseroient mesme « plus volontiers en d'autres des crimes tres confiderables, qu'ils « ne nous pardonneroient les fautes les plus legeres; & que s'ils " font peu éclairez, ils aimeront mieux nous accuser d'impiere que « de reconnoistre leur ignorance. Non mes freres, vous ne comprenez point affez combien le filence est avantageux, & combien il est doux de n'estre point reduit à la necessité de parler, & « d'estre toujours libre de choisir l'un ou l'autre de parler ou de se « taire. [L'excés où les autres tomboient sur ce sujet, augmentoit

OF 19.P. 486. 487.

encore beaucoup en luy eet amour pour le filence & pour ne s'occuper que de Dieu feul.]'Lors, dit-il, que je considere la de- " mangeaifon de parler qui regne dans ce temps-si, & en des gents = qui n'ont acquis de science que depuis un jour, que leur seule « ordination a rendu theologiens, à qui il n'a fallu pour devenir « favans que de le vouloir estre, je brule du desir de cette parfaite philosophie, & je cherche comme Jeremie, quelque lieu reculé « pour me retirer, & vivre scul en mon particulier sans aucun « commerce avec les hommes, Aussi voyant qu'il ne pouvoit arrester par ses discours cette passion de parler, ni reprimer la temerité avec laquelle toutes fortes de personnes les moins spirituelles s'ingeroient d'enseigner & d'expliquer ce qui est de l'Esprit, il tenta un autre moyen qu'il crut devoir estre plus efficace & plus facile, qui fut de garder le silence pour apprendre aux autresà se taire. Car c'est ainsi qu'il raisonnoit: S'ils ont beaucoup

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 344 d'estime & de consideration pour moy, le respect les obligera à ne vouloir pas faire plus qu'un homme qu'ils regardant audessius d'eux. Que s'ils n'ont pas de moy une idee plus avantageuse que je ne merite, ils imiteront du moins la moderation de leur egal.

'C'eft par la messeme raison encore qu'il estoit bien aise de ne califaça passasserien écrire, souhaitant beaucoup que luy & les autres se voulus-sent contenter des livres sacrez, sans en lire ni en faire d'autres.

On luy reprochoit quelquelois fon filence, qu'on taxoit de epapere, rufticité. S. Bafile mefine s'en plaignoit beaucoup, & l'accufoit on papere, rufticité. S. Bafile mefine s'en plaignoit beaucoup, & l'accufoit on papere, alle proches, il leur répondoit que les cygnes chanteroient lorique l'on verroit les geais fe taite. Aufil il tiroit cet avantage de fon orap-use-diflence, non feulement qu'on l'ecoutoit avec plus d'attention loriquil parloit, mais que pour l'obligre de précher; on luy promettoit par avance toutes les chois qu'il euft eu bien de la peine à obtenir par fes fermons.

[Son amour pour le filence venoit decelui qu'il avoit pour le repos de la folitude, laquelle il femble avoit a finée autant qu'aucun Saint ait jamais fait, quoiqu'il n'ait presque jamais eu la liberté d'en jouir. Il ne pouvoit pas mesme se resoudre à accorder 46.4.139.

- quelque discours aux personnes qui luy estocient les plus cheres; paracequ'il avoit abandonni et outes chosé a quiconque s'en vouloir charger, asin que degagé de toute affaire, il pult s'appliquer avec plus de repos à cette tublime philosophic. Tantos il s'experientoit le mont Carmeloù Elie le retiroit, & tantos il s'er persone de Saint Jean, & son estre loit toujours occupé de ce genne de vies si s'ublime & s'ellevé. Il regardoit les choses presentes comme net empesse, & cherchoit pour se mettre à l'abri quelque rocher, ou quelque lieu clevé, ou au moins quelque mature, le laiss' aux autres, distribier la jest ravaux & les honneurs, sles combats &
- " les triomphes : Pour moy je scrai content si je puis eviter les " combats, n'avoir les yeux que sur moy mesme, & me conduire
- " de telle forte que je passe la mer de cette vie avec ma petite " barque, & que je puisse par une vie pauvre & obscure meriter
- " une petite demeure dans l'eternité. On dira peuteftre que ce:
- " font là les pensées d'une ame busse : mais il n'y a rien de plus seur " que de tenir le milieu entre l'elevation & la chute.
- " 'Ma plus grande affaire, écrit-ilà S. Basile, est de n'avoir point ep.31-7-797-1.
  " d'affaire, & si vous voulez savoir quelqu'une de mes belles qua-
- " litez, jecheris fi fort l'inaction, que je croy pouvoir donner à tout
- " le monde l'exemple de la fermeté avec laquelle il se faut tenir

dans cet état. Que si tout le monde estoit comme moy, les Eglises « scroient plus en paix, & la foy ne seroit pas dechirée comme " elle est par ceux qui veulent s'en servir pour défendre & couvrir leurs passions particulieres. J'ay toujours aime, dit-il au-«

trepart, le repos & la retraite autant qu'aucun homme d'étude " b.clor.19.p.186. air jamais fait. Rien ne me paroist comparable à ce genre de vie » d'un homme qui mort à fes sens, detaché de son corps, & comme " hors du monde, ne prend plus de part aux choses de la terre « qu'autant que la necessité le demande, n'a plus de conversation « qu'avec Dieu & avec luy mesme, mene une vie elevée audessus » de tout ce qui tombe sous les sens, & a toujours une idée si pre- « fente des choses divines, & si degagée des vains fantosines de ce " monde, que comme un miroit fans tache où l'on voit l'image « de Dieu & de ses qualitez divines, il est tellement dispose, que « les lumières qu'il reçoit luy font un moyen pour en acquerit « d'autres, & que celles qui sont encore obscures le conduisent à " de plus claires, jusques à ce qu'enfin il soit parvenu à la source « eclatante de la lumiere eternelle, & que la vetité avant diffiné « toutes les ombres & les figures, il soit dans la jouissance de son « bonheur. Quiconque aura quelque amour pour les mesmes choses, comprendra aisement ce que je dis, & me pardonnera sans . peine d'avoir eu de l'inclination pour cet état.

#### ARTICLE XVI

Saint Gregoire prend soin de la maison de son pere: Des peines qu'il trouva dans cet emploi.

TOUTE la conduite de Gregoire sit bien voir qu'il cher-choit dans la solitude non à satisfaire une humeur melancolique ou une lasche parelle, mais à suivre les mouvemens du S. Esprit, qui estoient son unique regle, comme il le dit admi-Nar or. 1. p. 145. rablement. [ ] ay ouvert ma bouche, dit-il, & j'ay attiré l'Esprit. " Je confacre à ce divin Esprit tout ce que j'ay & tout ce que je . fuis, mes actions & mon repos, mes paroles & mon filence. Tout . ce que je desire est qu'il me possede, qu'il me conduise, qu'il porte » ma main, mon esprit, & ma langue à ce qui est bon & agreable « à ses yeux, & qu'il les retire de tout ce qu'il faut eviter. Je suis . l'instrument de Dieu, mais un instrument raisonnable, qui ayant » pour auteur & pour moteur l'Esprit de Dieu mesme, est par sa » grace dans un parfait accord. Il m'inspiroit hier le silence ; & je ...

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 345 » le gardois. Aujourd'hui il m'éclaire l'esprit & me porte à parler :

» je tascherai de le faire comme il luy plaist.

[C'eft ce qui partu des le commencement de fa nouvelle vie, loriqui luy fallut choiff i e chemin qu'il croyoit le devoir mener à Dieu. Il avoir, comme nous avont dir, un amour extreme pour la folirude:] Il avoir promis à S. Bafile de l'embraffer avec conspacies, luy P. & il en avoir fait un veue dans la tempefte où il penfa perir Prof. en venant à Arbenes: [& cependant il fir ceder toutes ces confiderations à ce qu'il curr que Dieu & la nature demandoient de luy, c'eft à dire à l'affilhance qu'il devoit à fes parens, comme il le dit luy mefine dans le poeme de fai vie.]

Lors donc que l'age demanda qu'il se determinast à prendre carate, s.6. un état qui luy fust convenable, il v pensa murement & v fir de longues & ferieuses reflexions. Son esprit fut fort agité pour discernet le genre de vie qu'il devoit preferer comme le plus excellent. Il y avoit deja longtemps qu'il avoit resolu de renoncer à l'état du mariage; & il se confirmoit de plus en plus dans cette resolution. Il s'agissoit de deliberer quelle estoit la voie la plus sure & la plus parfaite pour aller à Dieu : & il ne luy estoit pas aife d'en faire le choix: car il trouvoit de part & d'autre des avantages & des inconveniens, comme il arrive ordinairement dans toutes les choses de prarique. Il se proposoit comme modeles Elie retiré sur le mont Carmel, S. Jean qui n'avoit point d'autres richesses que son desert, & qui y vivoit d'une maniere si extraordinaire ; la vie dute & austere des [Recabites] fils de Jonadab. D'un autre costé il bruloir d'ardeur pour s'instruire des livres faints & attirer en luy mesme la lumiere de l'Esprit de Dieu par la meditation de sa divine parole; & il ne croyoit pas que le desert & la retraite fussent fort propres à ce dessein.

"Ayan e fié longtenps parragé par ess differentes penfées, il 14. trouvaenfin un temperamen pout fairéaire en mééne temps à ces deux defirs, & pour arrelher l'agitation de son esprit. Considerant que ceux qui se plaisent dans la vie active sont en effect utiles aux autres, mêsque le rouble & le tenuntie où ils vivent sont comme des flors qui leur sont perfere la pais & la tranquilité de leur ame, se les rendent anis inuties à exu mosser qu'au contraire ceux qui separez du monde menent une vie plus tranquille, & contemplent Dieu plus paisiblement, ne sont bons qu'à eux messers, & que leur charite trop resserve les rend inutiles aux autres, il choisit comme un milieu entre ces deux étars, & cembrassa un gente de vie qu'interferencie en messer emps le

repos de la contemplation & l'utilité de l'action. Il fut encore plus fortement determiné à prendre ce parti par l'obligation de rendre à son pere & à sa mere toute l'assistance dont il leur estoit redevable. Car, dit-il, après le culte que nous sommes obligez " de rendre à Dieu, le premier devoir de la pieté est d'honorer. ceux de qui nous avons receu la vie, & qui nous ont mis en état de " connoiftre Dieu. Il travailla donc à leur rendre tous les services « dont il estoit capable, pour estre comme l'appui & le soutien de leur vieillesse, afin d'obtenir pour luy mesine une vieillesse heureuse : car nous ne moissonnons que ce que nous avons semé.

er.r.p.40.c.

'Il témoigne encore autrepart que considerant le soin de la vicillesse de ses parens comme sa charge & son emploi particulier 'il avoit mieux aimé, pour n'y pas manquer, renoncer à la solitude qu'il cherissoit sur toutes choses, ou plutost tendre à la plus haute perfection de la vie solitaire, sans faire une profession exterieure de la folitude.

car.1.p 33.c.d.

Cependant quoique rien ne paruft plus juste & plus raisonnable que cette resolution, il semble douter s'il l'avoit du prendre. Il dit que c'est peutestre la cause de toutes les agitations & or.20.p.334-335 du peu-de paix & de succés qu'il a eu dans la suite de sa vie.

car.2.p 33.34. car.1 p 35.b.

La premiere peine qu'il y trouva fut le foin des domestiques. Il y ajoure celle de payer les tailles & les subsides, & l'inquietude des procés qu'il estoit obligé de soutenir, ayant trouvé la maison. car.135.p.198-a. de son pere fort dissipée, en quoy neanmoins il estoit fort soulage par son frere Cesaire, qui l'honorois comme s'il eust este fon perg, & le dechargeoit de tous les soins domestiques, sautant qu'il pouvoit faire, estant à la Cour. Mais ces peines ne furent rien encore en comparaison de celles qu'il eut depuis, comme

P-34.b.

nous le verrons en son lieu. Ji [Ces afflictions mesmes estoient un effet tout particulier de la misericorde de Dieusur luy. Car , comme nous l'apprenons d'une autre Saint Gregoire, il ne nourrit pas toujours les ames de lait. & de la douceur de sa grace; & depeur que la facilité qu'elles. trouvent à le fervir, ne les porte à s'attribue par orgueilee qu'elles ont receu de luy, & à se perdre par les dons mesmes qu'il leur fair pour les fauver, il seme leur chemin d'épines, afin de les tenir dans l'hopsière, & les obliger de recourir à tous momens à sa grace. Noftre Saint reconnoist que Dieu l'avoit traité de la sorte; & il l'exprime de telle maniere, que fon humilité paroist d'autant plus grande, qu'il a plus de soin de s'y faire paroistre vain & fuperbe. ...

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 345 . "Je southe comme Job, die it, mais pour une cause bien diffe- cir. 6 p.74 b.c. " rente. Ce n'est point comme un courageux athlete, ni sur l'ex-» perience de mes forces & de ma valeur que j'entre en combat avec un cruel demon, pour recevoir la palme & la couronne de » la victoire à la fin de ce combat. Je ne suis pas encore arrivé à cet " état; & mes fouffrances ne meritenr pas un tel homeur. Je re-- connois qu'elles font la punition de mes pechez. Mais quel est » donc parriculierement ce peché qui vous irrite ainsi contre " moy, ô mon Dieu ? Je veux le publier hautement aprés l'avoir » tenu caché au fond de mon cœur. Car c'est en quelque façon " couvrir son' peché que de ne le confesser que d'une voix basse. "Lorsque je me suis devoué & entierement consacré à vous; que " j'ay foulé aux piez toutes les commoditez de la vie presente; " & qu'elevant mon ame vers vous, je l'ay degagée des liens de la " chair & de l'amour des plaifirs fenfuels, pour la laiffer conduire » par la raifon & par les fainres maximes de la religion; je m'ima-» ginois estre audetsus de tous les autres, & me voir clevé jusques » dans le ciel. C'est ce qui m'a expose à l'envie & ce qui a artiré » fur moy une infinité de maux & de miferes dont je ne puis plus " me delivrer. C'est vostre gloire qui m'a elevé jusques au ciel, & » c'est vostre gloire qui me rabaisse jusques en terre : car vostre . colere eclate toujours fur la reste des hommes superbes.

#### <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

ARTICLE XVII.

S. Gregoire se retire quelque temps avec S. Bassile se retourne à son pere dont les moines de Nazana et éssoient separez parcequ'il aveis signé le formulaire de Rumni.

Le foin que S. Gregoire vouloit prendre de fon pere, l'obli-Nazariaggeant à demeurer auprès de luy, ne luy permettoir pas 30-4
d'executer le dellein qu'il avoit formé de fe retirer avec Saint
Bafile-III en avoit fans doure receu quelque lettre, oit Bafile luy 97,979-62,
qui eft la cinquieme parmi celles qui nous reftent de luy, où il
luy promet de fatisfaire autant qu'il pourroit à fa prometie, en
allant fouvent paffer du cemps avec luy, & le prie de vouloir
vonit abili quelquefois demeurer en fa maifon. Mais cela n'eut
conit alors d'efte, à caufe des voyages "que Saint Bafile alla faire
dans la Syrie, dans l'Egypre, & dans la Meioporamie, & qui occuperentaflex vialemblable.ment toue l'annes 577-

Hijt. Eccl. Tom. IX.

V.S Bafile

Baf ep. 19. p. 17.

p.56.a.b.

Quaid if the revenu, Ji paroit qu'il cut quelque deficin de feretirer avec Saint Gregore dains la I berine, Joud élois Aranze, comme nous avons remarque.] Mais ayant Juge que le monaflere établi dans le Pont par la merce à par la cuera y "Macrime, effoit plus l'avva ble à lon deffen, il refolur des y tecirer, fans mesme attendre Saint Gregoire qui vouloit le venir voir. Il luy écrivit en parant, pour louer le lieu où il fie retiroit. Saint Gregoire au contraire s'en moque agreablement dans la réponde. ["Mais luy ayant y s. sais écrit plus ferenciement fur le mesfine fujer, Saint Baille luy ré-5 su.

Nax 197.9. 77../71. parant, pour louer le lieu où diferctiroit. Saint Gregoire au contraire s'en moque agreablement dans faréponie. ["Mais luy ayant vacérit plus feracefunent fui le meline fujer. Saint Baifle luy ré- 5 <sup>146</sup>, pondit par une grande lettre, si excellente qu'on l'a milé à la telle de toutes les autres. Nous paiflons ceei fort legerement, aufibien que les autres choies, qui font communes à noître Saint & à Saint Baifle, dans l'hitfoire duquel nous les avons traitées plus amplement.

et.: p.4.a.b.

Saint Giegoire ne put refuser aux pressantes & continuelles follicitations de S. Basile, de venir prendre part à sa retraite, ] de gousta quelque peu de temps [avec luy] les desices de la solitude, [Nous avous remarque autrepart queis y futent leurs exercices, v.s. Basile eurs austreitez, Jeurs études, de les regles qu'ils y compôtem s f saintendement sont entre peut les Religieux que S. Basile avoit établis au mesme

Ruf.l-1.c 9 p. 181.c. lieu. Nous dirons donc seulement ici aprés Rufin, que durant que Saint Bafileeitoit obligé & par fa charité & par fa charge de Superieur à se donner beaucoup au prochain, Saint Gregoire qui ne se voyoit chargé que de luy mesme, s'occupoit entierement à cultiver l'excellente terre de son cœur par des exercices continuels de pieré, pour faire porter à son ame autant de fruits que S. Bafile en pouvoit recueillir par fa charité & dans luy mefine & Idans les autres. Son unique ambition estoit de ne tien avoir pour posseder toutes choses en Dieu seul, d'acquerir le thresor d'une pauvreré parfaire, qui nous rend mailtres de toutes choses. Il n'estoit avare que des richesses de la sagesse aprés lesquelles il foupiroit de toute l'ardeur de son cœur. Il preschoit à tout le monde par fon exemple, que toute noitre follicitude doit eftre d'attendre J. C, & de le regarder comme toujours prest à venit. Il paroilt neamnoins par la fuite de Rufin, [que nous avons raportée sur Saint Basile, Jou'il animoit aussi les autres à la vertu par ses paroles, lorfque Dieu luy en donnoit les occasions.

Naz car.z.p.34

C'ell'à [apparemment] qu'il trouvoit tout son plaisit, comme il le dit luy messme, à étudier l'Ecriture sainte & às occuper de ces livres sacrez que le Saint Esprit a écrits par l'organe de ses Saints, & sous l'écorce desquels il a repandu la lumiere de la

grace, & renfermé une nourriture & des biens qui font les delices des ames pures. Il passoit avec joie les nuits entieres dans les veilles, dans les gemiflemens, & dans la priere. Il méloit fa voix avec celle des divers chœurs des Anges, & chantoit avec eux les louanges de Dien. Il estoit tout appliqué à combatre la concupifcence cette fource de tous nos maux, afe moderer dans la joie, à retenir sa langue, à regler ses yeux, à reprimer tous les mouvemens de la colere, à arrester par la raison la dissipation de son esprit, à l'elever au ciel, à tourner toutes ses esperances vers J. C. à vider son cœur de l'amour des creatures, & à le remplir d'un amour & d'un desir ardent de Dieu.

Saint Gregoire ne fut pas longtemps dans cette premiere retraite , l'puisqu'il dit qu'elle n'avoit dure qu'autant qu'il luy estoit ot. . p. 4.a.b. necessaire pour en gouster la douceur, & la souhaiter plus ardemment: & dans une lettre qu'il écrivit quelque temps après ep p.p.74. à Saint Bafile, il le conjure de luy conferver par ses prieres ce qu'il

"y avoit acquis avec luy : depeur, dit-il, que je ne me-diffipe peu " à peu, comme l'ombre qui s'evanouit avec le jour; & il temoigne Mais son pere avoit un trop grand besoin de son assistance,

" un extreme desir de retourner en sa compagnie.

5 95.

furtout dans le mauvais pas où il se vit engage par la signature du formulaire de Rimini. Nous ne repeterons point ce que nous vies Ariens en avons dit "fur les Ariens. Il fusht de favoir que Constance avant fait ordonner cetre fignature au commencement de l'an 360, par le Concile de Constantinople, avec un ordre qui condannoit au bannissement tous ceux qui le refuseroient, l'la sim- or 19.9.197.6 c. plicité de Gregoire pere de nostre Saint, se laissa surprendre comme [prefque tous] les autres ; & comme il effoit incapable d'aucune duplicité, il ne put appercevoir les deguisemens des heretiques, qui avoient caché leur venin fous des paroles, qui sembloient n'avoir rien de contraire à la verite Catholique.

[Cependant fa faute caufa de grands troubles dans fon Eglife,] & rompie cette paix & cette union admirable qui en estoit l'or- or 11 pieche. . " nement. Tous ceux qui font profession de la philosophie Chré- o ... p. 383.c.d. tienne, dit Saint Gregoire le als en parlant des moines, tous ces

- » hommes qui aiment Dieu avec ardeur, & qui vivent comme des » citoyens du ciel avant que d'y habiter, se sont separez de nous.
- " Quoiqu'ils foient paifibles & moderez en toute autre chofe, ils
- » ne peuvent s'appaifer ni se laisser flechir en cette rencontre : & » ils croiroient trahir la cause de Dieus'ils demenroient en repos.
- » L'ardeur de leur zele les anime à combatre, leur inspire du cou-

X x it

rage, & les rend violens & imperueux. Ils craignent bien moins « d'entreprendre quelque chote audelà de leur devoir, que de « manquer en rien à ce qu'ils se croient obligez de faire. Une « grande partie du peuple les suit dans leur division.

Boll mmay,p. 385 d. a Naz ot.19.p.

On voit par cet endroit & par d'autres où il patel comme fi cette fedition faful felvée contre luy meline s'qui'ul ne s'efloit pas separé de la communion de son père à qui il les joins roujours. Majs auffi on y voit qu'il ne condanne point ceux qui s'en estoint separe, de messime que S. Basile se separe pour le messime sujet de l'Ivesque de Cedrace, Let dans l'orazion mesmo qu'il fi sur ce sujet en presence de son pere s'il dit seulement qu'il n'avoir pas fallu se divrier s'ne fondant la faute qu'ils avoient faire, s'ils avoient fait, dicil, quelque faute, que lunce que s'on pere pro-

p.197 c d.
p.196.d.
or.3.p.53 b c.

or.12.p.196.b.

avoient fait, dit-il, quelque faure, que fur es que fon pere protefloit qu'il demeuroit roujours dans la veritable foy de la Trinité : [ce qui efloit affez peu confiderable aprés la fignature publique d'un formulaire d'heretiques.] Les moines de Nazianze fe leparerent les derniers de leur Evelque, & s'y ciunitent les premiers s'ec qui n'arriva pasenamoins avant la fin de l'auga fes,

ARTICLE XVIII.

Sentimens de S. Gregoire sur la vertu que doit avoir un Prestre, & sur les difficultes que renferment les sonctions du sacerdace.

L'AN DE JESUS CHRIST 362.

Naz of 1 p 31.c.

p.1 b. p.3 4.c.

OT-1.P 1-3.

CAINT Gregoire avoit ellé confacré à Dieu des fa naiffanoc. Il avoit by mefine confirmé cette confectation dans les dangers où il s'elloit vu expofe. Il l'avoit executée [depuis fix ans) par l'abandonnement de coutes chofes, [£6 par une vertu qui des fon commencement pouvoit paroillte parfaite, [de forte qu'il elloit devenu confiderable parmil les Chretiens, & s'elloit attiré la haine des ennemis de la vertie, par la generolité avec laquelle il la défendoit en un cemps où elle paffoit pour criminelle, parcequ'elle c'étoir per fecutée par la Cour, & abandonne-

de tout le monde.]

'Cependant il ne regardoit le facerdoce qu'avec un respect mélé de craitne, qui le luy faitoit considerer comme beaucoup audestius de luy, & comme un foieil dont la foiblesse de se yeux ne pouvoir pas supporter l'ectar. Il s'artendoir plutost à coure autre chose qu'à s'y voir jamais elevé. Il favoir que chacun n'est pas appellé de Dieu à gouverner l'Eglis' equi ly en a qui doi-

Dis willing Group

L'andel.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

vent obeir, & estre gouvernez par les autres, & que l'hatmonie de ce corps facré ne peut sublister si tout le monde ou refuse d'entrer dans l'état ecclesiastique, ou s'efforce de s'y engager: mais il jugcoit aussi qu'un homme n'est pas digne de tenir le p. 14. rang de pasteur & de directeur des ames, s'il n'est aussi elevé audeifus du commun des hommes que l'anie l'est audessus du corps :'Qu'il doit estre exemt de toutes sortes de defauts, parce- p.s.b.e. que ce qui auroit esté peu considerable dans un particulier, devient tres dangereumdans un pasteur, dont tous les vices seront bien plus facilement imitez par ceux qui luy font foumis, que toutes les vertus qu'il pourroit avoir : Qu'il doit avoir surmonté p 16.17. ses passions autant qu'un homme en est capable, & avoir éteint cette guerre qu'elles forment dans nous contre nous mesmes, avant que de se rendre mediateur de Dieu & deshommes: Qu'il p.7 be. ne luy suffit pas d'estre exemt de vice, s'il ne paroist aussi emi- or.1.p.8.2.b. nent audeffus des autres par sa vertu, que par son caractère. & fi mesme il ne fait toujours de nouveaux progres pout attiter or. 8.p.148.149. au moins les autres à une vertu mediocre par son exemple, puisque la loy de J. C. luy commande de conduire ses brebis par la douceur, & non pas de les contraindre par la fotce : Qu'il ne or 1. p.7.cd. doit pas encore se contenter de surpasser les autres en vertu, mais prendre les commandemens de J. C. pout son unique modele, & mesurer sa vertu par l'eminence de celui à qui elle appartient, qui est Dieu mesme : Qu'il doit encore avoir le cœut p.38.39. embrase par le seu des oracles divins, avoir penetré les secrets des Ecritures, & estre instruit dans ses mysteres les plus relevez.

Alt trembloit jour & muit quand il confideroit les menaces que 1,306. ain l'Ecriture aux mauvais pafleurs, & les exemples terribles 1,377. des chafitmens dont Dieu y. a quelquefois puni leurs faures 11, 1930. favoir que leur ministere les oblige d'estre des dieux & de rendre dieux eux qu'ils conduifent. Il voolies ette pur avant que de 1,900. purifier les autres , estre fage avant que de les tendre fages , estre lumiere avant que de les éclaires , s'approchet de Dieu avant que de les y conduire, estre faint avant que de les fanctifier. En un mot 1,933 (il per 1,934). Verruqui doit estre dans tous les passeurs i gle c'és pourquoi jilne 1,940. croyoir point que ce suffit trop d'attendre jusqu'à la vicillesse pour entre d'aus une fonction filmportante.

L'eminence de la vertu que demande le sacerdoce, n'estoit pas la seule chose qui l'empeschoit d'y aspirer. Il consideroit que si l'objet de cet art des arts, de cette medecine spirituelle, est

L'an de J.C.

550 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 41/28 incomparablement plus noble que celui de la medecine des 54/4. cops, il ett autil beaucou plus difficile dy refulir, puisque les malades mesimes sont ordinarement les plus opposez à leur gueristo, en fais du ce qu'ils peuvent pour décândre & pour degui-

P ....

p. 22.12.

p.15.d-17.h.

p. 25 d 17,b.

p.17.4

p. 18 b.

p.19.10.

picb.

p.11.12.

c.d.

c.d.

fer leurs maladies.

"Il confideroit à quoy obligent d'une part les peines & les fatigues que les medieuns endurent pour la fante des corps, qui n'est rien en comparaion de celle de l'ame, ix de l'autre que les patteurs font les ministres & les cooperateurs de J. C., qui a donné facile se cause d'une ce le chieve cooperateurs de J. C., qui a donné facile se cause d'une ce le chieve cooperateurs de J. C., qui a donné

patteurs fort les ministres & les cooperateurs, de J. C. qui a donné fa vie & endure dans fa chair course les autreschofes que nous favons, pour le faitut denos ames. Il vojoit combien il est distincile de proportionner les remedes à un fi grand nombre de malacts routes distrectues (« cependan que toutes les fautes que-la mauvaife disposition ou l'ignorance y font commettre, mettern en un extreme dangre & le conducteur & ceux qu'il Conduit.

De ces difficultez de la conduire, il paffoit à celles de la doctine, parecquiy ayant cant de differentes erreurs fur la foy, fitttuit en ce temps là où l'Arianifine & le Sabellianifine caufoient
tant de trouble & de confuion parmi les Chrécieus, il fembloit
comme impolible de parler avec tant de precaution fort dans
les fermons au peuple, foit dans l'influedion des catecumenes,
qu'an evirait fout à fair l'un ou l'autre de ces precipies s'ians une
conduite toute particulière du S. Effint foutre que quand on fecoit affèx heuteux pour les sevier-, le zele que les uns ons pour
leur fentiment, l'intereft qui attache les autres à certains partis,
la prefomption qui fe treuve ordinairement dans les ignorans,
& la vanité de ceux qui fains embrailéra aueune opinion le rendenn non les gifciples, mais les arbitres de la doctrine de l'Edifféctoures esc chofes, dis-je, font qu'on ne peut préque cirer

ameun fruit de la predication de la verité.

Ces difficultez, qui se rencontrent dans la conduite & dans la dispensation de la parole, luy faisoiene comparer un pasteur des ames à celui qui autoit à gouverne une be s'he composed de toutes fortes d'especes, qu'il saudroit toutes traiter disfirement s'& comme il avoit trop de piecé pour alterer & corrompre la parole de Dieu par une complatance humane; il et est elivoit v'oloniteres à se foundetter à la conduite des autres; se à apprendre d'eux ce qu'il croyoit ignorer, soit pour la doctrine, soit pour las mourts.

Beaucoup d'autres n'agissoient pas avec la mesme reserve, & il n'y avoit rien de si ordinaire que de voir des personnes entre-

Control Const

L'an de J.C. 361. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 351

prendre de conduire les autres avant que d'avoir focu se conduire eux meriaces, & considerer l'étare cecleshatique comme un p.s.a. métier pour subsilit r, ou une dignité dont ils n'avotent à rendre conce à personne. Mais notire Saint bien loin de la siliére entrainer par l'exemple des autres & par le torrent de la couture, 'metroit sa pière à hair & à pleuter ce deliocitre, puis (qu'il n'estoit p. sidela.a.) pas capable d'y remediers & la honte messine qu'il avoir de voir p.s.d. profairer cer état sacré, elboit une des raisons qui l'empelchièue. d'y entrer, asin que l'exemple de sa retenue consonnist la tennerité des autres, comme il tiet à l'égard de la parole.

Il eftoit encore arretté par l'amour extreme qu'il avoit pour orignes. La retraire & la folitude, furtour depuis qu'il en cut un peu joui, [lorfqu'il fe retria dans le l'our avec S. Baillej] de forre qu'il luy s. fembloit que le facerdoce l'eult arraché d'un port & d'un afyle facré, pour le jetter dans une mer de confinônc & ctrouble.

L'état où estoit alors l'Elise l'en eloignoit encore beaucoup. p.35.64. Je ne dis pas la persecution de Julien qui luy declaroit une guerre ouverte : car ce n'eltoit rien pour un Saint qui se moquoit des feux, des épées, des bestes sauvages, des precipices, & de tout ce qu'un tyran peut inventer de plus eruel; & qui trouvoit à tout cela un remede facile & avantageux dans la morr qu'il estoit prest d'endurer pour J. C. Mais il y avoit une autre guerre à la- 4. quelle il ne trouvoit point de remede, & qu'il avouoit surpasser passe. entierement ses forces. C'est celle que les Chrétiens se livroient p-33-354 à eux mesmes, tant par les diverses heresies qui les dechiroient, que par les diffentions particulieres qui se couvroient sous le pretexte de défendre la foy, & qui en effet n'avoient point d'aurres fources que l'ambirion & l'interest : ce qui éreignoit la cha- p-33.49 rité avec toutes les autres vertus rendoit nostre religion si me- + prisable qu'on s'en railloit ou vertement sur les theatres, & diffa- c. moit tellement le nom des Chrétiens 'qu'ils passoient pour estre AmmLaz-p. plus barbares & plus cruels les uns envers les autres que les 109. bestes les plus furieuses ne le sont aux hommes. Nostre Saint ne Naz or 1. p 13-41 pouvoit se resoudre à prendre part au gouvernement de l'Eglise au milieu d'une rempeste si dangereuse : & il ne trouvoit rien de plus favorable pour luy, que de se retirer hors de la mélée, & se eacher dans la retraite.



#### SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

ARTICLE XIX.

S. Gregoire est fait Prestre malgré luy, & se retire dans la solitude. REGOIRE Evesque de Nazianze n'ignoroit pas quels

vit.p. 9,b.c.

er.t.p.4.a.

6 B.p.I.2.

I estoient les sentimens de son fils: mais il ne voulur point y avoir égard : & foit pour le retenir auprés de luy par des chaines d'autant plus fortes qu'elles estoient plus spirituelles & plus faintes, foit pour [recompenser sa vertu]par le plus grand honneur qu'il luy puit faire, il le fir monter pat force au fecond degré de l'Eglife, c'est à dire à la prestrise. [Craignant apparemment qu'il ne s'echapast, il ne l'en avertit point auparavant, I puisqu'il fut surpris par cette ordination inopinée. Il paroist que # OT. 41. p. 673 C. le peuple de Nazianze eur part à la violence qu'on luy fir. Elie de Crete qui a commenté une partie de ses ouvrages, remarque que son pere le faisoit Prestre pour se decharger sur luy des fonctions de l'episcopat, dont son grand age le rendoit presque incapable, surrout de ce qui concerne l'instruction des catecumenes & le ministere de la parole; & c'est ce qui paroist par tout

or. 41.p.673.C. rn.p.1093.2. or.38 p.613 d 613 ab|Bal div.

feste; & Nicetas croit avec beaucoup d'apparence que ce sut à la feste de Noel, appellée aussi la Theophanie, dans laquelle on celebroit en mesme temps l'adoration de J. C. par les Mages, C 14. p. 611.c 611. comme on le voit par S. Gregoire mesme & par S. Basile, "Ainsi v. N s.J.C. ce fut le 25 de decembre en 361 ou 362, j'puisque la beste furieuse note 4. . qui est Julien, avoit alors declaré une guerre ouverte à l'i glise: Mais la suite de l'histoire de Saint Basile, qui fui aussi fait Prestre

le discours du Saint qu'on appelle son Apologetique. 'Il receut l'onction facrée en un mystere, c'est à dire en une

Naz.or.1. p.35.c n.p.179.cd. n.p.t.a.

un peu aprés luy, nous fait croire que ce fut en l'an 361.] 'On peut juger avec quelle peine nostre Saint se vit contraint de subir une charge dont il avoit toujours redouté la pesanteur. 'Aussi il parle de son ordination comme d'une ryrannie . & d'un coup de foudre dont la surprise luy sit perdre la retenue dans laquelle il avoit toujours vecu, & l'obligea de se retirer tout

CBT. T. p. 6.b. d of 5.p.4.2. 2 b car.r.p.6.c. CAT-1.P. 6.C.

d'un coup, sans que la consideration ni de la patrie, ni de ses amis, ni de ses proches, ni de son pere, ni de sa mere, fust capable or 41.p.673.cd de le retenir.'Il se retira en un mystere, c'est à dire apparemment à la feste des Lumieres, que l'on celebroit en l'honneur du bartesme de J. C, peu de jours aprés celle de sa naissance.

en.p.1093 a. for.39.p.614.b bjos.38.p.621.b. car.r.p.6.c.

'Ce fut dans le Pont qu'il se retira, pour y chercher le remede

L'andeJ.C 361.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, de sa plaie, & y adoucit sa douleur en la compagnie de son cher Basile, qui s'y tenoit encore caché dans l'ombre de la solitude, & prendre quelque temps pour y penser à ce qu'il avoit à faire, or . p. 15 a or. On pouvoit dire de luy en cette rencontre ce qu'il disoit luy 41 p.673.4. mesme un an apres d'une autre personne; ['qu'il estoit un excel- oc.11-p.195-196. lent pasteur, qui avoit receu le Saint Esprit avec l'onction du sacerdoce & de la perfection, à qui il avoit esté donné divers talens à faire profiter, à qui on avoit confié le soin du troupeau, quoique par des raisons spirituelles il refusalt d'en accepter la conduite : qu'il estoit une lampe qui se tenoit sous le boisseau, mais qui devoit bientost estre elevée sur le chandelier pour luire à toutes les ames qui composent l'Eglise de Dieu, & les éclairer dans leurs voies : qu'il consideroit encore les montagnes, les bois & les ruisfeaux, pour voir comment il falloit dresser des pieges aux loups ravisseurs des ames; mais qu'il prendroit la houlette dans son temps, & qu'avec le vray pasteur il feroit paistre son troupeau spirituel & raifonnable dans les pasturages toujours verds de la parole Dieu, & desaltereroit leur soif en leur faisant boire les eaux salutaires du S. Esprit.

"La fuire de S. Gregoire furpit d'aurant plus, qu'elle paroifioir en particular de la constitute de la funciona de la constitute de la funciona del funciona del funciona de la funciona del funciona

0.0000010000

ARTICLE XX.

Saint Gregoire revieut à Nazianze pour y commencer ses sonctions à Pasque.

[L'ORDINATION de S. Gregoire ne fut pas seulement semblable à celle de S. Augustun, par la violence qu'il leur Hist. Esci. Tom. IX, Y

Aug.rp.748.p. a parkius a Naz 0. 4 P 673 b 6 Naz car.a.p.6.

failut faire à tous deux, & par la mauvaise interpreration qu'on 36a. donna à leur humilité & à leurs latmes. La retraite que Saint Gregoire rechercha auffirost aprés, eut quelque raport l'à celle dont Saint Augustin demanda la permission à son Evesque; & la fette de Pasque termina l'une aussibien que l'autre. Car Saint

or. 1. p. 40.c d.

Gregoire ne put refifter aux conjurations que son pere luy fit de ne le pasabandonner en cetre extremité de sa vie, de crainte de faire changer fon affection extreme en une malediction, [ qui pouvoit sembler assez juste : 1'& cette consideration estoit d'autant plus pressante pour luy, qu'il se croyoit obligé sur toutes choses a prendre le soin dont la vieillesse de son pere & de sa mere avoit besoin.'Il en fut encore presse par les sollicitations des hap. 40.b c|or.z.p. bitans de Nazianze, qui fouhattoient beaucoup d'entendre la ror. 41 p. 675 a. parole de Dieu de sa bouche, & par l'amour qu'il avoit luy mes-

dor.1.p.40.b c. P.41.2|43.b C. P-443b.

me pout eux. 'Mais la plus forte raison qui surmonta sa resistance, fut la crainte de tomber dans le crime & dans le chastiment de ceux qui desobeillent.'Il considera les menaces tertibles que Dieu leur fait dans ses Ecritures, aussibien qu'à ceux qui s'engagent fans difficulté & fans crainte dans un emploi si relevé : & aprés avoir longtemps balancé en luy mesme ces deux disserens perils, il crut que comme il n'avoit pas dû desiter le sacerdoce, il ne devoit pas aussi y renoncer aprés en avoir esté chatgé malgré luy.'Il ne voyoit rien qui pust l'excuser, s'il refusoit d'obeir, sans en avoir une raison suffisante; mais il crut que si par le desir d'obeir il s'engageoit à quelque chose audessus de ses forces, sa faute pourtoit estre excuses par la loy de l'obeissance, & que

P. 43.C. c.d. P 44-2.

> Dieu en qui il mettoit toute son esperance, suppléeroit à sa foibleffe.

'Il fit une serieuse reflexion sur l'histoire de Jonas sachant que ce n'est pas une histoire agreable pour divertir nostre cutiosité, mais l'exemple de ce que nous devons faire dans des occasions femblables: '& fe l'appliquant à foy mesme, il jugea que comme il avoit imiré ce Prophere dans sa fuite, il devoit aussi l'imiter dans la soumission qu'il rendit enfin aux ordres de Dieu. Ainsi prenant les preceptes de Dieu pour ses conseillers & pour les regles de sa vie, il s'adoucit peu à peu, & se resolut enfin entieremeift à s'humilier fous la main de Dieu, & à se soumettre à la chatge qu'on luy avoit imposée,

P 43.a.b. p.44 d.

p.41.2.b.

"Il tetoutna donc à Pasque à Nazianze, pour y louer Dieu dans la dignité & dans la compagnie des Ptestres, De sotte

o-.41.p 673.b.d COT.1 P.45.4.

L'andel C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 355 361.

l'avoir fait.

qu'il ne fut hors de Nazianze que depuis le sixieme de janvier jusques au 31 de mars, auquel Pasque tomboit en l'an 36a, selon Bucherius. Auffi il dit que sa retraite fut tres courte, & qu'elle 1. dura seulement autant qu'il falloir pour penser à luy, & pour sou- p.44.d|car.p.p. lager un peu sa douleur, & il qualifie son absence du nom de re-" 40. tardement & de lenteur s'quoique ce temps euft paru long à ceux ot. 1.p. 673.c qui souhaitoient son retour. Cependant quelques raisons qu'il eust eues de quitter alors sa solitude ,]'il témoigne se repentir de entre se

'Estant revenu, il fit un discours au peuple à la persuasion de car. t.n.p.t.b. diverses personnes, intitulé sur la feste de Pasque & sur son re-vot.41.0.p.416.4. tardement: [C'est la quarante-unieme de ses harangues, quoique felon l'ordre du temps ce doive eftre la premiere. I'll la com- ot. 41 p. 673.b.c. mence par une exhortation qu'il se fait & à luy mesme & au peuple, de se pardonner tous les sujets qu'ils avoient de se plaindre les uns des autres ; ce qu'il applique à sa prestrife. Il passe ensuite \$674. à la folennité, & exhorte les Fideles à fe donner à J.C. qui s'eftoir donné pour eux s'd'où il prend occasion de revenir à son sacer- p.674.d. doce, & au present que son pere leur faisoit en fa personne, qu'il leur donnoit pour eftre leur pasteur avec luy, ne pouvant leur p. 675.z. rien donner qui luy fult plus cher. Il les exhorte à suivre son beaffection par leur obeillance, Il leur promet que dans ses discours ab. il ne cherchera point à flater leuts oreilles, mais à graver dans leurs cœurs les preceptes du Saint Esprie; & pour les assurer qu'ils e.d. n'apprendront point de luy aucune nouvelle doctrine, il declare que la veritable foy est celle qui nous apprend que le Pere, le Fils, & le Saint Esprit, n'ont qu'une seule divinité & une seule puisfance, L'Abbé Dorothée cire quelques paroles de cette homelie. Dor lie p 81% qu'on avoit ce semble chantées le jour de Pasque, & fait un discours pour les expliquer à fes disciples. Il fair la mesme chose sur 1.13,p.862.d.

un autre endroit du mesme Saint, que l'on avoit aussi chanté en une feste, où les Martyrs sont appellez des victimes vivantes & des holocaustes raifonnables.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXI.

Saint Gregoire prononce un fecond discours sur son ordination , & compose fon Ajologetique : S. Bafile eft auffi fait Prestre.

CAINT Gregoire out dans certe feste meine un sujet d'afflic. Na or un est. Otion. Car quelques unes des brebis de son troupeau, pour pres ablista.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. qui il avoit le plus d'affection, qui l'avoienr eux mesmes artaché 361-P. 17.b. p. 46.2.b.c. à la fainre table, en contribuant à fon ordination; qui l'avoient mesine arraché par leurs sollicitations de sa chere solitude, qui

par confequent devoient estre les premiers à le confoler dans la violence qu'il souffroit, à luy donner la main & à le rassurer dans la ctainte qu'il devoit avoir au commencement de ses fonctions;

& qui quand il eust esté un étranger, devoient, selon l'ordre de p. 47 b.c. l'Eglife, le mener à l'affemblée, & y affifter avec luy ; ces perfonnes, dis-ie, fe trouverent alors absentes, l'une d'un costé, l'autre p. 46.b. de l'aurre, comme s'ils eussenr deja esté las de luy, & ne se fussent a p. 47.3. » pas fort mis en peine ni de luy ni de son pere. Cela le toucha p.46.c 47.2 d'autant plus sensiblement qu'il les aimoit davantage, & qu'un

fi mauvais commencement ne luy donnoit pas lieu de rien espep. 47.C. rer d'eux à l'avenir. Il pensa pour ce sujet laisser ce qu'il avoit resolu de dire au peuple le jour de Pasque, pour faire une invective contre eux.] 'Mais lorsqu'ils furent revenus, il leur en fir en p.46.47.48. presence de son pere & de rout le peuple une reprimende assez forte, & neanmoins pleine de tendresse; qui fait la premiere partie

de'fa seconde harangue. Le reste de son discours est employé à relever le bonheur de

fon pere, qui avoit un troupeau si considerable dans son petit nombre par la pureté de sa foy, à demander au peuple le respect & l'affection qu'ils devoient à sa charge, & à son affection pour cd|49. cux, & à les exhorrer de conserver avec soin la foy qu'ils avoient receue; en telle forre neanmoins qu'ils missent leur piere à se taire & à enrendre parler de Dieu, plutost qu'à en parler souvent

eux mefmes; & qu'ils s'appliquassenr surtout aux bonnes œuvres, dont la prarique leur artireroit la lumiere du S. Esprit.

'Le discours qu'il prononça le jour de Pasque à son retour, sut selon Elie de Crete, comme le preambule d'un autre discours plus ample, qu'il composa ensuite à loisir, & que l'on a appellé fon grand Apologerique, parcequ'il y fair l'apologie de fa conduite, & rend raison tant de ce qu'il avoir fui le sacerdoce, & s'estoit retiré après l'avoir receu, que de ce qu'il estoit revenu or.1 p.z.b. ensuite pour exercer cette charge. Ce qui l'engagea à le faire,

fur que Dieu l'ayant rendu considerable parmi les Chrériens, il se croyoit obligé d'empescher que personne ne se scandalizast à fon égard, & de guerir ceux qui pouvoient l'avoir esté. Car il regardoit comme un grand bonheur de pouvoir evirer, autant qu'il est possible & selon la raison, de choquer le peuple ou par

p. 45. 3 a p. 13. 6. des faures réelles, ou par des soupçons mesme mal fondez: Il sit

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 362. ce discours pour estre prononcé devant son pere & toute l'Eglise de Nazianze, & peutestre selon Elie de Crete, devant divers

Everques de la province.

Julien.

'L'importance du sujet qui y est traité, l'a fair mettre à la teste ot. 10,34. de rous les ouvrages de noître Saint. [Car c'est dans cette excellente piece qu'on trouve une grande partie des regles pures & saintes que la tradition nous a marquées pour entret selon Dieu dans l'état ecclesiastique.] On en trouve divers endroits citez par Aug.in Jul.l. c. S. Augustin qui s'en sert pour reprimer le vain orgueil de l'here- 3. p. 378 r.b.clop. fie Pelagienne, par Facundus, par S. Eufoge d'Alexandrie; & 277.1.d par Leonce de Byzance. 4S. Augustin a cité par trois fois ce qu'il «Facl 11.c. 8 p. dit du combat de l'esprit contre la chair & les passions, que cet 6 Phot.c. 130. P.

homme de Dieu, dit-il, nous met devant les yeux d'une maniere \$17.6 si vive, que quiconque estentré dans ce combat, se voit dans ses Eli.p. 975 b.

paroles comme dans un miroir. [La mefine violence que Saint Gregoite avoit foufferte à Nazianze au commencement de l'an 362, fut faite dans Cesarce à Saint Basile sur la fin de la mesme année. Il s'en plaignit à Saint Gregoire, qui luy récrivit en peu de mots une fort belle lettre, v S.Basile que nous raportons autrepart. S. Basile fut fait Prestre par l'Archevesque Eusebe, \*la promotion duquel donna sujet au pere de noître Saint de faire paroiftre sa sagesse & sa generosité inflexible, qui maintint la paix dans la Cappadoce malgre la fureur de

#### ARTICLE XXII.

Cesaire soutient sa foy contre les attaques de Julien, & quitte sa Cour.

TOUS ne parlons point ici de la persecution que Julien fit cetre année à toute l'Eglise, parceque nous en avons fait un titre particulier & nous nous contenterons de remarquet la part qu'y eut S. Gregoire ou par luy mefine, ou par ceux qui luy estoient les plus proches. Julien la commença par les officiers de la Cour, dont il cassa un fort grand nombre, autant en haine de la religion Chrétienne qu'ils professoient, que de Constance qu'ils avoient servi, dont il estoit encore plus l'ennemi que le cousin & le successeur. Ce retranchement d'officiers regardoit particulierement Cesaire frere de nostre Saint, puliqu'il estoit medecin de l'Empereur. Il paroist que Julien le voulur conserver & que Cefaire confentit de demeurer avec luy. Tout le Nazente

d Aug op.imp.

& des facrileges dont elle efloir piene.

Saint Gregoire fon free qui n'avoir point d'autre but que le fervice de Dieu, en avoir la honte, le tegret, & la douleur la plus fensible qu'on se puille imaginer; outre la trainte faue cet engagement le filt tomber d'aus métae noce plus funelle, & judque dans l'apoltafie, l'Son pere avoir peine à lupporter la vie, tant il s'estionit touché d'a douleur; & S. Gregoire ton fils ne trouvoire point d'autre moyen pour le confolet, que de luy répondre de la fermeté de Cefaire dans la foy, & de luy faire elpeter qu'il quite terroir bienott un lieu où ils le voyoient rous deux avec cant de

teroit bientoll un lieu ou lis le voyoient rous deux avec ana, de peine. Sa fainte mere ne favoit encorerien de fon étas. & l'on se fervoit de mille inventions pour le luy cachet, parcequi on savoit en qu'elle féroit inconsolable à cette nouvelle, tant pour la foibeles & l'impatience de son fexe, que pour le zele qu'elle avoir pour la trèche de l'avoir pour la reiche.

pour la piece.

#. 280 a.b.

£d.

F.168.a.

'S. Gregoire refolut donc de faire un effort pour fauver l'ame de fon frere, & luy écrivir une lettreexcellente, qui meriterois bien d'eftre raportée toute entières, pour le conjucre d'abandonner toutes les efferances du fiele, & ne pas mettre fon falur en danger pour des choftes auffi vaines que le font la puiffince, la gloire & les richeffes de la terre. I'llay représente ce que te monde difuit de luy, l'affichion qu'il cautoit à framille 'qu'il trouveroit chez fon pere tout e e qu'un homme faige & moderé pouvoit déficire, que s'il cligrchoit un temps pour le retirer J& s'établir d'ans une piete foil de, Jil n'en trouveroit painais de plus s'établir d'ans une piete foil de, Jil n'en trouveroit painais de plus d'avorable.' Il finit en luy declarant que s'il pretend conferver à la Cour la pureté de fa foy, il doit le refoudre à ytenir le trang le plus bas & le plus indigne de luy, ou que s'il yeur faire fa fortune, il ne peut eviter d'y recevoir des bleffures mortelles, & d'eftre moirci par la famée de l'ilodatrie, just in échte pas bruté par ce feu

facrilege.

[Cala le trouva veritables] & Cefaire se vir bientost engaged dance combar: [mais par l'affithace de la grace i len fostir victo, etc., [Saire et al., [Sair

The teath Google

L'andeJ.Q

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 359

qui fit dire tout haut à Julien cette parole, qui fur remarquée de "tout le monde : Heureux perc[d'avoir de li genereux enfans, ] "mais malheureux enfans[de perdre leur fottune par leur obstination.]

"Il difoit cela de Cesaire & de Saint Gregoire qu'il joignoit à son a frère, parcequ'il avoit assez connu à Athenes l'immobilité de sa foy, aussibien que son erudition prosonde: D'où vient qu'il le orappea, a consideroit, & voisoit que les autres se consideratient comme un

homme entierement opposé & ennemi de ses desseins.

"Il difoi la mefine chofe de S. Baffie ; & il leur faifoit pour ce 4. 
fujerà tous deux de grandes menaces, qui no fervoient qu'à les 
relever. & à animer davantage leur pieté. Il leur faifoit neanmoins l'honneur de les referver pour les derniers, afin de les interparte 
moins l'honneur de les referver pour les derniers, afin de les interparte 
moins l'anneur de les referver pour les derniers, afin de les interparte 
moins l'anneur l'anneur l'anneur le leur de l'anneur l'anneur 
moins l'anneur l'anneur l'anneur l'anneur l'anneur l'anneur 
mais ce Saine s'en citoit moqué, [Que s'il en ufa de mefine à l'àmais ce Saine s'en citoit moqué, [Que s'il en ufa de mefine à l'àmais de S. Gregorier, [len receut lans doute une réponfe aufli genereufe & aufi forte,] ("Car on voix avec quel mepristi parle de Nament-p-31-d
de l'an 36-3,] c'elt à dire durant la plus grande ardeur de la perfecution. Ce n'eltoit done pas fans fujer que Julien le joignoit à Cefaire, dans l'equel il trouvoit une fi fainte & s'i vigoureuse resistance à ses volontez.

Il ne voulut pas neanmoins condanner Cefaire, parecqu'il cult «перейна» de le luy une perfonne fi capable si habile si d'avoir auprés de luy une perfonne fi capable si habile si il le remit à lune feconde audience, qu'il differoit à caule qu'il choir occupé à le preparer à la guerre de Perfe; le Cefaire he fuivant la loy de l'Evangile, qui nous défend de nous expoler de nous mennes au danger, sevint chez fon pere, glorieux d'eltre obligé de le bannir volonatiement de la Cour, de heuveux de remporter letriomphe fans avoir repandu de fang, 'Il y demeura e jurques à la mort de Julien.

#### ARTICLE XXIII.

Gregoire le pere restit le à un officier de Julien : S. Gregoire fait deux discours contre ce prince : De Candidien.

ULIEN cet ennemi de l'Eglife, qui la haïffoit en routes manicres, voulut luy rayir non feulement les richesses interieures 360 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. S'andelic, de sa pieté & de sa foy, mais encore les exterieures, parcequ'il 364.

de la piece & de la toy, mais elicore les exercieures, parcequi un efloir avar acuilliblen qu'inpie. Ce fut ce femble pour luy obeir dins cettre pallion, ou pour quelque autre dessein encore plus cruel, l'que le Gouverneut de la Cappadoce après avoir estle en beaucoup d'autres lieux, vint à Nazianze avec des archers, comne pour s'emparer deseglières, din onstre saint, ou pour les ruiner. Lezele du s'aint vieillard Gregoire s'alluma à cette nouvelle, le Gouverneur qui en connoissor la viguer up dar luy mefine, ou par le raport des autres, abandonna io entreprife, & se se foumit prometement à luy, depeu d'en estre maltraite de la comment.

L'AN DE JESUS CHRIST 464.

[Cc Gouverneur à ennemi de l'Égilée eft énsé doute different de Candidien ,] qu' on voit avoit aulli efté Gouverneur de Cappadoce fous Julien , [mais peuteftre en l'am \$63, après celui dont nous venons de parter.] Car quoique Candidien full aulli payen , neamonis il n'abufa point du malheur, du temps & de l'inclinationadu Prince pour maltraiter les Chréciens. Il le conduifit au contraire avec beaucoup de douceur , ne donnar na temps & à la mauvaife volonté de Julien pour les Chréciens, que ce qu'il ne pouvoir luy refuirer, se durelle exichant de fuivre les regles de requiré & de la jultice. [C'eft ce qui nous fait croire qu'il gouvernoit en l'an pês, plutoft qu'en l'année precedente, où la Cappado en fouffrir pas moins de la perfecution que toutes les autres

'Ses affaires ne l'empescherent pas d'écrire à ses amis , pour

provinces.]

Naz.of 19 p.

p.\$21,a.b.

leur témoigner son affection, & les prier de se venir rendre auprés de luy, Il baroift qu'il en usa ainsi à l'égard de Saint Gregoire de Nazianze, qu'il connoissoit soit à cause du pays, scar il estoit de Cappadoce,)[foit qu'ils eussent étudié ensemble:] puisque Candidien faifoit profession d'eloquence & de poesse. Le Saint se crut obligé de luy répondre par sa lettre 194, où il fait son . eloge; & ce qu'il releve le plus, c'est la maniere dont il se conduisoit envers les Chrétiens. [ Il la finit par ces paroles dignes d'un Saint qui ne connoissoit plus que J. C. crucific. I Je ne vous » fouhaite point, dit-il, une augmentation d'honneurs & de di- « gnitez qui ne pourroient pas augmenter voltre vertu. Je ne vous « fouhaite qu'une chofe, mais une grande chofe, que vous puissiez « un jour estre avec nous & avec Dieu, estre du nombre des persecutez & non de celui des persecuteurs : c'est le moyen de vous = procurer un bonheur sans fin : car tout le reste passe avec le «Nor» 7. temps,

Dien

s reux qu'efloit Julien. Les payens rafeherent de se consoler de sa mort par les vains eloges qu'ils luy donnerent. Mais si Libanius employa son eloquence à orner de fausses couleurs les vertus apparentes de cer adorateur des demons, Dieu suscita contre luy l'esprit de S. Gregoire, qui dans la chaleur que luy donnois la grace encore toute nouvelle de son sacretoce, anima tout ce qu'il avoit d'ésprit & d'eloquence, pour representer à la posterité par des couleurs aussi vives que naturelles, le veritable portrait de ce monitre d'impiete'; J'atin que l'horreur de se roimes, «14,334.» & la crainte des chastimens dont ils avoient esté suivis, empet-

chassent les autres de tomber dans le mesme precipice.

"Nous avons encore, comme il fe l'effoir promis, les deux ex. p. 1944 cellentes pieces qu'il composí fui re (fujer auffichégarpés la mort de Julien, Comme il y parle au nom de Saint Basile auffibien qu'au p. 1935 ce fien, on a quelque lieu de croire qu'il avoit donné part dans ce Bars 94.3 4-travail à cet ami qui effoir un autre luy mefine: [Ce qui est d'autre plus probable, que nous les vertons bientost unis de demeure auffibien que d'esprit dans la foliude du Pont. [Ces deux Nazzor 3, p. 15. pieces semblent avoir ellé faires pour eltre prononcées devant la dispués de la propie. "Neamonis le Saint di tuy messime que d'unta la dispués de la propie." Neamonis le Saint di tuy messime que d'unta la dispués de la propie de l'action pas encore finie los fugil s'alla plus les fis, jui demeura dans le silence, s'em prononça aucon disfours.

lesfi:,)il demeura dans le ilience, & ne prononça aucun difcours.
[Elles ne finitien pas en effer par la glorification qui termine ordinairement celles que l'on faifoir devant le peuple:] & le ne depaide commencement de la feconde eff plus ropre pour une feconde partie d'un livre, que pour une harangue publique. S. Ferome les Hiera illeurappelle un livre contre Juliena Sociate circ un endroit du feperior de l'auconde de l'auconde de l'auconde diffication de l'auconde diffication sont els payens, ainfi qu'il l'appelle. Le Prefit seal, ser publication de l'auconde diffication de l'auconde de l'aucond

grande connoissance que le Saint avoit de toutes les sciences; sa methode pour l'arangement des choses, & son eloquence admirable.

La premiere partie de cet ouvrâge est pour faire voir la ma- «- 4-p-10-p-nalignité de Julien dans la persecution qu'il avoit suscitée contre
l'Egilie; à la seconde pour represente les justes chassimens
dont Dieu, qui spair quand il luy plaist finir par sa misfericorde
les maux de se serviteurs, & venger par la honte & par les supplices l'infolence de sesonnemis, avoit puni celle de cet apostat.

S. Gregoire crut estre obligé de reconnoitire en cette maniere «- » p sa estpala grace que Dieu faisoi à l'Egilié de la devirrer de la persecu. \* ha-

Hijt. Eccl. Tom. IX.

362 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'andel.c.
tion: & aprés tout il n'y avoit rien de plus juste, que de voir Julien

363.

puni par l'eloquence messine dont il avoit interdit l'étude aux

Chrétiens, & dont il faisoit vaniré.

P 51.2.

[Car nostre Saint estoit bien eloigné d'agir en cela par aucun mouvement de vengeance,] ou pour insuiter au malheur de son ennemi. Au contraire en mesme temps qu'il chante des canti-

ennems. Au contraire en melme temps qu'il chante des cantises d'actions de grace, & qu'il loue Dieu d'avoir delivré l'Egife

p\*\*bbelot.\* P

de la main de fes ennemis, il verfe des larmes fur la perte de l'ame
dece prince malheureux, & de ceux qu'il entrainoit avec luy
dans la dannation: [Mais il eftoit fi peu fuite prible de vengeance,
que la douceur qu'il exerça envers les Artens fous le regne de
Theodofe, & qu'il prefchoit continuellementa up euple de Contantinople, fut une des principales caufes de la perfectution qu'il
fouffit alors.

Il conclud mesine ses invectives contre Julien par cette excelor 4 7.130.131. Iente exhortation qu'il fait sur ce sujet à tous les Chrétiens : ] On ... est tellement porté à rendre le mal pour le mal lorsqu'on en a le « pouvoir, & surtout quand on a un juste sujet de se plaindre des " traitemens qu'on a soufferts, qu'il n'y a pas d'apparence qu'on se " laisse persuader par un discours qui interdit la vengeance. Ainsi « je ne doute point que beaucoup de personnes ne seront pas fort " disposées à entendre ce que je vas dire, quoique ce soient des « choses qui meritent d'estre ecoutées & receues avec docilité. Si « le temps nous est favorable, n'en abusons pas pour satisfaire nos « passions. Que la facilité de nous venger ne nous fasse point oublier les devoirs de la moderation & de la douceur. Ne faisons " paroiftreni aigreur ni amertume à l'égard de ceux qui nous ont « outragez, pour ne pas tomber nous mesmes dans les desauts que " nous avons condannez dans les autres. Au contraire maintenant que nous fommes delivrez des rigueurs & de la dureté de " nos ennemis, profitons de ce changement pour detester plus « que jamais tout ce qui pourroit ressentir la vengeance. Pour peù " que nous ayons de moderation, nous nous croirons trop vengez " de voir ceux qui nous ont tourmentez, livrez aux reproches de " leur conseience, & saisis de crainte dans l'attente des peines " qu'ils meritent. La crainte d'une punition que l'on se croit pres " d'endurer, est aussi sensible que la punition mesme : & peutestre " en est-on plus accablé que si on souffroit les maux mesmes que " l'on apprehende. Eloignons donc de nostre esprit la pensee de " leur rendre les mesmes traitemens que nous en avons receus. Qu'il ne soit pas dit que nous les punissions d'une maniere dis-

\* proportionnée à leurs crimes: Et puisque nous ne pouvons leur " faire fouffrir toutes les peines qu'ils meritent, remettons les leut " toutes. Elevons nous ainsi audessus de ceux qui nous ont tant " maltraitez. Ils ont fait voir par leur conduite ce que les demons "leur enseignent, Faisons voir dans la nostre ce que nous appre-"nons de I.C. Il s'est acquis par ses souffrances la gloire dont il " jouit, Mais il a surtout triomphé de ses ennemis en ne leur fai-" fant pas fentir la force de sa puissance. Erendons par nostre ele-" mence le mystere de sa misericorde. Donnons luy cette marque " de nostre reconnoissance : & menageons pour cet effet l'occation » qui se presente. Surmontons par nostre douceur ceux qui nous "opprimoient par leur dureté. C'est ce que nous devons à cette "bonté avec laquelle Dieu nous pardonne nos fautes. C'est ce " qu'il nous oblige de faire lorsqu'il nous declare qu'il nous trai-" tera comme nous autons traité les autres. Si nous ne nous ren-" dons pas encore à ces confiderations, reservons au moins au ju-" gement de Dieu le chastiment de ceux qui nous ont offensez. "Ne diminuons point par nostre propre vengeance la punition " qui les attend. Ne pensons point à faire confiquer leurs biens, » Ne les entrainons point aux tribunaux des juges, Ne les arra-" chons point de la maison de leurs peres. Ne leur faisons point " fouffeir les fouets & les autres tourmens qu'ils nous ont fait en-" durer. Rendons les mesme, si cela se peut, plus doux & plus hu-" mains par nostre exemple. Si on a maltraité le fils, ou le pere. » ou l'epouse de quelqu'un d'entre nous, ou nostre parent, ou " nostre ami, ou quelque personne qui nous soit chere, craignons " de leur faire perdre le fruit de leurs souffrances. Persuadons leur » au contraire de supporter constamment ce qu'ils'ont souffert. " C'est le service le plus grand & le plus important que nous leur » puissions rendre.

A cet avis, il en joint un autre non moins important, qui est p.128.d. de profiter du chastiment qu'ils venoient de ressentir, en corrigeant les defauts qui avoient attiré la persecution; de faire voir 4129. par la sainteté de leur vie, que Dieu ne les avoit pas abandonnez. à leurs ennemis comme des criminels, mais les avoit cotrigez comme ses enfans; de n'estre pas pires dans le cemps de la paix P. 119. 116. qu'ils n'avoient esté durant la guerre, en se relaschant peu à peu. en perdant l'humilité, la moderation, & la confiance en Dieu feul qu'ils avoient fait paroittre alors, & en retombant dans leurs anciennes fautes; & de témoigner leur joie en faifant d'une de mmaniere toute spirituelle ce que les autres sont d'une maniere

364 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, L'andel.C. corporelle & exterieure, qui n'eft propre qu'à des payens.
[Nous parlerons"autrepart do la maniere trop avantageuse dont Note it itraite Constance dans cet ouvrage.]

## 

ARTICLE XXIV.

Saint Gregoire feretire dans le Pont avec S. Bafile; revient à NaZianze où il reunit les moines avec son pere.

[ ] Endant que le corps de l'Eglise jouissoit de la paix que la mort de Julien & le regne de Jovien son successeur luy avoient acquise, le diable qui ne peut la laisser en repos, tascha de decharger sa rage sur un de ceux qui en estoient les principaux membres; je veux dire fur Saint Bafile, avec lequel nostre Saint estoit trop uni pour ne pas prendre part à tout ce qui le regardoit. L'Archevesque Eusebe qui venoit d'elever ce Saint au facerdoce, conceut contre luy une jalousse aussi honteuse pour luy qu'elle elloit injuste. Le mauvais traitement qu'il faisoit à Bafile, irrita contre cet Evefque tout ce qu'il avoit de plus faint dans Cefarée, ]'& mesme quelques Evesques d'Occident qui s'y trouvoient alors | & cette Eglife estoit pres de se voir dechirée par un schisme dangereux, si la sagesse de S. Basile ne luy eust fait fuivre le confeil que luy donna Saint Gregoire de se retirer dans le Pont, fur la fin de l'an 363. [Saint Gregoire s'y retira luy mesme avec luy & S. Basile fut ravi d'y trouver la compagnie de ce vase d'election, comme il l'appelle, de ce puits profonds de la fagesse divine, de cette bouche de J. C. Ils y travaillerent peutestre ensemble, ainsi que nous avons dit, sur les invectives contre

Julien. Mais il n'y a pas d'apparence qu'ils aient pu jouir autant qu'ils fouhaitoient, de la joie qu'ils avoient de vivre l'un avec l'autre dans la folitude. L'étoque Gregoire avoit trop de befoin du (cours de fon fils, pour le laiffet longemens hoss de chez luy, ecomme nostre Saint ne parle point de cette retraite dans le poeme de sa vie, c'elt une assez grande marque qu'elle dura peu de l'avie, c'elt une assez grande marque qu'elle dura peu de l'avie, c'elt une assez grande marque qu'elle dura peu de l'avie, c'elt une assez grande marque qu'elle dura peu de l'avie, c'elt une assez grande marque qu'elle dura peu l'avie de l'av

L'AN DE JESUS CHRIST 364.

L'une des premieres chofes que le Saint fit aprés son retour à Nazianze, fut, autant que nouse npouvons juger, la reconciliation des moines, qui s'estoient separez de la communion de son pere, sur le sujet de la signature du formulaire de Rimini. Nous ne devons pas diffèrer d'avantage cette réunion a J'puisqu'elle se

Naz er. se.p. 336.437.

P-337 b.

Baflep.141.1.3. p.153.c.

Naz.or.19.9.

L'ande J C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 364.

fit avant celles de toutes les autres Eglises divisées pour le mesme fujet, & que S. Gregoire femble dire que ce schisme avoit peu or il past bl duré: ["Nous ne pouvons pas aussi la mettre plustost, puisqu'elle 158.4.

n'estoit pas encore faite lorsque le Saint ecrivoit contre Julien.]

L'Evefque Gregoire contribua autant qu'il put à cette reu- or 19 p. 197 e. d. nion de son Eglise par ses exhortations, par ses prietes, & par sa or ne paoque douceur. Il demandoit nuit & jour [ à Dieu ] cette unique grace avant que de finir fa longue vie : mais fon fils qui estoit le compa- or.19 p.197.d. gnon & l'associé de toutes ses bonnes œuvres, eut la principale part dans celle-ci. Cette division luy estoit si sensible qu'elle l'em- or mp 190 cd peschoit mesme de parler. Tous les jours & toutes les nuits luy page. estoient un renouvellement de douleur; & tous les exercices de pieté luy estoient un surcroist d'affliction, parcequ'ils luy remettoient devant les yeux la separation de ses freres qui pratiquoient si excellemment les mesines choses. Comme la compagnie de ces d. personnes faisoit auparavant toute sa consolation & sa joie, aussi leur separation luy estoit un sujet continuel d'affliction & d'abatement.

'Il témoignoit sa douleur par son silence : il en demandoit la vitparab fin à Dieu par ses prieres & par ses veilles ; & il movenna enfin cette paix en portant son pere par ses remontrances, selon l'auteur de sa vie, à demander pardon de sa faute, & à faire une confession claire & nette de la veritable foy; & ainsi la deference que son pere mesme & tout le peuple avoient pour luy, fit finir cette division dangereuse. Les moines & ceux qui les avoient or. 12. 137. b.c. fuivis, quitterent tous les foupçons qu'ils avoient conceus contre d. leur Evesque à cause de la signature; & quoiqu'ils ne pussent approuver les termes qu'il avoit fignez pat simplicité, ils teconnurent neanmoins que sa foy estoit tout à fait pure & sincere : ce qui fut d'autant plus facile, que dans la chaleur mesme de la dispute, les uns & les autres avoient quelquefois avoué qu'ils estoient tous dans une mesme croyance & dans les mesmes sentimens. 'Ainsi la pureté de sa foy & le respect de sa personne sit rentter ot.19.P.197.4. dans sa communion ceux qui s'en estoient separez.

'De sa part non seulement il les y admit avec joie, mais il re- n.p.asz d 635.24 ceut aussi les Prestres que ces personnes separées s'estoient fait b ordonner par d'autres Evefques: & nostre Saint en parle en ces briss, pietd. » termes: J'avois, dit-il, perdu un grain, & j'ay tecucilli un épi: Je

» pleurois des brebis, & j'ay acquis des pasteurs. Nous avons receu p. 197 46.

« de grand cœur les chefs qu'on avoit donnez à cette porsion se-

parée pour la maintenir dans la pieté, qu'on avoit établis pour

366 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'accidence de la control la vraice foy qui parciofici en danger. Nous ne les avons "staps fuis comme des ennemis, mais nous les avons embraffez e comme nos freers. S'ils ont un peu difqué fur l'heritage de e noître pere commun, c'eftoit avec les fentimens & la moderation «de veritables firers, & non pas avec de mauvais defficins. Nous e n'avons pun ilouer leur division, nine pas approuver leur zele : «cari l'aut mieux eftre divisica pour la pieté, que d'eftre unis pour el evicc. C'el tainif que nous avons tourné à noître avantage leur réparation passage leur departement de l'entre de la control de l'accidence nous. Prevenurs par le Saint Epirt nous avons vous ont fait contre nous. Prevenurs par le Saint Epirt nous avons vous mains étrangers avoient déja ordonnez. Anin au lieu que l'ordi- nation doit suivre l'election, l'election a suivi i ci l'ordination.' Il emble que le plus considerable d'entre eux e fuit retrie dans les

deserts pour ne pas exercer les fonctions du sacer doce : [Car je ne voy aucune apparence de raporter à Saint Basile ce qui est dit de

P.195.196.

celui là.]

'On souhaita de nostre Saint qu'il sist un discours public à la solonnié de cette réunion; & il n'eut pas de poine à l'accorder.

'C'eftost neanmoins une chofe qu'il n'avoir encore accordée à perfonne. La douleur de voir fon Eglié dechtier par un fichiéme, l'avoir, dir-il, fait demeurer jusques alors dans le filence i l'hormis les inftructions neceffaires que les fonctions de son facerdoce demandoient de luty. J'Nous avons encore le difficours qu'il fit alors sur fur facunion, où après avoir représente la douleur que ce s'ehife me lya avoir causée, il dit que dans la joie que son extinction luy donnoir, il n'a rien de plus considerable à offirir à Dieu pour reconnoiflance que fa voix & fa parole l'Il remerce Dieu au non me toure son est personne de la voir violé cette pais qui efloit l'honneur de Nazianez, & exhortectour le monde à la conserver par une longue deduction des biens qu'apporte l'union, & des maux que la division a accouranté de aux et dont il une denne maux que la division a accouranté de aux (quot il union, & des maux que la division a accouranté de aux (quot il union, & des maux que la division a accouranté de aux (quot il union, & des maux que la division a accouranté de aux (quot il union).

P.196..

p.104

particulicement les luifs pour exemple. Il congratule son pere de ce qu'il voyoit tous ses enfans réunis sous ses ailes autour de l'autel; & finit par une courte profeillon de foy.

[Mais ce qu'on peut remarquer principalement dans cette piece, c'ét la maniere dont ce faint Docteur veur que l'on se

...

conduise dans les disputes qui arrivent dans l'Eglise: l'endroit est rropaimportant & trop beau pour ne le pas mettre ici tout entier. | Qu'on ne s'imagine pas, dit-il, que je veuille qu'on aime...

---

p.203.

SAINT GREGOIRE DE NAZANZE. 367 L'an del.C. . & qu'on embrasse toute paix. Je sçay qu'il y a des conrestations » bonnes & innocentes, & des unions tres pernicieuses. Je n'ap-» prouve de paix que celle qui est bonne, qui se fait pour le bien. \* & qui nous unit à Dieu. Et pour m'expliquer en deux mots, je » dis qu'il ne faut estre ni trop mou ni trop ardent. La legereté ne « doit pas nous attacher indifferemment à tous, ni la fierté nous » separer de tout le monde. L'un & l'autre de ces caracteres est « egalement dangeteux & contraire à la focieté. Mais quand l'im-» pieté se montre tout ouvertement, nous devons alors ne crain-. dre ni le fet ni le feu, ne considerer ni les temps ni les puissances, - & nous exposer à toures sortes de dangers, plutost que de pren-» dre la moindre part au mauvais levain, & de nous foumetrre à » ceux qui en sont infectez. Nous n'avons rien tant à craindre que de craindre quelque chose plus que Dieu, & d'abandonner - comme des perfides la doctrine de la foy & de la verité, nous » qui fommes les ferviteurs de la verite. Mais lorsque ce n'est qu'un · fimple foupçon qui nous inquiere, & que noître crainte n'est · fondée fur aucune preuve certaine, au lieu de rien precipiter, il " faut user de beaucoup de patience, & condescendre avec dou-» ceur plutost que de resister avec opiniatreté. Il vaut beaucoup · micux demeurer tous unis dans un mesme corps, & nous aider " mutuellement par des avis reciproques, que de nous perdre nous » mesines en nous separant malheuteusement les uns des autres. & · de gouverner non plus avec une chatiré de freres, mais avec une " hauteur de tyrans, aprés avoir esté depouillez de toute autorité » legitime pat le schisme.

364.

#### 

## ARTICLE XXV.

Des principaux solitaires du diocese de Nazianze-

[ D UISQUE les moines du diocese de Nazianze avoient eu la principale part dans la division dont nous venons de parler, & que Saint Gregoire en mesme temps qu'il les blasme de quelque indiscretion, ]'leur donne d'aurre part de tres grands Naz.or. 12. p.1954 eloges, sil ne sera peutestre pas inutile de faire voir quels estoient les principaux d'entre eux, ce que nous tirerons d'un poeme que nostre Saint fit quelques antices aprés en leur faveur. Car Hel- car. 47. p 110 b. lene l'un de ses anciens amis, ayant esté commis pout asseoir les P.111. e Basep. gailles à Nazianze vers l'an 372,] & luy ayant demandé quelque "Naz car 47.p. discours, bil luy envoya le lendemain un poeme, où il luy recom368 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ander.c. mande le foin de fon peuple, & particulierement des solitaires, 364.

dont voici ce qu'il dit en general.

'Ce sont des gents qui ne prennent presque aucune part aux ... choses de la terre. Toute leur occupation est de chanter jour & ... nuir les louanges de Dieu. Ils ne poiledent rien de ces biens fra- " giles dont le prince du monde se sert pour se jouer des hommes, " en les donnant tantost aux uns & tantost anx autres. L'esperance ... des biens qu'on possede sans crainte de les perdre, leur tient lieu ... de toutes les richesses de la terre. Ils ont renoncé au mariage ... & au desir d'avoir des enfans qui fussent le soutien & la consolation de leur vieillesse. Detachez de la chair & du sang, ils ne .. connoissent plus ni leurs parens ni leurs amis. On ne les voit point dans les villes rechercher les magistratures pour paroistre ... avec faste au milieu de leurs citoyens. Les grandeurs humaines « ne les touchent pas plus que ces plaisirs qu'on ressent quelque- « fois en dormant, & qui se dissipent aussirost qu'ils naissent. Dieu " feul est le terme où tendent tous leurs desirs; & ils s'y tiennent ... inseparablement attache z comme à la pierre ferme & solide. Ils " menent une vie cachée en J. C, pour meriter d'estre un jour ele-... vez à la lumiere de la gloire, & de contempler avec les Anges, ... non plus au travers des ombres & des figures, mais clairement ... & à decouvert la splendeur & la majesté de la Trinité sainte qui ... fe manifestera alors aux ames dont les yeux seront bien purifiez. « C'est tout ce qu'esperent ces hommes qui menent une vie toute .. celefte dans l'obscurité & dans la poussiere.

Plusieurs d'entre eux qui ont abandonné les maisons, se retirent dans des antres & des cavernes desertes, evitent la vue & ... la compagnie des hommes, & ne recherchent que la tranquilli- " té "amie de la fagesse. Quelques uns se chargent de chaines pour « 3/2/10. mortifier leur corps & affoiblir leurs passions. D'autres s'enfer- « ment dans de petites cellules, où comme des bestes farouches ils ... ne voient jamais aucun homme. Il y en a qui passent vingt jours » entiers sans manger dutout, & qui souvent [ dans le reste du ... temps n'usent pas mesme de possson : Et nostre Eglise de Na-+ zianze a produit un homme d'une abstinence si extraordinaire. « Il y en a qui se sont condannez à un si rigoureux silence, qu'ils ne « chantent mesme qu'en esprit les louanges de Dieu. Il y en a qui » passent les années entieres à prier Dieu dans les eglises, & ce qui « est presque incroyable, sans mesme fermer les yeux pour dor- " mir, demeurant ainsi en la presence de J.C. comme des pierres « vivantes & animées. Toute la nourriture d'un de ces solitaires. » cftoir =

Ibid.

p.106.107.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 364.

» estoit une portion qu'un corbeau luy donnoit de la sienne. Un » autre se transporta sur la montagne sainte d'où J. C. monta au «ciel. Là dans un entier silence & une parfaite tranquillité d'es-» prit il se tenoit immobile au milieu de l'incommodité des nei-» ges & de l'impetuosité des vents. Diverses petsonnes de pieté le » presserent inutilement [d'adoucir la rigueur de cette penitence.] » Fermement attaché à J. C, & appliqué à contempler le bonheur . de l'autre vie, il demeura inflexible à toutes leurs instances, \* parcequ'il ne se mettoit pas en peine de cette vie mortelle, jus-» ques à ce qu'enfin on l'emporta à demi mott dans une cellule " qu'on luy avoit bastie.

On trouve un eloge presque semblable dans un autre endroit de ses ouvrages, où relevant la vertu des Chrétiens audessus de " celle des philosophes: ] Depuis, dit-il, la victoire que J.C. a rein- en 14.p.114. " portée dans son humanité sur le demon par un jeune de qua- 115. "rante jours, c'a esté une loy à tous les Chretiens, pour augmen-" ter la honte de cet ennemi vaincu, de mortifier leur chair pat le " jeune, & d'immoler des victimes non sanglantes, mais dignes de "Dieu. Ils luy offrent par toute la rerre non des veaux ou des "boucs, ou quelque autre semblable hostie étrangere & insuffi-" fante, telle qu'est le sacrifice de quelque animal que ce soit; mais "ils luy immolent leurs corps, & par un luxe nouveau ils font " leurs delices de se priver de toutes delices. On les voit occupez " à purifier leur corps & à le rendre un temple agreable à Dien. "Ils passent les nuits entieres dans les veilles & dans le chant des "hymnes. Ils s'elevent en esprit vers l'Esprit supreme : Et comme " tout ce qu'on voit dans cette vie n'est que comme des ombres & " des figutes, ils se servent de la vue des choses sensibles pour par-" venir à la connoissance des choses invisibles & spirituelles. Il y " en a qui à force de se charger de chaines ont sceu dompter tous " les mouvemens rebelles de leur concupifcence. Quelques uns " pour reparer les fautes qu'ils ont commises par l'egarement de "leuts sens, se sont condannez à des prisons étroites & impene-" trables aux rayons du folcil, ou se sont enfermez & comme en-" sevelis dans des cavernes & dans des trous de rochers. D'autres » pour éviter l'occasion d'un plaisir brutal, se confinent avec les " bestes dans les bois & dans les descrets, où ils font comme une es-" pece particuliere d'hommes qui ne connoissent de ce monde que . ce qu'ils voient autour d'eux. Quelques autres pour flechir la mi-" fericorde de Dieu font couverts de facs & de cendres, fondent en " larmes, ne couchent que fur la terre nue, ou se tiennent debout Hift. Eccl. Tom. IX.

foy & la crainte de Dieu les rendent immobiles, & tiennent avant " le remps leur esprir comme separé de leur corps. Cela paroistra « incroyable à beaucoup de personnes : mais c'est ce que je sçay \* auffibien que plufieurs autres témoins oculaires de ces prodiges. « Que dis-je? Il y en a que leur zele a portez à une vie si extraordi- « naire, qu'ils mangeoient des cendres pétries avec leurs larmes, « ou qui mesme ont vecu sans pain & sans eau, contre les loix de la « nature.

p. 107.b.c.

'Il raporte mesme une chose de ces solitaires dans le poeme à Hellene qu'il est obligé de desapprouver, qui est que leur zele alloit jusqu'à se faire mourir eux mesmes pour se delivrer des dangers de cette vie ; ce qu'il prie J. C. de pardonner à leur ignorance. Tel est, dit-il en finissant cet eloge general, tel est le " partage de J. C. Voilà le fruit qu'il offre à son Pere, & que cette " innocente victime a tiré des supplices qu'elle a bien voulu souffrir ... pour nous.

p.108.a. a n.p. 1379.C.

'Il marque ensuite quelques uns de ces solitaires en particulier. Le premier est Cledone, dont nous parlerons autrepart. Eulale qu'il mer le second, est, comme on croit, celui mesme que Saint Gregoire fit depuis ordonner Evefque de Nazianze au lieu de luy: ce qui nous donnera occasion d'en parler plus am-

car.47.p.108.c. Socr.1.6.c.2.p. 301.b|Soz.18c.

1.p.757.a.

plement.

'Le Saint dit que la gloire de Cartere estoit grande dans les cicux, parcequ'il s'elevoit conrinuellement par l'esprit audessus des affections de la chair. Il dit que Dieu l'avoit donné à un autre, [& ainsi ce pourroit bien estre le mesme Cartere,] qui, selon Socrate & Sozomene, estoit chef des monasteres d'Antioche avec Diodore, & eut la gloire d'instruire dans les saintes lettres & dans la vertu Chrétienne Saint Jean Chryfoltome, & avec luy Theodore & Maxime depuis Everques, l'un de Mopfueste, & l'autre de Seleucie en Isaurie. [Saint Melece qui estoit d'Armenie, & qui y avoit esté relegué par Constance, pouvoit l'avoir emmené à son retour.]'Il y avoit au milieu du VI. siecle un monastere

Ch:fS.] p.121.

66.

du bienheureux Cartere, vers Emefe en Phenicie. . Naz car. 47.p. 'Aprés Cartere, S. Gregoire releve extremement Nicomede, qui estoit son parent aussibien que son diocesain. Il avoit esté marié, mais il avoit embrassé la continence. Il consacra à Dieu

les deux enfans qu'il avoit, mettant le fils dans la focieté des hommes à Nazianze, peutestre parmi les Lecteurs ou avec les moines, & la fille parmi celles de fon fexe, [c'est à dire parmi les L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 371 vierges.]'Il avoit un grand soin de les former tout jeunes qu'ils be. estoient, à la vie spirituelle, & leut donnoit d'excellentes instructions, dont la plus efficace neanmoins effoit celle de sa propre vie. Pout de succession il ne leur en preparoit point de plus riche e. que celle de sa pauvreté sacrée, ayant donné tout ce qu'il avoit b. fur la terre pour gagner le ciel.

364.

Theognie estoit entré des derniers dans la lice de la vertu, d. mais il matchoit avec tant d'ardeur; qu'il y estoit des plus avancez. & donnoir un excellent exemple à ses enfans. On remar- c quoit particulierement sa douceur dans ses patoles: & la gayeté de son visage estoit un fruit de la paix & de la tranquillité de son cœur.

'L'ame d'Evandre estoit extremement riche [des dons de Dieu, ] 4. & plus blanche[pat sa pureté]que ses cheveux ne l'estoient par fon grand age. Le Saint parle ensuire d'Aftere & de ses deux p 109.4. freres ; de Philadelphe fils de Macrobe homme de qualité dans le diocese de Nazianze; de Rhegin, de Leonce, & d'Heliodore, qui tous estoient montez au comble de la sagesse que J.C. nous est venu enseigner.

'D'autres passoient leur vie à la campagne où ils brilloient ab. comme des aftres, quoique connus de peu de personnes. Mais il n'est pas possible de faire l'enumeration de tous ces grands hommes qui se distinguoient chacun par quelque vertu singuliere. Cette troupe fainte dont Dieu mesme estoit le conducteur, touchoit à peine à la terre. C'estoient les grandes pierres du temple de Dieu, que J. C. avoit unies par la charité de l'Esprit saint. Ils ne parurent dans la vie que comme des éclairs, n'accordant presque rien à leur cotps qu'ils traitoient comme la source des maux qu'ils voyoient en eux mesmes, appliquez à calmer les mouvemens dereglez & les agitations de leur ame, à pefer leurs paroles, à regler leur filence, à moderer leurs joies, à retenir leurs yeux, à reptimer la curiofité d'entendre, marchant piez nuds, vetus d'une simple robe, defaits, passes, languissans, & comme morts sur la terre, en mesine temps qu'ils vivoient en esprit dans le ciel.



# 371 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

#### ARTICLE XXVI.

Diverses actions de Saint Gregoire durant sa prestrise : Maladie de jon pere.

L'AN DE JESUS CHRIST 366.

I 'HISTOIRE ne nous fournir tien de particulier pour la viede Saint Gregoire en l'année 365, Mais en la fuivante il rendit un fervice notable à l'Eglité, en reconciliant Saint Básile V.S.Básile avec Eusébe fon Evefque: en quoy il fin paroitte & la fagelle & 10-en per le point pour le reament à Cefarce, ou'l'il défendirent rous deux si genereusement à colarce, ou'll'il défendirent rous deux si genereusement action y de vient de pour pour le proportier de la foy Catholique, que tous les efforts que les Artens & l'Empereur Valens en personne firent contre elle, demeurerent fans effer.

Depuis cela nous ne trouvons rien de nostre Saint jusques à la fin de l'an 368. Mais nous remplitons ce vide de diverses choses,

dont nous ne pouvons pas marquer le temps.

Une de se principales occupations essoit, comme nous avons remarqué, le soin de son pere & de sa mere. Ils en avoient tous deux un grand besoin à cause de leur extreme vieillesse, mais principalement son pere, ] que Dieu exerçoit quelquesois par des maladiess, comme il traite assez souvent ses saints, soit pour purifier ce qui reste encore en cux de la corruption de la chart, soit pour eprouver leur vertu, soit pour apprendre aux soibles par leur exemple à soussire sus soit pour apprendre aux soibles par leur exemple à soussire saint set ou par decourager.

P-304-305.

Il arriva donc une fois qu'il fut si extremement malade à Passique, que l'on n'avoir plus aucune esperance de si santé : mais la nuit messime de Pasque, lorsque son sils qui estoit déja Prestre, j estoit dans l'egiste avec la mere & rout le peuple, autant pour demandre à Dieu âvec la mere & rout le peuple, autant pour demandre à Dieu sur sur le que pour foit le factifice j lorsque l'heure de celebrer les mysteres fut veume, je levislata si festit affect de fonce pour seiver de son lit, assistié d'un serviceur, celebra les mysteres [autant qu'il le pouvoit, ] sans avoir s'hai aucune des matieres du sicrisse, [amis se paroles accoutumées, bent le peuple, & puis s'estant recouché, il pris de la nouriture, & dormit, ce que sa maladie l'avoit empelché de faire jusques alors se le damanche sinvant, que nous appellons de la Quasi-

Naz or.19 p.

L'andel C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 375

466. modo,] & qu'on appélioir alors le nouveau Dimanche, il alla à
l'eglife, où il celebra la freile & offiri le facrifice avec cou le peuple. Ce que S. Gregoire public comme un miracle evident, par 1914

equel Dieu honoroir de autorifoit la pircé de ce faint Prelat. 4909.

Pour son fils, les maladies luy estoient fort ordinaires: I'mais carapara il en remarque une entre autres où une oppression d'estomac

pensa luy ofter la respiration & la vie.

Il nous apprend aufii que s'anusant une sois à tourner un ofter, si il s'en donna un coup dans l'enil, qui le luy mit tout en fang ; & si sem donna le qu'il perdit tout à fait cet œil. Ne anmoins dans les reproches que ses envieux luy faisoient à Constantinople, on ne voit pas qu'on l'ait jamais traité de borgne. Il ne considera pas cet accident comme une rencontre ordinaire, & il y tremarqua sans doute quelque d'estar dont d'autres moins purs & moins clairvoyans que luy dans les choses de Dieu, an se s'en consentant point appreceus. J'Cari l'dit qu'il n'ols pas offitt de se mains Dieu », le sacrifice s'pirituel, qu'aprés avoir la vé"ce malheur dans l'eau de ses larmes, patecequ'i leit dangereux de coucher une chose pure singenter pur l'est pas de l'est par l'est pas de l'est pas

l'autel, nourapprenner que cecil uy artiva depuis fa prefitife.
Ce fur aufi apparemment dans fa prefitire [quil efervis 'Saine q-15-p-36-6
Gregoire de Nyife, qui pouvoir bien n'eftre encore que Lecteur, ecte lettre fi forte par laquelle il le reprend de ce qu'il avoir quitté l'autel & les livres taints pour entéigner la rherorique. Il « la commence par ces termes remarquables : J'ay receu de la nacure cette bonne qualié; & je ferai alfez, hardi pour le dire à
mon avantage, que je me fafche egalement contte moy mefme
« & contre mes annis, lorique, nous entreprenons quelque chofe
» de mal à propos. Puis donc que tous ceux qui vivent felon Dieu,
« & qui marchent dans la métime vide de l'Evangile, font tous amis
» & freres, pourquoi ferois -je difficulté de leur dire avec confian« cec que toute lemond et it moffiferemment. Sa arbairé eur fans

de Nyfie ne nous permet pas den douter.

Outre que ce degré où il eltoit elevé, luy donnoit l'autorité
de precher fouvent la parole de Dieu. J ses aminéralioient encore ots prats et
tout ce qu'ils pouvoient pour l'y engager à toutes les feltes qui
artivoigni, és. Baille qui aimoit extremement on eloquence, orsop, 316.e..
luy presentoit souvent divers sujers de l'exercer, 'Il resistoit quel- ors, prabbe,
que fois par l'amour qu'il avoit pour le repos & pour le silence;
& rant qu'il ne su que Prestre, il ne voulus jamais prescher à

doure l'effet qu'il destroit, & la suite de la vie de Saint Gregoire

Aaa iii

374 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. Cesarée, quelques prieres qu'on luy en fist : mais les pressantes 366.

follicitations de ses amis l'emportoient quelquesois sur sa modestie, surtout lorsqu'on luy promettoit d'executer les avis qu'il voudroit donner.

\*\*XX\*X\*+\*X\*X\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXVII.

Cesaire est delivré d'un tremblement de terre : Saint Gregoire tasche de le retirer de la Cour.

L'AN DE JESUS CHRIST 368.

A fin de l'année 368 fut celebre par lo tremblement de tette qui arriva à Nicée l'onzieme d'octobre , & qui fut le Soct.1 4.C.11.D. 219.a Idat Chr. plus grand de tous ceux dont on avoit jamais entendu parler. Il # Naz,ot.10.p. 160 t. acheva de ruiner cette ville déja fort ebranlée par les prece-6 Hier.chr. dens. Presque tous les habitans furent ensevelis sous les ruines, e Naz.or.10.p. & fort peu de personnes remarquables en echaperent.

Cet accident touchoit de fort pres nostre Saint en la personne de son frere Cesaite qui y fut presque accablé. Il estoit farti glorieux, comme nous avons vu, de la Cour de Julien, & s'ettoir retiré chez son pere. l'Quand cette tempeste sut passee, & que la mort de Julien eut rendu l'Empire aux Chrétiens en la personne de Jovien,] il rentra dans la Cour avec des témoignages si

avantageux, & tant d'honneur & de gloire, que l'Empereur fembloir moins luy faire une grace que la recevoir en le rappellant. Les changemens qui arriverent ensuite par la mort de Jovien, l'election de Valentinien, & la promotion de Valens à l'Empire d'Orient, I'ne changerent rien de son credit 1 & les Princes sembloient disputer à qui l'auroit auprès de luy.'Il demeura avec Valens, qui avant que de l'elever à des emplois en-169,4 (ar.1.p.6. core plus grands, luy en donna un fort confiderable dans les

finances. ["C'estoit apparemment celui de Thresorier de la Bi-Nora 11.

thynie; ce qui l'obligeoit de faire son sejour or dinaire dans cette province. [Comme il estoit tour auprés de Constantinople,]'il ep.13 p.781.c. paroiffoit avec eclat dans la Cour. Sa science le faisoit connoistre à tout le monde, sa probité l'elevoit audessus des autres, & le grand nombre de ses amis le rendoit tres considerable.

> (Une fortune fi favorable fembloit devoir rejouir tous ceux qui avoient de l'affection pour Cefaire : mais les Saints ont bien d'autres sentimens. Gregoire son cher frere ne regardoit cette grande prosperité qu'avec douleur. Il voyoit avec quelque sorte

mr. 10. p. 169.b.

er.9.p.150.b.c.

P.168,c.d.

Bar. 364.59.

Naz or. 10.p.

L'andeJ.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 375 de jalouite un naturel fiexcellent & fieleve s'amufer a la baffeffie des foins du monde, & une ame fi noble s'embaraffer dans les affaires de l'Estat-C'eft pourquoi in ec cefloir de le folliciter, & le de luy donner divers avis dans toutes les occasions qui se presentationer, & il luy écrity souvent pour ce sujer. S. Bafile faifoit la participation de la comme de l'action de l'ac

'S. Gregoire ne manqua point de prendre cette occasion pour 6. luy écrire, & l'exhorter à remercier Dieu de l'avoir tiré de ce ep.16p.778.c.& peril, à executer les pensées qu'il avoit eues en cette rencontre, & à le donner entierement à luy, soit dans la vie privée, soit dans le maniement des affaires, puisqu'il faut, dit-il, ajouter cela, smarquant affez le regret qu'il avoit de le voir si engagé à la Cour. Il luy témoigne qu'il fouhaite beaucoup de l'aller trou- p.779. ver, s'il n'aime mieux venir promtement luy mesme, afin de rendre graces à Dieu avec luy de sa delivrance, & de pouvoir l'entretenir plus amplement.'S. Basile luy rendit le mesme office Basep, 362 p.363 par une lettre tres respectueuse, mais tres pressante :'où il luy re- p.353-0. presente entre autres choses, qu'il est obligé plus que tout autre de servir Dieu comme une personne ressuscitée, puisqu'il venoit de le retirer de la mort.[Les vœux de ce Saint furent exaucez ;] car Cesaire récrivit à son frere qu'il estoit resolu de se consa- Nazor se p. crer entierement à Dieu, & de quitter le service du Roy de la 169 c. terre pour s'attacher à celui du Roy du ciel.

#### 

#### ARTICLE XXVIII.

Mort de Cesaire : Ouvrages qu'on luy a attribuez.

L'AN DE JESUS CHRIST 369.

[] L n'est pas marqué que Cefaire air executé le dessein qu'il avoit de renoncer à toutes les vaines esperances du ficele : mais il parosit qu'il n'en eur pas le lossif, J& qu'il mourrut fort Brassed 9, peu apres le tremblement de Nicée, c'est à dire sur la fin de l'an sodiaté 9, peu gres le tremblement de Nicée, c'est à dire sur la fin de l'an sodiaté 9, peu apres avoir esté regeneré par l'eau du battesse, N'ayant n'après avoir esté regeneré par l'eau du battesse, N'ayant n'après avoir esté regeneré par l'eau du battesse, N'ayant n'après avoir esté regeneré par l'eau du battesse, N'ayant n'après avoir esté regeneré par l'eau du battesse, s'est-parès avoir est de l'est-parès avoir est de l'es

fp.173 | B fcz. 84.p.156.c.

376 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'an de J.C.

Naz.or.10.p-17:b. a Boll 15.fcb.p. 4 96-56. 6 Naz.or.10 p. 176-a. cp.169.c. 4 cd. femme ni enfans, il voulut que les pauves fuffent se heritets, 'afin qu'emportant avec luy touce qu'il avoit, il fortist decette vie chargé de richesses-le lieu de la mort n'est pas marqué; maisi est certain qu'il sut enterre à Mariane, 'dans le tombeau qui estoit preparé pour son pere & pour sa mete-s'il semble que ce suit dans une eglisé de Marytrs'il su tonoré & entre par les mains toutes saintes de sei parens. Sa mere le condustir au tombeau avec un habit non de deuil, mais de joies sa fui l'emporta s'ur sa douleur, & ses gemissemens cederent au chant des pséaumes.

p.176.b.

Ainfi mourut Cefaire, ou plutoft le ciel le receut comme les premices de cette fainte. famille, quoiqu'il fult le dernier dans l'ordre de fanaissance, Gregoire son frere eut un extreme regret de sa mort, comme on le voit par les plaintes qu'il en faisoit encore dix ans après. Il aimoit toutes les choses qui luy en rappelloient le souvenir: & Il les baisoit & les embrassoit comme s'il

or.10.p.174.b.c.

y cult vu & entretenu son frete.

"Il le voyoir souvent en songe elevé en haut, environné de gloire & de clarté, soit qu'il luy apparust veritablement en cet état, soit que son amour pour luy le luy representant et qu'il espectot de le voir au derniter jour." L'Egisse en estle l'honore au nombre des Saints, la latine, depuis Baronius, le 3 y de sevirer, & la greque le 9 de mars, '& l'on voit par Nicephore que c'est depuis plassius secles.

Boll.15 feb.p. 426.5 s.s. Nphr l.11.c.19. P.333.c.

'Son frere promet de luy rendre tous les ans les honneurs & la memoire qu'il luy devoit s'mais il honora fa pompe funebre par un excellent difcours marqué par S. Jerome, qu'il prononça à fa louange 'devant fan tombeau, 'en prefence de fonpere & de fa mere, foi il dit qu'il ne veunt il e pleurer ni le louer que felon les regles de la mediocrité & de la bienfeance, & autant qu'il est necessire pour farisfaire à la coutume, '& qu'aprés cela i representera la foiblesse de la nature humaine, montrera quelle est la dignité de l'ame, fera voir comment on doit consoler les diffiges, & changera l'objet de leur douleur, qui n'est que char-

Naz or.10.p.
17 n.h.
4 Hier.vill.e.
117,p.3.01.a.
Naz.or.10.p.
170.a
fp.160.a.
fp.160.c.
d]170-176.

nel & remporel, en un objet spirituel & eternel.

'Il dit qu'il fait en cela à fon frere le prefent qui luy pouvoir eftre le plus agreable, & que c'eftoir enfine un devoir auquel il eftoit indifpenfablement obligé envers luy, tant à caufe de l'eloquence de Cefaire, que pour le defir que ce cher frere avoir toujours en de l'entendre parler, jusques à se plaindre de son

p.169.d. d.

filence.'Il appelle fon discours les premices qu'il offre à Cesaire;

Toursell of Cressie

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 377 L'an de J C. 369.

e'est à dire qu'il tient lieu des oblations & des sacrifices que les mp 569.c. payens offroient aux morts, comme les premices de leur deuil & de leurs devoirs. [Car il n'y a pas moyen de dire que ce foit le premier discours qu'il ait prononcé. L'exhortation qu'il y fait or 10, p.174-175. à son pere & à sa mere, est egalement pleine de piete, d'esprit, & d'eloquence. On y voit le desir ardent qu'il avoit de mourir, joint à une grande erainte des jugemens de Dieu : [ce qui se remarque encore fort fouvent dans ses poesses.]

'Il ne parle pas , non plus que S. Jerome , que son frere ait laisse Bollas fib p. aucun ouvrage; & melme entre toutes les qualitez & les connoissances qu'il luy attribue, il ne dit point qu'il eust aucune lumiere particuliere sur nos mysteres : & en estet cela n'est pas bien probable d'un homme qui passoit sa vie à la Cour, & qui n'estoit que simple catecumene. C'est ce qui fait douter avec beaucoup de fujet s'il est veritablement auteur des dialogues qui portent son nom dans le XI, tome de la Bibliotheque des Note 12. Peres: ["& il y a encore plulieurs preuves que cet ouvrage n'est pas de luy; l'quoiqu'on voie par Photius qu'il y a longremps fes sur divers points de la doctrine de l'Eglise [dans un entretion 40.40.

qu'on le luy veut artribuer. Ce sont des demandes & des repon- Photesto p. de quatre jours. Photius en conte 220, dont les 25 dernieres n'ont pas eneore esté imprimées.

## ARTICLE XXIX.

Embaras de Saint Gregoire sur la succession de son frere.

ESAIRE avoit demandé en mourant, ainsi que nous avons dit, que tous ses biens fussent distribuez aux pauvrcs. Ses parens confirmerent fon desir, ] & sa mere promit is vo- Nazorato p. lontiers de l'executer, que la joie avec laquelle elle faifoit cette 173 b c. promesse, servit à la consoler dans son assliction. S. Gregoire qui be estoit le plus interessé dans cette liberalité, en parle dans le meime fentiment. Il en fut luy meime l'executeur, & commença Bifer 48 page. autant par sa charité propre, que pour sarisfaire à celle de son de frere, à distribuer aux pauvres le peu qu'il luy restoit de son bien ; ear ce qui luy estoit resté de plus considerable saprés la ruine de Nicée, Javoit esté enlevé par ses domestiques & d'autres personnes de cette sorte.

'Mais il se trouva aussirost accablé par des gents qui preten- 1956. doient avoir presté de l'argent à Cefaire, & qui [sous ce pretexte] Nazente Hift. Eccl. Tom IX.

L'an de J.C.

car. 1 p 6.d.

ravissoient & emportoient tout. Une troupe de chiens, dit nostre Saint, vint se jettet sur les tichesses & sur les restes de ce mort: les valets, les ettangets, les amis pilloient chacun de leut costé ce qu'ils pouvoient; comme chacun coupe à l'envi les branches d ar.2 p.34.c. Car.1.p. 34.C.

c d(35.

d'un chefne abatu,'& vendange une vigne qui n'est défendue d'aucune haie. Le Saint ne se trouvoit pas en état de satisfaire à tant de perfonnes [affamées,]'& la vie qu'il avoit embrailee le rendoit incapable de ce qu'il eust fallu faire pour chasser ces imposteurs,

178 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

p 34.c/cp.18 p. 281.c.d. acp 18.9.781 a. 6 car.a.p.35 b.

qui l'attaquoient avec d'autant plus de hardiesse, qu'ils le regardoient comme une proie qui ne pouvoit leur echaper.'Il ne trouvoit ni parent, ni ami qui l'affiftast dans cet embaras, si ce n'estoit pout quelques formalitez de justice. Il souffroit avec plus de peine le trouble & l'inquierude dont son esprit estoit agité, que ni l'affront qu'on luy faifoit, quoique ce foit une chofe assez sensible à tout le monde, ni la pette d'un bien qu'il vouloit posseder avec les pauvres [pour le leur distribuer,]comme estant luy mesme un pauvre & un étranger, qui n'avoit rien que ce Bales, Sa. p. 156. qu'il recevoit de la main liberale de Dieu, & ayant appris depuis longtemps à meprifet les richesses. Ce n'est pas qu'il ne se fust aisement debarasse de tout cela, s'il eust esté seul, estant, dit-il, comme un oiseau toujouts prest à s'envoler : mais il estoit con-

P.7.3.

traint de demeuter avec son pere, & de partaget avec luy les bonnes & les mauvaifes affaires, sans partaget, dit-il, son argent. 'Il écrivit donc au Prefet Sophtone, qui de secretaite qu'il estoit en 365, avoit ellé fait Prefet de Constantinople, ce qui est aussi Cod. Th.t. 6 p. marqué dans une lettre que Libanius luy écrit. On croit qu'il eut depuis celle de Maistre des offices. ["Il peut avoir esté Prefet v valeas sur la fin de cette année aprés Modeste. l'Comme cet officier 58. estoit de Cesarée en Cappadoce, & avoit esté des principaux amis de son frere, il le conjura de luy témoignet en cette ten-

ep.18.p.731. d Amm. 1.16 p. 255.2. f Amm.p.p 311. Baf.n ep.332.p. 3:4.316. \* Naz cp.18.p. 751.72-

contre la fidelité que l'amitié & l'honneur demandoient de luy, & de l'affifter en la maniere que sa prudence & l'état des affaires Ballep. \$4 p. 156. luy feroit juger estre la meilleure. Saint Basile se joignit "à luy, & Nora 13. éctivit au mesme Sophrone une excellente lettre sur ce sujet, le priant d'assister des personnes qui avoient la pauvreré d'un Chrétien & l'accablement d'un homme d'affaites. Il le supplie

de parler en leur faveur "au Surintendant des finances, [qui pou-con i the-Cod Thehrp. voit estre]'Archelaüs Intendant des largesses en 369. Et pout san-mun. montrer davantage le definteressement de Gregoire dans cette affaire, il dit qu'il est prest d'abandonner la succession de Cesaire

b Baf.ep. \$4 p. 117.14.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

& de la ceder au fife, s'il fe veut charger de répondre à ceux qui le viennent importuner fur cela.'Il remet à fa prudence de trou-e. ver les expediens les plus aifes, parce, dit-il, que le peu d'experience que nous avons des affaites du monde, fait que nous igno-

rons me îme les moyens de n'en point avoir.

שמטמנימשמשמשמשמשמנים באשר שמשמשמש אינו שמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמשמש

#### ARTICLE XXX.

De Sainte Gorgonie: Histoire de Vitalien qu'on pretend avoir esté

'L' L'emble que Sainte Gorgonie ait survécu de peu son frete notismuy, l'active, puisque noître Saint dans un poeme qu'il paroit 311 La avoit composé avant qu'il still Evesque, en 1972, dit que ses fretes Nazora p 31. estoit de par se partie de la cous les enfans que son pere & sa servicion de partie de la cous les enfans que son pere & sa servicion de la morte 3 de servicion de la morte 3 de servicion de la certain qu'elle mourut aprés Cefaire, l'unist avant son pere & sa priva ecup de generosité une mort si affligeante pour elle, de messine qu'elle avoit s'ait celle de Cefaire, s'ann s'abatre par la perte de deux enfans qu'elle de cous enfans s'actore da leur age.

Son frere Gregoire, defliné, direil, à faire les orations functives entrained en familie, prononça fon panegyrique, oi il fait une excellente peinture de fes vertus [ce qui nous dispense d'en rien dire en particulier : & il flustif el fe voir que le martyrologe. Romain la met au nombre des Saintes le 9 de decembre '.) Elle ne fur para battizée que peu de remps avant fa mort, [mais non pas dans fa derniere maladie :] Car dans une qu'elle eu augaravant, s'en patente, el dans allée à l'aurel, &c y ayant mélé l'eau de s'es lammes avec ce qu'elle avoir pu referver des antivypes du precioux Corps & du Sang [du Seigneur, ] elle situ guerries al'hour en fine; [Or ces antivypes, qui, c'elon le commentateur, sont l'Eucarille une sine.

<sup>1.</sup> Baronius cite les Grees nour Sainte Gorgonie. [fe ne la triuve remmoins ni dans Canifus , ni Earqubeca. dans Ughellus, ni dans les Métoès au 9 de decembre. Elle n'eft point dans la table de Canifus | Bb b ij

480 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. ne pouvoient estre ni maniez, ni metine vus que par les seuls 369. barrizez, l

'Elie de Crete dit qu'elle demeuroit à Icone, d'où fon mari B.p. 510.2. estoit: [& il paroist au moins qu'elle ne demeuroit pas à Naor.11.0.186.al zianze: ]'car S. Gregoire parle de son Evesque & de son pere spi-187.d,189.C. p.18:.d.

rituel,"comme d'une personne differente de son pere naturel. Nova 14. 'Ce pere spirituel de la Sainte, qui avoit este son compagnon n.or.11.p.189.b. aussibien que son guide dans le chemin de la vertu, l'assitta jusqu'au dernier soupir de sa vie, La bienheureure Nonne sa mere fur aussi presente a la morr, bavec son mari, ses enfans, & ce semble, son frere S. Gregoire.[Il n'est point parlé de son pere, que ses maladies ou le soin de son evesché retenoient peutestre à

Nazianze.1 от. 17.р. 188.а.Ы 180.C. € p. 30 €. p.128 b.

4 p.188.d

p.180.c n.p.604.

6 b.c.

'Elle eut la consolation avant que de mourir, d'avoir vu battizer fon mari, & d'avoir acquis au S. Esprit [par le battesme] ses enfans & ses perirs-enfans. Saint Gregoire loue son mari comme digne d'avoir eu une telle femme.'Il dit qu'il agissoit avec elle non en maistre imperieux, mais comme estant avec elle un fidele serviteur de J. C: [Ni ce Saint ni Elie de Crete ne le nomment point; "& nous aurions peine à croire avec quelques per- Nora 15. fonnes habiles que ce fust Viralien, dont le nom n'est pas en honneur dans les ouvrages de nostre Saint : nous ne laisserons pas neanmoins de prendre cette occasion pour parler d'un poeme

CAT.\$2. p. 111.2. p.115.c. dp. 125.2. ebc (13.16. p.121.2. p.113 c. p 125. p. (11.a. P. 14 a.

Le sujer de ce poeme est, que Vitalien homme de naissance & de qualité, qui avoit beaucoup d'avantages exterieurs, d& qui faisoit profession d'honorer les saints Marryrs, & de pratiquer toutes fortes de vertus, ayant demandé à Dieu des enfans, eut deux garçons, Pierre & Phocas, qui furent les aispez, avec deux filles, & peurestre quelques autres. Mais Pierre & Phocas s'estant trouvez avoir quelques defauts naturels,'il en conceut une relle aversion lorsqu'ils furent grands, que marianr une de fes filles, il ne voulut point qu'ils y affiftaffent, & les tint renfermez dans une chambre. Entin il ne voulut plus dutout les voir, & les chassa mesme de son logis; de sorre qu'ils surent reduirs à chercher leur vie tantost chez l'un & tanrost chez l'aurre.'lls furent parriculierement affiftez de deux perfonnes qui ne font pas nommées.

que S. Gregoire luy adressa pour ses enfans.]

p.113.b.

Tout le monde eut compassion de leur misere; & les Evesques s'employerent pour les reconcilier avec leur pere, furtour les deux Gregoires [de Nazianze & de Nysse,]'Saint Amphiloque

p. 24.c.d. rd. p.115.2.

Lundel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 

1879.

[d'Icone.] Se Boiphore de Colonie [eclebre Evréjue de cereanps
la] Mais Vitalien repetra les remonstrances douces & [feweres p.n.t.4.]

qu'ils luy en ficent, canrolt par lettres, & tantoft de vive voix.

Lunfa Saint Gregoire luy adtella fur ce fujer un pomer tres tou. 

puna. 

chant, où Pierre parle au nom de luy & de fon freez. Leur mere p.n.t.4.

efloir morte alors. [Ce ne peu efter avant l'an 74, qui eftl'an
née que S. Amphiloque fur fait Evréque.] Il femble mefine que prespense.

Viraline fe full livré à de mauvaites compagnies, ce qui empec.

## ARTICLE XXXI.

choit S. Gregoire de le voit.

Des enfans de Sainte Gorgonie , particulierement d'Alypienne & de ... Nicobule son mari.

To 0 u n revenir à Sainte Gorgonie, Elle de Crete luy donne Να πρ.618.λ.

N \*\*\* 1 \*\*\* 1. ταιπ, ] C'u flu qu'elle ailli' rotos files à fon mari, Alypienne, Lugenie, «θερ.946.

& Nonne. S. Gregoire condanne les deux dernieres dans fon teftament, faire ng 81, 32 de la qu'il fe mer peu en peine de clles, parceque leur vie est reprehensible. Il y proteste aulti que Melece, qui pouvoir estre le mari de l'une d'elles, tenoit une retre qui appartennible. The proteste aulti que Melece, qui pouvoir estre le mari de l'une d'elles, tenoit une retre qui appartennible sur le sur de l'une d'elles, tenoit une retre qui appartennible sur la cut faute d'une d'elles, tenoit une retre qui appartennible sur la constitue de l'une d'elles, tenoit une retre qui appartennible sur la constitue de l'aute d'une d'elles, tenoit une retre qui appartennible sur la constitue de l'aute d'une d'elles entre de l'aute d'une d'elles parcennibles de l'aute d'une d'elles parcennibles de l'aute d'une d'elles parcennibles d'une d'elles parcenni

Il appelle sa nicce Alypienne sa fille tres chere, & il en parle parle.

plus honorablement que de les focus. Et en ester dans un eotre easte per entre petit elle rensermoit beaueup de vertu : Elle ne s'employoit qu'aux occupations propres à son sexe : elle avoit souvent la teste baisse vers la cerre pour peire Dieu. Son esprit estouvent la teste baisse vers la cerre pour peire Dieu. Son esprit estouvent parle de la survivore de la survivore

Ce marid Alypienneponmié Nicobule, Jeft celui de toute fà la famille dont Sain Gregoire receut le plus de confolation & d'affidance, J'll avoit fous les avantages du corps, de Jefprit, de cut spirit la naiflance, & des richeffes que l'on popuyor foubiter, I praroiffoir aufil beaucoup dans la Cour, & il s'elloit fignale dans la guerre de Perfe fous Confance on Gous Julien. J'Mai les letties abjunt; ut. faifoient fon principal ornement : Il y avoit une extreme facilité s'abbuil de l'avoit une avoit de l'avoit une extreme facilité s'abbuil de l'avoit une extreme faci

#### SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

E21.51.p.185 d. ep.155.p.821.d foit pour la profe, foit pour les vers, & il excelloit egalement dans 369. le jugement & dans l'eloquence. Nous avons encore un poeme de luy parmi ceux de S. Gregoire. Comme il estoit extremement grand de corps, il se railla en écrivant à S. Gregoire de la petitesse de sa femme; ce qui obligea le Saint de luy en faire l'eloge.

ep.46.p.807.d. ep.44.p.806.c. ep.115.p \$54 a. acp.46.p.807.4 6 cp. 47.p 8.8.

Saint Gregoire parle toujours fort avantageusement de luy, & avec de grands témoignages de liaison & de tendresse.' Il l'appelle son cher Nicobule, son veritable & tres cher fils, un homme aussi digne de foy qu'il en connoisse. Il dit qu'il a soin de luy dans sa vicillesse & ses maladies, qu'il en fait le soutien & ep.47.43.p.805. le baston de sa foiblesse ; que rout ce qui regardoit Nicobule le regardoit luy mesme, parceque c'estoit tout son repos & toute sa joie : qu'il luy estoit entierement uni & par l'alliance du sang & par l'union de l'amitie; & ce qui estoit plus considerable que le

ep.107.p.850.b.

reste, par la probité de ses mœurs.

p.45.p.807.4 b.

'Il fervit, comme nous avons dit, les Empereurs dans leurs armées avec beaucoup de gloire & de repuration, & cut divers emplois sous les Gouverneurs de sa province. Neanmoins il avoit presque toujours vécu dans le repos, pour lequel il avoit beaucoup d'inclination.'C'est pourquoi O ympe qui estoit gouverneur de la feconde Cappadoce [vers l'an 382,] luy ayant donné l'intendance des postes, il se deplut extremement dans cette occupation qui demandoit beaucoup de foin & d'affiduité dans

ep.50 p.811.c. ep.178.p.\$81.b.

> des lieux deserts, à quoy sa foiblesse & le peu d'accoutumance qu'il avoit à la folitude ne s'accordoient pas. S. Gregoire écrivit à Olympe pour le prier de le decharger de sa commission, en confideration du foin qu'il prenoit de luy, & de luy en donner telle autre qu'il luy plairoit, l'assurant qu'il l'accepteroit avec joie. Il fut mesme obligé d'écrire depuis la Hellade de Cesarée, I qu'il le prioit de luy procurer une entiere decharge de toutes fortes d'emplois.

[1] femble que Nicobule ait eu une affaire confiderable, lorfque S. Amphiloque estoit encore dans le monde, peutestre vers l'an 365. l'Car S. Gregoire écrivant à un Amphiloque dont la famille estoir unie d'amitié avec la sienne, & qui estoit alors dans le bareau; ce qui convient fort bien à celui qui fut fait Evesque d'Icone en 374; il le prie d'assister son fils Nicobule, à qui ceux dont on l'eust esperé le moins, suscitoient de l'embaras & du trouble. Si cette lettre ne s'adressoit pas à S. Amphiloque, qui avoit quitté le bareau des devant l'an 373, nous la raportetions à la grande affaire que Nicobule eut vers l'an 382, laquelle donna

ep.18c p \$73.d. P.574 2

L'andelC. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 383

occasion à nostre Saint d'écrire quelques lettres en sa faveur, comme nous le dirons alors.] Il le recommande fort à Sophrone episophisate [qui sur Prefet de Constantinople, vers 363.] Il eut aussi quelque episophisate demélé vers 1'an 174 avec Julien receveur des tailles à Nazianze.

"Il conferva sa maison tant qu'il vécut, dans l'eclat & dans la 1944, social felendeur; Mais il laissa rotte tost sa femme veuve, chargée de

plutieurs enfans, [Yeers I an 38; ] Son aitiné portoit le mefine nom ausse, 11th.

Not 1: que luy : & une de fes filler nommée Alypienne comme sa merc, quispeps, 544
embrafa la virginité avec un efprit & une refolution qui suprité
S. Gregoire melme. [Nous ne trouvons rien des autres enfans de
Nicobule.]

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXXII.

Des lettres de S. Gregore ; ses inquietudes & ses peines.

I N Ou s devons à Nicobule le pere les lettres qui nous reftent encore de Saint Gregoire ; l'Get i pira ce Saint d'en Natesast 8 ramafier autant qu'il pourroit & de les luy envoyer; ce qu'il fir, 3ºac. d. & & il luy manda en mefine temps qu'il y trouveroit plus de chofes utiles, que de celles quine font que pour la montre & pour l'apparemee; parceque le caractère de tous fes difcours effoit d'eftre templis autant qu'il fe pouvoit de fentences de doctrine pour l'inftruction des lecteurs; C'est pourquoit il demande à Nicobule pour recompenfe de fon prefent, qu'il en tire du profit.

Une autre fois répondant à Nicobule qui luy avoit demandé (7.209. 7.903.) quelques regles sur la maniere d'écrire les lettres, il luy mande als que la necessiré & les affaires que l'on y traite en sont la seule regle pour la longueur : qu'elles doivent estre fort claires, & e. eloignées du style pompeux des orareurs; non pas neanmoins ca feches & sans beauté, mais relevées avec mediocrité par quelque sentence & quelque apophthegme, ou par quelque raillerie & quelque enigme; avec quelque peu de figures, fans antichefes ni autre chose de certe nature, si ce n'est quelquefois comme en fe jouant : qu'en un mot leut beauté est de n'en avoir point [qui p. 904 ai paroisse, & d'approcher autant qu'il se peut du naturel [On ne peut mieux comprendre ces regles qu'en les voyant pratiquer par nostre Saint mesme dans ses lettres, j'où il semble avoir eu Basep 3 p.42 d, beaucoup d'inclination pour le laconisme, qui consiste, comme Naz ep.3.9769 il l'explique luy mesine à Nicobule, non à écrire peu de lignes, \* mais à dire beaucoup de choses en peu de mots. D'où vient que Ballep.3.p 47.

Territorio Cinnello

84. SAINT GREGOIRE, DE NAZIANZE. L'antif.C.

S. Baille luy mande un jour; l'ayreccu une lettre de vous, & qui a "14".

Et out à fait de vous; ce que je n'ay pas tant reconnu par l'écri a ture de voître main, que par le caractère ordinaire de vos l'ettres: a Car il y avoir peu de lignes, mais qui renfermoine beaucoup de « fens.'] attens voître réponite par le porteur, qui ne fera pas fort « chargé d'une lettre l'acoinque, c'elles que font celles que vous »

[Les affaires & les inquiettudes que donna à noître Saint la fuccefilion de fon frere Celaire, furent caufe, quatent qu'on en peut juger, des plaintes qu'il fait dans un de les poemes, "qu'il compofa No TILL au commencement de 372 au plullard.] És comme nous l'avons déja remarqué, aprés la mort de fes freres, "lorfqu'il retitoit feul pour la confoliation de fes parens, "lefquels vivoient encore, cons-

[Il n'y a guere de piece qui fasse, mieux voir la pieté de ce

me il le dit bien clairement, & austi il ne dit rien d'eux lorsqu'il se plaint d'estre abandonné de tout le monde.

raifons pour lesquelles Dieu l'affligeoit.

nous écrivez toujours.

b| 42-a.

b 30.2.

P. 41-2.

P.33.

p.40.c.d.

Pa36.

P.38.

P 40.2.b. p. 17.c.

car.1.p.7.c.

Car.1.p.41 2.

p.412 b.

# p.33 b.

Saint. Car c'est une production toute pure de son humilité. Quelque faint qu'il fust, il s'y represente comme un homme à qui il ne restoit presque pas d'esperance de salut, à cause des soins & des inquietudes dont il se plaint d'estre agité, & dont il ne pouvoit se retirer estant arrellé par l'assistance qu'il estoit obligé de rendre à son pere & à sa mere.]'Il dit qu'apres avoir meprise toutes les choses de la terre, le demon avoit encore trouvé ce moyen de l'attaquer.'Il represente excellemment le tort qu'il croyoit en avoir receu par la chute d'un grand arbre, dont les eaux ont creuse & decouvert peu à peu toutes les racines. Il se plaint de ne pouvoir plus jouir des delices de la contemplation. Il se compare pour ce sujet à celui que les voleurs avoient laisse nud & presque mort sur le chemin de Jerico, selon la parabole de l'Evangile.'Il dit qu'il n'a plus de lumiere que pour connoiftre le malheur où il est tombé. Il souhaite la solitude comme le seul remede de ses maux; & il estoit en effet resolu d'y retourner, aussitost que la mort de ses parens luy en auroit laisse la liberté; ce que S. Bafile témoignoit beaucoup approuver. En marquant à la fin combien il estoit destitué de toures les consolations humaines, il dit que les folitaires, dans lesquels seuls il avoit accoutumé d'en trouver quelqu'une, estoient eux mesmes divisez sur le fujet de la foy; marquant peutestre ceux qui suivoient l'herefie des Macedoniens : & il paroist qu'il y en avoit un affez grand nombre. Il examine avec beaucoup de pieté quelles estoient les

Domeru, Gongle

ART. XXXIII.

Lands C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 385

#### ARTICLE XXXIII.

Quelques etiions particulieres de Saint Gregoire en 370 & 371: Maladie de sa mere : Son pere resitte à Valens.

L'AN DE JESUS CHRIST 370.

vs maile

Saint Baille fur la chaire de Cefarée. "Noftre Saint & for
per y contribuctent plus que personne; & con peut dite que ce
furent eux proprement qui la firent, quoique le pere seul air esté
pout cela à Cesarée. Il sembloit au moins que S. Gregoire y dust
accourir après l'election, & il en eltoir fort presse pas pui
ll erut meanmoins qu'il estoir plus à propos d'actendre encre
quelque temps. Lorsque Saint Baille l'eut enfin auprès de luy, il
Bails.

Bails. Voule lux faire de grands houseurs "X ce s'emble le faire com-

quelque temps. Lorsque Saine Basse l'eucenfin auprès de luy, il 1843/4. voulue luy faire de grands homeurs ; % ce semble le faire comme son coadjureur : mais il le resusa, & ne put pas mesme se resouter à passer un temps considerable avec luy, patecqu'il croyoit que Dieu le demandoit auprès de son pere.

L'AN DE JESUS CHRIST 371.

L'année fuivante vers le mois de septembré'il donna avis à S. Bassile des mauvais bruits que l'on semoit contre luy, sit ce que pout des raisons approuvées par S. Athanasc, il ne preschoit pas ouvertement la divinité du Saint Esprit, Pour S, Gregoire il la Nazapado, preschoit hautement, & il le sit surtout dans un distours qu'il 272-2900 avoit prononcé peu de temps auparavant, se que nous n'avons plus.

Dans une lettre qu'il écrivir sur ce sujet à S. Basile, il luy pro- ep.2-p.79: a.

Nota in met de l'aller trouver quand il voudroit : [mais il femble qu'il ait ep.4-p.79.

est étateur encore quelque temps pour la maladie de su more

esté retenu encore qu'elque temps pour la maladie de sa mere, 
1844.57. C'exte sainte femme elbeit fort robulte, "se on ne la voyoti jamais on 185.50.50.50.

malade : Elle le fut neanmoins une fois ; & outre les autres accidens de son mal, elle ne pouvoit pendène aucune noutriture.

Cela dura plusiteurs jours, & ne finit que par une espece de miracle. Elle vit une nuit en song Saim Gregoire qu'elle aimoit le plus protable cendrement de tous s'es ensains, entre inopinément dens sachambre avec une corbeille pleine de pains s'ort blancs, qu'il avoir benis luy mesime felon sa courume, se qui estoient marquez d'une croix. Elle crut manger de ce pain qu'il luy presentoit, se qu'il lay rendoit ha fanté & les forces. Ce songe devint réel, se elle revint aussisché les coureurs l'éperance de guerri bienupst.

Hift. Ecel. Tom. IX. Ccc

386 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andel.C. Saint Gregoire l'alla voir le lendemain matin, & latrouva plus 371. gaie qu'elle n'avoit esté les jours precedens. Il luy demanda à l'ordinaire comment elle avoit passe la nuit, & si elle n'avoit besoin de rien. Elle luy répondit aussitost d'un air fort content & fort tendre: Vous m'avez donné à manger, mon fils; & vous « me demandez comment je me porte! En mesine remps les ser- « vantes qui estoient là presentes firent signe au Saint de se conrenter de cette réponie, depeur de la contrifter en luy faisant connoiftre que ce n'estoit qu'un songe.

Ce fut apparemment après qu'elle fur guerie de cette maladie, que Saint Gregoire alla à Cefarée trouver S. Bafile fur la fin de l'an 171, l'après avoir acquis une nouvelle couronne en resistant avec fon pere à Valens. Car il paroift que ce prince protecteur declaré de l'Arianisme vint à Nazianze, savant sans doute que d'arriver à Cesarée,] & pretendit obliger l'Evesque Gregoire à

Socr.l 4.C.II.p. 11y b c.

p.311.b.c.

s'unir avec les Ariens, ["Car c'est ce qu'il faisoit partout, [L'an-v. les Ariens tiquité ne nous fournit rien davantage pour le temps ni pour 5 116. le detail de cette perfecution. Socrate dit seulement que lorsque Valens perfecutoit & bannifloit rous les défenseurs de la foy Catholique, il n'y eut que S. Basile & nostre Saint, qui pour leur pieté extraordinaire, & par une providence particuliere de Dieu, furent exemtez du bannitlement.

L'AN DE JESUS CHRIST 372.

Naz.or. 10.p. 351.d.

[Nostre Saint peut avoir suivi Valens à Cesarée,] Car il nous apprend luy mesme qu'il fut present à l'entretien que ce prince y eut avec Saint Batile [le 6 de janvier de l'an 372,]à la feste de v.s.Basse l'Epiphanie.

#### 

ARTICLE XXXIV.

Saint Gregoire est fait malgré luy Evefque de Sasimes.

Naz or 5 p. 135. The n'y avoir rien de plus uni en toutes manieres que S. Basile & Saint Gregoire: & neanmoins ils penferent rompre sur une occasion dont voici la source. La Cappadoce jusques alors n'avoit v.s. Basile fait qu'une province ecclesiastique & civile. Ayant esté divisée 5:7. en deux pour le civil. Cefarée demeura metropole de la premiere, & la ville de Tyanes acquit la mesme dignité dans la seconde. Anthime Everque de la derniere pretendit que la province estoir auslibien divisée pour l'ecclesiastique que pour le civil, & s'attribua les droits de metropolitain fur les Eglises de

L'andeJ.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 387 la seconde Cappadoce. Saint Basile s'y opposa; & pour maintenir fon Eglife dans fon ancienne possession, erigea quelques nouveaux evefchez, & entre autres celui de Salimes où il voulut établir S. Gregoire pour le défendre contre Anthime qui vouloit s'en emparer. Voici la description que nostre Saint fait de ce lieu.]'C'est, dit-il, une miserable petite bourgade située sur car. 19.7.8. une grande route de la Cappadoce, & où abourissent trois chemins. Il n'y a ni eau ni verdure. On y est continuellement incommodé par le bruit & par la poussière que font les chariots qui y paffent. On n'y entend que clameurs, que plaintes, que gemissemens. On n'y voit qu'exactions, que questions, que punitions, qu'executions. Il n'y a pour habitans que des étrangers & de malheureux vagabonds. En un mot on ne peut pas s'imaginer un sejour plus tritte ni plus indigne d'un homme libre que l'est Salimes.

'Tout le monde condanna le choix que S. Basile sit de Saint p.7.ed. Gregoire pour un lieu de cette forte ; mais S. Gregoire en fut d'autant plus touché, pour ne rien dire de plus rude, qu'ourre l'incommodité du lieu rien n'estoit plus contraire qu'un evesché p.7.6 au dessein qu'il avoit, & que S. Basile avoit souvent approuvé, qui estoit de se retirer tout à fait dans la solitude & hors des affaires, des que son pere & samere seroient morts. Il disoit encore long, or 10 p.356.4: temps depuis, que c'avoit esté la canse de tout'le trouble & de

5 my 2005, toutes les agitations dont sa vie avoit esté traversee,'Il croyoit or spars e devoir d'autant plus s'eloigner de l'epifcopat, que tout le monde recherchoit avec plus de passion la puissance & l'elevation de cette dignité; & il craignoit de tomber dans le defaut si ordinaire de ceux qui veulent estre compagnons de la puissance de leurs amis. & s'elever par leur elevation. D'ailleurs plus fes lu- or 7.0.141. mieres croiffoient, plus il redoutoit les dignitez de l'Eglife, dans l'apprehension d'en estre indigne, & depeur que quand mesme [143 26. il y feroit bien entré, la grandeur mesme de la grace ne l'enflast d'orgueil, & ne le fist tomber comme Saül. [Cependant aprés avoir refisté longtemps, enfin il fut vaincu-

par l'autorité de son pere, qui se joignit à S. Basile. Il sur sacré affez probablement à Cefarce vers le milieu de l'an 372, l'par ou passes biv.s. Bafile S. Bafile, "en presence des deputez de l'Eglise de Sasimes. Il fut or 6 p. 1874. facré pour Eve sque de Sasimes, & neanmoins il dit qu'il n'avoit scar. 1.p. 9 h. point receu ce siege non plus que celui de Nazianze, "par une-

declaration folennelle; peutestre parcequ'il avoit sculement esté choisi par Saint Basile, & non pas clusolennellement par le-

Cccii

vince.

La cinquieme oraifon est apparemment celle qu'il prononça publiquement aussitioit après son facre, en presence de S. Basile, a qu'il a darest persqui et pouvoient est persqui et pouvoient estre les Ecclesiastiques & les Fideles de Cefarées, qui pouvoient estre les Ecclesiastiques & les Fideles de Cefarées qui pouvoient estre les Ecclesiastiques & les Fideles de Cefarées qui pouvoient estre les Ecclesiastiques & les Fideles de Cefarées que present avec Dieu dans le repos d'ans le filence. On y voir senterent avec Dieu dans le repos d'ans le filence. On y voir avec quelle persien il avoir content à s'on ordination, qu'il appelle une vyrannie, «E qu'il avoir presque entièrement rompu sur ce signe avec S. Basile s'maisi il de qu'il est tour à stait evenus de cette fureur, silon veut luy donner ce nom, ou celui de fôtle, qu'il recoir avec joie ce qu'il avoir crétus avec rau d'obstination, «E que coir avec joie ce qu'il avoir crétus avec rau d'obstination, «E que

c'est pour donner une marque de son entiere réunion avec Saint Basile qu'il luy accorde le discours qu'il fait.

La settieme oraison paroist estre faite dans la mesme occasion que la cinquieme; l'finon qu'on peut croire qu'il la prononça en or. 7 p.144.8. particulier devant les Evefques [qui l'avoient ordonné,] entre p.143.d|195.c. lesquels il marque son pere & S. Basile, & devant les deputez de l'Eglife de Salimes,'Il y dit, comme dans l'autre, qu'il reçoit fon p.145.C. ordination avec joie, quoiqu'il eust eu besoin de quelque temps pour s'y resoudre: mais il remoigne assez que cette joie n'estoit C 142.3. point sans quelque tristesse. Il ne se repent point de la timidité p.142.d. p.144.b.c. & du chagrin qu'il avoit fait paroiftre auparavant ; & il fait encore quelques plaintes fort tendres de la violence que S. Basile luy avoit faite.

or.6.p.138. p.139 a. a p 1,2.a.b. b Har.371.5106. c N.12.0r.6.p. 136-138.

015 p.114.3 b.

p.154.2 b.

p. 15 a.

P 135-

p.135.d.

"If fair paroilite les meimes fentimens dans la fixieme oraión, qu'il fix en une feite de Maryers, 'auflicit a parés (on facce; Baronius veux que g'aix efté le lendemain, ce qu'ine paroilt pas 'Ils'adreffe au commencemen à S. Gregoire de Nyfie, lequel eftoir arrivé un peu trop tard pour eftre à la ceremoire de fon facre. Le refte eft une exhortation excellente fur la maniere dont les Chréciens doivent celebre les feftes des Saine.

\*\*xx\*x\*\*\*\*x\*x\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XXXV.

S. Gregoire quisse Sasimes, & accepse la conduise de l'Eglise de Nazian? e sous son pere , écris à Hellene.

SAINT Gregoire estoit donc resolu de s'en aller gouverner Sle petit peuple de Sasimes, nonobstant toutes les incommoL'indef.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 389

171. ditez de ce lieu: mais Anthime s'en estant sais avant qu'il y eust pu

faire aucune fondion, l'éx yayant peutethre mis un Evefque, felon autaptatut que le croit Baronius, [comme le Saint vir qu'il ne pouvoirs y établique peuteur en effect de guerre, & que les partes n'elfoient point encore en état d'accepter l'accommodement qu'il avoit ratché de moyenne entre. Saint ex Anthime, ] Il fe retira dans Nataula pla. la folitude für une montagne. Le Prettre Gregoire dit qu'il s'en viagus. la folitude für une montagne. Le Prettre Gregoire dit qu'il s'en viagus. alla dans un hoftral, où il loudgeoir les malades par ses ferveres de par se exhortations, faisant servir sa fuite à l'exercice de sa vertui Il ne pouvoir mieux observes j'e qu'endonne le 18° Ganon Concella pidu Concile d'Antioche, Que si un Evesque est empefché par quelque cause qui ne vienne pasa el vuy, s'elle qu'es soit nois els qu'en et en qu'es confervera l'honneur se les sonctions de l'epsteopax, pourvu qu'il ne trouble point l'Égise où li feza.

'Il ne pur longtemps jouir de son repos, & resister aux conjura - Nazent p. 1.4. cions que son pere luy se de revenir. Maissi luy resus absolument d'aller à Sasimes, & ne consentit qu'apresibeaucoup d'instances seus esperaà gouverner sous luy l'Egiste de Nazianze tant qu'il vivroit, c' d'ans la croyance que cela ne l'engageoit point pour l'avenir, carappa, puisqu'il relioie pas sié à cette Egiste ni par aucune prometle, and

par aucune election canonique.

'Ce fut en cette occasion qu'il prononça son huittieme dis- or \$ p.147.1484 couts, où il represente excellemment les diverses penses dont fon esprit avoit esté agité par l'amour de la solitude d'une part, & de l'autre par la crainte de manquer à la vocation du Saint Esprit, & au service qu'il devoit à l'Eglise. Il y releve les grandes p.146.147. qualitez de son pere, & la vigueur de son esprit dans la foiblesse de son corps, pour montrer qu'il n'avoit eu nul besoin de chercher l'aide & le fecours d'un autre. Il dit qu'il s'étonne de ce qu'il p.147.46. n'a point apprehendé les mauvais jugemens qu'on pourroit faire de son action, & qu'on ne l'accusast d'avoir moins suivi les mouvemens de l'Esprit de Dieu, que ceux d'une affection charnelle & humaine, en elevant fon fils à une dignité que l'on avoit accoutumé de regarder comme quelque chose de fort doux, & comme une espece de principauté. Il fait une profession solennelle de la di- p.149 b. vinité du S. Esprit, [voyant peutestre que celle qu'il avoir faite un an auparavant, avoit esté utile à l'Eglise : mais il n'oublie pas de p.148.149. declarer publiquement qu'il ne s'engage à l'Eglise de Nazianze que pour secourir son pere, & autant qu'il vivra; & qu'aprés cela il pretend estre libre de suivre ce que luy inspirera le S. Esprit : à car. 1992

190 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. quoy son pere mesme avoit consenti. L'une des fonctions qu'il

exerça dans l'Eglise de Nazianze, sur d'imposer les mains pour faire descendre le Saint Esprit : sce qui marque ce semble en cet endroit l'ordination des Prestres. Il semble que quand il presor.19 p.314 b.

choit, fon pere le faifoit finir en luy donnant la paix [& la bene- diductions diction.]

Balep.sfg.p. 'Hellene estoit cette année 372, intendant des tailles à Na- v.S.Bassie 257.b. zianze, "comme nous l'apprenons de l'histoire de S. Basile, qui 564-# ep.53.p.58.b. avoit receu par luy une lettre de nottre Saint des l'année prece-Naz.car.48.p.

dente; mais il ne paroist pas s'il avoit alors cette qualiré.'Il estoit Armenien de naissance. Il avoit une femme, des enfans, & un frere, lequel aussibien que luy acqueroit beaucoup de gloire par fon eloquence; & rous deux rendoient la justice dans les villes. Comme donc Hellene estoit commis à l'assiette des tailles de Diocefarée, [c'est à dire de Nazianze,]'S. Gregoire luy recommanda particulierement dix personnes, squi estoient peutestre

les solitaires qu'il nomme ensuite. Car oftant Cartere qui estoit autrepart, il n'y en a plus que dix.]

Hellene luy promit d'avoir soin de ces personnes, 4& pria aussi le Saint de luy composer quelque piece. Il le fit, & luy envoya le lendemain le poeme que nous avons encore, où il luy dit d'abord que depuis qu'il est chargé du doux fardeau de la Croix, ses discours n'ont plus rien de complaifant ni de flateur, qu'il ne peut s'amuser à louer tous les avantages des richesses & de la fortune, & qu'il ne sçait que donner des confeils utiles à ceux qui les veulent ecouter. Il l'exhorte en effet à confiderer son emploi comme une offrande qu'il fait à Dieu, à fonger qu'il fera jugé comme il jugera les autres, & à ne pas rendre plus pefant à fes freres le joug & la servitude où le peché & non la nature les avoit reduits. Il luy recommande particulierement les Ecclefiaftiques, les folitaires, dont il luy en nomme plusieurs, & les vierges. Il dit qu'il le prie de cela au nom de Saint Batile, dons

il fait un bel eloge,'& de fon pere, qu'il fait parlet pour son d 111.a. peuple. [Nous avons déja raporté ce qu'il dit des folitaires.] Pour les vierges qu'il appelle l'œil & la gloire de son troupeau, il dit p.109.c.d.

avec un courage masse de toutes les miseres de leur sexe. Pour conferver leur pureté, elles ne se couvrent que de sacs noirs, couchent à terre sur la cendre, sont toujours appliquées à la

qu'elles estoient en perit nombre mais excellentes. Elles ont. dit-il, une grandeur d'ame extraordinaire, & se sont degagées

p.111.c. p.106,b.

da. eb,

\$10.b|111.c,

6 p. 110.b.

e p. 106.a.

p. rez.a.b. p.111.b.c.

p.106.b. p.106.109 b. f p.109.c.d 110.a. g p.110 C.

B 109.C. p.110.a. L'andel.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 372

priere, passent les nuits dans les veilles, poussent sans cesse de tendres gemissemens (vers l'Epoux celeste, & ont presque toujours les yeux baignez de leurs larmes. Elles oublient la delicaresse de leur corps : elles meprisent les beaux habits ; elles negligent cette beauté qui, soit naturelle, soit artificielle & fardée, disparoist & perit en un instant. Enfin dans un corps de femmes elles egalent la force & le courage des hommes.

'Il parle toujours de l'Eglise de Nazianze dans ce poeme, com- a.clio7.4108 b. me de son Eglise, de son troupeau, de son peuple. Ainsi il semble ... que ce soit depuis qu'il eut consenti à la gouverner avec son pere.]'Il dit que comme Dieu releve ordinairement les petites patoab. choses, il luy avoit donné la gloire d'estre comme couronné par un grand nombre de personnes de pieté.

## ARTICLE XXXVI.

Des discours de Saint Gregoire sur la greste, & sur l'amour des pauvres: Solitude dans Nazianze.

L'AN DE JESUS CHRIST 373.

v.s.Bafile [ ] 'An 373 eft remarquable pour S. Bafile à cause du schisme que fit avec luy & avec les Catholiques Eustathe de Sebaste en Armenie, qu'il avoit défendu jusques alors, le croyant aussi orthodoxe & mesine aussi faint qu'il l'estoit peu. Il semble qu'avant que cette affaire fust encore bien éclaircie, S. Amphiloque ait écrit à Saint Gregoire pour reconcilier Eustathe avec Saint Bafile; & que c'est pour cela que l'le Saint luy répond que ce Naz ep. 162. p. qu'il demande de luy est parfaitement Chrétien, mais que l'Ar- 875.b. menien qu'il vante tant, est tout à fait barbare, & "bien indigne qu'on ait aucune confideration pour luy. Nous avons remarqué

SHITTING DIASTMINE. V.S. Bafile 6 81.

"autrepart que c'estoit peutestre sur le sujet du mesme Eustathe que le Saint avoit écrit la lettre 25 à S. Basile, mais apparemment en l'an 372, lorsqu'ils estoient encore unis ensemble.

Comme nous ne trouvons rien autre chose pour la vie de nostre Saint, qui appartienne particulierement à l'année 373, nous la remplirons de quelques discours qu'il paroist avoir fairs depuis qu'il fut Evesque, & lorsque son pere vivoit encore. De ce nombre nous mettons le 15e fait en presence de son pere, où or 15. p. 214 d. il dit qu'aprés avoir esté brebi & puis pasteur, il estoit alors chef &c. des pasteurs, c'est à dire Evesque.

Il fit ce discours pour consoler son peuple que Dieu avoit or.15 p.131.b.

392 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C.

p.118.a.b. ap.136.1b. 6 p.p 645.C.

or.15 p.116.bc.

p.114.c.d n p. 645.C. c or.15.p.136.c.

P.114-116.

P.137.138. p.131.133.

p.135.c.d. p.138.d.

p.139.24

P 101.4. d Naz.or.te.n. p.651.a-b. 01,16.P.147.C.

affligé, premierement, par une mortalité qui avoit emporté les chevaux, les bœufs, les moutons, & les autres animaux ; fecondement, par une secheresse que le defaut de pluie avoit cause en divers endroits; & enfin par une grefle qui avoit tuine les vignes, les bois, & tous les grains peu de temps avant la moisson, & avoit mis tout le pays dans une étrange defolation. La douleur que l'Evelque Gregoire conceut, [jointe à sa vieillesse,] l'empescha de parler, outre que dans l'age où il estoit on n'eust [presque] pas pu entendre le peu de paroles que sa foiblesse luy eust permis de prononcer. C'est pourquoi le peuple obligea S. Gregoire son fils de le faire au lieu de luy, à quoy il estoit d'autant plus engagé, qu'il avoit, comme il dit, prevu ce chastiment longtemps aupa-

ravant, & en avoit averti son peuple, pour sauver son ame aussibien que celles des autres. 'Il témoigne d'abord combien il eust souhaité que son pere

mais encore la corporelle.

eust voulu faire luy mesme cette action, dont il estoit, dit-il, beaucoup plus capable; & puis tournant fon difcours à fon peuple, il l'exhorte à reconnoistre que c'estoit un chastiment de leurs pechez, dont il marque quelques uns , & à flechir la mifericorde divine par leurs prieres, dont il leur dresse un modele, par une serieuse penitence, à laquelle il oblige les plus perits enfans, aussibien que les Prestres; par le changement de leur vie; & furtour par la mifericorde qu'ils exerceront envers leurs freres, laquelle Dieu acceptera d'autant plus, qu'ils donneront de leur necessaire, & non de leur abondance.'Il finit en priant fon pere d'arrefter ce fleau par ses orations, & de demander à Dieu non seulement la nourriture des Anges qui vient du ciel,

La seizieme oraison est le celebre discours de l'amour des Hier.v.ill.c.117. pattvres ou de la pauvreré, que S. Jerome a marqué en particulier fous le tière grec "qu'il porte. Il le composa principale- 32 + >+ment pour les pauvres de l'hospital que S. Basile avoit fait bastir " " 2006. ["des l'an 3710u 372.] On voit qu'il est fait dans quelque folonni- V.S.B. file té, [mais on n'y trouve pas d'autre caractere qui en puisse mar- 551. quer le temps.

Comme S. Gregoire avoit fait le devoir de medecin envers

fon peuple dans la 15° oraifon, il fait celui de pere dans la 17°.] 'On voit qu'il y avoit eu quelque apparence de fedition dans la ville contre les officiers; ce qui faifoir craindre que ceux-ci ne s'en vengeassent severement. Dans cet état fascheux où estoit la ville, le faint pasteur de ce petit troupeau qui se croyoit obligé

or.17.p 170.d. p.268 b. P.171.2.

L'ank J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 393 par la charge de prendre part aufilibien aux athlèdions qu'à la joie de ceux que la loy de J.C. foumettoit à la puillance & à son be tribunal J.Ce qui marque allez qu'il eltoit Evesque i Jint le discours dont nous parlons.

"Il y exhorte ceux de la ville de recourir à Dieu, dans lequel parés-se; lis trouveron aisment leur confolation, i<sup>8</sup>x de confiderer qu'il pathasp-méle ordinairement la prosperité & l'adversité, les faisant lucceder l'une à l'autre, tant pour s'assiguiettir nos esprits dans la vue des secrest impenetrables de sa conduite, que pour nous porter par l'inconstance des choses temporelles à l'amour des eternelles. 4 Illes exhorte encore à etre fiedles à Dieu, aussibien dans l'affitie passe de tion que dans la joie; <sup>3</sup>x ensin à ofter l'occasion du mal qui les ac-diyac cabloit alors, on rendant une humble objetissance aux magistrats

que Dieu avoit établis fur eux.

'Il s'adresse ensuite à ces magistrats, & particulierement "à p.171 a. l'officier qui avoit l'épée; [ce qui fait juger que c'estoit le Gouverneur de la province, & non pas Julien commis à l'affiette des n.p.683 b. tailles, comme l'a cru Nicetas. Cet officier faifoit profession de or.17 p.171 c. la foy Catholique, & d'aimer à entendre prescher le Saint, qui p 173 b. l'appelle une ouaille de sa bergerie s d'où il semble qu'on peut sparable tirer qu'il estoit de Nazianze mesme : S. Gregoite le presse ex- P-171-274. tremement par des raisonstres saintes, de se conduire en cette rencontre avec beaucoup de moderation, fans craindre ni le partice temps, ni les principaux Officiers Jqui pour complaire à Valens naturellement cruel & ennemi des Catholiques, euffent peutestre voulu qu'on eust puni rigoureusement ceux de Nazianze. l'Il l'en parab. conjure par la vieillesse venerable du saint Evesqued son pere, dup 626,2 [qui par confequent vivoir encore,] & par les vœux de rout le oc.17-p.173.d. Clergé, dont il semble que le logement fust auprès de la maison de ce Gouverneur.

Nous avons une lettre que S. Gregoire écrit à Olympe gont pe sapondina verneur de la seconde Cappadoce, pour le conjuere de ne pas uniner la ville de Diocelarée, jou Nazianzel pour la faute de quelques particuliers. Mais il parosit qu'il ne l'écrivit qu'après pa octon retour de Constantinople s'à ainfe ce n'ét point sur l'affaire dont il parle dans la 17' oraison. Cette affaire appareument n'estoit pas fort criminelle de la part du peuple, j'pusquele Saint 18.12 par de peuple, j'pusquele Saint 18.12 par du peuple, j'pusquele Saint 18.12 par de peuple, j'pusq

Le discours 22, que le Saint prononça en l'honneur des Maca- e. Hist. Eccl. Tom. 1X. D d d 394 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ande.).c. bees le jour de leur feste, ne nous fournit aucune marque ni du 373licu, ni du temps où il a esté fait; & les commentateurs n'en mar-

Hier.v.ill c.117. quent rien.'S. Jerome en parle.

#### 

#### ARTICLE XXXVII.

Eulale est fait Evesque de Doares ; & S. Amphi'oque Evesque d'Icone.

E jo' discours de S. Gregoire semble avoir etté fair peu de temps après les brouilleries arrivées sur le sujec de Saimes; l'exemps après les brouilleries arrivées sur le sujec de Saimes; l'expéritée qu'il n'estoir pas venu pour faire tort au grand patteur assis sur le sur le vience de l'illustre ville des Ceatrés , Jau'il s'avoit le respect qu'il luy devoir, qu'il l'ereconnoissoir comme son chef, qu'il luy donnois volontiers le titre de Saint, quelque injuste traitement qu'il en cult receu. Il semble marquer en este qu'il n'estoit Evelque que depuis peu, l'orsqu'il appelle sa harangue un discours de l'estoit de depuis peu gont comme volunt dire qu'il avoit depuis peu l'estoit pur que depois qu'il peut l'estoit de l'e

droit de parler en Evefque, comme il faifoit.]

blanssta.

"Iffice difcours' Doares' bourg de la feconde Cappadoce, de Agenga, blur le fujer d'Eulale' homme recommandable pour la vie & vie & vie de vie de

Saint Basile, qui l'appelle un muletier, & en fait une étrange description! On voit que l'Églisé de Doaces avoit couster a vant l'election d'Eulale une tres grande persecution, que Dieu avoit ensina papaise; de quoy le Saint exhorte ce peuple à luy rendre

graces.

p +3-16
I flet difficile de juger pourquoi il protefte qu'il ne veut point
faire de tortà S. Baile dans cette election; [fi ce n'est peutestre
qu'elle fe fult faire si ville, depeur que les heretiques ne l'empefchaffent, qu'on n'eur pas eur le lossir de la faire confirmer par ce

Saint, qui pretendoit encore eftre le metropolitain de la féconde p. 194 di 1966. La Capadoce. Il Paroilt que les autres Prelats qui eftoient prefens, devoient parler auffibien que S. Gregoire.

L'AN DE JESUS CHRIST 374.

["Vers le primtemps de l'an 374, l'Eglife perdit un faint Evef-Notase que en la perfonne de Gregoire pere de noftre Saint, & en'acquit

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: 395 374.

un autre qui ne luy rendit pas de moindres services, savoir Saint Amphiloque qui fut fait metropolitain d'Icone, Nostre Saint a eu quelque part à ce dernier evenement, & nous le mettrons mefine \* d'abord, parcequ'il eut moins de suites à son égard.

§ 1,1.

"Saint Amphiloque vivoit alors folitaire dans la Cappadoce, & S. Gregoire estoit extremement uni tant à luy qu'à son pere, qui portoit aussi le nomd'Amphiloque.]'Lors donc que l'on commen- ep. 161. p. 374. d. ça à parler de porter Saint Amphiloque fur la chaire d'Icone, & qu'on pouvoit encore l'empescher, S. Gregoire qui voyoit la peine que le pere de ce Saint auroit d'eftre separé de luy, aussibien que tous ses parens & ses amis, s'en alla exprés trouver ce vieillard, pour deliberer avec luy de ce qu'il y avoit à faire en cette rencontre : mais le pere ne luy dit pas un mot du deffein que l'on avoit fur fon fils. Il ne put pas luy rendre le mesme devoir dans la con- p.875.2/874.b. clusion de cette affaire, parcequ'elle arriva vers le temps mesme de la mort de son propre pere ; où une affliction de cette nature ne luy permettoit point d'aller trouver le pere de Saint Amphiloque . pour rompre un dessein qu'il croyoit déja executé ; la pieté ni la bienseance ne souffrant pas qu'il interrompist pour cela les derniers devoirs qu'il estoit obligé de rendre à une personne si proche, ce qui eult esté faire paroistre une pretendue constance fort 2 contretemps, & dont un homme n'est guere capable.

'Amphiloque le pere, qui estoit tout à fait fasché de se voir p. 874 b. prive de la confolation & de l'affittance qu'il receveit de fon fils. ne laissa pas de se plaindre que S. Gregoire n'avoit pas eu assez de p.\$24.5 foin de luy conferver fon fils, & mefine qu'ill'avoit trahif en contribuant à son election. J'S. Gregoire luy écrivit sur cela avec assez p.374.255. de chaleur, comme indigné d'une plainte si deraisonnable, & de ce qu'on ajoutoit une nouvelle douleur à celle que lity caufoit la mort de son pere.' Il se défend dans cette lettre d'avoir eu part à p. 574 e. L. l'ordination de S. Amphiloque, & temoigne mefine du regret de ce qu'elle le privoit d'une personne si intime. [1] est pourrant difficile de croire qu'il n'ait pas encore eu plus de joie que de doulenr en cette rencontre, voyant elever fur une des plus confiderables. Eglifes de l'Asie, une personne si digne de remplir une place de cette imporrance, en un temps où l'on avoit tant de besoin de Prelats éclairez & genereux. l'Ainti s'il dit qu'il eftoit allé trouver fon & pere pour voie ce qu'il y avoit à faire fur le bruit de fon election. C'eftoit moins sans doute pour chercher les moyens de l'empe & cher, que pour la faire agreer à ce vieillard ; qui preferoit fa faisfaction à l'honneur & à l'avantage de l'Eglite.

## 996 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ande]c. ②◇②②◇③③◇③③◇③③◇③③◇③③◇③③◇③③◇ ARTICLE XXXVIII.

Mort du pere & de la mere de Saint Gregoire.

L faut revenir à Nazianze pour y voir les particularitez & Iste faites de la mort de Gregoire fon Evréque, ¡Ce Saint avoit paile de beaucoup les bornes que David donné a la vie des hommes, ayant vécu pres de cent ans, dont il y en avoit aş qu'il eftoit particularite.

partie de la mort de Gregoire fon avoit raylous conferve la force emcline de fon corps & de les fens, ¿& l'elevoit au deffus des infirmtez de la nature. Mais enfin fon corps ne pur refilter à une maladie joince à la vieilleffe. Son maf fut long & fafcheux. Cependant quelques douleurs qu'il reffentif for fou overt chaque jour, & quelquefois à chaque heure, ¡in e laiffoit pas d'offrir encore le facrifice, à par une mervefull tere particuleure, cette divi-

ne Eucaristie luy servoit seule de remede, & avoit la force de bannir & de chasser tous ses maux [pour que sque temps.]

tcft.p.916.d.

or.19.p.313.b.

Men#3,p.19.

p. 187 b.c.

'Il mourut enfinen priant, & en la posture d'un homme qui prie, aprés avoir donné coutes fortes de preuves d'une vertu tres pure, & tres parfaite, & avoir mesime consacré tous ses biens aux pauvres: Aussi il fiut dans une telle veneration, que tous le monde le terpersénotie & en parloit avec un respée extraordinaire. Er plusieurs personnes ne pensoient point à luy sans porter la main à la-bouche, comme pour baisfer la sienne, l'ánsi ce nel pas sans raisson que J' l'Eglife greques l'honore comme un Saint. Elle en fait

la memoire le premier jour de janvier, ["quoiqu'il foit mort, com-vlanote me nous croyons, vers le mois de mars ou d'avril. Nous ne voyons se pas qu'il foit dans Ferrarius ni dans les autres martyrologes latins.]

Nazoras p. 14. Il fut enterré dans le tombeau qu'il avoit fait faire pour luy & pour son fils.

[Il laifik fa femme, fon fils & rout fon peuple dans l'affiliktion
p-187-186
dans le foin que fon fils prend de la confoler. S. Gregoire avoue
dans le foin que fon fils prend de la confoler. S. Gregoire avoue
de luymefine qu'il elotic plus qu'à demi mort avoet (no prer. Il
avoit toujours fupporté avec peine les travaux de cet exil, mais
il le trouvoir a lors beaucoup plus rude, ayant perduc ce fage guide
& cette lumiere de favie; & il ne fouhaitoit que d'eftre bientoft
enfermé dans le tombeau avec luy, pour entrer avec luy dans les

'Le peuple de son costé estou accablé de tristesse, ne trouvant

1 - 20 Th Game

L'andel C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 397

plus celui qui le noutrifloit des eaux d'une doctrine falutaire,
apprehendant d'estre dechiré & dislipés par la fureur des hereti-

Apprehenant a etter dechire & dillipel par la turcur des heretiques Ji\*n e croyant pas trouver jamais un pafteur qui approchaft de celui qui l'avoit gouverné fi longtemps. Ils fe confop-11.

loient Gudement dans la croyance qu'ils avoient qu'il ne les avoit
pas abandonnez ; mais qu'eltant toujours prefent devant Dieu
vac les Anges, "il les conduifoit encore, & les foutenoit davantage par fes prieres qu'il ne faifoit aupuravant par fes paroles.

Dieu les consola aussi beaucoup par la presence du grand Saint 1945/4. Basse, seques suivant en routes ses demarches les regies & la conduite de Dieu, les vint visiter, tant pour les consoler, que pour rendre ce devoir à la memoire du défunt, & prendre part à la

douleur de son cher Gregoire.

'Ce fur en sa presence que nostre Saint prononça l'oration su-parta, a, nebre de son père, où il suit e tecci de su vez de s'es vertus, asin, dir-il, que S. Basile en estant informé, pust en faire un tableau digne de luy, se qui fervist egalement à consolet & àinstruire se part et auditeurs, comme il l'en conjune au commencement & à la fine d'ustat fon discours, luy disant qu'il devojit cela à ce saint vieillard, passa comme à celui qui luy ayant impos les mainsipeloits son pere par la grace. Il sir ce discours au tombeau de son pere. Il est aise de passa l'apra qu'il calma la folennicé messe de se sinerailles, ou fort peu après, d'où vient qu'il l'appelle une orasion suncere, se messe le un asieu. Les Grees le marquent dans leurs Ménées, en parlam Menza, sipna, de S. Gregoire le pere.

"La bienheureule Nonne qui y elloit prefente, [ne furvéqui! Nancispayis, pas apparemment fonmari de beaucoup de temps!] "puifqué! "a., and pas apparemment fonmari de beaucoup de temps!] "puifqué! "a., and ble dans fes vers la mort de sun pere & de famere. [Elle peut bien n'avoir pas passe le cinq d'aouît de cette année, ] auque! 4 Egift Baction morte [Index of the morte of amenior.] Helt certain au mois qu'elle Nettont morte [Index of the morte of the mort



SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de | C.

#### ARTICLE XXXIX

Saint Gregoire continue à gouverner l'Eglise de Nazianze sans en estre titu!aire.

[ TO us avons vu avec quelle peine Saint Gregoire s'estoit resolu à prendre sous son pere la conduite de l'Eglise de Nazianze, & qu'il ne s'estoit engagé à y demeurer qu'autant que fon pere vivroit, J'dans le dessein de quitter tout & de se retirer dans la folitude aussitost qu'il seroit mott. Muis l'importunité de quelques personnes de pieté ses amis l'emporta encore une fois fur sa resolution. Car ils ne cesserent point de le presser, de le conjurer, de luy representer les efforts que faisoient les ennemis [de la foy]pour s'emparer de son Eglise. Enfin ils firent si bien qu'il consentit à gouverner encore quelque temps le peuple de ep.65.p.\$14.ab Nazianze, non comme titulaire, mais comme étranger, ce que beaucoup d'autres faisoient en ce temps là ; & ce fut toujours en protestant aux Evesques que c'estoit seulement en attendant qu'ils euflent donné un pafteur à se troupeau, comme il les fup-

plioit de tout son cœur de vouloir faire. On voit par là combien il a raison, l'de soutenir qu'il n'a jamais dep. 65 p 814.2 esté établi Evelque de Nazianze par une proclamation legitime & folennelle; ce qu'il dit estre connu de tout le monde; b que de dire qu'en quittant Nazianze il ait abandonne le peuple avec lequel il estoit lié, c'estoit une fausseté inventée par ses ennemis pour couvrir un peu leur envie; & qu'il estoit visible que tous les

'Cependant ce fut le pretexte qu'on prit pour luy faire quitter

mens de fieges que pour couper la racine à l'ambition [Mais il

Canons que l'Eglise avoit faits contre les changemens de siege, ne le regardoient aucunement.

le siege de Constantinople. S. Ambroise mesme & les autres Evesques d'Italie s'y laisserent surprendre, jusqu'à écrire à Thoodose Col.Thapp.p. que Gregoire ne pouvoit s'attribuer l'episcopat de Constantinople que contre la tradition des Peres. Il faut moins s'étonner Bar. 171.5 17. aprés cela, si Socrate & Sozomene souvent assez mal instruits de ce qu'ils écrivoient, & les autres historiens posterieurs, ont de-Thdrt.l.5.c.8 p. bité cette fable. On peut estre plus surpris que Theodoret voulant justifier Saint Melece qui avoit établi le Saint sur le siège de Constantinople, ne l'ait fait qu'en disant qu'il avoit suivi en cela l'esprit & l'intention des Canons, qui n'ont désendu les change-

4 9 4 b'cp. 41.p. 104.ab.

car.1.p.9b.

b'ep 111 p.909. ep.41 p 804.2.b. £11.1.p.19 b.

b Socr.1.5.c.7.p. 263 C Soz 1.7.C 7.p 711.C.

712.713.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 399 374.

est tout à fait étrange que S. Jerome qui estoit disciple de S. Gregoire, & Rufin qui vivoit de son temps mesme, & parle toujours de luy fort avantageusement, soient tombez dans la mesine faute, & aient pû écrire, l'l'un qu'il avoit esté Evesque de Nazianze, Hier vill ens & avoit ordonné un autre en sa place de son vivant; & l'autre, Rutha con qu'il avoit succedé à son pere dans l'episcopat de Nazianze.

117 NAZ 01.49.

[Ce qui semble les avoir trompez, c'est non sculement qu'il pi 727. avoit gouverné l'Eglise de Nazianze, mais encore que pour le distinguer des autres Gregoires, on luy donnoit, comme on fait encore aujourd'hui, le furnom de Nazianze qui luy convenoit, parceque c'estoit le lieu de sa naissance, & où il avoit presque toujours vecu.

Il est vray que depuis qu'il eut quitté Constantinople, il semble avoir esté quelque temps dans le dessein de se consacrer absolument à la conduite de l'Eglife de Nazianze, comme nous le verrons en fon lieu ; & ainsi il pouvoit passet alors comme titulaire de cette Eglise: Mais ses infirmirez l'obligerent bientost d'y renoucer; & les aureurs qui le qualifient Evesque de Nazianze, paroisfent avoir eu peu d'égard à ce qui se passa depuis le Concile de Constantinople. Que si cela peut sexvir à excuser en quelque sorte S. Jerome & les autres qui l'ont regardé comme Evefque de Nazianze sans distinguer les temps, on ne peut pas excuser de la mesme maniere ceux qui ont pretendu qu'il avoit passe de cette chaire à celle de Constantinople.

### **THE EXPLANATION OF THE PARTY O**

ARTICLB XL.

De Bosphore Evesque de Colonie: Saint Gregoire écrit à Saint Eusche de Samo ases, & a Entrope.

[ T 'Un de ceux qui ourent le plus de part à faire demeurer Saint Gregoire de Nazianze aprés la mort de son pere, fut apparemment l'Evefque Bospore ou Bosphore. Car le Saint se Naz ep 15 p 2728 plaint qu'il l'avoit supplanté par deux fois, dont on peut dire que a celle-ci fut au moins la premiere. l'S. Gregoire semble dire qu'ils 'P.141 P.8' 6 di avoient vécu quelque temps ensemble. Il paroist qu'il avoit d'a- tout p p a p bordesté separé de S. Basile, aussibien que divers autres Prelats 200 c. de la Cappadoce; mais il fe joignit enfin à luy vers l'an 372, & nous c'ep 6 p. 158. avons encore une lettre que ce Saint luy écrivit sur quelques faux "" bruits que ce bon Everque, comme il l'appelle, luy avoit mandé qu'on faisoit courir contre luy.

400 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andel.C.

[Comme Bosphore par ses prieres & ses importunitez tiroit Naz ep.14 p. nostre Saint de la solitude qu'il aimoit avec passion, J'il ne faut 777. pas s'étonner s'il se plaint quelquefois de luy, & en des termes affez aigres,'Il paroift meline que cet Evelque n'avoit pas agi cp.141.p \$66.d.

avec luy comme il devoit dans quelques rencontres.

'Du reste neanmoins il en parle avec beaucoup de respect, ep 115.p.911. 914. # cp.117 p.913.d \*comme d'un Evefque" non feulement venerable par sa vieillesse Nova 15. 914.a|cp 164 p. & par fon antiquité, mais tres recommandable par la fainteté de 6 ep.217.p.913.d sa vie, qui avoit donné des preuves de la pureré de sa foy, qui ep.164.p.371.d. repair postal avoit ramené de l'erreur quantité de perfonnes, & qui estoit le ep :64 p.875. maistre de tous ceux de son temps, & de Saint Gregoire meline, dep.164. p.875.d. elequel avoit souvent ecouté & presché la doctrine de cet Evesque. Ecrivant en la faveur dans une affaire qu'on luy suscira aprés ep.137.p.913 d. le Concile de Constantinople où il avoit assisté, il dit qu'il est confus de voir qu'un Prelattel que celui là avoit besoin de sa recommandation; qu'ayant encore la voix & la parole, il ne peut manquer de l'employer pour cet Evesque dont il honoroit si fort la foy, & qu'il connoissoit mieux que personne; & il dit que c'est ep.115.p.912.4

ep.117.p.914.a un crime & une chose insupportable de le soupconner de quel-

101.104

Conc B.t.I.p.

777 (p.141.p. \$4. c

g Baf.ep.311 p.

665.1.2.

907.d.

[Il nous le represente mesme comme un Saint extraordinaire,] lorsque parlant des Evesques qui s'efforçoient de reconcilier Car.52.p.124.b. Vitalien avec ses enfans qu'il maltraitoit, & qui employoient pour cela non seulement les exhortations douces & civiles; mais cp.125.913.a. les reprimendes fortes & severes, 'il nomme entre autres les genereux Bosphore & Amphiloque, qui surmontoient & guerissoient les maladies les plus violentes par leurs prieres, par l'invocation

de la sainte Triniré, & par leurs sacrifices.

Pall.dial.c.10.p. Pallade en parlant des Evesques de la seconde Cappadoce, qui avoient témoigné une compassion vraiment charitable aux Prelats que l'on bannissoit vers l'an 406, dit qu'on louoit & qu'on admiroit entre les autres, Bosphore de Colonie qui estoit Evesque depuis 48 ans. Il est aussi nommé Evesque de Colonie dans les signatures du Concile de Constantinople, & dans les titres des lete Naz.cp.14 p. tres que S. Gregoire luy écrit. [Mais il faut distinguer cette Colonie "dans la seconde,] f& ensuite dans la troisieme Cappadoce, v.S. B: file f Geo fac p.ass.

[d'une autre ville de mesme nom] qui estoit dans l'Armenie, & dont Euphrone estoir Evesque en l'an 375. Naz,ep.111.p. 'Le gouvernement de l'Eglise de Nazianze estoit d'aurant plus penible à 'aint Gregoire ,que la maladie luy avoit consumé

ep. 18. p. 7 92. ab. toutes fes forces. Caril en eut une cette année qui le reduit à l'extremité:

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 401 L'and: J.C. 374. l'extremité : & neanmoins elle luy fut encore moins fascheuse en le mettant dans le peril de la mort, qu'en ce qu'elle le priva du bien de voir le grand Eusebe de Samosares qui passoir par la Cappadoce pour aller en Thrace où Valens le relegua en l'an 374. Saint Gregoire honoroir extremement la vertu, furtout le 19 19 19 793. voyant combatte fi genereusement pour la foy de l'Evangile, acp.18 p.792. c,

foutent de si rudes persecutions, & s'acquerir un si grand "merite auprés de Dieu, par la patience dans les tribulations; ce qui marque affez qu'il effoit alors exilé.

'Il esperoit donc trouver dans l'entretien d'une personne si b. parfaite, le remede de tous les maux dont il croyoit son ame affligée. Mais ayant manqué cette occasion, en punition, dit-il, e de les pechez, il écrivitune lettre à ce Saint pour se recommander à les prieres, qu'il esperoit luy estre une source de benedictions'auffi feconde & auffi puissanre qu'eust pu estre l'intercession à V.S Enfebe d'un Marryr. Nous avons encore deux lettres à S. Eufebe éxilé, ep.30.p.700/ep.

remplies des mesmes sentimens, qui sont attribuées à S. Gregoire 204, p. 100/ Bas.

& à S. Batile.

Eurrope homme fort civil & fort favant, que M' Valois croit Naz ep. 138 p. estre l'historiographe, estoit Proconsul d'Asse au commencement Amm. p. 1811. de cette année. Durant qu'il exerçoit cette charge eminente, classes 38 Saint Gregoire fut en Alie pour quelque sujet dont nous n'avons da p. 153 Naz. point de connoissance : & comme Eutrope aimoit fort les gents en 17. p. 864c. de lettres, il receut fort bien le Saint, luy fit leaucoup d'honneur, & le pria de luy écrire. Eutrope fut accuse d'avoir eu part à la Nazep.138 p. V. Valens 5 conspiration de Theodore["qui eclata cette année:]mais il fut Amm. 1 st. p. abfous par la constance d'un philosophe qu'on produisoir contre 389. luy, & qui ne voulut rien avouer à la question. On ne laissa pas de Eun.v. Maz.p. luy ofter fa charge, foit pour ce foupçon, foit que fon temps fust expiré, soit pour quelque autre sujet. Ainsi il demeura particu-Saint, il luy écrivit le premier pour luy témoigner qu'il souhaitoit beaucoup de le voir. Le Saint luy récrivit pour le rémercier, & ep.137 p.864. l'affurer que de sa part il souhaitoit beaucoup de l'aller trouver, mais qu'il ne le pouvoir, parcequ'il estoit retenu par une maladie. Eutrope fut depuis eleve à de nouvelles dignitez, & on croit que ep.132 p 865.b. c'est cet Eutrope qui fur Prefet d'Orient en l'an 381. Il écrivit ce 314.

femble encore alors à S. Gregoire une lettre d'amitié & de civili- 1815.p.

Hift. Eccl. Tom. IX.

té, à laquelle le Saint répondit par sa lettre 138.

Ecc

402 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. ්ත් 'ත්ව'ත්ව 'ත්ව'ත්ව 'ත්ව'ත්ව'ත්ව 'ත්ව'ත්ව

ARTICLE XLI.

Discours & lettres de Saint Gregoire à Julien pour la decharge des Ecclefinstiques & des pauvres.

E fut apparemment en 374 & 375, comme nous le verrons par la fuite, que Julien fut commis pour affeoir les tailles à Nazianze.]'C'estoit un homme riche & bien fait, ne de personnes illustres par leur pieté; & sa mere estojt la nourriciere des # 1 ep 168.p. 877. pauvres. Aussi il fut elevé dans la crainte de Dieu des son enfance. Il se rendit fort habile dans les lettres & dans la jurisprudensep 1 8 p.877.c. ce. Il fut établi pour rendre la justice [peutestre à Nazianze,]

clear. 49-p. 112.2. & depuis commis pour y affeoir les tailles.

Comme il estoit depuis longtemps ami de Gregoire, havec lequel il avoit fait ses études, ce Saint le pria d'exemper de la taille quelques uns de ses Ecclesiastiques qui demeuroient avec luy,"& qui le servoient : ce qui estoit d'autant plus juste, que dans Argantelia d'autres villes on exemtoit generalement tout le Clerge. Il luy in. demanda aussi quelque grace pour les pauvres; & Jutien luy accorda tout cela. Nous avons encore un poeme que S. Gregoire luyadressa, pour le prier d'exemter les pauvres lepreux, & son bien propre, parcequ'il l'avoit donné tout entier aux pauvres, pour suivre la Croix de J.C, & il luy promet que contribuant tous deux à leur foulagement, l'un par les terres qu'il leur donnoit, l'autre par sa fignature qui les exemtoit des tailles, ils auroient

aussitous deux part à la recompense due à ceux qui nourrissent les pauvres.

L'AN DE JESUS CHRIST 375.

'Ce fut fur ce fajet qu'il fit sa neuvierne oraison, l'ayant accordée à la promesse que luy sit Julien de faire ce qu'il jugeroit luy estre utile pour son salut, & de soulager dans la distribution des tailles le Clergé & le peuple de Nazianze. Il commence par une exhortation qu'il fait à tout le monde, de meprifer les grandeuts & les plaifirs de la terre, de n'aspirer qu'aux choses du ciel & de fervir Dieu chacun dans la maniere qui estoi propre à fa vocation & à fon état. Il s'adresse ensuite à Julien , qu'il avertit de se conduire dans sa charge comme un disciple de celui qui estoit né, & avoit voulu estre mis pour nous sur les rolles de la taille; de considerer que le meime J.C. estoit present à tout ce

qu'il faifoit; de l'imiter en exerçant fa charge avec douceur, &

d cy. 166.p. \$76. # Car. 49.9.111. a. g er. 9. p. 148.cl cp.166.p.\$76 €. bor 9.5.158.c. icp 166.4.876. 877. kp.\$76.d.

Nar.cat.49.p. 111.A.

cor. 9.p.158.d. beat.49 p.114.

car 49.p.111.d \$12-E. / p.111.s.

or, 9 p. 150, c. er.g.p.tf1-25f.

L'andel C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 575.

en n'augmentant pas le poids d'une chose deja si onereuse d'elle mefine; de fonger que la difference qui se trouvoit entre luy & ceux qu'il mettoit à la taille, n'estoit pas un esfet de la nature. mais du peche; de se souvenir qu'il avoit luy mesme besoin de mi- p.15 2.b. fericorde, & que Dieu avoit un autre rolle que le sien, où ni les be. richesses, ni la puissance, mais les bonnes actions seules pouvoient faire écrite fon nom.'Il luy presente à la fin les pauvres, les Ec- p.119.2b. cletiastiques, & les Religieux, qu'il appelle philosophes, le priant de les epargner, ou de les exemter entierement. Il fit ce discours p.156 b.d. un peu après Noel, en une feste de Martyrs. Il estoit sans doute prisid. alors Everque, puirqu'il appelle le Clergé de Nazianze fon Cler- p. 10dep 166 gé; sce qui ne peut convenir à un Prestre: & l'on peut ajoutet mesme que son pere estoit deja mort, tant par cette expression. si absolue, que parcequ'il ne parle jamais de luy, ni dans certe oraifon, ni dans les lettres qu'il écrit fur ce fujet. [Car s'il dit que or p 1/04. ce Clergé est à luy, parceque c'est celui de son pere; il semble qu'il ne le dit que pour se maintenir dans la possession de n'estre point Evesque titulaire de Nazianze, & avoir toujours la liberté de s'en retirer, comme il fit.]

Julien luy avoit promis, comme nous avons dit, ce qu'il luy ep 166.p.876.0 avoit demandé pour les Ecclesiastiques & pour les pauvres : Mais il estoit survenu en ce temps là quelque differend entre Julien & Nicobule, [qui avoit epouse Alypienne niece du Saint:] ce qui fit craindre au Saint que Julien ne changeast de volonté. C'est pourquoi il luy écrivit pour luy declarer qu'il ne prenoir aucune part dans ce differend, finon qu'il estoit fasché de tout ce qui s'y estoit passe; qu'ainsi il le supplioit de ne rien changer de ce qu'il luy avoit promis, & de l'excuser s'il ne l'alloit pas p.\$77.4. trouver, d'autant que sa maladie l'obligeoit d'aller chercher quelque soulagement à Tyanes, tandis que la faison le permettoit encore, les grandes chaleurs n'estant peutestre pas encore venues; mais qu'il luy laissoit Dieu mesme au lieu de luy pour a. veiller aux interests des pauvres.

'Il obtint apparemment ce qu'il demandoit, puisque nous ep. 167, p. 877.b. avons un billet où il remercie Julien de sa promesse, laquelle il s'assure que sa bonté luy fera executer, comme elle la luy a fait donner 3 & s'engage à reconnoistre cette faveur par ses sacrifices.

'Nous apprenous dans une autre lettre, que Julien l'avoit prié e2.168 p.877.h. de le venit aider à dresser le rolle des tailles : mais ne le pouvant e. pour lors, parcequ'il estoit malade, il le prie cependant de confulter extremement sa conscience dans une affaire si importan-

edicar separt, to ide confiderer que chaque Chrétien ayant un moyen particulier de plaire à Dieu, c'estoit là celui qui luy estoit propre pour sp.168.p.877.d s'acquerir un thresof [dans le ciels] qu'il devoit mesme corriger ce qui pouvoit avoir esté mai reglé par d'autres ; mais que surtout il devoit chercher des officiers qui cuffent & l'intelligence & la probité necessaire pour seconder ses bons desseins.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE XLII.

Saint Gregoire quitte NaZianze.

CAINT Gregoire n'avoit consenti, comme nous avons vu; à gouverner l'Eglise de Nazianze après la mort de son pore, qu'en arrendant que les Catholiques eussent eu le loisir d'y Naz.car.1.p. 9.b. établir un Evesque. l'Il en avoiteontinuellement sollicité les Prelars, mais inutilement. Les uns, dit-il, ne se soucioient peutestre guere de luy ni de ses prietes, & les autres estoient bien aifes par l'affection qu'ils luy portoient, de le voir demeurer à Nazianze. 'Cependant ses incommoditez le rendoient, [à ce qu'il croyoit,] incapable de faire ses fonctions: & comme la mort de son perc & de sa mere le laissoit libre de la sujettion qu'il estoit obligé de leur rendre, il exceuta la resolution qu'il avoit sormée depuis si longtemps, quitta Nazianze, & fe retira à Seleucie: Il crut que certe retraite luy estoit permife, puisqu'aucune loy ne l'attachoir à Nazianze, & que ses infirmitez la luy rendoient necessaire; & il esperoit qu'elle obligeroit les Prelats à mettre un Evesque en

fa place. Il cust ce semble dù esperer d'en sortir d'une maniere plus

Thdrt.l.4.C.17. 701.b. Sner.1.4.C.11. p. 11 0 b c.

ep.115.p.911 b ep.111.p.909.d

a car.r.p.9 b.

ep.111.p.909 dl ep.115.p.911.C.

car. . p. 9. c.

glorieufe; & il meritoit bien que Valens l'envoyaft en exil avec les défenseurs de la veritable foy, | puisqu'il renoit parmi eux un rang tres illustre. Mais Dieu par une providence particuliere ne permettoit pas à la tempeste de la persecution d'étendre ses flors. jusque fur luy & sur Saint Basile; ec que l'histoire n'attribue qu'à la pieté extraordinaire de ces deux grands Saints. Ainsi ne pouvant quitter Nazianze avec le titre de Confesseur de la foy, il la quitta comme docteur de l'humilité, & de l'amour que nous devons avoir pour la retraire quand la necessité de la chatité ne nous en arrache pas.

Il paroift affez qu'il avoit caché fon deffein à tout le monde,] puisque Saint Basile dit qu'il se retira inopinément sans qu'on en sceust le sujet. Ce Saint en apprit la nouvelle au retour d'un

Balcan. 11.t.3. P-34-C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 405 L'an de I.C. voyage qu'il avoit fait dans le Pont [vers le milien de cette annec 375, 1'&"il forma le dessein sur cela d'aller à Nazianze, sans c. V S. Bafile \$111. doure pour consoler le peuple, & regler les affaires de l'Eglise. Nous ne savons point s'il y alla en effet, (car il tomba malade aussicost apres,) ni quel ordre luy ou l'Evesque de Tyanes y ctablit: mais il paroist que cette Eglise demeura sans Evesque jusques

au retour de Saint Gregoire [en l'an 381,] aprés le Concile de Constantinople, On voit par nostre suite, qu'il ne gouverna l'Eglise de Nazianze avant & aprés la mort de son pere, qu'environ trois ans,]'comme il dit en effet qu'ill'avoit conduite affez peu de Nazear. 19.9 le

[Il ne faut pas s'étonner qu'une atten aussi extraordinaire bep. 41. p 804.2. que celle là, ait esté interpretée fort diversement selon les differentes inclinations des perfonnes. Les uns dirent que c'estoit ep. 211 p. 212.0: pour fuir le travail & vivre dans l'oissveté : les autres l'accuse- clepanapage. rent de meprifer l'Eglife de Nazianze a comme trop petite pour luy. & de violer les loix de Dicu[qui l'y avoit atraché.]bPour luy dicur 6 p.74.b. il proteste devant tout le monde que ces jugamens sont rout à bear 6,0.74.b) fair faux. Car pour la parelle dont ou l'accusoir, il dit qu'il n'est cepass, pour c. pas si malheureux mi si peu instruir des regles divines, qu'il volllust preferer un peu de repos aux recompenses proparées à ceux qui rravaillent selon l'ordre de Dieu, & qui font profiter le "talent qui leur a esté confié. Quel fruit aurois-je pu attendre. " dit-il, de tous mes grandstravaux, & de toutes mes belles esperances, si j'avois manqué de conduite dans le point le plus im-- portant?

## ARTICLE XLIII.

Saint Gregoire se retire à Seleucie ; moit quelques Apollinaristes ; predit la paix de l'Eglife: Mors de S. Bafile.

CAINT Gregoire quittant Nazianze, s'en alla, comme nous Nizeata pace Noria Davons dit, à Seleucie"[metropole de l'Ifaurie.] Cette ville v. son titre, est celebre par la veneration de Sainte Theele, "certe vierge si illustre, fdont les reliques y estoient, conservées religieusement dans une eglise de son nom : ]'d'où vient qu'il l'appelle autrepart orar, p. 386 bis.

M.S.Bafile la Seleucie de Sainre Theele. Nous avens marque en un autre 5 · 107. endroit f'que Sympie qui s'unit avec S. Basile [au commencement Bif : p. 406.25] de l'an 375, estoit ce semble le mesme que Sympose Evesque de \*14.

Ecc iii

L'an de LC.

406 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. Seleucie en Isturie, qui affista au Concile recumentque de Con-375. stantinople en 381. Au moins Saint Basile dit positivement que les Everques d'Maurie eftoient unis de communion avec luy, c'est à

dire avec l'Eglife Catholique.

ep 75 p.131.c.

vit.p 16.c.

car.1.p.9 C.

or.51 p.738 a.

r 52 p.746.c.

ep.35.36.141.

Naz car s p 9 c. S. Gregoire demeura affez longtemps en cetté ville, [& apparemment jusques en 379, qu'il fut obligé d'aller à Constantinople'Le Preitre Gregoire auteur de sa vie, dit neanmoins qu'il retoutna à Nazianze, où le peuple l'ayant conjuré les larmes aux yeux, de vouloir estre leur pasteur, il ne put jamais s'y refoudre. Mais il ne paroift avoir pris cela que de l'endroit l'où S. Gregoire dit qu'il retomba encore dans ses malheurs ordinaires, qu'il ne trouva aucun des biens dont il avoit esperé de jouir, & qu'il fut accable d'une multitude d'affaires qui vinrent fondre tout d'un coup sur luy comme de concert; & c'estoit ce qu'il avoit le plus tafché d'eviter. Or il femble que cet endroit s'entende de l'état où il eftoit à Seleucie, où il n'eftoit venu que pour chercher un faint repos, & où il fut troublé, foit par les persecutions des heretiques, soit par d'autres affaires que nous

> qu'il fit durant tout ce temps là "Ce fut apparemment en cette année que Vital Prestre d'An- v.les Apoltioche, qui sestoit separé de S. Melece, & avoit embrasse le parti linaustes 6 d'Apollinaire, ayant esté à Rome, y fit approuver par le Pape Damase une confession de sa foy, qui sous des termes tres Catholiques couvroit le venin de fon herefie, & puis s'en retourna à Antioche. Il semble qu'en s'en retournant il ait passé par Seleu-

ignorons: car nous n'avons presque aucune connoissance de ce

cie, & y ait esté receu par Saint Gregoire comme Catholique.] 'Car ce Saint dit que les Apollinaristes se vantoient qu'il estoit dans leurs fentimens, tirant avantage de ce que par simplicité il les avoit regardez comme freres, non comme ennemis: & il avoue mesme qu'il avoit approuvé comme Damase, la profes-

sion de foy de Vital, trompe par l'ambiguité de ses termes. P747.748. L'AN DE JESUS CHRIST 376.

> Gregoire à Seleucie, nous ne pouvons pas neanmoins douter qu'il n'ait pris beaucoup de part aux maux que les Ariens firent fouffrir cette année à l'Eglife de Cappadoce, dont nous avons . parlé amplement sur Saint Basile. I'll nous en reste des marques dans plusieurs lettres qu'il écrit à S. Gregoire de Nysse sur la persecution qu'il souffrit en ce temps-ci,& dont il luy promet la fin. Les heretiques, luy dit-il, cederont bientoft à la verité & au temps, &

[Quelque peu de lumiere que nous ayons sur eque sit Saint

1 and e.J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 407
376. d'autant plus que nous abandonner ons tout à fait à Dieu.

J'AN DE JESUS CHRIST 378.

[On vit l'accomplifiement de cette prophetie des l'an 378, auquel Valens ayant etle viiblement puni de Dieu par la main des Gots, qui le brulerent le 9 d'aouît, aprés la funellé bataille d'Andrinople; l'Egliferecouvra enfin fa liberté, vit rous fes Confeffeurs revenit triomphans par la procedion de Gratien, & les fortiques reduits bienroft après, fous le regne de Thiodofe, à se cacher comme des serpens dans leurs trous & dans leurs antres, selon que nostre Saint l'avoir predit.

L'AN DE JESUS CHRIST 379.

Maisen me me remps que Dieu confoloir l'Églife d'Orient par la paix qu'il luy donnoir il l'afflige a d'autre par par une douleur tres amere: & le premier jour de l'an 379 fur, non pas funefle, puique la mort des Saints est precieuté devant Dieu, mais biem fensible à nostre Saint par la morr de Saint Basile.] Il eftoit dans 1937 1979 de les reftes d'une dangéreule maladie, joriqu'il receat une fi trifle nouvelle, de forte qu'il fur me fine privé de la confolation d'aller baifer les cendres facrées de fon ami, & d'aller y sitter fon Eglife, qui venoit de perdre en luy fa couronne & fon ornement. [Not 1938 2400 avons marque autrepart tous les devoirs que sa piete luy avoit espa paoce fait rendre à la memoire d'un ami sintime & silbutter.] Il en de-184.

fait rendre à la memoire d'un ami frintime & frillufte.]' Il en de-1814. fendit l'honneur dans une lettre à Simplicie, où il maintint une ordination qu'il avoit faite.

# ARTICLE XLIV.

5 132.

Etat deplorable de l'Eglise de Constantinople sous les Ariens.

I A douteur de la mort de Saint Bassle fut aussiront temperée par la joie qu'eurent les Carholiques de la promotion du grand Theodose, à qui Gratien donna l'Empire d'Orient le 19 janvier 379. On s'air quelle estoit l'ardeur de ce pieux princepour la foy de Nicee, à ainsi în le faut pas douter qu'il n'air eu une grande joie de voir 5. Gregoire venir combatre l'heresie; à trabilir la foyê l'Egissic Catalojue de ans la capitale de son Empire. C'est ce que nous avons presentement à representer, & l'histoire de ce Saine va devenir affaire la plus importante à la plus illustre qui fust alors dans l'Egisse.

Constantinople cette seconde Rome, ce soleil de l'Orient, Nareattigad.

408 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. elle estoir dominée. Elle avoit autresois esté instruite dans la ve-379. rirable foy. Mais agrés la mort de S. Alexandre qui eff estoit le détenseur, arrivée en l'an 336, peu apres avoir telon phé d'Arius, S. Paul qui luy fucceda ne put refilter à la violence des Ariens, qui ofterent enfin la vie, & certe Eglise tomba des l'an 339 entre les mains d'Eufebe chef de toute la faction Arienne, & puis en celles de Macedone, qui y exerça à diverses fois les cruautez les plus rragiques.

Neanmoins il ne paroissoir impie qu'à demie. Car se lassant de combarre la divinite du Fils de Dieu, il se contenta d'artaquer fon divin Librit, & fe fit chef de l'heretie qui porta fon nom. Ses crusutez furent enfin punies par la deposition au commencement de l'année 360, mais ce fut pour luy substituer Eudoxe, digne disciple d'Acce le plus impie des Ariens ; € il commença sa premiere fonction par une impieré que l'on n'oseroit ra-a les triess

porter.

Il vécut jusques à l'an 370, & les Catholiques espererent par sa more quelque relasche dans ieurs maux : Ils elurent mesme Evagre pout leur Evefque: mais Valens qui regnoit alors, bannit & Evagre & le Prestre Eustathe qui avoit procuré son election, fubititua à Eudoxe Demophile qu'un Concile appelle le malheureux chef de la perfidie; & fur les plaintes que iuy firent les Catholiques des violences des Ariens," il fit bi uler en pleine mer 80 1bid 5 113

Ecclefiastiques qu'ils luy avoient deputez.

Ce fut par ce moven que les Ariens demeurerent maistres abfolus dans Constantinople. Sainte Sophie qui estoit] la grande OI. 4S p 918. eglise de la ville, se pouvoit appeller la citadelle du demon, il en avoit fait sa retraite & y avoit campé ses soldars. C'estoit là, dit Saint Gregoire, que s'affembloit l'armée du menfonge, les défenseurs de la fourberie , les gents-d'armes de l'enfer, les legions des esprits impurs ; & s'il faut se servir des termes profanes, la compagnie des furies, puisqu'on peut bien donner ce nom aux femmes Ariennes, que l'ardeur qu'elles avoient pour leur secte rendoit animées audelà de leur fexe, & plus emportées que des Jeżabels.

or. 32 p. 525.b.c.

'Les Orthodoxes y estoient chargez d'opprobres. Il n'y a point de duretez qu'on ne leur fist endurer. On les accabloit d'injures & de menaces. On les envoyoit en exil. On leur ravissoit leur argent. On confifquoit leurs biens. Les temples effoient fouillez par l'effusion du sang des Sainrs, & changez en des tepuleres. On y massacroit publiquement des vieillars, des Evesques, ou pour

L'acèl. C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 409 mieux dire, des Partiarches. Enfin la perfecution alla Julqu'at tel excés, qu'iln'y avoit que les Carholiques à qui on oltoit toute liberté: a'x il n'eft point de inaux imaginables aufquels ils ne fuffent expofez.

[Les Ariens mesmes n'estoient pas seuls à combatre la soy dans Constantinople. Les Novations avoient plusieurs Eglises

whet Ariess dans la ville.] L'herefie" des Maccdoniens y avoit fait fes plus 50:1.4cap.

100:4. grands progres, "& les Apollinarifles commençoient à la mena-1-1-1/Ruft Lieu

cet. Les Eunomiens qui faifoient une fe@e à part depuis le regne vival rei.

Histé 94. de Julien & de Jovien, "y avoient aufli établi Peneme, & puis «Kaleala pou-Florent pour Evefque de leur herefie. Quoique toutes ces fectes s principlement, and enfent paste meinte pouvoir que les Ariens, pour perfectuer 197-198. PEglife pat le fer & par le fang, & que mesine les Macedoniens & les Novatiens semblassent s'unit avec les Catholiques contre les Ariens, qui estoient leurs ennemis communs ; neanmohns le mensonge ne peut jamais celler de combatte la verité, & les persuados d'un faux ami sont source plus dangereules que la guer-

re que nous fait un adversaire declaré.]

V.5 47.

Tant de maux que l'Eglise de Constantinople souffroit depuis Naz.tar.z.p.to. plusieurs années, sembloient l'avoir tout à fait détruite & l'avoir \* ensevelie dans la mort de l'infideliré & de l'heresie. Neanmoins elle confervoit encore quelque refte & quelque semence de vie dans un petit nombre de personnes, en qui la soy estoit demeurée pure & inviolable, C'estoit un troupeau bien peu considerable or 31.p. str. 18 aux yeux des hommes 1 ou plutost ce n'estoit plus un troupeau, mais un foible vestige &un petit reste de troupeau, sans ordre, fans pasteur, sans bornes, sans closture. N'ayant pas la liberté des pasturages, il erroit dans les montagnes, dans les antres, & dans les cavernes de la terre, sans autre conduite que celle que les brebis se pouvoient procurer à elles mesmes, selon les rencontres que la providence leur fournissoit. Et elles s'estimoient trop heureuses lorsqu'elles pouvoient comme s'echaper & se sauver au travers de tous ces dangers, semblables à ces troupeaux fur lesquels des lions se sont jettez, ou qu'un orage 2 dispersez, ou que l'obscurité a écartez.' Ainsi c'est avec raison que nostre p 527 be. Saint comparant cette Eglise au tabernacle de l'ancienne loy, dit qu'il l'érablit"enfin dans son Anastasse comme dans une nouvelle Silo, aprés qu'elle avoit esté quarante ans errante & vagabonde dans le defert.

'Mais quelque meprifable & quelque petit que ce troupeau caringio als parufi aux yeux de la chair, il eltoit bien grand devant Dieu,

Hill. Eccl. Tom. 1X.

Fff

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an del.C.

or 32-p (12-53) qui conte non les hommes, mais les cœurs, C'estoit une moisson bien sterile à ceux qui ne regardent que le dehors, mais bien riche & bien abondante aux yeux de celui qui penetre le secret des cœurs.

## ARTICLE XLV.

S. Gregoire est pressé de prendre som des Catholiques de Constantinople. & se resoud d'y aller.

ad prælit,t.p. 301.1.C.

TOILA quel estoit le troupeau que l'Esprit de Dieu commit aux foins de S. Gregoire, Ce Saint, comme nous avons dit, estoit retiré à Seleucie, où s'elevant audessus de toutes les choses visibles, & n'appliquant son esprit qu'à la contemplation des invisibles, ayant abandonné la gloire, les biens, les esperances du monde, la science mesme, & se contentant pour toute nourriture d'un peu de pain, il goustoit la satisfaction & les deli-

ces d'une vie eloignée de tout le trouble du siecle. [Mais ce monde n'est pas le lieu destiné pour le repos d'un

€ar, 6. p.74.€.

dont Dieu le laissa jouir quelque temps, ne sut que pour renouveller ses forces, & le preparer à de nouveaux travaux, & à des afflictions d'autant plus rudes, que le fujet en estoit plus grand & plus important.] Dieu qui conduisoit toutes ses demarches, vouloit qu'il fortift de son pays, & qu'il allast prescher la verité & la divinité du Saint Esprit dans des terres étrangeres, rudes, & incultes, où il devoit arrofer un grand peuple de la rofee de

Chrétien, & moins de Saint Gregoire que tout autre. Aussi celui

car. top 10.b.

sa doctrine, quelque disette qu'il crust en avoir. La reputation de la science aussibien que l'estime de sa verru J qui avoient traversé les mers & passe les bornes de l'Asie, & que Saint Eusebe de Samofates n'avoit pas manqué de relever, l'le firent appeller à Constantinople, comme il dit luy mesme, par un grand nombre de pasteurs & de peuples; [& ce mot d'apreller semble nous marquer que ces Everques & ce peuple estoient les Orthodoxes de

b cor 13.p.413. clor.15.p.43y.a. # car. 1.p. 10.b vit.p.18.4. wit.p.tf.a.

Constantinople & les Evesques d'alentour.]'Le Prestre Gregoire dit en effet qu'il fut appelle par les Orthodoxes de Constantinople; & il pouvoit l'avoir appris du poeme que le Saint adresse bor.17.p.461 d. aux Everques, où il le marque affez clairement : mais il le dit poedear, p. 18.e. fitivement en un autre endroit, ajoutant qu'une des caufes de l'affection que ce peuple avoit pour luy, estoit qu'ils le conside-

afprafit. p. 101.1.4.

ad præfit.z.p. roient comme leur ouvrage. La traduction du poeme que nous

801.1.a.

L'an de C.J.

SANT GREGOIRE DE NAZIANZE. 418
venons de citer, (car nous n'en avons pas le grec,) y joint une allemblée d'Evefques :[ce qu'il est res aite d'entendre de ceux de Thrace, sans recourir, comme sont quelques uns, un Concile d'Antoiche, qu'in est eint, comme nous lecroyons, qu'i ba fin de cette année. Cat il y a bien de l'apparence que des que les Prelars Catholiques se virent en paix, sis sassemblerent chacun dans leur province, pour donner ordre aux affitires de l'Egisse.

L'es Orthodoxes de Conflantinople & de Thrace ne furent pas neamoins les feuls qui folliciterent Saint Gregoire de rendre ce fervice à l'Eglife. J'On pretend qu'il en fau prefle par les inflances de S. Bailie, de S. Melece, & de tous les défendeurs de la vraie foy T. Le Pietre Ciregoire dit particulièrement que S. Bafile Pencouragea extremement a prendre cet emploi, & l'anima fort aux combas fiprituels qu'il avoit à foutenir à Conflantinople, & le Saint mesine dit que son voyage n'avoit point etté de sagreable à ce Saine; divol 'on peur quegre que le defluien avoit efte formé de Casine; divol 'on peur quegre que le defluien avoit efte formé de la cesaine; de l'est peur le des des la companyage de la colle-

des l'année precedente, avant la mort de S. Bafle, "quoiqu'affirrément il n'ait effé executé que vers le commencement de celleci.] Il paroiti que Bosphore de Colonie, & un autre Evesque de Cappaloce nommé l'heodore, furent aulli de ceux qui le presse. Tent le plus forcement de l'entreprendre.

tent le plus tottement de l'entreplenare.

C'ethois arracher S. Gregoiré de les delices que de le tirer de saprésa, Loistude, Audii in procête qu'il fallut luy faire volence, qu'incidade de de l'entre de la conjuntation de la conference de la legion de la conference de

"Il choir aufit fort rouché de la necefficé de l'Eglife de Conflan - 69+49777tinople, furrour voyant qu'elle eftort alors menacée d'une nou. 165-31 8 3000 velle atraque de fes ennemis." Car l'on parfoit d'un fynode que l'estat pase. des Ever(ques vouloient tenir à Conflantinople, Jpour établit la nouvelle herche d'Apollimiere, & peuterfre furprendre l'ef-

Fffi

L'andej.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. Thehn prit de Theodofe. Des auceurs difent que s'il ne se fust haste d'y

Naz.cp. '4.p. 277.c|cp.111.P. 910.26.

aller rétablir la foy de Nicée, cette ville alloit ettre entierement infecte des hereties d'Arius & d'Eunome. Ainti voyant, comme il dit, que Dieu vouloit qu'il fust expose à des peines & à des souffrances, il aima mieux mourir en travaillant pour l'Eglife, qu'en

ep.111.910.2.

fouffrant continuellement les reproches de les amis. Il fe laissa donc vaincre & accepta un emploi qu'il prevoyoit devoir estre fort penible à son corps [affoibli par les austeritez & les maladies,] mais qu'il esperoit ne devoir pas estre desavantageux à son ame. . 'Il confacra fon corps à Dieu & à l'Eglise pour travailler tant qu'il

dureroit.

[Bosphore de Colonie estoit, comme nous avons dit, un de ceux qui l'avoient le plus tourmenté pour ce fujet; l'& le Saint fe plaint assez serieusement qu'au lieu des excuses qu'il attendoit de luy fur la maniere dont il luy avoit déja écrit , Jil ne cessoit point de luy faire des reproches, de continuer dans sa poursuite, & de le charger de nouvelles injures, comme s'il eust voulu sous un pretexte de pieté fatisfaire ou fa passion propre, ou la haine de quelque autre contre luy. Neanmoins aprés cette plainre, il luy mande qu'il est vaincu, & qu'il consent, puisqu'il le veut, à prendre soin de l'Eglife, autant que Dieu luy en fera la grace, & que ses forces le luy permettront i & qu'il espète le faire par le secours de ses prieres, puisque luy mesme refusoit cette commission: [d'où l'on peut tirer qu'on avoit parlé de Bosphore pour Constantinople.]

4 9 909.cd.

'Il manda aussi son consentement à l'Evesque Theodore, avec lequel il n'estoit uni d'amitié que depuis peu, & qui n'avoit pas beaucoup de connoissance de ce qui le regardoit, parcequ'il n'estoit que depuis peu dans la conduite des affaires ; c'est à dire que c'estoit un nouvel Evesque : l'Et c'est pourquoi il ne veut pas l'accufer d'avoir part à l'injure que luy faisoient les Evesques dans les fuffrages, en confentant à l'érablissement qu'il proposoir, ]& le rejettant neanmoins luy mesine : [par où il semble marquer qu'on refusoit de recevoir sa voix dans quelque election : co qui estoit luy ofter en quel que forte le rang & l'honneur de l'epifcopat ; ou bien c'est quelque autre affaire dont nous n'avons pas de conno: sfance.]'T heodore à qui il écrit cette lettre avoit ce femble efté berger. On peut juger qu'il estoit Evesque en Cappadoce ou en Ifaurie puifqu'il avoit part aux affaires de S. Gregoire, Ce n'estoit pas neammoins celui de Tyanes, qui ne fut Evelque qu'aprés le Concile de Constantinople; où Ephere son predecesseur assista.]

### 

Arrivée de Saint Gr:goire à Constantinople : Du don qu'il avoit de faire des miracles.

Dieu envoyoit en la capitale de l'Orient pour delivrer son peuple des tenebres de l'herefie, dont l'Egypte n'est que la figure.[Il avoit comme luy la grace des miracles : Et si son humilité paroilt en ce qu'il ne parle presque jamais de cette faveur, non pas mefine los fqu'il avoit à défendre sa reputation contre les calomnies des heretiques ou contre l'envie des Orthodoxes, jusque là qu'il semble ne la pas reconnoistre en luy, l'Iorsqu'il dit or.17.9.466.4. qu'il ne se fust pas servi de l'eloquence non plus que les Apostres, s'il eust eu comme eux la grace de faire des prodiges & des miracles, [c'est'à dire s'il l'eust eu au mesme degré qu'eux ; neanmoins Dieua permis que cette humilité ait que lque sois cedé à la force de la verité, ]'& que Saint Gregoire nous ait appris luy mef- car. 61 p.141 2. me, que souvent en prononçant sculement le nom de J. C. ou faifant en l'air le figne de la Croix, il contraignoit les demons de fortir des corps qu'ils possedoient, en témoignant par leurs ctis & leurs hurlemens, quelle eftoit la puissance de celui que Gregoire avoit invoque. D'autres fois il guerifloit les maladies en mettant carette tant. la main sur les testes humiliers de ceux qui en estoient travaillez.

C UIVONS maintenant ce nouveau Moyse que l'Esprit de Nazita n.d.

[Il femble qu'il foit venu avec la verge de l'autorité imperiale,] puisqu'il dit qu'il febit venu avec une puissance qui n'estoit en pas mepriable. L'Egilie y joigni aussi la intence car outre les Pre-lats, qui s'avoient appelle ou envoye, l'êtere d'Alexandrie, que la dignité de fon sege, la qualité de distiple de dispute des possesses de la dignité de nois get, a qualité de distiple de des fueces leur de S. Arhanase, & les perseurions qu'il avoit sousteres peur la soy, rendoient le premier ou l'un des plus considerables Evecques de l'Orient, s'iuy avoit écrit une lettre par laquelle il l'ét abission en partie de l'Evesque de Constantiople, & l'un pervoyoit est marques de cette dignité s s'et que provoit les marques de cette de dignité s s'et que vous ne trouvons pas d'éclaireissenen, non plus que du temps où il suy écrivit, sinon que c'estoit avant l'affaire de Maxime.

Mais fon principal appui effoit le fecours de J. C, qu'il ne manqua pont: fais doute d'invoquer, afin d'obtenir de luy le fecoursde fa grace, & un Ange pour le conduire dans un voyage de cette: E é fin.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andel C. importance, comme nous voyons par un de ses poemes, qu'il

COT. 54.P. 117. 118. faisoit en d'autres rencontres. or.13 p.413 C. [C'est avec rasson]'qu'il dit que son entrée dans Constantinople

effoit furprenante. Son deffein parut fans doute une chose non moins extraordinaire que de voir David marcher contre Goliath. Car il n'y avoit rien de plus meprifable selon le monde, qu'un homme tel qu'il se décrit , qui non seulement estoit un étranger. or.25 p 437-d. 'natif d'une tres petite ville, ou plutost d'une méchante bicoque, & caché jusques alors dans un coin de terre; mais qui estoit encar r.p. 11.d. e oz. . 7.p.458.2. core tout courbé de vieillesse de maladie, qui avoit toujours dear i part d. la teste en bas, qui estoit chauve, astez mal fait de visage, c . r . c.p. 436.2. desseché par les larmes, par les austeritez, & par la crainte des car r p 12.4. jugemens de Dieu; d'un parler rude & champestre; avec cela fort or.15.7 416 b. mal veru, & qui n'avoit non plus d'argent que d'ailes : car ce font 01.18.p 484 c car ip ind. sestermes. d Voilà celui qui venoit entreprendre de combatre des d car.i.p.tt. gents armez de tout l'eclat des grandeurs du fiecle, & de renver-

## ser les trophées que l'Arianisme sembloit elever depuis tant de

## ARTICLE XLVII.

temps sur la divinité du Verbe eternel.

De l'Anastasie : Saint Gregoire y assemble les Catholiques.

CAINT Gregoire fut receu en arrivant à Constantinople Naz of 18.p. 454.4 dans une maifon de ses parens. C'estoient des personnes genereuses en toutes manieres, & qui ne luy estoient pas moins unies Bar.378 \$ 60. par l'esprit & la pieté, que par le sang & par la nature, Baronius dit que c'estoit Nicobule qui avoit épousé la niece du Saint : mais Naz.ot 13-p. il n'en allegue point d'autorité. Ce fut dans cette maison, que le 484 2

Saint compareà celle de la Sunamite qui recevoit Elifée, que le peuple Catholique commença secrettement à s'unir & à"s'assembler en un corps, nonobstant le danger qu'ils couroient [ à cause du peuple qui persecutoit encore la verité.

p. 455.2.

P. 45 j.a.

708 d.

'Il paroift donc que les Catholiques n'avoient point alors de Bar.378. 6 6t. lieu pour s'assembler, & qu'ainsi c'est cette maison mesme qui Nor 124 devint la celebre Anastatie s'lorsque les Catholiques eurent Soz.l.-c.s.p. accommodé cette petite maison en eglise pour Saint Gregoire, Naz carao p.78. & ceux qui fuivoient avec luy la foy de Nicée. C'est pourquoi

Saint Gregoire l'appelle l'ouvrage de sa main & de son travail. ear 1:058 p.17. 'On luy donna le nom d'Anastasie ou de Resurrection, à cause d 7 8 b' 5 4

que la vraie foy, qui estoit comme morte dans Constantinople, Soz F-702 a.

1 radel.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 415
292 - avoir commencé à y revivre, & y effoit comme refusériée. C'est Nat 0134-6.
- elle, dit Saint Gregoire, qui a comme resuscité la parole de la surb.
- verité, aupravant si m.prisée, c'est le lieu de nostre commune.

"verité, auparavant l'imeprifee; c'elt le lieu de noître commune "victoire; c'est la nouvelle Silo, où l'arche qui avoit erré quarante "ans dans le desert, a enfintrouvé par nostre moyen une demeure

"fixe & afflurée. Il l'appelle quelquefois une nouvelle Bethléem, artio p.79 s.

foit à cause de la petrefit, foit parceque la foy de J. C. y avoit Barayra, se,
pris une nouvelle naisflairee. Il l'appelle encore une arche de Noé Nazcaria, 17,

qui s'estoit sauvée du deluge de l'heresie, & avoit porté la semen-

Sozomene témoigne que quelques uns luy avoient dit comme sealacete, une chofe ret a flure e, que l'on avoi donné à cette egifie le nom 799 de d'Analfañe, parceque le peuple y eflant affemblé, une framme groffe elboit combée du haut de l'arribume, & s'eloit rice de cette chute; mais que tou le pruple ayant prie pour elle, elle refluicita avec l'enfant qu'elle portoit. Ce miracle qui eff raporté par divers auteurs apries Sozomene, peut eller tres veritable, & elle salacete divers auteurs apries Sozomene, peut eller tres veritable, & elle salacete divers auteurs avres gesellosit en haut dans des tribunes. Ver de salacete de conforme à ce que Sain firente dit de de sindant de se representation de la complet remarquable de ce que Saint freue dit de de sindant de l'analfañe fou en l'arcete de l'arcete de

Le tire d'Austlafie fut encore continué à certe Egifié par une Conglècta-pautre renontre. Caro nr apport que du temps du Patriache (\*\*bit La p., 4 (quoique Nicephore le mètre fous l'Empire de Leon de Thrace, \*\*bit s'pair La p., 4 (quoique Nicephore le mètre fous l'Enthodofe II, mort huit aus \*\*0 \*\*P\*4-suil avant que Gennade fult Evel que, ) on apporta de Sirinich Contlantinople les reliques de Sintec Anatitatic, celebre vierge & maryer, equo mit, du Theodorelle Lectle, dans l'églié de fon non, qui est auprès des Bess de Domnini. Or c'elt le lieu Comptission metime où eltoit l'Anatlafie de S. Gregoire, [celnies published]

Nota: Madful paroid que "depuis ce temps la on l'a favoure regardée comme une eghté de cette 5 intre. D'autres ont eru dans les fiecles poltements, qu'elle effoit pariculierement confactée à la Refurrection du Sauveur, comme la grande eghté de Jetullem.

Cette petite eglife devint bientost une des plus considérables font 700 pg.
de la ville, par la grandeur & la magnificence des bastimens que des la magnificence des bastimens que des la magnificence des bastimens que des la magnificence des bastimens que de la magnificación de la magni

416 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Phote.55.4.53 necglife. 'Necfaire avoit acheré beaucoup de marbre pour l'or375.
ner. 'Pallade dit que Saint Chrysfoltome fit loger les moines perfecutez par Theophile dans les baftimens de ll'Anaftafie, l'Saint Nora 16.

Marci n qui estoit acconone de l'Eglise de Constantinople vers
l'an 460, y rebastit ou y ajouta quelque chose : [Sc. la conserva
par ses prieres dans un grand embrasement qui arriva le 2º sep-

tembre de [l'an 465,"fous le regne de Leon.]On remarque qu'il v.Leos L.

Campake L.L. popposa aux fiammes le faint Evangile. L'Empereur Bassle le Maecdonien y sit aussi quelques embelsissemens, & l'on remarque
qu'elle substitoir encore il n'y a que peu de siccles.

"Sozomene affure que cette eglife éloit celebre par une vertu divine qui y apparoilloit fouvent à diverfes personnes rantoft endormies, tantoft eveillées, guerifloit les malades, & faifoit diverfes autres merweilles; "& qui on crojoit que c'effoit la Vierge Nora y.

Cang-p.14. mere de Dieu. Theophane & d'autres Grecs posterieurs]parlent aussi deces apparitions & des miracles qui se faisoient dans l'Anastasse.

Sort.lac.32n.

\*Les Novatiens avoient eu aussi dans Constantinople leur
\*15444670-14- Anastasie, à qui ils avoient donné ce nom, parceque les Ariens
cua-9,170-26

L'ayant d'emolie sous Constance, Julien leur avoit permis de la
rebastir.

### **发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展发展影响。**

## ARTICLE XLVIII.

Saint Gregoire apprend aux Catholiques à ne pas s'entretenir sur les disputes de la religion.

Naz orașe.

S AINT Gregoire estoit venu à Constantinople non pour
415.c.

S AINT Gregoire estoit venu à Constantinople non pour
parr aux maux que les Catholiques y sousfroient, afin d'estre
parr aux maux que les Catholiques y sousfroient, afin d'estre
parr aux maux que les Catholiques y sousfroient dans le ciel.'Il estoit.

64.72-448.c.

4 allocie à la glore qu'ils en attendoient dans le ciel. Il ellout, venu pour alliller aurant qu'il pourroit cette Égife veuve & abandonnée depuis filongremps, pour luy fervir de tuteur & de curateur, non pour effer fon epoux, mais pour luy en procurer un qui fult digne d'elle, & qui luy puff donner pour prefent une vertu proportionnée à la d'enité.

deuta paub. Mais it eftoit venufprincipalement pour défendre la foy de l'Eglife, 'de refuter par une doût ine folide les chicanes & les vaines fubrilitez dont les heretiques embarafioient l'efprit des foibles, & minoient la implicite de la foy, [1 Figlife avoit certainement beoin contre eux d'un défender aufip puillant qu'éftoit le Saint.

monitorey Googl

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 417 Il possedoit en perfection la science des Ecritures, qui est la regle de la doctrine.]'S'ils avoient quelque eloquence, comme il or 33.p.529 als. leur en accorde la gloire, elle ne pouvoit estre que beaucoup audessous de la sienne. Il n'avoit étudié les artifices des so- unaparaphistes, que pour pouvoit se défendre de ceux par lesquels les ennemis de l'Eglise pretendoient embarasser la verité. Car or 31, 9 510 c.d. e'estoit leur unique but, & on les pouvoit justement comparer à

ces charlatans, qui font semblant de se battre dans les places publiques, & qui au lieu de prendre lestours propres à se porter de veritables coups, ne cherchent qu'à tromper les yeux des ignorans par une vaine apparence d'adresse.

Comme leur impieté alloit jusqu'à se croire capables de pe- p. 110.4 h. netrer & d'enseigner aux autres tous les secrets de la divinité v.les Ariess mesme, ("car c'estoit la folie des l'unomiens,) ils parloient partout 5 46. fans diferetion de ce qu'il y a de plus relevé dans nos mysteres,

& negligeant toutes les œuvres de pieré, ils n'estimoient que pessesse cette temerité effrenée, laquelle effaçoit dans leur esprit tous les crimes dont un homme cust esté coupable. La chose en estoit p.545.4. venue jufqu'à cet exces, qu'il n'y avoit pas de place publique qui ne retentist de leurs disputes. La joie des festins en estoit troublée : les festes en devenoient des jours de deuil & de tristesse. Les personnes affligées ne recevoient point d'autre consolation dans leurs peines, que ces querelles qui leur devoient eftre plus insupportables que leurs afflictions mesmes. Les eabinets des femmes où doit regner la fimplicité, en estoient inquietez : & les vierges mesines se deshonoroient par cette demangeaison de disputer fur les mysteres.

'Saint Gregoire confideroit cela comme un desordre insuppor- d. table, voyant qu'il sembloit qu'on voulust faire un art & un mé- p.530 2. tier d'une chose si sacrée & si elevée audessus de la raison. Ses a entrailles en estoient dechirées de douleur. C'est pourquoi il se à erut obligé de prendre une voie toute contraire, & de montrer e tedut 19.19. par des discours excellens, qu'il n'appartient pas à tout le mon- ed. de de parler des choses de la religion, & qu'on ne le doit pas faire, ni en tous lieux, ni en tout temps, ni devant toutes fortes de personnes,'il vouloit que l'on pensast toujours à Dieu, afin or 35 p. 531.5. que ce souvenir nous portast à nous purifier de plus en plus: mais fe il ne vouloit pas qu'on en parlast hors des temps propres, 'ni que (ab. l'on s'efforçait de penetrer ce qui est audessus de sa portée.

'Il dit que cette dialectique trop curieuse est figurée par les or par les Moabites & les Ammonites, à qui la lot de Dieu defendoit l'en-

High Eccl. Tom 1X.

or 11 p 687 685 trée du temple.'Il se souvenoit qu'il estoir commandé de man-Nyfe Moyf et. p. . 53.195.

ger toute la chair de l'agneau paschal, c'est à dire de nouvrir nostre ame de ce que la veriré a de plus simple & de plus facile à digerer; mais qu'il faut bruler les os & non les caffer, refervant au feu divin du Saint Esprit ce qu'il y a de trop fort & de trop relevé pour nous, sans le brifer par une interpreration fausse & temeraire.

Naz.or.33.n.p. 933 b. cat.1 p.10 b.

'C'est le sujet qu'il traite dans l'oraison 33, qui sert comme de preface à ses celebres discours intitulez De la theologie; & dans la 26 qui est admirable sur ce point. Et afin que les Fideles fusione plus en fureré contre les artifices des heretiques, il les avertifloit de veiller extremement fut leurs discours & fur coux des autres. Il y a, dit-il, des occasions où l'on peut ecouter : il y en a où l'on peut parler : mais il y en a aussi où la crainte nous doit tenir en suspens, & nous empescher egalement de parler & d'entendre. Il est vray qu'il y a bien moins de danger à ecouter qu'à parler: mais aussi il est bien moins sur d'ecouter que de se retirer tout à fait.

## 

## ARTICLE XLIX.

S. Gregoire refute les beretiques par ses raisons , & les gagne par sa douceur.

Naz or 34-37.

As s depeur que sa moderation ne sult suspecte de soi-blesse, & qu'on ne dist qu'il désendoit de parler des mysteres, parcequ'il ne se sentoit pas capable de défendre ce qu'il vouloit qu'on en crust, ]'il fit quatre discours excellens où il prouve à fond la doctrine Catholique sur la Triniré, & ruine tous les faux raisonnemens des heretiques. Le premier parle en general de la nature divine, le fecond prouve la divinité du Verbe, le troitieme répond à tous les passages de l'Ecrirure que les heretiques alleguoient pour eux, & le quatrieme traite du Coact.4-p.834. Saint I fprit contre l'herefie des Macedoniens. Le Concile de Calcodoine cire le fecond difcours fur le Fils; ce que Justinien & S. Ephrem d'Antioche ont fait aussi. Pierre Diacre dans sa lettre aux Evefques d'Afrique, allegue un passage du premier.

#11 D.607.bl Phot c.119 p. bora.

bicad Fulg.

\$ 4,12.279. 4 Bar 375.462. a Naz vit. p.as.

Ce font ces oraifons qui luy ont acquis le furnom de Theologien que les Grees luy donnent ordinairement, & que l'Eglife n'a jamais donné comme un ritre parriculier qu'à Saint Jean l'Evangeliste & à luy. [Un ancien auteur dont le discours est

r. [Quelques uns l'attribuent à Jean de Jerufalem ;] mais dans la melme page, il nomme Nestorius. Chry.t.6.or.51, P 401.2

L'an de I.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 419 379. parmi ceux de Saint Chryfostome, l'Ie surnomme un soldat in- Chry : 6.01.52. vincible [de J. C,] & le second Theologien.

'Il parloit des chofes de la foy, non par maniere de dispute, mais Naz 01.13.p.212. en forme d'instruction; non en philosophe, mais en disciple des be Apostres; non avec les subtilitez des Sophistes, mais avec la sunplicité Chrétienne; non en orateur profane, mais comme un predicateur de l'Evangile; non par ambition, mais en vue de l'urilité de ses auditeurs. Il promet ces discours dans la 13° orai- p.113.2b. Son qu'il fit cette année; & il semble encote en avoir voulu par- or.35-p.512.0 a. ler, lorfqu'il dit que d'autres avoient assez travaillé sur les pas- p.950 a. fages qui prouvoient la divinité du Verbe, & que luy mefine en avoit écrit affez amplement. [Ce sont peutestre aussi ces mesmes discours que Saint Jerome qui les avoit entendus, puisqu'il estoit alors fon disciple, a voulu marquer, l'orsqu'il dit que ce Saint Hier, vill. e. 117. avoit écrit un livre contre Eunome, & un fur le S. Esprit. Ils sont P 301.b. liez les uns avec les autres, & avec la preface dont on fait la 33e oraifon, comme ne compofant qu'un feul corps : & ainfi il y a apparence que ce sont plutost des ouvrages ecrits sur le papier, que des discours prononcez devant le peuple.)

Il ne manquoic pas neanmoins de retuter aussi les heretiques Naz.car.r.p.at. dans fes fermons, & fa langue ettoir comme une fronde, qui sor.34 p 537 e. assonmoit ces ennemis du peuple de Dieu par la force & la solidité de la parole divine. Il les alloit quelquefois ecouter, & ap- or.19 p.491.c. prenort par ce moyen l'impieré de leur cœur que leur main n'ofoit écrire. Enfin il fit ti bien par ses soins & par ses travaux, qu'il or,31.p.518.b.. adoucir ces langues qui avoient declaré la guerre à la divinité,

& les reduifi: à demeurer dans le filence.

'Il obtint cette victoire non en s'emportant contre eux avec bajant p.19.6. outrage, comme font la pluipart des hommes, qui attaquent plutoit les perfonnes que les fentimens de leurs adverfaires, & qui couvrent quelquetois la foibletle de leurs raitons par les injures, fans confiderer que la douceur par laquelle on imite J.C. est la vraie marque que l'on combat pour J. C. Aussi il proteste car 55 p 131 a. qu'il n'a jamais bieffe personne par ses discours.'Il prenoit garde or 32 poste calneanmoins qu'un faux desir de paroistre doux ne luy fist affoiblir la verire; & la regle qu'il observoit, estoit de ne rebuter pas les heretiques par du eté, & de ne se rabaisser pas d'une maniere qui leur donnast jujet de s'elever, Cette douceur que nostre Saint gardoit à leur égard, autant dans ses actions que dans ses paroles, parut encore bien plus digne d'estime depuis qu'il eut elle maltraire par eux, comme nous verrons, & depuis encore Gggij

420 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de LC. que Theodose l'eust rendu maistre des eglises avec une grande 379. autorité.

On voit encore dans ses oraisons un amour ardent pour leur managamana falut. l'O fainte, adorable, & mifericordieuse Trinité : s'écrie-t-il « dans un endroit ; ô Trinité qui m'avez fait la grace d'estre depuis longtemps voître adorateur & voître predicateur fincere: " ò Trinite qui serez un jour reconnue de tous, soit par la lumiere » que vous repandrez sur les uns, soit par la vengeance que vous « tirerez des autres; puissions-nous voir ceux qui vous outragent . maintenant, devenir tous vos adorateurs, & n'estre pas privez " de cette confolation pour le plus petit d'entre eux, quand « mesine il m'en devroit couster quelque diminution de grace! . car je n'ose pas en dire autant que vostre Apostre. Mais il fait . autrepart ce qu'il n'ose faire ici,]'& il ne craint pas de dire qu'il fouhaite d'eftre anatheme à l'égard de J. C, & de fouffrir quelque chose de la peine des dannez, pour vu que les Macedoniens de procesor dont il estimoit beaucoup la pieté exterieure, pussent se réunir "". avec l'Eglise, & glorisser la Trinité dans la communion des Catholiques.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE L.

S. Gregoire est ecouté avec une admiration universelle.

'A Us s riln'y avoit point d'heretiques de quelque secte qu'ils fussent, ni mesme de payens, qui ne vinssent l'ecourer Naz car.1.p.13. avec plaifir, les uns pour apprendre sa doctrine, les autres atri-6 d'car. 1.p 19.b. re? seulement par son eloquence : car c'estoit ce qui charmoit our. 10. p.78.d. tout le monde.

er 44 p?mab

ear.1.0.13 c.

b.c.

[Que si les heretiques avoient tant d'ardeur pour l'entendre, on peut juger quelle estoit celle des Catholiques.]'Ils s'y pressoient comme des personnes alterées qui ont trouvé une fontaine, chetchant dans sa parole de quoy appaiser leut soif. 'Ils y estoient attirez par la predication de la Trinité, dont la doctrine longremps bannie de Constantinople, pour ne pas dire qu'elle y avoit esté ensevelie, sembloit nouvelle & étrangere dans son ancienne patrie. Et comme elle avoit disparu après y avoir fleuri autrefois avec eclat, fon retour qui en estoit comme une refurrection, l'établissoit la foy de la refurrection future. Les uns l'aimoient comme un genereux défenseur de la verité: & les autres avoient d'autant plus d'inclination pour luy, que

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 421

379-

c'efloient eux mesines qui l'avoient fait venir dans cette ville.

'On accouroit enfoule pour l'eccourer, on forçoit les balustres du eou-publication cheur [où il pretschoit ] pour l'entendre de plus pres, on battoit ak des mains, on s'écrioit pour luy donner des louanges, on l'elevoit jusques au cil-(s) de beaucoup de personnes evenivoient ses fermons, les unsen cachette, & les autrestout publiquement se'c qu'il pa- orophisa coil qu'il prission des les units par suit estoits. Nazianze.

Il fair en un endroit une description fort agreable de ses sermons, en raportant un songe qu'il avoir eu de sa chere Anastafie. I'll luv fembloit eftre affis fur un throne fort elevé, fans cat. to 2.7% neanmoins s'en elever davantage dans son cœut, mesme en ce songe. Des Prestres venerables par leur age & par leur dignité. estoient assis tout autour de luy sur de bas sieges. Les ministres inferieurs se tenoient debout, & representoient la splendeur des Anges par la blancheur de leurs vétemens. Une partie du peuple se repandoit autour du balustre comme un essein d'abeilles; & c'estoit à qui s'approcheroit de plus pres. Les autres encore dans le vestibule se pressoient pour avancer, & témoignoient par leurs efforts l'ardeur avec laquelle ils desiroienr de l'entendre. Il se trouvoit là des auditeurs de toutes les rues, de tous les carfours, & de toutes les places publiques de la ville, Les vierges & les femmes placées dans les tribunes, l'écoutoient avec grande attention. Mais quoique tous marquallent le mesme empressement, ils n'estoient pas tous neanmoins dans là mesine disposition. Les uns ne voulant pas elever leur esprit vers les mysteres sublimes, demandoient un discours simple & familier : les autres au contraire versez dans l'étude la plus profonde des secrets de la sagesse divine & de la science profane, se plaifoient beaucoup à l'entendre parler d'une maniere elevée. Cette diversité de sentimens qui partageoit son auditoire, n'empeschoit pas que tous ne l'applaudissent avec de grands cris, & ne l'animaffent à parler. Pour luy, brulant d'amour & de zele pour la fainte Trinité, il preschoit hautement l'unité de la nature des trois personnes, & refutoit avec force les erreurs contraires. L'admiration où estoient tous ses auditeurs, tiroit des louanges de la bouche des uns, & tenoit les autres dans le filence. Les uns témoignoient leurs fentimens par leurs paroles, & les autres les renfermoient dans eux mesmes. Il y avoit aussi des ennemis de l'Eglife qui combatoient la doctrine qu'il publioit. De forte que l'on pouvoit compater fon auditoire aux vagues d'une mer agitée par les vents, ou à une grappe de saisin

Gggiij

422 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andel.C. à demi murc, qui est rouge & noire du costé du soleil, mais qui 379. de l'autre costé n'est encore que du verjus.

[C'estoit l'image de ce qui arriva aux Israelites, lorsque la malediction de Moyse ayant changé en sang toutes les eaux de l'Egypte, les magiciens s'essorcerent de corrompre celles de la

Nyf v.Moyf.t.t. p.198.199.

terre de Gessen, qui estoient demeurées dans leur pareté naturelle. ['C'est en un sens spirituel, dit S. Gregoire de Nysse, ce qui arrive encore aujourd'hui. Car nous voyons, furtout dans les grandes villes, que quand on est parragé en differens sentimens fur la verité, les uns reçoivent la parole de Dieu qu'on leur annonce tous les jours, ou qu'ils lifent dans l'Ecrirure, & la goustent comme une eau pure & claire : & les autres imitant par leurs erreurs les Egyptiens dans leur malice, trouvent le breuvage faluraire de l'Evangile & de la doctrine Chrétienne, changé pour eux dans un fang corrompu & gasté. Et ce qui est encore pis, c'est que la perfidie de ces Egyptiens s'esforce par ses menfonges de tourner en sang l'eau pure des veritables Hebreux. Ils taschent de faire croire que nostre doctrine n'est pas telle qu'elle est. Mais ils ont beau faire, ils pourront bien par leurs fubtilitez malignes faire que la superficie de nos caux parvisse rouge : ils ne nous empelcheront pas de boire, Ifiael le vray peuple de Dieu boira, & ne se laissera jamais ebranler par la fauffe vraifemblance des objections de les ennemis.

Naz car. '0.p. 78.d. er. 17.p. 468.c. Notre Saint se rejouistat de ces divers mouvemens que se discours producioner, parecquis servoiren à chargir de plus en plus son pressor presson respection qu'il a tirce de l'Ecriture. Il jouissant alors des fruits de son eloquence, qu'il avoit annobite par la lecture des livres sacrez, se par le bois vivisiant de la Croix, qui la ya viva ton et la cetture des livres sacrez, se par le bois vivisiant de la Croix, qui lay avoit oille sou ce quelle avoir en d'amerence. Car il n'estoir pas du finitiment de beaucoup d'autres, qui vi ubicient qu'on se contenatat d'un discours see, simple, sa qui n'eult rien de relevé ; qui ne su metroient point en prime de répondre aux argumens des hereitques, distin qu'ils se contentrient de la sog qui couvroinnt leur propre foibielle par un mepris dedaigneux de l'urus adversaires s se qui prerendoient en cela inniter les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres, sans considerer que les miracles se les prodiges que les Apolfres par se les prodiges que les Apolfres par se les que les produces de les prodiges que les Apolfres par se les que les produces de la serve de les produces de la serve de les produces de la contrate de la contrate de la serve de la contrate de la serve de la contrate de l

4 di

#### L 'an de J C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 379. **@**{\@@{\@@{\@@{\@@{\@@\\@@{\@}

### ARTICLE LI.

Pureté de la doctrine de Saint Gregoire; il enseigne egalement les verite? de la foy or de la morale.

[ T E desir de la louange & d'un vain applaudissement n'avoit point de part dans son eloquence : c'est un vice dont il estoit fort cloigné, ] & sa modestie ne pouvoit soustrir sans rougir Naz car. 1 p. 22 qu'on le louast. [11 ne parloit mesme jamaisen public que malgré " luy, comme nous l'avons affez remarqué. Et certes fa maniere de prescher ne témoignoit pas qu'il recherchast beaucoup la faveur des hommes.]'Car il ne favoit ce que c'estoit que flater. p. 11.4; Au lieu de suivre les inclinations des grands & les fantaisses du peuple, il s'attachoit fixement an sentier étroit de la verité, avce cette fainte inflexibilité que le monde traite d'orgueil,

'Recherchant en un endroit pourquoi le peuple aimoit si fort or.17-p.464.b. fes disconrs, qu'il sembloit s'attacher à luy comme le fer à l'aiman, Je ne fuis, dit-il, ni plaifant ni enjoué, ni propre à gagner 4145 a.b. l'affection des hommes par des flateries & des carelles, comme j'en voy plusieurs parmi ceux qui exercent aujourd'hui les fonctions du facerdoce. Ils ont fait un art de la pieté & de la religion Chrétienne, qui estoit auparavant simple & eloignée de tout artifice. Ils y ont introduit un nouveau genre de politique qu'ils ont fait paffer des affaires du bareau aux chofes faintes. & du theatre au fanctuaire : de forte qu'il y a maintenant, si je l'ose dire, deux scenes dans le monde, lesquelles ne different l'une de l'autre, qu'en ce que l'une est ouverte à tout le monde, & l'autre ne l'est qu'à un petit nombre de personnes; l'une est le sujet de la rifée des hommes, & l'autre en est respectée; l'une passe pour un exercice de theatre, & l'autre pout spirituelle. Pour moy, je puis dire avec l'Apostre, que vous m'estes témoins, & que Dieu sçait aussi combien je suis eloigné d'une telle conduite. On peut plutost m'accuser de grossierete & de rusticité, que de flaterie & d'une basse complaisance. Je traite mesme souvent avec quelque forte de dureté ceux qui ont le plus d'inclination pour moy, lorfqu'ils font quelque chofe qui me paroift contraire à la raifon & à leur devoir. Il avoit déja fait la mesine protestation à Nazianze, Je ne vous parlerai point, disoit-il, avec cette delica- or 2.p.15t.a. tesse, cet agrément, & cet arangement de paroles si mesuré & si compasse: ce seroit mal reconnoistre l'affection que vous me

424 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J. C. portez, si je vous faisois de ces sortes de discours. Mais je vous

parlerai avec force, avec zele, avec vehemence, & d'une maniere capable peutestre de vous faire devenir meilleurs, de vous rendre moins charnels & plus spirituels, & d'elever vos esprits à Dieu. Il faisoit l'office d'un vigilant espion, ne craignant point d'annoncer à son peuple les chastimens dont il estoit menacé pour fauver les ames des aurres avec la fienne, & il estoir le premier à publier & à confesser les faures de ses auditeurs, comme si c'eussent esté les siennes propres, afin de leur en faire obtenir

ør,31.p.512.b.

MI.I p.19-10.

le pardon.

Le principal fujet de ses predications estoit la défense de la foy & la refutation des heretiques; [& l'on voit qu'il fait entrer er.35 p.561,d] ce point dans tous ses discours. Il en avoit toujours parlé fort or.13.p.111 d clairement & fort genereusement; & lors mefine que S. Basile # er.20, p.365.b témoignoit quelque referve fur le fujet du S. Esprit, le Saint au contraire en preschoit publiquement la divinité; surquoi mesme

il trouve matiere de s'humilier, disant qu'il le faisoit avec sureté, origin senger parcequ'il n'estoit pas assez considerable pour estre banni. Mais il te declaroir encore plus hautement fur ce fujet à Constanti-

nople, depeur que son filence ne le rendit coupable devant ear. 123 p. 17. a. Dieu. En s'adressant au S. Esprit : Vous estes mon Dieu, luy dit-il, a & je ne cesserai point de le repeter: Oui , vous estes mon Dien: « Qu'on me jette des pierres, qu'on m'assomme, je serai un but « immobile pour la veritable foy; & je ne me mettrai en peine ni a des discours ni des trairs de mes ennemis. Personne ne me peut . empescher de parler ainsi. Trinité sainte, je le declare devant « vous : le remps ne me fera point changer de langage. Que tout « fe change & fe renverie; mon Dieu ne changera point pour moy. ..

or.44.p.715.6. 'Cette hardiesse n'estoit pas étonnante, puisqu'il se fuit estimé

heureux de pouvoir repandre fon fang pour cet article de nostre car.145.p.143.c. foy: mais il y a lieu de s'éronner de ce qu'il dit, que jamais rien n'avoit fi fort agiré toute la terre, que cetre confiance avec la-

quelle il preschoit la divinité du S. Esprit.

[Il ne s'arrestoit pas neanmoins rellement à instruire la foy des Fideles, qu'il negligeast de former leurs mœurs. l'Ileur donnoit une regle qu'il jugeoit tout à fait importante, les avertiffant . que le moyen de faire fon falut n'eftoir pas de pa: ler des chofes de la religion sans cesse & sans discernement, dans les rheatres & dans les festins, en riant & en chantant, & quelqu fois avec une langue fouillée par des chanfons lafeives-& des paroles defhonnestes, de s'entretenir indiscrettement de nos mysteres avec

des

L'an de J.C. 379.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. des payens & des infideles, & de discourir en se jouant des choses qui demandent l'application la plus serieuse. Il leur apprenoit que la veritable pieté consistoit plurost à observer les commandemens de Dieu, à donner l'aumofne, à exercer l'hospitalité, affifter les malades, s'occuper du chant des pleaumes, prier, gemir, pleurer, coucher fur la terre, pratiquer l'abstinence, mortifier les sens, reprimer la colere, moderer les ris, veiller sur la langue, & assu jettir le cotps à l'esptir. Voilà, leur disoit-il, plufieurs portes du salut qui nous sont ouvertes, & qui conduisent toutes à la jouissance de Dieu, Mais il y faut entrer en effet, & non pas de paroles seulement. La simplicité de la foy suffit pour cela. Dieu n'en demande pas davantage pour sauver la pluspart du peuple. Si la foy n'estoit donnée qu'aux savans, Dieu seroit bien pauvre[en serviteurs.]

'Il exigeoit d'eux avec soin le fruit & l'usure des instructions or 18 p. 471 c. L. qu'il leur donnoit. Et quand il avoit esté quelque part, il leur de- p.476.cd. mandoit au retour, fi dutant son absence ils avoient nourri les pauvres, s'ils avoient logé les étrangers, s'ils avoient lavé les piez des Saints, si en nourrissant leur chair de mets delicieux, puisqu'on estoit contraint de leur accorder cela, ils avoient donné à leur ame une nourritute beaucoup plus delicieuse, s'ils avoient donné aux ministres de l'autel qui estoient pauvres, ce qui leur estoit necessaire; enfin s'ils avoient exercé les autres œuvres de P-477 le misericorde que l'Evangile nous recommande.

## 

#### ARTICLE LII.

De la vie que Saint Gregoire menoit dans Constantinople : Eloge qu'en fait Rufin.

M As sa predication is presented for propre exemple. Il As a predication la plus efficace que S. Gregoire pust Rufl.1.e.9.p.157; n'enseignoit rien qu'il ne pratiquast le premier : car il surpassoit soci. 1,5 ez.p. en pieté tous ceux de son temps. Si les autres estoient eblouis par 163.6. l'eclat des dignitez, il n'honoroit dans les personnes que la pieté; 11 a. les autres aimoient les mets delicieux, & luy les plus simples, 'se or.15. p. 436.1 contentant presque de la noutriture des bestes & des oiseaux; & car.1,p.12.2, en ne donnant point aux viandes d'autre affaisonnement que le sel sil condannoit avec mepris toute la superfluité de la bonne chere. On ne le voyoit point dans les lieux les plus delicieux de or.15 p 436.b. cette grande ville, qui faisoient la beatitude des autres.

Hift. Eccl. Tom. IX.

Il n'eftoit pas mefine faiché qu'on l'accufait d'eftre ruftique. \*\*79- & incivil. Il avoue luy mefine qu'il n'avoit point cet air gay & enjoué qui fait l'agrément des compagnies. On le trouvoit tres rarement dans les places publiques. Il ne s'arreftoit pas à difcourit indifferemment avectoures fortes de perfonnes. Sa converfation effoit mefine ennuyeuse & gefnante, tant elle eftoit grave & fericuel. Il n'alloit point de maion en maion comme un flateur & un parasite. Ordinairement il demeuroit chez luy, etitle & fombre, n'ayant souvent d'autre converfation qu'avec luy mefine, c'elt à dire avec le veritable censeur de s'es actions, le peuteftre, dit-il, qu'estant aussi inustie & aussi incommode que je le fuis, i enertie bein exter epiton que je gade.]

ior.18.p.484.d.

or.14.p.218.d.

mt.31.p.516 a.

cux; mais s'il leur choit à charge, c'étioit en refusant, & non point en usant trop libremant de leurs offies; car il se contentoit de la charité qu'il rouvoit dans se parens chez qui il choit venu loger d'abord. [Certe gravité & certe reserve, qui fut depuis, imuée par S. Chrysoltome, estoit sans dourenceessarie dans Constantinople ] où l'on estoit casourenceessaries des choites messines les plus s'aintes. Il témoigne en un autre endroir qu'on luy faioit un crime de ce que sa table n'essoit as affez bien servie, ses habits d'allez magniques, & son abord asservate leure vie cu la table n'essoit as services de constantinour de consideration de certe de consideration de considera

'Il ne manquoit pas de personnes qui le prioient de venir chez

ensuite contre les mauvais Prelats, qui s'imaginent se relever par ce faste & cette pompe exterieure.

> [Le soin que S. Gregoire avoit de demeurer chez luy, sans faire beaucoup de visites, est d'autant plus remarquable, que]

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

'c'est une des choses que Julien l'apostar recommandoir à ses Julies 48.5.

pontifes pour leur faire artirer quelque estime & quelque vene
101.

ration, d'aller rarement visiter les Gouverneurs & les magistrats.

"He floi bien eloigne d'ellre du nombre de ces pasteurs qui se Narea Le nourrissent en eloigne d'ellre du nombre de ces qui sona de la partie el p

Cependant il avoir etté quelque temps maîtire de tous les re-euxpis. A venus de l'Egifé de Confiantionple, qui et loient fort grands; [& nous verrons dans la fuire comment il les adminifitra.] Lors suitates de mefine qu'il n'avoir irin dans Confiantinople que fa petite Anafaße, il paroit qu'il avoir de l'argent de l'Egifé amanier; [& c'eftoir fans dource que la pieté des Fideles qu'il avoir raffemblez, luy mettoir entre les mains pour les befoins du Clergé & des pauvres, & pour les autres neceffice aufquelles doir ettre employé l'argent que l'on offre à]. Capat les mainties ? Egifé & de fes minitres, ] Il (e giorifoit aufi dans fes infirmitees & fes maladies, p-13. qu'il venoires autant de l'es aufferiez volontaires que de fon temps qu'il venoires autant de l'es aufferiez volontaires que de fon temps.

"Il nous décrit luy messene la vie qu'il menoit à Conflantinople: @4-41-415-ba
Il y passoit les nuits ou à converser seul à seul avel avel à chanter des pseaumes & des cantiques alcernativement avec d'autres.
Il mettoit sa joie alse prosterner devant Dieu & à s'arroster le visage
par les larmes qu'il repandoit en sa presence pour luy demander
les lumieres dont il avoit besoin. Sa main estoit occupée à donner l'aumonite de à s'ecourir les malades. Les forces de son corps
succomboient sous le poids de se grandes austeritez. Dans s'oblation de l'auguste saerince de nos autres, jil s'y offroit uly mession
à Dieu 3 ne milliant aux sous s'intrances de J.C. Il celebroit els feltes
des Maryrs en relevant leur mort glorieus e par les panegyriques
squ'il y pronnopoit.

Onne peut mieux finir ce portrait de l'esprit de Saint Gregoite, que par l'eloge magnisque qu'en fait Rusin, témoin d'autant plus considerable qu'il écrivoit en un temps où les envieux de H h h i j

Rufap.Naz.t.1. P.717.

418 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. ce Saint vivoient & dominoient dans l'Orient. l'On n'a jamais 379vu, dir-il, une vie plus fainte & plus irreprehenfible, une eloquence plus vive & plus brillante, une foy plus pure & plus orthodoxe, une science plus parfaite & plus consommée. C'est le feul dont la foy n'a pu estre contestée par les partis, mesme opposez. Son merite a esté si universellement reconnu & devant Dieu & dans toutes les Eglises, que quiconque a osé attaquer fa doctrine fur quelque point que ce foit, des là mesme a esté reconnu pour heretique. Il suffit de ne s'accorder pas sur la foy avec Gregoire, pour estre convaincu de pechet contre la foy Catholique.

## 

## ARTICLE

Effet des predications de Saint Gregoire: Saint Terome étudie l'Ecriture fous luy : D'Evagre de Pont.

711,4

ETTE vertuadmirable de S. Gregoire fut couronnée à l'égard du peuple de tout le succés qu'on en pouvoit attendre. l'S'opposant comme il faisoit aux blasphemes des Ariens. arrofant le peuple de Dieu par ses instructions toutes evangeliques, & cherchant avec soin les brebis qui erroient hors de la bergerie, pour les retirer des mauvais pasturages où on les conduifoit; il vit bientoft fon troupeau, qu'il avoit trouvé si petir, Ruf.ap.Naz.t.s. devenir tres grand & tres nombreux. Il travailloit à l'ouvrage de Dieu avec magnificence, & faifoit revenir presque tous les hills c.s.p.257- jours un nombre infini d'heretiques à la veritable foy.'Il purgea

Naz.or. 42-P.

\$17.2.5.

ses peuples du venin qui le corrompoir depuis tant de temps, & avec un fi prome fuccés, qu'ils croyoient n'avoir commencé qu'alors à estre Chrétiens, & à apparcevoir la lumiere de la verité. Nostre Saint ne pouvoit rendre un service plus considerable à l'Eglise, que d'avoir affermi dans la foy & dans la saine doctrine une ville si puissante par terre & par mer, qui estoit l'œil de l'univers, le nœud & le lien qui unissoit l'Orient avec l'Occident, le centre où l'on se rendoit de toutes les extremitez du monde, & comme la source d'où la foy se repandoit de tous costez ; Et rien n'estoit plus digne de son application qu'un si grand ou-

Entre ceux que le Saint avoir alors autour de luy, foit comme disciples, soit comme cooperateurs des travaux qu'il enduroit pour l'I glife, l'histoire n'en remarque qu'un, mais qui seul paL'andeJ.C. 379.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 419 roift tenir lieu d'un grand nombre d'autres.] C'est le grand Saint Hier.v.ill enz. Jerome, qui appelle fouvent Saint Gregoire fon maistre, fon pre- P. or a in Ruf.l. cepteur, son catechifte, & se fe glorifie d'avoir appris les Ecritures 1.1 p.17.1 ep.1.p. fous cet homme si eloquent, bquoiqu'il eust déja luy mesme beaucoup de reputation pour l'intelligence des Ecritures, & qu'il aville 117 lin fust déja en état d'en expliquer les endroits les plus difficiles, d & Rufp. otalia mesme" à la priere du Pape Damase, s'il en faut juger par le titre bep.61. 6.16.p.

mie j 19,27.

d'un de ses ouvrages. Il estoit mesme deja Prestre selon la supputation de Blondel.

Il dit qu'il fut disciple de S. Gregoire à Constantinople, lors- «Blond.p. 107. que ce Saint en estoit Evesque : [ce qu'il ne fut proprement qu'en f Hier.in 16 e.p. 381, durant deux ou trois mois; mais tant qu'il y a esté, on peut dire qu'il en estoit verirablement Evesque. Ainsi si nous n'osons pas suivre Batonius, J'qui suppose que Saint Jerome l'estoit venu Bat.379.510. trouver de Syrie des l'an 179, & qu'ainsi il demeura environ trois ans avec luy, [c'est sculement parcequ'il n'en donne pas de preuve. Il est aifé de raporter à la mesme année 381, ce que dit Saint Jerome, J'que S. Gregoire de Nylle avoit lu les livres contre Eunome Hier. s.il.e. 121. à Saint Gregoire de Nazianze & à luy. [Car S. Gregoire de Nysse affifta, comme nous verrons, au Concile de Conftantinople en

'Saint Jerome raporte quelque chose des entretiens qu'il avoit in Eph. 5 1.9.p. eus avec ce Pere, qu'il appelle un homme tres eloquent, & extremement habile fur les Ecritures : & cet endroit moutre encore Bar.379 \$ 24. qu'il n'estoit pas moins humble & moins resetvé qu'eminent dans

di Sabbata

jerunio- .

l'an 181.]

La science. 'Il luy demanda un jour l'explication" d'un mot de l'Evangile Hier.ep.1.p.14affez obscur. A quoy Saint Gregoire luy répondit agreablement : d. Je vous le dirai tantost dans l'eglise, où les acclamations que tout le monde me donnera, vous contraindront malgré vous de savoir ce que vous ne savez pas, ou vous passerez pour une beste si vous estes seul à ne me pas admirer. On voit par là en mesme temps Bat.379.518... que sa gravité ne laissoit pas d'estre gaie, (ce qui paroist beaucoup par ses lettres, ) combien il avoit d'autorité parmi son peuple, & combien il se fioit peu aux acclamations & aux applaudissemens que son eloquence luy attiroit. Il semble qu'on puisse encore titet de cet endroit, qu'il n'estoit pas toujours satisfait luymesine de ce qu'il disoit au peuple. C'est aussi ce qu'on remarque dans S. Augustin puisqu'il dit des choses dans ses sermons sans sémoigner en douter, quoiqu'on voie par ses lettres qu'il ne s'en tenoir pas affuré.]

Hhhiii

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Baronius dir que Vincent compagnon de S. Jerome vint de 379. Bar.37 9.5 17. 6 22 Hier ep. 61. c.16.t.1.p.170.d.

Syrie avec luy trouver S. Gregoire, que S. Gregoire l'ordonna Prestre, mais en telle sorte qu'il ne s'engagea point à demeurer à Constantinople. Il n'est pas dit positivement que ce fur Saine Gregoire qui l'ordonna, quoique cela foit affez probable; ni qu'il foit venu de Syrie avec S. Jerome. Il est certain neanmoins que Saint Jerome luy adressa comme à un de ses plus intimes amis, la traduction de la chronique d'Eusebe, qu'il fit apparemment en

l'an 180 à Constanrinople. Bar-379.5 13.

de trois ans.

Saint.

Baronius se trompe plus assurément, lorsqu'il cite de Pallade, qu'Evagre de Pont suivit S. Gregoire de Nazianze aprés la mort de S. Bafile, que ce Saint l'ordonna Diacre, le mena avec luy à Constantinople, & le laissa à Nectaire. Car Pallade dit tout cela de Saint Gregoire de Nysse. Il est vray que Socrate dit qu'il fut «Soct-L.4.C.33.P. fait Diacre à Constantinople par celui de Nazianze; 8 que So-6 Soz 1.6.6.30.p. zomene dir qu'il luy fervir d'Archidiacre dans la mesme ville : Mais ces deux hittoriens affez peu exacts doivent ceder à l'autorité de Pallade, qui estoit & plus ancien qu'eux, & disciple d'Evagre mesme, & narurellement plus exact. Ce n'est pas que Saint Gregoire mesme ne les favorise beaucoup dans son testament, Naz.teft.p 917. fait, comme nous croyons, le 31 de may 381, ]'où il releve beaucoup le Diacre Evagre qui avoit travaillé avec luy, & luy avoit témoigné son affection en bien des rencontres Mais il est aife qu'il y eust alors deux Diacres de mesme nom : & selon les termes du Saint, il semble que celui-ci demeuroit auprés de luy depuis plus

ep.153.p.870.d. Laufic.86 p.

e Naz.cp.153.p.

1010.1.

870.871.

Lanf.c.86.p.

1010 b.

22 s.d.

635 b.

Nous avons une lettre de nostre Saint à Evagre, mais ce n'est pas à celui du Pont, puisque c'est à un homme marié, qui avoit un fils de mesme nom On dira, si l'on veut, que c'estoit à son pere]'qui estoit Prestre. Quoy qu'il en soit, ]'Evagre à qui cette lettre est écrite, envoya son fils encore jeune à S. Gregoire, qui luy enseigna quelque chose de la rhetorique.[Il peut l'avoir fait dans les premieres années de sa retraite avant sa prestrise. Il luy apprit encore plus à craindre Dieu & à mepriser les choses presentes, & jetta dans son ame les premieres semences de la pieté. Elles furent cultivées par S. Basile, qui le fit Lecteur. 4 Pour l'oraison 45, qui est une lettre au moine Evagre, ["on doute qu'elle soit de nostre Nors 18.

Laufe 86.p. 1010.b. d Naz of, 45.P.

L'ande J.C.

## SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andeJ.C. €₹₽₹₹₽₹₽₹₽₹₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽₽₹₽

ARTICLE LIV.

Saint Gregoire est lapide, & mis en justice par les heretiques.

\* C AINT Gregoire nous apprend que Dieu calme fouvent les Naz.or.31.p. rempestes dont l'Eglise est agitée, & luy rend la paix & le 113.6 repos à la priere d'un seul juste, qui a longtemps soussert la persecution des méchans. Ils'est peutestre representé luy mesme dans ce miroir sans y penter; & on ne peut guere mieux attribuer les grands progrés que la foy fit dans Constantinople, qu'aux souffrances qui releverent le merite de ses travaux & de

fes prieres.

'Il commença à souffrir des qu'il entra dans cette ville, Le peu- cur p.11.16. ple nourri dans l'herefie & dans une entiere ignorance du mystere de la Trinité, s'imagina qu'il enseignoit plusieurs dieux au lieu d'un, & s'eleva contre luy avec fureur. Il estoit animé encore par " l'affection de [Demophile] son Evesque, [que le Saint attaquoit peutestre directement.] Toutes les socies qui divisoient cette outspan.c. ville, se réunirent pour le combatre : Elles le dechirerent par des discours & des diffamations publiques. Les mauvaises langues fi- ota+ p. 119-2. rent ce qui leur estoit propre, & s'excreerent à mal parler, n'ayant jamais appris à le bien faire.

'Il s'en metroit peu en peine, parcequ'il favoit bien que ni les or.14. p 119.b. blasmes ni les louanges ne le rendoient pas autre qu'il estoit, 'Il jugeoit aussi que si ce qu'on disoit de luy estoit faux, celane le cd. regardoit point; & que s'il estoit veritable, il devoit se mettre en colere contre luy mesme pour se corriger, & non pas contre. ceux qui luy disoient ses defauts, & l'obligeoient de veiller davantage fur luy mesme. Mais sa principale consolation estoit qu'il 4. n'estoit outragé qu'avec Dieu mesme, & seulement par ceux qui blasphemoient contre la divinité. Ainsi la seule chose qui l'affli- di co. geoit dans ces medifances, estoit qu'on les faisoit retember sur la

foy qu'il enseignoit, & sur tous les Catholiques.

[Les heretiques n'en demeurerent pas aux paroles.]' La fureur contactible du peuple se porta jusqu'à l'atraquer à coups de pierres : de quoy il parle souvent. Il dit qu'apres avoir apporté au peuple de corate pare Constantinople le present de la veritable foy, ce peuple ne luy avoit rendu que des pierres : & il se plaint sculement qu'ils ne les car. 1, 11 b. ont pas affez bien adreffées, & ne l'ont bleffe qu'en des endroits. où les coups n'estojent pas mortels.

L'andel.C.

432 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

[Il ne fut pas seul maltraité en cette rencontre par les Ariens. 379. & leur fureur s'étendit fur tout son peuple. l'Ils les persecuterent outrageusement, leur firent toutes les insultes imaginables, les chafferent des eglifes, de leurs maifons, & par une cruauré extreme, des folitudes mefines où ils s'estoient retirez. Les Prefets joignoient leurs mauvais traitemens à la fureur de la populace ; Et les uns & les autres meprifoient en cela & les Empereurs & leurs edits. Ce pouvoit estre quelque resetit de Theodose en faveur de S. Gregoire & des Catholiques, comme il dit qu'il estoit venu

avec une puissance non meprisable, puisqu'on l'obligeoit de se

relever un peu par ces vanitez. Nous pouvons apprendre davantage le detail de cette histoire de quelques autres endroits de nostre Saint. Car il est aise d'y appliquer l'ee qu'il dit en parlant des femmes Ariennes plus terribles que des Jezabels, Ce sont elles, dit-il, qui ont fait tous leurs . efforts pour arracher entierement la vigne vivante du Seigneur, " je veux dire l'Eglife; & n'ont employé à cela que leurs propres « mains. Souffrez, mes freres, que je temoigne la douleur dont " mon cœur est serré, par le souvenir de ces maux jou plutost prenez part vous mesmes à ma douleur. Je ne dis rien que ce que " nous avons nous mesmes souffert. Comment donc exprimerai-je " ce qui se passa dans cette nuit ? Des femmes remarquables par la bassesse de leur naissance, sorties de la grande eglise, qui estoit " alors la citadelle du diable, foulant aux piez, à la honte de tout " le genre humain, la pudeur ordinaire de leur fexe, alloient eu " triomphe au milieu de la ville, comme si elles eussent voulu infulter à la nature. Leurs mains estoient armées de pierres au lieu . de boucliers, leurs yeux ne respiroient que le carnage, & leurs " regards que l'impudence.

ep.81.p.839.d 841.C ap.839 c.d.

er.15 P.439.b.

'Les femmes que nostre Saint appelle autrepart des vierges, [ne composoient pas seules cette armée du demon. Des moines qui avoient perdu toute modestie, & des gueux qui par l'excés de leur fureur se rendoient indignes de compassion, l'unique remede qui leur reste dans leur misere, y voulurent aussi prendre

part.

[Toutes ces troupes viennent droit à l'Anastasie,]' au temps ce femble"que l'on celebroit le Battefme. [Ainfi ce pouvoit estre la vier mannuit de Pasque, qui en l'an 379 estoit le 21 d'avril, quoiqu'il soit : "". difficile que nostre Saint eust déja fait alors assez d'eclat pour meriter certe persecution. Ces troupes, dis-je, entrent jusque dans l'enceinte sacrée du chœur, l'profanent l'autel par leurs factileges,

ot.48.p.918. cp.81.p.839.d.

Le vin & l'ivrognerie fuccedent à ce bel acte, avec les danfes

"& de vieux fayres de moines fortis de leurs monafteres comme

"de leurs antres. Joignez à cela la nuit, le mélange de toutes fortes de perfonnes, & toutes les œuvres de tenches que l'Apofite

n'ofe nommer. Car qui pourroit reprefenter en detail ce qui fo
passioit alors, le feu, les pierres, les blessures des uns, les meurtres des aurres }

Haite.

'Le Saint & ceux de sa compagnie se trouvoient environnez en 15-15-15-2.

&''des personnes à qui l'on donnoit le battesine, & des pierres

spirin qui seur jettoit, ausquelles ils n'opposient point d'autre dé-

fense que la priere. On s'estorçois d'exterminer tous les mi-estapsit.

Notas, nistres des Egisles; & on assomma à coups de massues au milieu de la ville un homme zelé pour la foy, à qui ces heretiques ne laissement la vie que parcequ'ils crurent la luy avoir ostée. Celui estapas, à qui Saint Gregoire écrit la lettre 81, paroist avoir esté des plus mastraitez en cette encontre. Selon le latin, sea le grec ne le

nomme pas,)c'estoit Theodores depuis Evesque de Tyanes.

S. Gregoire aprés avoir ellé lapidé, fut encore mis en judice entapata comme un meurirer, & mend devantele Préfers. Mais J. C. dont e li prefehoit la foy, l'affida en cette rencontre, & le fit fortir glorieulement de ce lieu qui luy elloit fi nouveau, fans y avoir fouf-riera acum mauvais traitement. Ainfi il receut la couronne fans emporter aucune cicarrice du combat, & devint Marryr fans avoir enduré le martyre que dans la preparation de fon cœur. [C'eft fans doute cette occasion plus qu'aucune autre, qui luy a fait merire le titre de Confelleur] qui luy et donné par Vin Vinchesa.

**姚**水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

cent de Lerins.

## ARTICLE LV.

Sentimens de Saint Gregoire dans la perfecution : Il taféhe de les infpirer à Theodore.

[OAINT Gregoire nousreprefente en cestermes que le feloient of se fentimen durant course ces perfectutions, l'Lor (que) jefinis Nn et. 17 p. venu dans cette ville, dit-il à fes perfecuteurs mefines, j'y fuis 1974 de venu avec une puilfance qui certainement n'est pas mepritables car if latur ne relever un peu par desendroits qui ne four considerables qu'aux yeux des insensées. Ay-je neaamonist imité ces Hiß. Ect. 70m.1X. 111

### SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

personnes dont la cupidicé est insatiable? Ay-je tiré aucun avan-379. tage de la conjoncture favorable où je me trouvois ? Cependant j'avois devant moy des exemples qui me portoient à en profiter, & sans lesquels mesme il est alors difficile & tres-rare de se retenir. Vous avons-nous disputé ou des eglises ou de l'argent, quoique vous cuffiez des richesses en abondance, & plus d'eglises qu'il " ne vous en falloit, dans le temps mesme où nous en avions un " besoin extreme? Quel edit de l'Empereur avons-nous soutenu " avec chaleur, lorfque vous le meprifiez avec infolence? Quels " Prefets avons-nous follicitez contre vous? Quelles plaintes avons " nous portées contre qui que ce foit pour les cruautez [ que l'on " nous a fait souffrir? ] Pour ce qui est de moy en particulier, je " disoisalors & je dis encore avec S. Estienne: Seigneur, ne leur " imputez pas ce peché; & avec l'Apostre: On nous maudit, & " nous benifions: on nous perfecute, & nous le fouffrons: on nous " dit des injures, & nous prions. Il ajoute enfuite qu'il se consoloit " par l'exemple de la patience & de la douceur de J.C.

On a, dit-il ailleurs, des preuves suffisantes de la pureté de ma foy dans toutes les tribulations & tous les coups de pierres que " j'ay soufferts & que je suis encore prest d'endurer. Car bien loin " de regarder comme un mal de fouffrir, je croy que c'en est un " de ne fouffrir pas ; furtout depuis que j'ay goufte combien il est " doux de s'exposer à toutes sortes de dangers pour J.C. & que " j'ay eu pour fruit de mes foustrances, l'avantage de voir multi- " plier le nombre des Catholiques.

Ce qui fait mieux voir encore que ce qu'il dit ici ne sont pas

de vaines paroles, mais les veritables sentimens de son cœur. c'est la lettre 81 qu'il écrit à un de ceux qui avoient esté maltraitez en cette rencontre. Nous avons deja dit qu'elle ne portoit point de nom dans le grec, mais que dans le latin elle est adressee Conc.t.s. \$476. à Theodore de Tyanes : | ce qui est confirmé par le V. Concile, où l'on en lut le commencement & la fin dans la cinquirme action, parceque quelques uns prerendoient qu'elle s'adreffoit à Theodore de Mopsucste. [En effet comme Theodore de Tymes, qui ne fur Evelque qu'à la fin de l'an 381, ] estoit d'Arianz , & du 844 dep. 88. P. diocefe de Nazianze, S. Gregoire qui le connoiff it parconfequent, pouvoir l'avoir amené à Constantinople pour l'aider dans un ministere si important.

\$43.C

Mais comme il n'avoit pas sans doute toute la verru de Sainz Gregoire, 1' & qu'il n'estoit pas encore accoutumé comme luy à fouffrir la persecution, il relientit fort vivement cet outrage, &

L'an de J.C. 37 y.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 415 estoit resolu à en demander justice : [ & la saveur de Theodose la luy eust sans doute fait obtenir fott facilement. S. Gregoire luy écrivit donc une excellente lettre fur cela pour le detourner de fon dessein: I' Il entre d'abord dans ses sentimens, en disait qu'il passed ne s'étonnoit point qu'il voulust demander justice, vu l'enormité de l'injure qu'on leut avoit faite à tous deux; & qu'il croit que p340.2. effectivement la punition qu'on en feroit pourroit empefcher qu'onne leur fift de semblables insultes à l'avenir. Mais it a joure p \$ 19.4 aussirost, qu'il estoit encore plus utile de donner cet exemple de patience, qui persuaderoit mieux que tous les discouts : Que la p.840& punition attefteroit les méchans, mais que la patience les tendroit bons; Qu'en pardonnant aux autres, ils obtiendroient pardon pour eux melmes; Que Phinees & Moyle avoient esté louez b. d'avoir puni les méchans, mais qu'ils l'avoient encore esté davantage d'avoir intercedé pour les pecheurs : Que Dieu niesme & avoit pardonné à ses ennemis, & que J.C. nous y obligeoit dans l'Evangile.

"Reprimons, dit-il, ceux qui nous ont offenfez, par la crainte [& 2.341.46" non par le chaltiment;] furmontons-les par la douceur : gagnons-

» les par une action de pieté : laissons-les punir à leur confeience » & non à nostre colere. Ne sechons pas un figuier qui peut encore

» porter du fruit: Ne le condannons pas comme un arbre infrucrueux, & qui occupe inutilement sa place, puisque le soin & la

» vigilance d'un habile jardinier le remettra peutestre en vigueur. » Ne ruinons pas en un moment une œuvre si glorieuse & si im-

" portante, pour un accident que la malice & l'envie du diable a

" peutestre produit [ exprés pour nous empescher de travailler. ]

"Le Saint reprefente enfuite à Theodore, qu'il n'auroit pas emefine d'honneur'à fe porter pour accufateur des pauves, pu fque quelque faute qu'ils euflent commife, la compafion qu'un avoir de leur pauvreér erad oit roujours leur caufe favorable. 'Il aluy reprefente enfin que rous les pauvres & les amarcuus des pauvres, que tous les moines, que toutes les vierges luy vienne de demander pardon pour ceux de leur condition qui l'avoient offenfe, & que luy-mefine qui n'en avoit pas effe moins maltraité que luy, luy demandoit inflamment leur grace. 'Il femble que P<sup>41.6.</sup> ceux qui avoient commis la faute, effoient venus depuis luy faire quelque fatisfaction.' Il parle aufii d'un nommé l'uton qui l'avoit fort maltraité, & il prie Dieu de luy pardonner.



## SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE 37657657657657657657657657657657

ARTICLE LV.I.

Saint Gregoire appaife une division qui s'estoit allumée entre les Orthodoxes de Constantinople.

Naz car.t.p.tt.

La guerte étrangere que les Ariens firent à nostre Saint, fucceda la domettique que l'envie luy fuscita. Il n'exprime point clairement quelle en fut la matiere, & je ne scay s'il cit aise de la deviner, Neanmoins, autant que nous le pouvons juger de diversendroits de ses ouvrages, la dispute qui divisoit l'Eglise d'Antioche, passa jusques à Constantinople, j'où les uns prirent le parti d'Apollon, & d'autres celui de Paul, [c'est à dire de Melece & de Paulin. Des Evefques qui n'avoient pas temoigne ni beaucoup de pieré dans leurs actions, ni beaucoup de fermeté dans leur foy, s'échaufoient extremement dans cette querelle.

'Il y en avoit quelqu'un parmi eux affez ancien pour meriter que nostre Saint l'appellast son pere; si nous ne voulons dire que c'est luy mesme qui prend ce nom à l'egard de celui dont il parle, "ce Nora jo qui paroist le plus veritable; [& qu'ainsi c'estoit quelqu'un des. Prestres de son Eglise, & peutestre celui mesme qui se joignit depuis à Maxime. ]

S. Gregoire qui ne cherchoit que la paix, & qui avoit accepté le soin de l'Eglise de Constantinople pour la procurer à l'Orient elear. 1, 11, e.d. & à l'Occident, ne vouloit point prendre de part à cette division, qui faisoir beaucoup de tort à son Eglise encore naissante & foible, & donnoit occasion aux heretiques d'insulter aux or.14.9.111.b. Orthodoxes, 'Mais en voulant réunir les deux partis qui divifoient toute la terre, il se les rendit tous deux ennemis, 'Ils se raillerent de luy, & s'efforcerent de le décriet, de quoy il se fust peu mis en peine, fi sa persecution ne fust retombée sur son peuple; '& il sembloit qu'ils voulussent le chasser de la place qu'il renoit au milieu de l'Orient & de l'Occident, afin que les deux

ear.s.p.rs.b. or.14.p.111.b

or. 13.p.208.

partis pussent se battre & se choquer plus librement. [Nous raportons à ce sujet la 13° & la 14° oraison, dont la derniere paroift faite dans le fort de cette division. Aussi elle necontient presque autre chose qu'une exhortation à la paix , tres. vive & tres eloquente. Illa commence par la pai qu'il venoit

p.313.d.

de donner au peuple & de recevoir de luy, & fouhaite qu'ellefoit fincete, & non pas un menfonge proferé publiquement en la presence de Dicu. Il témoigne ensuite son amour pout la paix.

L'andel.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 437

Il fair voir quels sont les functes effects de la discorde, dont les parients. Chrétiens doivent surtout estre éloignez, pussque le Dieu qu'ijs adorent est la charité. Il montre combien la division est hone passée reuse dans son origine, injuste dans les jugemens qu'elle nous fait passause des personnes, ce qu'il traite excellemment, de dangereuse passaus par l'avantage qu'elle donne aux entennis de l'Egiste.

Il represente qu'il y a des choses dans la doctrine sur lesquelles passaux in ne faux point dispuret, fortque l'on convient des principales s'e passac il semble mettre de ce rang l'heresse des Apollinaristes, qu'il penule de fretes, quoiqu'il la condanne en messine temps fort clairement. Mais il trouve surout fort étrange que passac l'on preme parti dans les differends que d'autres ont pour des sevechez. Il recommence ensuite l'eloge de la paix, " & cil finite na passac protellant que les les autres ne veulent pas s'es fevrir des avis qu'il \*\*passach protellant que le les autres ne veulent pas s'es fevrir des avis qu'il \*\*passach leur donne, au moins il aura la consolation de s'estre acquiré de fon devoir.

'Il adrelle fon difcours'à ceux des deux partis qu'il appelle fes benfans: [d'où il eft aire d'inferrer qu'il parloit à fon peuple. Four le temps, nous fommes obligez de dire que c'eftoit ou en cette année ou en la fuivante, ] 'puifqu'il marque clairement que les passactemples & les revenus de l'Egilie (lobient encore entre les mains des heretiques: 'Et l'on peut dire la mefine chosé des ravages que passal les barbares faifoiert alsors dans l'Empire.

La paix se fit enfint & ceux qui s'estoient divisez fur le choix or.13.p. 07.b.c. de deux pasteurs tous deux dignes de leur charge, s'accorderent enfin à les honorer tous deux egalement, sc'est à dire à reconnoistre Melece & Paulin pour Evesques d'Antioche, en communiquant avec l'un & avec l'autre. Les deux partis se réunirent ainti fans avoir besoin de l'entremise de personne, & se donne- para, e. rent publiquement des marques de reconciliation & d'amour. La personne qui s'estoit reconciliée avec le Saint, avoit d'abord p:108 a. fait un discours qui avoit esté receu avec de grands applaudissemens: '& le Saint prit ensuite la parole pour répondre à l'avan- p.106-108. tage que les heretiques avoient voulu tirer de la division de sone Eglife, & montrer qu'elle n'avoit pas esté fort grande ni fort dangereuse. Il passe de là à la doctrine & a la matiere de la foy, p.108 212. pour refuter les Ariens. Il finit en souhaitant leur conversion, p.112.213. & promet de répondre à toutes leurs objections: [ce qui nous p.13]. donne lieu de juger qu'il n'avoit pas fait encore alors ses discours. de rheologie, j'quoiqu'il eust déja souvent traité de la foy devant Post. le peuple. Il cite dans cette piece le troisieme livre d'Estiras, que paror. C. Li i ii, 36-B P. 51 2.C.

L'andel C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. Naz.or. 13. p. 208. S. Augustin semble aussi recevoir comme canonique. It estoit fort 379-

foible lorfqu'il prononça ce discours.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LVII.

# De divers eloges ou discours de Saint Gregoire.

▼ E Prestre Gregoire aprés avoir parlé de la jalousie que les grandes actions du Saint excitoient dans le cœur de ceux qui devoient en reffentir plus de joie, dit que ce mai n'estoit pas encore cesse lorsqu'Apollinaire luy suscita de nouveaux troubles. Car estant venu à Constantinople, comme il le semble dire, & son eloquence luy attirant des disciples de routes parts, le Saint fut obligé de s'opposer fortement à luy. Mais les disciples d'Apollinaire eurent ailez d'adresse pour rendre sa foy suspecte, & persuadet au peuple qu'en établissant la perfection des deux natures en J. C, il en faifoit deux Fils au lieu d'un; & les Ariens, continue Gregoire, prirent cette occasion pout faire celater la

> Ce recit a assez peu d'apparence, puisqu'il paroist que le peuple Catholique a toujouts eu beaucoup d'amour & une croyance entiere pour S. Gregoire: Mais il suffit que nous n'en trouvions rien dans ses écrits pour le renir au moins pour suspect. Cela nous donneroit neanmoins occasion de parler ici des deux lettres à Cledone, qui regardent les Apollinaristes, ]'s'il ne paroisfoit que le Saint les a écrites non à Constantinople, comme a ctu

Elie de Crete, mais en Cappadoce, aprés avoir quitté cette ville.

haine qu'ils portoient au Saint, le lapiderent, comme nous avons dit , & le trainerent devant les juges comme un sedicieux.

Naz or.51.n p 1168.C or.51.p.737-

["Ce fut, comme nous croyons, au mois de septembre de cette Nora 31. Hipt.v.ill.c.117. année, qu'il fir l'eloge de S. Cyprien, J'marqué par Saint Jerome. p.:01.a. \*Lorsque la feste de ce Saint arriva, il estoit hors de la ville chez 4 Naz.of. 18.p. quelque dame de pieté, où il estoit allé pour donnet un peu de \$24b.c. foulagement à fon corps.' Nicetas dit qu'il estoir allé prendre des n.p 688 a. bains d'eau chaude pour un mal de reins qu'il avoit. Il revint a'or.18.p.174.b.

de là le lendemain de la feste de Saint Cyptien, qui estoit fort folennelle dans la ville, & prononça à l'heure mesme ce discours, or.18.p.174.d. 'où il témoigne que quoique son absence n'eust pas esté longue,

elle l'avoit neanmoins ennuyé dans le desir qu'il avoit de revoir des enfans dont il estoit le pere'& le pasteur. p.136.b. p.175.cd.

'Il dit qu'ayant abandonné l'amout de toutes les choses de la terre, il ne rougissoit pas d'avouer qu'il trouvoit une grande L'an de J.C. 379.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. fatisfaction dans les honneurs qu'il rendoir aux faints Martyrs-'Il invoque à la fin Saint Cyprien, & le prie de l'assister dans la p. 186.b. conduite de son troupeau, de chasser les loups qui chicanent fur les fyllabes, & de faire briller de plus en plus la doctrine de la .

'Ce fut encore à Constantinople qu'il prononça l'eloge de ocasano, 785.6. Saint Athanase, comme il est aise de le tirer de ce qu'il dit, qu'il 40121, p.176b. parloit dans une ville que l'exemple de beaucoup de Saints pouvoit à peine fauver, & qui se faisoit un divertissement aussibien des choses les plus faintes, que des spectacles du cirque & du theatre. Nous aurions eu fans doute un chef-d'œuvre de pieté p.375.376-& d'eloquence, s'il eust accompli le desir qu'il y témoigne de faire l'histoire de S. Athanase, pour servir à la posterité d'un divertissement aussi utile qu'agreable, de mesme que S. Athanase avoit fait en écrivant la vie de S. Antoine. S. Jerome marque cet Hier. vill. e 117. eloge de Saint Athanase: & Saint Euloge d'Alexandrie en cite un P.301.4 Phot.c.

'La 25° oraifon est écrite, aussibien que la 14°, du temps que les Naz oras.p. barbares ravageoient l'Empire, & que les Ariens tenoient encore les eglifes de Constantinople; mais aprés le mauvais traitement que le Saint avoit receu d'eux. Que fi le faint vieillard qu'il p-434-4. dit avoir este tue par les heretiques au retour de son exil, ["est Saint Eusebe de Samosates, il faut dire qu'elle ne fut faite que

l'année fuivante.]

19.

endroit.

Trinité.

Elle ne paroiit pas avoir d'autre sujet general, que de se dé- p.431-434. fendre contre les injures des Ariens. Il montre d'abord combien la conduite des Carholiques estoit différente des violences que ces hereriques avoient commifes depuis peu fous Valens, & auparavant fous Constantin & fous Constance : & puis il raporte P-435les reproches ridicules qu'ils luy faisoieur, qu'il estoit d'une petire ville ,'qu'il n'estoit point riche , 'qu'il estoit étranger , de autres p 435.436. femblables, sur les quels il se désend avec beaucoup de pieté & ép.437 d. d'esprit. Il montre ensuite avec quelle moderation il s'estoit P. 439. conduit à leur égard, & que la feule choie dont on pouvoit l'accufer, effoir d'endurer trop patiemment leurs infultes.

'De là il passe à l'état de son l'glise, & dir que s'ils ont les tem- p.440. ples marcriels, il a les temples vivans, & Dieu mesme qui est le maiftre des temples; s'ils ont l'or & l'argent, il a la pureté de la doctrine; fi (on troupeau . ft pecit & refferre, il en . ft d'aurant plus aife à connoiftre, mais qu'il s'augmentera mefine bientoft, & qu'il falloit que beaucoup de ceux qui eftoient alors des loups.

440 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andej.C. fusser un jour du nombre des brebis, & mesme de celui des 379.

p.440 d. Boll.13.jan p. 612. pasteurs. La suite verisia tout à sait que c'estoit l'Esprit de Dieu, comme il dit, qui le faisoit parler de la sorte: & quelques uns ont cru mesme qu'il avoit prophetizé par là l'agrandissement de son Anastatie, qui ne se devoit saire que longtemps aprés.

Naz or.25.p. 441.2. Entre les eloges qu'il donne à îon peuple, il die qu'il favoit difcemer la voix de fon pafteur de celles des étrangers, & qu'il n'avoit garde de se l'aisse tromper par les heretiques, dont il nomme pluseurs; & il finit par un petit discours fur la foy, où il prouve particulierement à divinite du S. Esseit par le battes fine.

p.441.44% or.19.p.486-489. p.489-493-

Le commencement de l'oration 29, explique excellemment dans quelles dispositions il faur estre pour entrendre & pour parler des mysteres de nottre religion. Le refte est employe à traiter de la Trinité, particulierement du Verbe; ce qui nous la fait

p.493.c.d.

mettre au nombre de celles qui furent faftes à Constantinople, Je ne scay pourquoi on l'a intitulée, Du dogme & de l'établissement des Evelques. Car il n'y a rien qui regarde ce dernier ponit, fi ce n'est ce qui est dit en general des dispositions qu'il faut avoir pour enseigner les mysteres. Il y a à la fin sur ce sujet un excellent passage que nous ne devons pas omettre.] Si vous m'en . croyez, dit-il, & si vous vous en raportez à un theologien qui .. n'est pas hardi ni temeraire; quand yous avez compris quelque ... chose, priez & demandez instamment l'intelligence de ce qui » vous manque. Aimez & foyez content de ce que vous avez receu: .. regardez le reste comme reservé dans les celestes thresors. .. Montez-y par vostre bonne conduite. Tendez par la pureté de « vostre vie pour arriver à la possession de celui qui est la pureté » mefine. Voulez vous devenir un jour theologien & digne de . jouir de Dieu ? gardez ses commandemens, marchez dans ses . preceptes : l'action est un degré qui eleve à la contemplation : « employez vostre corps au service de vostre ame-

Plaintes de S. Gregoire contre les mauvais Prelats de son temps.

L'AN DE JESUS CHRIST 380.

mencement de l'an 380, d'apprendre que l'Theodose avoir v. Thodereceu le battesme par les mains d'Ascole tres orthodoxe & tres se la 15. saint Evesque de Thessalonique, & qu'aussitost aprés il avoit fair L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 441

'la loy du 18 de fevrier, adressée particulierement à la ville de Cod Taleala Constantinople, "par laquelle il ordounoit que tous ceux qui ne l'a P43iuivroient pas la foy de Nicée, enseignée par le Pape Damase & par Pierre d'Alexandrie, seroient traitez comme herctiques

& punis de diverses peines.

[Cette loy par laquelle îi fe declaroit abfolument le procedeur des Catholiques, fit fina doute un grand effer fur les elepiris de beaucoup de perfonnes, & fit tourner ceux qui n'avoient point d'autre foy que celle de la Cour. Il paroit affec qu'on les receut dans l'Eglife fans les degrader, puisque S. Gregoire de Nazianze fe plaint fi fouvent des maux que caufoient dans l'Eglife & dans les Conciles les Evesques de cette forte.

C'est en ce sens que nous expliquons un endroit de ce Pere, qui parosit assez obscur. J'Car il semble que sur les plaintes qu'il Naucara, p. 27. faisoir de ces Prelats qu'on avoir receus trop facilement, il intro-

failoit de ces Prelass qu'on avoir receustrop Eaclement, il introduit une pet fonne qui luy répond qu'il avoir luy mefine efté d'avis de les recevoir, & que cela s'eftoit fait dans des Conciles dont il avoir eftè le maiftre comme Eves que de Conflantinople. A quoy il replique qu'il n'oferoit dire qui a eftè le maiftre dans ecs Conciles, quoiqu'à proprement parler il n'y en cult point, puisque tout le monde le vouloit eftre; que mefine se maladies Pavoient souvent empefché de s'y trouver, de quoy il avoir efté bien aife; Qu'après tout il eftoit vray qu'on en avoir receu quelques uns dans les Conciles oil s'entire qu'is avoient figné de la peine, & que c'eftoient senlement des personnes qui pouvoient s'excurfer s'ur leur ignorance, & dire qu'ils avoient figné par simplicité une chose qui sembloit exterieurement orthodous; ansis qu'il n'avoir jamais consent à recevoir exter soule de gents qui font un traschonteux de la foy, & qui ne peuvent servit un'à corromper ceux qui les hantoient.

[Ceux qui les recevoient avec tant de facilité, ne manquoient pas fans doute de s'autorifet du decret que S. Athanafe avoit fair avec fon Concile en 36. Mais l'Egilife etloit alors dans un état bien different: Préfique tous les Evefiques du monde efloient engagez dans l'Arianifme par la communion & par la fignature, & comme é efloit fous Julien, on avoit fujet decroire que ceux qui quitroient les Ariens, le faifoient finecrement par la connoillance & par la haime de l'erreur: Outre qu'entre ceux qui les quitreions frous Theodofe, ji y en avoit fais doute plusfeurs qui les avoient déja quittez après la mort de Constance, & qui s'effoient réunis à cux fous Valens: & c'est à eux qu'il faur ra-

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

AAL SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. porter cette ironie de nostre Saint.]'Quel plus grand plaisir que 360.

de se jouer de la foy & de changer avec le temps? Quand le dez fera tourné, tournez austi & courez de l'autre cotté : vous en favez bien le métier.

Hier.an.374-'On trouve dans la chronique de Saint Jerome, que Pierre d'Alexandrie estoit si facile à recevoir les heretiques dans l'Eglise, que cela avoit donné lieu à quelques uns de croire qu'il en retiroit de l'argent. [Mais un soupçon ne nous doit pas suffire pour croire sans autre preuve une chose si desavantageuse à la memoire de ce Prelat, lequel à la reserve de ce qu'il sit contre

S. Gregoire de Nazianze, a passé pour un des plus grands & des plus faints perfonnages de fon fiecle.]

Entre ces Evesques dont nostre Saint se plaint si souvent, ily en avoit plusieurs qui durant le regne de Valens avoient pris la place des Evesques orthodoxes que l'on bannissoir, & pouvoient estre demeurez sans competiteurs par la mort des veritables £ 83. Evefques: de force qu'estant entrez dans leur charge par une si mauvaise voie, & par la faveur des Generaux d'armées & des grands du monde, [plutost que par leurs merites; il ne faut pas

s'éconner des justes reproches que leur fait souvent S. Gregoire.] 'Il se plaint de ce qu'au lieu de choisir les personnes les plus capables d'un ministère si difficile & si sacré , on y elevoit des perfonnes nourries dans des emplois qui n'avoient rien de commun avec la science & les fonctions d'un Evesque. 'Ils s'excusoient sur l'exemple des Apostres; maisle Saint leur

répondoit que quand ils feroient paroistre la vertu & les miracles des Apostres, il ne se mettroit guere en peine de la vie qu'ils auroient menée auparavant ; mais qu'is ne pouvoient pas mesine d-304.1.C. excuser leur ignorance par l'exemple des Apostres, qui n'a-

voient pas veritablement la science des paroles, laquelle n'est point necessaire, mais qui estoient remplis de la science de la veriré, & qu'il estoit bien étrange que ceux qui en manquoient, se mélassent d'estre les maistres & les conducteurs des autres.

'Que s'il trouvoit mauvais que l'on n'apportaît point à l'epifcopat la science necessaire pour instruire, il condannoit encore bien plus ceux qui s'y elevoient eux mesmes, aprés avoir mené une vie scandaleuse & pleine de crimes, comme on en voyoit alors beaucoup d'exemples. Cela regardoit ceux mefines qui avoient vécu de la forte avant leur battefine , & qui s'imaginant que ce sacrement les avoit absolument purifiez, montoient aussitoft à l'episcopat, sans prendre du temps pour effacer leurs mau-

p.17 e.d.

Bar. 481, 5 12.31.

Naz.ad perf.p. 301 . d. a p.; oub.c.

p. 103.1.a b.c.

P.304.1.6. ed.

p.305.1.6.

to Give

L'andej.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 443

falloit pas faire.

vaises habitudes. C'est de ces desordres que venoient ces Euripes p. 304.1.e.d. de la soy, comme il les appelle, ces adorateurs non de Dieu,

"mais du temps & de la faveur, qui faifoient un métier de chan- car. p. 19.4.4. ger de foy, felon les inclinations des Princes.

"Il reproche encore aux mauvais Evesques de son temps leur or 32-p.526.a.b. conduite toute sastueuse, & le desir qu'ils avoient de plaire au e.4.

peuple par une cloquence affeccée.

'Il a fait un poeme entier pour décrire l'esprit de ces Prelats, ann par st.
Me tort qu'ils faisoient à l'Eglic, à laquelle ils ne servoient qu'en passione et que l'exemple de ce qu'ils faisoient ethoit la regle de ce qu'il e de ce que l'exemple de ce qu'ils faisoient ethoit la regle de ce qu'il e de ce que l'exemple de ce qu'ils faisoient ethoit la regle de ce qu'il e de ce qu'ils faisoient ethoit la regle de ce qu'il e de

[II n'eft pas le feul qui ait crié contre les vices des Prelatz de fon temps; & le livre Du facerdoce que S. Chryfoltome éctivit vers ce temps-ci, fait voir qu'il n'eftoit point neceflaire d'avoir efté traité avec ingratirude & indignité, pour trouver du deteglement dans ecux que leur qualité doir elevre en vertu autant qu'en honneur audefliss de rous les Fideles, J'Saint Gregoire de Nyfin Casa-ys Nyfie fe plaint aufil de ce que ceux qui doivent eftre les yeux ti-paya-d-fpirituels de l'Eglife, au lieu d'eftre toujours auprés des eaux de la dolvrine divine, f'et tenoient affis fur le bord des fleuves de Babylone.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE LIX.

Description de Maxime le cynique : Il vient à Constantinople où il trompa Saint Gregoire.

Ou savons vu l'année precedente comment Dieuavoir anené S. Gregoire à Conflantinople pour relever cette Egilie, comment il l'avoit cultivée par fes foins, par ses predications, par l'exemple de sa vertu, & ensin par ses southerness. Il avoit esté maltrairé de deux manieres fort differentes. Car les pierres que les heretiques luy avoient jettées, luy donnoient plus de joie que de douleur, & tervoiene plusto là le fortisfre qu'à l'abatre. Les divisions au contraire qui s'estoient elevées entre les Orthodoxes, juy avoient perce le cœur par une douleur ment ser ses sensibles. Il s'estoit neanmoins trouvé affez fort pour la support. Mar canne pus ter; & s' di dun colté il s'estoit un peu laiffé éconner par un mai si en nouveau & si imprevu, comme nous le sommes quelque s'ois par un bruit foudain ou par la lucur d'un éclair, il avoit cu d'autre part ses forces toutes entieres pour le soutenir, ne les ayant point K k s' ij

444 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. encore epuisees à d'autres combats de cette nature, & il se sou-

tenoir par l'esperance d'avoir à l'avenir un temps plus tranquille & plus favorable. Mais cette tempeste fut suivie"d'une autre plus Nor 1 31

rude & plus dangereuse, qui fut l'affaire de Maxime.

(Cet homme li celebre par les efforts qu'il fit pour se charger du poids de l'episcopat & de l'Eglise de Constantinople,]'estoit Egyptien, né à Alexandrie, d'une famille dont Saint Gregoire Hier.v.tll.c.117. dit qu'il ne veut point louer la noblesse; se qui marque qu'elle estoit fort mediocre: mais il se vantoit qu'elle estoit honorée par le martyre. Quelques uns croient que c'est ce philosophe 6 p 411.a. c Du Pin, p.465. Maxime à "qui S. Athanase & S. Basile ont adresse quelques let. V.S Athatres. [Neanmoins la maniere avantageuse dont ces Peres en par- S. Basile 6 lent, paroift affez difficile à accorder avec ce que nous allons is. voir; & ceux qui le disent n'en paroissent pas avoir de plus forte preuve que le titre de philosophe mis à la teste de ces lettres.]

Bal.cp.41.p.69. NAZ.OT. LUP. 411.2.

p.11.c.

p.101.4.

or.15.p.411 a

# Naz.ot.13.p. 410 d.

d Ath 1.1.p.161

ed|413.a. p.409.d|n.p. \$01.d. fcat.1.p.13.2. p.11.c.d. Col.1.1.1.p. 40. P 58.

Naz vit.p.10.c. g car.1.p.ta.c.

Car.148.p.150.C. C41.1.p.13.2.

p.15.c. C91.1.p.16.4. og.13.p. 410 a. hp.419 d. Thdrt.1.5.c.8.

p 715 b. Naz cai. 1.p.13.

'Car celui dont nous parlons embrassa des sa jeunesse avec le Christianisme, la philosophie des cyniques, [décriée parmi les payens mesmes comme une profession ouverte de divers crimes, furtout d'impudence; & il en prit l'habit, qui estoit blanc, & different de l'habit ordinaire des Chrétiens. Il portoit un baston [selon l'ordinaire de ceux de cette seste J'avec de grands cheveux qu'il avoit fait devenir epais & roux par artifice, quoique cet exterieur qui n'estoit bon que pour des idolatres, deplust tout à fait aux Chrétiens, & fust condanné par S. Paul. 'S'il imitoit l'habit des cyniques, il en imitoit aussi l'impudence,

la gourmandife, & l'avarice, Saint Gregoire l'appelle un valet de carfour.'Il avoit la rage aussibien que le nom d'un chien , squi est ce que signifie le nom de cynique, ]quoiqu'en mesme temps il fult muet comme un poisson; estant en effet fort ignorant, & fe contentant que fon manteau de cynique luy donnast un peu

de pain. Il courut diverses villes, où il paroist qu'il laissa beaucoup de marques de sa mauvaise conduite, & qu'il fut souvent mis en justice.'Il avoit demeuré seul avec quelques filles à Cocar.148.p.250.c. rinthe, fous pretexte de s'exercer avec elles à la pieté. Ce font of 13. P. 419.b.e. apparemment celles" dont le Saint dit qu'il estoit le cygne. Il fut &c. fouetté publiquement en Egypte, & relegué à Oasis, pour des choses tout à fait infames, & il y demeura quatre ans. 11 avoit

encore sa mere, & des sœurs, qu'il disoit estre vierges. On ajoute à tout cela qu'il fuivoit l'herefie d'Apollinaire. 'Cet homme aprés avoir couru partout, ne trouvant plus sa nourriture ordinaire, [qu'il avoit accoutumé de gagner par ses

L'ondel C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 441
crimes & fes fourberies 3 fen vinc enfin à Conthautinople dans
le defficin d'en chaffer Saint Gregoire, & de s'enfinire luy mefine
Evefque. Pour ect efferit tafeha de s'infinire dans l'affection de
ce mefine Saint, en donnant de grands eloges à fes diféours,
& declamant contre les heretiques. Il prenoit un exterieur de p. 11, 6, 12, 6, 6 foy parofolie pute & fineree. Il fe vantoit d'avoir p. 16, 6.

fouffert pour la foy ce que les crimes seuls avoient merité.

'Conque les méchans font ordinairement adroits à tromper, physic & que les bons au contraire ne foupçonnent pas aifément du mal des aurres , croyant volontiers qu'ils font bons, parcequ'ils pasa. le founiatent, Maxime n'eut pas de peine à abufer la fimplicité ab. de S. Gregorie, qui tomboit fort facilement dans des fautes de s. cette nature, si l'on veut appeller faute une chosé qui ne venoit que de fon amour pour le bien , qu'a de si fimplicité, se de ce pasa, qu'il mettoit fon esprit à des choses plus saintes & plus relevées. "D'ailleurs comme fon Eglife (folit encore fort petite pour le pasaleta par nombre , (cat ce pouvoir estre des l'an 379,) "il eltoit obligé de ramasfer tous ceux qu'il pouvoir avec moins d'exclidured qu'il result saint en un autre temps's & il se croyoit mesme affes heureux de ce qu'un homme qui se faisoit passer pour Consesser.

Nors 33 - 'Ainfi il receut Maxime au nombre de fes amis ½1 en fit 21e 34-45.

compagnon de famation, de fatable, de fes études, de fes dels 21e-32e.

feins, & luy donna de tres grands eloges, non feulement en par- patal ticulier, 'mais mefine dans une oration qu'il fit à fa louange, 'four Hinry ille 415.

malade qu'il eftoit, 'devant toute fon Eglife petite dans le nour- <sup>(Not a</sup>- (Not all 21e) bee, mais grande dans la pieté, '& pour les femences qu'il y avoit «ona, d'ei jettees, Jefquelles il tafehoit de cultiver & de faire crofifre, d'4-43-4.

II y releve beaucouple pretendu martyre de ce fourbe; & la / / (1944), croyance de ce fait important luy fait interpreter en bien touters les autres circonflances de fa vie, [quoiquelles fuffent plutoff mauvaifes que louables], Ce luy ef tun e ocación de nousdonner des infructions tres folides, [mais mal appliquées à ce cynique.]
Il y fait une belle description de la perfecution des Ariens fous passay.
Il y fait une belle description de la perfecution des Ariens fous passay.
de Saint Arthande, fous Vierre fon fucceffeur. Il fait enfuite un passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de Maxime. Il témoigne à la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que Maxime devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de la fin que de la devoir s'en aller au passay de l

Cette oraifon est intitulée, Eloge du philosophe Heron re- p 400 2.

Кккій

L'andel.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 447
ges, s'ils euflent feet que leurs louanges & fa reputation devoient
produire un mal aussi pernicieux pour eux mesmes que l'envie

qui les rongeoit.

"L'effer de la conspiration de Maxime avec ce Prestre, fut de aux pas a faire venir d'Egypre s'ept espois, choisis de rout ce qu'il y avoit de plus indigne & de plus meprisable parmi les jeunes gents & les vicillars. Ils s'e nonmoient Ammon, Aparmon, Harpocras, Stippas, Rhodon, Anubis & Hernanubis, noms qui sont presque Novas: tous) des dieux des L'Egyptiens. ["On ne voit pas bien de quelle

qualité ils eftoient.] Mais S. Gregoire ne craint pas de dire que s' e'eftoient des gents capables de tout faire pour un peu d'argent. Ils furent fuivis peu après par ceux qui les avoient envoyez, s.

'ke qui elloieut eux mefines envoyex par Pierreld'Alexandrie.] b

Car ce Prelat qui avoit honoré S. Gregoire des marques de la b
dignité d'Evelque de Conftantinople, & l'avoit érabli fur ce
throne par sei lettres, se declara ici contre luy, slans qu'on puisse
alleguer d'autre causse de cettre legereie, slinon que Maxime
eftoit Egypticu.] Le Prestre Gregoire l'accusse de seltre laisse
gapere par argent s [mas puique nostre Saint ne le ditpas, sì line
faut pas noiteir de ce nouveau crime la reputation d'un Prelat
d'ailleurstres considerable.] On assiunci que c'estoit ju quiavoi entra 14.4
donné ordre de sacrer Maxime secrettement sans en parler à
personne.

[Il n'y a pas à douter qu'au moins ces demiers envoyez ne fuifent Evefques, puifqu'is venoient pour facrer Maxime; [Ñ. Nar.car.1-2-4-5]. Sain Gregoire les qualifie clairement pafteurs; Il les appelle les bailines chierement pafteurs; Il les appelle les bailines chefs de cette belle armée, ou pour parler plus proprement, les pafteurs de ces chiens. Il n'en veut rein dire davantage; à caule du respect & de Pierre leur Archevesque, & de ces basteurs mesmes, qui n'estoient coupables qu'en ce qu'is suit-balle passent de voient rop simplement ceux que l'envieravoir tendus ennemis planement ceux que l'envieravoir tendus ennemis planement ceux que l'envieravoir tendus ennemis de l'envieravoir endus enterior de l'envieravoir en de

Saint, Baronius croit que les fèpe premiers envoyez qu'il qualific Barays 543-Evefques, & qu'il ne dilingue pas des feconds, vintent avec la flore d'Egypre qui amenoir du blé à Constantinople, & que ce fur sur leur sujer que S. Gregorier prononça son oration 14. Son Nova 36 febriment est appuyé sur des rations considerables, "Mais nous croyons en avoir de plus fortes encore pour ne metrre & l'arrivée de cette flote & la barapnue de Saint Greeorie en u'anrés

vée de cette flote & la harangue de Saint Gregoire qu'aprés l'ordination de Maxime.]

'Comme l'argent à heaucoup de force parmi les hommes. Na

'Comme l'argent a beaucoup de force parmi les hommes, Naz car. 1. para.

Maxime ne manqua point de l'employer pour venir à bout de 6-

ion entreprife; [& Dieu qui punit les méchans en les laissant 310. réudir dans leurs mauvais delleins, permit qu'il en rrouvait le moyen.]'Un Preitre de Thase [isse de l'Archipel sur la coste de Thrace, vint à Constantinople avec l'argent de son Eglise, pour acherer du marbre de Proconnese. Maxime le flata de si belles esperances, qu'il l'engagea à son parti, parceque les méchans se lient aifement avec les mechans. Il s'en tervir tres utilement; & ceux qui témoignoient auparavant le plus d'affection pour Saint Gregoire, commencerent à meprifer ion amitié comme inutile, parcequ'elle estoit sans or. Ce fut par ce moyen encore qu'il gagna beaucoup de mariniers pour l'aider dans son entreprise.

[Il ne restoit plus qu'à mettre la derniere main à cet ouvrage d'iniquité.] On choisit pour cela les tencbres de la nuit, & le temps que S. Gregoire estoit malade; & sans avoir donné aucun avis, ni à luy, ni au Clergé, ni au peuple, les Egyptiens estant tout d'un coup entrez dans l'eglife avec un grand nombre de mariniers,"fe mirent en devoir de placer Maxime fur le throsne epif- Nora p. copal, avec tous fes grands cheveux de cynique.

Naz.car.r.p.ss.

c.J.

'Cette ceremonie n'estoit pas encore achevée le lendemain matin, lorsque les Ecclesiastiques qui demeuroient auprés de l'eglise s'en apperceurent. Le bruit s'en repandit aussitost. Tout le monde, les magistrats, les étrangers, & mesine"les hereriques \*\*3 \*\*\* y accourgrent. Il n'y eut personne qui ne fust indigné de cette action, furrout en voyant qu'on reconnoissoir si mal les travaux de Saint Gregoire. Tous se moquoient particulierement de ce qu'on l'ordonnoit avec ses grands cheveux.

Col r.t.t.p.40. p. 38.39 Naz car. 1.0.15.

Ainfiss Egyptiens furent contraints de quitter l'eglise, & des'en aller avec leur Maxime, pour satisfaire son ambition, dans

Naz car.1.p.15. vit.p.zr,A. # Col r.t.t.p. 40.

une maison particuliere, qui estoit à un joueur de sluste. Là en presence de quelques personnes du peuple de nulle consideration & de nul merite, ou meline excommuniez pour leurs crimes, car. 1 p 15.2 Col. 'ils acheverent l'ordination de ce cynique, & luy couperent les cheveux, ne pouvant plus foutfrir les reproches qu'on leur faifoit de les luy avoir laissez. Ce fut la seule preparation que Maxime apporta à son ordination: & toute sa malice ne servit qu'à luy faire perdre son unique gloire, & toute la force de ce nouveau Samfon, qui eftoir cette belle chevelure qu'il avoir fait croiftre, & qu'il avoit entrerenue avec rant de foin, sans luy pouvoir faire acquerir la dignité de l'episcopat qu'il avoit briguée: 'surquoi Saint Gregoire le raille, jusqu'à luy dire qu'aprés un si

6 N.12 or.13.p. ec.dicar. 1.p 15. b Col r.p. 10.

> grand malheur il ne luy restoit plus que de s'aller pendre. ART, LXI,

## L'ande].C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 449 \$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6}\$\hat{6

ARTICLE LXI.

Saint Gregoire veut se retirer , & est retenu par le peuple , qui l'aime plus qu'auparavant.

TOUTE la ville fut étrangement indignée de cette action. Na carapage On chargeoit Maxime de maledictions, & l'on publioit <sup>cd.</sup> alors tous les crimes qu'il avoit commis, lesquels S. Gregoire ne veut point raporter (& enfin on le contraignit de sortit de la ville, p. 16.6.

'Au contraîte les Orthodoxes qui estoient assemblez dans l'e- p-17 h.
gistie [de l'Anastassie] avec S. Gregoire, le gardosient avec grand
soin, & faisoient cous leurs essorts pour le mettre en surecé. Pour h.
luy, il estoie accablé de douleur de voir, exte divisson, dont les
herciques esperoient tiere un grand avantage. Il estoit encore on 18 p-18 he
touché par l'insidelité de ses amis, donn les uns, scomme le Preftre dont nous avons parlé, ] s'estoient declarez ouvertement contre luy, & les autres s'estoient écatrez, see qui fait qu'il s'attribue
la parole de J.C. Que tout le monde avoit esté s'eandalizé cette
muit là l'on fuijee.

'Mais quand il sceut que les Egyptiens avoient achevé leur ce- eat. 1.p.17 a le remonie, & que Maxime estoit tondu, quelque douleur qu'il eust de l'affront qu'on faisoit [à l'Eglise]en sa personne, il se consola neanmoins dans l'esperance que le crime des autres luy setoit une occasion favorable pour se retiret de Constantinople. Il s'y reso- & lut aussitost; mais au lieu de dissimulet son dessein pour l'executer fans que personne le sceust, l'amour qu'il avoit pour le peuple luy fit dire quelques paroles qui estoient comme une espece d'adieu. Il n'eut pas plustost lasché ce mot, que toute l'assemblée, e 'tant de ceux qui y estoient déja, que de ceux que cette nouvelle & y fit accoutir en foule, animée d'amour pour son pasteur, & de poe colere contre ses ennemis, s'eleva pour le retenir, s' & l'obliger mesme d'accepter la dignité dont il faisoit les fonctions. l'Mais il pare n'y eut point de violence capable de l'y faire consentir. Sa re- ot 18 p. 483. fistance alla jusqu'à prononcer publiquement des maledictions contre luy, jusqu'à repandre des latmes, jusqu'à exciter presque

toit les prieres.

'Comme on vit donc qu'il ne falloit pas esperer de le faite ex 12976 monter sur un throne auquel il n'estoit pas encore elevé legitimement, s'est d'ite par une assemblée solennelle d'Eversques, ] le His. Est. 1700, 18.

de la haine plutost que de la compassion dans ceux dont il rejet-

L'an del.C.

450 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. peuple le reduisse à luy demander qu'il demeurast, & qu'il ne 380. les abandonnast pas, employant pour cela les supplications les plus touchantes & les conjurations les plus fortes. S. Gregoire se trouva dans un extreme embaras, & ne savoir dutout que leur dire. Il ne luy estoit pas possible d'arrester leurs cris : & il craignoit

les fuites s'il leur accordoit ce qu'ils demandoient. Cependant le jour estoit déja sur son declin ; & tout le peuple jura qu'il ne sortiroit point de l'eglife, quand mesme il y faudroit perdre la vie, jusques à ce que le Sainr se fust rendu à leurs prieres. La resistance qu'il y apportoit obligea quelqu'un de luy dire que s'il fortoit de Constantinople il en bannissoir avec luy la foy de la sainte Trinité. Cette parole le toucha vivement. Il craignit que cette conspiration n'eust quelques effers dangereux. Neaumoins il ne voulut point s'engager avec eux par ferment, n'en ayant fait aucun depuis son battesine. Mais il leur donna sa parole, que sa probité & sa droiture rendoient aussi croyable [que des sermens,] & il leur promit de ne les pas abandonner jusques à l'arrivée de quelques Evefques que l'on attendoit dans peu de temps. Ainsi ils se separerent egalement contens, le peuple comme s'il cust engagé le Saint à demeurer; & le Saint comme bien affuré qu'il auroit bientost la liberré de se retirer pour gouster la douceur du repos après

lequelil foupiroit.]

'Le diable avoit exciré cette tempeste pour donner matiere aux ennemis de l'Eglise d'insulrer aux Orthodoxes, & de se rele-

ver de l'abaissement où ils venoient d'estre reduits par la loy de Theodofe. I'lls crurent en effet que cette division seroit la ruine de la verité dans Constantinople. Mais il arriva tout le contrai-4 p. 18.b. re. La parole de Dieu reprit un nouvel eclat, & cette plaie fur auflitost refermée. Ceux mesmes qui n'estoient liez avec Saint

> Gregoire que par la confideration de sa doctrine, voyant ce qu'il venoit de souffrir, l'en aimerent davantage. Car le peuple indigné contre les ennemis & étrangers & domestiques, qui l'avoient si maltraité, compatissoir au moins à ses souffrances, ne pouvant les empescher ; & ce sentiment de compassion se joignant au respect qu'il avoir pour luy, formoit dans les cœurs une affection tres ardente; & comme fon eloquence estoit le sujet de l'envie qu'on luy portoit, c'est ce qui la leur rendoit encore

plus agreable. Il n'est pas besoin de parler de ceux qu'il avoit enfantez à J. C. 'Les ennemis mesmes de la foy, de quelque secte & de quelque religion qu'ils fussent, prenoient plaisir à ecouter sa doctrine ou fon cloquence.

Col r.p.39. P 37 .

#18.4 b.

or.17.p.466.b.

d 19.

L'andec.J. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 451

travaux d'un laboureur.

"Il prefichoit avec la douceur & la moderation que nous avois passadéja remarquée, & appressoi à fon peuple à parajuer plot les formes œuvres, qu'à rechercher avec trop de curiolité les focces de la theologie. Telle effoit la conduite de cer homme clevé des fes plus rendres années dans [Famour & Fétude] des divines Ecritures. Ainfi lle reprefentor avec raifon comme un riche laboureur, quoique fa moiflon ne full point encore toute raiflemblée. Car il arrachoit encore les épines dans une partie de fest extres : il en labouroit une partie : une autre efloit édig enfemencée. Il y en avoit où le grain commençoit à germer : il effoit cour levé d'un autre colte. La on voyort déja les épis : ici tout efloit jaune & prefit à faire la recolte. Il avoit déja des gerbes dans l'aire, des grains en monceaux, du blé tout vanné, tout ferré dans les greniers, & memme déja en pain : eq qui ell la fin des

"Pour luy , jamais fon courage ne paru mieux qu'en cette ren. «: 18-p.48-be contre. On le vit feul dans une confiance qui auroit pu paffer en d'autres pour temerité. Luy feul conferva une ferme elperance au milieu des plus hortibles tempeffes. Luy feul fupporta avec conflance toures les adverfitez aufquelles il fue expofé, Joué & relevéen public, meprifé & dechirée ne fectet, connu & fameux dans l'Orient & dans! Orient de dans! Orient de dans! Orient de dans! Orient et cellu du Prophete Roy, n'en auroit pas effe chraîte. Quand une armée feroit venu fondre fur luy pour le combatte, le combat mefme auroit tedoublé fon efferance.

'Bien loin de trouver aucun fujet d'affilition & de crainte dans 1-11-14. 
rout ce qui fe paffoi à lon égard, il n'eftoir nullement rouché 
de cequi le regardoit perfonnellement, & il ne deploroit que 
ceux qui luy faifoient tant de peines. Il leur témoigne d'une 
maniet tres rouchante la charité dont fon œur bruloit pour 
"eux, nonobflant coutes les injures qu'is luy avoient faites. O 
"anciens membres de l.C, leur die-il, nembres qui m'eltes cou"jours chers, encore que la corruption vous ait gaffez; membres 
"d'un troupeau que vous avez livér avan qu'il fuft raffemblé ? 
"comment vous eftes-vous differfez ≥ comment en avez-vous dif"petfé d'autres 2 comment avez-vous de autel contre autel ? 
"comment vous eftes-vous ainf ruinez & détruits tout d'un coup? 
"comment vous eftes-vous donné la mort à vous mefines par 
"voître [eparation ≥ comment nous avez-vous caufé une affliction 
L 11 ii "

452 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, L'andel C. figrande? comment avez-vous abuse de la simplicité des passeurs «180.

pour diffiper & perdre tout le troupeau? car je ne leur repro- « cherai pas leur defaut d'experience; niais plutost je blasmerai « vostre malice. O Israel, qui guerira vostre corruption? quel remede trouverai-je pour refermer vostre plaie? de quel bandage " me servirai- je pour une si grande blessure ? comment ferai-je " reprendre ces chairs entr'ouvertes? quelles larmes, quelles pa- « roles, quelles prieres employerai-je pour vous tirer du malheur " où vous vous estes jetté ? Le pourrai-je en faisant cette suppli; » cation à Dieu : Sainte, adorable, & parfaite Trinité, que nous » preschons & que nous adorons hautement, il n'appartient qu'à " vous de reparer un mal si dangereux; il n'y a que vous qui puisfiez operer ce grand ouvrage: Daignez nous rendre ceux qui fe " font detachez de nous; & faites mesme que leur separation leur " apprenne à aimer & à conserver la paix & l'union. Et pour nous, " apres les travaux & les tribulations de cette vie, faites nous arriver à la jouissance de ces biens celestes qu'on possede sans divifion & fans trouble.

#### 

#### ARTICLE LXII.

Saint Gregoire seretire quelque temps à la campagne : Discours qu'il fait au peuple à son retour.

Naz.or.18.p.

'SAINT Gregoire ne laiffoir par de s'ennuyer beaucoup à Conflantinople, foit à caufe du trouble & du trumlure ordinaire aux grandes villes, foit pour la peine que luy donnoient fes fonditons, & la crainte de ne répondre pas par faverune di dignité de fon ministere s'mais d'autre part l'amour qu'il avont pour fon peuble faifoit qu'il d'emeuroit avec ioie.

e. p.478.c. p.477.c.d. "Il fur neanmoins contraint d'en fortir une fois pour se infirmitez\_& pour remettre fon espritj'que l'affaire deMaxime"avoit ex. 120 luines, tremement troublé & agire. Il se reitra dans la solitude, non seulement pour imiter Elie & S. JeanBartille, mais encore pour pratiquer ce que J. C. nous a appris par ses frequentes retraites, favoir qu'il ne faur pas toujours eltre dans l'action, mais la quitere quelquefois pour entrer dans un faint repos & une inaction tres sublime, où nous puissons nous entretenir avec Dieu sans aucune distraction, & retirer nostre esprit de toutes les choses muables & passigners.

2.478.a. 'Comme il s'y promenoit un soir sur le bord de la mer, ainsi

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 453 L'an de J.C. 380. qu'il avoit accoutume de faire pour se delasser de ses travaux, il be. y vit une tempeste, qu'il appliqua aussicost à l'état de ses affaires, & en tira d'excellentes initructions: Et c'est ainsi qu'il taschoit e de profiter de toutes choses, furtout lorsque quelque accident particulier luy donnoit de l'inquietude. Il remarque autrepart estate tea. que quand il avoit l'esprit abatu de quelque affliction, il aimoit à s'entrerenir tout scul en luy mesme, & s'alloit promener dans des bois, sans que toute leur beauté puit le charmer. Mais sa défense est. 143. p. 135.c. la plus puissante contre toutes les attaques des hommes & des demons, estout de recourir à Dieu par la priere, & de s'armer du

figne de la Croix, dont il se servoit en toutes rencontres.

[Ce fut peutestre dans cette maladie, si la maladie estoit la cause de sa retraite, ou dans quelque autre, J'qu'estant contraint est. 61.p.139.b. de quitter pour un temps la conduite de son peuple, sans neanmoins l'abandonner '& se trouvant hors d'état d'offrir le sacrifice, & de continuer ses autres exercices de pieté; il soulagea sa ce. douleur par un poeme que nous avons encore, où il proteste au demon, que de quelque plaie qu'il puisse affliger son corps, son ame demeurera toujours invulnerable à ses attaques, & immobile dans le service de J. C. & puis il adresse une excellente priere diso. à Dieu pour luy demander sa guerison, depeur que les foibles ne

fusient scandalizez par ses souffrances.

'Durant sa maladie le peuple ne manquoit point de personnes p. 139. pour le nourrir de la parole divine; mais il ne pouvoit en estre fatisfait, parcequ'il n'entendoit point ce Pere qu'il aimoit avec tant d'ardeur, & qui faisoit reluire dans leurs ames la lumiere de la Trinité. Il ne demeura done pas beaucoup dans sa solitude, or. 28. p. 473. a. dont l'amour de son peuple le rappelloit, aussibien que la crainte p.474. que les loups, les chiens, [c'est à dire les hereriques, & Maxime :] & ceux qui estant avec hiy peu de jours auparavant, s'estoient liquez avec ce schismatique, ne se servissent de son absence comme d'une nuit pour dissiper son troupeau.

Estant donc de retour, il fit un discours excellent, dont le p.47/473commencement estune peinture aussi vive de l'amont mutuel de luy & du peuple de Constantinople, que tous ses autres écrits montrent qu'elle estoit sincere. J'Apres avoir dit quelque P.474. chose sur les schismatiques, & témoigne le desir qu'il avoir de P.475.2-

les avoir réunis au corps dont ils s'estoient separez; aprés avoir aba encore protesté du desinteressement & du zele avec lequel il 1. C'est principalement cet endroit qui nous a obligez de mettre ce poeme au temps que 5. Grogoire effoit à Constantinople, plujost que dans sa dern ere retraite454 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, tar guurennic cette Eglife, 'il dennade conte à fon peuple du proft. <sup>360</sup> qu'il avoir fair durant fon abfence, 'afin, dit il, que l'on coinoiffe l'arbre par fon fruit, & le mailter par fes ditéples, & que ceux qui examinent noître conduite, [ec que pluifieurs font ou par affection ou par curioité, Jloient obligez de publier que Dieu eft vraiment parrii vous, & que non feulement on y prefche la verité

d.d]477. p.-78.2.

P. 477.C.

p. 473-481

p.431-485.

هبي 3 و. م

Cod.Thapp.

104.

de la parole, mais encore qu'on l'y adore en élprit & en verité.

"Us offic auill de rendre conte de ce qu'il luy etion arrivé dans faretraite, & raporte pour cela les reflexions qu'il avoit faites fur la tempelde qu'il avoit vue en le pronemant, s'érendant principalement fur la generofité qui nous rend inebranlables dans la vettuen quelque état & en quelque condition que nous foyons. 'Il s'applique enfuite cette maxime à luy mefine, & fait voir que par la grace de Dieu fes ennemis n'avoient rien à luy reprocher de ce coifé là, & que tous leurs efforts contre luy font inutiles, parceque nes artachant qu'à Dieu il fe moque de la petre & de la privation de coutsel sa sutres chofes. En parlant de l'epifcopat, il fouhaite qu'il puft n'y avoir point d'autre rang dans l'Eglife que celui que donne la vertu, punique ces diptures pour les prefeances precipitoient tant de personnes dans l'enfer, il dit que si on le hassioi de sautesligé a terre, jon ne le chassifici peur cela de

celuiduciel.

Parlant de l'affaire de Maxime, il dit que Pierre messe l'a
presque renié, & qu'encore peutestre ne pleure t-il pas sis faute :
presque renié, & qu'encore peutestre ne pleure t-il pas sis faute :
d'alexandrie sis cela nous oblige de dire que l'oration a 4,6 selle
a ché prononcée aprés l'ordinatoin de Maxime, comme nous le
croyons, ne l'a encore ché qu'aprés la 38° dont nous parlons. Aussi
il faut bien que Pierre ait continué quelque temps à favorife

Maxime, J'puisque cet imposseur se vantoit de communiquer avec l'Églisé d'Alexandie, & montrois pour cela'des letters de Nora 31. Pierre, squi devoient donc estre des letters de communion qu'il luy adressor de comme à l'Evesque de Constantinopte. En effect il y a beaucoup d'apparence qu'il ne cesta point de le proteger, que quand il evir rebuté par Theodole, le venir attaquer luy mesme à Alexandrie, comme nous l'allons raporter.



SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de 1.C. 380. 

ARTICLE LXIII.

Maxime est rejetté par Theodose, par les Prelats de Macedoine, & par le Pape Damaje : Il trouble Pterre d' Alexandrie, qui se reunit à Saint Gregoire : D'Alype gouverneur de Cappadoce.

AXIME chasse de Constantinople, s'en alla avec les Naz.car.1.p.16. M Egyptiens qui l'avoient ordonné, trouver Theodose à Theslalonique, où il estoit alors pour faire la guerre aux Gots. V. Throdo- [C'estoit apparemment avant le mois d'aoust, "auquel il paroist fc 1.57. que ce prince estoit en campagne. Maxime pretendoir s'établir par son aurorité dans le throne qu'il avoit usurpé. Mais Theodose le rejetta avec execration, parceque personne n'estoit encore

prevenu contre S. Gregoire; & l'autorité publique détruisit cette Col.t.p.40. enrreprise criminelle.

[Theodofe suivit sans doute en cela l'autorité de Saint Ascole,] 'à qui le Pape Damase avoit souvent écrit de prendre garde p.s». qu'on ne fist rien pour l'Eglise de Constantinople [qu'avec beaucoup de maturité & de sagesse, à cause des heretiques qui ne cherchoient qu'à la ruiner. Ce faint Evefque, & avec luy cinq P-57autres Evesques[de Macedoine,]écrivirent donc à Damase sur l'entreprise de Maxime : & autant qu'on le juge par la réponse du Pape, ils luy raporterent la chose tout de melme que Sainr Gregoire la décrit. Ce qui autorise extremement ce Saint, & donne lieu au contraire de s'étonner comment l'S. Ambroife & Cod. Thaig p. les autres Evesques d'Italie ont pu ajouter foy deux ans aprés à 104la relation contraire que leur en fit Maxime.

Damase ayant receu la lettre des Prelats de Macedoine, leur Cole ? 37.40. témoigna par sa réponse estre fort touché de la temerité tant de Maxime que des Evesques d'Egypte, qui avoient ordonné un homme tel que celui là, & encore avec ses cheveux de cynique; furquoi ils'étend beaucoup.' Il se rejouit au contraire de ce que p 40. l'autorité de l'Empereur avoit ruiné leur entreprise, & il ex-p-41horte les Evesques de travailler à faire donner à Constantinople dans le Concile qui s'y devoit tenir, un Evefque en qui il n'y cust rien à redire, afin que tous les Catholiques pussent se réunir, & jouir de la paix que l'on fouhaitoit si forr.' Il avertit encore ceux 16-4. à qui il écrit d'empescher qu'on ne fist passer les Evesques d'un fiege en un autre, à cause des rroubles & des desordres qui en arrivent. Cela pourroit avoir quelque raport à Saint Gregoire

456 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'adej.c. contre lequel on s'est fervi de cette rasson, quoique faust'à à son <sup>340</sup>-égard: Mais il ne paroist point que Damase l'ait eu en vue, puifqu'il dit cela en general, & non en parlant de Constantinople.}

Tlécrivit à peu prés en melme temps une autre lettre à Afolo en particulier, où il continue à improuver l'ordination de Maxime, & prie Afolo de travailler à faire ellre un Evefque Catholique, avec lequel on pust garder la paix & la communion. Le Pape Nicolas I. témoigne que Damale "écrivit beaucoup de lettres Nora 36. contre Maxime: fimais il fer tempe loffquil a joute que ces let-

P 41+

P. 43-

Bat.380.5 5.

Boll.9.may,p.

contre Maxime: [mais il se trompe lorsqu'il ajoute que ces lettres avoient fait chasser Maxime de Constantinople, puisqu'il en estoit chasse x rejetté mesme par l'Empereur avant que Damase en sceustrien.]

Maxime se voyant rejetté & chasse par Theodose, s'en recontra ensuite à Alexandie, situe porter à Pietre la peine de l'avoir savorisse situe en viele se part a tegent quelques vagabonds, il s'en vint attaquer ce bon
vieillard, & le preside étrangement, en le menaçant que s'il ne le
faisoir jouir du siège de Constantinople, il s'empareroir du sien
propre. Mais le Preste d'Egypte craignant s'embrassement que
cette flamme pouvoit causter, s'envoya hors de la ville, & depuis
cel ai d'emeura quelque temps en repos, Nous le vertons bientod venir en Iralie, & remuer l'Occident contre Netaire, s'comme S. Gregoire (emble le predier.

L'insulte que Pierre avoit receue de Maxime luv ouvrit les or.24.P 417.4b. yeux. Car ce fut fans doute par son ordre que l'la flote d'Egypte qui apportoit du blé à Constantinople, y estant arrivée ["sur la v.lanote P.416.C. fin de cetre année, mais avant la fin de novembre,]' ceux qui la 36. conduisoient se joignirent publiquement à la communion de S. Gregoire, & le vinrent ecouter. Ce fur sur ce sujet & en leur pre-P.417.C fence qu'il prononça sa 24° oraison, soù l'on voir combien sa charité estoit facile à oublier les injures les plus sensibles.]'Car il s'y P-424. étend beaucoup sur les louanges de l'Egypte, qui avoit, dit-il, p.425. conferve & fait revivre la foy; fur celles de Saint Athanafe, & fur p.416.417. celles de Pierre mesme.'Il remercie ensuite ces Egyptiens qui l'estoient venu entendre, de quoy il leur témoigne beaucoup de joie, parceque c'estoit une chose tres importante pour l'honneur & le repos de l'Eglife : ]' & pour leur montrer qu'ils ne s'estoient p.437.43\*.

leur fit un discours fur la foy de la Trinité. [Ce fut peutestre en cette année que la Cappadoce eut Alype ep. 14.6. p. 8.5.2. pour gouverneur.] Il eftoit du pays de Saint Gregoire, si c'est luy

pas trompez dans le choix qu'ils avoient fait de sa communion, il

dont

L'andel. SAÍNT GREGOIRE DE NAZIANZE. 457
dont parle ce Saint dans la lettre 146 [& aintî ce peut bien eftre
encore le meſme [Alpeça qui S. Gregoire avoi écrit une excellente lettre peutestre vers l'année 373, lorfqu'il gouvernoit avec
fon pere le peuple de Nazianze, pour exhorter Alppe & Aere
fon frere à executer la volonté de leur mere, qui avoit laisse
quelque partie de fon bien à l'Elglie pour le fualagement des

pauvres. Si c'est le mesme, il profita des instructions de Saint

Gregoire, "Puisfu"il devint le procedeur des folitaires & le de- \$19-479-816.1.
fenieur des orfeins.

Durant qu'il elfoir gouverneur, le Saint apprit qu'un nommé \$19-48-1869.1.

Durant qu'il elfoir gouverneur, le Saint apprit qu'un nommé \$19-48-1869.1.

Dirant qu'il elfoir gouverneur en de l'altin proprié de la prife.

Dirant puis le maion qui elfoir d'ans le reflort de fa jurife.

Dirant puis le capadoce, la le nécrivit à Alpre, qu'ul luy promit d'en \$19-49-1869.2.

Avoir foin, de quoy le Saint le remercia. Jene feay fi cette mai- e- fon qu'il dir eftre à luy, neft point celle j'qu'il dir dans une autre \$19-48-1859.2.

Lettre eftre à fes parens. Car ilufe affez fouvent de cette manière de parle. Mais cela n'elt pas de grande importance, Il recom- \$118-1859.2.

Lettre eftre à fes parens. Car ilufe affez fouvent de cette manière de parle. Mais cela n'elt pas de grande importance, Il recom- \$118-1859.2.

Lettre eftre à fes parens. Car ilufe affez fouvent de cette manière de parle. Mais cela n'elt pas de grande importance, Il recom- \$118-1859.2.

Lettre eftre à fes parens. Car ilufe affez fouvent de cette manière de parle parle.

mande au mesme Alype un Diacre nommé Fortunat. Il luyécrit e aussi une autre lettre sort obscure. [Nous parlerons autrepart du \$60,160,369, son qu'il prit de Simplicie yeuve dece Gouverneur.]

## 

ARTICLE LXIV.

Theodose vient à Constanzinople ; ofte les Eglises aux Ariens ; les donne a Saint Gregoire : Le peuple demande l'inthronization de ce Saint. 'T Es chosesestoient à Constantinople dans l'état où nous les Naz.car.1. p.10. v. Theodo- Lavons laissees, lorsque tout d'un coup "Theodose y arriva de G 1.5 3. de Macedoine, le 24 novembre de cette année, Saint Gregoire à soci.ls e.e.p. qui tous les honneurs du monde n'estoient rien, & qui n'estimoit 263.2 Chr Al p. que Dieu seul, ne veut point raporter la maniere honorable dont ANAX.CALLED. cet Empereur le receut, depeur qu'il ne semblast en vouloir tirer sab. vanité. Il se contente donc de nous dire que Theodose l'embrassa, luy parla, & l'ecouta avec beaucoup de bonté, & qu'il luy dit enfin ces paroles: Dieu se sert de moy pour vous accorder cette " Eglife: vous auriez peine à le croire si vous ne le voyiez. La ville » est là-dessus dans une si grande emotion, & le demande avec tant "de chaleur, qu'elle ne s'en departiroit pas, ce semble, quelque " chose qui luy en pust arriver. Elle paroist mesme dans la disposi-"tion de me faire violence pour m'y obliger : mais elle sçait qu'il " ne m'en faut pas faire une bien grande pour m'y faire confentir. Hift. Eccl. Tom. IX. Mmm.

458 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Ce discours remplit Saint Gregoire d'une joie mélée de crainte. Si c'estoit pour luy une grande consolation de voir ainsi ses travaux recompensez, il prevoyoit qu'il y auroit à soussir pour luy; Mais la croix de J. C. l'animoit à porter toutes celles qui luy

Socr.l.(.c.7.p. 163.C.

eftoient preparées.

'Socrate dit que Saint Gregoire demanda desce premier entretien à I heodofe, la permiffion de fe retirer de Conitantinople, [& fon humilité le peut rendre affez croyable : Neanmoins il n'eu dit rien.]

e|Soct.l7.c.5.p. 709.b.

Cominc Theodofe n'avoir point de plus grande paffion que de réunir fes fujers, & d'établir la paix dans les Eglifes, il demanda [des le jour mefine ou le lendemain] à Demophile Evefque des Ariens, ou luy fit demander, s'il vouloit accepter la foy de Nicée, & réunir tout le peuple en un mefine corps, [dont il luy offitt peurefite de le laiffer Evefque.] Demophile témoigna eltre fort eloigné de recevoir jamais [la foy de Nicée;] & alors Theodofe luy dir que puisqu'il refution de confentir à la paix, il luy commandoit de quitter toutes les eglifes, 'Cela arriva, felon Soerae, des el jeud la fe de novembre, quoique la chronique de Marcellin

Socr.l.5.c.7-p. 263 d. p.164.b.

> le mette au mois de decembre. 'Les Catholiques furent mis en possession des eglises en mesme temps qu'on en chassa les Ariens. Les Anges protecteurs de cette Eglise y furent leurs introducteurs . & leur en ouvrirent le chemin. On ne negligea pas neanmoins les moyens humains que la prudence jugea necessaires. Theodose fic garder 'l'eglise par des foldats, pour retenir dans le devoir les Ariens qui eussent pu se porter aux dernieres extremitez s'ils n'eussent esté arrestez par la crainte. Ils employoient les menaces contre le Saint. Ils tafchoient de flechit l'Empereur par les prieres les plus humbles. On [les]entendoit crier, pleurer, gemir : & Constantinople ressembloit en ce jour là à une ville prise d'assaur. Les carfours, les rues, les places publiques estoient toutes pleines d'hommes, de feinnies, d'enfans, & de vieillars : il y en avoit à tous les étages des maifons, pour estre spectateurs de ee qui se passoit. Enfin S. Gregoire parut entre : l'Empereur & les foldats. Son eorps estoit rlors si foible & si abatu qu'à peine pouvoit-il un peu respirer. Mais il tenoit ses yeux elevez au eiel, d'où il attendoit sa force] avec une ferme esperanee. Il estoit si applique à Dicu & si peu

p.164.b. Naz os.31.p. 516.c.

Naz.cat,1.p.12.

L'an de J.C.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. **580.** 

attentif à tout le reste, ]qu'il ne savoit pas comment il fut intro-

duit & mis en possession de cette Eglise.

'Quoiqu'il fust aussi eloigné que qui que ce soit de tout ce qui ex. : p. 11. 14. paroifloit extraordinaire, il ne laisse pas de raconter comme une merveille une chose qui arriva alors, Elle sut remarquée par plusieurs personnes dignes de foy, mais persuadées que rien n'arrive par hazard, surrout dans ces grands evenemens. C'estoit au matin que la chose se passoit. Le temps estoit alors extremement fombre, & le soleil couvert d'une nuée fort epaisse, Rien ne convenoit moins à un jour de feste & de rejouissance où le beau temps & la serenité sont tout à fait de saison. Les ennemis de la foy le rejouissoient de ce contretemps, comme d'une chose qui marquoit que l'entreprise n'estoit pas agreable à Dieu; & les Catholiques en estoient tout affligez. Mais quand l'Empereur fut entré dans l'enceinte ' du chœur avec le Saint ; à peine eut-on ' levé les mains au ciel, & commencé à chanter les louanges de

Dieu, que tout d'un coup le foleil perçant la nuée de ses rayons, remplit toute l'eglise d'une lumiere eclarante, & repandit la mesme serenité dans le cœut & sur le visage des Catholiques. La joie que tout le monde ressentit en cette rencontre, luy publi

donna la hardiesse de demander à Theodose qu'il leur donnast le Saint pour Evefque; les hommes & les femmes, les magistrats & les particuliers, tout le monde enfin, le demandoient avec la mesme ardeur, protestant que nulle grace ne leur pourroit estre plus sensible, & qu'ils la preferoient à toutes les grandeurs où il les pourroit elever. Toutes ces voix confuses faisoient un bruit incroyable. Saint Gregoire saiss de crainte & tout tremblant dans l'apprehension que ces clameurs n'eussent leur effet, se trouva hors d'état de pouvoir parler. Il fit donc dire au peuple par un de ses Prestres ou par un Evesque qui estoit assis auprés de luy, qu'ils cessassent de crier ainsi : qu'il ne s'agissoit alors que de rendre graces à Dieu; & que les autres affaires auroient leur temps. Le peuple luy donna là-dessus de grands applaudissemens : & Theodofe ne releva pas moins une fi grande modestie. On se

separa ainsi; & tout se passa sans desordre. Il y eut seulement une

épée tirée, & remise aussirost dans son foureau.

'Ce fut apparemment pour empescher quelques violences n.F.1335.4. v.lesAriens des Ariens, ["qui au contraire ne s'estoient rendus maistres des eglifes fous Constance que par le meurtre de plusieurs milliers d'hommes.

1. me marsus : ce peut eftre de l'eglife melme.

Mmmij

460 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de T.C. 'La suite fait voir que Theodose rendit Saint Gregoire maistre

car.r.p.13.d118. 264 b.

Marc p.34 d.

esort.1.5.c.7.p. de la maifon episcopale & des revenus ecclesiastiques aussibien que de toutes les eglises de la ville. [C'est ainsi qu'elles furent retirées des mains des Ariens, l'environ quarante ans depuis qu'ils s'en estoient emparez, slorsqu't usebe usurpa le siege de Saint Paul en l'an 339, les Catholiques ne les ayant presque tenues depuis ce temps là qu'environ deux ans, lorsque S. Paul fut rétabli aprés le Concile de Sardique.]'Socrare semble dire que l'on osta aussi aux Macedoniens l'eglise de S. Paul. Mais selon Sozomene ils n'avoient alors au cune eglise à Constantinople, & les Ariens les tenoient toutes.

Socr 1.5 c. 9 p. 166.b. a Soz 1.4.C-17.p. p.186.c.

#### 

### ARTICLE LXV.

Pourquoi Saint Gregoire refuse l'episcopat de Constantinople : De sa 48 & de la 27' oraifon.

Boll.9.may,p. 406.b. Naz.ot.17.P. 465.b.c.

E refus que faifoit S. Gregoire de monter sur le trhone de Constantinople, semble avoir esté enfin vaincu par l'impatience du peuple, & nous avons lieu de juger que sa modestie ceda en partie aux vœux de tous les Orthodoxes. Car il se plaint de ce que le peuple emflammé de zele & d'ardeur, l'avoit placé fur le throne episcopal malgré ses cris & ses larmes, & il appelle cela une entreprise & un violement des loix. Il semble donc que n'ayant pas voulu monter le premier jour dans le throne des Evelques, on l'y ait force quelques jours apres. Comme il sembloit par la prendre possession de cette Eglise, ce qui ne se devoir faire que par une assemblée d'Evesques, il appelle ce procedé un violement des loix. Neanmoins ce ne fut pas une inthronization solennelle & suffisante pour dire qu'il estoit Evesque de Constantinople, puisqu'il ne receut ce titre que du Concile œcumenique. I 'Il dit qu'il se mit tellement en colere contre ceux qui temoignoient le plus de chaleur pour luy en cette rencontre, que quelques uns en devinrent ses ennemis.

On pourroit s'étonner de ce que Saint Gregoire refistoit si fort à l'extreme desir que l'Empereur avoit, aussibien que tout le peuple, de luy faire accepter le titre d'Evesque de Constantinople, & qu'il traite mesme cette pensee de prevarication & de violement des loix. Il femble que rien ne foir plus conforme aux Canons, que de voir un Evelque qui est sans siege, recevoir le foin & letitre d'une Eglise qui est sans pasteur, & qui le demande L'andel.C. 380.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 461 avec instance; furtout estant comme impossible qu'il n'y eust pas plufieurs Evefques dans Constantinople, & à la suite de l'Empereur, qui eussent esté ravis de confirmer par leur autorité les vœux du peuple. Il est difficile de dire qu'une inthronization de cette forte foit illegitime en elle mesme : Mais comme elle peut estre sujette à de fascheux desordres par l'ambition des Prelats & la legereté des peuples, ce n'est pas sans raison que le Concile d'Antioche l'avoit condannée par son 16 Canon, qui porte que Conctap, ses. fi un Evefque vacant & fans titre s'empare d'une Eglife vacante 169 fans l'autorité d'un Concile legitime, c'est à dire où le metropolitain foit present, il doit estre deposé, quoique tout le peuple le

veuille avoir pour Evefque.

'Le 48° discours' de nostre Saint fut prononcé, comme nous Nazer 48 p. croyons, dans la premiere feste des Martyrs, qui arriva depuis 317. que les eglifes avoient efté oftées aux heretiques & rendues aux Catholiques & peutestre le jour mesme que cela se fit. Il ne contient presque autre chose qu'une action de graces à Dieu, pour une merveille que l'on avoit si peu esperée, & une representation p. 218, de la fureur des heretiques dans la fedition contre les Catholiques que nous avons raportée l'année precedente.

'L'oraison 27, est faite peu de jours aprés que le peuple eut or.17.p.465 b. contraint S. Gregoire de monter fur le throne episcopal. [& ainsi fur la fin de cette année. l'Elle semble prononcée en presence de p.471. toute la Cour, & de Theodose mesme : [neanmoins elle s'adresse proprement & ordinairement au peuple ]'de Constantinople.

'Il la commence par les causes de l'affection que l'on y avoit p.464-467.

pour luy, qui estoient non sa complaisance pour ceux qu'il gouvernoit, puisqu'il ne les flatoit guere, mais de ce que ce peuple l'avoit appelle, & encore plus de ce qu'il le voyoit persecuté par l'envie [ de Maxime & de ses fauteurs.] Et comme ses envieux p.467.468. faisoient courir le bruit qu'il estoit venu à Constantinople pour s'en faire Evefque, il proteste solennellement que c'estoit une fausseté toute pure ; qu'il se met peu en peine si les hommes le p.469.b. croient, puisque Dieu voit que cela n'est pas qu'il est honteux d. de ce que ses amis ont honte de le voir expose à ces calomnies; que le jugement des autres en quelque grand nombre qu'ils 4/470.2. fussent, ne peut le rendre ni meilleur ni pire : qu'il vit plus pour p.470.2. luy que pour les autres; qu'il confulte en tout la regle de la raifon & de la justice de Dieu, & que comme cette regle le condanne fouvent lorfque personne ne l'accuse, aussi elle l'absout quelquefois, quoique les autres le condannent: Qu'il estoit bien aise, pour .b.

Mmm iij

L'an de J.C.

462 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. parler selon les sentimens de la nature, lorsqu'il arrivoit qu'on 380. approuvant ce qu'il fanfoit; mais que quand on le condannoit, il s'en mettoit peu en peine.

d 171.2 b.

b.c.

c.

c.d. P. 471 4-

'S'adressant à ses brebis, il leur dit qu'ils seront eux mesmes sa défense & son apologie, s'ils conservent inviolablement la veritable foy de l'Eglise, & si la sainteré de leurs actions accompagne la pureté de leur foy. C'est sur ce sujet qu'il donne en peu de mots d'excellens preceptes aux Princes, aux grands seigneurs, & aux principaux officiers de la Cour, à la noblesse, aux personnes de lettres, aux riches, & a tout le peuple de cette seconde ville de l'Empire, si neanmoins elle cedoit à la premiere.'Il reprend particulierement ce peuple de son attachement aux spectacles.

### ARTICLE LXVL

## Des oraisons 38,39, 40, 44,31 & 26 de Saint Gregoire.

Naz or.38.p. 613.2. ød. p.613 a.b.

p.979.b.

I L faut finir l'année 380 par l'oraison que fit Saint Gregoire le jour de la nativité de nostre Seigneur. On l'appelloit aussi la Theophanie i& il paroist que l'on celebroit ce meime jour l'adoration des Mages, comme les Grecs la celebrent encore aujourd'hui avec le mystere de la naissance du Sauveur.]Il prononça ce n.p.979 2/985.2. discoursen un lieu où il estoit étranger, c'est à dire à Constantinople; & Nicetas dit que le grand nombre des heretiques qui estoient en cette ville, est ce qui l'a obligé de s'étendre beaucoup fur la doctrine de la foy. [Nous n'avons point de raison considerable pour dire si c'a esté en cette année ou en la precedente : neanmoins nous avons mieux aimé raporter cette oraifon & celles qui en dependent, au temps où il preschoit dans la grande eglise, & où il avoit un ample auditoire.

ot.38.p.617.a. n.p.992.d. La.p.1000.c. 6 Leo, cp. 114.p. 71: Naz or.38. 1 - 00.b 21.c. Cain.de Inc L. 7.C.19.p.1063 b. 5.C.21.p.79. e Aug.in Jul.l.t. c.1.p.368.1.cd. f Phot.c.111.p. 126-2-

'Il cite dans cette oraifon un theologien qui avoit expliqué une chose d'une maniere, dit-il, tres belle & tres relevée: ce que Leon.in N.& E. Nicetas & une ancienne scholie entendent de S. Athanase. Leonce de Byzance cite un endroit de cette oraifon.b On y trouve les deux passages que Saint Leon cite de l'homelie sur l'Epiphanie. Cassien cite le premier de ces deux endroits, & Vigile de Tapse tous les deux. Saint Augustin en cite deux autres avig in Euryl. endroits. Jobe auteur du fixieme fiecle, qui en raporte auffi quelques paroles, les cite de cette langue vigilante, exacte, 3& divine,

481.

'La feste des Lumieres, c'est à dire du batteline de J.C. ('car on Naz oras e. luy donnoit ce nom, parceque le battefine estoit appelle Illumination. 16 suivoit de peu de jours celle de la Nativité. S. Gregoire 601.18.p.612 h. fit donc en ce jour un second discours qui est le 39°, où il cite celui ecr. 30 p. 631. a. qu'il avoit fait le jour de Noel. Il y combat les payens, les Juifs, les Eunomiens, les Macedoniens, & mesme les Novatiens dont

il parle affez rarement. 'Mais l'heure l'ayant surpris ce jour là, il recommença le len- or 40 p.637.4.

demain à parler du battefine, & s'étendit fort à en montrer l'utilité & la necessité, contre les carecumenes qui differoient de le recevoir ou par negligence, ou pour ne vouloir pas s'engager à une vie digne d'un Chretien battizé. Leonce cite aussi un endroir Leonie N.& E. de l'oraifon[39,]Sur les Lumieres, Le Pape Jean II. qui en raporte Conc.t.4.p. un autre passage, l'intitule Le sermon sur l'Epiphanie du Seigneur. 1751-le Caffien la cite fur le mesme titre, & Facundus l'appone le dif- «Casa de Inch.

cours intitulé Sur les Lumieres.

L'oraifon 44, prononcée le jour de la Pentecoste, qui est citée 18 b. par S. Augustin & par Saint Euloge d'Alexandrie, [ paroist aussi & Noz on 44.p. avoir este faite à Constantinople, par le soin qu'y prend le Saint b Aug.penf.c.1y. d'y exhorter les Macedoniens à le réunir à l'Eglise, & de leur P.569-1 b. prouver la divinité du Saint Esprit. [Ce n'estoit pas non plus à Nazianze, mais à Constantinople, qu'il pouvoit esperer de souffrir le Mazor 44 p. martyre pour avoir annoncé la divinité du Saint Esprit, & user de 709 » ces excellentes paroles : C'est ce divin Esprit qui me fait parler p.715 be . aujourd'hui avec une entiere confiance. Si je n'en dois rien souf-» frir, Dieu soir loué; & si ma liberté m'attire quelques souf-» frances, que Dieu soit encore loué. Qu'il soit loué s'il epargne ce » peché à mes ennemis. Qu'il soit loué aussi s'il permet qu'une mort fanglante me fanctifie & couronne mon ministere dans » la predication de l'Evangile. [ Nous verrons dans la fuite que son desir fut presque accompli, nonobstant toute l'autorité de Theodole; & s'il ne fut martyrizé, il fut au moins depossedé de fon fiege, pour avoir sourceu la divinité du Saint Esprit. Nous. avons remarqué autrepart la grande charité & l'extreme condefcendance que nostre Saint fait paroistre en ce discours pour les. Macedoniens.[Il paroift affez que l'oraifon at, est faite non seule-

furent rendues aux Catholiques.] Car ayant dit quelque chose " de la divinité de J.C; l'irrite encore, ajoute-til, les langues des ens. p 411 102 \*heretiques. ] Il y en a encore qui blasphement contre 1. C. ou

ment à Constantinople, mais mesme depuis que les Eglises y

7.C 18 p.1061.

464 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, L'an de J.C. piutost qui s'emportent contre moy, parceque Dieu m'a rendu .. 384.

un fidele predicareur de son Verbe. Je suis comme Jean, la voix " de celui qui crie dans le desert : car ce lieu-ci estoit autrefois de- « fert & aride, quoiqu'il foit aujourd'hui tres habité, 'Auffi l'on y ... voit qu'il avoit des magistrats pour auditeurs, & qu'il leur parle avec autoriré, en leur recommandant de reprimer les heretiques.

'Cette oraison est une homelie sur l'endroit de S. Matthieu où les Pharifiens interrogent J. C. fur le divorce.

'Il ne faut pas dourer que Saint Gregoire n'ait fait beaucoup d'autres discours semblables sur l'Evangile & sur l'Ecriture ; 'celui-ci mesme paroist estre une suite de quelque explication or.31 p.499.b. plus confiderable qu'il avoit entreprise, & peutestre de rout l'Evangile de S. Matthieu : mais c'est le seul de ce genre qui soit venu jusques à nous; & son excellence nous fait regreter la perte n.p 913 C. des aurres.[On luy a attribué une paraphrase sur l'Ecclesiaste, &

un petit crit fur Ezechiel : mais on convient que le premier est de S. Gregoire Thaumaturge,]'& que l'autre, de quelque auteur p.1166.c.d. qu'il soit, est un ouvrage tout à fait informe.

[Nous mettons encore en ce temps-ci la 26º oraifon,] parcequ'elle est faite dans une assemblée fort nombreuse, composée p.463.c. mesme de magistrats si ce qui convient moins au temps où il parloir dans sa perite Anastasie. ] C'est une excellenre exhortation au peuple sur la maniere de se conduire dans les dispures : car aprés avoir dit que toutes les divisions qu'on voyoit alors parmi les Chrétiens, venoient de personnes d'esprit dont l'ardeur n'estoit pas reglée par une sage moderation, il montre qu'il faut observer l'ordre que J. C. a mis entre les pasteurs & les brebis, qu'il n'appartient pas à tout le monde de parler de Dieu, "& qu'il vaut «e; beaucoup mieux s'appliquer à la prarique des bonnes œuvres qu'à l'érude de la science. Il fit ce discours en une seste de Mar-

> raifon, foit paranimofité: ce qu'il semble qu'on puisse raporter à l'affaire de Maxime. Nous suivons en tout ceci des conjectures qui ne paroistront peutestre pas fort considerables, & qui seront mesme quelquesois combatues par d'autres : mais lorsque nous ne trouvons pas de fondement pour rien affurer, nous croyons qu'il nous suffit de

tyrs. Il dit qu'il estoit un pasteur petit & pauvre, & qu'il ne plaifoit pas encore aux autres pasteurs, qui en jugeoient ainsi, soit par

mettre ce qui nous paroist le plus probable.] 'Nous avons dans S. Chryfostome une homelie sur le commencement de l'Evangile de Saint Jean, qui ne paroist pas indigne de porter

Chry.t.6.h \$1.p.

p.509.d. b.c. P. 4 22.4.

n.p. 913 d.

or.16.p 441 d.

p. 443,6

L'an é.J.c. \$ A INT GREGOIRE DE NAZIANZE. 465

porter son nom.'Mais elle est faite dans une ville qui venoit para
d'estre delivrée du joug de l'hercles [ec qui ne ste pouvoir plaus
guere dire d'Antioche en 385 ou 386, lorsque Saint Ch. 1916home
commença à y prescher. Ceux d'Antioche n'eussen pas mesine
sans doute avouic ec que l'on voit dans ce discours] que la soy y
avoit esté comme tout à fait éteinte:'éx enfin il y est parte d'une paTrinité d'Apostres, que nous ne voyons point se pouvoir enten-

V.3.Asairt. dre que des corps de S. André, S. Luc, & S. Timothée, "apportez à Confiantinope en 36 & 357. Ce difeous ref done préché à Conflantinople, & fans doute cette année mefine à Pasque, ] puisqu'il y elt beaucoup parié des nouveaux battizez, [non par pass. Saint Gregoire dont il n'a pas le flyle, mais par quelqu'un de se's Prestres, ] qui parle de ce grand Pontife, & qui demande les parietes de ce predicateur de la Trinite, de ce Prece de ce doctour commun de tout l'auditoire. Ce Prestre avoit encore presente la veille, [& aint écestieu un de ecux que Saint Gregoire . che la veille, [& aint écestieu ne de eux que Saint Gregoire.

employou pour nourrir fon peuple.]

'Il explique done le commencement de l'Evangile de Saint a. Jean, [qu'on avoit accoutumé de lire à Pasque;]& il s'en sert pour prouver la divinité du Verbe contre les Eunomiens & les paos b. Ariens, l'Il traite auffi de la diviniré du Saint L'orit. Il se moque p 200-204. [comme S. Gregoire, ] des argumens philosophiques par lesquels \*P.101-203. les hetetiques vouloient établir les dogmes de la religion, qui sont l'objet non du rassonnement, mais de la foy, non de l'intelligence, maiside l'adoration & ]de la louange; de la croyance & de l'amour, non des recherches & des disputes, li s'étend sur le pass. d. changement que Dieu avoit fait dans la ville, dont l'herefie qui la dominoit & l'infectoir entierement, venoit d'estre bannie pour faire place à la verité Catholique; & où l'Eglise aupara- quos a. vant deserte & abandonnée, se trouvoit déja mete d'un grand nombre de peuples,'ll paroift aussi que beaucoup de personnes paose. venoient de recevoir le battesme de la main de Saint Gregoire; aprés quoy on les avoit conduits folennellement & en procession 4. au milieu de la grande place, des eierges allumez à la main, & p.vol. en chantant les louanges de Dieu, comme pour purifier l'ait corrompu par les chansons dissolues, par les blasphemes des heretiques, & par les eris impies de eeux qui y avoient adoré les idoles [fous Julien, & peutestre mesme sous Valens.]



L'an de J.C. 381.

#### ARTICLE LXVII.

Douceur de S. Gregoire envers les beretiques qui l'avoient voulu affassiner: Sa conducte envers les granas : Son definteres ement.

Naz.car.t.p 11.

p.13.b.c.d.

p.11.d.

'ORGUEIL des heretiques estoit extremement abatu de voit les Catholiques en possession des eglises, mais ils ne se rendoient pas pour cela. Le feu & la fumée qui sortoient de leur cœur, faifoient affez connoistre la violence de leur douleur. Leur colere les porta jusques à vouloir ofter la vie à nostre Sant; ]'& un jeune homme fut affez hardi pour l'entreptendre, mais Dieu ne permit pas qu'il fust assez malheureux pour l'executer. Is fut luy mefine fon propre denonciateur. Il vint se jetter aux piez de celui dont il vouloit repandre le fang, & fon funeste dessein ne servit qu'à faire celater la douceur extreme de Saint Gregoire, qui luy pardonna, & le mirau nombre de ses amis, au

grand étonnement de toute la ville qui en fut touchée.

'C'est de cette maniere qu'il avoit accoutumé de traiter ceux

à qui les excés qu'ils avoient commis contre luy, faisoient craindre la juste punition de leurs crimes : Et il se trouvoit que la furenr des heretiques contre luy, bien loin de luy inspirer quelque desir de vengeance, estoit ce qui le portoit davantage à user envers eux d'indulgence & de douceur. J'Car voyant qu'ils estoient déja si animez, au lieu de les aigrir & de les enflammer de nouveau en les pouffant & les poursuivant à la rigueur, comme il luy cust esté aisé de faire, s'il eust voulu user de toute l'autorité que luy donnoit la faveur de Theodose, il crut devoir se servir de

remedes plus doux & plus propres à les guerir, esperant que sa

les mesines sentimens dans Constantinople, qu'il avoit si noble-

moderation les rendroit plus moderez & plus faciles, & qu'elle luy acquerroit leur estime & leur amour.

'Il les crut sussifiamment punis de tous les maux qu'ils avoient Or.33.p.525 d. faits aux Orthodoxes, parceque ceux-ci avoient le pouvoir de les en punir. Il ne se mit point en peine de se venger des Prefets, de chastier les peuples, de faire soulever les villes par des perfonnes affidées, & de faire au moins qu'en eust peur de les attaquer à l'avenir.'Il portoit les autres à la mesme moderation, & les exhortoit de servir J. C. en ne se vengeant point de leurs perfecuteurs, comme ils l'avoient servi en endurant la persecution avec patience. [Ainsi l'on voit que l'Esprit de Dieu luy inspiroit

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 467 L'an de J.C. 381. ment exprimez à Nazianze après la persecution de Julien. Il or 11 p 202 b. remarque que pour se moderer dans la prosperité, il avoir accou-

tumé de lire les Lamentations de Jeremie.

donne un autre S. Gregoire.

[Sa douceur envers les heretiques n'alloit pas neanmoins juiqu'à ne vouloir point qu'on reprimaît leurs infolences. Car or 31.7.502.c. il declare que les magistrats sont obligez d'employer pout la verité, le pouvoir qu'ils ont receu de Dieu. Que il c'est une grande chose d'empescher les meurtres, de punir les adulteres, de chastier les larcins, c'en est une bien plus grande de soutenir la pieré par l'autorité des loix, & de faire recevoir au peuple la " veritable doctrine. Mon discours, ajoure t-il, n'aura pas tant de » force & tant d'efficace en combatant pour la sainte Trinité, " qu'un edit qui reprimera la temerité des heretiques, qui prote-"gera ceux qui sont persecutez, qui punira les meurtriers, & qui " défendra les meurtres non seulement des corps, mais encore " plus des ames, qui ne sont tuées que par le peché. C'est ainsi que S. Gregoire s'efforçoit de gagner par la douceur & la fagesse de la conduite, ceux qu'il convainquoit avec tant de force par ses discours, & il pratiquoit cette parole de Job : Je me suis elevé, & Greg in Job 10. J'ay crié fur la terre, mais sans fureur; selon l'explication qu'y v. 18. p. 541 c.d.

[L'elevation de nostre Saint qui se voyoit chef de la premiere Eglife de l'Orient, & appuyé de la faveur de 1 heodofe, ne changea rien à la vie qu'il menoit auparavant, puisqu'une grande partie de ce que nous en avons raporté, est pris de ce qu'il a dit de luy mesine depuis ce changement.]'Mais pour les visites des Naz.car.t.p.23. grands, au lieu que tout le monde reveroit la puissance des magistrats, & encore plus des eunuques; que les autres afficgeoient l'ans cesse la porte du prince, accusoient leurs ennemis, s'esforcoient par leurs follicitations de tirer quelque argent, abufoient honteufen ent de la profession Catholique, & faisoient d'autres actions lasches & indignes; Saint Gregoire pour montrer qu'il ne s'attachoit qu'à Dieu & non pas à la fortune, laissoit aux autres le toin d'aller visiter les puissans du siecle, & ne s'occupoit presque qu'en Dieu, & à purifier son ame, aimant mieux qu'on se plaignist de ne le pas voir assez souvent, que de se rendre im-

portun. On voit en un autre endtoit qu'il décrit avec douleut l'état où il se trouvoit, lorsque quelque necessité indispensable l'obligeoit à ces fortes de devoirs, quoiqu'on ne puisse pas douter que son humilité jointe à la liberté ordinaire aux portes, n'y air

Nnnij

468 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andej.c. enrichi sur la verité. C'est lorsqu'il parle des maux qu'il dit 381.

cention fur la verne. Cett loriqui parle des maux qu'il dit "avoir evitez en quittant Conflantinopie. On ne verra plus, disil, Gregoire affis au milieu d'une table dans un tritle & morne ficience, fans ofer prefique refipiere non plus qu'un-felave, manger avec les princes, & donner à font ventre un plaifir court & baine,
paffager. Un maifre de ceremonie ne m'y placera plus en monrang, ou au bas de la table pour reprimer mon orgueil & mavanite. Je ne ferai plus obligé de bailer des mains fanglantes, &
de careffer des homnes (jindgues Jpour e nobrenir quelque petite faveur. Je ne me trouverai plus aux fettins du jour de la
maiffance (des grands, Jou de leur mariage, ou de leur mort. Je -

n'y goulterai plus de toutes ees viandes que l'on y sert.

Sa reserve mesme luy acqueroit du respect & de la

Entapasa.

L'Empereur au lieu de s'en offenfer, le faifoit quelque fois mande Epiapanta.

El Empereur au lieu de s'en offenfer, le faifoit quelque fois mande Epiapanta.

Est à farable, comme nous venons de voir ¡Ñe les personnes les
plus qualifiées de cette nouvelle Rome luy rémoignoient beaucoup d'ethine & derefpech, ¡Ñe on evoit quelque choic dans fes
lettres, qui s'adreffent fouvent aux perfonnes les plus illuftres

El Paparier Misila il d'emplossit foi greefie que une fervie au

de l'Empire.] Mais il n'employoit fon etedit que pour servir autant qu'il pouvoit eeux qui avoient besoin de son assistance.

[Son desinteressement dans l'administration des revenus de l'Egissé de Constantiopole paru admirable.] Car quoique les biens de cette Bgisé fusilent tres grands, s'il n'en voulut jamais prossire en aucune maniere. Il donna encore un bel exemple à l'Egisé sur ce sujet. Ne trouvant nullepart l'inventaire de biens, de l'argent, agé des vales qui avoien côté donnez à cette Egisé, il ne voulut point s'en mettre davantage en peine, nisé fervir d'un étrangers le d'un laique l'pour s'en faire rendre conte, comme on le luy conscilioit, depeut de deshonorer les mystères, & il difoit qu'il n'avoit à répondre que de ce qu'il avoit recut, & onn de ce qu'on luy devoit. Une adion de cette sorte ne peut estre blasmer que par eeux qui s'eront selaves des richelles, & et elle avoit beaucoup d'imitacteurs, s'l'égis en peluerroit pas tant de maux que commetten les Ecclessiques, en qui l'avarice est encore plus erinimielle que dans les autres.

### **美**以美球或类类类类类类 被 美速类类类类或类类类数

#### ARTICLE LXVIII.

En quel état Saint Gregoire mit l'Eglife de Constantinople.

VOILA ce que faisoit Saint Gregoire durant les quatre ou cinq mois qu'il gouverna paisiblement l'Eglise de Constan-

Dimensi Ligari

L'an de J.C. 384.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 469 tinople.] Outre cela il prenoit un tres grand soin des pauvees, b.

des moines, des vierges, des étrangers, "des citoyens, des prisonniers, des hommes & des femmes qui faisoient une profession particuliere de pieté: & il commit des personnes pour veiller & pourvoir à tous leurs besoins. Ce fut aussi par ses soins qu'on y vit fleurir le chant des pseaumes, & [l'exercice de ces prieres ardentes]qui faifoient couler les larmes toute la nuit. Enfin il y tegla parfairement toutes les autres choses dans le bon ordre desquelles nous savons que Dieu se plaist. C'est pourquoi en quittant or.32.p.517.518. Constantinople, il dit adieu à ces chœurs de Nazaréens, à ce chant des pleaumes, à ces veilles de la nuit, à ces faintes vierges, à ces femmes modestes, à ces troupes de veuves & d'orfelins, à tous ces pauvres enfin dont les yeux estoient toujours appliquez

à Dieu & à luy. [11 represente encore avec plus d'étendue l'état où il avoit mis " fon I glife. Levez les yeux, dit-il aux censeuts de sa doctrine, & p.517.518. " considerez tout ce qui est ici. Voyez cette couronne de gloire, au

" lieu d'une couronne d'ignominie que l'on y voyoit auparavant, "Voyez cette fainte assemblée de Prestres si vencrables par leur

» vieillesse & par leur prudence; cette conduite si reglée des " Diacres qui ne sont pas fort eloignez du mesme esprit; ce bel

» ordre des Lecteurs; cette ardeur que tout le peuple, hommes &

" femmes témoignent pour s'instruire; cette sublime connoissan-» ce & ce goust des choses de Dieu, tant dans les plus simples que

" dans les plus spirituels; cette admitable docilité dans les per-

» fonnes établies en autorité comme dans ceux qui leut font fou-

» mis; ce zele pour les interests de Dieu, soit dans les nobles & les

» gents d'épée, soit dans les savans & les personnes de lettres, tous " extremement doux & moderez dans tout le reste, mais promts

. & ardens lotfqu'il s'agit de combatre pour le Saint Esprit, tous

» parfairement instruits & fideles adorateurs du Verbe; cette pieté » qui celate egalement dans toutes les femmes, tant en celles

» qui dans l'état du matiage sont plus attachées à Dieu qu'aux

" liens de la chait, qu'en celles qui libres de tout engagement se-» culier se sont entierement consacrées à Dieu; cette vertu enfin

" qui patoist dans les jeunes gents aussibien que dans les vieillars.

» qui menent une vie digne de leur age, qui s'efforcent d'acque-" rit l'immortalité, & qui se renouvellent tous les jouts par l'espe-

» rance d'une vie plus heureuse. Ce sont là ceux qui forment cette " couronne, aufquels j'ofe dire, quoique je ne le deveois pas felon

» Dieu, que j'ay esté de quelque utilité : Et il y en a qui sont le fruit

Naniij

L'an de J.C.

470 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, L'an de mes difcours, & que j'ay enfantez felon l'efprit. Les plus finceres d'entre vous, ¿quote-il en parlant à fon peuple, ) me rendront 
cerémoignage : ou plutof tous me le rendrez tous, puifque yous

avez tous este le sujet de mes travaux evangeliques,

Pour ce qui est de la foy, il veux que l'on juge de la sienne par celle de son peuple, qui eitoit si zelé sur ce point, qu'il autoit plutoss sondiert qu'on luy oltass la vie, que d'oster (dans sa croyance) la divinité à aucune des trois Personnes: Et il leur rend ce rémoignage, qu'ils avoient tous la méstie fox les messes sentimens, & qu'ils es content parfaitement unis & entre eux & avec

luy, & tous ensemble avec la sainte Trinité.

Faifant autrepart l'abregé de tout ce qu'il avoit fait à Conflantiople 1 j va travaillé, dit i j y y a raliembléun peuple differeé parmi des louys ; j' va y abreuve par ma doctrine un troupeau à qui l'eau manquot ; j' y a v génandu la femence de cette foy v qui est fondée fur Dieu metine ; j' y a decouvert la lumiere de « la Trinité à des perfonnes qui estoère auparavant dans les renebres. Mes discours leur persuadoient les veritez que je preschois. Déja quelques uns s'estoient rendus : d'autres n'estoient pas fort cloignez : & les autres autoeiner fait la messine chole. « Emportez & indocites auparavant, ils commençoient à devenir ctons ; & j'avois lieu de bien espeter de ceux messines qui métoient les moins favorables.

Amb.de Spi pt. p.104.

p. 19.c.d.

de Fpi p 301.1.

'Saint Ambroife rend en ce temps-ci mefine un rémoignage authentique du progrés que la foy faifoit à Conflantinople par la benedichion que Dieu donnoit aux travaux de Saint Gregoire: & fes termes font d'autant plus remarquables, qu'il y joint noître Saint avec luy mefine, & avec les plus illultres Evefques de ce temps là. Ceft en parlant d'Athanarie Roy des Gos, qui aprés avoir effé longerumpsla terreur des Romains, fut obligé de venir timplorer la mifericorde de Theodofie à Conflantinople, ["ôu îl V.Theodartiva le ti janvier de cette année 581, & moutur quinze jours fi sino.

aprés. Voici donc ce que dit S. Ambroife.

'Ceft vous, Seigneur J s s us, qui nous avez fait la grace depunifier aujourd bui mille lepreux : an lieu que l'iliée n'en a gueriqu'un. Combien en avez vous gueri à Rômet combien à Alexandrie ! combien à Antioche ! combien à Conftantinople ! Car « Conflantinople mefine a déja comunencé à recevoir la parole « de Dieu; & elle a merité que vous vous declarafiliez en la faveur « par des marques evidentes de vostre procétion. En effet cant «

p.114.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 471 L'an de J.C. 381. » qu'elle a renfermé audedans d'elle mesme le venin des Ariens. « elle a esté continuellement environnée de guerres : & ses murs » rerentissoient du bruir desarmes ennemies. Mais depuis qu'elle " a eloigné d'elle ceux qui se sont cloignez de la veritable foy, elle " a vu son ennemi, ce juge des Rois qui luy avoit toujours esté si

" redourable, se rendrea sa discretion, elle l'a receu comme sup-" pliant, elle a fait ses funerailles, elle le conserve encore dans le repulere. Combien donc avez vous purifié de lepreux à Constan-» tinople i mais combien en avez vous purifié aniour d'hui dans tout "l'univers! Non, ce n'est point Damase, ce n'est point Pierre, ce

"n'est point Ambroise, ce n'est point Gregoire qui les a gueris. "Nostre ministere y a cité employé : mais ces effets merveilleux

" font l'ouvrage de voître grace.

Ce progrés de la foy fut aussi visible en cette renconrre, que glorieux à J. C. & à S. Gregoire son ministre.] Car les hereriques Naz cant. p.24. avoie ir publié, [lorsque l'on rendit les eglises de Constantinople 4 à nostre Saint, qu'il n'avoit pas affez de monde de sa communion pour en remplir seulement les porches. Et neanmoins il se trou- ajorga.p. 617 e. va que par les predicarions & les benedictions que la grace y donna, les Catholiques furent en affez grand nombre pour les remplir roures; & il y avoit lieu d'esperer qu'ils se multiplie- or. 31 p.514 2 b. roient tous les jours de plus en plus.

[Voilà l'état où les travaux de nostre Saint avoient mis l'Eglise de Constantinople, lorsque l'on y assembla le second Concile occumentque, dont il faut maintenant faire l'histoire.]

### <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### ARTICLE LXIX.

Theodose asemble le second Concile acumenique : Des Evesques qui le composoient.

'IL cust esté à souhaiter que Theodose eust pu rendre aussi Cod. Thap p. v. Theodo. Laisement la paix & l'union aux Carholiques, "que sa loy du 10 101. les Ariens 6 janvier de cette année mesme leur avoit rendu les eglises occupées par les Ariens. Tout l'Occident jouissoit pleinement de 4P.P.74. cette paix'depuis le pas de Sucques \* qui separe la Dace d'avec la p.7 4 Mar conc. Thrace: & les deux seuls Evesques qui troubloient le repos de 6 Anim.laz p.

ces provinces par l'heresie Arienne, furent condannez cetre 328,339 prot c. année par le Concile d'Aquilée, L'Orient au contraire estoit de Thange. dechire non seulement par un grand nombre de sectes hereri- cp.75-103. ques, mais par les divisions mesmes des Catholiques. Outre celle

472 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ande].C. d'Antioche qui estoit la plus ancienne, Maxime en venoit de former une nouvelle dans Constantinople; sans parler de l'oppolition que Timothée trouva à Alexandrie, "dont il fut elu cette vite Atiens année Evesque après la mort de Pierre son frere.]

Theodose des son avenement à l'Empire n'avoit point eu de plus forte passion que de mettre fin à ces desordres; & il avoit resolu pour cela d'assembler à Constantinople tous les Evesques Nizor 1.p 18 al de ses Etats. On parloit de ce Concile des l'année precedente,

comme nous l'avons remarqué, & il se tint enfin"au mois de may Nor 1 41. de celle-ci, qui avoit pour Confuls Eucaride (ou Euquaire, ) & v. Gratien Evagre que d'autres nomment Syagre, & Eucher. Prosper seul \$ 3. le met l'année precedente.

4Ce fut Theodole qui l'assembla aussitost qu'il eut mis les Catholiques en possession des eglises de Constantinople, & qui or-"Thdrel. 5.c.6. donna par ses lettres à tous les Evesques de se trouver en cette ville pour y confirmer la foy de Nicee, y établir un Evesque, & y faire les reglemens dont l'Eg ise avoit besoin pour affermir la paix qu'elle commençoit à gouster. Le sixieme Concile a écrit qu'il fur assemblé par Theodose, Damase, Saint Gregoire, & modelise. aucune patt au commencement du Concile, aussi Christianus Lupus fort attaché à la Cour de Rome reconnoist que Theodose seul le convoqua, & que Damase n'y eut aucune autre part que de le ratifier dans les decisions de la foy quand il fut fait. De

la maniere dont Damase parloit luy mesme de ce Concile l'année precedente, sil n'y a pas lieu de juger qu'il ait eu beaucoup de part ni au dessein de l'assembler, ni à sa convocation. I Les Evesques y accoururent de toutes les provinces de l'O-Naz cat. 1. p. 14.

rient, hormis de l'Egypte." On en conte 150, en y comprenant, comme on le voit par Socrate, les Evesques d'Egypte & de Macedoine qui ne vinrent que depuis. La chronique de S. Prosper qui est souvent differente des autres auteurs, en met 180. P Saint Ephrem d'Antioche en mettoit 166. [Mais le nombre des 150 a esté receu universellement de tout le monde. ] Les souscriptions que nous avons de ce Concile, marquent les noms de 142, dont il y en a fix qui n'y estoient que par leurs Prestres. Mais elles ne Nova 41. font pas fort exactes.

Les principaux des 150 Evesques du Concile œcumenique, estoient S. Melece d'Antioche, Hellade de Cesarée en Cappadoce, S. Gregoire de Nysse, S. Pierre [de Sebaste] son frere, Saint

Amphiloque d'Icone, Optime [d'Antioche] en Pisidie, Diodore

Thdit.l.s.c.6 p. 211 C

Col J.t.1 p.41. A SOCT. 1 C.S.P. 164 d. ba Marc Chr. Al p.706. e Protiche Idat Chr.AL d Sucr.l 5 c.3 p. pour c'Chryot. 45. LJ.P \$17.3 Cmc.B.t.t.p. 610 f Soct 1 5 c.8.p. e Naz.car.1.p. 34 d. b Chry ot 45.t. t p.517 a. i Conc.t.6.p. 1010 C. & Lup.can.t.t p

m Marc.chi Sorr.1 5.c 8.p. 164.d|Soz| Thdat.15.c.7.p. 711.b. n Sucr p.164.C. e Naz car.t.p. 12 d. p Phot.c.;15.p. 776.

/Cel r.p.41.

e Conc. B.t. J. p. 664.665. r Lup can.t.t.p. TThdrt 1.s.c.7. prr.b.

c.8 p.7:3.b.

L'an dej.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 473 de Tarle, S. Pelage de Laodiceé, Saint Euloge d'Édelle, Acque de Berée, Ilidore de Cyr, Saint Cyrille de Jerufalem, & Gelafe de Cefarée en Palefline. (Outre cela on peut remarquer dans les foufcriprions Denys de Diofpolis en Palefline Confesseur, Vite de Carrhes tres celebre par la piecé, Abraham de Barnes en Mespotamie Consselleur, Antioque de Samodares Consselleur, Bosphore de Colonie en Cappadoce, Otrée de Melitine: & divers autres dont les noms se listent dans l'histoire avec honneur.

Afinf 'on voicqu'il n'y a peuteftre point eu de Concile dans l'Egific où l'on trouve un plus grand nombre de Saints & de Confeffeurs, J Mais il y en avoit aulit beaucoup d'autres qui avoient budes qualites bien differentes, & qu'oint où bigis noître Saint of the traiter ce Concile avec beaucoup de mepris, J jusqu'il l'appeller nature de traiter ce Concile avec beaucoup de mepris, J jusqu'il l'appeller nature affemblée d'oifont & de grues, qui fe batrocient & fe dechi horient fans difererion, une troupe de geais, & un effeni de guef- unity avapes qu'il fautorient au virige de seyo uno s'oppoiot à cux.

'S. Gregoire de Nysse apporta en venant son ouvrage contre Hieralleus. Eunome, qu'il lut à nostre Saint & S. Jerome. Il amena avec luy philoste per Evagre de Pont qu'il avoit fait Diacre après la mort de S. Bassle, 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 1806 & 18

Laodicée en Syrie aprés S. Pelage.

'On nelit point qu'il y ait eu ni lettres ni deputez envoyez de la Lupus, et p. part ele Damafe, ni des autres Occidentaux, ni perfonne qui y '74- affiffaft en leur nom '& Theodoret repete deux fois que Theo-Thárd e c.p.

dose ne l'avoit assemblé que de l'Orient.

bS. Mel-ce efloit chef de toute cette affemblée, § 82. Gregorie Paramete, de Nyffe l'appelle en plein Concile, noftre pere, noftre chef. § 4. h. 4 preis fa mort, noftre Saint en eft appellé le pere; § 21 in et de fa- 157.0 voue pas luy mefine qu'il n'y air eu le premier rang, qu'oiqu'il n'y 4 pt 4 b. euf pas autant à autorité qu'illeuf feb uit le pour l'Egiffe, divers «Natarragaurres voulant y eftre les maiftres. Ses incommoditez Tobliges autres voulant y eftre les maiftres. Ses incommoditez Tobliges autres voulant y eftre les maiftres. Ses incommoditez Tobliges d'alleur en auffi fort fouvent de s'en abfenter. Le Concilé de Calces concilé de l'alleur d'autre avoir efté le chef avec Gregorie de l'alleur d'autre avoir etté le chef avec Gregorie de l'alleur d'autre avoir etté le chef avec Gregorie de l'alleur d'autre avoir et d'autre avoir et l'entre l'autre d'autre d'autre avoir et l'entre l'autre d'autre d'autre d'autre avoir et l'entre l'autre d'autre avoir et l'entre l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre avoir et l'autre d'autre d'autr

to tone Google

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. pres de la mesme maniere. [Amsinostre Saint paroist avoir presidé 361. au Concile depuis son inthronization, ou au moins depuis la more de S. Melece; & Nectaire enfuite, loriqu'il eut esté mis en fa place. l'Les nouveaux Grees y établiflent encote d'autres prefidens. [avec aussi peu de fondement que d'autorité, si ce n'est pour Ti-

P 174. P.185.

# mothee d'Alexandrie, J'qui peut avoir presidé entre la demission ARTICLE LXX.

de S. Gregoire & l'ordination de Nectaite.

Saint Gregoire est établi Evesque de Constantinople.

UAND les Everques furent arrivez, ["en affez grand nom- v.S. Melece bie pour commencer le Concile, ]ils allerent saluer Theo- 516. dole, qui les receut avec toute forte de marques d'affection, & les pria comme ses peres de travailler avec soin aux affaires qui les amenoient. Quoique celle de la foy fust en foy la plus impor-Bat.381.523.24. tante, l'il y a neammoins bien de l'apparence que l'on commença par ce qui regardoit l'Eglife de Constantinople comme la plus pressure de toutes. C'estoit pout ce sujer que S. Melece estoit venu à Constantinople, & quelques historiens ont écrit mesme qu'il y estoit venu pour cela avant le Concile, [parcequ'en effet cela fe fit avant que les Evefques d'Egypte & de Macedoine y

Ny f.de McLp. # Socr 1.5 c.5.8. P. 161,0 164.10

Bar.381,513.14. 6 Soz 1.7.c 9.p.

715.3. Conc. B.r. I p. e Lug-can.t. p. 2' 9.

fussent mandez. ] L'ordre vouloit que l'on commençast par l'examen de l'ordination de Maxime le cynique : [& cet examen ne fut pas diffici-There I s. c. ? le. ]' Les Evefques ne purent fouffrir une entreprife fi illegitime. b Ils declarment que Maxime n'avoit esté & n'estoit point Evesque; que ceux qu'il avoit ordonnez ne pouvoient estre receus en aucun degré du Clergé; & que son ordination & tout ce qu'il avoit fait comme Evelque estoit illegitime. On en fit un Canon exprés. Il y avoit lieu d'agir contre les Evefques d'Egypte qui l'avoient ordonné, & mesime contre Pierre d'Alexandrie. On ne trouve pas neanmoins qu'on l'ait fait ; & on a assuré dans le VIIIe Concile qu'on n'avoit rien decerné contre eux.[Pierte venoit de mourir, & S. Gregoire le plus interessé dans cette affaire, fut sans doute le premier à excuser les autres. Quand ce n'eust esté que pour ne pas augmenter l'opposition que l'Orient avoit déja pour l'Egypre, & ne pas faire dire que la juste punition de ces Evesques estoit un esfet de pique & d'animosité. S. Melece qui estoit alots le chef du Concile, eftoit & par nature & par grace un esprit de charite & de paix.]

L'andel.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

'Apres avoir chasse l'usurpateur," il fallut chercher quelqu'un Par 381/16. qui fust digne d'estre établi dans cette importante place, [ & on 450z.17 c7.9. n'eut pas de peine à le trouver. ] L'Empereur qui admiroit la vie & l'eloquence de Saint Gregoire, le jugeoir le plus capable de la remplir, & l'estime de la vertu de ce Saint fit tomber les autres Prelats dans le mesme sentiment. S. Melece & les aurres Evesques Naz.car 1.p.14. assemblez de tout l'Orient firent donc violence à sa modestie, & c le placerent sur le throne malgré ses gemissemens & ses cris, L'Empereur qui cut part à son inchronization, sur aussi témois p.30.b. de sa resistance, qui eust encore esté bien plus grande s'il n'y cust page à consenti en quelque sorte par l'esperance dont il se flatoit, que estant Evesque de cerre ville qui estoit au milieu de l'Orient & de l'Occident, il concilieroit ensemble ces deux moitiez du monde qui estoient dans une malheureuse division, [parriculierement] fur le fujet de l'Eglife d'Antioche. Ainfi S. Melece donna enfin pay 6. un epoux à l'Eglite de Constantinople, & couronna ce saint mariage par sa benediction. Les autres Prelats, & nommément Saint Gregoire de Nysse, contribuerent à la solenniré de cette seste qui fut tres grande & honorée par leurs eloquens discours,

说说明晰语的编辑的话说话 经税益 经税税的 经税价的 计数据 医乳状虫

# ARTICLE LXXI.

Baint Gregoire ne pouvant donner la paix à l'Eglife d'Antische, prend le desfein de quitter Confiantimple.

Erre poi que l'on avoit ceu de l'inthronization de Saint Nylde Mdp.

Gregoire des la line avoit ce une l'inthronization de Saint Nylde Mdp.

Gregoire dura bien peu, & elle fut auditoit changée en 184 ab.

deuil par la mort d' Saint Melece, qui fut tres fenfible à tout
le monde,[mais plus à noître Saint qu'a tour autre. Cat cetre mort
qui devoit finir les maux de l'Eglife d'Antioche, ne fervit qu'à les
ausaites genatere. Au lieu de laiffer Paulin la gouverner toute entière,

v. 3.Meix genatere. Au lieu de laiffer Paulin la gouverner toute entière,
folon l'accord qu'on avoit fait en faveur de celui des deux qui
furvivoir l'autre. Quand 5. Meleceut trendu l'effett, quelques Nacatelpasi
[Prelas]ennemis de la paix, propofetent dans le Concile une
chofe à laquelle on ne devoit jamas fonger, Javoir qu'on luy donneroit pour fuccesseur. On parla beaucoup fur ce fujet, les uns
pour la paix, de les autres pour le trouble. Il y avoit messine des pased,
gents changez d'or quisé efforceune de corrompre les Everques.

On demandoit pour cette affaire le fecours de Saint Grégoire, p. 1.6. [c'est à dire apparemment pour facter celui qui feroit elu, ce qui est encore une preuve qu'il presidoit au Concile.] Mais ce p. 1.4.6.d.

Oooij

L'an de J.C.

476 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. Saint qui n'avoit accepté le siege de Constantinople que pour

ear.13.p. 85.cd. réunit l'Orient avec l'Occident, & qui n'avoit garde de proferer aucun interest de parti, ni l'autorité du plus grand nombre à ce qu'il devoit à J.C. [& à la verité, ] arma tout son zele en cette sencontre.'Il cust volontiers employé la verge pour repriner cette division qui mettoit toute l'Eglise en seu : mais celane se pou-

vant pas, il tascha de se rendre mediateur entre les deux partis ar.1.p.15.16. pour les porter à la paix. Il fit un grand discours pour exhorter les ±vesques à ne point donner de successeur à S. Melece, & à laisser Paulin gouverner paisiblement dutant le peu de jours qu'il avoit à vivre. Il le finit en protestant que si on s'imagine qu'il parle ainsi ou pour favorifer quelqu'un, ou pour en tirer quelque avantage. ou pour se rendre l'arbitre de l'assemblée, il est si cloigné de tou-

tes ces vues, qu'on luy fera mesme plaisir ti on luy veut permettre de quitter fon evefché, & de demeurer particulier.

[Mais quelques faintes & quelques judicieuses que fussent ses remontrances, elles furent inutiles. Les jeunes s'eleverent avec fureur contre le Saint & les anciens furent affez indiferets pour les fuivre, quoiqu'ils n'euffent point de meilleure raison à alleguer, sinon que puisque J. C. avoit voulu parositre en Orient, il falloit que l'Orient l'emportaît fur l'Occident. [ Aufli c'estoit visiblement un effet de l'antipathie que la querelle de Saint Melece & de Paulin avoit commencée entre ces deux parties de l'Eglise, qui s'estoit fomentée par le différent usage du mot d'hypostase : & cette premiere froideur avoit sans doute en quelque part au peu de secours que les Occidentaux avoient donné aux autres durant la persecution de Valens, comme S. Basile s'en plaint si fouvent : à quoy il faut joindre l'esprit d'orgueil, de pique, & de jalousse, qui faisoir regarder comme un grand mal à ceux qui n'avoient pas une vraie vertu, d'honorer Paulin comme Evefque d'Antioche aprés l'avoir longtemps regardé comme schismatique, & de se voir ainsi contraints de ceder en quelque sorte aux Occidentaux qui avoient toujours porté Paulin-

S. Gregoire estoit bien audessus de ces raisons si basses & si indignes d'un Evesque. Il ne cherchoit que la volonté de Dieu. l'honneur de l'Eglife, & l'utilité des ames, à qui ces divisions estoient tout à fait prejudiciables. l'Ainsi ce fut en vain qu'il fut follicité puissamment par ses plus grands amis de vouloir ceder au fentiment des autres; il n'avoit garde de se laisser conduire en rien par le plus grand nombre, plutost que par la lumiere de Dieu, & il ne vouloit point d'amis qui se servissent du

p.21.b.

p.16.4

L'andel C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 477
pouvoir de l'amitié pour l'engager dans le mal.

[Illy a paparence que les Evelques de Syrie furent auteurs de cette refoliution, depeur de fev oir foumis à Paulin. Elle ne fut neammoins execucie qu'aprés l'ordination de Necazire, ]puic cathappe, qu'on l'en crut auteur. Elle first faite par les Evelques du doce de d'Orient, avec le confentement de l'Eglife d'Antioche, è celt à paparate, par dire que cela fe fût Antioche mefine, après 1s fin du Concile. 

L'alle de l'orient que dans la loy du 90 juillet, où les principaux Everfques de doce province font nemmez pour eftre les centres de les marques de la communion de l'Eglife, il n'est point parlé de l'Everque d'Antioche.

Saint Gregoire n'ayant pu obtenir qu'on laiffalt Paulin paifible à Antoiche, ce qui réolt êntecellaire pour la paix de l'Eglife, fongea deflors à quitter l'epifcopat, comme il s'y efloit offert. Il temble qu'il ait écrit alors l'al lettre n's Bolphore de Colonie, Nasquippe de l'approprie de

La peine qu'il avoit de céqui lo pafloir dans le Concile s'aug-comentant de plus en plus, jli changeameline de maison, & quirea celle qui renoit à l'eglise où l'on faisoit les alsembles, s, qui effoit banais l'alemble, qu'il avoit quiter l'eveléte, s'itoutes les personnes les plus confiderables de la ville vintent le trouver, & calle conjurerent en pleurant de ne pas abandonner son peuple. Leurs larmest attendificient, mais ne le flechilioient pas. Ensin il arriva un nouvel accident qui le determina tour à fait à rompre se lains & à quitter Confiantinople.



#### 478 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'andrC.J ෯**෯෦෯෦෯෦ඁ෯෦ඁ෯෦෯෦෯෦෯෦෯෦෯෦ඁ෯෦**

#### ARTICLE LXXII.

Les Prelats d'Egypte & de Macedoine arrivez au Concile, murmurent contre Saint Gregoire, qui obtient fur cela la permifion de se retirer. Es Evesques d'Egypte & de Macedoine n'avoient point

encore esté appellez au Concile, ["de quoy il est difficile de Nor : 43; rendre raison à l'egard des Egyptiens. Car pour les autres c'est fans doute parcequils effoient confiderez comme membres des Occidentaux, n'ayant esté joints à l'Empire d'Orient que depuis deux ans, lorsque Gratien demembra diverses provinces de l'Illyrie pour les donner à Theodofe, Mais on croit que comme les Orientaux se divisoient entre eux sur le sujet de l'Eglise d'An-Naz carapas, tioche, l'les uns & les autres furent mandez en diligence, dans l'esperance qu'ils contribueroient à la paix.4 Il semble que c'est à ceci qu'on doit raporter ce que dit Saint Ambroise & d'autres Evelques, que les Orientaux avoient tellement eru devoir attendre le jugement du feul Afcole Evefque de Thessalonique, qu'ils l'avoient mandé d'Occident à Constantinople, Au moins

a Boll. 9 may.p. Co-LTh.ap.p.

Socr 1.5 c 8.p. 164 di Soz 17.c. 7.p.711.d.

Naz car. 1.p. 18. l'Empereur plutost que par le Goncile. Car des qu'ils furent arrivez, ils parurent fott echaufez contre les Orientaux, & cenx-ci de leur costé n'estoient pas moins animez contre eux. On avoit lieu d'esperer que ces Evesques nouvellement arrivez s'uniroient entierement avec S. Gregoire, puisqu'il entroit tout à fait dans les interests de l'Occident, quoique par le seul desir du bien public.] 'Ils n'avoient d'ailleurs aucun cloignement de sa personne; comme ils l'en affuroient fons main, ni aucun defir d'en mettre un autre en sa place. Cependant parceque c'estoient les Orientaux qui l'avoient établi Evefque de Constantinople, & que la patsion qu'ils avoient contre eux leur faisoir rechercher toutes les voies de leur faire de la peine, ils voulurent trouver à redire à son inthroniza-

Socrate & Sozomene nous affure qu'il affifta à ce Concile,

[S'il en faut neanmoins juger par les conjectures que la fuite nous fournit, il y a apparence que luy & les autres furent mandez par

P.19.3.

qui aprés tout ne le regardoient pas, [c'est à dire qu'on l'avoit fait patfer contre les Canons de l'Eglife de Nazianze à celle de Conftantinople. ]'Car c'est la fable que ses ennemis & ses envieux. avoient inventée; & Rufin l'exprime en difant qu'on allegua con-

tion, alleguant contre luy des loix qui ne s'observoient guere, &

k'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 479 381. rte luy des presconstruir du n'estoient nullement rassonnables.

S'îl en haut croire I heodoret, ce différend alla fi avant, que Tubett, esp. les Orientaux fe separent qu'el a communion/des Egyptiens, & 7356 cintent leurs alsemblées à part avec Saint Gregoire. [Mais d'une part il est difficile que les Orientaux aient en cet excès de zele pour noftre Saint ; & de l'autre, j'il nous affure luy messime. Na cent-pas, qu'aussirott qu'il vie les Egyptiens murmurer de ton election, \*\* a saint passent qu'aussirott qu'il vie les Egyptiens murmurer de ton election, \*\* a saint passent qu'aussirott qu'il vie les Egyptiens murmurer de ton election, \*\* a saint passent qu'il vie les est passent passen

"Effant donc entré dans l'affenblée, 'il dit que son plus grand be desir effoit de contribuer à la paix & à l'union de l'Egliste. Que si hése, appenyate son election y apportoit quelque trouble, il vouloit bien limiter si Thieri, ca. Jonas. Qu'il suppliot donc les Prelats de le jetter dans la mer \* 379384. pour appairer la tempette qu'il n'avoir point excitée. Que sien Na antapape ne luy pouvoir eftre plus glorieux ; & que si d'autres vouloient d'Imiter, tous les troubles de l'Egliste feroient biennest appairez ; qu'aussibien il eftoit affez accablé de maladies & d'instruitez pour servojet el con unique souhair ethoit davoir un succe «Thômp 271, de cession alle plus de sele pour bien déstandre la foy. Il leur dit Nazantapay, adieu en les priant de se suvenir de s'es travaux, & s'orit de l'af. 6 semblée. Les Evesques demuercent un peu incredits de cette e.

A bien confiderer les circonstances de cette action, il ne s'en trouvera peutestre point de plus heroïque dans toute l'histoire de l'Eglife. l'Et si toutes les actions de ce grand homme sont admi- soz 17 e.s. p.7124 rables, comme a dit un historien, il n'y en a point de plus admira- b. ble que celle-ci, ni qui puisse mieux faire connoistre combien il estoit eloigné soit d'aimer la puissance & la grandeur, soit de tirer aucune vanité de son eloquence [qui ne pouvoir paroistre avec plus d'eclat que sur un si grand theatre. Il s'agissoit du premier fiege de l'Orient, qu'il avoit rétabli luy mesme par une infinité de travaux & de souffrances qui luy avoient acquis le titre de Confesseur. Il y avoit esté établi par une election tres canonique, & peureftre la plus solennelle qui se fust encore vue dans l'Eglise. puisque presque tout l'Orient y avoit eu part. Il s'estoit acquis par la vertu & par son eloquence l'amour & l'estime de son peuple, des grands auffibien que des perits, audelà de ce qu'on en peut dire. L'Empereur eftoit tout à fait pour suy, comme on le voir par

la peine qu'il eut de le faire confentir à fa demission. Les Evisques qui l'avoient établi n'eussent pu se dispenser de le maintenir ;

propolition . & neanmoins ils v confentirent bientoft.

L'an de J.C.

480 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

& l'oppofition des Evefques d'Egypte & deMac&doine, cuft peuteftre bientoff cedé à l'eltime de la verta, furtout-lorfqu'ils l'auroient vu entrer dans leurs fentimens phutoff que dans ceux des
Orientaux. Cependant il ne voulit point avoir d'égard à toutes

\$\frac{5}{2}\text{L-C} \text{c} \text{c} \text{confiderations}. \text{Il l'allegua point tous les fervices qu'il avoir
chus à crett \text{Elife}, les fariques qu'il y avoir endus à crette \text{Elife}, les fariques qu'il y avoir endus à crette \text{Elife}, les fariques qu'il y avoir endurées, les dans

Aug in Cre.l.s.

rendus à cette l'gille, les tangues qu'il y avoit endurees, les damgers qu'il y avoit courus pour la foy; & des qu'il vit que l'à promotion failoit peine, il rendit aux Evefques le depolt qu'ils luy avoient confié, (lans qu'ils le luy redemandalfent.) Il favoit bien que les Evefques ne font Evefques que pour le fervice des peusépes, de que quand leur minifere celfe de leur eftre utile, ils le doivent quitres avec, poie, & rentres dans l'état humble qui doit cftre le centre de tous les Chrétiens.

#### NEED STREET EXPLESS AND PROPERTY SERVICES EXPLESS AND PROPERTY SERVICES.

#### ARTICLE LXXIII.

Raisons qui porterent Saint Gregoire à se demettre : & les Evesques à l'abandonner.

E defir de pacifier l'Eglife. ne fur pas neamonis la feule Leanfe de la demiffion de S. Gregorie. Il fu fut encore porté par le deplaifir qu'il eut de ne pouvoir ferèir l'Eglife comme il fouhaitor, à cause de l'envie qu'on luy portoit, & de la mauvaife conduite d'une grande partie des Evelques. Car nous avons vu que le peu de correspondance qu'il trouva dans le Concile pour la paix de l'Eglife d'Antioche, dont deprendoit celle de toute l'Eglife, luy avoit déja fair prendre le desfini de se remer. J'Il etiot tas, di-eil, de combatre l'envie de les dissensois en citot atte, d'acti, de combatre l'envie de les dissensois en pau rompoient l'unité de l'Eglife, & qui n'employoienr le pretexte de la fory que pour donner une honneste cooleur à leurs jauosise & à leurs querelles particulieres. Ce fur là ce qui le fit resource à quitter Constantinople, non par une legereté precipitée, mais par une resolution murement prise.

Naz ep.65.p. 813.d.

ar.31.p.513.514.

p.514.c.d.

or.31.p.f13.c.

44 If allegue dans l'oration 12 ces mefines combats & ces divifions des Evefques comme la causé de fa retraite. Il les compare aux courfes des chevaux qui fe failoient dans le cirque, ou à des enfans qui se jouent dans une place, aufquels il feroir honeux que des prefonnes agées voulussent s'arrester pour s'amusér avec eux. Il se plaintauss qu'il est las d'avoir roujours à soutenir tant d'attaques & des langues & de l'envie, tantost des ennemis deplarez, tantost de ceux qui failoient profession d'estre sa mis,

1

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 48:
The compare fur ce fujer à un pilote qui auroit à gouvernet un cavailléan agité par une tempefhe, en mefine temps que ceux qui
freionir dans ce vailléau, ne fongecionie qu'à fe quetelle de à
fe battes, & il dit que c'elt ce qui l'oblige d'en quitter le gouvernail. [In femble que cela regarde particulièrement quelques
perfonnes de fon Clergé, qui pouvoient porter envie à fes grandes aktions. C'et ce qui avoit legarde de luy le Prefitre qui s'effoit
ligué avec Maxime; & ce Prefitre qui effoit alors au nombre de
fes ennemis declarez, pouvoir avoir plufeurs compagnons de fa

maladie patmi ceux qui estoient demeurez avec S. Gregoire.

Son peuple meime, quelque affection qu'il euft pour luy, luy fafoit de la peine; Jen le plaignant qu'il elfoit trop doux aux b. hereeiques qui leur avoient fait tant de maux. Il aimoit auflit rop plais la purret de l'Evangile pour le rendre à toutes leurs inclinations, & pour s'accommoder à la fantaife de ceux quine tegat-doient les Prelass que comme des orateurs, ou comme des gardiens de leur argent, ou comme leurs protecteurs dans leurs affaires temporelles, & qui ainfi les cullent voulu engager dans une vie toute l'eculiere de pleime de tumulte & d'affaires, de c

quoy le Saint avoit une extreme aversion.

Son corps mefine effoir extremement affoibil par l'age, par psish. les maladies, par les travaux, & touch fait abau par le foin & sepsiones. l'inquierude. [Toutes ces raifons neamions n'euflent pas eu apBraemment la force de le faire quietre, fi les odiffensions causfées par les mauvais Evesques, ne luy eusfent fait etoire ] qu'il n'estoit en-psiaplus en érat de fevit l'Egiffe que par se la farmes. & qu'aini il devoit se retiter dans quesque folicude à couvert de tant de maux qu'il avoit souffres, où iln'eusfet qu'à chercher Dieu par la lumiere de l'espir, & à noureir sa vieillesse par l'especance des biens eternels.

Avec roux cela quelque joie qu'il euît de se voir libre, il n'esbair pass sans tristelle : Ses entrailles estoient dechitrées quandit sonpass sans tristelle : Ses entrailles estoient dechitrées quandit songeoit qu'il quittoti ses chers enfans, sans savier entre les mains
de qui ils tomberoient. On voir par route la suite de ses poemes, seconqu'il ne cess jamais de les aimer, qu'il regeçes toupours son
Anastasse, & qu'il se plaint d'avoir esté contraint de l'abandonnet, comme de la plus grande affiction qu'il put ressentir, quoique Dieu. Il n'ole pas messine assistent put put n'estoir it que de la suit n'ole pas messine assistent put put put put put se de suite de sauce de les quitters mais il dit que s'il y en a, elle retombe sur
ceux qu'il y ont contraint.

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

Ppp

645.1.p.19.d.

[Mais s'il est étonnant qu'il ait pris cette resolution, il est encore plus étonnant que les mesmes Evesques qui venoient de l'établir für le throne, y aient pu consentir. l'lis le firent neanmoins, & avec une promtitude un peu surprenante; ce qui fit soupconner qu'une si grande facilité avoit quelque autre cause que ce qui en paroissoit audehors. Nostre Saint ne la veut point penetrer dans le poeme de sa vie; mais il en parle plus clairement en d'autres endroits. Quelque affection que les Orientaux eussent eu pour luy, l'ils estoient devenus ses ennemis depuis qu'il avoit refuse de preserer leur parti à J. C, & de suivre le torrent des autres, qui vouloient donner un successeur à Saint Melece, L'En voulant concilier les deux partis opposez, il n'avoit rien gagné

car.13.p 8f.c. car.13 p. . \$7.b.

d: Epi p.30-.1-a. # OF. 13. D. \$ 19.5. 6 or 49.p.717 eNaz de Eps P. 501.1.3.b. # of.42.9.525.

P-524-525.

devant les honmes que de se les rendre tous deux ennemis, Beaucoup auffi citoient envieux de fon eloquence. & mefine de la pureté de sa doctrine. Sa gloire comme il arrive d'ordinai-Rufface, pair re, luy avoit attiré de la jaloufic. Sa vertu mefine effoit à charge a ceux qui ne vouloient pas l'imiter, parceque son amour pour la simplicité & l'humilité condannoit le luxe & le faste tout seculiet des autres. Je suis, dit-il agreablement, d'un caractere à « ne m'accorder pas beaucoup avec le commun du monde, & à ne « pouvoir marcher dans les mesmes routes. Peutestre que cette " conduite paroiftra groffiere & rustique : mais enfin c'est mon « caractere. Ce qui fait plaisir aux autres, me fait de la peine : Je " me plais dans ce qui leut paroist desagreable. Ainsi je ne serois " pas surpris si on en venoit suson'à me lier comme un homme " fascheux & incommode : & je ne m'étonne pas si plusieurs croient « que i'ay tout à fait perdu l'esprie.

[Il est surprenant] qu'il mette la pureté de sa doctrine entre

p.519.2.

les choses qui luy avoient fait tort dans l'esprit de quelques uns, car. 123. p. 187.e. & qu'il dife qu'on en vouloir mesme à la divinité du S. Esprit qu'il carata p. 145. p. 145.c. avoit preschee tres clairement. Il en estoit devenu odieux à ses meilleurs amis, parcequ'il les surpassoit par cette genereuse lie 01.31 p. 119.2. berté avec laquelle il preschoit hautement la verité. [De sorte qu'outre les Everques qui s'estoient réunis à l'Eglise, & qui pouvoient conserver leur herefie dans le cœur, lesquels ne sont pas ceux que S. Gregoire avoit pour amis, il faut dire qu'entre ceux

or.32.p.519.b.

mesines qui avoient toujours este Catholiques, il y en avoit qui ne vouloient pas qu'on preschast ouvertement que le S. Esprit est Dieu; l'& nostre Saint semble le marquer encore en d'autres or.14 p.414 d. endroits. D'où vient peutestre qu'il dit qu'il y avoit en ce temps là peu de veritables predicateurs qui donnassent aux peuples la

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 483

nourriture (piriruelle. Mais noître Saint au lieu de rien cacher de la veriré, en fair roujours une proteflation publique, \*& fe fejouit d'avoir efté perfecuté pour ce (ujer.

En un mor, il s'estoir atriré la haine de tout le monde, & de car. 1930 b. ses propres amis, parcequ'il ne pouvoit regatder que Dieu seul dans ses actions. El ne faut donc pas s'étonner si la plus gran-

de partie des Évefques receur voloniters la demillion de Saint Gregoire, l'presant pretexte fur le trouble que son election ap- & Epip 300.1.2. portoir, & sur sein sur service quoique des personnes qui culsent aimé à travaille pour Dieu, e ueillent du le respecte de l'election, d'aurant plus que le travail qu'il avoit entrepris pour l'Eglise

l'avoit rendu plus infirme.

"Its ne se concenterent pas de le laisse descendre du throne 45.

oft ils venoient de l'elever par un conscentence qui les rendoir
indignes de leurs fonctions, sans avoir aucun égard aux travaux soit la configure pour certe Egiste l'mais ils temoignerent sans encore beaucoup de joie de sa sortie; s'e ils voulurent messine soit faire croire qu'ils l'avoient chasse malgré luy, quoique cela leur securité par de la control de la control de l'estat present dans l'estat par l'estat present dans l'Occident qu'on l'avoit deposé & prive de la com- 100.

No 11.4.

[Il ne faut pas neammoins accufer tous les Evefques de la lafchete indigne de ceux qui confeniente à la demission de Saint Gregorte.] Cat il y en eur beaucoup qui des qu'ils virent qu'on Nachet, et la laster aller ca Saint, ] se boucherent les oreilles, & s'enfuirent en diligence, en temoignant qu'ils ne pouvoient pas s'oustir d'en voir un autre alis sur lous siege. [Nous voudrions favoir les noms de ces Evesques qui rémoignement avoir qui-sque sentiment d'honneur & de piete. Mais il est aise de presumer que ce sont les Saints que nous avons nommer d'abord. Nous ne voyons pas qu'il y air lieu d'assure qu'ils aient absolument quirte le Concile, & qu'ils n'y soient plus revenus depuis, & s'il y a mesme peu d'apparence de le croire.]

# 66666666666666666666

# ARTICLE LXXIV.

Saint Gregoire obtient de l'Empereur permission de se retirer : Il dit adieu à son peuple.

 $[\begin{array}{c} A^{P_{RES}} \text{ avoir eu le confentement du Concile, il filloit} \\ \text{encore que S. Gregoire obtinft celui de l'Empereur.} ] Un National page 4 pp pij <math>-3^{3,6}$ 

autre luy cult fait des conjurations, fe fuit jette à les genoux, cult <sup>234</sup>employé le credit de tous (es amis, cult fait des protitions d'argent, pour se maintenir dans un siege si eminent. Mais Saint
Gregoire ne fit autre chos que d'alter trouver Theodole, & de
juy dire en presence d'un grand nombre de personnes, qu'il venoie luy demander la permission de se reciter pour ceder à l'envie, Sa qu'il e luppioni d'establir la paix entre les Prelats par son
autorite, pussque la crainte de Dieu n'étoir pas affez pussifiante
pour cela, & de farque la ville confentis la demission pour
lebien de tout l'univers. Theodoie admira cette demande, aussibien que tous ecux qu'il étoient presens. Il cut peine, dict-on,

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

ep.15 p.814.6. car.1.p.30 b.c.

p.30.a.

pour cela, & de faire que la ville confentift à sa demission pour le bien de tout l'univers. Theodose admira cette demande, aussibien que tous ceux qui estoient presens. Il eut peine, dit-on, à la luy accorder, mais il le fit enfin, particulierement en confideration de ses infirmitez continuelles.'Il restoit encore à gagner le peuple & le Clergé de son Eglise, avec les Evesques qui s'estoient opposez à sa demission; & il usa de toutes sortes de moyens pour leur faire agréer le sentiment des méchans Evesques qui la fouhaitoient. Ce fut pour ce fujet, ou plutoft pour dire le dernier adieu à fon Eglife, qu'il prononça fa 32° oraifon 'dans la grande eglise de Sie Sophie, len presence des Evesques du Concile, à qui il s'adresse ordinairement, & de tout son peuple. Leonce de Byzance raporte un endroit de cet adieu, comme il le qualifie. Le Saint eut peine à le prononcer, tant il estoit foible de corps. Il y veut rendre conte publiquement de la maniere dont il s'est conduit à Constantinople; & pour cela aprés avoir representé en quel état il avoit trouvé cette Eglise, il fait voir avec étendue celui auquel il estoit prest de la laisser. Il explique ensuite la foy qu'il luy avoit preschée, & accorde en pasfant la difficulté du mot d'hypostase en la mesme maniere qu'avoit fait le Concile d'Alexandrie en 362. 11 fait enfuite comme Samuel, une protestation publique de son desinteressement, qu'il a conservé son sacerdoce pur & sans tache, & qu'il n'a jamais rien fouhaité de tout ce qui paroist grand dans le monde.

er 31 p.527 C.
p.5: a.a[5:1:a]
5: 8.a.
a Leon.in N<sub>1</sub>&
E.1: p.97 a. 6 Naz.or.32 p.
52: b.
cp.510,
dp \$11-513,
cp.513-5 8,
fp.519: 511,
p.520.511,

p 522.c.d.

p. (13. 514. p. 515.

p.516.ab.

'Il demande done pour recompense de tous ses travaux, la permission de se restier, se la principaleration qu'il en allegue, est qu'il ne peut plus soussirie la dissension des Eglises, ni que l'on condanne s'à douceur pour les hercetiques, ou son amour pour la modessir, en quoy il taxe bien ouvertement les Evesques devant Esqueis il parloit. Il les epargne encore moins dans la stite, lorse qu'il les conjure de le laissiferaller, en rendant, s'ils le veulent, un temoignage savorable à s'a conduire, ou enfin de telle manière qu'il l'ur plaira, parcequ'il se met peu en peine de leur approbation ayant Dieupour juge.

Common Cangle

Landel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE: 485

'Il remet au Seigneur le soin de luy subtituer un successeur, a. 'comme il avoir, dit-il, mis un belier en la place d'Isac, [& il ne pouvoir mieux choisir pour prophetizer Nectaire son successeur, Il marque neanmoins les qualitez que devoir avoir un b.

Prelat de cette importance.

3\$1.

"Il finit enfin en prenant congé de foi Eglife, de fa chere 664.

Analfafe, de la grande eglife, & des autres paroites de la ville,
des faints Aportes, cette illufte colonie, dont l'exemple l'avoit
animé au combat, quoiqu'il n'euf pas eu le loifir de faire fouvent
leur felte, à caufe que le fathan que Dieu luy avoit donné comme
à Saint Paul, & peutelhte pour fon avantage, le contraignoit de
fortir. On croit qu'il entend fes maladies, ou plutoft la perfe-appaire.

curion de fes envieux. Pour la colonie des Apoftes, c'échient

Y.S.Anite Ies reliques de Saint André, de S. Luc, & de S. Timothée, ["que Conflance avoit fair apporter & mettre dans l'eglife magnitique des Apolites. Celt faus doute à caufe de ces reliques"] que le Saint entre partie de la préfèrer à toures les autres eglifes de la ville [ car il paroit par les auteurs, que celle de Sainte Sophie paffoit des ce

temps là pour la premiere & comme pour la cathedrale.]
'Il continue son adieu, & prend congé de sonthrone mesme, or 31. p. 51. 5. 18.

de son Clergé, des folitaires, & des autres compagnies saintes, de l'Empereur & de toute la Cour, des heretiques mesmes, qu'il exhorte à se convertir, de l'Orient & de l'Occident qui estoient en mesme temps les causes & les ministres de sa persecution; enfin des Anges tutelaires de son Eglise, & de la Trinité sacrée. 'Il y reproche aux courtifans d'estre la pluspart infideles à Dieux of 32. p. 680. [ce qui semble se raporter principalement aux eunuques, ]'qui or.31.p.507.d. avoient la reputation d'estre presque tous impies [& Ariens.]'Il or.31.p.518.e. exhorte quelques Prelats à quitter leurs sieges comme luy pour rendre la paix à l'Eglise.'Il promet que si sa langue se taist, sa b. main & sa plume combatront toujours pour la verité. Enfin il 4. " conclud par ces termes : Mes chers enfans, gardez le depost que " je vous ay confié, & souvenez vous des pierres que l'on m'a jet-» tées. [Voilà la recompense que les hommes rendirent aux travaux & au merite d'un Saint qu'il eust fallu aller chereher au bour du monde pour le faire Évesque de Constantinople, mais cette ville n'estoit pas digne d'une vertu aussi pure que la sienne, & que celle de S. Chryfostome,

Il quirta probablement Constantinople le plustost qu'il luy fut possible: & il n'ya aucune apparence qu'il ait attendu après l'election de Nectaire & la conclusion du Concile.] Ce sur companye.

Pppiij

486 SAINT GREGOIRE DE NAŽIANZE.

femble en partant, & avant qu'on eust mis personne en sa place, qu'il fit une petite epigramme aux Evesques. Il mandoit quelque temps après à un de ses amis, qu'il avoir laisse les troubles aux autres, & qu'il ne songeoit qu'à jouir de sa chere philosophie.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE LXXV.

# Nectaire est fait Evefque de Constantinople.

[N Ous quitterons pour quelque temps S. Gregoire, afin el d'achever l'hitloire du Concile de Conflantinople, qui elt trop avancée pour la laifler imparfaire. La demiffin de ce Saint y avoit laifle in grand vide : & il eftoit question de le rempir, sinno d'une personne egale à luy, ce qu'e unt esté fort difficile, au moins d'une qui en approchait. ] Il avoit luy mestine marqué quelles quaitez devoit avoit celuiqui prendroit fa place; ½ Theodofe avoit recommandé aux Evesques de prendre extremement garde que celui qu'on choisfroit pour un tiege si important, cut la versu d'a loite necessaire pour le bien conduire.

portant, cult la vertu & la pieté necessaire pour le bien conduire.
[Mais ceux qui se vantoient d'avoir deposé Saint Gregoire,
estoient dignes de luy donner Nestaire pour successeur." [Il Nort 41.

Thartacapae, eftoit de Tarfe en Cilicie, d'une famille illustre, les de Senareurs parties et le secretaire des four aux de la feur d

9. ce Pere, une race illustre, & affligé deux provinces, la Cappadoce & la Cilicie.

"Il el loué comme un homme qui avoit beaucoup de douceur & une mine fort mapéltoucife. Nocrate di me méme qu'il el faisoit admirer en toutes chofes ¡&c Theodoret, qu'il elloit orné de la beaute des vertus. Neamoins il avoute luy metime qu'il avoit vécu dans une grande incontinence. [Et bien loin de s'entre longtemps excreé, comme les Canons lordonnent, dans les degrez infériteurs de la clericature, pour y acquerir la vertu & la clience neceflaire à un Evefque, j'il n'ebito ; pas encore feculement batrizé, [On ne peur guere raporter à d'aurres qu'à luy] \* les plaintes que fait noftre Saint, de ce que l'envieluy avoit fait preférer des méchans qui ne devoient pas feulement entrer dans l'état facérié de la clericature ; Reil dil que ceux qui l'avoient fair,

Nav.or 32 p. 527 a h. a Soz I.7.c.7.p. 712.d.

с.3 р 713 а b. 212.4 bisocr.l.s.c 8. p.245.b Soz.p. 713 1. «Sorr.p.165] Ruf l.i.c.21.p. 6 Soz p-714 a. e Ballep. 188,189. P 10; 105. f.p. 189. p. 105.c. g Socr.p. 165.bl Soz p 713 b. b Socr p.145.b. i Thdrt.p 13.b. Soz 1.7.c.10.p.

6.8.p.713.d[Ruf. 11 c 11 p 160] Marc p. 14. k Naz car. 151.p.

716.b.

L'ande J.C.

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 487 341. n'avoient songé en cela qu'à s'assurer dans leurs thrones.

porte une grande histoire qui charge tout a fait Diodore de 713-714. Tarfe, & Theodofe, d'un choix si étrange. Mais il la rend fort No 72 46. suspecte en y mélant"l'Evesque d'Antioche, [quoiqu'il soit certain que Saint Melece estoit deja mort, & qu'il n'y ait aucune apparence que Flavien fult encore elu. Ce que dit Socrate peut paroistre plus veritable, |'qu'il fut enlevé par le peuple qui ponvoit son Li.e.s.p. aimer fa douceur, & facre parles 150 Evefques, dont Sozomene 450z. 1.7.68.p. dit neanmoins que plusieurs s'opposerent d'abord à cette elec- 214.2. tion, & ne s'y rendirent que parcequ'ils n'estoient pas les plus forts. [Les Evelques d'Egypte pouvoient estre de ce nombre,] puisque Nestorius dit que Nectaire avoit eu quelque chose à Mercetapass. fouffrir de la part des Egyptiens. Domnus d'Antioche attribue Faci 8.c.s.p. l'ordination du tres heureux Nectaire à Diodore de Tarfe, à 339. deux Gregoires, & aux autres du mesme sentiment. Que s'il met nostre Saint entre ces deux Gregoires, c'est une chose qui est sans apparence, l'Les Everques du Concile de Constantinople de Thort.1,5,69.p. l'année suivante, disent qu'il avoit esté porté sur ce throne par 716.c. le commun consentement des Peres du Concile œcumenique,

en la presence de Theodose, & avec le suffrage de tout le Clergé

[Il est difficile de dire comment il fut elu.]'Sozomene en ra- soz 1.7.c.8.p.

& de tout le peuple. 'Les Occidentaux ne le receurent pas avec la mesme facilité, Cod Th ap. b. & témoignerent qu'ils ne voyoient pas comment son ordination pouvoit estre legitime.[Il y a neanmoins apparence qu'ils la receurent enfin; ] & S. Ambroise s'en sert pour justifier la sienne. Ambrens, p. bLe Pape Boniface écrit aux Prelats d'Illyrie en 422, que l'Ein- 146.c. pereur Theodose ne croyant pas l'election de Nectaire assurée, parcequ'elle n'estoit point encore reconnue de l'Eglise Romaine, envoya des personnes de sa Cour avec des Evesques pour prier le Pape d'envoyer à Nectaire une lettre formée selon la regle ordinaire, afin de fortifier son episcopat. Je ne sçay s'il entend autre chose que la lettre écrite l'année suivante par un autre Coneile de Constantinople, J'qui prioit les Occidentaux d'approuver les Thort. 15.0 9 p. choses qu'ils avoient faites, entre lesquelles estoit l'ordination de 717-718. Nectaire. Certe lettre fut portée par trois Evesques; [& peutestre p.716.b. que Theodose y joignit quelques officiers.

On voit bien que Sozomene ne connoissoit guere l'esprit de l'Eglite, J puisqu'il veut faire passer l'election de Nectaire pour sontres, un miracle de la providence; ce qu'il confirme par la suite de cet 744. episcopat, qui sut, divil, plein de douceur, & d'une conduite sort

Pall-dial p 94.

fage.[Il est vray qu'il fut plein de douceur : car Nectaire n'avoit 381. peuteltre pas plus de parole qu'un poisson, l'comme on le dit d'Artace son fiere mis a la place de S. Chrysottome; [& il avoit une telle douceur pour tout le monde, qu'ou ne voit point qu'il fe foit jamais oppose a aucun defordre, & que Saint Gregoire qui estoit obligé par la bienseance autant que par la charité, de faire profession d'amitié avec luy,] fut contraint de luy écrire une lettre forte, afin qu'il arrestast la licence qu'on laissoit pren-

Soz 1.7 c.16 p. 716-7:3|Soci.L \$.C.19 P.178.279-

Naz ot. 46.p. 721.

> dre aux heretiques [Pour la fagesse de sa conduite, elle paroist fans doute beaucoup dans ces deux histoires que Sozomene mesme en raporte, [puisque dans l'une qui est cette histoire celebre fur la penitence, il osta selon Sozomene une des plus fortes batrieres que la religion Chrétienne puisse opposer au debordement des vices : Et dans l'autre, on voit qu'il voulut elever au diaconat un homme qu'il favoit avoir viole la fainteré de fon

Soz | 7.c.10.p. 216.b.c. C.IL.P 718.719.

battefme par toutes fortes de debauches. On voit encore dans une occasion où il s'agissoit de toute la foy Chrétienne, qu'au lieu de confulter les plus habiles Prelats de l'Eglife, il prend avis, felon le mesme historien, du chef des heretiques Novatiens, ou pluroft d'un de leurs Lecteurs.

C.14.P. 722.713 Socr.L1.C.13.P. 372.cd.

La seule chose qui puisse luyfaire quelque honneur, l'c'est que les Ariens brulerent fa maifon; encore on ne dit point que ce fust par aucune aversion pour sa personne, mais seulement en hainc de ce que les Catholiques estoient maistres des eglises. Quel qu'il ait esté, comme apparemment l'exterieur de la vic Cafe de fac.1.7. n'avoit rien de mauvais, l'il n'a pas laisse d'estre loué comme un Evefque excellent & d'une infigne pieté : [ & les Grecs qui canonifent aifement leurs Patriarches, l'Ihonorent dans quelques uns de leurs livres comme un Saint le 27e feptembre, qui est le jour auquel il mourut en 397.[On le trouvera fouvent qualifié bienheureux dans les anciens : mais ce titre ne marque autre chose sinon qu'il estoit mort dans la communion de l'Eglise.]

c.30 31.p.1064. . Boll.9.may,p. 411 b. 6 Socr. L. 6. c. 2. p. 300.0.

Bar 381.5 87. Soz.L7.c.10.p. 716.1.b.

'Nous ne savons pas precisement le temps de son election, sinon qu'elle fut faite affurément avant le 30 juillet; & il y a mefine apparence que ce fut avant le neuvieme.]'Il apprit la science de l'episcopat de Cyriaque Evesque d'Adanes en Cilicig, qu'il retint pour cela quelque temps auprés de luy avec le confentement de Diodore de Tarfe [fon metropolitain,] auslibien que quelques autres personnes de Cilicie. S. Gregoire de Nysse luy lauffa auffi Evagre de Pont qu'il avoit fait Diacre, parcequ'il estoit tres habile à disputer contre toutes sortes d'heretiques.

Lauf.c.86.p. 1010.

ART. LXXVI.

L'an de J.C.

# SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 489 EVDEVERVARVERVERVERVED PDEVER

ARTICLE LXXVI.

Du second & du troisieme Canon du Concile : Autorité de l'Eglise de Constantinople.

[ T E Concile de Constantinople avoit esté assemblé, pour regler l'état non de Constantinople seule, mais aussi de tout l'Orient.] Ce fut pour ce sujet qu'il renouvella l'ancienne loy de Thatal s.c . p. l'Eglise autorisée par le [quatrieme , le cinquieme , & particulie- 717.b, Socr.l. s. rement par le fixieme Canon de Nicee, laquelle vouloit que les 1.7.69.9.714.6. elections des Evesques de chaque province se fissent par ceux de la province mesme, & par les Prelats voisins que ceux-ci voudroient appeller. C'est ce qui est porté par le second Canon de Conc.t.a. p 947. Constantinople, qui ne se resserre pas neanmoins dans les elec- ab.

tions; mais comprend generalement toutes les affaires de l'E-Nora 47. glife, "voulant qu'elles fussent terminées par le Concile de la province, ou au moins par celui du departement ou diocese, [c'est à dire de toures les provinces qui avoient un mesine Vicaire,] fans que les Evesques d'un diocese pussent se méler de ce qui se passoit dans un autre. Le Concile semble rejetter ainsi, soit à dessein, soit sans y penser, ce qui avoit esté ordonné par le Concile de Sardique en faveur de Rome. Mais comme assurément il n'a point pretendu empescher que ni les Conciles œcumeniques, ni mesme les Conciles generaux de l'Orient ne jugeassent des affaires qu'on leur presentoit, ainsi je ne sçay si l'on en peut conclure absolument qu'ils pretendissent désendre d'appeller à Rome. Il regle comment on doit agir de diocese à diocese; mais non ce qui pourroit regarder les tribunaux superieurs.]

'Le motif de ce Canon fut d'empescher que la paix de l'Eglise Soct. p. 165, el ne fust troublée par la liberté que la persecution avoit donnée aux Prelats, de passer dans les provinces étrangeres pour y régler les affaires de l'Eglife, Comme S. Eusebe de Samosate avoit fait, s'estant mesme trouvé à l'election de Saint Basile : mais il y avoit esté appellé, sinon par tous les Evesques de la province, au moins par celui de Nazianze qui en estoit un des principaux ; & d'autres pouvoient faire par cupidité ce que la seule chatité luy faisoit faire: l'On croit encore que l'entreprise de Pierre d'A- David, p.27. lexandrie qui avoit voulu donner de son autorité un Evesque à Constantinople, donna sujet de resserter route son autorité dans " l'Egypte.

Hift. Eccl. Tom. 1X.

Q qq

490 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de LC.

'Ce Canon parle fort differemment de l'Evesque d'Alexandrie à qui il laisse le soin de l'Egypte, & de celui d'Antioche auquel il conserve seulement les prerogatives marquées par le Concile de Nicée, attribuant aux Evefques d'Orient le soin des affaires de l'Orient : [ce qui peut faire juger que l'Eglise d'Antioche n'avoit pas la mesme autorité sur l'Orient qu'Alexandrie fur l'Egypte, soit que cette derniere fust seule metropole ecclesiastique de son détroit, au lieu qu'il y en avoit plusieurs dans l'Orient, soit qu'Antioche n'eust pas jurisdiction sur tout l'Orient, comme il est certain qu'elle ne l'avoit pas sur l'isle de Cypre, ni peutestre sur la Palestine.]

Le Canon ne comprend pas dans ce reglement les Eglises des pays barbares, [c'est'à dire qui ne dependoient pas des Romains, ] leur permettant de garder les coutumes ordinaires qu'ils avoient

receues de leurs peres.

'Denys le Peut enferme dans ce second Canon ce qui fait le troisieme selon les Grecs. C'est ce Canon celebre qui donne à l'Eglise de Constantinople le premier rang d'honneur aprés celle de Rome. Quelques Grecs ont pretendu qu'il egaloit ces

Sect. p.165.c Soz.p 714 d. # Conc.t.4.p. 795 d c 798 a.

70.78.

deux Eglises sans aucune subordination : mais Zonate mesme reconnoist que cela est faux & insoutenable.' Socrate & Sozomene raportent ce Canon. Et le Concile de Calcedoine non seulement le confirma, mais l'étendit encore beaucoup, enattribuant à l'Eglife de Constantinople l'ordination des trois Metropolitains des trois dioceses du Pont, de l'Asie, & de la Thrace: car le Concile de Constantinople ne luy donne que le rang & l'honneur, sans parler d'aucune jurisdiction. Et il semble mesme qu'il n'ait fait que confirmer ce que l'usage & la pratique luy avoit déja acquis par avance, puisque Saint Gregoire avoit presidé à ce Concile, quoiqu'il paroisse avoir quitté avant que ce Canon eust Bar. 381 537.38. esté fait, comme nous le verrons dans la suite. Baronius a pretendu que ce Canon estoit suppose : mais les raisons qu'il en alle-

guel font fort foibles en elles mesmes, quand elles ne seroient pas combatues par les preuves qui en font voir la verité." Et on ne v S. Leon 5 peur douter que Constantinople n'air toujours joui du rang que 116.

ce Canon tuy donne.

Quoique ce Canon ne parle que du rang, on ne laissa pas de M.L.4.9.699. l'étendre jusques à la jurisdiction, J'comme on le voit par Acce Archidiacre de Constantinople, qui attribuant à son Eglise le droit de facrer l'Archevesque d'Ephese, se fondoit sur les cent cinquante Peres. Soit donc à cause du faux sens que l'on donnoit

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 491

à ce Canon, soit par le credit qui suit naturellement l'Evedeure

y Leas d'une ville imperale, l'autorité de cului de Constantinople s'étendir bientos flur toutes les provinces voisines, ou plutos flur

tout l'Empire d'Orient. Ainsile Concile de Calecdoine ressers

plutost son pouvoir en luy interdiânt l'ordination des simples

Evesques, qu'il ne l'étendit en luy atribuant celles des Metropo
litains du Port, de l'Ale, de de la Thrace; en quoy il ne faisoir

qu'établit par une loy authentique ce que le coutume luy avoit

1854-1854 de dé donné. Mais nous operons traiter c'e point plus amplement

en examinant le 28 Canon de Calcedoine.]

ARTICLE LXXVII.

150.

Des autres Canons du Concile : Insolence des Macedoniens.

E sixieme Canon du Concile de Constantinople, [qui ne se Conc.t.2.9 500. trouve point dans le recueil de Denys le Petir, lregarde encore la discipline de l'Eglise, & ordonne que toutes sortes de personnes doivent estre admises à accuser les Evesques & les autres Ecclesiastiques des torts qu'elles pretendront en avoir receus: mais que pour ce qui regarde les marieres ecclesiastiques, on ne doit point recevoir pour accusateurs ni les heretiques, ni les schismatiques, ni les personnes ou excommuniées. ou deposées ou accusées de quelques crimes, avant que de s'estre justifiées. Il ajoute que ceux qui voudront accuser un Evesque en matiere ecclesiastique doivent s'obliger par écrit, en cas qu'ils ne puissent prouver leur accusation, de subir la mesme peine qu'ils vouloient luy faire souffrir; qu'ils doivent porter leurs plaintes devant tous les Evesques de la province; & si ceux de la province ne peuvent juger l'affaire, ils la porteront devant tous ceux du diocese; & que ceux qui au lieu de cette voie se pourvoiront devant les Empereurs, ou devant les magistrats seculiers, ou devant le Concile œcumenique, ne pourront estre receus pour accusateurs, mais seront rejettez comme violateurs des Canons & de l'ordre de l'Eglise.

'Le fettieme Canon regle la maniere dont les heretiques doi-post.
vent estre receus dans l'Eglise, & il ordonne que les uns seront
seulement obligez de donner une requeste, & d'anachematizer
toutes fortes d'heresses; après quoy ils seront signez pour recevoir le Saint Espris, & oints du faint chresme au front, aux yeux, au
nez, à la bouche & aux oreilles; & que les autres seront receus

Qqq ij

491 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. comme payens, \* catechizez, exorcizez, & battizez. Ceux du \*81. premier rang sont les Ariens, les Macedoniens, les Sabbatiens, les Novatiens ou Gauches, les Quartodecimans, & les Apollinariftes, Ceux qui devoient eftre battizez font les Eunomiens, les Montanistes, les Sabelliens, & sous les autres heretiques il non en general tous ceux qui pouvoient estre, mais ceux que le Concile avoit en vue, & qui estoient assez designez par cetre expression generale ; ce que le Concile témoigne en disant que Hier.Gall. p. c'estoient principalement ceux qui venoient de Galacie, l'pro-

vince qui nourrissoit alors diverses sectes monstrueuses, dont les Zon, in cur. p.28. noms mefmes n'estoient pas connus autrepart. Tous les heretiques que le Concile ordonne de battizer, ou n'avoient point dutout receu le battesme, ou ne l'avoient point receu dans la forme de l'Eglise.

P.73.

'Les Sabbatiens dont parle ce Canon, estoient selon Zonare, une fecte des Novatiens" qu'un Prestre nommé Sabbace avoit v. les Nodivisez des autres pour celebrer la Pasque selon les Juifs. Que si vatiens 5 6. c'est de luy que parle le Concile, il faut que Socrate se trompe] 'lorfqu'il dit que ce Sabbace fut fait Prestre par Marcien qui avoit succedé à Agele Evesque des Novatiens en l'an 384, & qu'il ne commença à faire schisme que quelque temps depuis sa

Socr.1.5,c.13.p 181.2.

> prestrife. Le Concile avoit à établir la foy aussibien que la discipline : Les Ariens & les Eunomiens combatoient la divinité du Verbe. les Macedoniens refusoient de reconnoistre celle du S. Esprit; & les Apollinaristes rifinoient la verité de l'Incarnation. Les premiers avoient esté déja condannez par le Concile de Nicée. Les deux autres l'avoient esté par divers Conciles particuliers de l'Orient & de l'Occident, mais non par aucun Concile œcumenique. Mais comme ils infectoient seulement l'Orient, il fuffisoit qu'ils le fussent par toutes les provinces de cette partie du monde, Cela se fit en effetdans le Concile de Constantinople. que les chroniques de Prosper, de Marcellin, & d'Alexandrie, difent avoir esté tenu contre les erreurs des Macedoniens, ] & qui decida que le Saint Esprit est consubstantiel au Pere & au Fils.

Facilis.c.s.p.

Conce 29.977. 'Un Grec moderne en cite un anatheme contre ceux qui ne re-4 Lup.t.t.p 178. connoistront cette verité : "mais on ne voit pas d'où il l'a pris. 6 Spic.t.3. p. 109. b Facundus écrit que Macedone mesme sut appellé au Concile : Lup.t.1.p.179. 'ce que"nous ne voyons aucun moyen de foutenir.

'Le Concile de Calcedoine luy attribue particulierement la 193-Rufla, c.10 p. condannation des Apollinatiftes, d'Rufin dit qu'il confirma par

v.les Artens ..

L'ande J.C. 381.

linariftes 5 5-II.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 493

fon decret la sentence du Concile de Rome, qui avoit condanné V les Apol- l'herefie d'Apollinaire[en 377, & avoit mesme depose Apollinaire, Vital, & Timothée. D'où vient que Saint Gregoire de Naz. ep.77 p. Nazianze fe plaint que les Apollinaristes avoient mis un Evesque à Nazianze par le moyen de quelques Evesques deposez par tout le synode d'Orient & d'Occident. Justinien dans un edit, dit que Pet doct. 4.1.4. le Concile de Constantinople avoit esté tenu contre Macedone, 66.5 19. p.33.

& contre Magnus Apollinariste que ceux de cette secte avojent établi leur Evefque à Constantinople.

'Le Concile confirma le fymbole de Nicée, & anathematiza Thérel 1.c.8.9. par écrit toutes les nouvelles herefies : [ce qui est compris dans 214.4 c 9.p.77. le premier Canon, | qui anathematize generalement toutes les Contatapasse. herefies. & nommement celles des Eunomiens ou Anoméens. 6. des Ariens ou Eudoxiens, des Semiariens ou Pneumatomaques. (ce font les Macedoffiens, ) des Sabelliens, des Macelliens, des Photiniens, & des Apollinaristes. Le Synodique pretend qu'il P.974 cd. condanna ces fameux chefs de l'Arianisme. Eusebe de Nicomedie, Theognis de Nicée, Patrophile de Scytople, Aece de Lydde, Paulin de Tyr, Jun Gregoire de Phenicie, Theodote & George [de Laodicée, Narcisse de Neroniade, Athanase d'Anazarbes, Menophante d'Ephese, Theodore de Perinthe ou Heraclée, & avec eux Marcel d'Ancyre, & Apollinaire. Nous voudrions

que cela fust mieux autorise.

point recevoir la foy de Nicée.

Les Macedoniens venoient de meriter les anathemes du Concile par une infolence toute nouvelle. I'Theodofe, comme sorrite \$ p. nous avons vu, avoit fait venirà Constantinople les Evesques de 264.165 [502], 7. ce parti jusqu'au nombre de trente-fix, dans l'esperance de pou-. voir les faire rentrer dans la foy & dans l'unité de l'Eglife. Ce prince & les Prelats Catholiques firent tout ce qu'ils purent pour les y porter, les faifant reffouvenir de la deputation qu'ils avoient envoyéesen l'an 366, ]au Pape Libere, par laquelle ils avoient fait profession de la foy Catholique, & leur representant que peu de temps auparavant ils communiquoient fans difficulté avec les Orthodoxes. Mais ils se moquerent & des prieres & des raisons, & répondirent qu'ils aimeroient mieux embrasser la croyance des Ariens que celle de la Consubstantia. lité, quand cela devroit estre contraire aux declarations qu'ils avoient envoyées à Libere. Ils se retirerent sur cela de Constantinople, & écrivirent par toutes les villes à leurs sectateurs de ne

'Le cinquieme Canon approuve la foy de ceux d'Antioche, Barathataig Qqq iii

494 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. [c'est à dire ce semble de ceux du parti de Paulin, qui confes. 381. soient une seule divinité du Pere, du Fils, & du S. Esprit. Il y met au commencement un mot'du tome des Occidentaux, marquant sans doute quelque écrit qu'ils avoient sait sur la foy, & qui avoit esté receu par ceux d'Antioche.]'Cela ne peut regar-

Zon in can.p.73 Marc conc.L.c. 4.5 p.19. Bar. 581.5 27.

der le Concile de Sardique, comme a cru Zonare, puisqu'il estoit trop ancien, & qu'il n'avoit rien fait sur la foy, l'écrit qu'on luy attribue estant suppose. Je ne voy rien qui empesche de l'entendre"de la lettre de Damase à Paulin touchant les Apollinaristes , v.ksAto!ou de celle que les Occidentaux avoient écrite aux Orientaux, linariflesse. & qui fue fignée en l'an 379 par S. Melece & tous les Evesques du v.s. Melece Concile d'Antioche, Elle pouvoit aussi l'avoir esté par ceux du 514.

Marc.p.19.

parti de Paulin.]'M' de Marca croit que c'estoit quelque lettre où les Occidentaux témoignoient recevoir en leur communion tous ceux d'Antioche qui reconnoissoienela divinité des trois Personnes, soir qu'ils fussent pour Paulin ou pour Melece, ce que le Concile approuve; & il témoigne avoir fait la mesme chose desauparavant. Un endroit obseur donne lieu à beaucoup de con iectures, mais il cit difficile d'en rientirer de constant.]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE LXXVIII.

Du symbole & de quelques autres particularitez du Concile. E Concile ne se contenta pas d'approuver ce que les autres

717-3-

avoient fait de bien.] Il fit encore luy mesme un tome qui estoit une profession de foy assez étendue; & il semble que le premier Canon qui contient les anathemes des herefies, yait. esté inseré. Il y a quelque sujet de croire que c'estoit une lettre Conc.t.4 p. 826. adressée aux Occidentaux, J'puisque le Concile de Calcedoine dir que les Peres assemblez sous Gregoire, & Nectaire ayant decouvert le poison d'Apollinaire, firent connoistres ceux de l'Occident le jugement [ & la condannation ] qu'ils en avoient faite.

Uff de Cym.p. ap.16.17. Conct.4 p. 342.463.

Il femble aussi assez probable que cette profession de foy contenoir le symbole |'que l'Eglise latine aussibien que la greque chante aujourd'hui à la Messe. Quoiqu'on ait accoutumé depuis longremps de l'appeller le symbole de Nicce, on voit par le Concile de Calcedoine où il fut recité par deux fois, & receu comme la foy de tous les Orthodoxes, qu'il appartient à celui

I. TH THE . M. David , p. 128, l'explique comme s'il y svoit me muie.

L'andel.C. SÁINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 495 de Constancinople. Il comprend celui de Nicée tout entier, 26 y ajoute quelque chose, particulierement sur l'incarnation & fur le Saint Espirit j'non que ces Peres crussent que le symbole de p-1646. Nicée fult desceuux en aucun de ces points, mais parecque

N'Icce fuit detectueux en autum de ces points, mais pasceque
promise. cux qui combatoient "la puillance du Saint Efprit, les contraignoient de s'expliquer davantage fuit cet article par les termes
des Ecritures. 'Ainti là rajouerent quelques articles aut fymbole p-1946,
de Nicée, que pour exclure les faux feits qu'Apollinaire, Valentin & Maccdoney donnoient. Par ce moyen, ce ('pmbole fi fage,
fi falutaire, & fi digne de la grace de Dieu qui le produtioir, fuit
fuffifan pour nous inffruitire partiatrement, & pour nous affermit
dans la veritable foy touchant le Pere, le Fils, & le Saint Efprit,
& fuit le myltere de l'Incantation [quoiqu'îl în e fe ferve point du
nom de Dieu pour exprimer la divinité du Saint Efprit. Il dit aufil
feulement qu'il procée du Pere. Les Lairns yont depuis ajouté,
& du Fils ; ce qui a produit bien du bruit dans I'Eglife.] On marvillés/ym-p.
que que ce la a commence en Lifeagne de l'a na 474, Les Eglifes de "4France ont fait enfuite la mefine chofe ; & celle de Rome les a
fuivies après le Pape Paul III.

'S. Jean de Damas cite de Theodoret, (ou plutost de Theodore Jo.D.ima.l.3.p. le Lecteur Joue les Prelats s'assemblerent pour dresser le symbole 799d'un commun consentement, dans une chapelle où estoit une partie des reliques de Saint Pantaleon & de Saint Marin , & que cette chapelle fut depuis appellée pour ce sujet l'Homonée ou la Concorde.' Cette eglise de la Concorde n'est pas inconnue dans Canada C.l.a. l'histoire.[Mais pour ce qu'on pretend que le symbole de Constan- P.157. tinople y fut dreffe, cela a au moins befoin d'explication; ] & ce Nobrellands qu'on écrit que le symbole fut compose par S. Gregoire de Nysse, P.369.c. ou par celui de Nazianze, reçoit encore plus de difficulté. Car Lup 11,0,376. il faut dire que le symbole fut plutost autorisé & approuvé que a Ufl de sym pcompose dans le Concile de Constantinople, puisque nous le £21.23. trouvons tout entier dans l'Ancorat de Saint Epiphane, compose 110 fept ans auparavant, où ce Saint veut qu'on l'apprenne mot à mot aux catecumenes, comme la foy de l'Eglife qui avoit esté donnée par plus de 110 Evefques so'est à dire par le Concile de Nicée. Ce Perc y méle seulement quelques petits mots de nulle villé yangimportance, que le Concile de Constantinople a retranchez. \*3-4-[On peut donc juger par là que ce Concile estant obligé d'ajouter quelque chose au symbole de Nicée pour s'opposer aux herefics nées depuis, aima mieux employer ce qu'il trouva déja dans l'Eglise, que de rien faire de neuveau.

496 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de I.C.

Il est remarquable que S. Gregoire de Nazianze ayant à faire Naz or.51.p. 245.746.

une declaration de sa foy aussitost après ce Concile, dit qu'il s'attacheta toujours à la foy de Nicée, & ne parle point dutout de celle de Constantinople. [Le Concile d'Ephese n'en parle point non plus, & défend mesme de faire signer d'autre symbole que celui de Nicée. Je ne voy point qu'on l'ait cité jusques au Concile

Conc. 4. p.343. de Calcedoine, où on l'employa beaucoup. J'Ce furent les offi-

ciers de l'Empereur qui l'yciterent les premiers. [Pour l'ordre dans t.z.p. 946,b.c lequel se sont faires les diverses actions du Concile, l'les Peres dans une lettre adreffee à Theodofe, difent qu'ils ont d'abord renouvellé l'union & la concorde entre eux; qu'enfuite ils ont fait quelques decisions abregées pour confirmer la foy de Nicée, & anathematizer les herefies qui la combatoient ; & qu'enfin ils ont arresté quelquesCanons pour mettre l'ordre dans les Eglises. Ils adressent rout cela à Theodofe, & le prient de confirmer leurs decisions,

pour en honorer la fin par son suffrage, comme il avoit honoré l'Eglife en les convoquant.

Soci.l. 5.c.S.p. Socrate & Sozomene mettent le schisme des Macedoniens des 151 2 Soz.L7.C l'entrée du Concile, avant mesme que l'on eust établi S. Gregoire 7-P-711.a. a Socr passal fur le throne episcopal. Les mesmes auteurs pretendent aussi que Soze 9 p 734.6. tout ce qui fut decidé tant fur la foy que fur la discipline, mesme

pour l'affaire de Maxime, ne se sit qu'aprés l'ordination de Nectai-Conc.t 4 p.811. re: Et en effet lotsqu'on lut les trois premiers Canons dans la 26° feance du Concile de Calcedoine, le ritre qu'on lut comme le titre original, portoit que c'estoient les definitions faites par les 150 Everques affemblez de diverses provinces par Theodose sous

Nectaire Eveque de Constantinople. Le titre qui y est aujourd'hui, t.1.p.946.a. & qui est suivi immediatement de la lettre à Theodose, porte que ce sont les Canons des 150 Peres assemblez à Constantinople le 9 juiller de l'an 381. De forte que si l'on peut dire que quelques uns avoient esté resolus des auparavant, comme cela est assez vraisemblable de celui qui regarde Maxime, au moins ils n'ont esté apparemment signez & redigez en Canons que ce jour là aprés

Not 1 48. l'election de Nectaire".] 

ARTICLE LXXIX. D'Optime & des autres Ewesques établis pour centres de la communion

dans l'Orient.

E Concile aprés avoir dressé ses Canons sur la foy & sur la discipline, les adressa, comme nous avons dit, par une petite lettre

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 497 L'an de J.C. 331.

lettre à Theodose, & le pria de confirmer ce qu'avoit fait le Concile. Ce fut, felon Sozomene, pour accorder cette confirma. Soz 1.7.c. 9.p. tion du Concile, que Theodose publia la loy celebre datée du 30 715 Bar 381.5 juillet à Heraclée, par laquelle il commande de donner toutes e 3.5 9.10.p.13] les eglises qui restoient aux heretiques, la ceux qui faisoient pro- Facil a.c.i.p. fession de la foy de Nicée, & qui estoient unis de communion dans chaque province avec certains Everques qu'il nommoit comme ceux dont il connoilloit davantage la vertu, & qui avoient la reputation de gouverner le mieux leurs Eglises. Ces Evefques estoient Nectaire de Constantinople, avec lequel il semble que tout l'Orient devoit communiquet; Timothée d'Alexandrie pour l'Egypte; S. Pelage de Laodicée, & Diodote de Tarfe pour le Comté d'Orient ; Saint Amphiloque d'Icone, & Optime d'Antioche en Pisidie pout le diocese d'Asie; Hellade de Cefarée, Ottée de Melitine, & S. Gregoire de Nysse pour

celui du Pont ; Terence de Tomes en Scythie, & Martyte de Marcianopte pour la Thrace. Socrate donne à ces Evesques le titre de Patriarches, & semble Socrat, c. s.p. mesine leur attribuer jurisdiction pour la decision des affaires 265,c.d. de leurs diocefes : ce qui peut n'estre pas insoutenable, puisque Nysasti.p. 650. Saint Gregoire de Nysse dit que luy& Hellade avoient receu une d.

i destriction messine preeminence, ou plutost un messine soin pour la correc-

tion des affaires; & dans le Conoile de l'an 394, le mesme Saint Concert, p. 1151. Gregoire est nommé devant plusieurs metropolitains, Le mesme e Nys.p.ejo.d Saint & Socrate raportent ceci au Concile mesme, dont le juge Socrate capa ment fut confirme pat l'Empereut : ce qui est tout à fait vtai- 165.c. semblable. cBar.381.619.

[Ce setoit ici le lieu de marquer quel estoit le merite de ces Everques choisis par le Concile & par l'Empereur pour estre comme les peres des autres Evesques, & les centres de la communion dans l'Orient, si nous ne l'avions déja fait en d'autres endroits. Il n'y a qu'Optime dont nous n'avons pas encore eu occasion de parlet. C'estoit l'un des plus illustres Prelats de son Than. 14.6.17. temps, qui avoit défendu la foy Catholique fous Valens, & te- P701.C. pousse les efforts des heretiques avec un tres grand courage, On voit que S. Basile avoit beaucoup d'estime & d'affection pour luy.] Optime luy avoit écrit par des personnes qui luy apparte- Balep 317.p. noient, pour le consulter sur quelques difficultez de l'Ecriture. 104.c. Saint Bafile luy mande qu'il est ravi d'avoir vu ceux qu'il luy envoyoit, puisque appartenant à une personne comme luy, ils faifoient esperet quelque chose de grand; & qu'il est encore plus p. 05.4 Hijt. Eccl. Tom. IX.

498 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de I.C. aise d'avoir receu d'eux une lettre de sa part : mais qu'ayant lu 381,

cette lettre, & y ayant vu d'une part le soin qu'il prenoit des interests de l'Eglise, & de l'autre avec quelle assiduité & quelle exactitude il lifoit les Ecritures, il en avoit rendu graces à Dieu, P.305.b-308.d. & souhairé toutes sortes de benedictions à Optime. Il le satisfait ensuite avec étendue sur les questions qu'il luy avoit proposées, dont l'une estoit sur la punition de Cain, la seconde sur les paroles de Lamech à ses femmes, & la troisieme sur celles de Simeon

p.309-311.

p. 308.309.

Phot.c.117.p.

à la Vierge. Le mesme Optime est mis, comme nous avons vu, entre les Thdrt.I s.c.8.p. 713.b. plus illustres Peres qui affisterent au Coneile de Constantinople; & nostre Saint le choisit pour estre un de ceux qui signerent son testament, comme nous allons bientost voir. Il mourut à Cons-

tantinople mesme assisté par SainteOlympiade. [Nous n'en savons point l'année : mais c'estoit sans doute depuis qu'elle fut demeu- v. Sainte rée veuve en 386, & mesme depuis que Theodose luy eur laisse Olympiade, l'administration de son bien à la fin de l'an 391, puisqu'il avoit receu de l'argent & des terres de cette Sainte pour les pauvres

de son Eglise.

Sect.1.7.6.36.p. Socrate dit qu'avant que d'estre Evesque d'Antioche, il l'avoit 3\$1.C. esté d'Agdamie en Phrygie, [où nous ne rrouvons point de ville Cone 13 p. 426 de ce nom. Il faut qu'il ait laissé à l'Eglise quelques écrits, J'puisque les moines orthodoxes de Constantinople mertent en 430,

un Optime parmi les Peres dont ils veulent suivre la doctrine Bar.381.5 94. 'On ne peut guere douter que le Concile n'ait duré jusqu'au 30 de juillet, dont Theodose date la loy sur les Evesques établis

pour chefs de la communion ecclesiastique: mais nous n'avons point de raisons pour le prolonger davantage: J'puisque Socrate Socr. p.166.4 Soz 1.7.c.9.p. & Sozomene raportent cette loy comme la fin & la conclusion 715 b. de l'assemblée, après laquelle les Evesques se separoient.

'Il semble qu'il duroit encore lorsque le corps de Saint Paul fut raporté à Constantinople dont il avoit autrefois esté Evesque. On remarque que tous les Evesques surent audevant de luy, bien loin audelà de Calcedoine.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE LXXX

De l'autorisé du Concile & de ses Canons.

E tous les actes qui furent faits dans le Concile, il ne nous reste rien que les Canons avec la lettre qui les adresse à

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 499 L'an de LC. 381.

Theodose, & le symbole. On y peut joindre si l'on veut l'oraison de Saint Gregoire de Nazianze sur son depart, & celle de Saint

Gregoire de Nysse sur la mott de S. Melece.]

Nous avons vu que le Concile avoit écrit un tome ou une Conet. 4 p. 1.6. lettre aux Occidentaux fur l'herefie d'Apollinaire, & y avoit ce a Thornton semble ajouré le symbole avec les anathematismes des heresies, p.717.a.b. puisque le Concile de l'année suivante les y renvoie. [Comme ces anathematismes sont dans le premier Canon, cela donne quelque lieu de croire que tous les autres Canons ont aussi esté envoyez aux Occidentaux. Neanmoins non seulement S. Leon Leo, ep. 53.c. j. p. pretend qu'on n'avoit jamais notifié le troisieme Canon à Rome, 1301.b. mais meime S. Gregoire femble dire que l'Eglise Romaine n'a- Greg.1.5.49.32. voit pas seulement le Canon où sont condannez les Eudoxiens, P.116.cd qui est le premier. [ Il est aisé de répondre à S. Gregoire, que son fens n'est pas que l'Eglise Romaine n'eust point ces Canons, mais qu'elle n'en recevoit pas l'autorité. Pour S. Leon il seroit bien difficile de le justifier, s'il avoit pretendu que l'Eglise Romaine n'avoit jamais sceu que l'Evesque de Constantinople prenoit le fecond rang dans l'Eglife, & le premier dans l'Orient : puisque ses legats dont il approuve entierement la conduite, venoient de l'autorifer eux mesmes comme une chose incontestable, & qu'Eusebe de Dorylée soutenoit que S. Leon mesme l'avoit approuvé. Mais nous avons vu que le Clergé de Constantinople étendoit ce rang d'honneur à un droit de jurisdiction. Anatole pouvoit avoir fait la mesme chose en écrivant à S. Leon, & ainsi luy donner droit de dire que l'Eglise Romaine ne connoissoit point ce Canon.

Voilà ce que nous trouvons dans l'antiquité touchant ce celebre Concile, dans lequel les passions particulieres ont eu pour le moins autant de lieu que l'amour de la verité.] Celam'a pas Théril. s.e. 9. p empesché les Otientaux de luy donner l'année suivante le titre 717. de Concile œcumenique. Il paroiit que les Grecs l'ont toujours receu en cette qualité, au moins dans le Concile de Calcedoine où il fut souvent allegué, ]'& cela se voit principalement par la Concre, p. 4451 lettre des Evesques de l'Hellespont à l'Empereur Leon, où ils Lup.t.i.p.196. parlent fott avantageusement de ce Concile. Mais jusque là je ne voy pas qu'il en foit fait beaucoup de mention.

Pour les Latins la chose est plus difficile. Car nous verrons bientost qu'ils s'opposerent à l'election de Nectaite, & demanderent qu'on assemblast un Concile general à Alexandrie, en Fpire, & enfin à Rome. l'Les legars de S. Leon rejetterent ega- Cores. 4 p. 809. Rrrij

d Mar.conc.l.s. C3-P.147-1: Q.151 Lup.t.1.p.198.

500 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

L'an de J C.

430 ab.

lement l'autorité de ses Canons dans le Concile de Calcedoine, 381. Leo, ep. 53 e. 5 p. & dirent qu'ils n'estoient pas dans les livres des Canons. Nous venons de raporter comment Saint Leon a rejetté le troisseme, comme n'ayant jamais esté notifié à l'Eglise latine. [On voit aussi que les Papes Simplice & Felix III, parlant des Conciles qu'ils faisoient profession de recevoir, marquent seulement ceux de

Greg.1.6.ep.zz. P.116.C.

Nicee, d'Ephese, & de Calcedoine, Saint Gregoire le grand dit aussi que l'Eglise Romaine n'a point les Canons ni les actes de ce Concile, qu'elle n'en reçoit autre chose que la condannation des Macedoniens; & que pour les autres heresies qu'il a condannées, 1.t.ep.14.p.390. Conciles. D'autre part le mesme Saint dit souvent qu'il reçoit les

elle les rejette comme avant della esté condannées par d'autres quatre Conciles œcumeniques comme les quatre Evangelistes; & il met le Concile de Constantinople pour le second de ces quatre. [Gelase & d'autres Papes avant luy, avoient receu de la mesme maniere les quatre Conciles, comme Martin I. a fait aprés luy. Il est difficile d'accorder cette contrarieté apparente, si l'on ne dit que les Papes ont receu le symbole qui fut en effet inseré dans le Concile de Calcedoine en presence des legats de Rome, & qui oft particulierement contre les Macedoniens, & que pour tout le reste ils n'avoient point vouluy prendre de part. Que si cela susse ou non pour dire qu'un Concile est œcumenique, ce n'est pas ici le lieu de le traiter. Il est certain au moins qu'il n'avoit esté assemble que de l'Orient, fans que l'Occident y ait eu de part. Denys le Petit en a mis les quatre premiers Canons reduits en trois dans fon Code. L'& ils fe trouvent de meime dans celui que le Pere Quesnel nous a donné comme l'ancien Code de l'EgliseRomaine:

Leo, Q t.s.p. 238, p.647.643. David, p.111.

mais il croit qu'ils n'y ont estérajoutez qu'apres S. Gregoire.

L'omission des trois derniers a donné lieu à quelques uns de croire qu'ils eftoient de l'autre Concile de Constantinople tenu en 182. Neanmoins il estaise de croire que les Latins ont omis le cinquieme, parcequ'il ne regarde qu'un fait particulier du temps; & le dernier parcequ'il contient une discipline différente de la leur. Il n'y a plus que le sixieme, dont il est plus difficile de rendre raison. Car quand il ne seroit que du Concile de l'an 382, ce Concile valoit bien ceux de Gangres, d'Antioche, & plusieurs autres dont les Latins ont voulu avoir les decrets. Car celui-ci est tres beau & tres important.]

# L'indel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 191 981. GYDGYZGY ZGYZGYZGYZGYZGYZGYZYZYZYZYZYZ

### ARTICLE LXXXI.

Maxime le synique appuyé par l'Italie, weut troubler Nectaire : Il écrit contre S. Gregoire.

VANT que de retourner à l'histoire de S. Gregoire, il faut A achever celle de Maxime qui ne pouvoit laisser en repos ni l'Orient ni l'Occident. Durant que les choses que nous avons raportées se passoient dans l'Orient, les Evesques du Vicariat d'Italie, que nous appellons aujourd'hui la Lombardie, dont S. Ambroise de Milan & Saint Valerien d'Aquilée estoient les chefs. tinrent à Aquilée un celebre Concile avec les deputez des Eglises de France & d'Afrique, pour examiner la cause de Pallade & de Secondien Evesques d'Illyrie, qui y furent condannez & deposez comme Ariens le 3 septembre de cette année. Le Con-. cile traita encore quelques autres affaires : mais ce qui nous oblige d'en parler ici,]'c'est que voyant avec douleur que la re- Cod Th app. solution prise par le Concile de Constantinople de donner un 77.78. fuccesseur à Saint Melece, renouvelloit le trouble de l'Eglise, ils écrivirent à Theodose pour demander qu'on assemblast à Ale-·xandrie un Concile de tous les Evesques de l'Eglise; [ce qui matque bien qu'ils ne tenoient pas celui de Constantmople pour œcumenique. On ne sçait pas bien ce qui se fit sur cela, sinon qu'au lieu d'Alexandrie le Concile fut indiqué à Rome pour la fin de l'année 382.]

"Ce fus sins doute le bruit de cette convocation qui fit venir, p. 10.

"Ce fus sins doute le bruit de cette convocation qui fit venir, p. 16.

jusques après le Concile de Conflantinople, [dans l'efperache de trouver du support dans les Evesques d'Occident, indignez, avec allez de lique contre les Orientaux. Et il ne se trompa point. Car s'estant presente à un Concile, où il parois qu'estoir p. 10-4.

S. Ambrois de voue les aurres Evesques du Vicaria d'Irale, il lurgue montra des lettres de communion qu'il avoit receues autres soit de Pierre d'Alexandrie, ge leur site, passific noi intrusson criminelle pour une ordination tres legitime; de sorte que les Prelas cru
rent ne pouvoir douter de lon epissopas, s'encecuente dans leur p. 10.

communion, & approuverent la demande qu'il faisoit de l'eves
ché de Conflantinople.

[247] in p. Ils ne voulutent neanmoins tien définir sur cela, attendant parament hé de que le Concile recumenique fust assemblé, de contentent parament para

102 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE L'an de J.C. d'écrire à Theodose pour l'en informer, & demander qu'on eust 381. égard aux interests de Maxime, selon que la paix de l'Eglise le

demanderoit.

[Ce fut affez vraisemblablement en cette rencontre, que Maxime pour s'acquerir davantage la faveur d'un Prince aussi zelé pour la foy Catholique qu'estoir Gratien, & le support de Saint Hier ville 127. Ambroife & des autres l'relats d'Occident, presenta à Gratien dans la ville de Milan un livre qu'il avoit écrit contre les Ariens. comme nous l'apprenons de Saint Jerome, dont les paroles porrent d'elles melmes à croire qu'il ne le presenta qu'aprés avoir esté chasse de Constantinople. Le mesme Pere releve ce livre,

N z.car. 1.p.11. quoique S. Gregoire de Nazianze ne nous laisse pas lieu de croire que ce cynique fust capable de rien écrire: mais il pouvoir avoir esté aisisté par d'autres.]'Nous rrouvons diverses loix"da- V. Gratien Cod The.t. ... L. p. 114. 115 | 8.1. tées de Milan aux mois de mars, avril, & may 182, ce qui doit affez 514. 4.1.15.p.177[11.1. vraisemblablement fixer le temps où tour ce que nous venons de 6.L.: p.303. dire est arrivé, & faire mettre à Milan le Concile d'Italie qui reccut Maxime.

Quelque temps aprés S. Ambroise & les autres Evesques du Vicariat d'Iralie ayant appris que les Orientaux au lieu de venir au Concile de Rome s'assembloient à Constantinople, ilsécrivirent de nouveau à Theodose pout s'en plaindre, & ils s'étendent beaucoup dans cette lettre en faveur de Maxime, jusqu'à rompre ou menacer de rompre la communion avec les Orientaux, s'ils ne confentent que cette affaire & celle de Flavien nouvel Evefque d'Antioche, foient jugées dans le Concile de Rome.

'S. Gregoire avoir bien prevu que Maxime exciteroit enfin cette tempeste contre ceux qui ne s'y attendoient pas, c'est à dire contre Nectaire. [Nous ne voyons pas neanmoins qu'elle air eu de suite : & peutestre que Saint Ambroise & les autres qui avoient écrit en faveur de Maxime, reconnurent bientoft quel il estoit, soit par eux mesines dans la suite de ses actions, soit par ce que leur manda Theodose, si nous voulons rapotter à ce Cod. Th.p.100. fujet |'le reproche qu'il leur fit d'avoir esté trop faciles; de quoy ils s'excusent, en disant qu'ils n'avoient rien défini, & qu'ils avoient raporté ce qu'on leur avoit fait entendre, pour instruire, & non pour l'affurer comme veritable. [Ils peuvenr aussi avoir appris la verité du Pape Damase qui avoit esté tout d'abord informé de l'affaite de Maxime, & s'estoit declaré contre luy. Saint Ascole & S. Jerome qui se trouverent au Concile de Rome avec

Saint Ambroise & les Evesques d'Italie, ne pouvoient manquer

e ar.148.p-150.

p 101.4.

Col. Th.ap p. 104.105.

p.107.

Naz.car.Ep.16.

1 L'andel. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 503 d'eftre tres bien instruits de cette affaire, & de leur faire remar- p.104. quer que ce que] Maxime leur avoit fait accroire, qu'il avoit

esté ordonné dans une maison particuliere, parceque les eglises estoient occupées par les Ariens, sestoit une illusion toute pure, puisque les Catholiques tenoient publiquement leurs assemblées

dans l'Anastasie.

Outre l'écrit contre les Ariens que Maxime prefenta à Gratien, il peut avoir fait encore quelque chronique, puisque l'Cyrille Cetel grap, auteur de la vie de S. Eurhyme, cite pour la chronologie Saint 1934/67-46-81 Epiphane avec Heron philolophe & Confesseur. Il fa sulsi queben Naziante, qui ne luy répondit que par un petit poeme, où il témoigne son connement de ce qu'un homme fait comme luy se méloit d'écrite. Le Pape Gelase condanne les écrits d'un Maxime de méloit d'écrite. Le Pape Gelase condanne les écrits d'un Maxime de le vynique parmi ceux des plus méchans heretiques; le ce qui con l'imme d'ecque dit Theodoret, qu'il estoit engagé dans les erreurs Thémis exp. d'Apolinaire, [pour lesquelles il se declara peutettre ensin ou-

# 

# ARTICLE LXXXII.

Testament de S. Gregoire.

I L faur enfin retourner à S. Gregoire que nous avons laisse sur le point en cette une ret appadoce. Ji n'avoir point encore Batta\$49,444.5; quitté la ville, ni messime l'epsicopat de Constantinople, lorsqu'il fit son testament : ce que nous jugeons par la qualité d'Évesque Naz test p 344-de l'Egisse Catholique de Constantinople qu'il y prend dans le 2004.

No 214 to titre & dans la sous cristoin. Et en esser quoi qu'il y air que sque brouillerie dans la date, il y a neanmoins tout sujet de croire qu'il est du 1 may 181.

"Il parofit que ce testament n'est que la confirmation d'un pre-p.91.4 just cedent. Le principal article regarde les pauvres, ausquels son p.26.4 pere & fa mere avoient promis leurs biens. S. Gregoire n'avoir garde de manquer à executer leur volonté. Des auparavant il p.91.5 avoit confacté cout ce qu'il possibe de Nazianze pour l'entretien des pauvres du lieu; & il avoit établi pour administrateurs du bien des pauvres, Marcel & Gregoire Diarcers, & Enstate, tous trois moines, & dont les deux d'erniers avoient est de d. d. fa maison. Comme il construoir de voluvers la messime affection b. pour l'Eclife de Nazianze, il ordonne qu'aprês sa mort, le incline

504 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andej.C

Diace Gregoire, qui l'avoir fervi avec beaucoup d'affection, <sup>1</sup>/<sub>8</sub>, <sup>1</sup>/<sub></sub>

zianze. Il defend exprettement a les nieces de troubler in ce Gregoire son heritier, ni l'Eglise [de Nazianze,] & fair particulierement excuse à sa chere Alypienne de ne luy pouvoir rien laisser de ses biens, parcequ'ils appartenoient aux pauvres.

'Il fair enfuire divers legs à les dometiques & à d'autres, & confirme une pension viagere qu'il avoit donnée à une vierge fa parente nommée Russienne, à qui il veur qu'on donne aussi un logement raisonnable au lieu qu'elle choistra, avec deux servantes à qui elle pourra donner la liberté; & si elle ne le fair pas, elles appartiendront à l'Eglis après sa mort avec le logement

qu'elle aura eu.

a b.

p.926.C.

P.917.4-

Bar 389 \$ 40,

p.918 Boll.s.

may,p.413 a

[Il eft remarquable que dans une piece auffi publique & auffi authentique qu'el un reflament, [il in ar cut devoir noircir la reputation de deux de fes nieces, en difan qu'il s'en metroit peu en peine, pareque leu vie côtoir reprehenble. If fait la mefine chofe à l'égard de Melcee [qui pouvoir eltre le mari de l'une d'elles, ] puifqu'il l'appelle fon gendre, 'de mefine qu'il appelle Alprienne fa fille, [quoiqu'elle ne fuit que fa niece.] Îl fair, dis-je, une proteflation folennelle à topit le monde, que ce Melcee tient injultement une terre qui appartenoit à un Eupheme, auquei il avoit mesime écrit pour l'exhorter de poursuivre son droit. C'est ainsi que Sain Gregoire le grand ne craint point de raconter devant tout le peuple l'histoire du dereglement & de la chute de fa tante Gordienne.

Na teft-937.

"Il y a un article fur S. Amphiloque qu'il appelle fon tres reverend fils, en mefine temps qu'il le qualifie Evefque. C'est touchant la terre de Canotales que Saint Gregoire avoit ce femble achetée de luys mais cette affaire fe rompit, & S. Gregoire veut qu'on rende à S. Amphiloque "le contrad de vente qui estoit de ... de side.

meuré parmi fes papiers.

'Voilà ce que contient le teftament du Saint. Il eft figné de luy;
'& enfuire à fa priere, de S. Amphiloque metropolitain d'Icone,
de Saint Oprime metropolitain d'Antioche en Piúdie, ]de Theodofe Evefque d'Ide (dans la Lycaonie, ]de Theodule d'Apamée
(furnommee la Cibote en Piúdie, ] d'Haird' d'Ifaure (en Lycao-v.5.B.sūie
nie.] de Themiltius d'Adrianople [en Piúdie,] & de Cledone 1.07.
Prefite d'Icone.

Ce

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 505
31.
Nora 16.
'Ce testament\*a esté donné au public par diverses personnes, Nazatella p.
tantost en grec, tantost en latin. On pretend qu'il a esté copie attemps. La

arther par Jean Lec'teur & Notaire de Nazianze è fur l'original mesme é passigné de là main de Saint-Gregoire & desautres qui l'ont souscrit, & conservé dans l'eglise [ de Nazianze ] qui portoit le nom du passe. Saint.

#### 

#### ARTICLE LXXXIII.

Saint Gregoirc revient à Nazian e où il se justifie par quelques poemes : Il écrit à Philagre.

SAINT Gregoire quitta enfin Conflantinople après y avoir Concissione de combats pour la verité, après avoir eu la gloire dy retirer les peuples de l'hereife Arienne, & les avoir ramenez à la veritable foy. Il s'en revint en la patrie, c'eft à dire manure à la veritable foy. Il s'en revint en la patrie, c'eft à dire manure d'aprouve, le repos & la dire manure d'aprouve. Le repos & la dire manure d'aprouve. Le repos de la dire manure d'aprouve. Le repos de la dire manure d'aprouve. Le repos de la dire de l'aproporte de la ville de Nazianze, fuivant ce qu'il dir, j'qu'il entatépaté de l'ette d'aproporte d'une terre étrangere en la maifon paternelle, ravi de revoir fon cher peuple, que fon perce avoit fauvé, comme l'arche d'Noé, du deiuge de l'Ariantime.

[Nous ne depeignons point ici quels effoient alors fes fentimens, pujifqui'i l'audroit rannièneire une partie de fes lettres, & principalement de fes poemes, où l'on voit tantolt la joie d'eltre delivré des troubles & des dangers qu'apporte un grand evefché ; tantolt au contraire fa douleur d'eltre feparé d'un peuple qu'il aimoir & dont il effoit aimé, & de le voie entre les mais d'un pafegur fi peu capable; & tantolt fon indignation contre l'injuitice & les trahifons des mavais Prelats.]

Il fe regardoit comme un mort qui est neanmoins plein de eneapsactive, comme un foldat vaince & qui triomphe par si défeite, para-ceque Dieu qu'on ne luy avoir pu oster, & ses veritables amis, luy tenoient lieu & d'evelché & de toute la grandeur humaine. Ainsi djualissionité ou control de la comme de pourroit dire de luy, mais de ne chercher que Dieu dans la solitude.

Nove 51. "Il voulut neamonisécrite" l'hiftoire de fa vie, & particulie pour rement de ce qu'il avoit fait à Conflantinople, aint d'arrette les faux bruits que fes ennemis faifofent courir courte luy, foit pour luy faire encore de nouvelles peines par leurs medifances, Huf. Eed. Ton. IX.

foir pour s'excufer de la maniere fi indigne dont ils l'avoient ratia, e, ne voulant en rejetter la fatte fui luy, comme cela eft ordinaire. Il écrivit cette histoire en vers pour se divertir, & l'adressa, pui seu a ceux de Constantinople ent heretiques que Cathoiques, pui sque, di-il, les muers & les morts n'ont plus d'ennemis. 'Un homme d'esprit pretend qu'il n'y a point de vie certre plus agrablement, p'ab sels anturellement que l'est celle-ci. Batonius croit avec asse de sujet qu'il s'exivit aussition d'après sa demission, adaturat qu'il ne parle point de ce qui luy arressa d'après sa demission, adaturat qu'il ne parle point de ce qui luy ar-

riva depuis.[" Il peut l'avoir fait sur la fin de cette année, ou peu Nova sa

Naz car. 11.p. 30.5 har 11.13. p.31 85. t.1.p., ot. aprés.

Du P.p. 645.

Bar-1\$1.5 \$1

Boll 9 may,p.

Boll.31.may,p.

Nav.de Eps. p.

Il composa encore d'autres poesses pour sa justification, & pour faire voir quels estoient une grande partie des Evesques de ce temps là. La plus confiderable est celle qui est intitulée Sur les Everques, & qui est aussi assurément de luy qu'aucune autre, quoique nous n'en ayons qu'une traduction en prose, l'On croit que le texte grec est à Vienne dans la bibliotheque de l'Empereur, avec beaucoup d'autres poemes de nostre Saint qui n'ont point encore paru. Celui-ci est fait pour décrire la vie non de tous les Prelats, puisqu'il y en avoit plusieurs qu'il estimoit & qu'il reveroit, mais de tous ceux qui estoient coupables des defauts qu'il leur reproche sans les epargner. Il ne particularize pas neanmoins les choses, & ne nomme personne, pour ne pas decouvrir ce qui estoit caché, &qu'on ne puisse l'accuser d'injurier personne, ce qui estoit un vice qu'il haissoit extremement, Son dessein estoit qu'on ne connust ceux dont il décrivoit la mauvaise conduire, que par les plaintes indiscrettes qu'ils feroient de ses invectives.'Il cust voulu ne point éctire ces choses, & garder dans ses paroles la mesme moderation qu'il gardoit dans ses actions, pour recevoir de Dieu la recompense parfaite d'une entiere patience. Mais il crut devoir donner quelques bornes à la prosperité des méchans, & à la licence qu'ils prenoient de tuer & de repandre le sang des ames du peuple de Constantinople, par les bruits qu'ils faisoient courir contre luy.

ep.65.p.813.c.

d \$14.

En arrivant en son paysi se trouva fort mal; ce qui s'empescha d'allet voir und e sea anis nommé Philagre, qu'il louc comme un homme intelligent, & eminent en pieté. Cet ami suyécrivit le premier pour s'exquier aussi sur sincommodites, de ce qu'il ne se pouvoir venir visitet, de suy témoigner qu'il eraignoir qu'il n'eust pas agi avec assez de maturité & de s'agestle d'avoir quitet son Egille, ce qui estout, dissorti, une chosé dangereuse : le Saint

Demontry Lauryli

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 507 307 No 1235. dujrécristé fur cela "fa lettre 65, où il luy rend raison de sa con-

'Ce Philagre qui avoir esté un des plus grands amis de Cesaire 19.4-9.1-1.
frere de nostre Saint, estoir incommodé de divers marx se il 19.4-6.9-3-4.
frende messime qu'il fust aveugle [Nous avons encore plusseus si lit.
lettres que Saint Gregoire luy écrivoir pour l'exhorter à soussirie avec une pazience Chrétieinne, ]'Il Palla voir à Matzazes où il de- 2-3-4-6.4
meuroir, se tuy expliqua à la priere le pseume 72. Il luy promet 19-4-19-8-3-6.
un ouvrage qu'il luy avoit demandés [mais on ne voir pas ce que c'estoir.]

#### 

#### ARTICLE LXXXIV.

Saint Gregoire tasche en vain de faire mettre un Evesque à NaZianZe.

A 1 N T Gregoice ne trouva pas fixoft dans la Cappadoce

De repos apres lequel i flouptosti, 'Σ'il cut de lajoue de re- Naccatasta, e
voir l'Egisté de Nazianze qu'il aimoit toujours, (il eut encore 4444 h
plus de douleur fole la voir dans un érat deplorable. Elle effoit
comme un vaissau qui erre au milieu de la mer fans piloce, 'quoi381' & les Apollinaritles avoient pris ce temps pour le perret fur l'an e
381' & les Apollinaritles avoient pris ce temps pour le perret fur l'an e
refoudre ui à l'ocharger d'um e Egiste coure en defordre, furour
dans la foiblesse de corpsoù il se trouvoir, 'ni aussi à voir ruiner απα-12-14-15
un homme qu'il croyoic capable de resister aux tempestes qui
1 Pagitoient, quoiqu'il cut le stê fait Theforier depuis peu de
temps, (& qu'ains il sust encore laique, ce qui ne convient point
à Eulale qu'il en fit Eves que quelque temps après.]

Mais l'envies opposéa encore à les bons desseins, de ne se Issa e point de le combatre cout mort qu'il elbot, pour nous servir de se appelions. Il trouva de la resistance dans les Prestres, dont en 1942 et un se les untes sy des possesses en le declarerent ouvertement coutre luy, & les autres sy de poposerne en fecret, quoiqu'ils fisten parositre audehors quel que reste de respect. Il semble que les premiers fusificat infectez de cherefie d'Apollinaire, puis qu'il se applique aux Apollinaire, puis qu'il se applique aux Apollinaire, puis l'ereme qu'il applique aux Apollinaire, puis l'ereme qu'il applique aux Apollinaire (no 1947) de l'expense sinvoir les Prestres, d'Indialign pas s'en éconnec, causpeus d'Ausies Evesques missines qui faisoient profession d'amitie avec. Mais les Evesques missines qui faisoient profession d'amitie avec.

508 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an deC.J. de parole; ee qui le toueha au dernier point; & il se plaint pour ce 3x1.

fujet qu'il n'y avoit plus de fidelité parmi les hommes. Il souffrit neanmoins ces indignitez, ne faisant pas semblant de voit ce que tout le monde voyoit, pour ne pas ruiner tout à

e d

P.246.C.

# £.5 P.476.

fait le peu d'union qui restoit entre les membres de l'Eglise, & il ne decouvrit sa douleur qu'à Dieuseul. Il la dechargea un peu dans un poeme qu'il fit fur ce fujet, où apres avoir deplore le desordre que les Apollinatistes causoient à Nazianze, l'il avertit un Evesque qui regardoit ce mal avec mepris, & negligeoit d'y apporter le remede, qu'assurément il ne seroit pas exemt de la maladie qu'il n'avoit pas foin d'eloigner de luy [ Je ne sçay si cela ne regarderoit point Hellade de Cesarée]'dont il se plaint dans une lettre; & autant qu'on en peut juger par ses paroles, c'estoit fur ce qu'il ne vouloit point qu'on mist d'Evesque à Nazianze, [Cet Evesque ne suivoit pas assurément tous les sentimens de Saint Bafile fon predeceffeur, comme nous le verrons encore dans

tes publiques contre luy aux principaux Evesques de l'Orient. On poutroit peutestre dire aussi que l'Evesque dont parle le Saint dans son poeme, est l'Evesque de Tyanes metropole de la seconde Cappadoce où Nazianze estoit alors, & que cet Evesque Conc.t.1.p.916. est Ephere l'nommé dans les signatures du Concile de Constantinople, ou Theodore "à qui on eroit que S. Gregoire écrit fon Nor 1 54. epistre 88, & qui peut avoir succedé à Ephere aussitost aprés le Concile de Constantinople. Si c'est Theodore, il y a tout sujet de

la fuite: & Saint Gregoire de Nysse fut obligé de faire des plain-

croire qu'il estoit bien aise de laisser nostre Saint à Nazianze, dans la croyance que personne ne pouvoit mieux gouverner cette Eglise; & c'estoit peutestre aussi le sentiment du peuple de Nazianze. quoique l'affection de nostre Saint pour la folitude luy fist prendre d'une autre maniere la resistance que ce peuple faisoit à son deffein.]

#### ARTICLE LXXXV.

De Theodore Evefque de Tyanes : Son union avec Saint Gregoire.

[ TO us atttibuons fans crainte à Theodore les sentimens les I V plus dignes d'un homme de bien, & d'un ami de S. Gregoire, parceque l'histoire luy attribue la premiere de ces qualitez, & l'autre paroift affez dans les lettres que le Saint luy écrit : ee qui n'est pas une petite preuve de sa pieté.]

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

'Il elboit apparemment d'Arianze, comme nous avons déja Narentrapa, remarqué. [Ainfi c'elt plutoft à luy ] qu'à celui de Mopfuelle, succionme l'a curl Zeundus º que fe raporte la lettre 210, où le Santin e un le remercie de quelque prefens qu'il luy avoit faits, & loue la 8 Narentap, piete qu'il faitoir paroithe en un age allez peu avancé, & avoit que d'avoir renoncé au mariage.' Il eut part, felon ce que nous ep 51 p 53,5 avons dir, aux perfecutions que Saint Gregoire fouffirit à Conflantinople, [où il pouvoir l'avoir accompagne. Il fut depuis fait Evefque de Tyanes vers la fin de l'an 381, felon ce que nous venons de dire.

Comme Saint Gregoire estoit son ami particulier, l'Iorsqu'il se cp. 90 p.844 a.d. fut retiré à Arianze, ainsi que nous allons voir, il luy écrivit pour le prier d'y venir celebrer une feste de Martyrs qui s'y faitoit tous les ans le 22 du mois Dathuse, (je ne sçay quel mois c'est.) tant pour luy rendre vilite dans sa maladie, que pour conferer ensemble sur des affaires de l'Eglise. Cette lettre aussibien que Conces.p. 476. plusieurs autres, est du nombre de celles que les défenseurs des 478. trois Chapitres pretendoient estre écrites à Theodore de Mopfueste, & que l'on soutint dans le cinquieme Concile, où on la lut toute entiere, s'adresser à Theodore de Tyanes; de quoy nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de douter. Theodore vint à Arianze comme il en avoitesté prié ; ] & S. Gregoire recent sa visite avec Naz ep. 221 p. grande joie. Il voulut la luy rendre, quelque amour qu'il eust pour 909 h la retraite; mais comme sa maladie le retenoit toujours, & que le temps n'estoit pas encore assez beau, (ce pouvoit estre sur la fin de l'hiver en 382,) il luy manda qu'il attendroit encore un peu.

'Theodore le pria auffi de vouloir fe trouver à une affemblée: epa-p-Jace mais il luy récrivit que comme il feroit ravi de le voir, pourvu qu'il fuff feul; auffi il effoit refolu de s'eloignet toujours des affemblées d'Evefques, Jayant vu que la pluspart avoient eu de mauvaifes suires.

1. on Lednce felon le grec. F. la more sa-

SIO SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Quelques \* dames tyrannizées par un homme puissant, en itanssissant porterent leurs plaintes en justice. Il y avoit danger que la verité ne succombast; & divers Evesques écrivirent à Theodore pour le prier d'appuyer leur cause par son credit & ses sollicitations. S. Gregoire fit la mesme chose; & sur ce qu'on luy cust pu dire qu'il se méloit d'une affaire qui ne le regardoit point, ces femmes n'estant pas de sa jurisdiction, l'il répond que J. C. n'estoit point divise, ni tout ce qui luy appartenoit; & que si l'on viole la justice en cette rencontre, il fera obligé malgré son infirmité d'en

Conc.t.s.p. 476. entreprendre hautement la protection. Cette lettre est citée dans Naz.ep 119.p. 903.

ep. 59 p. 544.

le cinquieme Concile. 'Theodore luy envoya une fois un nommé George de Paspase, qui avoit promis une chose avec serment, mais qui pretendoit n'estre pas obligé à tenir sa promesse, parcequ'elle n'estoit pas écrite sur du parchemin, ni conceue avec des imprecations ; & qu'il pretendoit l'avoir faite par contrainte. S. Gregoire fit voir à George qu'il avoit tort, & qu'il devoit demander patdon à Dieu & à son Evesque, auquel il le renvoya pour fortifier les fentimens de componction qu'il avoit tasché de luy inspirer, le traiter autant de temps qu'il jugeroit à propos par la regie de la penitence, & aprés cela luy faire mifericorde, & abreger le Conc.t.p 477. temps à proportion de sa componction. Euphrante Archevesque de Tyanes, remarque dans le V. Concile où cette lettre fut lue en partie, que Pafe, (car il lit ainfi,) estoit un monastere à quarre

ou cinq lieues de Tyanes, dont ce George estou Superieur. [Neanmoins la qualité d'Abbé s'accorde difficilement avec la

a.b 4: 8.b.c.

Pall.dial.c. p.

maniere dont S. Gregoire parle de George.] 'Lorfqu'on voulur chaffer S. Chryfoltome en 4030u 404, on manda entre autres à Constantinople Theodore de Tyanes. Cet Evefque ayant vu les manyais desseins que l'on avoit, se retira en fon Eglife, laiffant là & la Cour & toutes les entreprises criminelles de Theophile d'Alexandrie. Il se contenta d'environner sa province du mur de la pieté, & demeura jusques à la fin dans la communion de Rome. Pallade dit que c'estoit un Prelat qui avoit "beaucoup de fagesse & d'autorité. Il loue la compassion que les Evefques de la seconde Cappadoce, & principalement gravita il Theodore de Tyanes qui estoit un honime tres doux, avoient fait paroistre pour ceux qui estoient bannis à cause de Saint Chrysoftome.

L'an de J.C.

Chrv ep 111,p. 747.

[C'est sans doute cet] Evesque à qui ce Saint mesine écrit[en l'an 405, pour le remercier de ce qu'il avoit dit & fait pour

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 511 381. foutenir son innocence. Il loue la charité pure, ardente, sincere & fans deguisement qu'il luy avoit témoignée & depuis longtemps, & depuis peu.

### 

ARTICLE LXXXVI.

Saint Gregoire se retire à Arianze, écrit à Neclaire, & à ses amis de Constantinople.

L'AN DE JESUS CHRIST 382.

[ CAINT Gregoire cstoit sans doute à Nazianze durant qu'il Traschoit, comme nous venons de voir, d'y mettre un Evesque, l'Mais la maladie que le foin des affaires augmentoit encore, Nazen 88 p. le rendant tout à fait inutile à cette Eglise, l'obligea bientost de 843.64 la quitter, apparemment des l'année 381, & de prendre quelque cor. 6-9-74.c. peu de temps pour rétablir sa santé. Ce fut sans doute pour ce fujet l'qu'il se terira à la terre d'Arianze qu'il avoit heritée de ep. 0.7 844.4. fon pere, comme le Prestre Gregoire dit qu'il fit au retour de a vit p.31.c. Constantinople, Il établie un excellent homme pour gouverner eat. 6.P.74.c. l'Eglife de Nazianze dutant son absence. [C'estoit peutestre le Prestre Cledone dont nous parlerons dans la suite.

On peut juger que le Saint demeura dans sa rettaite jusqu'à Pasque de l'an 382 au moins, puisqu'il passa tout le Caresme precedent sans parler, ce qui estoit plus aise à la campagne que dans une ville où il tenoit lieu d'Evefque. l'Il est certain neanmoins a. qu'on l'y laissa peu, & qu'il fut bientost obligé de revenir prendre le gouvernement de l'Église de Nazianze, qu'il garda au moins jufqu'à la fin de l'année 182, & jufqu'à l'election d'Eulale, | qu'il fit Hiervill.euz. enfin ordonnet Evefque de Nazianze; enfuite de quoy il se retira [encore] à la campagne, où il vécut folitaite tout le reste de ses jours, qu'il vit finir heureusement l'an 389. [ Voilà en abregé ce qui nous reste à dire de luy, où nous trouverons fort peu de chose que nous puissions distinguer par les années.]

Une des premieres actions qu'il fit à son retour en Cappadoce, Naz vit.p. 13. fut d'allet à Cesarée rendre les derniers devoirs à son chet Basile. par le celebre eloge de ce Saint qu'il y ptononça en presence de or.10p.372.5.c. tout le Clergé & de tout le peuple de cette Eglise. Il le fit, dis-je, fort peu aprés son retour, J'puisqu'il s'excuse soulement de ne p317 e.d.

empesché par le voyage de Constantinople.

l'avoir pas fait auffitost après la mort de ce Saint, en ayant esté [Ce fut apparemment dans sa premiere retraite à Arianze en 512 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andej C. 381 ou 382, J'qu'il écrivit à Nectaire la lettre 51, où il luy parle de 382.

38 su 38 s.] qu'il écrivit à Neckare la lettre 31, sû il luy parle de la foltude, & li dit qu'il en troit dêja cet avantage de le porter beaucoup mieux. 'Il luy recommande enfuite un nomme Pancace, afin, die-il, de donner certe preuve de la confiance que nous avons l'un pour l'aurre, & den 'avoir rien qui charge noftre ceur lorfque nous nous prefentons devant Dieu.

[Nectaire qui eftoit un efprit doux & civil, receut fort bien epast p. 21].

cette civilité, J'Car noftre Saint se loue fort de l'estime & de l'assection qu'il luy témoignoit. Il dit qu'il estoit roujours prest à epast p. 21]. l'obliger, & que comme un bon sils il honorbit & consoloit la

cg.51 p.812.2.

viellesse de son pere.

Cp. 117, Pa 35, ab.

CC fut peutettre dans le mesme temps, ] qu'il écrivit aux officiers de la ville (de'Nazianze, comme nous croyons, ] une severe reprinende, suc ce qu'ils vouloient mettre à la raille un excellent Diacre nommé î hooteene, trutalier d'une chapelle de Marsens de la comme de la comme de la contra différent ] d'un neophyte de messere nom, à quit e saint écrit une fort belle lettre pour l'emprésse.

de pourfuivre criminellement une injure qu'on luy avoit faite, & où le Saint avoit elté mélé. [On peut raporter au mefine temps, ou à celui qu'il pass la Nazianze aussiost aprés son retour, quelques lettres à ses anis, où il témoigne ses sentimens sur la cossion qu'il avoit faite de 14-44. Pevesché de Constantinople, l'De ce nombre est celle à Pro-

episp pu-pus. Prevefiché de Constantinople, l'De ce nombre est celle à Procope, à qui il mande qu'il et bien pour une perfonne abandonnée, & mal pour un homme dont Dieu prend foin[d'une maniere fensible aux hommes :] parceque fa maladie ne le quittoir
point encore, & que ceux qui faisoient profession d'estre se amis
ne cessionen point de luy faire tout le mal qu'ils pouvoient, sen
ne voulant point le decharger du sin de l'Eglise de Nazianze.]

9339-334-4. Il dit à Sophonen que dans le repose de la terraite il sent un grand

deplaifir d'estre privé de sa compagnie.

[Ce qu'il mande à Amazone l'un de fes amis qu'il avoit bailfez ep-3-p-4-5-c à Conflantinople, merite bine d'étre cit transferi, l'Siquelqu'un de nos amis communs, dont je croy le nombre affez grand, vous demande où eff Gregoire & ce qu'il fait, dites luy qu'il elt dans une paix & une tranquillité parfaire, qu'il mene une vie vrai-ment de philosophe, & qu'il ne fe mer non plus en peine de ceux « qui l'ont maleraire, que de ceux qu'on ne fajar pas eftre au mon-

qui l'ont maltraite, que de ceux qu'on ne teat pas ettre au mon-» de ; tant il est fort de ce cosse à : Mais si l'on s'informe comment « il supporte la privation de ses amis, ne répondez pas de messine » qu'il fait le philosophe : dites plutost qu'il est out à fait abatu & »

mortifié »

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

mortifié. Les uns ont un foible, & les autres un autre : pour moy
 j'avone que j'ay celui d'estre fort sensible du costé de l'amirié &
 de mes amis.

" (Que j' ay, dit-il ailleurs, trouvé d'avantages dans la jalousie de ep.10,242.c;
"mes ennemis, & dans le succés de leuts efforts contre moy ! Ils
"m'ont delivré du seu de Sodome en me retirant des sonctions"

" de l'episcopat. Mais pour vous, comment tout va t-il du costé de " Dieu? car pour toutes les aurres choses, laissons-les aller comme

e elles pourront. Encore un peu, & je verrai ceux qui mont si maltraite à ce jour auquel toutes nos actions seront examinées par le

" feu. Je vous falue, vous & nos amis communs. Souvenez vous que " j'ay esté lapidé."

"Il écrit à Hypace, qu'il a cedé à l'envie, & s'elt retiré en luy estus-1300. messime, abandonnant à d'autres le gouvernement de l'Église, & un magnisque theatre, terme dont il croyoit pouvoit uler, puisqu'on y traitoit comme en se jouant les choses les plus serieuses & les plus graves.

#### 

## ARTICLE LXXXVII.

Lettres du Saint à Sigance & à Timothie.

N Ous mettons durant l'hiver de cette année les lettres à Nileplus P. Gigance 'ou Sigance anacorete.' Le Saint luy écrivit la \*\*1a première lors qu'ul et ut appris le delfien qu'avoit Sigance d'année les ledfeins qu'avoit Sigance d'en étail le vie eremitique. Il paroit qu'il y avoit en quelque forte elle contraint par la perfecution des méchans à & S. Gregoire se rejoiut de ce que ceux qui ne pouvoient faire volontairement aucun bien aux autres, leur en procuroient au moins malgré eux.

'Sigance répondit au Saint en faifant de grands eloges de la ver- en 1949 100 et a. C. Lu, & le priant de le vouloir venir voir en une certaine fefte interesse cequi farisité davantage Saint Gregoire, ¿ celt qu'il y faifoit une declaration tres claire & tres Catholique de la foy fur la Trinité.

"Le Saint pour luy en témosigner fa joie, dit qu'il a cette foy e &

plus fouvent dans la bouche que l'air qu'il respire; que c'est son uniqué thresor, & le seul qu'on ne luy puisse ofter comme on « avoit fait tout le reste. Quelque assistion, luy div-il, que J'aie « endurée & que j'endure encore par la guerre que me sont les méchans, j'envisage uniquement la grace que j'a vreccué d'estre « le predicateur de la veriré dans un temps où elle est abandonnée

t. Il est nommé Gigance dans l'existre 138, & Sigance dans le poeme 106.

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

Trr

514 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andejo.
& rejertée avec mepris dans le defert, dans un lieu inacceffible a l'ânde fanseau, felon les termes de l'Ecriture. Ce feroi peu de vous «
dire que je ne reflens aucune peine ni aucun chagrin : je fuis tout «
penetré d'une extreme joie pour un honneur fi grand & si clevé a
udeffus de moy. Ausli je vousdeclare que ; je ne regarde comme «
une amitié & une union stable & foilde, que celle que jay avec «
les perfonnes qu'ion dans la mefine disposition »

p.913.1.

"Il n'ofe pas neamnoins luy promettre d'aller à la fefte, craignant que la maladie & l'hiver ne l'en empechafilent: mais i témoigne que s'il manque cette occasion, il fera ravi d'en trouver une autre. [Cel arriva de la forte.] Car i il alla voir en effec cet anacorete, mais dans un tempsoù il n'elloir point chez luy. Ainfi trouvant, comme il dit, la fortaine fans eau, il s'en retourna tout trifte, & encore plus alteré de le voir, comme il le luy manda en neuf vers.

16. P.1. t.ep. 181.

'Saint Hidore de Pelufe parle d'un Gigance de Cappadoce: mais iten parle comme d'un tres méchant homme, [ce qui nous fufit pour croire que ce n'efl pascelui qui a eflé aimé de S. Gregoire, quoique les méchans puissent paroistre bons durant quelque temps, & que les bons puissent devenir méchans.

Naz ep.187.p. 887.b.

Durant que Saint Gregoire estoit à Constantinople, J'il avoit connu un nommé Timothée qui avoit beaucoup de science, beaucoup de pieré, beaucoup de douceur & de modestie dans les mœurs, mais qui tenoit tous ces threfors fort secrets & fort cachez. Ayagt donc trouvé cette lampe cachée fous le boifleau, illa mit fur le chandelier, & la fit voir à tout le monde, selevant apparemment Timothée au sacetdoce. Lotsqu'il fut parti de Constantinople, Timothée qui y estoit demeuré 'ne l'oublia pas, & luy écrivit une lettre pleine d'eloges. Le Saint luy répondit fort obligeamment qu'il recevoit ces eloges comme une exhortation à estre ce qu'on croyoit qu'il estoit. Il l'exhorte ensuite à . défendre la foy de tout son pouvoir avec generosité & avec douceut comme il l'avoit pratiqué luy mesme.' Il luy demande fes prieres, parcequ'il estoit fort malade, & l'assure qu'il ne songe qu'à s'entretenit avec Dieu dans le repos, à se recueillir en soy mesme. & às'occuper à la priere.

ep.189.p.888.

b.c d

Il arriva depuis à Timothée quelque affliction qu'il ne supporta pas avec allez de courage; ce que le Saint ayant appris, il luy en fit une petite reprimende, l'exhottant à témoigner sa pieté en cette rencontre, à serecueillir en luy messme, & à chercher sa confoation dans la lechure des livres saints. Timothée

ep.190.p.389.

Congleting Gongle

L'unel.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 15

profita de cette remontrance, & euthonte de son peu de generossée, comme il le témoigna par la réponse qu'il fit au Saint :
mais comme il y disoit aussi qu'il est plus aise d'encourager un
athlete que de combarte son mems. le Saint en luy récrivant le
raille en ami sur ettre parole qui ne luy estoit pas trop bien
adresse.

# A'RTICLE LXXXVIII.

Saint Gregoire écrit à Cledone contre les Apollinaristes qui avoiens sait un schisme à Nazianze.

E fur "durant sa retraite à Arianze, que le Saint écrivit les Nazvite 33 b. deux celebres lettres à Cledone, comme le Prestre Gregoire l'a reconnu. Ce Cledone est assez probablement celui mesme] que nostre Saint mettoit en l'an 373, pour le premier des ear. 48.p.107.de folitaires du diocese de Nazianze, qui ayant beaucoup patu dans la Cour du Prince, s'estoit rendu encore plus considerable dans l'Eglise, en consacrant tous ses biens à J.C. en la personne des pauvres, après s'estre confacté luy mesme à son service, sans se reserver quoy que ce fust, & qui eclatoit entre les Fideles comme un diamant entre les pierres. Le testament de nostre Saint, fait, test p.914 comme nous avons dit, le dernier jour de may de l'an 381, est tigné par Cledone Preftre d'Icone : [ & il n'est pas improbable que Saint Amphiloque estant fait Evesque d'Icone en l'an 174, ait emmené avec luy de Cappadoce cet illustre solitaire, & puis l'ait renduà S. Gregoire son pere spirituel & son intime ami, lorsqu'il en eut affaire pour gouverner l'Eglise de Nazianze.

Ce qui eficertain, cest que J'celui à qui Saint Gregoire écrit, sont 1973 e le loit un Prestive l'insigne par la pieté à par si for, qui avoir auto- 1973 betiet d'enseigner & de reprendre dans l'Egiste de Nazianze, qui 1974 e estoit chargé de répondre des max qui y arrivoient, & à qui de beaucoup de personnes s'adressoient pout s'instruire de la vraie foy. Anis nous avons sujer de croire qu'il est J'et ade excellent europar lequel le Saint dit qu'il condussoir sobre si, se emperfechoir qu'elles ne sustent de qu'il condusior se sobreis, se emperfechoir qu'elles ne sustent availler à réabilit s'a fancé, a prés les penies de corps & d'el-prit qu'il avoit sous frais en consideration de la sous de corps de Certavailler à réabilit s'a fancé, a prés les penies de corps & d'el-prit qu'il avoit sous frais constant pole, l'ain si le stoit comme son grand Vicaire à Nazianze. Cela revient presque au sentiment d'Elie de Certe, Jqui dit que Cledone estoit Curé de quelque na payable.

lieu dependant de Saint Gregoite.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

[Les deux lettres que nostre Saint luy écrivit, sont contre les Apollinaristes. Nous avons déja dit que le Saint avoit trouvé l'E-

glife de Nazianae infedée de leur venin.]
'Quoiqu'il connust tour à fait l'impieté

\*\*\*77.4-314-b\*\*\* Quoiqu'il connuît tour à fait l'impiece de leur doctrine, neanmois comme il favoir auffi que leur fureur alloit aux derniers excés, il crut devoir ufer de patience envers eux, dans l'elperance 

\*\*\*77.4-31-b\*\*\* fet frere & non comme der étrangers & des ennemis. Mais fa 
douceur au lieu de leur infpirer quelquer etenir e, les rendit pires 

\*\*\*71.7-31-b\*\*\* nuitie plus l'Egifie qu'elle ne leur fervir. Il 
en prirent mefine pretexte de dire qu'il eftoit dans leurs fentimens [fur l'Incaration s] & pour tromper plus fecilement les 
finples, ils ajoutoient par un nouveau menfonge, que le Concile 
d'Occident qui les avoit condannez, les avoit depuis receus;

quoiqu'ils ne puffent montrer ni la lettre du Concile qui portoit

leur reception, ni aucune lettre de communion qu'ils en eussent

tirée, comme c'élioit la coutume.

1737.78 h.

Le fruit de ces menfonges fut que fans rien dire à S. Gregoire, quoique fa perfonne fult û confiderable, & fa foy fiautorifee dans l'Egilie, ils entreprirent de divifer & de piller fon troupeau par route d'un conventicule d'impiecé qu'ils gleverent; se plaignant que le Saint, ou les Catholiques en genéral, ne duvoient pas la veritable foe se son de les confiderables de l'est d

heretiques.

"Saint Gregoiren avoir pas befoin de fe justifier für des accusacions sin mal fondess' mais ne croyant pas en conscience pouvoir
toletere un mal aussi grand que le schisme & l'hereste, il ectivit à
Cledone une grande lettre, qui contient d'abord divers anathemes contre les erreurs, dont les Apollinarisles pouvoient accuser
la foy Catholique, & refure enssite tout ce que les heretiques
1-14-14.

Profish

par la guoient pour la défense de leur dogme; las nuy cel deone cust
de quoy leur fermer la bouche & les obliger de se tarre. Il finit
par la processarion qu'il fait à tour son Egsis, que si quelqu'un
quitte sa communion pour se joindre à ces schismatiques par
quelque rassion qu'il e fait è, une endar aconte au dernier jour.

7944b "Il promet de réfuter plus amplement les Apollinariftes : ce que nous ne voyons pas neamonis qu'il air fait, n'ayant de luy contre p.741be. Apollinaire que quelques poemes affez courts'. Mais comme cet heretique attitoit beaucoup de monde par les charmes de fes vers, il promet que s'il ne tient qu'à cela, il ne luy cedera point. [Et en efter nous vertors qu'il s'occupa beaucoup à la poofte dans de

retraite.

L'andc1.C.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

La seconde lettre à Cledone est vraisemblablement écrite dans les mesmes circonstances que la premiere; sur ce que beau- ep. 52.7-745.4. coup de personnes estoient venues trouver ce Prestre, & luy demander que le Saint donnast quelque assurance de sa foy 3 ce qui avoit obligé Cledone de luy écrire, pour le prier de luy envoyer quelque declaration abregée de ses sentimens; dautant que les p.749 ab. Apollinaristes l'accusoient de diviser J. C, & de luy donnet deux natures sepatées & opposées l'une à l'autre.

'Elie de Crete semble vouloir que les Catholiques eussent de- n p.1303.b. mandé cet éclaircissement pour avoir une regle assurée de la foy de l'Eglise. Neanmoins les territes de S. Gregoite marquent visiblement que c'estoit de sa foy mesme dont on vouloit estre éclairei. Ce qui nous donne sujet d'admirer son humilité. Car il répond à cette demande avec une douceur & une simplicité d'enfant, sans rémoignet qu'il trouve mauvais qu'on semblait douter de sa foy, après les témoignages si authentiques qu'il en avoit rendus. Il ne pouvoit mieux montrer qu'il estoit un veritable disciple de celui qui nous oblige de rendre raison à tous ceux qui nous la demandent, & qui n'agit jamais mieux en chef de l'Eglise que quand il se justifia publiquement devant les Fideles sur le battesme de Corneille.]

Saint Gregoire prie donc Cledone de protester à tout le monde, or 52 p.745.746. qu'il s'attache inviolablement à la foy de Nicée, en y ajoutant sculement ce qui concerne la divinité du Saint Esprit : & pour ce qui regarde l'Incarnation, qu'il adore un seul & unique J. C. Fils du Pere & Fils de Marie, & qu'il n'en fait point deux Fils, comme on le disoit. Il s'étend ensuite davantage contre les p.746-719. Apollinaristes, & se justifie sur ce qu'il avoit autrefois approuvé p 746 6748 2. la confession de Vital, aussibien que le Pape Damase, faute d'en connoiftre l'artifice.

· [Il est étrange qu'on ait accusé de ne vouloir point de paix , un homme qui venoit de quitter l'evesché de Constantinople pour procurer la paix de l'Église: ] & neanmoins il est obligé de se P7+364 justifier sur ce point. Il proteste donc qu'il ne desire rien rant que la paix ; mais que les actions & les entreprises des hereriques fermoient toutes les voies d'accord. Les Saints aiment en effet la paix, mais non jusqu'à l'acheter par l'affervissement de la verité.

Ces deux lettres à Cledone ont esté tres utiles à Eglise, dautant que le Saint estant obligé d'y combarre d'une part les dozmes d'Apollinaire, & de l'autre les erreurs contraires dont on le vouloit rendre coupable, il a ruiné par avance & l'herefie 118 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ande J.C. d'Eutyche qui estoit une suite de l'Apollinarisme, & celle des 351.

Nestoriens qui luy estoit opposee. C'est pourquoi l'le Concile d'Ephese cite contre les derniers un grand passage de la premiere epitire, tiré, dit le texte, de Gregoire le grand tressaint Evesque de Nazianze. Theodoret l'allegue souvent dans ses dialogues contre les Eutychiens, sous le titre de premiere exposition à Cle-

t.4.p.816.c 330. 6 B b. P c. 4-1. p. 438b Fulg.ex.P. \$ 4 P.178. Conc t.f.p. 696.0. d Loon, in N.& E.p. 972-b. e Phor.c.119.p. . 808.4 109 m.

done. Le Concile de Calcedoine adopte la lettre à Gledone. Il cite un passage de la premiere. Dean Maxence, & Pierre Diacre dans falettre aux Africains, en rapottent un anatheme; & Justinien un autre dans son edit sur les trois Chapitres. Leonce de Byzance en cite aussi diverspassages, Saint Ephtem d'Antioche allegue par deux fois l'autorité de la seconde. C'est peutestre ce qui les a fait juger affez confiderables pour tenir rang parmi fes oraifons plutost que parmi ses lettres. Elles ont fait meriter au Saint les in ures de Polemon l'un des plus infolens chefs des Apollinaristes, ]'à qui il a plu d'appeller la doctrine des deux natures le C130 p.849.f. dogme des Gregoires, & la nouvelle imagination des Cappadociens.

#### ARTICLE LXXXIX.

Les Apollinaristes mettent un Evesque à Nazianze : Saint Gregoire s'en

Naz.ep.\$8.p. \$43.d.

plaint au Metropolitain & au Gouverneur. CALNT Gragoire ne se contenta pas d'écrite à Cledone Contre les Apollinaristes: "mais il envoya exprés les Prestres Eulale Corevesque, & Celeuse, à Theodore de Tyanes, pour l'avertir de la nouvelle entreprise de ces heretiques, & des menaces qu'ils faisoient de la pousser encore plus loin. Il luy en écrivit comme à celui qui estoit le chef de la ptovince, & qui avoit le pouvoit de secoutir l'Eglise de Nazianze : ce qui montre bien que cette lettre ne s'adresse point à Theodore de Mopsuestes en Cilicie, comme Facundus l'a pretendu; cet Evesque n'estant pas seulement de Cappadoce, bien loin d'en pouvoir estre appellé l'unique chef, comme on le remarque dans le V. Concile, où cette

Fac.1.7.6.7.9. fConc.t.s.p. 477.478.

lettre fut luc. Naz ep.88.p. Le Saint appelle l'Eglise de Nazianze l'Eglise de ce Prelat, \*comme il l'invite une autre fois à venir à son Arianze : [& c'est ce qui nous a porté à croire que Theodore estoit vraisemblablement

843.C. g p.344.c.d. d.843.c.

natif ou originaire de ces quartiers là.] Saint Gregoire luy proteste devant Dieu, qu'on répondra de

L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 519

laiffer cette Eglife fans pafteur; que pour luy la maladie l'a biéntolt contraint de la quitter, le reduifant à tous momens en danger de perfet a vie; ce qui le rendoit incapable de laffervi; fur. 4. tout dans le befoin qu'elle avoit alors d'eftre puiffamment fecourue: Que fi on neglige de la pourvoir, il fera favoir à tout le 1844... monde par une proceitation publique, qu'elle a befoin d'un Evef.

[Nous ne fautions pas bien dire si cette lettre fut écrite à l'oc-

que, & qu'il ne peut pas la gouverner.

ajouterent sans doute fort peu aprés, de se donner un Evesque : ] ce qu'ils firent fous Olympe, qui fut fait Gouverneur de la fe- 9.77. p. 831.c. conde Cappadoce en 382, comme on le juge affez probablement 4 ep. 76. p. 830.c. de la lettre 76º de noître Saint. Ces heretiques prenant donc oc- ep.77. p. 831.b.c. casion de la foiblesse extreme où estoit S. Gregoire, qui s'estoit mesme trouvé obligé de s'eloigner pour aller chercher quelque foulagement aux caux chaudes de Xanxaride, où il y avoir "un ep.178.p.381.a. monastere; & rrouvant quelques Evesques deposez par tout le ep. 77. p. 831.6. Concile d'Orient & d'Occident, qui passoient par ces quarriers "là, ou les ayant fait venir exprés, ils leur firent donner le nom " d'Evefque à un miferable de leur faction, fans se soucier ni des edits de l'Empereur, qui défendoient d'ordonner Evefques ceux Cod. Th. 16. L. qui n'estoient pas dans la communion Catholique, nides ordres 13.9.9. qu'avoit donnez Olympe pour cela. [Nous ne connoifions guere 811c. d'autres Evelques Apollinaristes, qu'Apollinaire mesme, Vital d'Antioche, Timothée, & peuteftre Magnus de Constantinople.]

'Saint Gregoire eftoir aux caux, comme nous avons dit, Jorque becela arriva; à ainfine pouvant luy mefine aller trouver Olympe, il luy écrivir une lettre forte, par la quellei I le fupplie de punir certe entreprife quine devoir pas eftre moins infupportable à l'Empereur qu'à l'Eglife, quoiqu'il falluft la punir moins qu'elle ne meritoir dyoulant ce femble dire qu'elle ne feroir jamais affez punie,

Voilà tout ce que nous trouvons des combars de Saint Gregoire contreles Apollmarifes, que nous nous croyons obliges de metre en 182, au moins pour ce dernier article, durant qu'il chôt retire là campagne, partic à Arianze, & partic à Xanza-eldo: Rous vertons neammoins encore dans la fuite une lettre elebre qu'il échvit à Nectaire en 385, comme nous croyons, tam contre les Apollinaritles que contre divers autres hereriques.]

# L'an de J.C.

# 520 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

#### ARTICLE XC.

Saint Gregoire passe tout le Caresme sans parler : Mais il écrit à quelques personnes.

Ny(pipays).

[N O us mentons en la mefine année 38., le filence que le Saint garda tour le Carefine.] qui effont de pres de deux se delinharatt mois dans la Cappeadoce, c'el fi altre de fept femanies, fqui comprenoient depuis le 27 fevrige, jusques au 17 avril auquel Pasque est marque l'an 18.

Naz.czz.55.p. 130.d. 1.118 b. 'Ce fur donc durant ce temps que S. Gregoire yoyant que la maladie & I. avieilleffe le rendoren incapable des mortifications qu'il avoit accoutumé de pratiquet, en trouva une toute 
nouvelle.'Car voulant vainone fa chair, & offrit un facrifice 
myllique aux fouffrances d'un Dieu homme, pour mourir à la 
vic humaine & charnelle, il fetencherna feul durant les quarante 
jours definez par la loy de J. C. à purifier nos corps par le remede 
de l'abtinence; afin que la folitude luy feyvilt à calmer fon efpirir, 
dé remérmer entiercement en luy mefine, & à fe couvir des renebres de fes douleurs, c'eft à dire à fentir le poids & l'amertume 
de fesspechez.

'Mais suivant l'avis & la doctrine des personnes saintes &

éclairées, il ajoura le filence à la foitrude, 'eflant demeuté tout cetemps fans direu nfeul mou.' Il fit un poeme fur ce fujer, qu'il adreffice cémble à quelque ami ,'où il apporte les raifons de fa conduite. La première, ef fu que le-meilleur moyen d'arrefter la volubilité de la langue, dont il fait une fort agreable deféription. & de luv apprendre2 ne rien dire de ma J. eç qui eff futtout ne-ceffiaire à un homme clevé au facerdoce, c'eft de la retenir quelquetemps dans le filence; & qu'il en faut ufer de la mefine maniere à l'egard de toutes les chofes où nous excedons, nous en privaut quelquefois entirement, pour nous apprendre à demeuter dans une jufte mediocrité.' Il dit qu'un grand avantage du filence, eft qu'il modere la colere & nous fair futmorter plus facilement, pour vu que l'on foit affilé de J. C, fans la conduire duquel & le filence & la continence font intuiles, puifque ce n'eft

din.

p.118.119.

P.130-3.

qu'arrester un tortent qui coule ensuite avec plus de force.

La seconde raison qu'il allegue de son silence, c'est que bien
qu'il ne se fust jamais servi pour nuire à personne de l'avantage
qu'il ayoit à parler, neanmoins son eloquence avoit suscite contre

luy

L'an de J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 121

luy l'envie messine de fest amis ; de sorte qu'il voulue la fatisfaire en quelque maniere par un filence de quelques semaines.'Il en ajoute autrepart une troisieme, savoir que n'ayant pu empescher epuipant les hommes par ses discours de parle plus qu'il ne falloit, il el teur avoir voulu apprendre par l'exemple de son filence.'Il semble avoir voulu apprendre par l'exemple de son filence.'Il semble qu'un el meritorione pas, comme Maxime.

fermées que la bouche.

'Le flience qu'il voulut garder tout ce Carefine ne l'empefcha partagne, pas d'écrire quelques lettres, comme la 128 & la 21100 au moins partier la demiere ; car l'autre pout eltre circite un peu devant. L'une & l'autre s'adreffe à Pallade, qui eltoit apparemment un des principaux officiers de la Cour de Conflatniopple, 'ol nous Cod.Th.1.6.9. trouvous en effet un Pallade Intendant des largeffes en 381, & 1976.1. Maiftre des offices la mefine année & les fuivantes: & on croit que c'eft luy à qui Saint Gregoire écrit les deux lettres dont nous parlons, aufilbien que quelques autres. Il luy écrit ces deux. cie en Naz. \$\text{parta\_{3.31}}\$ parteur d'Lupheme fon parent qui alloit à Conflantinople.

Son filence ne l'empefcha point non plus d'allet vifice les 1999-19-76. ferres qui denueroient à Lamis avec Eulale [Prefire & depuis fon fucceffeur,] qui de fon costé passioner ceraire de ans la re- 19-10-19-16. traire & dans un peine tres rigoureux, comme on le voit par un billet que le Saine luy écrit d'urant ec Carefme, comme nous croyons. S. Gregoire parut donc en ce lieu, comme en peineure, 19-14-74. parcequ'il ny dis pas un most mais Eulale fue l'interprete de fes

penfees, qu'il expliqua neanmoins en fort peu de mots.

'Ce fut austi durant ce Caresme qu'il composa les poemes que cara 43 p. 11942.

nous avons contre les juremens & fur la colere.

[Nous y raportons encore les lettres à Celeufe] fon ami qui 19.74.9-319-1
reltoit sepun voitjemecemps là.] Le Sainte le receut fain luy de l'endite, extendient au temps [du Carefine] où on eftots alors, qu'il faitoit for maid de ne pas jeuner, & qu'il n'avoit garde d'observer les loix des hommes, puisqu'il meprifoit celles de Dieu-III l'exhorte de ne point donner de specales es 20.00 peut infames, depenur de se diffamer ly mefine; s'e que l'on peut

Hift. Eccl. Tom. 1X.

b|137.c|a.p.1504

522 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andel.C.

raporter aux spectacles publies que les magistrars donnoient; ('car Celeufe eltoit juge, )ou à quelque occasion parriculiere, si l'on veur joindre eet article au precedent, où le Saint l'avertir de purger son tribunal, depeur de paroistre méchant, s'il ne l'estoit pas. [Si on en fait deux articles, on peut raporter eette purete à eftre exemt d'avarice ou d'injustiee.] Il finit par ees mots: Sachez, juge, que vous avez un juge, & vous ferez moins de fautes. «

cp.75.p \$30.b.

cp.1 p.767.768.

[Celeule ne fur pas apparemment satisfait de cette lettre plus episcopale que civile, /& voulut blafmer le filence du Saint; ce qui l'obligea de luy écrire : Ne eondannez point mon filence, " puisque je ne condanne point vos paroles. Que si vous me condannez, prenez garde que je ne commence à parler pour parler " contre vous : ear il fe pourroit trouver que vous feriez mieux de " vous taire que de parler.'Il luy éerivit encore sur ce sujet une " lettre plus longue que la precedente, mais qui n'est pas moins libre & moins force.

[Il ne traire pas ce juge avec le respect qu'il a accourumé de rémoigner aux Gouverneurs qu'il ne qualifie pas mesine du nom de juges, ce qui peut faire croire que c'estoit seulement le juge & le chef de la police de Nazianze : & en effet la lettre à Olympe fur les Apollinaristes, nous permet difficilement de dire que la province air eu cette année d'autre Gouverneur qu'Olympe mefine.]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XCI.

Saint Gregoire écrit à Eulale, à Hellade, à Theodore de Tyanes: S'excuse d'aller a un Concile où Theodose le pressoit de se trouver.

Naz car.56.p. 131,132,

▼ E jour de Pasque delia enfin la langue de nostre Saint, & luy permir d'ouvrir la bouche pour benir J.C. ressuscité, auquel il composa une hymne, où il luy demande la grace de pouvoir & se taire & parler selon les regles de la sagesse.'Il écrivit à Eulale qu'il estoit en état de parlet, qu'il souhaitoit de le voir, & d'aller visiter les freres de Lamis pour les entretenir, parcequ'aprés avoir donné à Dieu ses premieres paroles, il estoit bieu aise de donner les aurres à ceux qui craignoient le Seigneur. 411 dep.130.p.995.c. écrivit aussi à Pallade, qu'ayant fait mourir sa langue avee J. C. durant le jeune, il l'avoit fait revivre avee luy; & comme il luy avoit sacrifié son esprit par le silence, il vouloit luy sacrifier une

ep.101.p.\$48.a. # cp.100.p.\$48. 6cp.99 p.847.d. ccp.100.p.848.

parole route purifiée.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 123 381.

'Ce fut apparemment à cette feste de Pasque, qu'il receut de ep.54 p.113-114; l'Evesque Hellade une lettre & quelques presens, comme on avoit alors accoutume d'envoyer aux grandes festes. Il répondit à la civilité de ce Prelat par une lettre, où il luy souhaite une longue vie, quoiqu'il fouhaite pour luy mesme une promre mort. Il ajoute que si ce Prelat veut luy donner quelque satisfaction dans

Nor = 56 fa vieillesse, il n'a qu'à donnet un Evesque à son Eglise; ["d'où l'on peut juger que c'estoit quelque Evesque de la seconde Cappadoce.

> On peut, si l'on veut, raporter à la mesme seste de Passuc la lettre 87, | qui nous apprend que Theodore de Tyanes avoit écrit es \$7. p. \$43. a.b. au Saint une lettre sur la feste quelques jours avant qu'elle artivast. Le Saint l'en remercie, & luy envoie la Philocalie d'Origene, qui estoit un extrait des endroits [de cet auteur] les plus utiles pour les personnes qui veulent étudier [les Ecritures.] Il dit que ce luy fera un monument de S. Bafile & de luy : ce qui marque que ces deux Saints avoient recueilli cet extrait. Il a esté donné au public depuis peu d'années.

Vers le commencement de l'été de cette année 382, il se tint un nouveau Concile à Constantinople, dont on pourra voir l'hiftoire"en un autre endroit. |'Nostre Saint fut mandé par Theodose co. 55.p. \$14.6. pour s'y rrouver. Surquoi il répondit à Procope, [qui luy en avoit b.

apparemment écrit-de la part de l'Empereur Jou'il fuyoir toutes les affemblées d'Evefques, à cause des querelles & de l'ambition de ceux qui s'y trouvoient; qu'il n'en avoit jamais vu aucune qui eust eu un bon fuccés, & qui n'eust pas plurost augmenté que foulagé les maux de l'Eglise : Que c'estoit ce qui l'avoir obligé de se renfermer en luy mesme, & dechercher son salut dans le repos. Il rémoigne en bien d'autres endroirs cette mesme resolu- ep. 8 42 et tion qu'il avoit prife de ne se plus trouver aux synodes. Il ajoute car. 11 p. 51 bl à Procope, qu'il avoit alors une maladie qui le reduisoit presque apps: 814.c. toujours à l'extremiré, & ne luy permettoit pas de disposer de luy mesme: Qu'ainst il espetoit que Procope agréeroir ses raisons, &

les feroir agréer à l'Empereur.

brone.

On ne voulut pas neanmoins les recevoir, ni croire qu'il fust ep 76.p.830.0. effectivement malade comme il le disoit; & il receut [encore] .4. un ordre d'aller [à Constantinople,] qui luy fut envoyé par un nommé Icaire, & par Olympe qui avoit esté fait depuis peu gouverneur de la seconde Cappadoce. Il récrivit à l'un & à l'au- ep so paire. rre, que l'infirmité de son corps luy rendoit un si long voyage 60/76.p.330.c. impossible, & qu'il ne pouvoit se resoudre à rentrer dans les trou-

524 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. bles, quelque gloire qu'il en pust recevoir, aprés avoir quitté 321. [Constantinople] pour les evirer. Il pria de plus Olympe d'écrire

pour luy, & de témoigner l'état où il eltoit, qui l'avoit empesché

d'aller faluer ce Gouverneur à son arrivée. [II témoigna affez que le refus qu'il faisoit d'aller à Constantinople, ne venoit d'aucune indifference pour l'Eglise, par les letrtes qu'il écrivit à diverses personnes de qualité pour les prier d'employer leur soin & leur credit à empescher que le Concile dont on parloit ne produissit de nouveaux troubles qui seroient d'autant plus dangereux & plus honteux, l'que les hereriques observoient tout ce qui se passoit dans l'Eglise pour en tirer

avantage. C'est le sujet de la lettre au General Victor [si celebre ep.72.p.\$29.2.b. fous Valens, 1'& de celle à Saturnin[aussi General & Consul en 383,] à qui il mande que la peur qu'il a de voir réuffic ce second Concile aussi mal que le premier, quoiqu'il ne s'en plaignist point pour ce qui le regardoit, le tenoit dans une grande inquietudes [termes qui nous obligent de raporter certe lettre au Concile de cette année, & non l'à celui de l'année fuivante, comme a fait

Bar,383 516. Baronius. 'Il écrit à Sophrone & le prie d'employer toute son autorité pour faire au moins cesser alors les divisions qui troubloient l'E-

glife, s'il reconnoissoit comme luy que les querelles particulieres en fussent la cause plutost que le desir d'établir la foy, que pour luy il seroir bien plus aise d'avoir esté jetté dans la mer comme Jonas, fi sa cession pouvoir appaiser la tempeste: Mais qu'au moins il estoit sarisfait d'y avoir conrribué ce qu'il avoit pu, & qu'il se tenoit mesme obligé à ceux qui en pensant luy faire tort, luy avoient procuré la rerraire & la paix donr il jouitloit. La lettre au"General Modaire [Got de nation , mais Chrétien ,] est encore v. Theodofur le mefine fujet, finon qu'elle paroift écrite durant la tenue fe 1.5 4. mesme du Concile.

ARTICLE XCII.

Saint Gregoire se charge de l'Eglise de NazianZe ; écrit à Olympe sur

[ N ] O u s avons raporté beaucoup de choses sur la retraite de Saint Gregoire à Arianze : mais neanmoins elles peuvent Naz.cat.6 p.74. toutes s'estre faites en quelques mois.]'Aussi le Saint nous apprend qu'on ne le laissa que fort peu de temps dans le repos dont son

Naz.ep.co.p.

ep.135,p.863. \$64.

L'an de J.C. 384.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. corps avoit besoin pour se guerir. Les chefs ,(c'est à dire les Evesques ou les Prestres, ) & tout le peuple de Nazianze, le presserent de venir à la ville, tant par l'amour qu'ils avoient pour luy, que par la crainte des Apollinaristes. On ne vouloit point croire ce 4. qu'il disoit de ses infirmitez, & on s'imaginoit mesine, si on osoit le dire, qu'il meprisoit le peuple de Dieu. D'autres avoient ou des revelations ou des songes que Dieu vouloit qu'il gouvernast cette Eglise.

'Il fut done enfin contraint de ceder, & ce fut fur cela qu'il fit p.754 un poeme pour demander à Dieu son secours avec une humilité aab presque incroyable. Le sens de ce poeme est un peu obseur, d'autant que nous avons peu de lumiere fur ces dernieres années de S. Gregoire: mais aprés l'avoir bien examiné, nous n'avons pas cru luy pouvoir donner d'autre sens que celui que nous venons d'exprimer : l'& d'ailleurs on voit que ce Saint depuis son retour ep. 49 p. \$10.0 de Constantinople, parle comme Evesque de Nazianze, & com-

me ayant cette ville fous fa conduite.

[Il faut peutettre raporter à ce temps là la lettre 83,] où il dit à ep.83.7.842.2.

Theodore de Tyanes, qu'il ne veut plus combatre ni importuner " personne. Assemblez vous , luy dit-il , deliberez , resolvez tout ce " qu'il vous plaira contre moy : Que mes ennemis demeurent vic-" torieux : Qu'on observe les Canons à la rigueur, & que l'on com-" mence par moy, qui ay esté affez malhabile pour les ignorer ; je " ne m'oppose point à toute vostre exactitude, il paroist s'estre car. 6. p 75. a.b. resolu à consaerer à l'Eglise de Nazianze les restes de sa vie. & à la gouverner jusques à la mort : [de sorte que s'il en a jamais esté veritablement Evefque, ç'a plutost esté en ce temps-ci qu'en

aucun autre. Mais fes infirmitez luy firent bientost changer de

dessein, comme nous verrons dans l'année suivante. Ce que nous avons dit qu'Olympe estoit cette année gouverneur de la seconde Cappadoce, nous engage à y raporter diverses petites choses qui appartiennent au temps de son gouvernement. Saint Gregoire parle toujours fort avantageusement de ce magistrat; & c'est avec raison fqu'il se qualifie son panegyriste, ep.179.p.823.b? \*& qu'il promet de rendre son administration celebre & glo- \$\frac{\cup 0.8.p \sur.}{\superprop \text{tp.t79.p.88}.r.} ricuse. Il dit que le bonheur qu'il avoit dans ses affaires estoit dep. 22. 22. L. une recompense de sa pieté, que la prodence, la generosité, le ab. definterestement, la moderation, estoient les compagnes de toutes ses actions.

'Olympe de son costé avoit beauconp de respect pour le Saint, dep 1779 \$57. & de confiance en ses prieres, & luy accordoit fort volontiers realizep Siec. VYYIII

Frank pilled €p 171.p.882 C.

# cp 174.p.880. 6 b.c.

ce qu'il luy demandoit pour diverses personnes qui avoient resp.127.p.\$88.e. cours à luy :'ce qui obligeoit le Saint d'en user avec liberté; & ne pouvant pas l'aller trouver luy mesme à cause de ses infirmirez, il luy écrivoit souvent des lettres de recommandation. El le pria des le commencement de son administration de proteger l'innocence de Philumene, qui estant demeurée veuve chargée de

cp.78.p.831.b.

quelques enfans, estoit opprimée par violence.'Il luy demande la grace d'Aurele qui avoit deserré la milice, & s'estoit venu ep 173. p. 879.c.d. jetter entre les bras de Saint Gregoire, d'un nommé Paul, éd'un

Eustrace qu'il appelle son parenr.

"Il arriva en ce temps la qu'un nommé Verien ou Verinien dep,111.p 904.C. sep. 176. p. 181.b. que le Saint appelle son fils, & qui estoit apparemment de Nazianze, l'vouloir qu'une fille qu'il avoit mariee, fift divorce avec alep. 151. p. 884.d. fon mari. Olympe commit S. Gregoire pour favoir la disposition ep.181.p.884.d. de la fille dans l'esperance qu'il s'en acquiteroit non avec la

rigueur' d'un juge, mais avec la sagesse & la moderation d'un Evefque, & qu'il se rendroit le mediateur de la paix pour recon-

ep.176.p.881.b. cilier le beaupere avec le gendre, puisque les loix Chrétiennes font tout à fait contraires & ennemies du divorce. 'S. Gregoire crut que c'estoit le dessein d'Olympe, & receut sa a ep.181.p.854.d.

p \$85.djep.176. p.881.b.

commission dans cet esprir. Car il n'eust jamais voulu s'entremettre pour une chose aussi odicuse qu'est un divorce. Il interrogea donc cette femme qui cstoit ce semble encore fort jeune. & luy demanda si elle vouloit estre separée de son mari. Elle répondit veritablement qu'elle y consentoir. Mais il s'apperceut qu'elle ne l'avoit pu dire sans repandre des larmes. Ainsi il jugea qu'elle partageoit ses sentimens ; & que donnant ses paroles au respect de son pere, elle donnoit ses larmes à sa tendresse pour ep 176.p.881.ab. fon mari. Il raporta la chose en certe maniere à Olympe, lorsque le temps qu'il luy avoit donné pour cela fut pres de finir (car il ne voulut rien presser:) & il ajouta qu'il en feroit ce qu'il jugeroit

585.

à propos, mais que pour luy il pencheroit fort à exhorter Verien d'excuser tout ce qui pouvoit s'estre passe, & de ne pas poursuivre ce divorce.

ep.181.p.884.

'Il en écrivit en effet en cette maniere à Verien mesme, luy protestant que s'il pretend se servir de luy pour un divorce, il n'a qu'à s'adresser à d'autres, parcequ'encore qu'il l'aimast beaucoup, il ne l'aimoit pas neanmoins jusques à offenser Dicu à sa consideration. Que pour le consentement de sa fille, il n'y peut avoir égard, que quand le respect d'un pere ne l'empeschera

1. Asproir, qui effoit le premier magiftrat d'une ville, & comme le Maire.

L'andel/c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 527
point de dire librement ses sentimens, quoiqu'elle les fasse asserber patroistre par ses la trues.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XCIII.

Lettres du Saint à Olympe pour la ville de NaZianze, & pour Nicobule.

CAINT Gregoire out once mesme temps une grande occa-) fion d'employer tout le credit qu'il avoit aupres d'Olympe.] 'Ce Gouverneur avoit, ce semble, donné quelque ordre assez Nazep 49 p. fascheux pour la ville de Nazianze, & peutestre imposé quelque tribut excessif. Cela anima les habitans, & quelques jeunes gents plus étour dis que les autres, entreprirent d'eux mesmes de violer ouvertement les ordres du Gouverneur. Olympe irrité de cette rebellion, ne menaçoit pas moins que de ruiner la ville. Ce fut pour ce sujet que Saint Gregoire qui ne pouvoit l'aller trouver à cause de sa maladie, luy écrivit pour le porter à la douceur, & luy demander qu'il se contentast de punir moderément ceux qui estoient coupables de la sedition, sansétendre sa colere sur les innocens & fur une ville qu'il luy seroit toujours glorieux d'avoir conservée. Il la nomme Diocesaree : [mais il paroist assez que p 309 d. Nazianze avoit ces deux noms; & certe lettre melme en fournit les principales preuves. Nostre Saint parle comme estant Evefque de ce lieu.] Il seroit, dit-il, bien êtrange qu'aprés avoir en autrefoisune grande ville, je vinsse à n'en avoir plus dutout. Cette grande ville qu'il avoit eue comme Evesque ne peut estre que

Conflantinople.] Car Diocearée effoir une petite ville.

Gr 45.9.m.d.

Nous raportons à la messime sedition la lettre 172, qui est une eporte 379.2.5;

(upplication tres touchante à Olympe en favour des officiers de

ville & des autres, du foin desquels il estoit chargé.

Le Saint, comme nous avons vu, avoit efté cette année aux epter pits a eaux de Xanxaride, mais li ny deneura que peu de jours, & fut epte par aux de Xanxaride, mais li ny deneura que peu de jours, & fut epte para la caux de la caux

Il fut obligé de luy écrire encore une autre fois pour le menne

548 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Nicobule, dont les serviteurs avoient fait, disoit-on, quelque er 4" p. 108.c. infolence, quoiqu'au fond ce ne fust peutestre rien. Nicobule e,1.17.4 p.883.a. avoit eu si peu de part à ce qu'ils avoient fait, qu'il estoit tout prest de remettre ses serviteurs entre les mains de celui qui s'en plaignoit, s'il les eust voulu accepter. Mais cet homme pour qui cp.47.p.803.b. S. Gregoire avoit écrit pen auparavant au Gouverneur, & dont il avoit obtenu la grace; [cet homme, dis-je, au lieu de recon-

noistre certe obligation, & recevoir la satisfaction que Nicobule clep.179.p.883 b. luy offroit, lie porta contre luy pour accusateur, & demanda que luy & ses enfans fusient soumis aux charges publiques du

Conseil de ville.

'Comme Olympe estoit le juge de cette affaire, Saint Gregoire cp.179.p.881 883. qui regardoit Nicobule comme le plus intime de ses proches, en ep.47.48.p.808. écrivit à ce Gouverneur. Il en écrivit encore deux fois à Aftere, qui avoit part à l'autorité du Gouverneur, sc'est à dire qui estoit fon Affesseur. l'C'estoit un homme qui faitoit profession d'eloquence. Saint Gregoire le loue comme un excellent officier & un

bon ami. 'Il luy recommande un Diacre nommé George que l'on tourmentoit injustement, & qu'il consideroit extremement, comme ep.182.p.585.b.e. un homme tout à fait utile à l'Eglise.'Il avoit donné à ce George quelque intendance dans son Eglise, si c'est luy à qui il ordonne de luy amener le Diacre Euthale, accuse d'avoir enchainé &

battu un nommé Philadelphe; ce que le Saint trouve fort maucoasé.p. 913.bc. vais. Ce peut estre encore le mesme George qu'il recommande à Nectaire comme son tres honoré fils, en priant ce Prelat de l'affister dans les fascheuses affaires qu'on luy suscitoit auprés du

Comte des domestiques.

'C'estoit apparemment durant que l'affaire de Nicobule se traicg.175.p.380.c toit devant Olympe, que Saint Gregoire luy écrivit pour le prier d'avoir pitié d'un Leonce qui estoit Prestre, ou plutost qui l'avoit esté. Car il s'estoit rendu indigne de co rang qu'il avoit eu dans l'Eglife. Saint Gregoire prie Olympe de luy pardonner, & de fe contenter de ce qu'il avoit deja fouffert.

'Le Saint ayant esté si uni avec ce Gouverneur, luy témoigna ep.50.p.811. encore son estime & son affection par la lettre qu'il luy écrivit

lorsqu'il quitta le gouvernement [à la fin de cette année, comme ep. 115, p. 357.858, nous croyons. Il rendit la mesme civilité à Astere son Assesseur.

L'an de J.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. (19 383. 

ARTICLE XCIV.

Saint Gregoire écrit pour l'Eglise aux grands de la Cour. L'AN DE JESUS CHRIST 383.

Oмме la venue de S. Gregoire à Constantinople y avoit abatu l'heresie, & relevé la foy Catholique, aussi son depart y avoit fait un effet tout contraire. Les bouches impies des Naz car. 8 p. heretiques recommeneerent à divifer la Trinité au milieu des 134.cN f de Abr.p.466.cd. places & des affemblées publiques, & les discours qui corrompoient par un adultere abominable la pureté de la foy, reprenoient une nouvelle vigueur. On cherchoit en vain un Phinees Naz car, sap. qui perçait ees fornieareurs par l'épée de la parole divine, ou un 134.c.d. Moyfe qui s'acquist une veritable gloire en donnant la mort à l'Egyptien qui perseeutoit Israel. Nectaire estoit l'un & l'autre par la charge, mais non par la vigilance & par son courage; ce qui obligea enfin nostre Saint de luy faire des remontrances, comme nous le dirons dans la fuite.] Les autres villes se ressentoient secri, e re du mesine desordre; de sorte que Theodose se resolut d'assem- 166 167 Soz. 17. V.les Ariens bler encore "eette année un grand Coneile de tout l'Orient à

5 137,138. Constantinople au mois de juin.

Saint Gregoire de Nazianze qui pour avoir quitté l'embaras Nazep.72.p. des affaires, n'avoit pas perdu le soin & l'affection de l'Eglise, 821.4. n'ayant pas pu abandonner la pieté en abandonnant le throne epilcopal, fit encore ce qu'il put en cette occasion pour procurer l'union & la paix des Orthodoxes par une charité d'autant plus fainte, qu'elle le regardoit moins en son particulier. Il en éerivit à Postumien dont il releve beaucoup l'erudition, & qui possedoit

alors le comble des dignitez : c'est à dire qu'il estoit Prefet du Banjas succession : Nora 17- Pretoire, ["comme on le voit par beaucoup de loix de cette année.]'Comme il estoit Chrétien & ami du Saint, il luy remontra Naz.:p.71.p. que rien n'estoit plus digne de luy, ni plus convenable à l'obli- 818. gation qu'il avoit de reconnoistre par de grands services les grandes faveurs qu'il avoit receues de Dieu, que d'employer toute son autorité à rétablir la paix des Eglises dans le Concile qui s'assembloit, & corriger mesme avec force, si cela estoit ne-

ceffaire, ceux qui vondroient entretenir la division. De toutes les choses qui nous restent à dire sur Saint Gregoire, nous n'en voyons aucune que nous puissions raporter à cette année plutoft qu'à une autre, fi nous n'y voulons mettre | la 43 ap monde Hift. Eccl. Tom. IX. Xxx

510 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. oraifon que le Saint prononça à Nazianze felon Nicetas, dans 383-

p.698.c.

or. 43-p.700.2 h. l'eglise de S. Mamas qui estoit auprés de la ville, le dimanche de l'octave de Pasque, que l'on appelloit alors Dedicace ou le renouvellement: cette oraifon, dis-je, ne peut estre mise avant cette année, si le Saint l'a faite depuis son retour de Constantinople, puisqu'en 382 il estoit apparemment retiré à la campagne au temps de Pasque, plutost qu'à Nazianze : mais il peut aussi l'avoir faite du vivant de son pere. l'Iustinien & Leonce de Byzance en citent quelques endroits. Saint Nil en raporte cette l'entence, Que nous ne devons nous mettre en colere que contre le ferpent

Conc.B.t.4 p. N.& E l. . p. 1000.c.d. a Cotel g. 1.3 P. qui nous a perdus.

# AMBARKARA AMBARA AMBARA AKA KARAMANA

ARTICLE XCV.

D'Eulale cousin & disciple de Saint Gregoire.

Ous ne pouvons douter que nostre Saint n'ait conduit l'Eglise de Nazianze jusqu'à la fin de l'année 382, mais nous n'avons point de preuve qu'il l'ait gouvernée plus longremps, C'est pourquoi nous mettons en celle-ci l'election d'Eulale, sur lequel il se dechargea enfin du poids de cette Eglise que son humilité & sa foiblesse luy faisoient regarder comme audessus de Naz.car.6.p.71. fcs forces.]'Il avoit paru, comme nous avons remarqué, estre dans la refolution de confacrer à l'Eglife de Nazianze ce qui luy restoit de vie. Neanmoins soit qu'il trouvast dans cette charge des difficultez encore plus grandes qu'il n'avoit cru, soit que ses infirmitez le tendiffent absolument incapable des travaux de l'episcopat: (car l'on pourroit aussi raporter la lettre 88 au temps qu'il estoit à Nazianze A soit qu'il n'eust jamais perdu le dessein de mettre un Evefque en sa place, s'il le pouvoit obtenir; l'enfin il est certain qu'il demanda & obtint comme une grace l'election

ep. 41 p 803 d ep.115.p 911.d.

ep.42.p.803.d.

ep. 195.p \$93.d 6 d|car. 48.p. 108.

d'Eulale. 'Cet Eulale estoit cousin de nostre Saint. Il avoit un frere nommé Hellade, & une mere dont les vertus ne se pouvoient cas. 48. p. 103.2. expliquer en peu de paroles, & neanmoins c'estoit astez les exep 195 p. 594.2. primer de dire qu'elle estoit digne de ses enfans. 'Ils embrasserent tous deux la philosophie la plus sublime, c'est à dire la vie ep. 10f. p. 849. a. folitaire. I' Ils acheterent une terre pout s'y retirer, & y vivre loin du tumulte du monde; mais ils se trouverent avoir affaire à un fort méchant vendeur, & à des voisins tres incommodes ; de sorte qu'aprés y avoir bien depensé de l'argent, ils futent reduits à deL'andej.c. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 531

mander que le vendeur la reptilt pour le messine prix qu'il la leur avoit donnée. S. Gregoire qui les almoit & comme parens, & L. comme faislant potellion d'une vie s'ante; écrivit en leur faveur p. 1,14.4. à Cefaire, luy recommandant leur affaire comme celle où li pouvir l'abliger plus s'inflièrement qu'en toure autre. [Ce Cefaire peur bien estre celui ] qui estoit Peteste de Constantinople au Amm. 1,14.6.7.7.7. de commencement du regne de Valense ni 1,15.1. de tein ne nous mander per feche de mettre en ceremps là lettere de S. Gregoire, aussi libition que celle ] qui let cris à Lollien pour luy recommandet en gene hazep-1,12. est deux fetters, [au moins elles sont toutes deux avant l'an 1,15.7. de 1,15.1. de l'alle de l'alme cert pour le prendre le foin de la meter qui est de l'archie de l'archie de l'archie de l'archie pour la prendre le son de la mere qui est de l'ort incommodée.

Saint Gregoire le mettoit dans ce temps là au rang des plus il- a. lustres solitaires du diocese de Nazianze. Il passa depuis à celui ep. 83-p. 843.4. des Prestres, & fut mesme établi Corevesque [par S. Gregoire,] qui l'envoya, comme nous avons vu, à Theodore de Tyanes pour l'informer des enrecprises des Apollinaristes. Nous avons vu ep. 101. p. 148.b. aussi qu'en 382, il passa le Caresine dans la solirude de Lamis, & dans un jeune si rigoureux que Sainr Gregoite le qualifioir excesfif. Voilà donc, comme nous croyons, celui qu'il choifit pour luy fucceder dans le gouvernement de l'Églife de Nazianze; car fi nous n'avons pas de preuve que tour ce que nous avons dit se raporte a une melme personne, la convenance qui y paroist, suffit pour nous le faire croire avec quelque probabilire, n'y ayant rien qui y foir contraire.]]'L'Abbé de Billy a cru auffibien que nous, n.p. 1279.6; qu'Éulale frere d'Hellade & solitaire estoir l'Evesque de Nazianze, & il falloit affurément un homme rel que nous l'avons depeint, pour estreelevé à l'episcopat par le choix de S. Gregoire, l'com- Rufflace. me celui-ci le fur, & estre appellé pat luy un homme digne de 1771 4 Naz cp 41 p. ses desirs & des prieres de l'Eglise. 804.a|cp.115.p.

NEEDEN NE

#### ARTICLE XCVI.

Le Saint fait enfin ordonner Eulale Evefque de NaZianZe : foutient l'innocence de Bosphore.

SAINT Gregoire pria & follicita pour obtenit qu'on luy Naestare, fublitualt un Evelque, ce que fa foibleffe, & la crainte qu'ul 1694 avoit de fecharger d'une Eglife qui avoit ellé longremps negligée, luy faifoit beaucoup defirer dautant que fon Eglife quant  $q_{124,p-3444}$ ,  $\times \times \times 1$  i

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. point d'autre pasteur que luy, son état dependoit du sien. Ainsi 3x3. elle estoit malade parcequ'il l'estoit ; & comme ses infirmitez le menacoient continuellement de la mort, elle n'avoit plus de vigueur, & sembloit aller perir. Ses instances résterées obtinrent enfin l'election d'Eulale, dont S. Jerome attribue l'ordination à nostre Saint. Il fut fait Evesque par les Evesques de la province

d'cp. 41.p 803. 804. a Hier.v.ill.c. 117.p.101 b. 6 Naz.ep 215.p. cb Conct.s.p. 479.C.

[de.la feconde Cappadoce.] 'Il femble qu'Hellade de Cesarée lait tasché de s'y opposer. sous presexte de faire observer les Canons, & en effet par passion & par pique:'ce qui alla jufqu'à former quelque division entre

Naz.cp. 41.215. p.803.c 611.d. les Evesques de Cappadoce, qui jusque là avoient toujours paru affez unis. [Le bruit paffa jufque"dans les provinces voifines, où] Nora 58. Ton voulut persuader aux Evesques que Saint Gregoire violoit les Canons,"en abandonnant l'Eglife de Nazianze pour laquelle Norage. on supposoit faussement qu'il avoit esté ordonné : de sorte qu'un

[Metropolitain] que le Saint ne connoissoit que de reputation, luy en éctivit. Le Saint luy répondit par son epistre 225, avec beaucoup de civilité, & par luy aux autres Evefques à qui on pouvoit avoir fait les mesmes plaintes, & à qui il ne jugeoit pas à propos d'écrire en particulier. Il leur rend raison de sa conduite : & aprés l'avoir fait, 'il les prie de donner eux mesmes leur approbation & leur fuffrage à l'election d'Eulale, pour ne pas accabler fa vicillesse en ajoutant foy aux calomnies que l'on repandoit contre luy.

[Ily parle avec beaucoup de force contre Hellade : Qu'il cesse, " dit-il, de s'informer si fort de nos affaires, [& de s'en méler.] " 'Car il ne le fait pas par un mouvement de charité, mais par un " esprit de contention. Ce n'est pas pour faire observer les Canons, . mais pour satisfaire sa colere; ce qui paroist assez par le temps " qu'il a pris, & par diverses autres choses qu'il a entreprises contre " la raifon. La fuite de cette hiltoire & celle de Saint Gregoire de "

Nysse en fournissent quelques preuves.

Jamais Saint n'a esté plus persecuté par la medisance que Saint Gregoire. On luy avoit plusieurs fois reproché de mepriser l'Eglife de Nazianze comme la croyant audessous de luy; ] & cependant lorsqu'il eut obtenu par beaucoup d'importunitez que l'on y mist un Evesque, on publia qu'on avoit fait cette ordination malgré luy. Il écrivit donc à S. Gregoire de Nysse pour l'assurer que cela estoit absolument faux.'Il luy recommande en mesme temps Eulale que l'on avoit elu, & entre les mains duquel il fou-

haitoit de rendre l'esprit.

p.104.4

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de J.C. 'Lafin de la lettre 225, regarde Bosphore Evesque des \*Colonie, sp. 115. p. 913.2. \*Nor : 60 Nous avons décrit "autrepart les grandes qualitez que Saint V.5 40-

Gregoire attribue à ce Prelat.] Elles n'empescherent pas qu'on ajep. 227. p. 914. a. ne luy suscitast une accusation sur la foy , & sur quelques disputes ep. 25, 217, p. 913. qui regardoient les dependances & les departemens des Eglises; ad. ce qui venoit de quelques personnes qu'il avoit reprises. Le Saint ep. 164. p. 875. d.

Nors 61. pria Saint Amphiloque d'aller jusques à Parnasse pour convain- ad. cre les accusateurs de cet Evesque, qui n'auroit pas eu besoin dis762 d'autre témoignage que de ses propres actions sans la malignité du temps & la foiblelle des hommes. S. Amphiloque fit ce que fou- p.875.ed. haitoit le Saint qui l'en temercia; mais il le pria en mesme temps

de ne luy point refuser ce que luy demandoit son peres spirituel, ] 'qui estoit d'entreprendre encore un plus grand voyage pour p. 576.24 rendre luy mesme rémoignage à l'innocence de ce Prelat, & v. fon titre terminer fon affaire avec les autres Prelats. ["Je ne sçay s'il entend

le voyage de Constantinople, où Saint Amphiloque fut certe année au mois de juin, ] & où il paroist que l'affaire de Bosphore ep. 117. p. 913. d.

fut portée.

Mais S. Gregoire ayant appris qu'on youloit traiter devant p.914 a. les juges seculiers cette cause toute ecclesiastique, & où l'on faifoit mesme entrer la foy, il trouva que c'estoit une chose insup- p.913.d. portable, quoique ces juges fussent Chrétiens. Il en écrivit à p. 914 9. Nectaire de Constantinople pour luy recommander la personne possad. de Bosphore : mais surrout pour le presser fortement d'empes- p.914.2b. cher de tout son pouvoir que cette cause fust jugée par la justice civile. Ses plaintes furent sans doute considerées & furent peutestre cause du rescrit J'que Theodose adressa à Optat Preset de Col. Thap pl'Egypte, où il interdit à tous les juges seculiers la connoissance 9.10. de toutes les causes des Evesques & des Clercs en matiere ecclefiastique. Ce rescritsqui sans doute n'estoit pas donné lorsque S. Gregoire en demandoit l'effet, ]est daté du 4 fevrier l'an 384 ou v.Throdo- 381, "& il y a plus de raifon de le mettre en 384.

fe \$ 10. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ARTICLE XCVII.

Saint Gregoire se retire à la campagne, où il s'occupe à la poesse. AINT Gregoire se voyant enfin libre & en état de ne

penfer plus qu'àDien & à son salut,]'& de jouir du repos que Rustacean fon age & fes infirmitez luy rendoient necessaire, se retira à la «Hirt. vill e. campagne pour tout le reste de ses jours, fans neanmoins quitter 117.9-300 billion Xxxiii

17.CT.F.35218;

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Conc. 1. p. 472. son Eglise, sc'est à dire le diocese de Nazianze l'où nous avons dit qu'estoit sa maison d'Arianze, qui fut le lieu de sa retraite 4 Naz vit. p. 33. felon le Prestre Gregoire. 11 y avoit un jardin, une fontaine, & 6 car. 60 p.138. quelques arbres qui luy donnoient du couvert. C'estoit là en quoy confiftoient toutes ses delices.

Hier.v.ill.c.117. p.301.b. e Fac. p.311. a Naz car. 60 p. 138.a car.s.p 70.

'Car il menoit en ce lieu la vie d'un moine, avec d'autres solitaires. Il y mortifioit son corps par les larmes, par les jeunes, par les veilles, par les prieres qu'il faisoit à genoux. Il renonçoit à tous les plaifirs du monde. Je vis , dit-il , parmi les rochers & avec « les bestes farouches. Ma demeure est une caverne où je passe ma « ecar.5.p.70 a b. vie tout feul. Je n'ay qu'un feul habit, & n'ay ni fouliez ni feu. « Je ne vis que de l'esperance. Je suis le rebut & l'opprobre des « hommes. Je ne couche que sur la paille : je me couvre d'un sac : « mon plancher est tout trempé des larmes que j'y repans continuellement.

Car. 110. p. 184.

'Ce font les douceurs qu'il promet à fon corps d'une manière tout à fait gaie & agreable, aprés luy avoir demandé ce qu'il vouloit.'Il s'entretenoit dans cette fainte ardeur pour la penitence en se representant l'exemple des solitaires les plus rigoureux.

car.60.p.138

'Il est assurément un peu étrange que des gents du monde qui vivoient dans tous les plaisirs du siecle, luy aient fait un crime de sa vie, comme si elle eust esté trop molle & trop delicate. Il femble que ce fussent des gents tels que Maxime le cynique, qui avoient un exterieur de philosophes, & qui se moquoient des austeritez des veritables religieux, sous pretexte que quelques uns les pratiquoient par hypocrifie. Il fit un petit poeme pour leur répondre.

vit p.33 C.

'Une des choses ausquelles le Saint s'occupa dans son loisir, fut car. 147-p. 148b. de composer des vers. Il eust bien mieux aimé demeurer dans le silence que de rien écrire, s'il eust pu porter les autres à imiter fon exemple & à se contenter des livres sacrez, voyant que rant de livres que l'on faifoit rous les jours ne contenoient que des folies & des choses inutiles, & donnoient toujours matiere à de nouveaux troubles. Mais comme ce dessein estoit impossible, & que tous les heretiques ne défendoient leurs erreurs que par leurs écrits, il se resolut d'écrire quelque chose, & de le faire en vers, fachant qu'une partie de l'Ectiture estoit composée en cette maniere dans le texte hebreu, si nous en croyons Saint Jerome & divers autres anciens auteurs. I'Il estoit bien eloigné de le faire ni pour en tirer de la vanité, 'ni pour preferer la pocsse à l'étude

des Ecritures. Il le faisoit au contraire pour mortifier sa chair

p.149.c. p 148 c. L'andel.C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 535 par le travail de cette composition, ayant, dit-il, beaucoup de peine pour faire quelque peu de vers: [ce qui n'empeschoit.pas

peine pour faire quelque peu de vers: [ce qui n'empelchoit pas qu'il ne les fist assez promtement lorsqu'il ne vouloit pas les faite

avec tant de soin.]

'Il y avoicauffi en vue les jeunes genns, & ceux qui aimoient 4 les belles lettres. Pour les retirer des chansons & des poefies [dangereuses, jil vouloir leur donner un divertissement non seulement innocent; mais encore utile, leur rendre la verité agrea-ble (& les faire passer nonoré capables de gouster en luy mesme, let c'est peutestre pour ce spiet qu'il renferme dans ses vers divers points de l'altitoire fainte, pour les faire retenir plus facilement par cœur.]'Cela luy servoir à luy mesme de divertissement a & de conostation dans ses maldies.

'Enfin il ne vouloit pas souffrir, dit-il, que les étrangers eussent a aucun avantage sur nous, mesme dans une chose de si peu de consequence. Et comme les payens qui sont veritablement étrangers à l'égard de la patrie que nous avons dans le ciel, sont fouvent marquez par ce terme dans les Peres, c'est peutestre de cet endroit que le Prestre Gregoire a tiré] que le Saint avoit vinguabelyab. écrit en vers pour se moquer & rendre inutile la défense que Julien avoit faite aux Chrétiens d'étudier les auteurs profanes. Cette pensée neanmoins a peu de fondement. Saint Gregoire ne s'estant particulierement appliqué à la poesse que dans ses dernieres années, longtemps aprés la mort de Julien dont les edits avoient esté ensevelis avec luy: & Saint Gregoire sans songer à Julien ni à ses edits, peut bien avoir eu le dessein d'oster aux payens le foible avantage qu'ils avoient sur les Chrétiens d'exceller audessus d'eux pour la poesse. Le mesme Prestre Gregoire peut avoir plus de raison, l'Iorsqu'il dit que c'estoit aussi pour 1935. s'opposer à Apollinaire qui attiroit beaucoup de monde par ses vers. Car nostre Saint mandoit à Cledone que si les Apollinaristes or 51 p.745 c.d. prenoient pour un troisieme Testament leurs grands discours, leurs nouveaux cantiques opposez à ceux de David,& l'agrément de leurs vers, il ne luy seroit pas fort difficile d'écrire autant

prenoient pour un troineme l'etrament teurs granas oitcours, leurs nouveaux cantiques opposét à ceux de David, & l'agrément de leurs vers, il ne luy feroir pas fort difficile d'écrite autant qu'eux, & de faire comme eux des vers & des pleaumes; Qu'ilne pensoit pas avoir moins qu'eux l'Esprit de Dieu pour cela, si é éthoit un don du Saint Esprit & non pas une invention toute humaine.

'Il semble que quelqu'un luy ait voulu faire un crime de ses car. 147. p. 249. b. poesses; mais il se défendit d'autant plus aisément, que son accu-d.

L'ande J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

CHT.148 p.150. 4 p.150.d. vit.p.11.b.c.

fateur se méloit luy mesme d'en faire, quoiqu'il n'y entendist rien : ce qu'on peut affez vraisemblablement raporter à Maxime le gynique, J'qui s'avisa d'écrire quelques méchans vers contre le Saint, qui le connoissoit trop pour s'amuser à répondre à un si miserable écrivain. Saint Gregoire composa des vers de disferer s genres & de diverses mesures ; & il y réussit tellement, que l'on trouve dans ses ouvrages presque toutes sortes de sciences. Mais il n'y traitoit que des sujets de pieté qui pussent animer, purifier, instruire, ou elever l'ame à Dieu : Et en y proposant aux Chrétiens une faine doctrine, il en bannit toutes les ordures & les folies de la fable, & les prestiges des faux dieux. Comme sa langue estoit l'organe de Dieu confacré à un sacrifice tout celeste, il n'avoit garde de l'employer à des fujets non pas criminels, mais

ear. 55 p. 119.b. car.147.p.149 b. Du Pin, p. 647.

profanes.

'Tous ses poemes sont affez courts, & n'ont rien d'ennuyant ni d'inutile. On y trouve tout le feu & toute la vigueur que l'on pourroit fouhaiter dans les ouvrages d'un jeune homme, & tous les sentimens les plus saints qu'un long exercice de vertus peut inspirer à un vieillard d'une pieté consommée. Il y exprime quel. quefois les mouvemens de son ame, & quelquefois il y fait l'eloge de la vertu, ou la condannation du vice, ou y exprime les dogmes de nostre religion, ou y traite quelque sentence & quelque point de morale, ou y renferme divers preceptes pour les faire Suid t.s.p.616.e. retenir plus facilement par la mesure du vers. Suidas marque en general ce grand nombre de vers qu'a faits nostre Saint, qu'il fait monter à trente mille : mais il marque en particulier aussibien que S. Jerome, le poeme en vers hexametres, où la virginité & le mariage disputent ensemble, b Le poeme qui le svit, & qui contient divers preceptes pour les vierges, paroift lié à celui là , & ne faire qu'un mesme ouvrage.

Naz.car.147.p. 149.6.

elttier.v.ill c. 117.p 30: a in Toy 1.1.C.7.P.37. 6 Naz.car. 4 p.

# 

ARTICLE X C VIII. Des peines & des tentations que S. Gregoire souffroit dans la solitude.

Naz.vit.p.33.c.

7'EsT principalement de ces poesses que le Prestre Gregoire dit qu'il a tiré l'histoire du Saint ; mais sa pieté s'y trouve encore plus que ses actions. Elle paroist dans ses discours & dans ses lettres; mais elle se decouvre avec tout un autre jour dans ses poefics, où ne parlant qu'à Dieu feul, ily repand fon cœur avec liberte, & nous y laisse decouvrir tous ses sentimens. Il y cache

car.s.p.70 clear. 10 P.94 CAE. 211. P-123-181-

encore

L'an de J.C. 383.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. encore moins ses defauts que ses vertus, & ne rougit point d'y avouer presque partout la peine que sa chair luy causoit malgré son age, malgré tant d'afflictions qui devoient l'avoir abatue, malgré les extremes aufteritez dont il l'avoit mortifiée, malgré ses maladies continuelles.

Ses plaintes sont quelquefois si vehementes, & il décrit sa peine avec tant de douleur, qu'il pourroit donner lieu de croire qu'il estoit tombé dans les accidens les plus fascheux, I's'il ne re- car. 10. 1136.4 connoissoit en d'autres endroits que Dieu luy faisoit toujours la car.3.p.48.c. grace de le soutenir & de luy conserver sa virginité. C'est pour- ear. 60 p. 138.4. quoi il ne faut pas s'étonner s'il met entre les plus rudes travaux de la vie solitaire, la peine de souffrir les combats de l'esprit contre la chair & contre le monde. Il verifioit en ce point & en beaucoup d'autres ce que Saint Augustin a dit depuis en un endroit, où il fait fans y penfer, un abregé de la vie de nostre Saint: ] "Nous fommes, dit ce Saint, amateurs de la paix, appellez à la Aug.in To. h. 34.

" paix & à la concorde. On nous commande d'estre en paix les uns p. 111,1.a.

"avec les autres; & il faut faire tous nos efforts pour arriver un " jour à une parfaite paix. Mais pour le present nous sommes pres-" que toujours en dispute avec ceux que nous taschons de sauver.

"Il faut disputer contre l'idolatrie des payens, contre les erreurs " des heretiques, contre les mauvaises mœurs des Catholiques,

"Toutes ces personnes nous resistent, & il faut disputer contre " eux, si nous voulons nous acquiter envers eux & envers Dieu de

" nostre devoir. | C'est ce que Saint Gregoire avoit fait durant tant d'années à Nazianze & à Constantinople.]

'Combien de disputes & de querelles inevitables, continue à » S. Augustin ? Et il arrive souvent qu'un homme s'en ennuie, & » se dit à luy mesme : Pourquoi souffrir toujours des gents qui me " contredifent? Pourquoi fouffrir ceux qui me rendent le mal pour » le bien? Je les veux fauver, & ils veulent perir. Je passe toute ma " vie à quereller : Je n'ay point de paix , & je ne fais que me rendre "ennemis ceux qui devroient m'aimer, s'ils consideroient avec " quelle affection je tasche de les servir. Et à quoy bon souffrir tout » cela? Je me retirerai chez moy, je demeurerai en mon particu-"lier, & là j'invoquerai mon Dieu, [C'est la disposition où estoit S. Gregoire de Nazianze quand il quitta Constantinople.]

" Mais, ajoute S. Augustin, rentrez en vous mesme tant que vons b. " voudrez, vous y trouverez auflibien qu'autrepart, des disputes & » des guerres, si vous commencez à servir Dieu. Et quelle guerre " y trouverai-je? Les desirs de la chair opposez à ceux de l'esprit, Hift. Eccl. Tom. 1X.

L'an de l.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. & ceux del'esprir contraires à ceux de la chair. Vous voilà vous "383. mesme avec vous mesme : vous voilà seul : vous ne souffrez de « personne; mais vous trouvez une autre loy dans vos membres » qui combat contre la loy de vostre esprit, & qui vous assujettit à « la loy du peché qui est dans vos membres. [C'est la description « de l'état où estoir Saint Gregoire dans sa retraite : mais il y pratiquoit aussi tres sidelement l'avis par où Saint Augustin conclud; ] Écriez-vous donc avec l'Apostre, & que cette guerre interieure « vous fasse crier instamment vers Dieu, afin qu'il vous donne la « paix avec yous mesme.

[Les poemes de nostre Saint sont pleins de ces eris d'amour, & des conjurarions qu'il fait à Jesus Christ de le foutenir en cette guerre, ou de l'en delivrer entierement. Et il n'avoit garde d'y manquer, l'luy qui a écrit que le commencement & la fin de nos bonnes œuvres sont de Dieu, que c'est luy qui nous rend capables du bien, qui nous donne la force de le pratiquer, qui nous fair & voir & courir, fans lequel nous fommes, quoique vivans, des morts qui n'exhalent que la puanteur de leurs pechez, & qui pouvons aussi peu faire un pas[dans la bonne vie,] qu'un oiseau

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XCIX.

Saint Gregoire mortifie fa chair ; fuit la vue des femmes.

[ CAINT Gregoire ne se contentoit pas de prier pour resister Jaux tentations du demon & de sa chair.]'Il ajoutoit à la Naz car.f.p.7e. priere les mortifications que nous avons déja décrites : ce qui le fait parler ainsi à son corps.

voler fans air, ou un poisson nager fans cau.

tar.19.p.93.b.c.

Naz.car.top. 136.d.

P.137.a.

'Me respecteras tu donc, malheureuse chair? Reprimeras tu " enfin les mouvemens de la gourmandise? Cesseras tu de faire la « guerre à mon ame ? Je te proteste par la main du Dieu immor- « tel, & par ce jour terrible qui raffemblera tous les hommes au « jugement dernier, que je t'accablerai rellement par toutes fortes « de tourmens, que tu seras enfin plus foible & plus abatue qu'un " cadavre, à moins que l'attouchement du bord de la robe de J.C. « n'arreste la source de ta maladie honreuse. Venez, larines; cou- » lez avec abondance du fond de mon cœur : Et vous, fommeil, « retirez vous de mon esprit & de mes yeux, afin d'éteindre la « flamme qui me devore, & de dessecher les ordures de mes pas- « sions. Je ne veux jamais rassasser ma faim. La cendre fera mes «

L'an de].C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 639

" delices, Mes genoux s'endurciront à force d'eltre contre terre,
" Un rude cilice fera mon vécement, & en piquant & ferrant mon
corps il fortifera mon ame languilfante fous la vyrannie de cet
" ennemi. Venez faintes frayeurs, venez crainte de mon Dieu,
penetrer ma chair de la terreur de fes jugemens, faite temble
" mon ame par la vue des peines eternelles. Ce font la les remedes
" propres à guerir mes maux. Mais il n'y a que vous, mon divin
" Sauveur, qui pouvez m'accordet une parfaire purcté, & refluici-

» ter mon ame dans ce corps de mort.]

'Il se plaint quelquesois dans ses sermons, que Dieu luy avoit or 32. P 527.4. donné comme à S. Paul un fathan, & un éguillon de la chair. 11 or 10 p. 373.4. est visible que dans le premier endroir il marque, selon Niceras, 4np.93LC ses infirmitez, qui estoient le pretexte de sa sortie de Constantinople, ou felon l'Abbé de Billy, l'envie de ses ennemis qui en estoit le veritable sujet. Les commentateurs entendent encore p.781.a: le fecond d'un mal de reins ou de la goutte, [dont il est vray qu'il estoit travaillé : mais je ne sçay s'ils ont eu raison]'d'expliquer de p. 1101.c. la mesme maniere l'endroit où il demande à Dieu d'arrester la tyrannie que son corps exerçoit sur luy. [Ce terme marque difficilement une maladie ; | & d'ailleurs il est riré de l'oraison 42, que or 42, p.697. a. le Saint paroift avoir faire dans ses dernieres années: & Nicetas n.p.1103.c. dit qu'il la fit aprés son retour de Constantinople à Arianze, 'Car il y avoir en ce lieu une eglise de Martyrs, à la feste desquels epsop. \$44.d. le Saint invite Theodore de Tyanes. Il prononça ce discours of 42 p. 67 6.6. devant le peuple le jour de la Resurrection, & il y figune fort p.685. longue allegorie de l'Agneau pascal. Il est remarquable qu'on y p. 677-682/6944 trouve deux grands endroits repetez mot pour mot de l'oraifon \*96. 38, qu'il avoit prononcée à Constantinople le jour de Noel.

[S. Gregoire observoir encore avec soin une autre regle pour conserver la chafte's signi choir de finit la familiarité des trem. e. 1976-1946, mes comme les morfures d'une vipere. Valentinien son parent bleptis, pasted. éstoit venu logge auprés de luy, comme pour pouvoir jouir de expara-1946. In on entretien s'mais il paroitt aflez qu'il y avoit du dereglement d'ans si vie s'e il avoit logé des s'emmes à la vue de S. Gregoire. a. Le Saina aimot beaucoup ce lieu, parcequ'il avoit cultivé par sont revail, s'è acut des s'aines Martys qu'i y repoient. Mais s. comme la proximité de ces femmes ne s'accordoit pas avec le genre de vie dont il faisoir profession. Se ne pouvoir que donner lieu à des mediances tres facheules, il reut devoir le retirer ne un autre endroit. Il écrivit à Valentinien qu'il cedoit & qu'il s'en ailoit, puis qu'il le challoit du paradis par Ever-3mas qu'il auroit b.

540 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

b.c. c,d. bien mieux fait de l'en chasser par une proscription & une violence publique, que par le moyen dont il se servoit pour cela, quelque excuse dont il se couvrist pour dire qu'il ne le chassoit pas. Il l'exhorte neanmoins à vivre plus chastement qu'il ne sembloit vouloir faire, & à traiter favorablement [les Clercs & les payfans] confacrez aux Martyrs; depeur qu'en offenfant ces Saints il ne se fist tort à luy mesme, & ne ruinast & sa personne & tout ce qui luy appartenoit, en usant mal de cette nouvelle acquisition.

Bar.389.5 15. 'Si cette lettre se raporte aux dernieres années de la vie de Saint Gregoire, comme Baronius semble supposer, sil ne les a pas Naz. 19.196.p. toutes passes à Arianze; l'ear le Saint appelle Carbales le lieu 8 94.b. que Valentinien l'obligeoit de quitter: 'si l'on ne veut dire que a Boll.9.may,p. 414.C.E. Carbales estoit le nom de la terre que le Saint possedoit à Arianze, & que Valentinien touché de la crainte de Dieu ou des hommes, fit cesser le scandale qui obligeoit le Saint d'en fortir.

Au reste il faut dire avec Baronius, que ceci arriva sur la fin de la vie de S. Gregoire, si nous le mertons après la lettre qu'il écrivit en faveur du mesme Valentinien à Nemese, comme cela peut paroiftre affez probable ; un deplaifir si sensible & la maniere dont cet homme vivoit, le rendant ce semble indigne que Saint Gregoire employalt son credit pour luy comme pour un ami & un parent. Car Nemese ne sur gouverneur de Cappadoce que dans la vieillesse de nostre Sainr. Le sujer de cette lettre paroist estre que Valentinien avant pris quelque chariot du public, il avoit tué les chevaux par quelque malheur, & s'estoit blesse luy mesme. S. Gregoire écrit au Gouverneur pour l'assurer qu'il n'y avoir point de la faute de Valentinien, & le prier de luy faire seulement quelque reprimende sans l'obliger à payer les chevaux.

cp 79 p.833 a car. 61. p.146.2. 6 ep. 153.p. 885. \$34.

# BREAK BREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBREAKEBR

## ARTICLE C.

Saint Gregoire travaille à la conversion de Nemese ; donne des avis à Sainte Olympiade.

Naz cas.61.p. 140.d. cd 146.2 cp.79. p.8;3.2. d car. 61. p.140.

g C11.61.p.146.2.

EMESE à qui la lettre dont nous venons de parler est L Vécrite, estoit un homme qui faisoit profession des belles lettres & de l'eloquence, 3& qui avoit acquis beaucoup de reputation dans le barreau. La premiere charge de judicature qu'il cut, fur le gouvernement de la Cappadoce. Saint Gregoire en fep.79 p. 5,3 a.b. parle avec beaucoup d'estime, comme d'un homme incorrupL'ander C. S'AINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 541

tible à l'argent, & qui pour ce fujet ne condannoi jamais à l'a- qu' 13 p. 285 d. mende, 'mais qui faifoir profellion du paganifine. Neanmoins cate 1- p. 285 d. mende, 'mais qui faifoir profellion du paganifine. Neanmoins cate 1- p. 285 d. mende, 'mais qu' 1 les honors dans Sainc Gregoire, & peit foin de luy dans fa vieillefle & fa maladie, avant incline que de l'avoir vu'. Le Saint pour reconnoitire d'une maistere p-4-1- digne d'un Everque & d'un fucceffeur des Apostres, l'honneur qu'il recevoir de ce Gouverneur', au lieu de s'amuser contre p-4-1- de les autres à luy donner des eloges, luy adreffa un poeme contre p-1-1-4-1- la vanité de l'idolattie s'pour le porter à embrasser la for Chrée- p-4-1-4-b trenne.

[Le zele de Saint Gregoire ne fut pas apparemment inutile.]

Car il paroli par une lettre du Saint cétte lorsque Nemefe eut ep 124, p. 366. A.
quitté le gouvernement, qu'il vie le Saint, s'entretint avec luy sur e
la religion, se parcequ'il n'eut pas le losifir de rien conclute, il
promit de le revoit une s'econde lois.'Il s'emble meline qu'il eust et-d
donné son nom parmi ceux des catecuments, quoique cela ne
v. s Græ foit pas clair. ("Nous avons un ouvrage d'un Nemes philosophe
Nylletse. Chrettein, & je ne voy rien qui nous empelche de croite que ce

foit de celui-ci.]

Le Saine luy écrivit la lettre dont nous parlons, pour luy té. be. moignet le défiqu'ul avoit de le revoir. Il luy en écrivit une us. epaile, patée tte lut ce qu'il avoit patfé auprés de chez luy fans que le Saint Peul feur de une durant qu'il efoit Gouverneur, pour le prites epregé 33-a b. de dispenier un nommé Theodofe d'une committion qu'on luy avoit donnée pour un lieu fort eloigné. [D'autres l'entendent de l'éail : mais le Saint en parletoit ce femble d'une autre manière.

Ce fui appatemment vers le commencement de la derniere retraite de noître Saine, & fui re la fin d'e l'an 38 au pluthôt, que l'était de l'entre de fit le mariage de Sainte Olympiade.) Can Nebride fon mari qui ne Polladic expeveut pas vinige moit entiers avec elle, vivoie encore le 29 juin de d'était le 18 au 18

542 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE

qu'il s'y trouvoit neanmoins en esprit, & unissoit ces deux epoux 383 tant avec Dieu qu'entre eux mesmes-

61f.57 p.131-134.

Pall.dial.c.17. p.46.c Lauf.c. 144.p.1046.c. Naz.ep. 58.p. 815.d.

'Il adressa aussi un poeme à Sainte Olympiade, où il luy donne d'excellens preceptes sur la maniere dont elle se devoit conduite dans le mariage, Elle en eut peu de besoin : l'son mari l'ayant laissée veuve au bout de vingt mois ou un peu moins, comme nous venons de le dire. Procope maria encore une seconde niece. Le Saint qui ne se trouva pas non plus à ce mariage, luy écrivit aussi pour s'en excuser, luy protestant que ses infirmitez l'en avoient empesche, & non la paresse, il l'assure qu'il se rrouve heureux du costé de Dieu, parcequ'il avoit laissé les troubles aux autres; mais que sa joie seroit parfaite si Procope delivré de tous ses engagemens vouloit renoncer à tout pour retrouver tout en Dien feul. [Ce Procope avec lequel il paroift encore par d'autres lettres avoir esté forr uni, peut estre]'celui dont Zolime parle au commencement du regne d'Arcade, & à qui il attribue plus de droiture que de politesse. Il avoit epousé une fille de l'Empereur

Zof.1.5 p.786.c Byz.fa.p.60.

Valens.

p.927. e, pour le mari de la niece.

ваманананананананана 20на вавиа и сипиана варанана во политива

ARTICLE CI

Education de Nicobule le fils.

Naz cp. 44 p. 806 b. acp.116.p.354.b. cp.83.p.\$42.b.

Ous avons souvent parlé dans cette histoire de Nicobule qui avoit epoufé Alypienne fille de S' Gorgonie & niece de nostre Saint; & nous avons vu par diverses lettres qu'il vivoit encore en 382. Il avoit, comme nous avons dit, plusieurs enfans.] L'aifné s'appelloit Nicobule comme luy, & paroifloit avoir de l'esprit, mais il estoit un peu paresseux, comme le sont assez souvent ceux qui ont plus de genie. Il alla à Tyanes avec ses freres [en 382, comme nous croyons,] pour y apprendre à écrire promtement, Saint Gregoire les recommanda à Theodore Evesque de cette ville, & le pria de les faire loger auprés de l'eglise, & de les envoyer fouvent querir, afin que leurs mœurs se formassent à la pieté : Car les Canons, dit-il, ne vous empeschent pas de me faire cette amitié. [On envoya aussi Nicobule à Cesarée en Capep. 118. p. 207.d. padoce pour apprendre les belles lettres & la rhetorique; ] &

Saint Gregoire pria Hellade non sculement de luy faire avoir les t. il's uni diumge en jamiges. Si ce jamiges est dit par raport à Olympiade, comme il y a bien de l'apparence , Procope n'effoit pas fon pere. Ainfi le Saint prend ici papites, comme dans fon teffament,

L'an de LC

L'an de J.G. 383.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE, 543 meilleurs maiftres, mais encore de luy donner la liberté de le vifiter fouvent, & de luy faire connoiltre qu'il prenoit foin du luy. Rien ne nous empefche de dire que cela fe fit la mesme année 182, ou la suivante.

'Nicobule fur mis avec ses freres entre les mains d'Eudoxe, à ep. 115.p.864.2. qui Saint Gregoire écrit comme à un Chrétien, & à un homme 4cp.30.p.801.b. dont la famille estoit unie d'amitié avec la sienne. Il estoit fils bep.115.p.853.d. d'un autre Eudoxe rhetoricien tres celebre dans la Cappadoce, rep. 108.p. 850.d. '& le Saint le recommanda en cette qualité tant à Sophrone d Prefet 'de Constantinople [vers l'an 369,] d qu'au sophiste The- Aum. p. 312. missius, eavec lequel il dit que l'eloquence l'avoit uni, [quoiqu'il 4Naz.ep.139.p. fust payen.] fil écrivit encore en faveur d'Eudoxe à Saturnin, co [qui fut Conful en l'an 383.] Mais il écrivit à Eudoxe mesme une fep. 131. p. 861.d. grande lettre pour le porrer à abandonner toures les choses de gep. 63. p. 819la terre, & à se donner tout à fait à la philosophie Chrétienne; & c'est à luy apparemment que s'adressent quelques lettres sans ep.119-111.p.855. nom qui font sur le mesme sujer, puisqu'il paroist par la premiere \$56. qu'elles s'adressent au maistre de Nicobule. Il luy enscignoir la 10p.117.p.855.a. rhetorique, & Saint Gregoire le prie d'y ajouter la science des fophistes, [c'est à dire apparemment la philosophie morale,] puisqu'il estoir gapable de la luy monrrer s'il vouloit, quoiqu'il n'en fift pas profession. S. Gregoire luyécrit diverses lettres pour ep. 115-117-p.\$53luy recommander le soin de Nicobule; [car il ne parle d'ordinaire que de luy & non de ses freres. Nous les pouvons raporter à l'année 181.

Ce fut peutestre à la fin des études que Nicobule fir en rhetorique, ou si nous voulons, avant mesme qu'il allast à Cesarée, que l Saint Gregoire luy composa un poeme pour demander à son pere carso pant-us. & à sa mere la permission d'aller hors de son pays pour apprendre l'eloquence, comme avoit fair son oncle qui estoir Saint Gregoire mesine.]'Nicobule répondit au poeme de son fils par cur si puis-up. un autre poeme , [que l'on peut raisonnablement luy artribuer à luy mesme, puisqu'il estoir poete, ]quoiqu'il soit parmi les œuvres de nostre Saint. Il reprend quelques expressions dans les vers de P. 116. fon fils, comme trop peu respectueuses; & neanmoins il luy ac- p.115.64. corde enfin d'aller où il voudroit sous la conduite de Dieu, s'assu- p.110.c. rant qu'estanr sage comme il estoit, & se reglant par l'exemple des personnes telles qu'estoit Saint Gregoire, il ne manqueroit point de se rendre parfait en toures choses.'Il luy recommande be d'eviter la conversarion des méchans, & de ne preferer que la bonne vie à l'étude & à la science.

# 544 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. **€₹₽₹₹₽€₹₽€₹₽€₹₽€₹₽€₹₽₽₹₽₽₹₽**

#### ARTICLE CIL

Lettres considerables du Saint à des sophistes.

Naz.cp.91 p. 345.2. # cp. 118.p.855.b.

h.c. ep.61.p.817.a.b.

ep. 188 p.887. 883, ep.61.p.817 b.

6 cp.111.p.852.b. erp.61.p.8.7.1. p.818.a.

p.8: 7.818.

[ TL paroist que Nicobule envoya son fils étudier à Constantinople, l'puisqu'un nommé Photius qui demeuroit en cette ville, rendit au Saint un fort bon témoignage de luy. Comme ce Photius faifoit profession de l'art de parler & d'écrire, [c'est à dire que c'estoit un sophiste, J'il y a assez d'apparence que Nicobule estoit son disciple. Mais il est certain que son pere l'envoya [auffi]étudier fousun autre fophifte nommé Stagire, [foit à Constantinople, soit autrepart, fans en consulter S. Gregoire, qui le recommanda neanmoins à Stagire par une lettre, qui peut estre la 1883.

'Le Saint effoit ami particulier d'un autre sophiste nommé a rp.tir \$,852 b. Eustoque, avec lequel il femble qu'il avoit étudie à Athenes, & auguel il avoit envoyé un disciple nommé Pronée. Ce sophiste voyant que Nicobule étudioit fous Stagire & non fous luy, ne put s'empescher d'en faire ses plaintes à Saint Gregoire, & de témoigner sa jalousie contre Stagire par des injures qu'il avoit apparemment prononcées publiquement devant les magistrats.

> Cela donna lieu au Saint de luy écrire une excellence lettre, où aprés l'avoir loué de ce qu'il luy ouvroit fon cœur saus deguifement, & l'avoir affuré que ce n'eltoit pas luy qui avoit adresse Nicobule à Stagire, il luy fait une reprimende tres forte & tres ferieuse, mais pleine d'affection sur cette jalousie que les sophistes avoient les uns contre les autres, & ces injures qu'ils se disoient : Il luy represente que cela estoit tout à fait honteux à des gents qui avoient de l'age, de la reputation, & du bien comme Eustoque; & absolument inutile, n'y ayant rien de plus facile que de les traiter de mesme qu'ils traitoient les autres : Qu'il n'y avoit rien aussi de plus dangereux pour les jeunes gents qu'on leur envoyoit, lesquels payoient bien cher un si mauvais exemple que leurs maistres leur donnoient : Mais qu'il s'étonnoit surtout comment les juges qui condannoient dans leurs tribunaux les paroles injurieuses, non seulement souffroient qu'on dechirast publiquement la reputation des gents d'honneur, mais se rendoient eux mesines les auditeurs & les approbateurs de ces diffamations scandaleuses. Eustoque receut fort mal cette remontrance, & declama contre le Saint mesme & contre beau-

ep.61.p.519 a.

coup

L'andej C. SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 145 coup d'autres en mefime temps. Le Saint luyécrivit fur cels, qu'il efloit bien falché de l'avoir mecontenté fans le vouloir grue nearmoins il fe foucioir fort peu de les medifanges; mais qu'il foulis-

toit pourcant qu'il arrestast sa langue s'il le pouvoit.

[Stagire ayan efik arraqué par Eurloque, ne demeura pas apparemment fans repartie, & c'eft comme nous croyons le fujer de la lettre 191, que S. Gregoire luy adrefia felon les manuferits, & hon à Timothée, comme on le devoit dire en fuivant les editions.] Car comme le Saint efloit né pour dire ibbrement la ve-que prité, il luy rémoigne que s'il veur l'obliger, & faitsfaire Nicobule 1946. El pere qui avoir effé offense de ces disputes & de ces querelles de lophilles, jil falloir qu'il quitrait abfolument ces declamations & ces invectives dont ils se dechirolent les uns les autres en prefence de leurs audieurs.

L'AN DE JESUS CHRIST 385.

[Toutes ces chofes peuvent affea probablement se mettre en Pan 1842 & nous sommes comme obligez de mettre la mort de Nicobule le perc en 1851] il avoit maintenu sa famille dans la 1944 plos se paix & dans la spindent arte neu qu'il avoit vécu mairil la latis en mourant dans le deuil & dans l'embaras des affaires qu'on suscite à la verue & à les enfans, l'oriqui lis ràvoitent pas encore essippe que les latrues que s'amort leur faitoir verser. Onne voir rien autre chose, sinon qu'ils avoient este obligez "de livrer leurs amis, de sibilit des unterrogatoires, de faite des s'emens, & qu'aprés cela on ne la sissi pas de les inquieter encore. Le Saint écrivir pour recommander leur affaire à Gregorie qui entroit pour lors dans de le gouvernement de la province, & à Ecebole qui estoit vraisemeq-41-plos somme

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE CIII.

Saint Gregoire écrit à Nectaire contre les heretiques.

IN Ous pouvons mettre aussi en cette année la lettre celebre que Saint Gregoire écrivit à Nechaire. Au moins on ne la pouvoire pas mettre plussoire, le lumone estoit alors bami en Cappadoce, "comme on le tire de ce que J'le Saint y appelle cet Nor. 004.45 p. hercharque la maladie que mus sovoi dans le sein. Or il stud bani à shift a.c.s. en Messe après l'an 383, & de la transporté à Cesarée en Cappadoce, d'où on luy permit de se retire en une terre qu'il avoit à Dacore dans la messe me control. La, aulieu de se contenter de No. 204.45 p. Hist. Est. Tom. IX.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an de l.C. la liberté qu'on luy laissoit, il faisoit des efforts pour attirer tout -le monde à luy. " .

"Les Ariens du parti d'Eudoce ne craignoient point aussi de faire une profession publique de leur heresie, & tenoient des assemblées avec autant de liberté que s'ils en eussent eu une permission de l'Empereur. Les Macedoniens de mesme se monrroient dans la Cappadoce, & prenoient la qualité d'Evefques, qu'ils pretendoient avoit receue de l'ordination d'Eleuse [ de Cyzic. Pour les Apollinaristes, ils avoient effectivement obtenu de Theodose la permission de s'assembler avec la mesme liberté

b.c.

p 711.d|713 2.

p.711.d.

Soz.1.6.C.17.0

. Thertdials P.163.c.d.

671.676.

que les Catholiques', sans que Nectaire de Constantinople s'y fust oppose, comme sa charge l'y obligeoit. Ces desordres, & particulierement le dernier, percetent le cœur de Saint Gregoire, que fa folitude n'empeschoit nullement de ressenrir les maux de e2.71.p.828 d. l'Eglife, & d'en procurer les remedes autant qu'il luy estoit possi-

er. 46 p.711.b. ble. Quelques peines & quelques maux dont il fust accablé en son particulier, la douleur qu'il avoit des afflictions publiques de l'Eglife, luy en faifoir perdre le fentiment. P.711 713.

'Cela l'obligea donc d'écrire à Nectaire une lettre aussi forte que civile, pour le presser de s'opposer à la licence des hereriques, & furtout d'obtenir de Theodose la revocation de la permission que les Apollinaristes avoient eue de s'assembler, laquelle rendoir inutile tour ce que ce prince faisoit pour l'Eglise, puisque cette permission estoit une approbation de leur dogme, & une condannation de celui des Catholiques. Pour faire voir la necessité de cette revocation, il raporte en peu de paroles les principaux blasphemes de ces heretiques, tirez d'un livre d'Apollinaire qu'il avoit entre les mains. [C'est sans doute ce qui a fait paroistre cette lettre affez confiderable, quelque courte qu'elle foit, pour tenir rang parmi les oraifons de nostre Saint. | Sozomene en a inferé une

droits. & Cod. That. 6.p. Duclques uns different cette leure de deux ou trois ans, & etoient que ce furent les follicitations de S. Gregoire, qui produifirenr la loy du 9 mars 388, tres fevere contre tous les heretiques en general, & nommément contre les Apollinaristes. Ce qui peur favorifer ce fentiment, c'est que nous n'avons aucune loy contre les heretiques depuis celle du 21 janvier 384, jusques à celle - ci,

grande partie dans son histoire, & Theodoret en cite deux en-

Ainsi il est aise de croire qu'ils se donnoient alors plus de liberté.)

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 547 386,387,358 ቇቔፚኯ፟ቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔ

ARTICLE

Diverses lettres de Saint Gregoire.

L'AN DE JESUS CHRIST 386, 387, 388.

Ous remplifions ces trois années de diverses circon-Ifances des lettres du Sainr, dont nous n'avons pu trouver le temps.] 'Nous avons vu qu'il dit luy mesme qu'il estoit né pour Naz ep. 1919. dire librement la verité; & il le faifoit autant par raifon que par 8x9. inclination. [Nous en avons remarqué divers exemples, & nous y en pouvons encore ajouter d'autres.]

'Un nommé Ablave qui luy avoit rémoigné avoir d'affez bons ep.131.p. 841. fentimens, s'appliqua enfuite à faire la fonction de fophiste. Saint Gregoire luy écrit que s'il joint à cet emploi l'étude & l'amour de la vertu, il ne veut point l'en detourner : Mais que s'il est tout fophiste & qu'il neglige le reste, il se contente de luy dire qu'apres avoir un peu joue & amuse des enfans, il verra un jour qu'il

fera encore plus joué luy mesme.

'Il loue beaucoup les bonnes qualitez d'un jeune homme de ep. 118.130.p. condition nommé Adelphe, & témoigne qu'il songeoit tout à 819-1/861.a.c. fait à Dieu. C'est pourquoi il luy écrit pour luy offrir son amitié, ep. 118, p. 875. & promet de l'aller voir pour l'aider à elever un temple magnifique à Dieu dans luy mesme. [Adelphe receut fort bien sa civilite , l' & le pria tres instamment d'accomplir sa promesse & de le ep. 119. p. 860. venir voir en un lieu nommé Navilles. Le Sainr ne le put neanmoins, ayant esté arresté par d'autres occupations & par ses maladies : de forte qu'Adelphe se plaignit à luy qu'il negligeoit son fils; & le Saint luy répondir avec beaucoup de douceur, que comme il ne faut pas negliger un fils, austi il faut croire un pere ; qu'il peut donc s'assurer sur sa parole, que ce n'est ni par paresse ni par mepris qu'il ne l'est pas allé voir; mais par la seule impossibilité de le faire, & que des que Dieu luy en aura donné le moyen il courra vers luy. Il alla effectivement à Navilles nonobstant son ep. 1: 0 p. 841 be ] grandage, eut de grands entretiens avec Adelphe, & crut luy avoir persuadé tout ce qu'il avoit à faire pour son falut-

'Cependant Adelphe trompa tout à fait ses esperances, en tom- b.c.d. bant dans les dereglemens les plus grands & les plus visibles. Le Saint en fut fort touché, & luy écrivit une lettre tres forte & tres vehemente, mais où l'on voit la tendtesse aussibien que le zele . 304. d'un pere, ce zele mesme ne venant, comme il le luy proreste, que

Zzzij

548 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'andel.c. de l'affection ardente qu'il avoit pour luy, '& de la crainte qu'il s'16,167,358 avoit de tomber dans la condannation d'Heli, qui fut puni si se.

verement pour n'avoir pas repris affes feverement ses enfans.

Je pourrois, luy dit.il, vous écrire des choses plus agreables, mais mon, pas plus utiles; & j'aime mieux vous faire quelque douleur mon yoûre bien, que de vous precipiter dans les plus grands me

maux par une malheureuse complaisance.

p.861.a.

867.868,

[La lettre 180 du Saint n'elt que de confolation & d'amfité.]
Elle est adresfiée à des moines & à des vierges qui composient
une me sime "Communauté, & venoient de perdre leur Abbénom--horient
me l'eucade. Le Saint leur écrit sur cela non pour pleurer avec
eux, puisqu'il ne s'aut point pleurer un athlere qui sort victorieux
de la lice pour aller recevoir la couronne, mais pour les amimer
à pratiquer les vertus qu'ils avoient aimées en loy, asin qu'ils
visient rois reviert eux instit Abbé dans chacun d'eux. Il louc sa
purcte, sa douceur exemte de toute colère, sa vertu qui estoit
non en paroles, mais lea œuvres, son amé roujours elevée à Dieu,
& son cœur Affermi dans la pieté qui ne se laissoit point surprendre
à toutes les illussions du siect.

[Nous avons pazi éci-defins d'Alype que nous avons eru avoir efté gouverneur de Cappadoce vers l'an 380.]' Après la mort de ce Gouverneur (fi e'etil e meinte Alype, comme il y a after d'apparênce y Simplicie faxeuve fe trouva embazaffee à caufe de fes enfans dans de faktheutes affaires. Comme Lacque gouverneur de la province enchoir le juge, Saint Gregoire luy écrivir "deux fois Norse en faxeure y Nous avons vul "autrepara que S. Baffle & Saint Gre- v 3-saint."

goire écrivoient à une Simplicie qui passoit pour Arienne.

Il fau mettre co (funble dans les dernieres années du Saint, la 1979-19-14-ab. lettres 9, [puisqu'il y mande à Saint Gregoire de Nysle, qu'elhant, parti pour l'aller voir, se élant déja arrivé à Euphemiade, il n'avoir pas voulus aller plus loin, dautant qu'il avoit appris qu'il tecnoit une affemblée pour celebrer la feîte de quelques faints Martyrs, se que l'esinfruitez ne luy permettoient pas d'afflièr à ces affemblées, outre qu'il avoit peut d'elbre à charge à ceux qui y eftoient venus, il vouloit rendre vifite à ce Saint qu'il n'avoir point vu depuis longemps, (appareminent depuis le Concilé œcume nique, jué fe rejouir avec luy de la generoité avec laquelle il fipportoi la môt de fa femme Theofebie.

L'andeJ.C. 386,387,388

# SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE. **€\Ѐ\Æ€\Ѐ\Æ€\Ѐ\Æ€\Ð**€\Æ

# ARTICLE CV.

Vertu du Prestre Sacerdos : Il est persecuté ; & Saint Gregoire l'exhorte à la patience.

'AFFAIRE de Sacerdos arriva aussi dans les dernieres années de nostre Saint.]'Il estoit frere d'une sainte veuve Naz.ep.101.p. pominée Thecle. S. Gregoire l'appelle son fils, ayantpeutestre 399 at contribué à l'enfanter à J. C.] Car quoiqu'il ne l'eust pas formé ep.33.p.919. dans la vie spirimelle, il y avoit neanmoins contribué par ses bepate post de exhortations; ce qu'on voit par une lettre où il le falue comme cep. 111. p 905. a. sa nouvelle eiperance, & comme un jeune homme qui avoir la maturité des vieillars. Il l'envoya une fois à un de fes amis nommé ep. 93. p. 845.c. Castor qui le demandoir, mais à condirion qu'il le luy renvoyera bientoit, pour apprendre de luy, & luy apprendre la divine philolophie. Il l'appelle la confolation de sa vie, & le compagnon de

les toutfrances.

'Sa piere devança toujours fon age, de il fe rendit celebre par epate p. 907.a. les travaux qu'il entreprit pour le service de Dieu. Il fut elevé à dp. 906 dep. 17. la prestrife, & fut chargé du soin des pauvres & des Religieux de equisp, socid Cefarée par S. Basile, comme nous croyons, dont il gouverna le 207.2. celebre hospital avec beaucoup de soin & de pieré. Casto que ges 33 p.845.c. Saint Gregoire appelle frere de Sacerdos, donna à cet hospital epass. P. 919. deux terres qui y estoient jointes; & le Saint écrit à Cyriaque pour le prier de les decharger de railles & pour le present & pour l'avenir.]'Il paroift qu'il demeura longtemps dans ces ep. 116. p. 146 c. deux emplois, & il s'acquit extremement l'affection de tous les à moines.

'Mais il falloit que sa vertu fust eprouvée par les armes que la epars p. 901.b justice divine tient à sa gauche, c'est à dire par les tribulations & cp. 215 p. 200 2 les traverses; & cela arriva sous l'episcopat d'Hellade, h lorsque ep. 216, p. 305. . S. Gregoire jouissoit du repos apres toutes les persecutions qu'on bepais, p 300. E. luy avoit suscitées. La jalouse en sut apparemment l'origine. \*p.102 g. \$99.b. Un jeune homme nomme Eudoce qui faifoit depuis peu pro- ep. 14 p. 11 (p. fession de la piere, & d'une union particuliere avec Sacerdos : 191.131.1991es. c'est à dire apparemment qui estoit moine de son monastere, le laissa aller aux conseils de quelques personnes qui se servoient epiza parnet de luy pour leurs mauvais desseins, sous pretexte de luy témoi- Pis pous gner de l'affection, ou plutoft à l'inftigation du demon qui por-ep 35 para toit envie à son progrés dans la pieté; & il se declara ennems de la

Zzziii

550 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'an del C. Sacerdos qui luy témoignoit toutes fortes d'affection, ] Ce fut ap- 385,387,388

paremment cet Eudoce qui forma de fausses plaintes contre luy . . à Hellade de Cesarée: & ce Prelat se conduitit en cela de telle maniere, qu'il semble que ce soit luy mesme qui avoit suscité Eudoce.]'Car il ofta à Sacerdos le gouvernément des moines & des pauvres b fans qu'il parust en avoir aucune raison, & sit eclater sa

colere mesme par des écrits publics. ep.507.2.b. ep.136.p.910.d.

'Saint Gregoire qui faifoit profession d'aimer ce Prestre, l'uy écrivit trois lettres pour le fortifier dans cette tentation : mais la maniere libre & genereuse dont il luy parle, fait voir qu'il le croyoit capable de porter les veritez les plus fortes, & qu'il n'avoit pas besoin du menagement dont le Saint use envers les autres. I'll luy montre dans l'une par son propre exemple, qu'il

estoit obligé de rendre graces, sinon à ceux qui le maltraitoient,

ep. 17 p sos.d. au moins à Dieu qui l'eprouvoit de la forte. Il luy mande, une autre fois ce peu de lignes; Si vous vous estes imaginé n'avoir rien à " fouffrir lorsque vous estes entré dans la vie religieuse, vous n'y " estes pas entré en vray religieux, & j'ay à me plaindre de ceux qui " vous ont instruit. Que si vous vous estes attendu à cître persecu: é, " vous devez remercier Dieu si vous ne l'avez pas esté : mais si vous " l'estes, souffrez-le genereusement, ou reconnoissez que vous man-

quez à vostre promesse.

[La roisieme lettre est encore plus belle.] Qu'y a t-il, luy dit-il, " . de fascheux pour nous? Rien que de perdre Dieu & la vertu." Que tout le reste aille comme il plaira à Dieu de le faire aller, " Il est le maistre de nostre vie , & il sçait bien la raison de tout ce " qui nous arrive. Craignons sculement de faire quelque chose " d'indigne de nostre pieté. Nous avons nourri les pauvres, nous " avons eu soin des freres, nous avons chanré des pseaumes avec " plaisir autant qu'il nous a csté possible. On ne veut plus nous le " permettre; employons nostre pieté d'une autre maniere. La " grace n'est pas sterile, & elle nous ouvre plus d'une voie pour " nous fauver. Demeurons dans la folitude ; occupons nous à la " ... "contemplation ; purifions nostre esprit par la lumiere de Dieu, ce " qui n'est peutestre pas"moins releve que tout ce que nous pouvons " «c. faire.

'Ayant esté prie vers ce mesme temps de venir à une assemblée [ & à une feste, apparemment dans le monastere donr Sacerdos . avoit la conduite, ]il répondit à Homophrone [l'un des principaux sans doute de cette maison, qu'il y fust allé volontiers, si fon infirmité le luy eust permis, pour voir cette fainte famille, &-

L'ande J.C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 551 participer à fajoie: Que Dieu avoit permis par une conduite impenetrable à nos lumieres, que cette joie euît elfé un peu troublée[par la perfecution de Sacerdos; ]mais qu'aflurément leur patience leur feorit enfin glorieufe. Il prie Homophrone d'exhorter Sacerdos à ne fe point decourager, mais à profiter au contraire de cette perfecution, à tafehre encore d'adoucir fon Evefque, & à fortifier les freçes, afin de faite fubfilter le grand ouvrage (du monaftere qu'il conduifoir, ou de l'hofpital des pau-vers, jou qu'à um oinsi leuft la faits fabbind en a vyoir donné aucu-

#### ፙኯ፟ጜኯጜኯ፞ዀፙኯ፟ዀፙኯ፞ዀፙኯ፟ዀፙኯ፟ዀፙኯ፟ዀፙኯ፟ዀፙኯ፟ዀፙኯ፟ዀፙኯ፟ዀፙ ዀኯ

# ARTICLE CVI.

ne occasion à la haine qu'on luy portoit.

· Saint Gregoire écrit pour Sacerdos.

'Est une chose assez ordinaire d'avoir de la compassion pour les gents de bien qui sont persecutez injustement; mais la force de les fourenir & de refilter à leurs persecuteurs, furrout lorsque ce sont des personnes puissantes, est austi rare qu'elle est excellente.]' L'action d'Hellade scandalizoit beau- Nazepass. coup de monde, & on ne pouvoit approuver qu'on cust ainsi 310 c. traité un Prestre considerable, plutost sur une calomnie que sur le considerable, plutost sur une calomnie que sur le considerable. un jugement legitime. Mais il falloit la generofité de Saint . Gregoire pour s'oppofer comme un mur à l'iniquire. l'Il s'y trouva d. ne fine obligé par les plaintes que divers moines luy firent faire de ce qu'on leur oftoit ce Prestre, auquel ils estoient unis depuis si longtemps, & aussi étroitement attachez qu'à leurs propres membres. Il écrivit donc à Hellade, que l'affection qu'il avoit b. pour luy l'obligeoit à luy raporter la maniere dont fon action estoit receue dans le monde : Que pour luy il veut croire qu'il c. avoir quelque raifon d'en user ainti ; mais que neanmoins il le supplie de considerer combien il estoit fascheux & à Sacerdos de quitter des emplois où il travailloit depuis tant d'apnées, & aux & folitaires d'estre privez d'un homme qu'ils aimoient si fort : Que, 4/107.2 si Sacerdos luy avoit donné quelque petit mecontentement, ce qu'il ne croyoit pas, il le luy pardonnast ou à cause de la pieté de ce Prestre, on en sa consideration.

Sacerdos efloit venu[cependant] trouver S. Gregoire, Why epasterness avoir fair few plantes of Eudoce, mais avec la tendrefile d'un frere, se passernes avoir fair few passernes comme un acculateur. S. Gregoire qui reflentoit les fautes passernes de noncomme un acculateur. S. Gregoire qui reflentoit les fautes passernes de sautres comme îl c'euffent effe les fiennes propres, écrivit epaste passer.

152 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. donc à cet Eudoce avec une douceur & une autorité de pere, & 386,327,388

le pria de le venir trouver pour luy rendre ce respect comme à un vieillard, s'acquiter de ce devoir envers un pere, & l'employer comme mediateur entre luy & Sacerdos, pour terminer leurs differends, & travailler ensuite à appaiser l'esprit de l'Evesque

[Hellade,] & à lever ce scandale.

c.4.

potod.

ep.114.p 911.b.c. 'Eudoce luy répondit ce temble d'une maniere affez froide, & neanmoins comme en avouant qu'il n'avoit pas affez confideré cette affaire avant que de l'entreprendre. Saint Gregoire se crut a'tpasse.p.suse obligé de luy récrire d'une maniere un peu fevere , quoiqu'elle

fust moins contre luy que contre ceux qui s'estoient servis de luy ep.114.p.911.c. pour fatisfaire leur passion. Il luy dit que s'il l'eust voulu flater, & le rendre pire qu'il n'eftoit, cela luy eust estétres acile, mais que

ne pouvant se resoudre à le tromper, il estoit contraint de luy dire qu'il avoit fort mal commence; qu'il ne luy restoit que de ep.136 p.921.b. faire penitence, & de reparer sa faute en se reconciliant avec Sacerdos , quoiqu'il fust encore assez difficile de refermer entierement cette plais Que s'il est resolu de perseverer dans ce qu'il a fait, pour luy il ne peut que le plaindre & gemir de son malheur: Que neanmoins s'il le veut venir trouver, il ne refusera pas

de le voir.

'Cette lettre fit l'effet que le Saint desiroit, Eudoce témoigna cp.136.p.911.b. latrouver rude, & se se plaignoit que le Saint estoit ami de Sacer-6 p 920.d. p.911 b. dos; mais neanmoins dans la réponfe qu'il luy fit il luy parloit » avec beaucoup de foumission, & rémoignoir souhaiter de l'entretenir.'S. Gregoire luy récrivit aussi avec plus de doucour, l'assura que l'affection qu'il vouloit bien qu'on sceust qu'il portoit à Sa-\* p.911.2.b.

cerdos, n'alloit pas à condanner personne sans l'entendre. Qu'il ne luy avoit écrit d'une maniere un peu severe que pour son bien, comme l'effet le faisoit voir. Qu'il le recevroit avec joie s'il le venoit voir; mais que si l'hiver l'en empeschoit, il le conjuroit encore une fois fur toutes choses, de se reconcilier avec Sacerdos, qui desa part-temoignoit une grande affection pour luy; & il

l'affure comme un homme tres experimenté en cette guerre que cette querelle estoit une malice du demon qui vouloit ruiner sa pieté; qu'il devoit donc resister à ce premier assaut, depeur qu'il ne luv en livrast un second . & d'autres ensuite.

Il fut beaucoup moins satisfait de la réponse d'Hellade fort

civile dans les termes, mais tres fascheuse dans le fond à cause qu'elle reprochoit diverses choses à Sacerdos, & qu'ainsi il falloie ou que ce Preitre fust fort criminel, ou que la calomnie eust esté

L'andeJ.C \$6,387,388

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 555 bien maligne, & en mesme temps bien puissante sur l'esprit de fon Prelat. L'un & l'autre affligeoit S. Gregoire, quoiqu'il crust plus aisement le dernier, ne pouvant se persuader que Sacerdos cust perdu en si peu de temps le fruit de tant de travaux & une vertu si eprouvée, ni refuser d'ajouter foy à ce Prostre, qui prorestoit qu'il estoit tout à fait innocent & prest à se justifiet devant Hellade mesme. S. Gregoire l'envoya donc à cet Evesque avec une réponse où il le contente de luy témoigner la douleur qu'il a de cette division de deux personnes qui avoiont esté si fort unies.

#### 

### ARTICLE CVII.

Mort de Sacerdos : Pieté de Theele fa faur.

Ous ne savons pas la suite de cette affaire.]'On voit que Nezep et es si Sacerdos porta à Constantinople deux lettres de nostre 845. Saint, depuis l'élection de Nectaire; mais quoiqu'il y foir parlé avantageusement de luy, [neanmoins on n'en peut rien tirer du fuict qui le portoit à v aller, ni moins encore que ce fust pour se plaindre de son Evesque. Le Saint dit seulement dans celle à ep. 229, p. 915 b. et Pallade, où il parle de sa pieté avec une estime toute particuliere, qu'il y alloit pour ses affaires, Il paroist qu'il mourur dans la perfecution. I'll s'en est alle à Dieu, dit nostre Saint, cedant ep.201. p. 899 h. fans beaucoup de peine à l'envie & aux attaques du demon,

'Sa sœur Theele que le Saint appelle une servante de Dieu, e & les premices des gents de bien, souffrit cette mort avec beau- 4. coup de constance, comme elle avoit fait celle de son pere & de c. fa mere [qui estoient peutestre morts un peu auparavant.] Saint ab. Gregoire voulut l'aller visiter sur cette mort, nonobstant la foiblesse de son corps ; mais en ayant esté empesché par quelque rencontre, il luy écrivit pour l'exhorter à se preparet elle mesine

à mourir avec autant de confiance que son frete.

On peut ce semble raporter à Sacerdos ce que dit le Saint, que Thecle estoit tourmentée à cause des Saints qui estoient ep. soi. p. \$56.00 morts; [& il y a affez d'apparence que comme Sacerdos avoit administré le bien des pauvres, Hellade qui le persecutoit, pretendoit qu'il en avoit mal use, & que e'estoit pour ce sujet qu'il inquietoit sa sœur comme son heritiere.]

Saint Gregoire l'estoit alle voit chez elle, & en avoit este fort p.8.7.c. edifié. Car outre la fermeté de sa foy, elle-vivoit dans une sainte Hift. Eccl. Tom. 1X.

554 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. L'ande J.C. ep. sos p \$99.4. folitude, en la compagnie peutestre de quelques personnes de 386,187,388

ep.101.p.897.c pieté l'eparée de tous les contentemens de la terre . & renfermée

avec Dieu feul & les faints Martyrs, auprés desquels elle demeuroit. Elle avoit des enfans, & les offroit aussi à Dieu comme des hofties vivantes qui luy estoient agreables. Elle écrivit quelque temps aprés à S. Gregoire, qu'elle estoit bien faschée de ne l'avoir pu retenir chez elle, [& luy parla apparemment de la peine qu'on luy faifoit.]'Le Saint dans sa réponse suy donne d'excel-

p.897.898 lentes instructions sur ce sujet ; & sur ce qu'elle sousseoit pour p.898.c. les morts, il dit qu'elle ne pouvoit leur plaire davantage qu'en fouffrant avec patience: Car je suis persuadé, ajoute t-il, que les « p.899.2. ames des Saints connoissent ce que nous faisons ici.'Il dit à la fin « qu'elle devoit avoir du respect pour les avis d'un homme de son age, & qui avoit travaillé pour Dieu comme luy, [ce qui nous fait

juger qu'il écrivoit encore ceci aprés son retour de Constantinople.

S. Gregoire avoit fait ce semble une liaison particuliere avec 20 P. 897.4 b. cette dame comme par rencontre.]'Car comme quelqu'un luy écrivoit sur quelque affliction, elle y ajouta un met. Le Saint qui avoit encore alors peu d'habitude avec elle, luy répondit par une lettre, où il dit qu'elle estoit à luy, & luy à elle par l'union que le S. Esprit formoit entre eux; & qu'elle pouvoit s'assurer que personne ne prenoit plus de part que luy à tout ce qui la regardoit; & que pour l'affliction dont elle luy écrivoir, il la confideroit comme un temps où il falloit témoigner une veritable pieté par la patience,

[Que si la lettre 212 de S. Basile est de S. Grogoire de Nazianze. "comme il y a affez d'apparence, & si elle regarde l'Eglise de V.S Basile Nazianze qui fut baftie par le pere de nostre Saint, & ainsi avant note 37. l'an 374, il faut que celle dont nous venons de parler foit encore plus ancienne, la liberté de l'autre montrant que le Saint avoit déja fait une union entiere avec cette dame.]

# 부분 수는 일을 받는 것을 받는 일을 수는 일을 받는 ARTICLE CVIII.

Mort de Saint Gregoire : Translation de ses reliques.

L'AN DE JESUS CHRIST 389, 190. TL ne nous reste plus rien à dire de Saint Gregoire jusques à sa mort. Il la faudroit reculer jusques à l'an 391, fanous voulions Suid.t.1.p.617 c. fuivre Suidas, j'qui la met dans la treizieme annéesde Theodofe,

L'an de J.C. 3 2 9,390.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 555

[ou plutoft jusques aprés l'an 418, s'il estoit vray, comme le dit le meline auteur, qu'il eust passe l'age de 90 ans. Mais nous nous Hier.v.ill.c.e. arrestons à Saint Jerome, qui dit qu'il estoit mort pres de trois ans P.301.b. avant qu'il fift fon catalogue des auteurs ecclesiastiques, l'an 392, C135 P.3034 fur la fin felon quelques uns : ce qui nous oblige à dire que Saint Bar 3895 14. Gregoire estoit mort l'an 389, ou au commencement de 390,[agé de 60 ou 61 an, s'il est né en 329, comme nous croyons.

'L'Eglise latine fait sa feite le 9 de may depuis plusieurs siecles, Boll 9 may p. comme on le voit par Usuard, Adon, Notker, & d'autres anciens 5704 martyrologes. Neanmoins il y en a qui la mettent le 29 de mars, ou en divers jours du mois de janvier. Les Grecs l'honorent le a Menza e 534. 30 de janvier avec Saint Basile & S. Chrysostome, & en particulier Menza, p. 410le 25 de janvier, auquel ils en font un office fort folennel 3 & une 437|Ugh 1.6.9. inscription faite en 1505, ou peu aprés, dit que ce fut en 390. Il a Boll 9 may p. mourur dans la folitude où il s'estoit retiré avec des moines. Il 417.4 avoit fait luy mesme par avance son epitaphe, où il represente

en douze vers une suite abregée de sa vie.

dLes Grecs l'honoroient principalement à Constantinople dans de Menra, 15. jan. la grande eglife, dans celle de Sainte Anastasse des Becs de Dom- p.436. No 1 1 63. nin[où il avoit rétabli la foy, ] & dans celle des Apostres, où "Constantin Porphyrogenete sit mettre son corps, qu'il avoit fait apporter de Nazianze, vers l'an 950. Nous avons une histoire de Boll , may, p. cette translation dans un eloge de S. Gregoire compose ce semble 448.4. peu de temps aprés qu'elle eut esté faite. On y lit que le tombeau p.768.8 du Saint estoit alors à decouvert dans la Cappadoce, assez peu honoré de ceux du pays. L'Empereur ayant resolu avec les Evesques de le faire apporter à Constantinople, adressa une lettre p.769.2. au Saint pour le prier d'agréer cette translation. On fut emba- c rasse à trouver son corps, parcequ'il y avoit deux monumens dreffez des le vivant du Saint pour luy & pour ceux de sa famille, [& on ne savoit pas mesme dans lequel des deux il estoit.] On fit beaucoup de prieres pour cela, & enfin ayant trouvé un corps dont tous les offemens estoient encore dans leur situation naturelle, on jugea que c'estoit le sien à cause d'une excellente odeur qui en fortoit. Son pere estoit inhumé avec luy dans ce tom- e. beau. [On ne dit point ce qu'on en fit : ] mais pour nostre Saint on 4. l'emporta à Constantinople, au grand regret de ceux du pays. 'Il fut accompagné folennellement dans tout le voyage avec de. quantité de cierges & d'encensemens, & tous les peuples des environs y accouroient. L'Empereur passa le détroit pour venir \$770 2 audevant, porta luy mesme les reliques en le repassant, & les-

r Naz.car.31 P.

556 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

mit dans l'eglife de son palais. Après que le corps du Saint y eut 189,300 reposé quelque temps, il sut porté folennellement par les Evesques, suivis de l'Empereur & du Partiarthe, dans l'églisé des Apostres, où il fut placé dans le sanctuaire pres de Saint Chryfoldome & pres de l'autel, ensérmé dans une chasse d'argent fort magnisque. Cela se sei durant l'hiver, l'ec ne sette les Grees en

p 7/0.d. magnifique. Cela se fit durant l'

a Menan, p.338 font la memoire le 19 de janvier.

P.769 3.

F-535.

Moltamente (e.) de janver.

Moltamente Moltament un corps à Rome que l'on eroit eftre celui de ce Saint apporté de Confiantinople; & cela fur une tradition ferme & confiante, dit Baronius, mais que l'on trouve neamonis mbaraffee de bien des erreus: Ce corps fur mis fous l'autel de l'egifié de la Vierge, au champ de Mars, l'an 1503, d'où le Pape Gregoire XIII. le fix apporter folonnellement l'au 18,3,1 onziente de juin, dans une grande chapelle qu'il avoit fait faire fous le nom de Saine Curegoire de Nazianze dans l'egifié de Saint Pierre au Variean, & le lendemain il le fit enfermer fous l'autel. L'on a

Vatican, & ſe Iendemain il le ſir enfermer ſous l'aurel. L'On a mis dans le matryrologe Romain la feſte de cette translation. l'Onzieme de juin.'Cela n'empeſche pas que l'on ne croie avoir auſti à Veniſe dans l'egilſe de S. Zacarie le corps du meſine Saint, apporté tout entier de Conſtantinople. Bollandus dit que l'un de ces corps pourtoit eſttre de Saint Gregoire le perel On croit

9.mays.457-4 de ces corps pourroit eftre de Saint Gregoire le pere. On croit 445-6. avoir un bras du fils à Tamar en Portugal; mais on veut qu'il y ait clé apporté de Paleftine.

7415 "Il paroift qu'il y a cu'à Rome une ancienne chapelle de Saint Gregoire de Nazianze; & quelques uns croient que ç'a effé des Nazianze le VIII" fiecle. 'Nous avons vu que l'eglife de Nazianze [baftie par luy messime & par son pere, ]a porté son nom aprés la mort.

# ARTICLE CIX.

Apparition de Saint Gregoire: Quelques eleges qu'on luy a donne?.

durantism at Saint Gregarie: Que ques eteges qui on say a aonne.

'N Ou s pouvons marquet ici ce que les Grecs difent dans leurs Ménées fur l'origine de la rêfe commune qu'ils font le 30 de janvier pour Saint Gregoire, S. Bafile, & S. Chryfoftome. Du temps d'Alexis Comanenii s'écleva dans Contlantinople une dispute entre les favans & ceux qui faifoient profession de pieté, pour favoir lequel de ces trois Saints eftoit le plus grand. Mais its terminerent eux messimes "la contestaion, en s'apparoillant & a Jean Evesque d'Eucaites, celebre alors par sa pieté & par sa feience, Car sits luy d'ierue ces parosles : Nous Sommessume messine.

L'an de V. C.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. 557

» chose en Dieu sans avoir jamais entre nous aucune dispute. Nous " avons chacun en nostre temps écrit ce qui estoit utile pour le " falut des hommes, sclon que l'Esprit de Dieu nous a conduits, &

» nous avons enseigné ce qu'on nous avoit appris. Il n'y a point

» parmi nous de premier ni de second. Que les hommes ne dif-

. putent donc point fur cela, & qu'ils ne se divisent point sur nostre " fujet. Nous avons aimé la paix & la concorde durant nostre vie,

. & nous l'aimons encore après nostre mort. Ce fut sur cela, dit-on, que Jean établit une feste commune de ces trois Saints; ce qui a

esté embrasse par les autres Grecs.

Baronius raporte une description du corps de Saint Gregoire Bar. 189. 6 10. & de son visage, qu'il dit avoir tiré d'un manuscrit du Vatican; & Menjan, p. 436. les Grees la repetent deux fois dans leurs Ménées, all parle d'une 187. statue qu'on en conservoit dans une isle au IX siecle, & auptés Cedr.p. 497.498. de laquelle Dieu rendit la parole au fils de l'Empereur Leon l'Armenien.

[Nous ne marquons point ici les eloges que Rufin & les autres anciens luy ont donnez, parcequ'ils font repandus pour la plufpart dans la fuite de son histoire. Theodore Metoquite & d'au- Boll , may, p. tres nouveaux Grees en ont fait des panegyriques. Les Ménées 369,170. le relevent extremement. Il n'est point necessaire dans un Pete 137. auffi celebre que Saint Gregoire de remarquer ceux qui l'ont mis au rang des plus illustres docteurs de l'Eglife, ou qui ont ciré son autorité ou celle de ses écrits en general. Mais nous ne pouvons omettre que IS. Augustin voulant prouver le peché originel aux Aug.in Tul.Li.

" Pelagions : Nous vous trouverons aussi dans l'Orient, leur dit-il, cs.p.368.14.c.

" un Evefque d'un grand nom, dont la reputation est tresillustre,

. & dont les écrits pleins de grace sont confus partout. Que Saint " Gregoire vienne donc s'unir aux Peres de l'Occident, & qu'il

» prononce avec eux un melme arrelt pour condanner vos nou-

" veaurez profanes, & guerir ceux que vous avez infectez. Oferez de

" vous dire qu'il est Manichéen, & ne revererez vous pas plutost » la verité dans cet accord de l'Orient avec l'Occident, dont le p.1.4.

. feul Gregoire vous est un témoin assez authentique, puisqu'il

" n'y seroit pas celebre & reveré comme il est, si ses paroles ne

- s'accordoient avec la croyance commune & publique des autres

" Fideles. Il joint enfuite S. Bafile à S. Gregoire, & preffe les Pela- passa. giens pat l'autorité de ces deux Prelats infignes & dont la fainteté estoit si illustre.

'Cassien voulant aussi alleguer à Nestorius des rémoins de la casa transfer. verite qu'il ne pust pas mepriser commence par Saint Gregoire Miguare. Aazaiis

558 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE. cetre lumiere si eclatante de science & de doctrine, qui est mort, 'dit-il, depuis longtemps, mais qui vit encore par son autorité & par sa foy, qu'on ne voit plus dans les eglises, mais qu'on ne cesse point d'y entendre, & de l'y ecouter comme un docteur & un maistre qui releve magnifiquement la majesté de Dieu, & qui nous éclaircit ses mysteres, comme un docteur admirable de la vraic foy.'Il conjure ceux de Constantinople de n'oublier jamais la doctrine qu'ils avoient apprise sous la conduite de cet Evesque illustre dans toute la terre. [C'est ainsi que Dieu s'est plu à relever un Saint qui n'avoit cherché durant toute sa vie qu'à se ca-

cher aux hommes, jusque là qu'on luy veut faire un crime d'a-Du Pin.p.656. voir trop aimé la folitude.

# здидидисировидидиди за эпистраний за изистраний и придражений в придраже

# ARTICLE CX.

# Des écrits mêle? parmi ceux de Saint Gregoire.

TL nous reste assez peu de choses à dire sur les écrits de Saint Gregoire. Ses oraisons en font la principale partie; & nous les avons toutes marquées selon le temps où nous avons cru qu'il les avoit prononcées. Il n'y en a aucune qu'on puisse raisonnablement douter n'estre pas de luy; mais on a joint sous le mesme titre quelques pieces qui ne sont pas du mesine genre, ni egalement indubitables. Car nous avons remarqué que la lettre à Evagre ni le commentaire sur Ezechiel ne sont point apparemment des ouvrages de nostre Saint, & que la paraphrase sur l'Ecclesiaste est assurément de S. Gregoire Thaumaturge. [Il y a encore deux staitez qui ne font que latins, & qu'on pre-

c.31.p.1065.

or 50.p. 736.737. tend avoir esté traduits par Rufin. l'Le dernier n'est qu'une petite exposition de la foy, sopposee peutestre à Apollinaire, puisqu'elle porte que J. C. estoit "vray homme ayant le sentiment & l'ame. Le \*4 premier est un discours assez étendu pour prouver la divinité de

or 49-p-747-Augep.ttt.p. 193.1.c.d. 7.p.71\$-711 Uff.

fym.p.31.32.

J. C, & défendre le symbole de Nicée contre les Ariens. Mais quoique Saint Augustin mesme qui le cite, paroisse l'avoir cru de nostre Saint, ["il y a bien de l'apparence qu'il est de Gregoire Nors 64.

Leo, Q diff. 4. C. Eve sque d'Elvire en Espagne qui vivoit du mesme temps. Des personnes habites remarquent que c'est une explication & une défense de la petite exposition de la foy qui suit dans les imprimez, & qu'ainsi l'une & l'autre est de cet Evesque Luciferien, quoique la petite exposition ait esté inserée dans le Code de

l'Eglise Romaine.

SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

'Le premier de ces deux traitez est precedé dans S. Gregoire Naz p 726.727. d'un prologue de Rufin sur quelques oraisons de ce Saint qu'il avoit traduites: mais ce prologue regarde l'Apologetique de S. p.727. Gregoire, & non cette piece.

Entre ses poesses, il y en a aussi quelques unes qu'on pretend ne luy pas appartenir. La réponse de Nicobule à son fils est vraifemblablement de celui mesme dont elle porte le nom, lequel n'avoit pas besoin d'emprunter la plume de Saint Gregoire. On peut dire la mesme chose du poeme à Seleuque, J'que l'Abbé de n.p.t.428b. Billy veut avoir esté écrit"par Saint Gregoire au nom de Saint

V.S.Am-Amphiloque,'à qui neanmoins tous les manuscrits l'attribuent, Amph.n p.153. auslibien que Balsamon, & mesine S. Jean de Damas.

Beaucoup d'auteurs tant Catholiques qu'heretiques, ne trou- Lab ferit. 1.p. vent pas que la rragedie intitulée Le Christ souffrant, ait le style 36-Riv.p.343. ni la gravité de S. Gregoire. Baronius dit que les savans croient Bar 34.5 120] qu'elle est plus d'Apollmaire, [de quoy je ne voy pas neanmoins Vost page, qu'on ait aucun fondement. Plusieurs personnes habiles croient Balt. 6 p 451.

qu'elle n'est ni de luy ni de S. Gregoire. \*Les vies des Peres citent de luy cette parole, Que Dieu exige 4 VH P.L. ( c.s. de tout homme qui a receule battefine, la foy orthodoxe dans protaticorde l'esprit, la verité dans les paroles, & la chasteté dans le corps tip410. [felon son état;]& cette autre sentence, Que toute la vie n'est

qu'un jour pour celui qui est blesse du desie de jouir de Dieu. Les Bona, lit. Le 2.

Orientaux luy attribuent une de leurs liturgies. 'La grace toute extraordinaire dont ses écrits sont remplis, AuginJul.1. dit S. Augustin, fit qu'ils furent bientost traduits en latin & de- 65 p. 68.b.c. vinrent celebres dans toute l'Eglise. Rufin en a traduit environ Ruflice.p.p. dix homelies, [dont il y en a eu sept d'imprimées en Allemagne 15/1 Hiermant. l'an 1522. L'Apologetique est de ce nombre ; & Rufin en l'adreffant à Apronien, l'témoigne que comme il parroit de Rome, cer Naz 1.1. P 728]. ami l'avoit prie de luy traduire Saint Gregoire, cer homme, dit Vign.p 18... Rufin, incomparable en toutes choses, qui, illustre par ses paroles & par ses actions, a repandu dans les Eglises de J. C. une lumiere celarante de science, qui pratiquoir ce qu'il apprenoit aux autres, & qui ne s'est pas condamé luy mesme en faisant le contraire de ce qu'il enseignoit. Je ne sçay si S. Jerome veut parler de ces tra- Hitt in Ruf po. ductions de Rufin, lorfqu'il dit que S. Gregoire cet homme fielo 2012. quent, qu'il se rejouissoit & se glorissoit d'avoir en pour maistre, estoit inferieur à luy mesme lorsqu'on le traduisoit en latin.

r. Chifflet croit que les oraifons 1, 12, 15, 17, 18, 38, 39, 14, qui fe trouvent enfemble en latin dans Vig napen divers manuferits , font traduites par Rufig.

# 560 SAINT GREGOIRE DE NAZIANZE.

Ba'ller,t 3 p. 444-445 Du P. p.657.

'Tous ses ouvrages en prose & en vers one esté traduits au dernier siecle par l'Abbé de Billy, qui s'est acquits par cet ouvrage la reputation d'estre le plus habile & le plus sidele de tous ceux qui se sont appliquez à traduire en latain les Peres Grees: & il ne falloit pas mouss de genie & de capacité qu'en avoit ce savant homme, pour résuffir dans un ouvrage si difficile, & su frotus pour ses pocses, qu'il a presque rendus vers pour vers. S. Gregoire a encore l'avantage que ses oracisons ont esté expliquées par des personnes tres habiles entre les Grees, savoir Nicetas, Pfellus, Nonnus & Elie de Crète, dont les commentaires ont esté insérez en partie dans le second tome de ses ouvrages, mais seulement en latain. Il y a suffi quelque chos de Nicetas David sur quelques

Naz prol.t.1.p.

L1 p 1405 | Cotel. g.t.3-p.145.c. P.Aur.ep.G.p. 45. a Aug.ep.8.c.1. p 15.1.d.

unes de s'es poecies.

'Un auteur celebre & tres habile a cru que S. Augustin parloit de Saint Gregoire, l'orsqu'il prie S. Jerome au nom de toutes les Egisies d'Atrique, de traduire en latin les pius excellens auteurs ferces qui avoient travaillé fur l'Erciture, & principalement celui que Saint Jerome citoit plus volontiers dans ses ouvrages. Mais neamonis comme Saint Augustin parle des interpretes & des commentateurs de l'Ecriture, au nombre desquels il n'y a point d'apparence de mettre Saint Gregoire, il semble que l'on doit plutoft enrendre ce passage d'Origene, pour qui S. Jerome avoit cémoigné jusques alors une estime & une veneration particuliere.]



S. GREGOIRE

# S GREGOIRE EVESQUE DE NYSSE, DOCTEUR DE L'EGLISE.

ET CONFESSEUR

ಕ್ಷರಾದ್ರಕ್ಷದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಾಮ ಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಾಮ ಪ್ರವಿಷ್ಠ ಪ್ರಕ್ರಾಮ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ತಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರ

# ARTICLE PREMIER.

De la vie de S. Gregoire encore laïque : Il épouse Theosebie.

V.S.Bafile 5 5 1.4. A. OUS avons traité fur Saint Basile tout ce qui tegarde la famille de Saint Gregoiteson frere, Aissil nous nous contenterons de dire ici, que comme S. Basile est né au plustost vers la sin de l'an 329, S. Gregoire" qui n'est né qu'après luy

S. Bafile , maisne l'egaler pas pour l'elevation & la majefté ; & c'est avec beaucoup de raison que l'Saint Sophrone de Jerusalem (13) p. \$ 59 l'appelle un sleuve de paroles.

[1] faut dire qu'il avoit embrasse la vie solitaite aussibien que ses freres, si c'est de luy que parles, Bassle, ] lorsqu'il dit quesson passes, parlet. frere Gregoire avoit demeuré avec luy dans le monastere pres c'el l'Iris, & avoit embrasse le mesme genre de vie, s'Mais des

1. Quelques ens le fout ai'né de Saint Bafile, en quor ils fe trompent ortrainement.

2. M' du Fin , h daz, pretend que la composition est affectée, que fon fisje n'est point naturel , qu'il 5.
paile plantel na declamiteur qu' en orateur (Cela ne nous patout point none plus qu'un xainems. ]

Hift. Eccl. Tom. 1 X.

ВЬЬЬ

personnes tres habiles entendent cet endroit de S. Gregoire de Nazianze, fondez fur ce qu'il semble que S, Gregoire de Nysse a plutost vécu dans le monde que dans la solitude : l'Et en effet Socrate dit que S. Basile l'a eu pour imirareur dans son eloquence. & S. Pierre son frere dans sa retraite & sa solitude : ce qui n'emperche pas qu'il n'ait pu aussi passer quelque temps dans la retrai-

te, comme nous le dirons dans la fuite. Ce que nous disons que Saint Gregoire a d'abord vécu dans le

monde, se montre encore plus assurément par le livre" De la Nova 1. Nyf virg 1.1.1.3. virginité. l'où il avoue avec regret que tout ce qu'il dit de cette vertu luy est inutile, & qu'il n'en peut profiter, parceque la vie commune & (cculiere qu'il avoit mence, estoit comme un mur ou un abyfme qui le separoit de cette vertu, & l'empeschoit d'en approcher. Qu'ainfi il eltoit comme un cuisinier qui appreste aux autres d'excellentes viandes dont il ne luy est pas permis de manger; & que tout ce qu'il dit des avantages de la virginité, ne fert qu'à luy faire deplorer de plus en plus la vie où il avoit esté engagé, & la perte d'un bien qu'il avoir connu trop tard ; de mesme que la vue des richesses d'un autre ne sert à un pauvre qu'à luy fai-

re reflentir davantage sa necessité & sa misere.

["On croit qu'il epousa Theosebie,]'dont Saint Gregoire Nors 1. de Nazianze fait un grand eloge dans une lettre qu'il écrivit sur sa mort à celui de Nysse. Il la releve par sa vertu propre, & par ses freres. Il l'egale mesme en honneur à ceux qui estoient dans le Ear.369 § 66. facerdoce, & l'appelle une femme facrée, fans doute parcequ'elle eftoit Diaconiffe de l'Eglife, Car les loix de l'Eglife l'avoient obligé d'entrer dans la continence en mesme temps que son

mariavoit esté elevé à l'episcopat : d'où vient qu'elle est appellée fa fccur.

[Nostre Saint est encore engagé dans les affaires du siecle, & peurestre dans sa premiere jeunesse, lorsqu'il luy arriva un accident qu'il a bien voulu apprendre luy mesme à toute la terre par une humilité qui a peu d'exemple. J'Sainte Emmelie sa mere Nyf.v. Mac.t.t. p.184.185.101 b s'estoit "retirée en un village nommé Anneses, dont S. Gregoire v & Basile mQ p.1.p.111.d. fut depuis seigneur, placé sur le bord de l'Iris, pres de la ville 514.

d'Ibore dans le Pont. A sept ou huir stades de ce lieu il y avoit une eglife, où elle fit mettre des reliques des Quarante Martyrs de Sebaste, pour la reception desquelles elle sit faire une grande folennité. Elle voulut que S. Gregoire son fils se trouvast à cette feste, quoiqu'il demeurast fort loin d'elle; & elle le manda pour cela. Comme il estoit encore fort jeune & laïque, & que d'ailleurs

Soct.1.4.c.16.p. 1444.

P.116.117.

Naz ep. 95.p.

Naz.ep.91.p. \$46.b.

inQ.p.z12.c.d.

il se trouvoit presse de quelques assaires, il receut assez mal cer ordre de samere. Il se plaignit de ce qu'elle s'avoit pas remis sa festie en un autre temps, & de ce qu'elle s'obligeoit d'abandonner un grand nombre d'affaires dont le soin l'occupoit alors. Ainsi il ne vint que la veille de cette solenniré i se durant que les autres passoines la nuit à prier, se à chanter des pseumes en l'honneur des saints Martyrs dans un jardin oil l'on avoit mis leurs reliques, il 2<sup>MJA</sup> dormoit dans une maisso qui en estoit proche.

'Durant qu'il dormoit ainsi, il songea qu'il vouloit entrer dans a le jardin où l'on faisoit la veille; mais estant arrivé à la porte, il y apperceut un grand nombre de foldats qui la gardoient, & qui s'estant tous levez tout d'un coup, venoient à luy pour l'empescher d'entrer, en le menaçant de le fraperavec les baguettes qu'ils tenoient en la main; & ils estoient pres de le faire, si l'un d'entre eux qui estoir plus doux que les autres, n'eust prié qu'on luy pardonnast. Il se reveilla là dessus, & repassant par son esprit la froideur avec laquelle il estoit venu assister à la feste des Martyrs, il comprit bientost ce que vouloient dire ces soldats si terribles que son fonge luy avoit representez: & alors fondant en larmes & deplorant sa folie, il alla plein de douleur arroser de ses pleurs la chasse des reliques pour flechir la misericorde de Dieu, & demander pardon à ces faints foldats. Voilà se que ce Saint publioit luy mefme devant tout un peuple, pour montrer que les Martyrs sont veritablement vivans, & qu'ils sont presens devant le throne de la majesté divine.

# 

# ARTICLE IL

# S. Gregoire est fait Lecteur: De ce qu'il fit jusqu'à son episcopat.

[ N Ous ne voyons passice fut cette vision qui le porta à renoncerà la vie & aux esperances du monde. Il est feulement certain 'qu'il passia du rang des laiques à l'état ecclessastique, '& il Nazapassos, lut que lque temps aux peuples les livres facres.

aut que: que cemps aux peuples ies ivres acrez.

\*\*Mais depuis par la centarion du demon, "i labandonnal 'autel & -l. \* 50 st. \* 1. \* 50 st. \* 50 st. \* 1. \* 50 st. \* 50

& à toute la religion. B b b b ij

p.805.C p.\$04.a.

'Saint Gregoire de Nazianze à qui l'amitié qu'il avoit pour luy donnoit plus de ressentiment & de douleur de sa faute, crut que le mesme titre d'ami l'obligeoit à l'en avertir pour le faire rentrer en luy mesme. La lettre qu'il luy en écrivit est tres ingenieuse & tres forte, & l'on y admire une simple indignation pleine de douceur & de charité. [ Nous ne pouvons douter qu'elle n'ait eu l'effet que son auteur avoit prié Dieu de luy donner. Toute la fuite de la vic de Saint Gregoire de Nysse, l'honneut qu'il eut de monter à l'episcopat, la gloire de souffrir pour J. C, les eloges que Saint Gregoire de Nazianze mesme a depuis faits de sa vertu, & les respects que l'Eglise luy a toujours rendus, suffisent pour nous perfuader qu'il se releva promptement d'une chute que son ami luy represente comme mortelle pour sa reputation & pour son ame.

On voit par ses écrits avec quel soin il s'appliqua non plus à la lecture des orareurs, mais à l'étude des livres faints, de la doctrine Du Pin,p.683. de l'Eglife, & des auteurs ecclesiastiques. J'On croit qu'il s'attacha particulierement à Origene, dont il a affez fuivi les allegories, & dont il semble mesine avoir tiré diverses choses qu'on a peine à justifier. [Hest certain qu'il meditoit & qu'il raisonnoit beaucoup fut les choses de la religion aussibien que cet auteur.]' Il cite quelquefois les differentes versions de l'Ecriture, & il a niesme recours à l'hebren.

Nyf hex p.7.b a in Cant.b. 9 p. 610.C.

ani t. 2. p. 181 b. & alibi.

[Il semble qu'il se soit retiré quelque temps dans la solitude avec Sainte Macrine sa sœur, l'puisqu'il la qualific sa maistresse : La vie seculiere qu'il avoit menée auparavant demandoit assez de luy qu'il en embrassast une plus sainte, sans quoy il estoit difficile ni qu'il entrast saintement dans l'episcopat, ni qu'il s'y gouvernast comme il fit. En effet S. Basile dit de luy peu de temps aprés sa Basepass. pass. promotion à l'episcopat, j' qu'il s'estoit resolu depuis longtemps de mener une vie paisible, & hors du bruit des affaires, dont son \$\psi\_385.p.377.e. naturel & sa volonté l'eloignoient entierement. Il estoit sujet à un mal de reins, provenu ce femble d'un excés de froid qu'il avoir enduré ; ce que nous prenons volontiers comme une marque de la penitence auftere par laquelle il avoit travaillé à effacer les defauts de sa vie passée.

S'il se retira dans le Pont auprés de sa sœur, il eut aussi sans doute la confolation d'y jouir de la compagnie de Saint Bafile, qui érablit auprés d'elle un monaftere où il passa plusieurs années, c'està dire depuis l'an 358 ou environ, jusque vers le milieu de l'an 362, & depuis la fin de 363 qu'il s'y retira de nouveau estant

Prestre, jusqu'en 366.]'S. Basile estoit pres d'y venir faire son pre- ep : 9.7554. mier érablissement, lorsqu'il receut une lettre de Saint Gregoire

V.S.Balle fon frere, qui luy mandoit que"S. Gregoire de Nazianze & luy le devoient venir voir [ à Cefarée : ] mais il ne les attendir pas. 1bid. § 18. ["Au commencement de l'episcopat de Saint Basile, c'est à dire

& C.

vers l'an 371, il arriva quelque differend entre Saint Basile & l'Evesque Gregoire sononcle. Saint Gregoire de Nysse tascha de les remettre" bien ensemble : il y réussit apparemment, mais neanmoins S. Basile se plaint qu'il luy avoit fait tenir de fausses lettres, & en dir quelques autres choses que nous avons peine à concevoir.]' Cela ne finit ce semble qu'en l'an 372, lorsque S. Gregoire ep.45.973-2. estoit déja Evesque.

[Saint Gregoire peut auffi avoir écrit en 371, le livre De la virgi-V La note : nité, l'puifqu'il femble "qu'il n'estoit pas encore Evesque, & que Nys de virges S. Basile l'estoit déja.

# 

### ARTICLE III.

Saint Gregoire est fait Evefque de Nysse.

F fut au commencement de l'an 372, l'que Saint Gregoire Hierville. 138. fut fait Evelque de Nysse ville de la Cappadoce, benviron & alii. à 35 lieues de Cesarée du costé d'Ancyre, & assez pres de Co- 165 diBoil. 9. mane. Il devint par ce moyen un des plus illustres défenseurs mars.p.c.b. de la vraie foy dans la Cappadoce, & il y fut mesme établi depuis "Philg n.p. 13. comme l'un des centres de la communion ecclesiastique. [Nous sinte remarquons tout ceci pour montrer qu'il a esté Evesque dans d'Indrelise. cette province, & non pas dans l'Asie Proconsulaire, foù l'on Bar. 481. 5 18. met aussi une ville de Nysse.[Il fut assurément consacré par les f Geo sac. mains de Saint Basile qui estoit le metropolitain, 1 % parmi les let- Basep 355 g. tres duquelon en trouve une écrite en faveur de Saint Gregoire 377par les Evefques qui avoient affifté à son ordination. Ces Evef- p 580.b. ques protestent qu'il avoit fallu luy faire une violence entiere pour l'obliger à accepter l'episcopat, 'Ils declarent encore qu'ils & avoient observé en cette action toutes les regles des Canons.

[S. Eusebe de Samosates ayant appris sa promotion, en écrivit . à S. Bafile pour s'en rejouir avec luy, luy témoignant neanmoins quelque regret de ce qu'on ne luy avoit pas donné à gouverner une Eglise plus confiderable. C'est ce qu'on peut tirer avec beaucoup d'apparence de ces paroles par lesquelles Saint Basile luy répond vers le milieu de l'an 372, & qui font un illustre eloge de

Bbbb iii

cp.259 p.258.4. la vertu de Saint Gregoite. l' l'eusse voulu aussibien que vous, luy " dit-il, que mon frere Gregoire eust eu une Eglise à gouverner " proportionnée "à sa capacité, c'est à dire toute celle qui est sous " #imm le soleil. Mais puisque cela est impossible, il faut qu'il soit Evesque " of. en telle forre qu'il honore le lieu d'où il sera Evesque, au lieu " d'en estre honoré. Il est d'un grand homme non seulement " d'estre capable des grandes choses, mais encore de savoir relever " & faire patoistre grandes les plus petites. [C'est ce qui est arrivé" effectivement : cat la ville de Nysse assez peu connue d'ailleurs, oft devenue celebre dans l'Eglise à cause de Saint Gregoire, Mais quelque pen confiderable qu'elle fust, cet evesché ne laissoit pas? de rendre le Saint, pere & fuperieur d'un grand nombre d'ames, Nous avons encore un discours de Sainr Gregoire de Nysse, intitule Sur fon ordination : mais il ne contient rien qui ait taport à ce

Nyf.v. Mof.p. 167.168. # t.1.P.40. Du Pin, p. 671.

titre ,["& il ne peut estre fait qu'en l'an 394.

Ce Saint estant elevé à l'episcopat, l'honora sans doute par sa conduite auffibien que par les souffrances. C'est ce que nous verront par toute la fuire; & il est aise d'en juger par un seul article de sa vie.] Car quoique luy & tous ses freres eussenr herite de grands biens de leur pere & de leur mere, il estoit neanmoins 6 Baf.ep.358 p. extremement pauvre estant Evesque, comme S. Basile nous en assure. Mais il n'en faur pas conclure qu'il eust absolument quirté

351.d. Nyfin Q t.s.p.

Nyf.v. Mac p.

191.191.

tour son bien : Car parlant depuis la mort de S. Basile , il dit que le village où estoient les reliques des Quarante Martyrs, & où son pere & fa mere estoient enterrez, "luy appartenoit." 'Ce fut peutestre au commencement de l'episcopat de Saint .ves. Gregoire, que S. Basile"luy écrivir une longue lettre pour l'instrui- v. 8 Basile

Bal.cp.43.p.63

re de la difference des mots de substance & d'hypostase. \$76. [L'un des premiers usages que S. Gregoire a faits de son ordination, peut avoir esté de signer la lettre que les Orienraux écrivirent "la mesme année vers Pasque aux Frelars de l'Italie & des this.

ep.69.p. to8.b. Gaules. l'Cat elle est fignée entre autres de deux Gregoires, sdont il y a apparence que le second est celui de Nysse.]

Naz or.6.p.138.

Bafep 3:1.313. p.433.434.

S. Gregoire de Nazianze ayant "esté fait Evesque de Sasimes Ibid. 576. quelques mois aprés par S. Basile, Saint Gregoire de Nysse arriva un peu trop tard pour se trouvet à son sacre; & fut neanmoins honoré d'un eloge digne de luy, & du nouvel Evesque qui le

prononça.

Nous ne savons si ce fut Saint Gregoire de Nysse ou celui de Nazianze, J'qui receur le Diacre Glycere, "& écrivit pour le re- Ibid \$54 concilier avec S. Basile qui avoir sujet de n'en estre pas content.

[Nous ne comprenous pas davantage ce que nous trouvens dans un lettre de S. Balile, ] qui écrivant à S. Eufebe de Samofates es 116 par 4, s. [ves le milieu de 57.1, pour le prier de le venir voir; "luy mande qu'il a befoin de luy pour prendre des mefures fur ce que fait contre nous, dici-lla fimplicite de Geregoire de Nylle, qua iffemble des (ynodes à Ancyte, & n'oublie rien de ce qu'on peut faire pour nous dreffer des embufches

# 

## ARTICLE IV.

Saint Gregoire perfesuté pai les Ariens, deposé & banni, est rétabli après la mort de Valens.

I A perfecution que les Ariens faifoient à S. Baille, le repan-Nyé, Maepdit de la mefine année judque fur fon fiere; ] puifqu'il nous <sup>45,44</sup> apprend que quandi al alt avoir Sainte Maerine, press d'un an après la niert de S. Baille, [ & ainti fur la fin de l'an 1775, ] il y avoit pres de huitans qu'il ne i avoit vue, à cautle des prefecutions des heretiques qui le chafloient partout hors de fa patrie. [ Nous en trouvons diverfes particularitez dans Saint Baille: mais elles ne peuvent convenir qu'il 'lan 376. Ce qui nous oblige de dire que S. Gregoiren e fur pas proprement exilé e relegué des l'an 372, mais feulement que les mauvais traitemens qu'il recevoit des Gouverneurs & des Ariens l'obligeoient de se cachez & de s'enfuir, en forte neammoins qu'il revenoit quelquefois à s'on Egifie, au moins jusqu'à ce qu'on y colt intrus un miserable Evesque en sa

v.5.8akis "On parla de l'envoyer en Occident["au commencement de Bifer-109-161. Tan 374, pour reprefenter au Pape Damafe, & aux autres Evefques, l'état deplorable où l'Orient efloit alors, plein de divisions

ques, Jétat deplorable où l'Orient eftoit alors, plein de divisions & aczablé par les Ariens, afiq que les Occidentaux y envoyasfent des personnes capables de réunir les Orthodoxes, & qu'ils obtrificat de Valentinien une recommandation affez puissante pour arrester la persecution que Valens faifoit à l'Eglise. On n'a point de marques que S. Gregoire air fair ce voyasge.

S. Bafile mande à S. Amphiloque [en 375, ] que les affaires de ep. 105. p. 413 lb.
Nysse estoient en l'état où il les avoit laisses, & alloient de mieux

en mieux. De ceux, ajoutet-il, qui avoient alors fait schisme avec

" nous, les uns font allez à la Cour, les autres font denieurez, &

" attendent ce qu'on fera de ce costé là : Mais Dieu peur, s'il luy " plaist, confondre l'esperance de ceux-ci, & rendre le voyage des

autres fans effet.

[Cependant, Dieu qui vouloit eprouver la patience de Saint Gregoire, permit que sur la fin de la mesme année "Demosthene v.s.Bassies

ep.164.385.p. 263,3 378.d. ep.385.p.379.2 ep.358.p.351.d. a cp.385.p 379.8.

Vicaire du Pont, grand ennemi des Catholiques, l'I'envoya ar- "5rester pour se le faire amener prisonnier à Ancyre dans la Galacie.' Il paroift qu'on luy demandoit quelque argent qu'on l'accufoir d'avoir diffipé, & qu'il montroir avoir este depensé par son predecesseur. Ce qui est cerrain, c'est qu'il n'estoir accuse que ep.164.p.163.a. par un seul homme, nommé Philocare, & qui encore estoir un ep.385.p.377.d. bep.164.p.163.4 homme de neant. Il semble qu'il fur arresté & se sauva des mains eep.385.p.378.c des foldars qui le maltraitoient, mais il est toujours certain qu'il fe mit en sureté & se cacha; à quoy il fut d'autant plus obligé, qu'il estoit alors travaille d'un mal de costé, outre son mal de reins ordinaire.

P.379-b. # p-377.b.c. p.379.2.

'Les Prélats qui l'avoient ordonné, de tout le corps des Evefques de la Cappadoce, sécrivirent à Demosthene pour luy rendre raison de son absence, & l'assurer que cela ne retarderoit point le jugement de son affaire, puisque pour l'argent qu'on luy demandoit, le Thresoriers de l'Eglise estoient prests d'en répondre & de le justifier enrierement; & que si on l'accusoit de quelque faute contre les Canons, c'estoit à eux qui l'avoient facré, de répondre sur ce chef, si Demosthene en vouloir connoistre; mais qu'ils le supplioient de les vouloir entendre dans la province, & de ne les pas trainer dans une aurre, [c'est à dire au Conciliabule d'Ariens que Demosthene faisoir renir à Ancyre; tant pour leur epargner la fatigue du voyage, que pour ne les pas obliger de se trouver avec des Evesques qui ne convenoient pas avec eux fur des differends ecclesiastiques, sur lesquels ils souhaiteroient beaucoup de pouvoir s'accorder.' Ils luy font paroiftre par deux fois qu'ils trouvent un peu étrange qu'il entreprenne de

P.377.d 379.b.

juger une affaire de la nature de celle-ci. ep.;58.p.351.c.d. [Saint Basile qui parle principalement dans cette lettre,]'écrivit encore sur cette affaire à Abyrce qui estoit un seigneur de leurs amis, pour le prier de parler en faveur de son frere au Surintendant, & à d'autres s'il estoit besoin, afin de le tirer d'un embaras si contraire à son naturel ennemi des affaires, à la vie tranquille qu'il avoir embrassée depuis longtemps, & à la pauvreté dont il faifoit profession.'Il mande encore vers Noel à S. Amphiloque que son frere estoir en fuite, luy recommandant de prier pour luy, afin que Diculuy fift la grace de revoir fon Eglife, & de la

ep. 404 P. 410.

trouver guerie des plaies de l'heresie. Peu de remps après ce que nous venons de raporter, & [vers le primtemps

ep.264.p.263.b.

printemps de l'année 376. Demosthene sit renir à Nysse mesme un nouveau Conciliabule d'Ariens, [où apparemment il ne fe passa rien de considerable à l'égard de Saint Gregoire, puisque Saint Basile ne le dit pas. J'Mais les Ariens n'attendirent pas long- ep.10.p s.e. temps à confommer leur ouvrage d'iniquité : &] ne se contentant pas d'avoir chasse par leurs persecutions & leurs calomnies] l'Evesque legitime de cette Eglise, ils y établirent un miserable usurpateur, plus digne d'estre valet qu'Evesque, & qui n'avoit pas d'autre foy que l'herefie impie de ceux de qui il tenoit cette

dignité. Saint Gregoire ne pouvant supporter ces troubles qu'on luy ep.395.p 406.d.

fuscitoit, aima micux abandonner le pays : & il paroist qu'il y cut Nys.v.Mac.p. mesine un ordre exprés de Valens pour le bannir : ce qui nous 192 b. oblige de luy donner le titre de Confesseur. J'Saint Gregoire de Nazep. 142 p. Nazianze, [qui estoit alors retiré à Seleucie en Isaurie,] luy écri- 866.857. vit fur fa persecution, & l'assura que sans sortir [de sa retraite,] il l'accompagnoit quelquepart qu'il allast, par l'union que la charité formoit entre eux, & qu'il esperoit avoir la consolation ou de le voir bientost rétabli, ou d'estre fortifié par ses lettres &

par fes prieres.

Les progrés des heretiques ne luy estoient pas moins sensibles ep 35. p. 799 2que la persecution qu'il souffroit. Il s'en plaignit à S. Gregoire de Nazianze, qui l'exhorta à esperer que le temps & la verité ruineroient bientost leurs progrés, & d'autant plustost, dit-il, que nous remettrons davantagé à Dieu le soin de toutes ces choses, 'Il écrivit encore au mesme Saint sur les blasines & les louanges, ep.36.p.799 2 peutestre à l'occasion des mauvais bruits qu'on faisoit courir de l'un ou de l'autre : l'& Saint Gregoire de Nazianze luy répond en ab. un mot qu'il ne trouvoit point mauvais qu'on le meprifast, parcequ'il le meritoit, & qu'il estoit bien aise qu'on l'honorast parceque cela flatoit sa vanité.

L'Eglise recouvra ensin la paix en l'an 378, auquel Valens estant mort tous les Prelats exilez furent rappellez par Gratien. Mais la joie que Saint Gregoire eut du rétabliffement de l'1 glife, & de pouvoir jouir luy mesme de quelque repos, sur troublée des le premier jour de l'an 379, par la mort de Saint Basile, l'à laquelle ep 37 p. 709.6.

v.s.Bafile il femble qu'il ait affifté. l'Nous avons marqué autrepart les fen-£ 132. timens de pieté, d'affection, & de douleur qu'il fit paroiftre en cette rencontre, & le respect extraordinaire qu'il eut tonjours pour ce Saint, le confiderant plutoft comme fon pere, que com-

me fon frere.] On a encore l'eloge qu'il en fit; & qu'il prononça Nyfa 3-p. 495. Hift. Eccl. Tom. 1X.

370 SATIN'I GREGOTRE DE N'133E. à Ccfarée Il herita de luy le celebre Evagre de Pont, que Saint Bafile avoir fair Lecteur: & il l'eleva au diaconat pour fon merite.

#### ARTICLE V.

S Gregoire visite Sainte Macrine fa fœur : Mort de cette Sainte.

Nyf v.Mae p. 187 d. 1t Jer.p 653 d Bae.378.5 49.

Lauf c.\$6.p.

10.0 b.

'S Aint Gregoire fe trouva au mois de feptembre ou d'octobre
de la mesine année 379, "au grand Concile que les Orientaux y s Melece
tinrent à Antioche : & il y a assez d'apparence" que ce suc ce ConNour s,
cile qui luy donna commission d'aller vistrer les egistes d'Arabie,

Baf.ep.150 318. p.250d|351.c.d. Nyf.v.Mac.p. 191.c.d.

pour y corriger quelques defordres. L'obligation du rang où Dieu l'avoit mis dans l'Eglien el uy permit pas de refufer cette commission : & comme l'Arabie est proche de Jerusalem, où il y avoit aussi quelques revoltes, il promit d'y aller en messine est pour travailler à y récablir la paix. Ainsi un homme qui sembloit n'estre né que pour la paix & pour le repos, & qui naturellement réstoit peu propre pour les affaires soit evivles, soit exclessatiques, 'estoit cependant devenu par la puissance de la grace l'arbitre des Eglistes, qui l'appelloient à leur secours, & l'enroysdent reformer les desordres des provinces, de sorte qu'il estoit connu describes. L'accessant se su de correct de corte qu'il estoit connu describes. L'accessant se su des consentates est l'Orice.

If no fongea au voyage d'Arabie que pour l'année suivante,

p.187,188.

ayanc fans doute efté obligé par les foins de fon peuple devenir paffer l'hiver & le Carefine dans fon diocefe: & Dieu l'ordonna ainfi afin qu'il euft la confolation de voir encore une fois fa ſœur Sainte Macrine, & de luy rendre les derniers devoirs, J' Tous les Evefques qui composient le Concile d'Antioche, s'estant donc feparez pour retournet chacun chez foy, S. Gregoire de Nyffe desfira d'aller visiters y Macrine fa ſœur qu'il n'avoir point vue depuis pres de huit ans./Cette Sainte eftoir l'aisfiné de coute cette famille fi illustre en piecé, Qurre le nom de Macrine, elle avoir

p.178 c.d.

p.179 120.

qu'elle fuft née. Noître Saint qui en à écrit la vie, Îne la repreence pas Ceulement comme une vierge tres pur ex tres fainte, mais comme une fource de vertus qu'i est repandue fur sa mete, fur fes freres, & melne sur le sainte sainte sainte de son education sous la conduire d'Emmelie; & commeut aprés la mort de celui que son pere luy vouloit donner pour mari, elle se considera comme veuve, pour avoir la liberte de demeurer

encore celui de Thecle, que Dieu luy avoit donné avant mesme

vierge.

to the Google

'Elle s'attacha absolument auprés de sa mere pour la servir & p. 120.134. la decharger de beaucoup de soins depuis qu'elle fur veuve. Son occupation particuliere estoit de faire du pain pour les sacrez mysteres; & par occasion elle en faisoit aussi pour sa mere. Ce fur p.181.cd. V.S.Bafile elle qui anima"S. Bafile vers l'an 356 à renoncer abfolument au

§ 10. monde: & fortifiant par fa vertu celle de sa mere, elle la porta p.184.4185. enfin à renoncer à tout le faste de sa qualité, pour s'egaler comme sa fille à ses propres servantes, & faire un monastere de vierges

de la maison qu'elle avoir ["prés d'Ibore dans le Pont sur la riviere d'Iris, l'Sainte Macrine fut la Superieure de cette maison, sau p.188,189. moins depuis la mort de sa mere, qui arriva sur la fin de 373, 1 % p.185.186, elle y eleva à une vertu eminente Pierre le plus jeune de ses freres. Nous avons cru qu'il suffisoir de donner cette idée abregée de sa vie, avec ce que nous allons dire de sa mort, parceque son histoire se rrouve tour de suite dans l'ouvrage que Saint Gregoire fon frere en a fait, & qu'on a en nostre langue dans le premier tome des Vies des Peres.]

Saint Gregoire qui consideroit moins Sainte Macrine comme page c'an & fa fœur, que comme fa maistresse, (car c'est le nom qu'il luy donne ref.p. \$1 b. ordinairement,)'la voulur donc venir visiter au sortit du Concile v.Mac.p.187 d. d'Anrioche, [c'est à dire sur la fin de l'an 379,] pres d'un an aprés la mort de Saint Basile, pour decharger la douleut extreme qu'il an ets passe ressentoir de la morr de ce Sainr mesme, en s'en entretenant avec une personne qui n'en estoir pas moins touchée que luve Mais il ne venoit en effet que pour recevoir une nouvelle afflicrion en affiftant à la morr de certe Sainte, pour accomplir le «Macpato L. desir qu'elle avoir eu de le voir encore une fois avant que de s'en aller au ciel & pour luy rendre les derniers devoirs. Appro- passe. chant du monastere il eut un presage de cette mort, qu'il ne "Pattab.

comprit neanmoins que par l'evenement.

'Il rrouva les moines qui venoient audevant de luy : car il y cdios a. avoir la [de l'autre costé de l'Iris] un monastere d'hommes ["fondé par Saint Bafile & Conduir par S. Pierre son frere. Les vierges p. 18 d. l'arrendoient dans l'eglise, où aprés la priere elles receurent sa benediction en baissant la teste, Ensuite ellesse retiretent routes, parceque [Sainte Macrine] leur Superieure n'y estoir pas, Elle pas, a. estoir déja rres malade. S. Gregoire l'alla voir dans sa chambre, & latrouva couchée non dans un lit ni fur un matelas, mais par terre sur un ais couvert d'un cilice, & la teste sur un autre ais qui luy servoit d'oreiller.'Il raconre amplement l'entretien qu'il p.109-192. cut avec elle avant & aprés le disné, & qui ne finit qu'avec le pipel.

Ccccii

jour, Jorque le chanc'des vefpres l'averit d'aller à l'egifé ren - ni insigne dre graces à Dieu de fes faveurs. C'est cet enstreien qui fait le die l'insigne sujet du traité celebre intitulé De l'ame & De la réturcelois qui qui est un dialogue de S. Gregoire avec fa seur, & qu'en appelle 384.1841 h. melle à caus de cetal "la Marineinen-On yoir cuelle estoir = Marager

qui et un dialogue de S. Crégorie avec la teur, & qui on appelle messine à cause de cela "la Macrinienne. On y voir quelle estoir appelle l'enimence de la fainteré & des lumieres de Sainte Macrine. (C'est "".

fans doute encore ce que Suidas appelle un grand discours sur

l'aine, parfaitement beau, & qu'il adrella à la fœur Macrine.

Après que la nuir fut paffee, Saint Gregoire retourna chez la

Sainte le lendemain matin. Mais des qu'il la vir, il reconnut qu'elle ne pourroir pas pafier la journée. Et en effet elle rendit l'esprit le foir mesme après les prieres que Saint Gregoire raporte. Elle

Ie lour melme apres les prieres que Saint Ciregoire raportes. Elle accompagnoix & milliou fes prieres par le figne de la Croix qu'elle faitoit fur fes yeux, fur fabouche, & fur fon cœur./S. Gregoire décrit amplement ce qui fuivir cette bienheurele mort, & remarque particulierement que la Sainte portoit toujours fur fon cœur une croix de fer, avec un anneau de meſme maxiere, dans lequel il y avoit un petit morecau de la vraie Croix, S. Gregoire

garda pour luy cet anneau.

te vertu seroit utile à l'Eglise,

Suid. y.t.1.p.

Menza,p.179.

Nyf.v.Mac.p.

Nyfv.Macp.

12 S.C.

177.178.

"Le corps de Sainte Macrine fut porte à fept ou huit flades de là dans l'egilié des Quarante Martyrs, où elle fut enterrée auprès de fa mere. Saint Gregoire en fit luy mefine la ceremonie, avec Araxe Evelque diocelain [apparemment d'Ibors.] qui y effoit venu avec tout fon Clergé, & un nombre infinid epeuple. Il ya pluticurs particularitez confiderables. Les Grees font leur grand office de certe l'illutre vierge le 19 de juilled, Jaquel en a suili mis fa fefte dans le martyrologe Romain, quoiqu'elle foit morte au mois de novembre ou de decembre. [Saint Gregoire fon frete écrivit luy mefine fa vie, & l'adreffià Ollympe folitaire quill'en avoite prié, dans la croyance que la cononidiance d'une fi eminen-

De Saint Pierre de Sebafte frere de Saint Gregoire.

'L Ossous S. Gregoirearriva chez Sainte Macrine, S. Pierre audevant de luy: mais il prit un autre chemin, & ne le rencontra pas. [S. Gregoire ne dit point 5'll revint allez toft pour fe trouver ala morte & aux funerailles de Sainte Macrine, Comme l'histoire

Commence Congli

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. nous a confervé peu de choses de ce qu'il a fait, nous ramasserons ici ces precieux restes, pour le joindre à son frere & à sa sœur.]

'Il fut le dixieme des enfans de Bafile & d'Emmelie, & le der- p. 1864. nier de sa famille pour la naissance, mais non pas pour la vertu. [Il naquit"avant l'an 349,] & perdit son pere presque aussitost qu'il fut né. Mais Sie Macrine la fœur prit soin de l'elever aussitost qu'il fut forti d'entre les bras de sa nourrice, & elle l'instruisse excellemment elle mesme des son enfance dans les choses saintes, fans luy permettre de s'occuper à des études vaines & inuti- p.1864. les. Car elle luy servoit tout ensemble de pere, de mere, & de precepteur; & par son excellente conduite elle luy inspira de telle forte l'amour de ce qui effoit le plus parfait, qu'estant encore jeune il estoit déja arrivé au plus haut point de la sagesse. Il avoit l'esprit si excellent & si ouvert à toutes choses, que jusques aux ouvrages des mains, il fembloit y estre né, apprenant de luy mesine en perfection & sans peine, ce que les autres ne peuvent b.

5 4.

de travail. 'Il meprifa donc l'amusement & la distraction que cause l'étude b. des sciences, se contentant de la connoissance que son excellent naturel luy en donnoit autant qu'il luy estoit necessaire. Et se proposant continuellement sa sœur comme l'exemple qu'il s'estoit resolu d'imiter, afin de s'avancer dans le service de Dieu. il fit un tel progrés en toutes fortes de vertus, qu'il parut dans la fuite de sa vie ne pas ceder au grand Basile. Et en effet Rufin Rufila.c.p.p. comparant S. Gregoire de Nysse & S. Pierre à S. Basile, dit qu'ils 217. l'egaloient, le premier dans la parole & dans la doctrine, & le second dans les œuvres de la foy. Theodoret dit de mesme, que Thorn 14.c.17. quoiqu'il n'eust pas étudié les sciences comme ses freres, il pa- p.701.c. roiffoit ucanmoins auffibien qu'eux entre les plus grands hommes de son temps, par l'eclat que sa vie repandoit de toutes parts.

apprendre que sous des maistres & avec beaucoup de temps &

'Durant qu'il estoit encore elevé avec sa mere & sa sœur, il leur Nys. Macp. tenoit lieu de toutes choses, & s'efforçoit avec elles de menerune 186.b. vic toute angelique. [Estant plus age l'il conduisit le monastere passajus.cd. d'hommes joint à celui des vierges où estoit sa sœur. C'est sans doute celui J'que Saint Basile avoit fondé de l'autre costé de l'Iris, Basep. 69.p. 141. [& qu'il avoit gouverné jusqu'en l'an 366, qu'il fut obligé d'aller e faire les fonctions de Prestre à Cesarée. Une histoire que Saint Nys. v. Mac p. Gregoire de Nysse raporte, fait voir quelle estoit sa civilité, ou 203.2 b. plutost sa charité envers les hostes. En une autre occasion j'une passe. famine estant arrivée, & la reputation de la charité de cette

Cccciii

fainte maifon y ayant fait venir un grand nombre de pauvres. Pierre trouva moyen par son industrie de leur faire tant d'aumofnes, que la multitude de ceux qui y abordoient de tous coftez. auroit donné sujet de croire que ce desert estou plutost une ville

qu'une folitude.

[Cela n'arriva peutestre que lorsqu'il estoit déja Prestre.] 'Car p. 187.2 b. lorsque Saint Basile eut esté fait Everque de Cesarée en l'an 370,1

il le confacra au ministère des autels, l'apparemment des le com- V.S. Basile mencement de son episcopar, ] & l'eleva à la dignité de la prestri- note 38. fe; ce qui l'engagea à vivre dans une perfection encore plus grande, l'obligation de s'acquiter dignement d'un ministère si elevé, fe trouvant jointe à l'amour extreme qu'il avoit déja pour la vertu. Saint Basile ayant à s'éclaireir avec Eustathe de Sebaste sur une affaire importante & delicate, luy écrivit [en 371 ou 372,] par

299.2. le reverendissime & tres pieux frere Pierre qui devoit l'instruire de tout, & ne manqueroit pas de s'entretenir avec luy sur son ep.77 p.137.138. fujet. Il choisit aussi en l'an 375, le Prestre Pierre son cres cher

& tres pieux frere, pout l'envoyer aux Evefques du Pont qui bid 5 108. s'estoient separez de luy, & avec qui il vouloit se réunir : & il le choisit par l'avis de tous les Evesques de la Cappadoce, comme un homme capable de suppléer par la prudence que la grace de Dieu luy avoit donnée, à beaucoup de choses qu'il n'avoit pu mettre dans une lettre. Si ce Pierre est celui dont nous parlons, comme il y a affez d'apparence, on voit qu'il n'avoit pas moins

de capacité que de vertu.]

'Il affifta Sainre Emmelie sa mere à la mort sur la fin de l'an 373, 180,187. estant à un costé de son lit, & Sainte Macrine à l'autre; & Emmelie en étendant ses mains sur tous les deux, leur donna une benediction toure particuliere entre ses enfans, & les recommanda à Dieu plus que tous les autres, parcequ'ils luy appartenoient d'une maniere toute singuliere, St. Macrine comme les premices de sa Bilep. 64.172 p. famille, & S. Pierre comme la difme. S. Bafile vint visiter[en 375]

98.d.c 168.2.b. la perire maison (c'est ainsi qu'il parle) de Pierre son frere, pour se reposer quelque temps de ses farigues en sa compagnie.

> [Ce que nous avons vu qui s'estoit passe à la mort de Sainte Macrine, fait affez juger que"S. Pierre demeuroit encore alors Nora 6. dans le desert auprès d'elle. Mais vers la fin de l'an 380, il fut fait Everque" de Sebatte en la perite Armenie, & par un ordre parti- Nor 17culier de la providence, le frere de S. Basile sur assis sur le throne d'Eustathe, le plus dangereux ennemi qu'eust eu ce Saint. Nous ne trouvons point's ce fut par la mort ou par la deposition de Noras.

Baf.ep.307.p.

Nvf.v.Mac.p.

cet Eustathe, qui ayant fait schisme avec S. Basile pour s'unir aux Ariens, meritoit bien d'estre depose; & qui estoit assez agé pour prevenir par sa mort la honte de sa deposition, puisqu'il avoit esté disciple d'Arius à Alexandrie vers l'an 320. Ce sut peutestre au sujet de la promotion de Saint Pierre à l'evesché de Sebaste, j'que Nysin Eunpt.

S. Gregoire fit vers ce temps là un voyage en Armenie.

[Nous netrouvons rien de l'episcopat de S. Pierre,]'sinon qu'il Thort. Ls. e 2-p. assista l'an 381 au Concile œcumenique de Constantinople ; [quoi-713.b. que nous ne puissions pas douter qu'il n'ait répondu estant Evesque, à la vertu eminente qu'il avoit fait paroiltre estant solitaire & Abbé. Nous en pouvons juger en quelque forte par l'estime que faisoit de luy S. Gregoire de Nysse: l'Car en luy dediant plu- Nyshex p.1.4 sieurs ouvrages qu'il avoit entrepris à sa priere, il l'appelle un. 41.4. homme de Dieu qui estant monté sur la montagne de Sinai, p.4 b. s'elevoit audessus de tous les hommes.'Il dit que s'il veut entrer b. avec Moyse dans la nuée, & penetrer les secrets des mysteres de . Dieu, 's'il veut connoiftre luy mesme ou enseigner aux autres les ps.b. merveilles qui ont esté revelées à ce grand legislateur, il n'a que faire de le consulter comme il faisoit, puisqu'il pouvoit sonder les secrets de Dieu les plus profonds par sa propre grace. & par l'esprit de revelation & de lumiere qu'il obtenoit par ses oraifons.'Il remet à sa prudence d'ajouter à ses ouvrages ce qu'il ju- p.43-6. gera y manquer.'Il ne le loue pas moins en luy adressant le livre de hom.pr.p. de la formation de l'homme, où il dit qu'il avoit accoutumé de 44 ed. luy faire à Pafque quelque present de cette nature.

Pallade dans la vie de S. Chrysoftome le met au nombre des Pallaial.p. 166. Saints à qui Ste Olympiade avoit donné des fommes d'argent & des terres pour son Eglise & pour les pauvres. Nous avons vu de quelle maniere Rufin & Theodoret parlent de sa pieté. Outre cela}'le dernier luy donne rang entre les plus illustres défenseurs Than.1.4.6.17. de la vraie foy, entre les Evesques les plus pleins de zele & de p. 2016.

fageffe. Norse. [Nous ne savons point"en quel temps il mourut, sinon que ce fut aprés l'an 391, & avant Saint Gregoire de Nysse, des le vivant Nysaifi.p.645. duquel ceux de Sebaste celebrerent la memoire de S. Pierre leur

V. la note Evefque."S. Gregoire de Nysse s'y trouva la premiere fois qu'on en fit la feste, [apparemment l'année d'après sa mort.]'Sa feste p 646 1/649 d tomboit en un temps fort chaud; & ainfi ce n'estoit ni au 9 de 610 a janvier, ]bauquel elle est marquée dans le martyrologe Romain, Boll 9 jan.p.

No 72 10. "ni le 26 de mars, auquel les martyrologes de S. Jerome mettent 138,51. un S. Pierre Evesque de Sebaste, mais apparemment plus ancien p. 103. que eclui-ci.]

Nyf.in Eun.Lz. P. 168, 'Nous ayons une lettre de luy dont nous parlerons dans la luite, adresse à Saint Gregoire son frere, [Il n'est point éronnant que ce monument unique qui nous reste de Saint s'erre, porte les marques de s'a piecé, puisqu'en ce point il a esté egalé à S. Bassile messène par le térmojenage de Saint Gregoires [mais on peur estre justement surpris de ce que n'ayant pas étudié, il parosit par cerre lettre avoir eu coure el obquence, coure la beauche, é la purcéde style que de si longues études avoient pu donnet à ses freres,]

### ARTICLE VII.

Saint Gregoire adresse quelques écrits à S. Pierre de Sebaste : Eunome écrit contre S. Basile , & S. Gregoire contre Eunome.

Nyf. de hom.pr. ' p ++ c.d.

p.45 b|hex.p.43. - n.b|Socr.l.4.c. 26-p.144 2.

Suid y t.1.p.
617 e.
6 lo.D. ima l. t.
p. 108 b.c.
6 Combf. in Baf.
1.1.p. 166.
6 Nyfin p.8.t.
6 Anal L. p. 1-18.
p. 1-3.10.11.

'NAINT Gegoire adreffà à Saint Pietre fon frere le livre de la formation de l'homme à la felte de Pasque, aussiroit aprese la mort de Saint Bassle, scient le pietramme de Nicetas qu'on lità la celle, j'c'et à dite vers le mois d'avril de l'an 1933 l'lecrivit cet ouvrage pour suppléer à ce qui manquoit à l'Hexaemeron de S. Bassle son pete «Cron docteur, comme il l'appelle, qui n'avoir pas traité ce point. Suidas l'appelle un ouvrage admirable. Saint Jean de Damas en cite quelques endorits. Le P. Combens y fait diverses corrections. On remarque qu'il a elté traduit en latin il.

pas traité ce point. Suidas l'appelle un ouvrage admirable. Saint Jean de Damas en cite quelques endroites. Le P. Combehs y fait diverfes corrections. On remarque qu'il a letté raduit en latini il y a plus d'onze cents ans par Denys le Pecit, dont la version a ché imprime à Cologne en 1537. El adrefia cette raduition à l'Abbé Eugippe, celebre par les extraits qu'il nous à laitlez de Saint Augullin à cé dans la lettre par laquelle il la luy adreffe, il fait un grand eloge de cet ouvrage de Saint Gregoire. Il remarquenemmoins qu'il sy rencontre quelques fautes, comme cela effordinaire aux hommes.

Nyfhex-p.43-2. b. fp.e. p.4-5-42-d. p.3-4-

'S. Gregoire adrefla encore depuis un autre ouvrage à S. Pierre fur la creation , pour accorder quelques endroires du texte facré qui paroifficient le contredire, '&refoudre quelques queflions que fon frere luy propoloir, & que Saint Bafle n'avoir putraiter par-equ'il paroire devant le peuple qui n'efloir pas capable d'entret dans ces difficultez. Saint Gregoire se propose donc de les resouches, non par une explication simple & litterale, mais par une plus rechercheé, Ains neanmoins belles l'a letter, q'in vouloir rien com-

p.5.6. p.5.6[43.b.

batre de ce que S. Bafile avoit avancé.
'Il protefte qu'il fait plutoft cet ouvrage pour s'exetcer, que pour servit d'instruction aux autres, & qu'ainsi on ne doit point

p.5.c.d.

tronv¢r

rouver mauvais s'il dit quelque chose d'extraordinaire. Que si p. 43. c. les lecteurs, dit-il, n'y trouvent pas tout ce qu'ils fouhaiteroient, il ne tiendra qu'à eux de suppléer ce qu'ils jugeront y manquer, La pauvre veuve en offrant ies deux oboles, n'empefcha pas les riches de faire leurs magnifiques presens. Ceux qui offrirent à Moyfe des peaux, des bois, du poil pour la construction du tabernacle, ne s'opposerent point à ceux qui voulurent donner de l'or, de l'argent, & des pierres precieules. Nous nous croirons trop heureux & trop bien recompeniez si on regarde comme du poil ce que nous presentons ici aux lecteurs; & nous serons ravis qu'ils l'ornent d'une couverture de pourpre tissue d'or. Il y a quel- Comb in Baste,

ques endroits de cet ouvrage qui se lisent assez differemment 1.P.543.558. dans un manuferit.

[Ce fut à la priere de S. Pierre que Saint Gregoire donna au public fon ouvrage contre Eunome, beaucoup plus important que ceux dont nous venons de parler. L'herefiarque Eunome avoit eu la hardiesse de vouloir soutenir son apologie que Saint Basile avoit foudroyée. Il avoit employé quelques Olympiades pour v.les Ariens S. Bafile vecut." Enfin lorfque ce Saint fut allé jouir du repos que

faire éclorre ce monstre, qu'il n'ofa neanmoins produire tant que Dieu luy avoit preparé, il crut pouvoir prendre la liberté de le montrer à ses amis. Philostorge son disciple dit que cette refu- Philos. 18.12. tation estoit divisce en cinq livres. Photius n'en conte que trois, APhot.c.132.p. b & S. Gregoire non plus que S. Pierre de Sebaste, n'en marque que deux , peuteftre parcequ'ils n'avoient pas encore vu les au- 6 Nyfin Eun.pr. tres, | Il semble qu'Eunome ait intitulé cet ouvrage Apologie de P 265 b/269.0 | 10. l'apologie, parcequ'il y pretendoit montrer contre S. Bafile qu'il sin Eun la.p. avoit eu raifon de donner à fon premier ouvrage le titre d'apo- 197.6 e | 189.6. logie. Il y témoignoit moins de soin d'établir son opinion par des pr.p 2 66 b|L.p. raisons solides que de passion pour dechirer la reputation de Saint 1916,301. (307. Basile par les injutes les plus atroces. Son ouvrage fut receu avec Lipassed. une extreme joie par ceux de fa fecte: mais ils le tenoient encore Phote 138 p. fort sectet, sans vouloir le montrer aux autres; Se en cela ils 313avoient quelque raifon.] En effet autant que leur aveuglement Nyf p. 187, 2 b. le leur faisoit admirer, autant tousles autres qui avoient un peu de lumiere & de jugement en conceurent de mepris, lorsqu'ils le virent. Car quoiqu'Eunome l'eust travaillé avec grand soin, p. 286.187. tout son travail au lieu d'éclaireir la verité des dogmes, comme il le promettoit, se reduisoit à une vaine abondance de paroles, à une affectation de style toute esfeminée, & à une eloquence fausse

Hift. Eccl. Tom. IX.

& ridicule.

Dddd

[Quelque soin qu'eussent les Eunomiens de cacher l'ouvrage. de leur maistre, & de le tenir dans les tenebres dont il estoit in Eun.pr. p. 266. digne : l'incanmoins il comba entre les mains de Saint Gregoire de

Nysse, au temps mesme qu'il pleuroit la perte que luy & toute l'Eglise venoit de faire par la mort de Saint Basile; c'est à dire

p.165.b.

p.165.3.

P.166.C.

P.168.

p.169.

peutestre des les premiers mois de l'an 379.] On ne le luy laissa que dixfept jours ; de forte qu'il n'eut le loisir ni de le transcrire, ni mesme de le lire avec l'exactitude qu'il cust souhaité. Cela luy fuffit neanmoins pour dresser quelques cahiers où il refutoit la premiere partie de cet ouvrage, comme S. Pierre son frere le luy avoit conseille; & comme sa douleur [encore toute recente]

estoit irritée par les injures que ce malheureux disoit au grand Bafile, il fit paroiftre dans fon discours quelque chaleur & quel- passes

que aigreur contre celui qu'il refutoit. 'Cependant comme on sceut qu'il avoit travaillé contre Eunome, ceux qui avoient du zele pour la verité, le presserent souvent

de donner cet ouvrage au public : de forte qu'au retour d'un voyage d'Armenie, (où il avoit peutestre esté sacrer 5. Pierre son frere, fur la fin de l'an 380,) il ptit le loifir aprés avoir fait quelques remedes, de ramasser ce qu'il avoit écrit, & d'en faire un discours fuivi, qui composoit"un petit corps d'ouvrage, dont le commencement estoit employé à défendre S. Basile, & le reste à resurer ce qu'Eunome avoit avancé contre la doctrine de l'Eglife, ou à prouver la veriré de cette sainte doctrine. Neanmoins il hesitoit encore à publier cet ouvrage, depeur que la chaleur qu'il y montroit ne parust pas assez sainte, ni assez digne de la moderation qu'il avoit apptife dans l'ecole de S. Basile, & qu'il avoit accoutume de garder en ces fortes d'occasions; quoique d'autre part, dit-il, on pourta ne le pas trouver mauvais, puifque nous ne nous metrons pas en colere pour nostre interest, mais pour celui de nostre pere ; & que dans ces rencontres la moderation est moins pardonnable que la vehemence. Pour s'assurer donc de ce qu'il avoit à faire, il s'en raporta au confeil que la prudence de son frere luy

donneroit, & il luy écrivit pour cela la lettre que nous avons encore. 'S. Pierre luy répondit qu'il avoit reconnu que J. C. seul pouvoit estre l'auteur de son écrit, qu'il le falloit louer d'avoir permis qu'Eunome écrivist, puisque personne n'auroit excité S. Gregoire . à défendre la verité comme il faifoit, si cet heretique ne l'eust

attaquée par ses blasphemes Pour la chaleur que Saint Gregoire faifoir paroiftre, au lieu de la condanner, il dit que c'est comme

un fel, qui rend fon discours plus agreable & plus vit; & il l'assure que son exemple apprendra à la posterité de quelle maniere un bon fils doit fourenir l'honneur de son pere. Il le prie seulement p. 18.18.18 de vouloirachever ce qu'il avoit commencé, & d'imiter le zele de Phinées, en perçant par l'épée spitituelle s de la parole de Dieu, ltoutes les deux parties du livre d'Eunome, & de n'en pas laisser revivre la queue aprés en avoir écrasé la teste.

On ne peut guere douter que Saint Gregoire n'ait suivi le sentiment de son frere, & qu'il n'ait donné au public l'ouvrage qu'il avoit preparé des devant le Concile de Constantinople de l'an 381, puisqu'il lut ses livres contre Eunome à Saint Gregoire de Hier.v.ill.c.1131 Nazianze & à Saint Jerome, [qu'on ne voit point s'estre trouvez P.303.a. ensemble avec luy qu'en cette tencontre. l'Saint Jerome en parle 46110 p.301.

plusicurs fois.

RC.

Photius remarque qu'il a fait deux éctits contre Eunome, Phot.c.6.7.P.9: dont le premier ne refutoit point de suite l'écrit de cet hereti-ະກະກາຍ • que , & l'autre le combatoit par des raisons plus étendues , l'emportoit de force, & reduifoit en poudre toutes les défenses de son heresie.[11 y a quelque apparence que le premier de ces écrits est celui sur lequel il consultoit son frere, & que le second est ce ui que nous avons aujourd'hui, dans lequel il aura fait entrer le premier. Car il commence en effet par la defense de Saint Basile. & par la description de la vie tant d'Eunome que d'Acce son maittre; ce qui convient fort bien à celui dont parle la lettre de Saint Gregoire. Mais pour le reste, je ne voy pas comment l'il au- Nysepi p. 265.20 roit pu appeller"un petit livre , & S. Pierre un fimple discours, un p 268.b. ouvrage divité en douze grands livres, & qui est l'un des plus étendus de toute l'antiquité. Il semble aussi qu'il ait fait son pre- passab. mier ouvrage en affez peu de temps, & au moins il est certain qu'il ne le commença qu'en l'an 379, & l'avoit achevé en 381, ce qu'il est difficile de croire de celui que nous avons. Il n'y a point non pius d'apparence qu'aprés un si grand travail il ait eu ni la necessité "ni la volonté d'en entreptendre un second.] Cet ou- pa Pio. P. 661. vrage contre Eunome passe pour le plus excellent des écrits dogmatiques de S. Gregoire: [& il a esté tres celebre dans l'antiquité, comme on le voit par les passages qu'en ont cité non seulement les auteurs particuliers, l'comme Theodoret qui en cite Thattalial.r.p. diversendroits, & qui nous y renvoie pout apprendre l'histoire her.l.a.c.;p. d'Acce; comme Facundus qui tite plusieurs passages du troisie- 235.b. me & du quatrieme livre; comme Saint Ephrem d'Antioche qui 6Facil 11.6.4.P. cite plusients fois cet ouvrage, & en raporte quelques paroles; Photesiapp. Ddddi

a Leont.in N.& E.I.1 p.975.976. 6 Nyf.a.p. 43-Boll.9.mars, p.

Cone.t.S. p 697. Comme l'Empereur Justinien, qui en cite le quatrieme livre dans fon edit contre les trois Chapitres; comme Leonce de Byzance qui en cite plusieurs autres du second, & du troisieme livre; mais encore le VIe Concile œcumenique, & le grand Concile de 16 Fac.n.p. 477 Rome fous le Pape S. Martin. On remarque que cet ouvrage fe divise assez differemment, ce qui fait que quelques uns y content treize livres au lieu de douze.

# LA LERABERA BARRARARARARA CARRARARA ARTICLE VIII.

Voyage de Saint Gregoire en Arabie & en Palestine ; son sentiment sur

les pelerinages.

Nyf.v.Mac.p. 201.6.6.6.

[ T L faut reprendre enfin la fuite de la vie de nostre Saint que nous avons un peu interrompue pour parler de S. Pierre, & des écries que son frere luy a adressez.]' Après donc que Saint Gregoire cut rendu les derniers devoirs à Sainte Macrinessur la fin de 379,] il partit de ce lieu pour s'en retourner là Nysse ; & en paffant par la ville de Sebastople dans le Pont, il apprit d'un officier d'armée son parent, un miracle considerable que sa sœur &c. avoit fait durant qu'elle estoit encore en vie.

[Il y a de l'apparence selon ee que nous avons suppose, qu'aussitoft que la faifon le luy permit, c'est à dire au primtemps de l'an 380, il partit pour executer la commission qu'il avoit receue du \* 1-Jera 3-p 654. Concile d'Antioche, d'aller en Arabie & en Palestine.]'La pieté de l'Empereur [ Theodose ] l'exemta des incommodirez & des distractions qui accompagnent ordinairement les voyages, en luy donnant droit de prendre un chariot du public, qui luy fervit d'eglife & de monastere ; de sorte que luy & ceux qui l'accompagnoient chanterent ensemble & jeun erent dans tout le chemin :

 d'où nous pouvons juger de quelle maniere il vivoit dans le repos de fa maifon.]

v.Mac.p.177.

'Il passa "par Antioche, où ayant trouvé le solitaire Olympe son Nors 32. ami,& s'estant entretenu avec luy de la vie & des vertus de Sainte Macrine, Olympe l'engagea à en écrire l'histoire: [ ce qui nous fait croire qu'il l'écrivit au rerour de ce voyage sur la fin de la

mesme année.] t. Jer. p. 653.d.

'Le principal point de la commission du Saint estoit la visite de l'Arabie, où le Concile l'avoit chargé de reformer l'Eglife. Mais nous ne favons point en particulier ce qu'il y avoit à reformer dans cette province, ni dece que le Saint y fit. Tout ce que SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 581
nous pouvons dire, est qu'outre les troubles que les Arigus, les
Macedoniens, les Apollinaristes, & la division des Orthodoxes
d'Antioche causoir alors dans tour l'Orient, J'l'Egliste d'Arabie Epi-74-74-78.
tet troublée en particulier vers ce temps la par les deux heresies 1933-4 197opposses des Antidicomarianites qui violoient l'honneur d'à la la
fainte Mere de Dieu, en pretendant qu'elle avoit cessé d'estre

vierge; & des Collyridiens qui ne la deshonoroient pas moins

par les honneurs excessifs & superstitieux qu'ils luy rendoient comme à une divinité.

V.S.Jero-

me 534.

[I faut done fuivre S. Gregoire à Jerufalem.] Joi il dit qu'il syfe, Mae, effoit venu pour voir les lieux qui ont ellé honorez par la pre-197.6.
fence de J. C. quandil vivoit fur la terre 1, 82º fes termes portent à seroire qu'il en avoit fait quelque veur à quoique dans un autre il per 1615 de nodroit il femble affuer que c'effoit moins pour faitsfaire à de-votion particuliere, qu'à caufe du befoin que l'Eglife y avoit de luy, [Mais il eft certain qu'il y farisfir tout enfemble & à fa pieté & à ce devoit.] Il y viitra bethiem, le Calvaire, la montagne des aleafe, 1615.
Olives, le faint Sepulcre qu'il appelle la Refurrection; s'et i recent 1976.a.
Une extreme joid e voir ces leux qu'ic onfervent les marques de

la misericorde infinie que J. C. a exercée envers nous.

Sa foy nearmoiss ne receut point de nouvelle perfection par it Jerp 454 subcerte vue, daurat que fans che alle avoit toujours effet tres parfaire. Il ajoute que cela luy avoit fervià ne pas fort effimer ces afortes de pélerinages, 'n'ayant retiré de celuici auton autre b.
avantage, que de teconnoiltre qu'il y avoit beaucoup moins de
pieté dans ce pays que dans la Cappadoce, dans laquelle il dir p. 63 b.
qu'il y avoit preque autant d'autels ou l'on giorifioir le normde
Dieu, que dans tout le refle du monde enfemble. [Cettla reflexion qu'il fait ly me fine dans une lettre celebre, dont il ne froit
par aifonnable de vouloir conrefter la verité à caufe j' de la joie ad tuf p. 63 b.
qu'il dit dans une autre avoir reflentie en viitemn les fains item,
[puifquoutre qu'il faux eftre déjà bien difpofe pour la reflentir,
cette devoion experieure & Gunible et bien peu de chofe lorf-

qu'elle est seule.

Il faut auffi confiderer quel est le fujer particulier de cette lettre. Comme la devotion d'aller visiter les lieux que les reliques des Martyrs ou quelque autre chose semblable sanctifiere en quelque force, est tres naturelle aux Chrétiens, elle avoit passe à un tel point, s'que l'on mettoit une partie de sa pieté, comme la leta-sellación dit le Samt, à ces voyages, & qu'il sembloit qu'on ne sust passe chrétien si l'on n'avoit est è à l'estallem. Asíns une devotion

Ddddiii

louable degeneroit en superstition, & en une superstition dangereuse a cause des accidens encore plus dangereux à l'ame qu'au corps, qui font des suites comme necessaites des grands voyages.] 'Nostre Saint estant donc consulté par un de ses amis, & apparemment par un Abbé de Cappadoce, sur des Religieux qui vouloient faire ce pelerinage, luy conseille de les porter à sortir de leur corps pour s'elever à J. C, plutost qu'à sortir de Cappadoce pour aller à Jerusalem; & il appuie son sentiment par des raisons dont les unes font generales pour tout le monde, en montrant que les pelerinages ne sont ni necessaires en soy, ni si utiles qu'ils ne foient encore plus dangereux pout beaucoup de monde, (ce que l'experience ne fait que trop voir; ) & les autres regardent

en particulier ceux qui font profession d'une vie retiree, tout à fait contraire à la diffipation des voyages.

[Mais il ne faut pas pretendre de là qu'il condanne cette devotion comme une chose qui ne peut jamais estre utile. Saint Jerome qui n'est pas suspect de condanner le voyage de Jerusalem, ] 'exhorte S. Paulin de n'y point venir par les mesmes raisons dont se sert ici S. Gregoire: & il loue S. Hilarion de ce qu'estant né & demourant en Palestine, il n'avoit jamais esté qu'un seul jour dans Jerusalem, afin qu'il ne semblast pas mepriser les saints lieux en estant si proche.

Ainfi comme tous les faits marquez par cette lettre ont un parfait raport avec l'histoire de Saint Gregoire, aussi la doctrine qu'elle contient ne nous la peut faire rejetter in comme supposée, ni comme mauvaise. l'Baronius la cite comme veritable; d'autres Catholiques la reçoivent de mesme; & on n'allegue aucun fondement raisonnable pour la rejetter. La convenance des faits est une preuve de sa verité d'autant plus considerable, que ce ne sont point des faits fort celebres, auquel un imposteur ait cru estre obligé de s'attacher, mais qui ne se rencontrent qu'en un ou deux de ses ouvrages. On ne peut au moins douter qu'elle ne soit d'un Cappadocien.

ARTICLE

Saint Gregoire tasche en vain de pacifier l'Eglise de Jerusalem.

'CAINT Gregoire outre la consolation de voir les saints lieux Ode Jerusalem, eut encore celle d'y trouver des ames dans lesquelles la grace avoit gravé les mesmes vestiges de la miseri-

Hier.ep.13.p. 110,101 P.101.d.

P. 356.

P+"5+.C+

P 652-654.

B21.378 \$ 49. Nyfan.p. 72.2. .Du Pin p 6816 SAINT GREGOIRE DE NYSSE. 583.

corde de J. C. Il mer de ce nombre Euftarhie & Ambroifie qui
effoient fœurs; filles de quelque perfonne confiderable par fa p. 660.c.d.
piece; & Bailille qu'il appelle la tres honorée fille. Mais fa faité-pers de faction fut mélée d'amerume, à cause des mœurs des Chrétiens
frep #853 b.c.
frep #853 b.c.
frep #853 b.c.

[Les affaires de l'Eglifen'y estoient pas en meilleur état.] Il y it jet péssée estoit venu pour appaifer avec les spinieipaux Ecclessatiques les troubles qui la diviolient, & servir de mediateurs maist eur la adeus, pessée doubleur de s'en recourner sans y avoir puréusir. Dans la lettre péésoe.

A Eulathic 'qu'il écrivit auffitoff après, il fe plaint de ce que etur. Poféssya le monde elfant uni dans la mefine confeilion fincere de la Trinité, il y avoit des perfonnes qui cournoiner contre leurs freres posseble avec une étrange animofité, la laine qu'ils ne devoient avoit que contre le demon, contre le peché; & contre les ennemis declarez du Sauveur; qu'ils regardoient les adorateurs de J. C. p. 757.6. comme des gents profanes; enfin qu'ils dechriotent la 100 de b. l'Egifie, & qu'ils elevoient de nouveaux autels [Il eff affez viii. p. 8692.6. le qu'il patie d'un fc hifme formé nou contre luy en particulier, puifque n'ayant point d'aurel dans cette Egifie, onn'y en pouvoit pas elever de nouveaux contre le fien; outre que cette Egifie effoit, divifice des devant qu'il y vinft, il mais formé contre l'E. p. 7472. gific Catholique de Jeruslaien, & contre l'Evefque du lius, [en confequence duquel] 'les fchifmatiques avoient auffi rejette fa p. 8602.

Il est certain que ce schisme regardoit la doctrine de l'Incarnarion, foit que ceux qui en estoient coupables craignissent rellement de tomber dans les erreurs d'Apollinaire, que ils avoient l'impudence d'imputer au Saint, qu'ils s'engageassent dans celles que Nestorius a soutenues depuis; soit qu'au contraire ce fussent de veritables Apollinaristes, qui accusoient le Saint & les autres Catholiques de croire que J. C. eust esté purement homme dans la naislance, & cust ensuire merité la divinité, conme on a accusé Nestorius de le croire. En ce cas il faut dire que c'est par ironie que le Saint se défend des folies des Millenaires. comme si on les luy cust attribuées. Car c'estoient les Apollinaristes qui admettoient ces folies. Ce qui peut justifier ce sens, c'est que l'S. Gregoire represente ces schismatiques comme des p.692.be. genrs qui se vantoient de leur science, & qui meprisoient la sim- p.600 de plicité des autres : [ce que l'on reproche ce me femble ordinairement aux Apollinaristes. Le Saint mesme declare en 385, ou depuis, ] qu'il n'avoit jamais sceu que personne voulust distinguer magal parte a

dans J. C. un Fiis de Dieu par nature, & un autre qui no l'efloire que pat adoption, ce qui effoit encore une hereffel (Pefforienne dont les Apolinarifits vouloient que les Orthodoxes fuffent coupables,] Tiel fremarquable qu'il demande fi fon a jamis entendu un Carholique appeller la fainte Mere de Dieu,mere de l'homne; Goodannant aufin tentement par avancela temerité de Nefforius.

S. Cyrylle eftoit alors Evefque de Jerufalem: Mais comme il n'y clibic reconnu que depuis un an ou deux, il n'avoit pas encore ule loilif de reparce les mais que fon abfencé & les Evefques Aftens mis en fa place y avoient caufer; [& il paroift que les fchifmatiques mepriloient fon autorité, comme fi c'enft efte l'un de ces Evefques illegirimes mis durant la perfecution pour établir l'Arianifine, & contre qui il clioi juste de s'elever, depeur que la puisfance humaine ne s'eleval aud effus de la verité.

[Saint Gregoise n'ayant done pu venir à bout de réunir l'Eglife de Jerufalem, j'éen extourna tout trifte en fon pays, '& des le premier loilir qu'il eut, "il s'efforça de decharger fon cœur de la Norris, douleur qui le férroit, par la lettre que nous avons encore. Il l'aderlià à Lufathie & aux deux autres dont nous avons paté, pour les exhorter à demeurer incbranlables dans la communion &

les exhorter à demeurer inebranlables dans la communion & dans le sentiment de l'Eglise, sans se laisser romper aux illusions de ceux qui ne cherchoient qu'à se faire honneur de la pieté des autres pour en augmenter leux vaniré.

[La douleur de e mauvais fuccés de fon voyage de Palefline, augmenta fino doute entore!] la peine qu'il avoir des auparavant de rant de fatigues & de combars aufquels l'engageoient les troubles de l'Eglifie: L'e e fur peuteftre fur cela, autant que fur la meceffité oui il ce trouva fous Valens de s'enfuir & de le cacher, 'qu'en écrivant à Saint Gregoire de Nazianze, il fe plaignoit de mener ainfinu evi erretance Vagabonde, & d'eftre comme le bois que l'eau emporte de colfé & d'autre. Mais S. Gregoire de Nazianze luy répondit qu'au contraire il eftoit comme le folcil qui fans' arrefter jamais porte partout la chaleur, la fecondité, & la lumiere; que Dieu effoir fon conducteur dans se voyages, & que s'il change fouvent de lieu, il ne change jamais le bonheur

· TOP

qu'il a de profiter à beaucoup de monde.

ART. X.

al Euf perob

p.457.a.

p 416.2. a p.610 C.

c.d.

v Mac p.191.b. Boll.9.mars,p.

Naz cp.34.p. 798.c. 6 c.

#### SAINT GREGOIRE DE NYSSE. €₹₽₤₹₤₢₹₽₽₭₤€₹₽₿₹₢₽₽₽₽₹₽₽₹ ARTICLE X.

Le Consile acumenique fait Saint Gregoire un des centres de la communion: Saint Gregoire écrit contre le destin, & fur les Cantiques ; reçoit quelques lettres de Saint Gregoire de Nazianze.

N tint l'an 381, le grand Concile de Constantinople, reconnu pour le fecond œcumenique. ]'Saint Gregoire s'y Thorthogen. tronva avec Saint Cyrille & les autres principaux Evefques de 713-b. l'Orient : '& il mena avec luy le Diacre Evagre. Ce fut, comme Laufiers, p. nous croyons, en cette occasion] qu'il lur à S. Gregoire de Nazian1010.b.
2c & à S. Jerome l'ouvrage qu'il avoit fait contre Eunome. Saint 1287, 301.2. Gregoire de Nazianze fut fait alors Evefque de Constantinople, & Nyf v. Mel.p. & nostre Saint honora cette feste publique par un discours. Mais 1 il fut bientoft contraint de changer ses chants de joie en une oraifon funebre pour pleurer la mort de S. Melece d'Antioche.[Nous

avons cette derniere piece, mais non l'autre.]

'On le met entre ceux qui furent auteurs de l'election de Facille 65.p. Nectaire, [qu'on fit Everque aprés la demittion de Saint Gregoire 339de Nazianze: mais c'est seulement parcequ'il estoit dans le Concile, y ayant bien de l'apparence que toute la part qu'il prit à cette election, fut de ne pas s'y opposer formellement, l'Nice-Nobellaceix. phore dit qu'il composa le celebre tymbole qui fut fait ou plutost p.369.c. autorife par ce Concile. Les Grecs dans leurs menologes difent ugh Le. 118: c qu'on ne fauroit croire avec quelle force d'eloquence, & avec Menara, to, in. quelle vigueur d'esprit il s'eleva contre les heretiques, & confoudit leurs vains raifonnemens, foudroya tons leurs discours, & remporta fur eux une victoire qui remplit de joie tous les Catholiques,

nominé par la loy celebre du 30 de juillet 381, pour estre avec alin. Hellade de Cesarée & Orrée de Melitine, le centre de la communion Catholique dans le diocese du Pont, & avoir mesme ce Nysad Fl. p. 650. semble quelque jurisdiction pour le gouvernement des affaires d. ecclesiastiques : d'où vient qu'on leur attribue quelquefois le socrats es p. titre &"l'autorité de Patriarches: & dans le Concile de Constan-

'Ce qui est plus certain, c'est qu'il fut choisi par le Concile, & Bar. 381.5 28. &c

giar. tinople en l'an 394, S. Gregoire est nommé avant plusieurs Metro- 1151 c politains. Les manuscrits luy donnent quelquefois le titre d'Ar- Comblin Falt. chevefque de Nysse.

[Il se tint encore un grand Concile à Constantinople en 382, Hift. Eccl. Tom. 1 X. Eece

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. auquel il y a quelque apparence que Saint Gregoire se ttouva,

Nyf de Abr.p. 456.c.d. 4 P. 476 b Jo.D. im 1 1.p.508.d. & Nyfd: Abr.p.

comme cela est constant de celui qui s'y tint en 383. Il prononça dans celui-ci fon difcours fut la divinité du Fils & du S. Esprit, & fur Abraham.]'Cat il est affez visible qu'il parle dans une grande ville pleine d'Ariens & d'Eunomiens; & S. Jean de Damas citant cette oraifon, dit expressement qu'elle fut prononcée à Constan-Conct.7. p. 101, tinople. On voit la mesme chose dans le VII Concile, Ces conviez plus parfaits & plus habiles que luy, à qui le Saint laisse les choses dont il ne veut point parler, [ s'entendent bien aisement

460.3 P 467.64

p.466-471.

P-472-477.

des Prelats affemblez à Conftantinople. Pour le temps, cela est encore plus indubitable: l'Car c'estoit lorsqu'il y avoit quatre Empereurs, un pere, & un fils enfant, & deux autres ; [ce qui ne s'est peutestre jamais vu qu'en cette année, depuis qu'Atcade eut esté fait Empereur par Theodose son pere le 16 ou 19 de janvier, jusques au 25 d'aoust ou de juillet que Maxime sit tuer Gratien qui regnoit en Occident avec le jeune Valentinien son frere, & troubla la paix, I'dont le Saint marque qu'on jouissoit alors partour. Il parle dans le commencement de fou discours contre les Anoméens, dont il fait voit que les raisonnemens egaloient l'impieté des Epicitiens & des Stoiciens : & puis à l'occasion d'un passage de Saint Paul qu'il allegue pour montrer l'egalité du Fils avec le Pere, il fait une grande description de l'histoire d'Abraham qui voulut sacrifier son fils. Il parle à la fin Thattdialatta de la divinité du Saint Esprit, Theodoret cite un endroit de ce discours qu'il intitule Sur Abraham. Le Pape Adrien I. en cite un 109. 01. 01. 1451.d. passage, qui fut encoreraporté pius au long dans le VII Concile:

P 477.478. p.42.a.b. Conc.t.7.p. Nyf de Abr p.

facrifice d'Abraham.

476.d. de fat.p.62.d.

p.63. p.63.&C.

p.61.b.

[Ce fut dans quelque rencontre semblable] que Saint Gregoire estant à Constantinople, y eut une conference avec un payen affez habile. Comme il vouloit luy perfuader la verité de nottre religion ce philosophe luy répondit que c'estoit une chose qui ne dependoit pas de sa volonté, mais de l'ordre du destin qui estoit le maistre & l'arbitre de toutes choses. Cela engagea le Saint à faite un grand discouts pour refuter cette imagination; & il le mit depuis par éctit au fujet de la conversion d'un nommé Eusebe, homme tres sage, mais si obstiné dans l'idolattie dans laquelle il avoit vieilli, que le Saint fuivant le langage de l'Evangile, l'appelle une montagne d'infidelité. Neanmoins cette montagne fut ebranlée & transportée dans les eaux de la foy. Eusebe pritune resolution digne de son age, si toutefois il faut attribuer

C'est où il dit qu'il avoit souvent pleuré en voyant un tableau du

un changement de cette nature à une resolution humaine, & non pas a un secours divin de celui qui fait toutes choses pour le bien des hommes; & il parut beaucoup plus ardent pour la veritable piece, qu'il ne l'avoit esté pour le culte des demons.

'Saint Gregoire qui se trouva present lorsque ce prodige de la b. grace larriva, en fut surpris d'étonnement : & comme il s'en entretenoit avec un de ses amis, qui estoit peutestre l'Evesque du lieu, le discours comba sur le destin, & donna occasion à cet ami de le prier de mettre par écrit l'entretien qu'il avoit eu à Conftantinople fur ce fujet mesme; ce que le Saint sit quelque temps aprés.' Cet ouvrage est cité par Anastase Sinaite. Le Saint y parle Postapp.p. 680. du tremblement qui avoit renverse la ville de Nicomedie [ en # Nys defat.p. l'an 358, ] & des ravages que la guerre avoit faits dans toute la 75.b. Thrace depuis 377 jusques en 382, & il décrit avec eloquence les fuites fuieltes de ces tertibles evenemens. Il parle encore P-77-4-b. de divers tremblemens arrivez au mont Sangare sur les confins de la Birliynie, dans la Paphlagonie, en Cypre, dans la Pifidie, dans l'Acaïe, & raporte diverses particularitez des desastres qu'ils

avoient caufez.

ICe fut fans donte aussi dans ses voyages de Constantinople qu'il connut l'illustre Olympiade. Cette Sainte non moins ardente pour les biens du ciel que detachée de ceux de la terre,] 'le pria de luy vouloir composer une explication du Cantique in Cant p.463. des cantiques, & luy renouvella depuis par lettres l'inflance b.c. qu'elle luy en avoit faite de bouche. Il entreprit ce travail avec e. joie, & le fit avec d'autant plus de facilité, qu'il avoit expliqué la p. 473.b c. moitié de ce mefine livre à son peuple durant le Caresme, & que quelques personnes avoient pris le soin d'écrire ce qu'il disoit. Il n'eut donc qu'à ramasser ce qu'on en avoit écrit, & y ajouter ce qu'il jugea necessaire, pour en faire un corps d'ouvrage divisé en quinze homelies, qu'il envoya à Sainte Olympiade. Il luy promit ed aussi qu'il tascheroit d'achever cette explication si Dieu luy en donnoit le temps & le loisir : [mais nous ne voyons pas qu'il l'ait fait.] Suidas marque cet ouvrage: & le Pape Adrien I. en cite un Suidas p. 617 e. endroit.

Nous avons dans la bibliotheque des Peres un commentaire (Bib P.s. 13.p. sur les Cantiques, dont le titre porte qu'il est tiré des expositions 681. que S. Gregoire de Nysse, S. Nil , & S. Maxime ont faires de ce livre. Elles y font jointes en un feul corps, sans que l'on puisse distinguer de qui chaque chose est tirée. ]

'S. Gregoire de Nazianze ayant obtenu vers l'an 383, ou un Nazep.429. Ecce ii

peu aprés, qu'on établist Eulaic Evesque de Nazianze au lieu de luy, en écrivit à cetui de Nysse pau le priter d'écousier un faux bruit qui couroit, qu'on avoit fait cette ordination malgré luy. 'Il témoigne à nostre Saint qu'il espere qu'il rétablira la paix des Egisse par la vertu de l'Esprit s'aint qui le conduisoit en toutes choses.

p \$03 c.

[Ce ne fur, comme nous croyons, que "quelque temps depuis v. s. carg. Le Concile de Conflataniops, que "Saint Gregoire perdit de Marian-Theofebie, qui de fa femme eltoit devenue fa fœur. Nous avons 2º 5 49. parlé par avance de la lettre que Saint Gregoire de Nazianze luy écrivis fur ce fijet pour loute la vertu de Theofebie, & la conflance avec laquelle nostre Saint furporera fa mort. Ces deux Saints ne s'estoient point vus depuis aliez longtemps. Celt pourquoi celui de Nazianze voulut venir rendre viite à l'autre fur cet accident. Mais ayant apprise nchemin qu'il effoit à une feste de Martyrs où il y avoir be aucoup de monde, il se contenta de luy écrire, & remis la visite à une froit, parceque (depuis fa fortie de Conflantinople jil ne vouloir point se trouver à ces sortes d'affemblées.

Bar.; 85.5 31.

L'Imperatrice Sainte Flaccille femme de Theodofe/mouruf ur v. Treadalafin de l'an 98; peu apiès avoir envoyé au cicl a petite Pulquo. E L'aigrie fafile JS. Gregoire de Nyfle qui fut prefent à les funcrailles nones. fut choifi pour en faire l'oraifon funebre que nous avois encore parmi fesseuvres : & lorque l'Imperatrice fa mere fur morte, Nectaire l'obligeaencore d'en faire l'eloge que que souss aprés. Il yrenouvelle d'abord la douleur de fes audireurs par la confideration de la perte qu'ils avoient faire; & puis il repand fur leur plaie l'huile de la confolation, en montrant la felicité que cette fainte Princelle's effoit acquife par fes vertus. Il y parle de Nectaire avec bien dur effoct, l'appellant le docteur, le louant comme

516.d. de Plac.p.514. p 515-519.

p.524-c|525-a| p.524-c|525-a| \$29.b, ap.524-a, \$b.c.

# un œconome prudent & fidele. Luy attribuant une sagesse admirable.

ARTICLE XI.

Differend de Saint Gregoire avec Hellade.

Nyfad El.t.3 p. 645.e. p.648.c.e. U N E lettre de noître Saint "écrite un an au moins aprés la Nora 14mort de Saint Pierre de Sebasîte (lon frere , &e ainsi en 193 au plustost, jnous apprend qu'il eur d'asse grands disferends avec Hellade Archevesque de Cesarée. Cet homme qui n'avoir point

d'avantages extraordinaires ni pour la naissance, ni pour la science, ni pour les lumieres de l'esprit, ni pour le credit, ni pesode pour les richesses, avoit succede à la chaire de S. Basile l'an 379. mais n'avoit point ce semble succede à tous ses sentimens. l'Saint Naz ep.225.p. Gregoire de Nazianze declare dans une lettre publique, qu'il six.b. ne veut plus que ce Prelat se méle de ses affaires, parcequ'il le faifoit non par un mouvement de charité, mais par un esprit de contention; non pour faire observer les Canons, mais pour satisfaire sa colere.' On pretend qu'il fit Evesque de Nicomedie un Soz. I S.C.S. p. Geronce qui avoit abandonné S. Ambroife dont il estoit Diacre. 765. qu'Hellade luy confera cette dignité s'acrée, en reconnoissance de ce que Geronce avoit procuré une charge feculiere au fils d'Hellade dans la Cour de l'Empereur. Saint Chrysoftome fut

à cause de quelque penitence qu'il luy avoit imposée; & on ajoute V.S.Gr.de depuis obligé de deposer Geronce.["Hellade persecuta extre-Naz. 5 105. mement un excellent Prestre nommé Sacerdos, à qui il paroist que S. Basile avoit commis le soin des pauvres & des Religieux de Cefarée,

Il se conduisit de mesme à l'égard de Saint Gregoire de Nysse ; ] '& fans que ce Saint cust jamais rien fait pour le desobliger, bil Nysad Elpfaifoit eclater en toute rencontre la haine injuste qu'il hiy por- 69.645.b.d. toit, & se plaignoit partout qu'il luy avoit fait de rres grands a maux. Saint Gregoire qui se sentoit innocent, avoit peine à croire ce que diverses personnes luy en raportoient. Mais comme tout le monde luy difoit la mesme chose, & que d'ailleurs il voyoir ces raports appuyez par des effets tout conformes, & par le traite- P. sob. ment injurioux qu'il recevoit d'Hellade, il crut ne devoir pas p.645.d. negliger ce commencement de division, & écrivit pour cela à c. Flavien & à beaucoup d'autres Prelats qui pouvoient contribuer à afloupir ce differend. Il témoigne affez que e'estoit aux Eves-be. ques voifins, se'est à dire ce semble à ceux de la Cappadoce mesme, ou des provinces les plus proches : & si cela est, ce Flavien n'est pas celui d'Antioche, comme quelques uns le croient; estant Boll 9. mars, p. 5. en effet affez raifonnable qu'une affaire de cette nature ne fust pas b. repandue d'abord dans tour l'Orient.]

'Ces Prelats ne s'emurent pas beaucoup de ce que S. Gregoire NyfadFl.p.641. leur avoit écrit; de forte qu'Hellade voyant que les premiers be affronts qu'il avoit faits au Saint effoient demeurez impunis, y en ajouta un tout nouveau. Saint Gregoire en décrit amplement p.646-650.a. l'histoire avec toutes ses particularitez, dans une seconde lettre p 650.651. qu'il en écrivit à Flavien pour en demander la reparation : [ & en

voici l'abregé,] Eccc iii

P.645,646.

"Il choit allé celebrer à Sebatle la feile de S. Pierre [son frere.] qui s' pai foir alors la premiere fois, & il s'en revenoit chez luy, Jariqu'il apprir qu'Hellade efloir à la campagne à fix lieues de la pour celebrer une felte de Martyrs en un village unonné. Andonnoines: & on luy dit mefine qu'il efloit malade. Il se crut obligé de l'yaller trouver, & partir des la nuit, en forte qu'il y artiva d'afles bonne heure, après avoir fait une partie du chemin à pie, & le reste à cheval. Hellade sortoit neanmoins déja de l'egilife, & entroit dans la masson obil devoit disser. Le Saint le sit autitot d'avertiq u'il estoit venu pour luy faire se scivilitez, & messine pour se justisse de tout ce qu'on luy avoit pu dire contre luy.

p.646.647.

p.649.

'Hellade au lieu de répondre à son honnesteré, le sit attendre fore longtemps à l'air devant sa porte, à la vue d'un fort grand nombre de personnes qui estoient assemblées pour la fette, expose à un soleil extremement chaud. Enfin neanmoins il le sit entrer fur le midi avec un Diacte qui le soutenoit, parcequ'il estoit fort farigué, laissant dehors tout le reste de sa suite. Le Saint luy fir son compliment, & puis se tint quelque temps debout atrendant qu'on le priast de s'asseoir, sans qu'Hellade luy dist un seul mot, ni luy sist seulement un signe de civilité. De sorte qu'il fut enfin obligé de se retirer, & de s'aller asseoir assez loin de là, ayant beaucoup de peine à demeurer dans les termes de la moderation & de la parience. Enfin neanmoins la grace l'emporta sur les sentimens de la nature qui patissoit étrangement. S. Gregoire demanda à Hellade avec douceur s'il ne l'incommodoit point de demeurer là. & luy dit quelques autres paroles de civilité, aufquelles Hellade répondit en un mot, qu'il avoit bien des sujets de se plaindre de luy. Le Saint luy protesta qu'il n'avoit jamais rien fait pour le desobliger. Mais Hellade se moqua de ses protestations, & le congedia ainsi sans le prier de se mettre à table, aprés toutes les fatigues & les confusions qu'il luy avoit fait endurer, quoiqu'il fust plus de midi, que le festin fust tout prest, & qu'une feste de Martyrs demandast mesme quelque chose de plus que la civilité ordinaire.

p.649 650,

'Ainfi le Saint fut obligé de s'en retourner d'où il estoit venu, où il artiva le foir fans avoir mangé, avec la fatigue & la douleur qu'on se peut imaginer, ayant mesme encore eu une grosse più en s'en retournant. Lorsqu'il sut artivé chez luy, il

t. Le texte porte, p. 4.45.6, κατά πόν σερικοτείς ε'μέρρε μέρο , qui feroit au lever du foleil , ce qui me se peut. Il fiut au moins τρέπο au lieu de σερίπο.

écrivit, comme nous avons dit, à Flavien, pour luy demander la reparation d'un traitement si injurieux & si injuste, croyant estre obligé de pousser cette affaire, pour rabatre l'orgueil d'Hellade, le faire reflouvenir qu'il estoit homme, & luy apprendre à ne pas traiter ainsi ses confreres qui ne luy estoient en rien inferieurs, puisque pour le sacerdoce, le Concile œcumenique de Constan- p. 650 d. tinople]leur avoit donné une egale autorité dans l'administration . des affaires.

[Nous ne savons point l'issue de ce differend, ni en quel temps il arriva, finon, comme nous av ons dit, que ce fut au pluftoft en l'an 393. Ce ne fut pas aussi plustard qu'en 394, s'il n'y a point de faute dans le texte de Balfamon J'qui met Pallade Archevesque de Balfancan.p. Cefarée en Cappadoce, entre ceux qui composoient cette année 761.d. là le Concile de Constantinople; ce qu'on a fuivi dans la dernière Constantinople; edition des Conciles: Mais on n'en peut rien conclure, l'si au lieu de Pallade il faut lire Hellade, comme Baronius semble avoir Bar. 594 5 18. vouly, & comme on le lit effectivement dans Zonare.

Zon in can p.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XII.

Concile de Constantinople pour la dedicace de l'eglise de Rufin: S. Gregoire ecrit a Theophile contre les Apolisnaristes.

[ N 0 us avons déja parlé du Concile tenu à Constantinople l'an 394. Ce fut sans doute un Concile tres considerable, 'puisqu'on y vit No chaire de Constantinople, (car il est nommé le Concerpaigne premier ,) I heophile d'Alexandrie , Flavien d'Antioche , Pallade b. (ou Hellade) de Cefarée en Cappadoce, Gelafe de Cefarée en Palestine, Saint Amphiloque d'Icone, Paul d'Heraclée, Arabien & d'Ancyre, Ammone d'Andrinople, Phalere de Tarfe, Luce d'Hieraple, Helpide de Laodicée, [tous metropolitains de diverses provinces de l'Orient, sans parler des autres Prelats dont il n'y en a que huit nommez, & les autres marquez seulement en general. Saint Gregoire de Nysse est de ces huit, mais il est parmi les metropolitains avant Saint Amphiloque & les suivans : ce qu'on ne peut ce semble raporter qu'au respect qu'on avoit pour sa personne, & au droit particulier que le Concile œcumenique luy avoit donné. l'Entre les autres on peut remarquer Theo- c dore de Mopfuelte. Outre les Evesques, le Concile estoit encore compose "de tous les Prestres, se'est à dire apparemment de tous ceux de Constantinople, qui curent seance avec les Evesques.]

'Le Concile s'affembla le 29 de feptembre de l'an 394, dans le battistere de l'eglise de Constantinople.' Il y avoit eu une seance au mesine lieu: [mais nous ne savons pas ce qui s'y estoit passe.] :4. 'Celle-ci commença par l'affaire de Bagade & d'Agape qui fe disputoient l'evesché de Bostres metropole de l'Arabie, Idont Bagade qui pouvoit estre le successeur de Tite, Javoit esté deposé feulement par deux Evesques qui estoient déja morts, & ce semd.c. ble en son absence; ce qui ayant esté justifié, Arabien d'Ancyre pria le Concile de determiner pour l'avenir, & fans prejudice

de cette cause particuliere, si deux Evesques pouvoient en de-P 11(1.c. P-1154.2.

pofer un, principalement en fon absence. Nectaire loua la propolition d'Arabien , & Theophile dit qu'on ne pouvoit point prononcer contre les deux Evefques qui avoient depofé Bagade.] puisqu'ils estoient morts avant que d'estre ouis & jugez : mais que pour l'avenir son sentiment estoit que pour juger un Evesque, il ne fuffisoit point de deux ni de trois Prelats, mais qu'il falloit, s'il se pouvoit, assembler tous ceux de la province, & que l'accuse fust present. Nectaire appuya ce sentiment comme conforme aux Canons Apostoliques, Flavien suivit ce que Nectaire & Theophile avoient dit, & le confirma au nom de luy & de tous les autres. Bulfamon & Zonare ont extrait ceci des actes de ce Concile, dont nous n'avons rien autre chose. Il est tres impor-

Balfin can.p. 761-753 Zon in can.p.515.517. rant pour montrer que tout l'Orient consentoit à reconnoiltre l'Evefque de Constantinople pour superieur en rang, conformé-

ment au Canon du fecond Concile recumenique, Car Theophile ne manquoit pas d'ambition pour pretendre ce rang, s'il eust eru le pouvoir emporter. Il est remarquable encore d'y voir Theophile avec Flavien, quoiqu'ils ne communiquaffent pas enfemble.] Balfamen dit que l'ordre que ce Concile prescrit, ne s'obser-

Ball.p.763.b.c.

619.

voit pas de fon temps, mais que l'on suivoit le 12° Canon de la collection Africaine, qui ordonne que les caufes des Evefques p (09.2.b. seront examinées par douze Prelats Mais le Canon d'Afrique dit que c'est sculement en cas qu'on ne puisse pas assembler tous les autres Evefques de la province, [ & ainfi s'accorde fort bien

avec le Concile de Confrantinople.] Bar.394.518.

'Il y a point d'apparence qu'un Concile si considerable ait esté assemblé de tout l'Orient en l'absence de Theodose, pour juger des affaires femblables à celle de Bagade & d'Agape; & Baronius a fans doute eu raifon de croire que ce fut Rufin alors Prefet du Pretoire & toutpuissant dans l'Orient, qui assembla

tant d'illustres Prelats pour honorer la deducace d'une grandé Socilie 17 p
eglisé qu'il avoir fait bastir dans le fobourg de Calcedoine ap. 780 c.

28 périusa. Pellé le Chessine, lequel porta depuis le nom de ce ministre. Il
y avoir s'air faire un palais avor cette eglisé, auprés de laquelle il
avoir mis des moines pour la servir de y tenir la place du Clergé.
L'eglisé s'appelloit Dis Appitus, à cause qu'elle choir bastic enl'honneur de S. Pierre & de S. Paul. Ce fut en ce messemelle que
Theophile allembla depuis son Concile pour condanner S. Jean
Chrysottone.

V.la note 4.

 Ce fut peutestre dans ce Concile de l'an 394, "que S. Gregoire prononça le discours intitulé Sur son ordination, mais qui n'en traite point dutout, j'& qui est un des fruits de sa vieillesse.

\*Saint Cyrille d'Alexandrie produit contre Nestorius quelques production de la paroles d'Anmone Evesque d'Andrinople. Saint Maxime nous apprend qu'il avoit écrit un traité De la resurrection contre l'Heten's apprend qu'il avoit écrit un traité De la resurrection contre l'Heten's Grigene. [C'est encote apparemment ces] \*Ammon d'Egypte produit de l'Heten's de la constantia de l'Anmon d'Egypte produit d'Anmon d'A

[Comme S, Gregoire de Nyfle avoit beaucoup d'humilité, & qui peut aifement avoir vécu jusqu'à la fin du IV flecle, qui est le temps que Saint Ilidore de l'elule commença à avoit de la reputation dans l'Eglife, nous ne voyons rien qui nous empefche de recirie que ceft l'Eve fque Gregoire qui écrivie une grande let- 16 PL 16 plus trè à ce Saint pour le confulter sur l'Ange qui menaça Moyfe PS d. loftqu'il alloir en Egypre. S. Isidore luy répond qu'il fe trouvoir tout glorieux de se voir consulté par un homme de la forte; mais

Hift. Eccl. Tom. 1X.

fff

Nyf de ord.t.s.

SAINT GREGOIRE DE NYSSE. qu'assurément il faisoit comme les peres qui se divertissent à exer-[Le soin qu'a eu S. Gregoire de se trouver à tant de Conciles,

cer leurs enfans.

leur propre.

marque affez qu'il ne renfermoit pas fa charité dans les bornes de son diocese. Mais il en donna encore une autre preuve considerable dans la lettre qu'il écrivit à Theophile d'Alexandrie, lequel avoit succedé à Timothée l'an 385. Les Apollinaristes qui dechiroient alors l'Eglise par leur schitme, & corrompoient sa doctrine en enseignant un Verbe charnel, un fils de l'homme createur des fiecles, & une divinité passible; (car ils ne "con- V.les Apolnoissoient qu'une nature en J. C, composée de l'humanité & de haarskes la divinité, non seulement depuis l'Incarnation, mais mesme de toute eternité;)'ces heretiques, dis-je, ne trouvoient point de meilleur moyen d'établir leur dogme, que d'attribuer à l'Eglife l'erreur contraire à celle qu'ils foutenoient, pretendant que quelques Catholiques enseignoient qu'il y avoit deux fils[en]. C,] l'un naturel, & l'autre adoptif; l'un fils felon la nature eternel. & un qui avoit receu cette qualité dans le temps par adoption: & sous pretexte de s'opposer à cette erreur, ils enseignoient la

Naz.car.s.p.10. Ath.ad Epic p.

Nyf.in Apol. p. 261.C.d.

# P.161.2.

'Saint Gregoire de Nazianze semble accorder qu'il y avoit des personnes qui comboient sans y penser dans l'erreur de diviser J.C. en deux personnes & cela paroist par S. Athanase. On pretend aussi que"Theodore de Mopsuelte que nous avons vu avoir v. soutire. affisté en l'an 394 au Concile de Constantinople, a esté comme le pere de cette heresie, & qu'il l'a enseignée à Nestorius, en qui elle fut folennellement condannée. Mais il est certain que l'on Naz or 11. p. 738. en accusoit des personnes tres innocentes, puisque S. Gregoire

C 739 2 Of.52.P. 746.b.

de Nazianze mesme ne sut pas exemt de cette calomnie. [Soit donc que personne ne fust alors veritablement coupable de cette herefie, foit que cela n'eust pas eclaté & ne fust pas venu à la connoissance de S. Gregoire de Nysse, l'il proteste que pour Nyf.inApol.p. luy il ne sçait pas à qui les Apollinaristes imputent de croire deux personnes en J. C, & qu'il n'a jamais oui personne enseigner ce fentiment. C'est pourquoi si c'est au sujet de Theodore de Mopfueste que les Apollinaristes objectoient cette heresse à l'Eglise, [comme l'a pretendu le Ve Concile en deux endroits; ce témoignage est plutost favorable que contraire à ce Prelat, puisque ne suffisant pas luy seul pour montrer que Theodore a esté accusé, ce qui mesme ne pourroit luy nuire, il montre certainement que S. Gregoire l'avoit cru.]

161.8 Conc.t.f.p. 471. 473.450.d.

'Mais quoique ce Saint ne crust aucun Catholique coupable NysinApolp. de l'erreur des deux personnes, neanmoins pour ofter tout pre- 162-261. texte aux Apollinaristes, il la combat & la refute, & de plusil p.266 b. prie Theophile de soutenir la verité d'une maniere encore plus forte, en s'opposant puissamment à l'heresie, avec toute l'auto- p.261.b. rité que la grace avoit donnée à luy & à fon Eglife, puisque 49.161.6. l'Eglise d'Alexandrie avoit paru des le commencement comme une source seconde de la sagesse divine; ce qu'on peut principalement raporter à Saint Athanase. Il semble que ce que Saint Gregoire demande à Theophile, c'est qu'il condanne l'erreur des deux personnes dans le Concile d'Egypte.]

'On trouve des passages de cette lettre citez dans le Ve Con- ap 19-4/Conet. cile, & inferez par Euthymius dans fa Panoplie, Nous voyons Conc. 1. P. que Theophile écrivit [en 404, ou aprés,] à Porphyre d'Antio- 4714. che, fur le sujet de quelques personnes accusées de renouveller l'erreur de Paul de Samosates. [Mais si nous voulions croire que ce fust une suite de la lettre de nostre Saint, il faudroit étendre sa vie jusqu'aux troubles arrivez alors au sujet de S. Chrysostome; aufquels nous ne voyons pas neanmoins qu'il ait eu aucune part.

#### ARTICLE XIII.

Diverses vertus de Saint Gregoire : Histoires remarquables arrivées de fon temps.

[ T 'AMOUR de Saint Gregoire pour l'Eglise Catholique, ne diminuoit rien de l'affection particuliere qu'il devoit à la portion qui luy en avoit esté confiée. On en voit une marque " dans un de ses sermons qu'il commence de cette sorte : l'C'est NyLin Lum.p. maintenant que je reconnois mon troupeau. Je voy aujourd'hui 366.367. » ce qu'on peut appeller une assemblée & une Eglise. Negligeant » les soins des choses temporelles, vous estes accourus ici en foule » pour rendre à Dieu vos hommages. L'eglife se trouve trop pe-" tite pour contenir tout le peuple qui entre mesme jusque dans » le sanctuaire. Ceux qui ne peuvent plus entrer, parceque l'eglise . est trop pleine, remplissent les vestibules, comme des abeilles qui » voltigent & font du bruit autour de la ruche, pendant que les " autres y sont renfermées & occupées à travailler, Continuez, " mes chers enfans, & que vostre zele ne se ralentisse jamais. Je » me trouve vraiment à vostre égard dans la mesme disposition » où sont les bergers envers leurs brebis, & je suis ravi de voir de

éctec chaire où je fuis clevé, le troupeau raffemblé de toutes «
parts autour de moy. La joie que je reilens en de pareilles occajons ell extreme. Elle celate dans mes dificours, comme les bergers manifeltent la leur par leurs airs champeffres. Mais au contarie lo fique je voy que vous vous laiflez aller aux egaremens «
des payens, comme il vous arriva dintanche dernier, j'en fuis «
fenfiblement affligés je ne puis me refoudte à parler; je ne penfequ'à m'enfuir, & jecherche le Carnfel du Prophete Else, ou quelque rocher inhabité : car les perfonnes affligées n'aiment rientant que la folitude & l'elsignement des compagnies.

[Son affection pour fon peuple eltoir ferme & genereufe, auflibien que douce & charitable.] Il arriva un famedi quelque defordre, qui l'obligea de reprendre avec severité ceux qui en estoient coupables, & messime ce semble de leur défendre l'en-

clionent coupables, & metime ce temble de leur defendre l'enp-315-316

p-315-316

miniftres, & ne leur mettant point la verge entre les mains. Ces
perfonnes qui devoienr s'humilier fous la correction de leur

\$15-66.

Peleta. S'emportereur contre luy en murmures & en plaintes.

Prelat, s'emportereur contre luy en murmures & en plaintes. Mais pour luy au lieu de s'étonner de cetre contradiction, s'il monta le lendemain en chaire pour leut faire une nouvelle reprimende, & leur montrer combien les liens de l'excommuni-

p.314.4. primende, & leur me cation font funcites.

[Il finit ce difcours, initialé Contre caux qui ne pauvent fusffrir qu'on les reprennes, d'une maniere digne de S. Chryfoftome.] Car après avoir montré que les Propheres & les Apolites n'avoient foutfiers jusques à la mort que pacequ'ils s'oppositent au peché, & qu'ils apprenoienr à fuivre la vertu de la justice, il conchut enfin par ces paroles s'Ceux qui aiment la veriré, ont roujours leurs enfin par ces paroles s'Ceux qui aiment la veriré, ont roujours leurs encres décibiles pour rupemis les fruit les reprenopers. Ou par

an par ces paroles: Leux qui aiment la verire, ont toujous jeurs propres diciples pour ennemis lorfqu'ils les reprennent. Quant a nous, nous n'avons point encore ellé frapez pour l'avoir fouetneue, nous n'avons point encore ellé en danger de fouffrirquelque mal fur noître corps. Comment donc pourrions noustrouver érrange qu'on murmural contre nous, nous qui fommes difeiples d'un Dieu crucifié t'C elt pourquoi criez rant que vous voudrez; je fouffrirai voître colere & voître maupaide huneur,
comme un perce ou une mere fouffre celle de fes enfans. 
comme un perce ou une mere fouffre celle de fes enfans.

[Quoique les écrits de Sainr Gregoire conriennent affez peu de faits hiftoriques, ils nous fournillent neanmoins encore quelques marques de la piero ("Car on voir fon humilité non feulement dans la maniere dont il releve fouvent Saint Bafile audeffus de luy, n'ofant pas mefine fe qualifier fon fiere, 'mais encore dans

inQh3.p.106.

p.316.b.

a p.311.d.

la simplicité avec laquelle il raporte publiquement ce qui luy estoit arrivé en sa jeunesse dans la solennité des Quarante Martyrs, quoique cette histoire ne luy sust pas sort honorable.

ryes, quoque cette muote le lui, yiu tip so tort monature.

"Il erecconnoit fouver incapable de penetrer dans les fectets y Mef.p.14.
de l'Ecriture. Il dit que les fens qu'il luy donne ne font que des in Canab.77.
conjectures variembjables, qu'il foumet au jugement de fes solicites de l'acceptables, qu'il foumet au jugement de fes solicites de l'acceptables qu'il en l'acceptable de l'acceptable

On voir en un autre endroit la fainte apprehension du juge-paph.p-p-ment de Dieu, donti al voue que sona me el troute faities, le nous <sup>1366</sup>, avons parlé à l'entrée de son episcopat de son amour pour la pauvreré. Nous avons auss remarqué combien si vie estoit aussertes, et combien il estoit appliqué à la prière, ] puisque les plus in.Jea.2-p.454. longs voyages ne l'empeschoient point de jeimer toujours, & de \*chanter sans cesses els estoits points de bien, comme s'il cult esté dans un monastere & dans une egisse. [Nous ne repetons point les autres preuves de sa piete qu'on trouve dans la suite de son

hiftoire.

Les malheuts de fon temps fournirent de l'exercice à fa chanité, & luy donnerent occasion d'ouvrir les threfors des riches
par fon eloquence; [Caril elt dir dans un endroit, que les courfes bape, p. 100 des Scythes avoient ravagé beaucoup de pays dans le Pont, de v. Thân, p. 13.

en faisant l'eloge de S. I heodore Martyr, il le remercie d'avoir de decourné une femblable tempefte prefte à fondre für cette province, pour laquelle il luy demande la mesme protection à l'ap. 18. etc.

venir. Ce futent ces tavages ou d'auttes s'emblables qui causterent papp. ha pays,
ce grand nombre de pauvers & d'indigens, en faveru desquelle 318.

il trâche de toucher les oœurs des riches dans une excellente
oration.

[Mais ces tavages n'eurent point d'accident plus tragique, que celui qu'il raporte pour exciter la froideur des catecumenes, qui Ffff iii

différoient de jour en jour à s'engager à une vie veritablement hapt.p.110 bed. Chrétienne en recevant le battefme. j'le veux, dit-ilà fon peuple. « vous raconter l'hittoire d'un homme qui fut affez malheureux « que de ne pouvoir obtenir ce seau de nostre esperance, & qui « chercha de l'eau dans un temps où il n'y en avoit plus pour luy. « Dans les courses que les Scythes faisoiens il n'y a pas longtemps « en beaucoup de pays, ravageant & defolant les campagnes avec " leurs habitans, les fobourgs de la ville de Comane qui n'est « pas fort eloignée d'ici, furent pillez par ces barbares. Un jeune « homme de certe ville nommé Archie, qui estoit de qualité & que » je connoissois particulierement, ne pouvant souffrir les miseres « communes & particulieres de sa patrie, fortit de la ville pour « decouvrir combien il y avoit de barbares qui pilloient, & pour " voir ce qui se passoit. Il tomba entre les mains des ennemis, qui » le percerent de fleches. Renverse par terre & pres de mourir « fans avoir receu le facrement de battefme, il cria de toutes ses « forces: Montagnes & forests, battizez moy: Arbres, rochers, & ... fontaines, donnez moy la grace de ce sacrement. Il rendit l'ame « en proferant ces triftes & lamentables paroles. La ville ayant " fceu ce funeste accident, le deplora plus que tous les autres malheurs de la guerre.

P +33-4-

[Comme cet exemple est terrible pour les pecheurs qui different leur conversion, l'le Saint en raporte encore un autre de son temps, où il fait voir la justice de Dieu sur un usurier extraordinairement avare, Cet homme qui n'avoit point de plus grande passion que de cacher soigneusement son argent, depeur qu'on ne le luy derobalt, fut enlevé tout d'un coup par la mort; & ses enfans qui s'estoient imaginez devoit estre extremement riches, n'ayant jamais pu trouver où leur pere avoit caché son argent, demeurerent reduits à la derniere indigence.

#### 

#### ARTICLE XIV.

Mort de Saint Gregoire ; estime que les Saints ont faite de fa pieté,

Nyf.v. Mof p. 168,1 de ord.p. 40.d ad Let.p. 123.b.& alibi.

[ T 7 OILA ce que nous avons pu recueillir pour l'histoire de nostre Saint, tant de ses écrits, que de ceux des autres Ugh. 1.6 p. 1181. aneiens auteurs. I'll paroist qu'il a véeu fort longtemps, comme le disent les Grecs, puisqu'il parle assez souvent de son grand age, de ses cheveux blancs, & de ses membres courbez de vieilleffe; [& il femble qu'on doit raporter tant à son grand age, qu'à

la reputation de la fuffilance, ]le titre de Pere des Peres, que les Cometa-q-47-.

Grees luy ont donné quelquefois, comme nous l'apprenons du l'écond Concile de Nicée et nuel la 7 88, qui du nettue que cour Jesteura le monde luy donnoit ce titre fimagninque, 'quoiqu'il foit diffi. Nyf-teura cile d'en vort 1 arafon. [Ainfi li peut bien avoir pafe l'année 3-q. <sup>Cali</sup> p-50. qui est la derniere où u foit parlé de luy, & qui estoit au plus la 64 de fon age: mais il y a apparence, comme nous l'avons deja dire, qu'il ne vir pas les troubles excitez en l'au 495 & 494 par Th-ophile contre S. Chrysottome, dans lesquels on ne luy donne aucune part.

'Les Grecs qui en honorent la memoire le dix de janvier, en Men-a,p. 112font leur grand office, & luy donnent de fort grands eloges. Sa 210 Ugh.t.s.p. fore est marquee le 14 d'octobre & le 22 de novembre dans les 4 Bollomars. D. livres de l'office des Cophtes ou Egyptiens, comme les Latins le 10x E font depuis le temps d'Ufuard le 9 de mars, [c'est à dire le jour que diverses Eglises sont la feste des Quarante Martyrs, dont il a fait l'eloge plus d'une fois, & pour letquels luy & toute fa famille avoient une veneration particuliere. Les Grecs difent qu'ayant ugh 1.6 p.1182] esté elevé au gouvernement de l'Eglise de J. C. à cause de son Menara, to jan. eloquence, de sa sagesse, de sa vertu, de son zele pour la foy orthodoxe, il entreprit de s'opposer aux impies qui osoient renverfer les dogmes de l'Eglife, qu'il les combatit tantost de vive voix, tantost par écrit, & les surmonta tous par l'autorité des paroles sacrées de l'Ecriture; qu'aprés avoir extremement paru dans le fecond Concile œcumenique, & estre retourné à son Eglise, il s'acquita avec grand foin de tous les devoirs d'un vray pasteur, composa par l'assistance de Dieu beaucoup de livres utiles aux ames, & s'en alla enfin au Seigneur plein de merites & de joie.

[Máis nous nous arreftons d'avantage à ce que les anciens & les Saints ont dit de huy [Saint Gegoire de Nazianze qui l'avoit Nazianza prepris fiortement loriqu'il avoit quitté l'office de Lecteur pour 10-10-10, prondre celui de rhetoricien (adunta depuis la genetorité de la eposta para contance avec laquelle il porta la mort de fa Theofebie, dans laquelle, dit-il, il failoir paroille fa vertu, fa perfection, fon atrachement à Dieu, fa lumiere pour connoiltre mieux que perfonne les chofes divines & humaines. Il rend témoignage au ceftir extreme qu'il avoit de moutri (xe en luy écrivant înt la eposta mort de Saint Baille, il dit qu'il falloit voiren luy comme dans un parfait miroir toutes les perfections de ce grand Saint; xe qu'ils propié. Choient l'un & l'autre un modele accompli de la moderation qu'il faut garder dans la profeprité, & de la force avec laquelle

1835-7.793.4 il faut supporter l'adversité : ce qui ne l'empeschoit pas de ressent tir avec beaucoup de douleur les progrés que fassionen les heretiques. Il l'appelle dans un discours public, la loy & la regle de 2.736/107. toutes les vertus, aprés avoir commencé le mesme discours par

un eloge magnifique qu'il fait de luy.

Luicase, Pallade le qualific de Prelas fi fage, fi degagé de roures les nicosh, a Sectitados, parties par les parties de Ciences. C'ed luy, comme nous croyons, qui Evagre appelle le Juife, [comme un turnom qu'ou avoit accourtumé de luy donner, auffibiten qu'à 5. Jacquel le Wineur,] Vincerne de Lerins die qu'il eftoit un tret digne frece

de S. Bafile à caufe de fa foy, de fa bonne vie, de fon integrité, & de fa fagesse,

[Jene sçay neanmoins si toutes ces louanges egalent le témoi-

page que S. Bafie rend de luy à S. Eufebe de Samofares, ] que le V.5, gouvernement de toute l'Églife éfloit la feule chofe qui fuit proportionnée à la capacité & d'on merite.

Passe, passe. In the laife pas de dire que comme fa converfacion efloit tres aimable à ceux qui effoient capables d'avoir du refoct pour fa vertu, auffi il n'elloir pas propre à traiter avec ceux qui s'imagi, noient effre fort elevez, & qui ne regardoient les autres qu'avec mepris, comme beaucoup audeflous d'eux. [Maise ce de fau med. a me luy effoit glorieux, ]puisqu'il venoit de ce qu'il n'effoit pas contratte de la capable de flagre les trets d'une mouser baffe & crivile 'a'.

a. the my citori giorieux, puniqui n venoit ac et qui n i entoit pas epsi#psi.e.d. capable de flater les autres d'une maniere balle de fleville, de l'Amour qu'il avoit pour le repos, qui luy failoit hair les affaires 174.00 passes de l'amour qu'il avoit pour le repos, qui luy failoit hair les affaires 174.00 passes per intende dans celles de l'Égille.

[Aurant en effer qu'on peur juger de luy par les écrits, c'eftoit un esprit doux, bon, facile, qui avec beaucoup d'elevation & de lumiere, avoit neanmoins beaucoup de simplicité & de candeur, qui aimoir plus le repos que l'action, & le eravail du cabiner que te tumulte des fafires, qui avec cela estici fans fatte, ditipos à estimer & à louer les autres, & à se mettre au dessous d'eux. Mais quoiqu'il ne cherchast que le repos, nous avons vu que son zele pour ses freres l'avoit souvent engagé à de grands travaux, & que Dieu avoit honoré fa simplicité en le faisant regarder comme le maistre, le doctur et pe acticaceur, & l'abriter des Egistes,]

K.

ART. XV.

#### ARTICLE XV.

Respect qu'on a en pour la doctrine & les écrits de Saint Gregoire : Des fautes qui s'y trouvent.

[ CI on a eu beaucoup de respect & d'estime pour sa pieté, on n'en a pas en moins pour sa doctrine & pour ses écrits, soit durant sa vie, soit après sa mort, comme on le voit d'une part par les diverses consuitations ausquelles il répond dans ses ouvrages; & de l'autre par l'autorité qu'en ont tiré pour appuyet la foy de l'Eglife, non feulement divers Peres, & divers anciens auteurs, [mais encore le Concile œcumenique d'Ephefe. Car Conc. B. t. p. quand il fut question, dit Vincent de Lerius, d'etablir des regles 271 171. de la foy tous les Evefques qui le composoient au nombre de p. 24. pres de deux cents, craignant qu'on n'introduifit quelque nouveauté profane, comme il estoit arrivé à Rimini, crurent qu'il n'y avoit rien de plus Catholique, de plus orthodoxe, & de plus à propos que de produire les fentimens des SS. Peres reconnus ou pout Marcyrs ou pour Confesseurs, & pour avoit esté tous des Evergues d'une foy orthodoxe, & motts dans la communion Catholique, afin que la religion de l'ancienne doctrine fust confirmée par leur confentement & leurs témoignages, & que le p.375. blaspheme de la nouveauté profanc fust condanné : suivant quoy l'impie Neitorius fut tronve contraire, & le bienheureux Cyrille jugé conforme à l'anriquité Catholique. Et après avoir marqué e.41.p.375 les dix principaux ¡de ceux qui furent citez dans le Concile,entre lefquels est nostre Saint, il ajoute : Ce sont là, dit-il, les maistres, p.376. les confeillers, les temoins, & les juges qui furent alleguez à Ephefe. Cette fainte affemblée s'attacha à leur doctrine, suivit leur sentiment, ctut à leur témoignage, obeit à leur jugement : & n'agiffant ni par paffion, ni avec negligence, ni avec prefemption, ni par faveur, elle prononça furement fint les regles de la foy.

"Le V' Concile dans fa reoiseme action, met auist Saine Gregoire Connecto 431.

de Nysse entre les Peres & les docteurs de l'Egiste qu'il veut \*
fuivre en routes choses. Le settieme le met de mesme entre les 13-74-72.

sillostres docteurs & les désenseurs invincibles de l'Egiste qui
sillostres docteurs & les désenseurs invincibles de l'Egiste qui
se marquerons divers anciens qui ont cité ses ouvrages, & s'en sont
fervis pour prouvet la verité de la soy, comme S. Cytille, Thoodover, Saine Espirem d'Antoche, le Pape Jean II, Leonce de

Hift. Eccl. Tom. IX. Gggg

Byzance.]'Il est mis entre les docteurs de l'Eglise par l'Abbé Basile en l'an 430.

[Nous\* emarquons d'autant plus cette autorité qu'on a donnée auux écrits de Saint Coregoire, particulierement dans le Vê Concille qui a condanné Origene, que cela peut fervir à faire eroire ce que dit Saint Germain de Conflantinople, que les hecretiques ont corrompu quelques uns dels es ouvrages, & y ont mélé diverfes cercours que nous y lifons aujourd'hui, furtout pour le falut de tous les pecheurs, & des demons mediues. Cela regarde particulierement le traité De l'ame & De la refurerélion, oa affurément nouvent les traités de l'ame & De la refurerélion, oa affurément nouvent des chofes affez étranges dites fous le nom de Sainton ten trouvens des chofes affez étranges dites fous le nom de Saint nouvel eloge de noître Saint prononcé par la bouche d'un illufte Partiarche de Consflantinople.]

Phot.c.133.p.

\$ 1.p. 416 d.

'S. Germain pretend que S. Gregoire & ses écrits sont exemts , de l'erreur d'Origene. Comme ce faint Evefque de Nysse estoir " tres celebre pour ion erudirion, fameux pour fon eloquence, & recommandable pour sa fainteré que tout le monde relevoit par " fes eloges, eeux qui renoient que les demons & les hommes condannez aux fupplices eternels doivent en estre un jour delivrez. oserent inscrer dans la doctrine tres elaire & tres salutaire de ses ... écrits, le poison noir & pernicieux de l'erreur d'Otigene, & sup- " pofer adrottement cette folle herefie à un homme illustre par fa ... vertu & par sa science. Ils firent donc tous leurs effors pour abu- " fer de l'autorité de ce Pere, tantost en alleguant des passages supposez, ranrost en prenant à contre-sens des raisonnemens tres, justes. S. Germain prenant la défense de la pieté, prit l'épée de " la verité, attaqua ses ennemis, les perça & les renversa par rerre, " & rendit vainqueur & triomphant celui à qui l'heresie avoit ofé " dresser des embusches.

P 904.

l'hotius aprés avoir ensuite extremement loué le style & la maniere d'écrie de Saint Germain, & avoir parlé de la premiere partie de lon livre, où il prouvoir la verité de la foy de l'Eglie fe sur la danaion extenelle des demons, par les rextes menue de S. Gregoire, il ajoute : S. Germain raporte ensuite les autres passinges de ce Pere que ces malheureux heretiques tachoient de ocrompre, ou plutoil par où lis s'esforgoient de corrompre la doctrine de l'Eglise, en y mélant leurs pernietuses opinions. Et na convainquant les Origenistes par leurs propresparoles, il rimo-phe d'eux par les moyens dont ils se servoir pour feduire. Il a leur reproche leurs additions temeraire & impudentes qui de-

F-505-

"figuroient entierement les ouvrages les plus legitimes, & les " fens forcez qu'ils estoient assez infolens & assez fous de donner à " ce qu'ils en méloient dans leurs additions, pour les ajuster à leurs " fentimens heretiques, Enfin il demontre que les écrits de ce faint " docteur sont exemts de toutes les erreurs que ces impies veulent " y faire trouver; & il le fait voir par ce qui precede & ce qui suit " ces endroits corrompus, & par mille autres ouvrages de S. Gre-" goire de Nysse, où l'on ne voit qu'une doctrine saine & orthodoxe; " ce qu'il examine avec toute l'exactitude possible. Les livres dont " ces heretiques taschoient d'abuser, & que S. Germain a justifiez " contre cux, sont le Dialogue sur l'ame, adresse à sa sœur Sainte " Macrine, la Catechefe, & l'Introduction à la vie parfaite, [ On trouve encore les erreurs attribuées à Origene, dans divers autres traitez de Saint Gregoire.

Ce Saint peut avoir eu aussibien que Saint Basile & S. Gregoire de Nazianze, de l'affection & de l'estime pour Origene; de quoy neanmoins on voit peu de marques dans ses ouvrages, l'inon Nys. G. P. 541. qu'il en parle avantageusement dans la vie de Saint Gregoite de Thaumaturge, & que voulant expliquer les Cantiques, il fait in Cant. p.473. quelque excuse de ce qu'il entreprend cette explication aprés b qu'Origene avoit écrit avec tant de foin & de travail fur le mefme livre. Mais on auroit grand tort d'en conclure qu'il ait pris fes sentimens pour la regle certaine de la verité, puisqu'il les combat mefine quelquefois ouvertement.

Car on accuse Origene d'avoir cru que toutes les ames avoient esté creées des le commencement du monde ; l'& Saint Gregoire 1.7. p 190.2. foutient qu'elles ne font point avant leurs corps. Il en fair un cha- de hombat.p. pitre exprés dans un de les principaux ouvrages, où il refute tres 115-112 fortement cette erreur, qui avoit esté enseignée, dit-il, par l'auteur p 119 c.d. du livre des Principes, [c'est à dire par Origene:]'& Justinien en Conc.B.t.+p. le combatant n'a pas manqué d'alleguer cette autorité. [On dit 3174. qu'Origene ne yeur point qu'il y ait de chair aprés la refurrection.] 'S. Gregoire reconnoift expressement qu'elle subliste toujours, & Nyfin Cant.h. il fait un discours entier pour défendre la resurrection de la chair 1.p 481 c.d. contre les payens & les infideles.[Il faut neanmoins avouer qu'il y a de la difficulté pour cette derniere opinion, comme nous le remarquerons dans la fuite de fes ouvrages, que nous mettrons ici fuivant l'ordre de la derniere edition de Paris en 1638.]



ARTICLE XVI

Des ouvrages de Saint Gregoire pour l'explication des Ecritures : De quelques ecrits du 11. tome.

Nyfit.t.p.t. P.47-

[ DOUR traiter donc en peu de mots des ouvrages de Saint Gregoire de Nysse, l'le premier de tous selon l'ordre de l'impression, est "l'Hexaenieron dont nous avons parlé ci-dessus, v. 110. 'auffibien que du fuivant "intitule De la formation de l'homme, v.sz. qui fut fait à Pasque de l'an 379, avant le precedent. Les deux P-139.153. homelies suivantes, qui sont autil Sur la formation de l'homme, [ne sont apparemment ni de S. Gregoire de Nysse, ni" de Saint V. S Rasse Bafile à qui que lques uns les attribuent.

p 166,167 DuP. P.651. a Thdrt-dial.r. p 42 b.c]Nyf.v. Mof.p 134.cd 6 Nyt. v Mof.p. 168 4. r p. 54 d. # p. 67 d. fd'168 a.b.

'Le livre de la vie de Moyfe est aussi intitulé De la vertu parfaite: 4 & Theodoret qui en cite un endroit, l'appelle le livre De la perfection de la vie. Le Saint adresse cet ouvrage à un jeune homme qui estoit sous sa conduire, nomme Cefaire, qu'il appelle un homine de Dieu, de qu'il qualifie son fils, e & le plus cher de fes amis & de fes freres. Cefaire l'avoit prié par une lettre de luy apprendre quelle estoit la vie parfaite, pour y pouvoir arriver-S. Gregoire quelque agé qu'il fust alors, & chargé du soin d'un grand nombre d'ames, voulut neanmoins luy obeir. Mais ne fe crovant pas capable ni de comprendre ni d'exprimer la perfection de la vie & de la vertu, 'il voulut luy en propofer un modele en decrivant la fuite des actions de Moyfe, fur lesquelles il luv donne de forr belles instructions.

p.168.b. p.171.151.d. in pl p 157 Du P.n.r.661.

'Un autre de ses amis luy demanda quelque éclaircissement fur les inferiprions des Pfeaumes, & non feulement il luy envoya un traité fur ce fujet, mais il y en ajouta un autre fur tous les pfeaumes en general [ Je ne feav fi c'est ] le commentaire sur les Pseaumes que Sixte de Sienne luy attribue. Le discours sur le pseaume fixieme eft un fermon au penple.

g Nyf p.367.d. Sui3. p 627.e.

'L'explication de l'Ecclesiaste est marquée par Suidas. Elle est divifee en huir homelies ou parties; & l'on voir que c'est le Saint Post 3 Durm, post, mesme qui l'a divisce de la forte, h On juge qu'elle est plus naturelle & plus utile que beaucoup d'autres de ses ouvrages. Elle n'est pas schevée; car elle ne va pas mesme jusqu'à la fin du troifieme chapitre : mais le P. Possin a promis de nous la donner toute entiere. Nous devons les 15 homelies fur les Cantiques aux instances de Sainte Olympiade, "comme nous l'avons déja marqué.]-

Nilin Beelh.3. i Postafcet pr. p. 8.

Nyf.p. 468.

'Les cinq homelies où il explique l'Oraifon dominicale à fon p.7114b. peuple, [peuvent pailer pour un de ses plus excellens ouvrages,] C'est de la premiere des huir qu'il a faires sur les beatitudes, qu'est p.767.768 Conc. tiré le passage de nostre Saint ette par le Concile d'Ephese, & dont Thousand Theodoret a allegué une partie.

[Voilà ce qui compose le premier tome des œuvres de Saint Gregoire, & qui est proprement ce qu'il a fait sur l'Ecriture; les autres traitez où il en examine quelques points particuliers, ne pouvant pas tenir rang parmi les explications & les commentaires. I'll remarque luy mesme que quelques uns trouvoient mau- Nysin Cant.pr. vais de ce qu'il ne se contentoit pas du sens litteral des Ecritures, P-168.b. · mais taschoit d'en penetrer les sens mystiques & allegoriques. 'Et verirablement il femble qu'il art esté quelque fois jusque dans Du Pin, p. 662.

l'exces,[ & jusqu'à ruiner la lettre de l'hiltoire-]

Le discours qui explique comment S. Paul dit que le Fils sera Nystapane foumis au Pere a la fin des fiecles, est adresse à un de ses amis qui l'avoit consulré sur ce passage, & à qui il mande que s'il est satisfait de sa réponse, c'est vieu qu'il en doit remercier; & que s'il trouve qu'il y manque quelque chose, il sera ravi de l'apprendre ou de ses lettres, ou de la lunnere que le Saint Esprit luy donnera dans la priere. Ce traité montre fort bien que les Ariens ne peu- Du Pin, p. 663. vent tirer aucun avantage des paroles de Saint Paul , & explique de mefine que S. Augustin, l'union de J. C. avec l'Eglise; mais il femble auffi enseigner bien clairement, que le peche sera tellement détruit, que toutes les creatures raisonnables jouiront de Dieu & de la felicité.

"On doute s'il faut donner à nostre Saint, ou à Saint Anastase Sinaite, le traité qui explique comment l'homme est fait à l'image Nylat. 3-p. 31, de Dieu, & qui montre que nostre ame est une image de la 1-Trinité. Saint Methode y est cité par deux fois. Il parle contre imag passalle. Arius & Macedone. Il femble felon le titre que ce foit un fragment d'un plus grand traité où il resolvoit plusieurs difficultez paus. femblables.

'L'Eve sque Theodose luy proposa diverses questions sur l'E- de pvth.p.35.cl criture, dont la principale estoit sur la Pythonisse consultée par 38.d|39. Saul & nostre Saint l'exhorta à chercher luy mesme les solu- be. tions qu'il demandoit, & à s'appliquer à la lecture, en s'assurant que Dieu luy donneroit l'intelligence dont il auroit besoin,'Il e. ne refuse pas neanmoins d'examiner ses questions, pour luy apprendre par là qu'il faut se servir les uns les autres, en faisant ce qu'on desire de nous. Son sentiment sur l'histoire de la Pytho- p-31-38.

Gggg iii

nific est, que ç'a esté le demon sous la figure de Samuel qui a parlé à Saul, & non pas Samuel mefine. Il appelle Theodofe fon fils[& fon] Timothée; ce qui marque affez qu'il luy estoit beaucoup inferieur & son disciple; mais ce n'est pas une conviction qu'il ne fut pas Evesque, l'comme le titre le porte. Nous a Conc. B.t. t.p. trouvons deux Theodoses dans le Concile de Constantinople, l'un d'Antioche en Haurie, l'autre d'Ide en Lycaonie; b & ce dernier a figné le testament de S. Gregoire de Nazianze en l'an 381. 'On ne cite qu'un manuscrit pour donner cette lettre à Saint Gre-

Nyf'n p.33.2. goire de Nyile.

P 35.b.

6.5.1.b.c.

P.525.c.

4 Niz teft.p.g.

Nous avons parlé au sujet de sa promotion à l'episcopat, de l'oraifon suivante, que le titre devroir faire raporter à cette . ceremonie, s'il n'estoit aisé de voir qu'il est faux," & qu'elle se v.lanote 4,

raporte plutoft à l'an 394, qu'à l'an 372. J'On a mis enfuite une ¢.1.p.47. refutation d'Apollinaire, qu'on voit estre un ou plurost deux fragmens d'un plus grand ouvrage, [dont estoit peutestre tiré]

Phot c 119.p. le paffage que Saint Ephrem d'Antioche cite du traité contre 804.f S:e.m. Apollinaire, (& que je ne trouve point dans la lettre à Theophile.) Leonce de Byzance cite aussi de luy un écrit contre Apollinaire, Leont felt c.8. par lequel on prouvoit qu'une lettre à Denys de Corinthe que

les Eurychiens citoient fous le nom du Pape Jule, n'eston point de ce Pape, mais d'Apollinaire, Car S. Gregoire raportoit dans son écrit une grande partie de cette lettre pour la refuter. C'est in N & E.Lt.p. 976 b.c. apparemment du meime livre contre Apollinaire qu'est tiré le Pet.dog t-4 l.t. pailage que Leonce cite autrepart. La l'anoplie d'Euthymius c.6.5 2.p.19. nous fournit encore beauconp d'endroits de l'ouvrage contre cet heretique intitulé Antirrhetique ou Refutation, & nous confo-

loit air si un peu de la perre que nous en avions faire : mais on vient del'imprimer à Rome.

Nyf.t.a.p 49.a. Le discours Sur l'amour des pauvres, que l'on intitule le second [sans qu'on en donne de raison,]& qu'on met le premier, est fait comme celui de S. Gregoire de Nazianze qui porre le mesine titre, pour exhorter les Fideles à prendre foin des lepreux & à les assister de leurs mains. Il est fait sur l'Evangile du jugement.

[Nous avons parlé "autrepart du discours contre le destin.] v.510. Le traité contre les payens, qui est sur la Trinité, est fort philo-

p.S1 2. fophique & fort obscur.' Il traite des termes dont les anciens se servoient pour expliquer le mystere de la Trinité. [Je ne sçay ce que veut dire le titre la Des notions communes.]

Nyft 2-p.90. Le trairé De l'ame est pour refuter les divers sentimens des min. de ani.p. 101. philosophes sur l'origine de l'ame. Il y a un endroit pour mon-

in the marie

trer que les ames ont toutes esté creées des le commencement du monde : ce qui seul pourroit faire douter si ce sivre est de Saint de home. 18. p. Gregoire, qui enseigne formellement le contraire: mais cen'est plus une chose douteuse, puisque ce traité De l'amen'est que le 219-719. deuxieme & le troisième chapitre d'un grand ouvrage de philosophic, qu'on reconnoist aujourd'hui n'estre point de Saint Riv. 13 c. 24 p. Gregoire, mais d'un philosophe Chrétien nomme Nemese, dont 156 férit.1.p. v.S. Greg. on ne sçait pas le temps, & que l'on qualifie Evesque d'Emese, 100.101. [Je ne voy rien neanmoins qui repugne à dire que ce soit Nemese gouverneur de Cappadoce, qui estoit un habile payen, que Saint Gregoire de Nazianze rascha de convertir. Les dernieres person-

de Naz.s

100.

nes dont il parle sont Eunome & Apollinaire, qui vivoient en ce temps là.] 'Ourre l'erreur ronchant la creation des ames, Bellarmin re- Bell.p.137. marque que rout cet ouvrage est fort philosophique, & ressent le

Pelagianisme, see qui est moins étrange d'un philosophe & d'un payen nouvellement converti.]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### ARTICLE XVII.

Suite des ouvrages du 11. tome-

A lettre de S. Gregoire à Letoïus de Melirine, [est celebre.] Nysta.p.114. "Ce" bienheureux Prelat, comme l'appelle Thoodoret, Thdinher Le. [avoit sans doute succedé à Otrée qui tenoit ce siege en l'an 381.] et de l'acte pass de l'Ilestoit plein du zele de Dieu, b comme il le témoigna en s'op. his le cota. posant à l'heresse des Messaliens. Le livre De la vraie virginité des lactes que nous avons parmi les œuvres de Saint Basile, & qui est adresse passad Photo. Letoius Evefque de Melite, 4 ou de Melitine comme portent les 11.p 40. manuscrits, témoigne que plusieurs personnes avoient esté em- b. brasees de l'amour de la vertu par le moyen de ce Prelat : Nostre 2n. Combs t.s. 

tuel de cet homme de Dieu. Ell voulut luy donner une marque[de son affection aussibien f Nysad Lee.p. que de l'obeissance que nous devons aux commandemens de 16 nos freres, en luy envoyant la lettre dont nous parlons. Quoi- F114 b. qu'elle foir longue, on voit neanmoins qu'elle n'est pas entiere; & il paroift que c'est seulement un fragment d'une lettre qu'il luy écrivoit sur la feste de l'asque. Il luy marque dans ce fragment les regles qu'il doit observer dans l'imposition de la peni-

tence selon l'ordre des Canons; ce qui fait qu'on luy donne le

p.1:3.b. Lab.feri t.I p. nom de Canonique.'Il témoigne qu'il estoit fort agé lorsqu'il l'écrivit.' Balfamon & Zonare l'ont expliquée par leurs commentaires: & comme on ne trouve aucune epiftre de nostre Saint que les Grecs aient receue pour Canonique, nous fommes obligez de reconnoistre que c'est celle-ci que marque le Concile dit in Trullo, lorsqu'il approuve les Canons de S. Gregoire de Nysse.]

Du Pin.p.680. Riv 1.3 c.14-p.

'C'est pourquoi il y a peu d'apparence d'avoir égard à la pretention des heretiques 'qui ne veulent point qu'elle soit de Saint Gregoire de Nysse ni de personne de son temps. L'avoue que j'y trouve beaucoup l'air de Saint Gregoire de Nysse; & la citation des Peres plus anciens ne me sera jamais une preuve qu'elle ne soit pas de luy. Que s'ils trouvent qu'une penitence de 18 ans ne fuffile pas pour expier les pechez les plus enormes; pour nous, nous nous estimerions encore trop heureux si les Chrétiens estoient aujourd'hui capables de cette sainte severité. Des perfonnes habiles pourroient examiner plus en particulier ce qu'objecte Cocus : mais il est certain que toutes les absurditez qu'il pretend y trouver, n'ont point empesché qu'on ne l'ait toujours receue, comme fainte, comme utile, comme de Saint Gregoire

Coc.p 159.

de Nysse, comme digne de luy & de l'Eglise.] Nyf.t+2.p.114+ 4 p.151.

Aprés la lettre à Letoius on a mis plutieurs traitez, qui tous se trouvent en grec dans la fuite, où nous en parletons," hormis le livre De la Trinité contre les Juifs, que nous n'avons qu'en latin, [mais qui ne peut estre de Saint Cregoire de Nysse, 'puisqu'il cite non seulement le Theologien, se'est à dire Saint Gregoire de Nazianze, mais encore S. Chrytoftome, qui est posterieur à Saint Gregoire de Nysse.]

p.161.a.b.c. p.161.1.d. t.1.p.165-173.

La premiere partie de l'oraison sur la penitence est employée à refuter les Novatiens qui ne vouloient point de penitence, & rejettoient les pecheurs avec orgueil, quoique eux mesmes ne fussent pas exemts de fautes: '& la seconde apprend aux Catholiques avec quelle ferveur ils doivent embraffer le remede de la penirence.' Mais s'il s'en faut raporter à Photius, "cette oraifon est Nors 16.

P-173-176. Phot.c.171.p. 1482.

de S. Aftere d'Amafée | qui fleurissoit en l'an 400, plutost que de S. Gregoire.

Nous avons assez parlé autrepart de la vie de Sainte Macrine, écrite, comme nous croyons, en l'an 380.]

NyfinQ h.z.p. 209.C.

'Comme les Quarante illustres Martyrs de Sebaste estoient l'ornement de la race de S. Gregoire, & mesme la racine dont il tiroit fon origine ("sa famille venant apparemment de Sebaste, v s. Basiles il ne faut pas s'étonner qu'il ait employé plus d'une fois son elo-

quence

quence à en faire le panegyrique. Celui qui vient dans noitre piorb. fuire n'a point esté prononce ni à Sebaste en Armenie, ni dans parrais. l'eglise de ces Saints pres d'Ibore dans le Pout, où repotoient V.S. Bafile les corps du pere & de la mere de noître Saint." Il y avoit encore une egiile de leur nom à Cefarée, qui servoit à un monastere de vierges gouverné par les nicces de S. Gregoire. Mais outre qu'un lieu de cette nature n'est pas propre pour les ailemblées du peuple, Saint Gregoire paroift avoir plutoft fair ce fermon dans fon eglife propre, puisqu'il avoit annoncé la veille la feste de ces p. oshe. faints Martyrs: de forte que s'il a fait ce discours dans une eglise a de leur nom, comme le titre le porte, lon peut juger que Saint Gregoire en avoit fait bastir une à Nysse, Jou il avoit mis de jeurs parphiages.

reliques, comme il le temble dire affez clairement, 'L'orasfon fur le barrefme est faire, "aussibien que celle de Saint Nyseapas. NOTE 17. Gregoire de Nazianze, pour presser ceux que la paresse, ou le «c. desir de mener une vie relaschée empeschoit de recevoir ce sacrement.'Il est affez vitible que le Saint la prononça devant son paiste. peuple, au jour falutaire auquel on avoit accoutume d'appeller e. les errangers à l'adoption, & ceux qui estorent souillez par les pechez, à se purifier & à se laver sc'est à dire d'inviter les cate- passa. cumenes à donner leurs noms pour le batrefme, & les pecheurs à embrasser la penitence. Ce jour pouvoit estre celui dii battesme de J. C, ou quelque autre un peu avant le Caresme.]'Il y est p.219.a.

parlé de l'hymne des Seraphins que les barrizez chantoient, [c'est à dire apparemment du Santius,] & de la ville de Comane paseb. comme d'un lieu voisin, 'Le sermon contre les usuriers cite celui que S. Basile a fait sur tapas dias. le mesme sujet[en expliquant le pseaume 14.]\*Les trois oraisons 6.

fur le commencement du jeune, contre les fornicateurs & sur l'aumoine, sou au moins la premiere & la derniere, paroissent faires en un mesme temps dans les premiers jours du Caresme. I puisque l'aureur dit dans la derniere, que les deux jours prece- passed. dents il avoit combatu les plaisirs de la bouche & du ventre. Elles paroissent faites hors de Nysse, puisque des le commen- b. cement de la derniere il parle du chef de cette Eglise, au nom duquel il peut fembler qu'il parloir : & dans celle fur le jeune, il jej para.c. derrande le jugement d'un autre qu'il qualifie juge.

Cela peut donner lieu de douter si ces oraisons sont de Saint Gregoire, dautant que Photius raportant divers passages ex- Phot 6.191.p.

1.'A Is fin de cette feconde oraifon il y a une petite addition dans le latin, [qui ne paroift avoir aucum Nyl'f. 2 p 254. raport ace qui precede , & je ne fçay ce qu'elle veut dire.]

Hift. Eccl. Tom. 1X.

5 14.

traits de plusieurs endroits de l'homelie du jeûne, dont nous parlons, il l'attribue à S. Aftere d'Amasée. Il l'intitule Contre ceux qui n'observoient pas les jeunes. Elle est faite au commencement

Nyf jej p.147. du Carefine; & est fort belle pour son sujet, aussibien que celle de l'aumofne qui est intitulée De l'amour des pauvres"& de la Nora 18. liberalité.[Nous en avons déja remarqué une autre du mefme fujet & du mefine titre, qu'on appelle la feconde, & celle-ci la première contre l'ordre de l'impression, auquel nous ne voyons rien de contraire. Nous ne repetons point ici ce que nous avons dit des douze livres contre Eunome, qui finissent le second tome, & en compofent la plus grande partie.]

<del>\*\*</del>

#### ARTICLE XVIII.

De la grande Catechefe, & de quelques autres ouvrages du troisieme tome.

E livre De la Trinité qui commence le troisseme tome, [est Nyf.t.3 p.I. , la 80° lettre de Saint Basile, à qui nous croyons qu'elle appartient. Elle est neanmoins plus ample en quelques endroits dans

S. Gregoire de Nysse.

le pria de répondre à quelques objections que les heretiques faifoient contre la Trinité. Saint Gregoire luy envoya un traité pour montrer qu'on ne doit pas dire que les trois Personnes divines foient trois Dieux. [Le commencement a quelque raport pour la doctrine qui est affez surprenante, aussibien que pour la matiere, avec le traité intitulé "Des notions communes, mais la fin est plus De commubelle.] Le Pape Jean II. en cite un endroit dans sa lertre à Avie-nous r.3.p.10.a Conc.

'Un nommé Ablave qui paroist avoir esté des disciples du Saint,

nus vers l'an 532. Mais on n'y trouve point un passage cité par Euthymius d'un écrit contre Ablave ou à Ablave, sfur la divinité des trois Personnes. Il peut luy avoir encore adressé quelque autre écrit qui se soit perdu-

t.3 p 28, La lettre intitulée à Saint Pierre de Sebaste sur la difference des mots d'essence & d'hypostase , est la 43° de Saint Basile adressée à p.13 a. Saint Gregoire mesme. Le petit traité De la foy adressé au Tribun

Simplice, se trouve presque tout entier dans la Panoplie d'Euthymius. 'La grande Catechese n'est pas un discours fait aux catecumet.3.p.43.

nes, mais une instruction pour les Catechistes, à qui elle apprend à prouver par le raisonnement les mysteres de nostre foy à ceux qui ne font pas capables"de deferer à l'autorité de nos Ecritures, &c.

P 1101.

p.15.d.

t 1.p. 82.

n.p. 45.t.

t.4 p.1751.bc.

" Nyl prol p 15.

Noria », herctiques".

'Nous avons parlé ci-deffus du livre De la virginité, du dialo- Nyfespaudi.

gue avec S'- Macrine fur l'ame & fur la refurrection, '&c de la lete- pate.

tre à Theophile d'Alexandrie contre les Apolliantites. 'Avant p- 18-50 Pings.

le dialogue fur l'ame nous avons dix fyllogifuses, par lefquels Saine 49.

Gregorie prouve contre les Magichéens, que le mal n'eft point

une nature incorruptible & increée.

V.5 15.

[Commele Saint avoit proposé l'exemple de Moyté à Cefaire qui luy avoit demandé les regles de la perfection, j'il proposé Nyfets passe, de mesme l'exemple de J. C. à Harmone & à Olympe. Le pec. 1971. Passe de service rei des choies qui concernoient la pieté, & de resouremé de Sentretenir des choies qui concernoient la pieté, & de resouremé de sentretenir des choies qui concernoient la pieté, & de resoureme les difficultez qu'Harmone luy propositi. Mais allar pasta. Paraceque la mocestitez de la vie les avoient obligez de se separer, S. Gregoire luy promit de luy écrire tres souvent, & n'ayant passe, pur durant quelque temps s'acquier de cette dete, (cari hous apprend qu'une promesse et une deste pour des Chrétiens, ji il voulut recompenser par une grande lettre le defaut de plusieurs perites : & pour le faire utilement, ji y traite cette question, à passab. quoy nous oblige le nom & la profession de Chrétien, ce qu'il reduit en un mot à innter J. C. reduit en un mot à l'entre de la contra de la contra de la

Pour Olympe, on voir par la vie de St. Macrine que le Saint \* Mattane, luy adreffa, l'ayant faite à la priere, que c'eftoit un de fes plus in- 177. 
times amis Son amour pour la perfeccion le porta à demander à perspasse d. S. Gregoire les moyens d'y arriver. Surquoi le Saint luy répond, que ne pouvant pas le propofer luy messer comme un modele de perfection, quoiqu'il l'eust bien souhaité, il suy proposior J. C. comme la regle de ce que doivent fuir tous ecun qui portent le

nom de Chrétiens,

Hhhhii

'Le discours suivant paroist estre une exhortation pleine de pieté, adressée à un monastere de Religieux. La fin surtout en est excellente. Nous avons assez parlé du sermon intitulé Contre

ceux qui ne peuvent souffrir qu'on les reprenne.

p.198.

P.911.

364 C.

368b.

inft.3.p 317-319 [L'ouvrage qui le suit est assez embarassant.] Hiere gouverneur de Cappadoce, qui y est relevé avec beaucoup d'eloges, P-319-6. 'avoit propose au Saint cette question, savoir ce qu'il faut dire des enfans qui meurent en bas age. Le Saint pour luy répondre fait un grand discours sur ce sujet, où il paroist établir, que Dieu permet la mort de ces enfans, depeur qu'ils ne deviennent vicieux; & pour leur état, qu'ils jouissent de la vue de Dieu & de la beatitude, mais dans un degré inferieur à ceux qui ont bien vécu, auquel ils arriveront neanmoins dans la fuite. [Cette doctrine est affez étrange: car il ne paroist point si elle suppose le battefine ou non: les raifonnemens dont on l'appuie, (car on n'y parle guere de l'Ecriture,) ne conviennent qu'à la nature non corrompue par le peché. D'ailleurs cela revient à ce falut general de rous les hommes aprés une purgation de plusieurs siecles : ]

t 3.p.351.b. & en effet la punition de Judas y est appellée une purgation. Riv 1.3.c.13.p. 'C'est pour ce sujet que Rivet & d'aurres croient que ce traité 148. n'est point de S. Gregoire, ou qu'il a esté extremement corrompu Nylinfe 318 b par les heretiques. Le Saint estoit vieux lorsqu'il le fit. 31y.c.

#### ARTICLE XIX.

### Sermons sur les festes & sur les Saints.

Nyf.t.3.p.339. 'ORAISON fur la feste de la Nativité, a beaucoup de choses prises de la grande Catechese. [Mais il y a aussi quel-P 345. ques histoires qui tout au moins sont fort incertaines, l'tant sur P.346.347. la mort de Zacarie pere de S. Jean Battifte, que fur la naiffance & le mariage de la Vierge : Er l'auteur avoue qu'il en a tiré une P.346.C. P-350.351. partie d'une histoire apocryphe & secrette. Ce qui y est dit du meurtre des Innocens, paroift bien jeune & bien declamareur. P-341.8c Cyz.t. 'Il y a beaucoup de chofes qui se trouvent dans un traité attribué

6.p. 194.&c. à S. Cyrille d'Alexandrie contre les Anthropomorphites. Nyf.t.3.p.363.b] 'L'oraifon fur Saint Estienne parle contre les Ariens & les

Macedoniens, comme contre des herefies qui estoient encore Suid 2. p. 617.f. en vigueur. Elle est marquée par Suidas, qui la qualifie un dif-Nyf.:n Lum.p. cours admirable & excellent. L'oraifon fur le battefme, prononcee le jour du battesme de J. C, dont on celebroit la feste quel- ».

Digitizad II / Capi

ques jours aprés celle de la Nativité, parle aussi contre l'heresie p.371.c. des Macedoniens.'Il y a des choses qui paroissent tirées de la b.

grande Carechefe.

'La premiere oraifon sur la Resurrection est faite la nuit de p.385.2. Pasque, avant l'oblation du sacrifice. Elle semble encore mar- p. . . . d. quer le falut de tous les hommes & des demons meimes.b La \* P 388 c 389.2. maniere dont elle explique les trois jours de la mort de J. C. est affez extraordinaire. Elle pretend montrer par S. Matthieu, que p. 190.c. J. C. est ressuscité le samedi au soir : mais la seconde sur la Resur- p. 400. rection, qui est toute pour accorder les quatre Evangelistes entre eux, explique tout autrement les paroles de S.Matthieu, & refute p. 401. 402. exprement le fens que la premiere leur donne. Ainfi on ne peut dire que ces deux oraifons foient toutes deux de S. Gregoire de Nysse, à moins qu'il n'ait tout à fait changé de sentiment, Le Aust, 1.775. P. Combefis en tombe d'accord, & attribue la seconde à Hesyque 777. Cont g. Prestre de lerusalem, celebre dans le V. siecle, se fondant pour cela fur l'autorité d'un manuscrit, & sur le style plus conforme à la simplicité d'Hesyque qu'à l'eloquence de S. Gregoire,'Il croit And. 1. 2.777.4. aussi qu'il y a grand sujet de douter si la premiere mesme est de luy.

Il y a dans la premiere un passage considerable sur l'Euca- Nysderes.h.s. ristie. La seconde semble faite quelque jour de la semaine de p. 329 390. Pasque, plutost que le dimanche mesme. La troisieme est pour +15.d prouver la refurrection de la chair La quatrieme est faite le jour 49.416 de Pasque, aprés la solennité de la nuit, sur laquelle elle parle encore. La cunquieme qui ne confifte presque qu'en mots, pour- p.437. roit bien estre de quelque nouveau Grec.'Le titre de celle qui p.441. est sur l'Ascension, porte que cette feste estoit appellée par les Cappadociens," a fanuée : de quoy je ne voy point la raison.

Possevin dit qu'il y en a qui croient que l'oraison sur la feste de Riv.L3.c.4.p. la Purification n'est pas de S. Gregoire, parceque Metaphraste 351. v.s.Cyrille y a ajouté & changé divers endroits : ["& on a peine à croire que

de jeruia-lem note?. cette feste ait esté des le IV. siecle.]

'Le discours contre les Ariens & sur le sacrifice d'Abraham, fut Nys. 1, 2, 2,464. prononcé, comme nous croyons, l'an 383, dans le Concile de Constantinople.'S. Gregoire prononça l'eloge de S. Basile le jour v. Base. 479 b.c. de sa seste, que l'on faisoit après celle de Noel, de S. Estienne, de S. Pierre, de S. Jacque, de S. Jean, & de S. Paul. Il le fit devant le P. 493.6. peuple que ce Saint avoit conduit à Dieu par fon facerdoce. [c'est à dire devant celui de Cesarée.]

Nous avons deja vu un discours du Saint sur les Quarante Lapaigle. Hhhhii

t.3.p.for.d. p. 103 b. h.2 p 504.2. Mattyrs; sil nous en reste encore deux autres, qui neanmoins n'en font qu'un.]'Car ayant commencé leur eloge dans la place mesme où ils avoient souffert le martyre, qui eltoit à Sebaite en Armenie, l'il fut obligé de cesser à cause de la grande soule de monde que la feste de ces Saints avoit amenée en ce lieu; & il le reprit le lendemain dans l'eglise cathedrale, comme il le semble dire. [Il fit apparemment ces deux discours durant que S. Pierre

t.3 P.514.517.

fon frere estoit Evesque de cette ville.] 'Nousne disons rien des oraisons funebres de la petite Pulquerie & de l'Imperatrice Flaccille, "dont nous avons affez parlé fur v. 5 10. l'an 385. Nous avons justifie autrepart la vie de Saint Gregoire v.s. Greg-Thaumaturge, contre les heretiques qui la veulent concester Thaum. 'sans aucune apparence de raison.'Il semble par le commence-

p.534. Du Pin,p.677. a Nyf.v.Gr.p. 534.8.

ment qu'elle ait esté prononcée à la feste de ce grand Saint; mais sa longueur ne permet guere de croire qu'elle ait esté pro-Riv.1.3 c.29.p. noncée. l'Rivet conteste aussi l'oraison sur Saint Theodore, mais il n'en raporte point d'autre taison que la difference du style, [laquelle il ne trouve apparemment que par le desir qu'il a de rejetter divets passages de cette piece qui monttent l'antiquité des peintures, mesme dans les eglises, de l'invocation des Saints,

Du Pin,p.687.

& de l'honneur que nous devons aux reliques. Quelques uns y trouvent d'autres difficultez [qui ne valent pas seulement la peine d'estre raportées. Aussi Rivet ne parle de cette oraison qu'en passant dans un endroit écarté:]'& lotsqu'il examine à dessein Riv 1.3.c.13.24. les ouvrages de S. Gregoire qui sont contestez, il n'y dit rien dutout de celui-ci.

p.348-351. Nyf.t.3.p.587. P-595-

'L'oraifon funebre de Saint Melece fut prononcée à la mort de ce Saint l'an 381,"en presence de tout le Concile œcumenique, v. 510. comme nous l'avons marqué en fon lieu. Nous avons examiné

"autrepart la vie de S. Ephrem.

V.Saint Ephrem NO 10, NO NOT THE WORLD WITH ME WE WE SHE WITH ME WE SHE WE SHE TAG 1. S.

#### ARTICLE XX.

#### Du discours sur la mort : Divers ouvrages perdus.

'T E discours sur la mort [est un de ceux qui font le plus de Nyf.t.3.p.617. peine entre les ouvrages de nostre Saint. Il est fait pour apprendre aux Chrétiens quel fujet ils ont de se consoler dans la mort de leurs proches, qui passent de la vie temporelle à la gloire de l'eternité. Il semble parler generalement de tous les hommes, mais son discours peut raisonnablement se restraindre à ceux qui ont metiré cette gloire par leur bonne vie 3] & il 2632, a marque affez luy mesme en quelques endroits, qu'il ne l'entrend que de cette forte. Il semble dure quelquestos que l'homent a 2632 631, eu un corps qu'après le peché, & que c'elt ce qui est figuré par les peaux dont Dieu le couvril, l'en essay si on le pourroit entendre seulement de la pesante du corps, de la mortalité, de la concupiscence, & des autres miseres, qui sont veritablement des finites du premier peché. Il y a des endroits qui sont fort beaux, p-334 4[934] si on les entend du Putgatoire, mais ils semblent plutoft aller à 450 cette purgatoine generale de tous les hommes qu'on attribue aux Origenistes s'& si y en a un entre autres auquel je ne voy pas que p-444 6.

'Ce qu'il y a encore de fascheux dans ce traité, c'est qu'aprés page b. avoir reconnu une veritable refurrection de nostre chair, il p.632d/640.b. paroift dire que la chair fera ensuite tellement changée d'une &c. maniere toute spirituelle, que les personnes ne seront plus distinguées que par le degré de leur verru, & non par aucun lineament ni par aucun caractere corporel. Encore n'admet-il certe p.642.c. diffinction que jusques à ce que la mort & le peché soient entierement détruits dans toutes les creatures : (c'est à dire, selon la croyance qu'on attribue aux Origenistes, jusqu'à ce que tous les hommes & les demons aient esté purgez.) Car alors, dir-il, il n'y aura qu'une seule beauté toute divine qui reluira dans tour le monde, Neanmoins il ne donne pas ce qu'il en dit comme une p.640.a. chose assurée, mais plutost pour une conjecture: l'Ecriture, ditil, marquant seulement que nous serons changez, mais non en quelle maniere se fera ce changement; & il dit absolument que p.641.2. s'il y en a qui croient que nous aurons après la refurrection les mesmes traits & les mesmes lineamens que nous aurons eus en cette vie, il ne voit pas lieu d'assurer si cela est faux ou veritable.

Nous n'avons rien à ajouter sur la lettre à Flavien contre p. 645. 651. 655. Hellade, ni sur celle qu'il parle des pelerinages, ni sur celle qu'il crivit en 180, comme nous croyons, à Eustathie & aux autres.

[Comme nous avons remarqué dans certe suite des ouvrages de noître Saint, qu'on luy artibue diver s'écrits qui ne sont pas de luy, il en a fait aussi plusieurs qui ne sont pas verus jusques à nous.] De ce nombre est l'écrit qu'il promet d'envoyer à l'Evel-depth p 33.4 que Theodofe, pour expliquer comment [Corneille] avoir enceu le S. Esprit avant le bateefine. Il cite aussi luy mesme l'explication actioi pea qu'il avoir faite du pséaume 61. [Nous avons parlé ci-dessitudes de l'écrit contre Apollinaire, dont il nous reste quelques fragmens.]

'Il y a quelque sujet de ctoire"qu'il avoit fait un commentaire Nora :a S x11.4.p.23.1. fur les Proverbes avant que d'expliquer l'Eccleliafte. Sixte de Sienne luy attribue des commentaires fur l'Epiftre aux Philippiens, dont S. Cyrille d'Alexandrie raporte un passage, en difant

Du Pin.p. 681 Nyf prol p.15. qu'il est de l'Evesque Gregoire; & on croit que ce ne peut estre Nyf prol. p. 15.2. que celui de Nyfle, Nous avons dit qu'on peut avoit perdu un v. s. 18. Possey.ap.p.681. second écrit à Ablave sut la Trinité. Euthyme nous a conservé

dans fa Panoplie beaucoup de fraginens de ce Saint.

Socr.1.4.c.13.p. 'C'est luy, comme nous croyons, qu'Evagre appelle Gregoire 236.d. le juste, & dont il taporte quelques paroles sur les vertus cardinales. Car Evagre ayant eité disciple de nostre Saint, c'est luy plutoft qu'aucun autre, à qui on peut croire qu'il attribue un titre si gloricux. Nous avons une lettre à Evagre, que quelques uns difent eftre de nostre Saint: mais il y a sujet d'en douter, aussi bien Nora ste

que "d'un grand panegyrique de S. Pierre & de S. Paul que l'on Nova a donné fous fon nom.

Du Pin,p 683. Quelques uns se plaignent que ses ouvrages sont trop pleins d'allegories & de raifonnemens abstraits; qu'il mele la philosophie à la theologie, & se fert des principes des philosophes, tant dans l'explication des mysteres, que dans ses discours de morales ce qui fait que ses livres sont plus semblables à ceux de Piaton & d'Aristote, qu'à ceux des autres Chrétiens, & qu'ils sont tout p.661.663.

enfemble moins clairs, moins agreables, moins folides, & moins utiles. Mais ni ce defaut, ni les fautes mesines qu'on y trouve contre la veritable doctrine, l'foit qu'elles viennent des auteurs qu'il avoit lus, & qu'il fuivoit quand il n'y faifoit pas affez de reflexion, foit qu'elles y aient esté ajoutées par la malice des here-

p.683.

676.

tiques: front cela, dis-je, n'a point empesché toute l'antiquité] 'de recevoir ses écrits avec une estime extraordinaire. C'est sans Poff.sp.t.l.p. doute ce que nous devons faire auffi : les veritez que nous y lifons ne nous doivent point faire recevoir ce que l'autorité de l'Ellise nous apprend estre contraire à la verité; & ces fautes ne nous doivent point aussi faire meprifer les grandes veritez dont ils

font pleins. Il faut tout examiner, profiter du bien, & excuser le mal avec le respect qu'on doit à un elu de Dieu, à un Saint eminent en pieté, à un genereux Confesseur de la foy, & à un illustre Pere de l'Eglise.]

S, AMPHILOQUE



### S. AMPHILOQUE ARCHEVESQUE D'ICONE

#### ARTICLE PREMIER.

Commencement de la vie de S. Amphiloque: Il paroist dans le bareau.



E merite de S. Amphiloque paroist moins par les Thdredial app epitlieres de Saint, d'excellent, de digne de tou- 100 c. res louanges, d'admirable, & de tres fage, que luy "bard. 4.6.11.p. donne Theodorer; que par ce que dit le mesme shifts.c.io.p. historien, qu'il fut l'un des plus illustres Prelats (516.9.735.4. de fon fiecle, & l'un des plus genereux défenfeurs al. 4 6.17 p.701. de la foy ancienne contre les atraques des heretiques. Toutes les be

lettres que S. Basile luy écrivit, qui sont en assez grand nombre, marquent d'une part la liaison qu'ils avoient ensemble, & de l'autre l'estime particuliere que ce grand Saint faisoit de luy.] Theo- ep. 145 p. 1016.d. doret l'appelle le compagnon des travaux de Saint Bafile.

Saint Gregoire de Nazianze dont la famille faifoit profession Nazento pe d'amitié avec celle de S. Amphiloque [mais qui paroilt avoir \$73.d. encore esté plus uni avec luy par les liens de la grace que par ceux de l'amitie, l'le confideroit lorsqu'il estoit encore solitaire ep. 161. p. 374. b.

& particulier, comme fon unique appui, comme fon fidele confeiller, comme le feul qu'il pust avoir pour compagnon dans la pieté: & depuis qu'il fut Evesque, il l'appelle un l'ontife sans entre 134 a. tache, un ange & un heraut de la verité. S. Jerome le joint avec Hier.ep.S. p. cer eloquent Pere & avec S. Bafile pour la science tant ecclesialti- 418.c. que que profane,

[Cette grande idée que l'antiquité nous donne de S. Amphiloque, nous fait regreter d'avoir st peu de connoissance de ses actions, dont l'histoire ne nous a prefque rien conservé. Nous en avons veritablement une histoire dans Surius au 23 de novembre : mais quelque facile que foit le Pere Combesis à soutenir les pieces les plus infoutenables, l'il est obligé d'abandonner celle-ci. Amphip 237.

Hift. Eccl. Tom. 1X. liii

AMPHILOQUE. SAINT

& de reconnoistre qu'elle ressent moins la gravité d'une veritable histoire, que les contes de Metaphraste.[Il faut donc nous contenter du peu que nous en pourrons recueillir des Peres & des biitoriens de ce temps là.]

'Il estoic d'une province voisine de la Lycaonie, c'est à dire de Baffep 394.P. 401. la Cappadoce, comme il est aise de le tirer de Saint Basile. & de ab.

Saint Gregoire de Nazianze; & comme S. Jerome le dit claire-6 Naz. ep. 110 p. 251.2 ment. Son pere," autant que nous en pouvons juger, portoit le Nore L e Hier.cp \$4.p. mefine nom que luy.]d Il avoit une sœur nommée Theodosse qui 317 318 d Naz.cat.57-pfut matice, & qui ayant eu la conduite de la grande Sainte Olympiade, la forma dans la pieté. S. Gregoire de Nazianze la propose à la meime Olympiade comme le modele vivant qu'elle devoit

fuivre dans ses actions & dans ses paroles.

- 'Il fit quelque temps profession de la rhetorique, e & hanta le bareau, où il fit la fonction d'avocat & de juge, Saint Gregoire de Nazianze qui l'avoit dé ja vu quelque fois, sluy recommandant fp.873.d. la cause d'un Diacrenommé Euthale, qu'on vouloit mettre à la g cp.159.p.873. taille, le prie de se faire connoistre à luy par un commencement si favorable ; ce qui marque selon toute la suite de la lettre , qu'il ne faifoit encore alors que commencer à paroiftre dans le bareau. C'estoit apiés l'an 361, Ipuisque Saint Gregoire qui appelle Euthale fon collegue dans le diaconar, sestoit sans doute Prestre

des ce temps là. l'Ce Saint luy recommanda encore une affaire de Nicobule fon neveu.

'Quoiqu'il fust encore alors fort jeune, il avoit neanmoins une telle reputation de sagesse & de probité, h qui l'empeschoit de se laisser jamais prevenir contre personne, que S. Gregoire se fust, dit-il, estimé heureux tout vieux & tout Prestre qu'il estoit, d'en avoir autant. C'estoit une chose inouie & estimée incroyable, cp 110.p.851,d. qu'il eust jamais fait une lascheté pour de l'argent. Il en fut Nors 2 neanmoins accusé sur quelque assistance qu'il avoit rendue à un criminel, que l'amitié & l'eloignement qu'il avoit du mal, luy avoit fait croire innocent.' Il fut inquieté pour cette affaire, & il eut besoin que S. Gregoire s'employait pour luy auprés de Cesaire,[qui peut estre celui] qui avoit esté Prefet de Constantinople

en 365, " & auprés de Sophrone aussi Prefet " de Constantinople en 169. Ce fut apparemment pour la mesme affaire, que] S. Gregoire

recommanda encore Saint Amphiloque au fophiste Themistius, comme un homme qui luy devoit estre cher, tant parcequ'il faifoit profession de l'eloquence, dont il dit que ce sophiste estoit le

Baf.ep.391.p. blep 392.P.397.C. Naz cp. 160 p. 874 2.

cp.160 p.873-874.

cp. 106, p. 349.d ep.110.p.851.d. h cp.160 p.874. i cp.106p.849.d.

ep.106.p.849. \$10.

ep.110.p.851.4. kep.105.p.849. l Amm.1.16 p.

311. m Naz.ep.110.p. Sf1.21 . # Amm.l.16.P. . Naz.cp.140 p.

roy, que parcequ'il estoit d'une famille unie d'amitié avec celle de Themistius. Il ne deshonore en aucune maniere, dit Saint Gregoire, ni fa naisfance, ni l'amour que j'ay pour luy; & la vexation qu'on luy fait est trop injuste pour ne le pas affister de tout vostre credit. Cat Themistius quoique payen n'avoit pas moins Bar. 375.59. d'autorité à la Cour que dans les ecoles, Saint Gregoire dit que Naz ep.140.p. pour luy, tout le service qu'il pouvoit rendre à S. Amphiloque \$66.b. dans l'état où il se trouvoir, estoit d'écrire en sa faveur à ceux qui avoient le moyen de l'affister. [Il semble marquer par là qu'il estoit

#### 

malade.]

la Pamphylie.

#### ARTICLE IL

## Saint Amphiloque se retire dans la solitude avec son pere.

Ous ne favons pas fi Dieu envoya cette traverse à Saint Amphiloque pour le degouster du siecle, & l'attacher tout à fait à luy, comme il dit dans le Prophete qu'il fait quelquefois. Mais il est certain que ce Saint ne demeura pas toujours dans le bareau. J'S. Gregoire de Nazianze paroist avoir contribué beau- Naz car. 57. p. coup à le retirer du monde & à l'envoyer à Dieu, comme il dit; 134.2. d'où vient qu'il l'appelle sa gloire. Il se joint en cela avec Sainte

Nors 3. Thecle, ["pour quelques raisons que nous ignorons.] Saint Amphiloque se retira dans la Cappadoce, où il prenoit Basep.393.p. foin de son pere déja fort agé, b II demeuroit en un quartier nommé Ozizale, où il semble que S. Gregoire luy envoyoit du ble; Nazep.160.p. car ce canton n'en portoit point : Mais comme il estoit riche en \$74.6. prairies, en jardins, & en herbages, d S. Gregoire luy demandoit 776.c. des herbes dont il manquoit, quand il en avoit affaire, comme il 109.13 p.776.d. fit une fois que S. Bafile le devoit venir voir, [ peutestre durant dep 12.p.776.b. qu'il estoit Prestre à Cesarée vers l'an 367: ]' & comme S. Amphi- ep.13. p.776.d. loque luy en avoit envoyé trop peu, il luy en fait des reproches avec sa gayeté ordinaire. Saint Amphiloque luy ayant écrit une ep.163 p 875.c. fois dans le mesmeair, il le raille encore agreablement sur son Ozizale, où si l'on mouroit de faim, dit-il, faute de blé, Jau moins l'on y sentoit bon à cause de l'abondance des fleurs. [ C'est peutestre dans le mesme temps] qu'il le prie de regaler avec des her- ep.241.p.913.d. bes un nommé Glauque qu'il luy envoyoit, & que la charité avoit atraché à luy lorsqu'il visitoit les villes des montagnes voisines de

> 'Le soin que Saint Amphiloque estoit obligé de prendre de son Basep 302 p. Liii ij

pere, l'empescha de venir demeurer auprés de Saint Basile, [depuis que ce Saint eut esté elevé à l'episcopat en l'an 370. l'D'ailleurs il le fuyoit, depeur qu'il ne l'appellait au ministere de l'Egli-

se, quoiqu'assurément il fust des ce temps là fort uni à ce grand 2/cp.394 p.403. Saint, qui l'appelle son cher fils. Il estoit ami d'un jeune homme nomme Heraclide, qui luy ayant decouvert le dessein qu'il avoit pris de se retirer du monde & du bareau où il estoit engagé, luy avoit promis de se retirer avec luy dans quelque caverne. Mais estant venu à Cesarée par le conseil de Saint Amphiloque mesine. pour demander de sa part quelques avis à S. Basile, il fut arresté par ce faint Evefque qui le retint auprés de luy. Saint Amphiloque luy écrivit ensuite pour savoir s'il demeuroit ferme dans la resolution de servir Dieu, & pour le faire ressouvenir de sa promesse, le menaçant en riant de luy faire un procéss'il y manquoit. Surquoi

Eustathe de Sebaste, [qu'il ne connoissoit pas assez.]

Saint Basile composa à Heraclide une fort belle lettre pour s'excufor d'aller demeurer avec S. Amphiloque. ["C'estoit apparemment v.s. Basiles vers l'an 371. "Ce fut peutestre en l'an 373, que]'S. Amphiloque écrivir à Saint V.S.Gr. de

## ARTICLE IIL

Gregoire de Nazianze pour tascher de reconcilier S. Basile avec Naz.5 36.

# S. Amphiloque est fait Evesque d'Icone.

[ T L n'y avoit pas encore beaucoup d'années que S. Amphiloque avoit quitte le bareau, l'& neanmoins il estoit déja monté à Balep.393.p. une pieré fort eminente. Sa vertu, comme nous avons dit, luy faifoir fuir Saint Basile, depeur que ce Saint ne l'appellast au ministere de l'Eglise: 'Mais Dieu qui sait choisir en tout temps les vases d'election qui luy sont agreables, l'enferma dans les filets de sa grace, & l'amena au milieu de la Pisidie, afin qu'il y prist par une pesche spirituelle ceux que le demon tenoit captifs dans l'abyline des crimes. L'estime de sa vertu le fit ravir de force, pour l'elever à la dignités de l'episcopat, ] & luy confier le gou-

vernement de toute la Lycaonie. 'La ville d'Icone avoir esté autrefois la seconde de la Pissdie [aprés Antioche, | Elle estoit alors la capitale d'une nouvelle province, composée de diverses pieces retranchées des provin-

ces voifines. On avoir donné à cette province le nom de seconde Pissdie, comme il semble qu'on le peut tirer de S. Basile, l'qui met

Naz ep.161 p. 375.b

P-401.2 Naz.ep. 161.p. \$74 b. e Thart. 1 4.c. 10.9.671.3.

401.b.

P-399.C.

6 p 401.2.

Balcp 8 p.51.d.

toujours Icone dans la Pissdie; ou le nom de Lycaonie, comme Théril.4.6.10. elle est appellée dans Theodorer, dans les signatures du Con- P.673.4. cile de Constantinople, & dans les auteurs posterieurs. Valens

V.S.Bafile s peut avoir erigé cette nouvelle province en l'an 372, "en mesme temps qu'il divifa la Cappadoce en deux; ]'& Themistius le loue Themior. 11.9;

en l'an 373, d'avoir eleve de nouvelles metropoles. [C'est peut- 150 h. estre de la que vient ]'ce que dit un Evesque de Lycaonie dans le Conct.4. P. Son.

. Concile de Calcedoine: Comme depuis longtemps, dit-il. & des elser.b.

» le commencement nostre pays a esté entierement pur de la con-" tagion de l'herefie, on ne s'y est point exerce à ces sortes de

» questions & de disputes : Nous nous sommes contentez de la

" timplicité de la foy, & de suivre ce que les Peres nous ont appris. Si la Lycaonie n'a formé une province que sur la fin du regne des Ariens, il ne faut pass'etonner si elle a peu eprouvé les malheurs de l'here sie, sur tout estant aussitost rombée entre les mains d'un pafteur aufli fage que S. Amphiloque.]

Faustin estou Evesque d'icone en l'an 373. Il mourut sur la fin Basep. 8.p. ju.d. de la melme année, & son Eglise pria Saint Basile de la venir atlister & de luy donner un Evesque. C'est ce que nous apprenons d'une lettre que Saint Basile écrivit alors à Saint Eusebe de de Samofates, à qui il parle de cette affaire; &il le prie de luy mander s'il ne devoit faire aucune difficulté de se méler de ces ordinations érrangeres, [qui estoient hors de la Cappadoce, & mesme hors du diocese du Pont. Nous ne savons point ce que S. Eusebe luy répondit : mais soit pour cette raison, soit pour quelque autre. il paroift par la suite qu'il ne se trouva pas à l'election de S. Amphilogue.

'On croit avec beaucoup d'apparence, que ce fut ce Saint qui Blond.p. 661, fut mis à la place de Faustin, La suite de l'histoire de S. Basile nous oblige en effet de dire qu'il fut fait Evesque vers ce temps là. Il n'est pas neanmoins tout à fait certains'il n'y eut point entre cux un Evelque hererique durant quelques mois.] Car S. Basile Basep. 393 P. parlant de son election, dit que Dieu avoit fait perir les ennemis, 401 b. pour faire David Roy d'Israel : [d'où nous jugeons que son predeceffeur effoit un heretique, foit que ce fust Faustin, ou quelque autre aprés luy, à qu'i Dieu eust bientost ofté la vie, l'Il est toujours Nazentes ve certain que l'election de S. Amphiloque traina quelque temps, & \$74.875.

ne fut conclue que vers le temps de la mort deS. Gregoire pere du v.s.Gr. de Theologien , "que nous ne pouvons mettre avant le primtemps Naz-note de l'année 174.]

Le pere de Saint Amphiloque qui se voyoit privé du secours & p.874.875. I i i i iii

de la presence de son fils par sa promotion a l'episcopat, & en fut tout à fait fasché, & se plaignit que Saint Gregoire de Nazianze l'avoit trahis en y conttibuant. Mais ce Saint luy répondit qu'il v.s. Gr. de estoit luy mesine fasché de l'eloignement de Saint Amphiloque, Naz., 5 37. auslibien que tous ses parens & ses amis ; qu'il avoit mesme songé à l'empescher lorsqu'on avoit commence d'en parler, mais que la mort de son pere l'ayant retenu à Nazianze, luy en avoit se depuis ofté le moyen.[Il est pourtant difficile qu'un homme qui aimoit l'Eglife comme S. Gregoire, n'ait pas eu en cette rencontre plus de joie que de douleur, voyant établir pour chef d'une des plus considerables Eglises de l'Asie, une personne si digne de remplir une place de cette importance, en un temps où l'on avoit tant de besoin de Prelats éclairez & genereux.

BaCcp.393.P. 401,C. P.399.0-40%

Ce fut le sentiment qu'en témoigna S. Basile. I'S. Amphiloque luy avoit écrit pour se plaindre de la pesanteur de la dignité episcopale, comme d'un fardeau qui surpassoit ses forces : Saint Basile au contraire benit Dieu du choix qu'il avoit fait de luy; & sa réponse est toute pleine des marques de sa joie, qui se repandoit, dit-il, fur toute sa patrie, laquelle souffroit volontiers d'estre privée de luy, puifqu'elle s'acqueroit par luy des peuples entiers.

fbid.

'Il l'exhorte donc à corriger par sa sagesse les mauvaises coutumes qu'il trouveroit dans son Eglise, & à gouverner son peuple avec autant de courage que de prudence, pour ne se pas perdre dans la rempeste de l'heresie, que Dieu appaisera, dit-il, lorsqu'il se trouvera quelque voix digne de le reveiller. Pour le poids de sa charge, il l'affure qu'il a affez de force pour le porter, mais que de plus. Dieu le porteroit avec luy. Il témoigne fouhaiter de l'aller visiter en son Eglise; & il le prie neanmoins de le venir voir luy mesme le plustost qu'il pourra, sans attendre ni qu'il le mande, ni que le temps foit plus favorable, parcequ'une longue maladie, (qui estoit son infirmité ordinaire,) le pressoit de sortir du monde. He ne voy point que cette lettre nous permette de dire que S. Bafile air affifté à l'ordination de S. Amphiloque, ]

## ARTICLE IV.

# Union de S. Amphiloque avec S. Bafile.

[ CAINT Amphiloque ne differa pas apparemment à venir Voir S. Basile à Cesarée, J'où il le trouva encore malade; & Baf.ep.378.p. il demoura affez longtemps avec luy, quoique ce temps lour pa-# eg.394.p.403.

rust court. L'à cause de l'affection que ces deux Saints avoient l'un pour l'autre. Le peuple de Cesaree sut extremement satisfait de d. S. Amphiloque, & le goulta plus qu'aucun de ceux dont il avoit receuinstruction. Il emporta en s'en retournant une lettre de S. 49-378 p.367. Basile au Comte Jovin.

Ce fut peutestre encore en cette occasion que S. Amphiloque alla à Nysse, J'où S. Batile semble dire l'année suivante qu'il avoit ep.406 p.423.b. esté, soit pour visiter S. Gregoire frere de S. Basile qui en estoit Evelque, foir pour y suppléer à son absence, & y donner quelques ordres au nom de S. Balile. Car S. Gregoire extremement perfecuté par les Ariens, pouvoit avoir esté obligé de s'absenter.]

'S. Basilene se contenta pas de cette premiere visite de Saint ep 394 p.403. Amphiloque, il le pria par une lettre écrite exprés, de venir celebrer avec luy la feite de S. Eupfyque au commencement de feptembre, pour fatisfaire le desir que son peuple avoit de le revoir. & annoblir par fa prefence le grand hospital[que Saint Basile fai-

V.S.Bafile \$ 104. \*Ibid.5 \$10.

soit bastir auprès de Cesarée.] Ce fut peutestre en cette occasion"qu'il obligea Saint Basile d'écrire le livre Du Saint Esprit, qui ne \* fut neanmoins achevé ep.395 p.406.el que fur la fin de l'an 375, ou mesme en 376, & S. Basile le luy en- \$ 0,405.p.421.e. a ep.395.p.405. voya alors écrit fur du parchemin, comme il le luy avoit deman- 407 de. Il le luv adresse à luv mesme, & il v loue l'ardeur exacte & la- de Spi.e. 1 p. 291. borieuse qu'il avoit pour la science de l'Eglise, comme il releve cana. c. 17, p. 27. aurrepart son humilité. Car estant dans la dignité & l'état de beanaie 17, p. 27. docteur, il estoit ravi dese rendre disciple, & proposoit continuellement des questions à S. Basile, non pour le tenter & savoir ses sentimens, comme beaucoup d'autres, mais par un verirable desir d'apprendre ce qu'il ignoroit. [Aussi il n'y a personne à qui S. Basile éclaireisse tant de difficulrez, tanrost sur la doctrine de la foy, ranrost fur l'explication des Ecritures, tantost sur la discipline de l'Eglise, comme on le voit par les lettres 391, 399, 400, & 401, outre les trois celebres qui portent le titre de Canoniques, qu'il luy écrivit, comme nous croyons, en l'an 375.

Il se passa au commencement de cette année 375, diverses chofes considerables entre S. Amphiloque & S. Basile, surtout pour le rétablissement de l'Eglise d'Isaure dans la province de S. Amphiloque: mais "comme nous les avons raportées plus au long fur

S. Basile, il suffit d'y renvoyer, & de remarquer en general] l'eloge 9-397 p.408.4. que S. Basile donne à nostre Saint, qu'il regloit la Lycaonie d'une b. maniere apostolique.

[S. Bafile ayant enfuite fait un voyage dans le Pont, "écrivit au

retour diverses lettres à S. Amphiloque, dont le sujet le plus important est de luy donner le soin de la reconciliation de divers Everques de Lycie, qui vouloient rentrer dans la communion de l'Eglife.]

ep.404.p 410. ep.405.p.411,

S. Amphiloque luy écrivit au commencement de l'an 376, & luy envoya quelques presens sur la feste de Noel," de quoy Saint v. 8 Bissie Basile le remercia par une lettre, où il luy parle de la persecution fus. qu'on faisoit à Saint Gregoire de Nysse. Il luy "écrivir encore sur lides 116. la perfecution que fouffroit toute sa province par la violence de Demosthene, pendant que S. Amphiloque gouvernoit paisiblement son peuple à couvert de ce grand embrasement.

## ARTICLE V.

Saint Amphiloque écrit à des Macedoniens qui vouloient se réunir : Il affifte à divers Concues.

Baf.ep. 395.p. 406.

A derniere lettre que nous ayons de Saint Basile à Saint Amphiloque, "est celle qu'il luy écrivit un peu après, sur la v 5 Baffle fuite de la mefine perfecution, l'où il luy fait excuse de ce qu'il 5 no. luy écrivoit affez rarement faure de perfonnes qui portaffent fes lettres, quoiqu'il n'eust point de plus grande joie que d'entretenir un si cher ami, dont le principal som estoit d'apprendre de ses nouvelles, & à qui il eust voulu faire dans ses lerrres un journal de toute sa vie, Il ne luy avoit pas encore envoyé son ouvrage du S. Esprir,

Cotel.g.t.1.p. 100.b.c. p.101.2.

'Mais Saint Amphiloque l'avoit lorsqu'il receut une lettre de divers Evesques, qui témoignoient ce semble quelque desir de s'unir à luy, à Saint Basile & aux autres Carholiques.] Ils demandoient neanmoins encore quelque éclaircissement sur le Concile de Nicée & le S. Efprit, s'étonnant ce femble qu'on voulust leur faire confesser la divinité & la consubstantialité du S. Espris, dont le Concile ne parloit point. l'Ainsi il paroist que ces Evesques avoient esté engagez dans le parti des Macedoniens, mais non dans la communion des Ariens. Ils avoient mesine souffert avec courage beaucoup de persecutions pour la vraie foy & pour le nom de J. C. Cela a affez de raport avec les Evefques de Lycie,

p (60.b not. p.104 a. 4 p.99 c 103.C.

Du Pin,p.695. 'dont pluficurs fongeoient l'année precedente à se réunir, & Saint Basile avoit prié S. Amphiloque d'y travailler.

Baf.ep 403.p.

Cotrl.p. too.b.c. S. Amphiloque leur répondit dans le Concile de sa province, où il avoit invité S. Basile qui ne put s'y trouver, parcequ'il estoit

malade ;

625 malade: mais son livre du S. Esprit y parla pour luy. S. Amphilo- prot. que tend donc raison à ces Evesques pour quoi le Concile de Nicée avoit peu parlé du S. Esprit; mais que J. C. mesme en avoit p.101.103. affez parlé en ordonnant de batrizer en fon nom , auffibien qu'en celui du Pere & du Fils,& nous obligeant pat là de le reconnoistre Dieu comme les deux autres Personnes, un seul Dieu & une seule nature en trois personnes ou trois hypostases; Qu'il n'y a point de milieu entre Dieu & la creature; & qu'il ne nous est point permis de mettre le S. Esprit entre les creatures, puisque nous battizons en son nom ¿Qu'ainsi il les exhorte de le joindre avec le Pere & le p.103.c. Fils dans la glorification par laquelle on terminort les pseaumes, les prieres, & les fermons, l'& de s'unir eux mesmes entierement p. 100.103. [à l'Eglife.] Il leur parle au nom de tout son Concile, toujours avec beaucoup de respect & d'amitié: mais il ne laisse pas de leur pro- p.104. tester à la fin, que ceux qui blasphement contre le S. Esprit, tombent dans un peché irremissible, & dans la condannation des Ariens.

'On nous a donné depuis quelques années cette piece importan- p.99. te fur deux manuscrits, dont l'un en fait une lettre de S. Basile à S. Amphiloque, ce qui est contraire à la piece mesme; quoiqu'elle p 100 b/560. foit tour à fait dans l'esprit de Saint Basile, [ & en cela mesme tres digne de S. Amphiloque, à qui elle appartient (elon l'autre manufcrit. Elle convient parfaitement à son temps, à sa personne, & à fon union avec S. Bafile,

La persecurion de Valens cessa en l'au 378, par sa mort funeste; & l'Eglife recouvra la paix fous la protection de Theodofe. l'Saint Thânt. s.e.s. p. Amphiloque fut un de ceux qui se trouverent l'an 381 au second 713.6. Concile œcunienique affemblé à Confrantinople, & il en fut l'or- Leont lett. 4. p. nement avec les deux SS. Gregoires, 'Ily signa le premier le 31 de 107 d. may, comme nous croyons, le restament de S. Gregoire de Nazian- 518.2. ze, qui y parle d'une terre qu'il avoit voulu acheter de luy, & l'ap- p.917.4. v.s.Gr.de pelle son tres reverend fils. ["Il fut établi dans ce mesme Concile,

& ensuite par la loy que Theodose publia le 30 de juillet, pour un des centres de la communion Catholique dans le diocese d'Asie. Il se rendit encore illustre dans le Concile qui se tint au mesme

lieul'an 383, par la generofiré ingenieuse avec laquelle il tira de Theodose un rescrit contre les Ariens. Mais nous avons décrit V.les Ariens certe histoire "en un aurre endroit.] Il fit peutestre vers le mesme ep 164. p. \$75. 5 139 n. 103. temps un voyage à Parnasse ville de Cappadoce, ] à la priere de 876. \* v s Gr.de S. Gregoire de Nazianze, \* pour appuyer l'innocence d'un faint

Naz 5 95 Evesque : S. Gregoire l'en remercia & le pria de vouloir entre-Hift. Eccl. Tom. IX.

Conetapaisa prendte encore un plus grand voyage pour le mesme sujet. Il affifta auffil'an 394, à la dedicace de l'eglife "que Rufin avoit fait v.s Gr.de bastit au fobourg de Calcedoine, & au Concile qui se rint ensuite Nysses 184 à Constantinople le 29 septembre. Il ttavailla à reconcilier Vita-

Naz or.51.p. 124.115. lien avec les enfans.

#### 

#### ARTICLE

Mort de Saint Amphiloque : Ses écrits.

E qui rend encore son nom celebre, c'est le service qu'il rendit à l'Eglise en combatant l'heretie des Messaliens, de quoy nous avons parle plus amplement"en un autre endroit. Nous v. les Mefnous contenterons de dire ici]'qu'il s'eleva contre eux avec beau- (aliens nous coup de zele, purgea fon rroupeau de la peste qu'ils y avoient apportée, les fit condanner dans le Concile de Side en Pamphylie où

Thirt.bard.4. il presida, & écrivit des livres contre eux, où il les refuta avec plus c.t. p.143.d. d'exactitude que personne, en raportant leurs propres termes. [C'est à cette victoite de l'herefie que nous pouvons terminer

> l'histoire de nostre baint, ne rrouvant rien de juy qui soir postericur à ce temps la. Il y a tout sujet de croire "qu'il mourur avant Nor+ + les troubles que la deposition de S. Chrysostome excita dans l'Orient des l'an 403. l'Les Grees honorent sa memoire le 23 de novembre,& en font leur grand office. On l'a mis le mefine jour dans

le martytologe Romain. Longtemps avant sa mort, J'S. Gregoire de Nazianze rémoigne qu'il guerissoit les maladies par ses prieres, par l'invocation de la Trinire, & par l'oblation du facrifice. [Comme il avoit edifié l'Eglise durant sa vie par ses actions, il

l'instruisit encore après sa mort par les livres qu'il luy laissa, & dont elle fit sans doute beaucoup d'estime, s'il en faur juger par les citarions qu'en ont fait non seulement Theodoret & d'autres auteursecclefiaftiques, "mais mefine plufieurs Conciles œcumeniques, V.lanotes. Nous avons marqué au commencement les eloges par lesquels Theodoret le releve.] Saint Gregoire de Nazianze l'appelle sa gloire, un homme celebre, & un ange de la veriré. Le Concile d'Orient vers l'an 435, l'appelle un tres heureux & tres excellent docteur.b S. Ephrem d'Antioche l'allegue aussi comme un Eves-

que illustre par la pureté de sa foy, & l'un des plus considerables d'entre les aureurs ecclesiastiques. [Il seroit inutile de faire ici une longue & ennuyeuse deduction de ses ouvrages," qui ont esté citez par les anciens, & dont il ne Nors se

Thdrt.l.4.c.to. p. 573.2. Phot c.52.p 37.

Mcnza,p.362-370. Naz car.52.p. 145.0.

Noz car. 97-p. 4 Fac. I.S. C. 1. 4. p. 318.bl331.cll.11. 0 3 P. 474 b. 6 I'hot c.119.p. 284.f 8.8 a.

nous reste plus que quelques fragmens. Il suffir de dire que rour

ce que nous avons aujourd'hui d'entier de ce Saint, est la lettre aux Evefques Macedoniens qui vouloient rentrer dans l'Eglife, '& un poeme qu'il adressa "à Scleuque neveu de Sainte Olympia- Naz.cat.115.p. Nor 17. de, & petit fils de Trajan ce General d'armée bli celebre fous Va- 4 Amphi p. 136. lens, avec lequel il perit le 9 aoust de l'an 378, dans la malheureuse a. journée d'Andrinople. S. Amphiloque rasche donc de former ce Aumi 31.p. jeune homme à la vertu, & de luy inspirer un veritable esprit de Nax.n.p.1477. piecé. Il veut neanmoins qu'il commence par les études ordinaires b.c. des belles lettres, & par la lecture de toutes fortes d'auteurs, où il luy recommande de discerner avec soin ce qui luy peut estre utile pour le retenir, & rejetter tout le reste. Il l'exhorte extremement à fuit la compagnie des méchans, à detester les theatres, les combats de bestes, & les jeux du cirque, comme des lieux de peste, & les sources de tous les crimes. C'est aprés qu'il se sera ainsi poli l'esprit par la connoissance des sciences civiles, qu'il luy confeille de paffer à l'étude de la science sainte de l'Ecriture , pour s'y appliquer tout entier, mais sans s'elever jamais du progrés qu'il y pourra faire.

Il luy écrivit aussi une lettre en prose dont on a beaucoup de Amphi.p.136. fragmens, qui nous ont efte conservez par Saint Anastase Shaite, phot care p. Samt Ephrem d'Antioche, & quelques autres auteurs. [Quoiqu'il 818.a. foit difficile de juger du sujet d'une lettre dont nous n'avons que des fragmens, l'il femble neammoins que ce foir une instruction à Amphi p. 143.6] Seleuque sur quelque dispute qu'il avoit eue avec des Apollinariftes. C'est pourquoi on voit qu'il luy dresse une confession de foy, p.136.137. & luy parle principalement fur le mystere de l'Incarnation. Il y p.142.143/Leon. anathematize & ceux qui rumoient l'union des deux natures de- in N.& El.1.p. puis leur union dans le ventre de la Vierge Jomme Nestorius fit damphi pust I peu aprés : 1 % ceux qui confondoient les deux natures. Comme pusta. les Apollinariftes avoient commencé de faire, & comme Eutyche fir depuis, Il y a beaucoup d'endroirs de ces fragmens qui semblent combatte l'herefie d'Apollinaire.]

Nora 3. "On nous a donné depui s quelques années" huit homelies sous Du Pia, p. 693. le nom de Saint Amphiloque. Mais de ces huit il n'y en a aucune qu'on puisse assurer eltre de luy; & il y en a qu'on peut assurer n'en estre pas, aussibien que la pretendue vie de Saint Basile qui porte p. 694.696. le nom de Saint Amphiloque.

23

# 

# NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENS

SUR LE NEUVIÈME VOLUME DES MEMOIRES pour servir à l'histoire ecclesiastique.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* NOTES SUR SAINT

Port la rage # \$ te

E 17 ep.11-p.

743 b.

S. Bafile vers la fin de l'an 129;

Temps de sa naissance. OUS mettons la naissance de parcequ'il estoit à peu pres de mesme

age, mais un peu plus jeune que S. Gregoire de Naziauze, que nous croyons estre né cette année là. | Car S. Gregoire dit dans une lettre que S. Bafile ne le devoit pas maltraiter comme il faifoit. au moins à cause qu'il estoit plus agé que luy , d' a perferre [Cela ne fignihe pas à cause que je suis Prestre, puilqu'il avoit déja esté fait Evesque de Sasimes - comme on le voit par toute la lettre : ainfi il faut que cela marque qu'il eftoit plus agé que luy. Il n'y a pas neanmoins d'apparence que ce fuft de beaucoup, comme on le juge par leurs études qu'ils finirent à peu pres BEID. T. 4" ... en melme temps , & S. Gregoire marque affez en un autre endroit qu'ils

> estoient environ du mesme age. Pour les raisons qui nous font mettre la

naissance de S. Gregoire en 329, on les verra fur son titre dans la note 4, où nous examinons les objections affez forres de ceux qui la voudroient mettre beauconp pluftoft. 'Scultet cite un jou: nal grec manuf-

erit qui porte que S. Bafile a vécu 49 ans, felon quoy il fandroit differer fa naissance jusques en 334, puisqu'il est mort le premier janvier 179: mais au Leu de la differer, nous aimerions bien

mieux la pouvoir avancer : Et en effet on ne peut faire aucun foud fur ce journal, puifqu'il ne luy donne que cinq ans d'epilcopat, au lieu qu'il luy en faut donner constamment plus de huit. T

NOTE IL

Pour la page 451.

Si Sain: e Macrine a efte instruite par S. Gregoire Thaumaturge, que Sainte Macrine ayeule de S. Bafile

a vécu du temps de Dece [mort en 251,] & qu'elle a esté instruite par S. Gregoire Thaumaturge. Mais puisqu'elle a Poster 7 99. 5. Bafile , & qu'ainfi elle ne peut eftre Boll. la ima. morte que vers l'an 140 au plustoft, il 311.51. est assez disticile de croire ou elle air esté par elle mesme disciple de S. Gregoire Thaumaturge, [dont nous ne trouvons rien aprés l'an 270 ou 272. Et aprés tour, les paroles de S. Basile qui femblent avoir donné lieu à Baronius d'entrer dans ce fentiment, marquent

plutoft le contraire ; l'on mels mortes Baliep.re.p. axenufia uraver Sinous Sirra. Baronius a par. 164.514

Baronius dit dans fon martyrologe, Parisisian.h.

dans ses Annales se contente de l'appeller une cleve alumnam de l'Eglife de ce Saint. NOTE IIL

pour la page 4.6 2.

Que ce sont les ayends paternels de Saint Bafile qui s'enfuirent durant la persecution de Maximin II.

Il est affez étrange quelle martyro-

NOTES SUR SAINT BASILE.

mere de S. Basile, 'ce que S. Gregoire 119.c. de Nazianze dir clairement de ses anceftres paternels, il meis mepis rim

Polling jan p. meripse, Il faur fans doute l'enrendre, 912 Stj. comme Bollandus, de Sainte Macrine & de son mari, ayeuls parernels de S.

Nyf.v.Mac.p. Basile. Et le remps joint à ce que'Saint 176.M:41.4. Gregoire de Nysse dit de Sainte Macri-Bar. 104-112. ne, ne permet pas d'en dourer. Baronius le reconnoist mesme en un endroit de ses Annales, 'quoiqu'en un autre il 161.5 82. foir encore combé dans la melme faure,

[quin'a pas melme d'apparence, puil qu'il faudroit que Bafile & Emmelie eustent esté mariez des l'an 305, & cependant ils n'eurent S. Basile, qui fut le second de leurs enfans, que plus de

vingt ans aprés.

P.241.C.

Papebrok a abandonné & Baronius & Bollandus fon collegue, pour for-Boll.so, may, mer une nouvelle opinion.]' Car il entend cer endroit non de l'aveul de S. Bafile,mais de fon bifay eul, pretendant que Maximin qui persecutoit alors, est celui qui regnoit en 235. Je ne pense pas qu'il ait donte que si meis margis meque le bisayeul paternel.]' Mais il soutient que l'age de Sainte Macrine ne permet pas qu'on les entende de Maximin II, parceque S. Bafile dit souvent que Sainte Macrine son ayeule paternelle a efté instruire par Saint Gregoire Thaumaturge. [ Cependant quand 5. Gregoire Thaumarurge n'auroit vecu que jusqu'aprés l'an 265, comme Papebrok en rombe d'accord, pour quoi St Macrine n'auroit-elle pas pu estre instruite alors par luy agée d'environ 20 ans,& avoir eneore vécu cinquante ans aprés, jusqu'en 315, & aprés la mort de Maximin II: Mais ee qui eft vray, eft que S. Gregoire Thaumaturge vivoit encore en 270, & que S.Batile dit seulement que l'Sainte Macrine a esté instruire

dans la doctrine de S. Gregoire Thau-

loge Romain de Baronius 30 may, air | marurge, & par fes disciples, sans dire attribué à Basile & Emmelie pere & Jamais qu'elle l'ait esté par ce Saint

melme.

Mais ce qui détrnit l'opinion de Papebrok, c'est que]'la maniere dont S. Naz, or, 10, p. Gregoire de Nazianze parle de la per- 119.6. securion de Maximins est rres fausse, si on l'entend de celle de Maximin I, qui ne fur pas fort violente. Mais ce qui est entierement hors de doute, c'est qu'elle ne peut avoit duré au plus que trois ans, l'au lieu que l'ayeul ou le bifayeul p. 110, 11 de S. Basile sur obligé de demeurer environ repe ans dans les forests. Ce que parente dit S. Gregoire de Nazianze qu'on eonnoissoit aflez ce Maximin qui avoit esté encore plus cruel aux Chrétiens que eeux qui venoient de les persecuter en grand nombre, of mousely will say it be Mondie es impuis & e, le raporte fort bien à Maximin II. [ Mais Maximin I. n'estoit guere connu alors de personne, & il perfecura l'Eglise lorsqu'elle jouisfoit de la paix depuis environ 25 ans, & depuis la persecution de Severe qui avoit esté bien plus crnelle que la Genne.

Je douterois fort aussi de ee que dir n'es , ne pnille auflibien fignifier l'ayeul encore Papebrok, l'que le miracle des rollato.may, eerfs, (il dit en general des bestes & des F.141.6. oifeaux,)qui fe vinrent presenter aux ancestres de S. Basile, continua durant les sept ans de leur fuite. S. Gregoire de Naz.p. jat.b. Nazianze dit quelques paroles qui le peuvent favorifer. | Mais dans un orateur, & dans des choses de cette nature. il vaur micux se contenter de ce qu'on dit politivement, lans s'arrefter à ce qui n'est qu'indiqué, & d'une maniere tres

NOTE IV.

foible.]

Pout la prez

Temps de la retraite des ayeuls de S. Bafile.

'S. Gregoire de Nazianze dit que Niz otatéra e'estoit Maximin qui excitoit la perfe 119.15. cution dans laquelle Sainte Maci ine & ion mari se retirerent dans les forello

Kkkkiii

NOTES SUR SAINT BASILE.

du Pont. Et il est difficile de pretendre que ce soit une faute de copilte, ]puisqu'il dit que ee prinee taschoit de surpailer encore la eruauté de plusieurs autres persecuteurs dont il estoit proche. Mais comme il marque luy mefine que cette persecution continua au moins fept ans, & que Maximin felon l'histoire ne regna dans le Pont & l'Asie mineure qu'aprés la mort de Maximien Galere fon onele, c'est à dire en au. deux ans au plus avant la fin de la perfeeution, & moins de trois ans avant sa

Bar 104.5 ft. mort , Vil faut reconnoiltre avec Baronius que c'a esté proprement sous ee Maximien Galere que l'histoire de 500 Macrine est atrivée. [Maximin regnoit aussi alors, mais e'estoit seulement en Syrie & en Egypte, & avec le feul titre de Cefar. C'estoit un eruel ennemi de la rcligionChrétienne, mais il n'estoit que l'imitateur des cruausez de son oncle.

Sainte Macrine & son mari sortirent sans doute de leur retraite en au au plustard, puisque les edits de Maximien Galere donnerent cette année là la paix à l'Eglise pour quelques mois. Ainfi ils pouvoient y eitre entrez en 304, ou bien en 305, fi nous voulons dire, pour suivre Saint Gregoire de Nazianze, que ee fut du temps que Maximin regnoit en Syric. Nous avons vu dans l'histoire de la persecution de Diocletien § 28-30, que peu aprés que ce prince ent quitté l'Empire, Galere & Maximin publicrent de nouveaux rot.de P. L. edits contre les Chrétiens. J'Et Eusebe remarque que plusieurs per sonnes fu-

4-P-111.C.

rent alors obligées de se cacher & de s'enfuir. Il semble bien naturel de mettre dans ce temps là la retraire de Ste Maerine, Mais ces nouveaux edits n'ont guere esté publiez qu'en 306, & Nat.ot.10.p. ainfi] les sept ans ou environ que S. Gregoire donne à la tetraite,[le trouveroient reduits à cinq ans & quelques mois. C'est ce qui nous a empesche de lier enfemble ees deux evenemens,qui

(veritablement n'ont aucune liaison necessaire. Les Chrétiens ont eu assez de taifons des l'an 304, de se retiret dans les forests pour lauver la vie de leurs corps &calc leurs ames. 1

> NOTE V. Pout Is page

Que Sainte Macrine & fon mari demeurerent apparemment toujours dans le Pont.

Baronius dit que Ste Macrine & son Parios 6 ch. mari pafferent du Pont dans la Cappadoce lor sque la persecution fut cessée, Je ne voy pas qu'il en ait d'autre fondement que de ce que le pere de Saint Basile epousa Ste Emmelie qui estoit de la Cappadoce, & que S. Balile y naquit, Au reite l'il est vitible que Ste Macrine Barep. 64.7. vécut dans le Pont & y eleva S. Bafile. \*\* 4. 'Il semble m: sme qu'Emmelie mere de \*7-79 7-141-01 S. Bafile y demeura avec elle s'& il est Nas.or.10.7. certain que S. Bafile fut instruit premie. 144 rement par son pere qui estoit le maistre de la pieté dans le Pont. S. Gregoire p. 111.4. de Nazianze dit ausli que le Pont &

la Cappadoce partagerent les actions faintes du pere & de la mere du Saint, De forte qu'il est affez probable que ce fusent eux qui vinteni les premiers s'érablir dans la Cappadoce, si neanmonns le pere de 5. Batile s'v est jamais établi: l'Car S. Gregoire de Nyfle Ion Nyfiv. Mac pa fils dit que la reputation le renterma dans le Pont , & qu'il se contenta d'acquerit de l'honneur dans cette provin-

ce sa patric. S. Basile pourroit est e né à Cetarce dans quelque voyage que fon pere & la mure y auroieni fait à caule du bien d'Emmelie, & pour visiter les parens, & S. Basile s'y estre arreité aprés les études, parcequ'il y avoit son bien, ou pour quelque autre railon particu-

liere. Four la page NOTE

En quelle ville de Cefarée Saint Bafile a étudié.

'S, Gregoire qui dit que S. Bafile alla Nrt. or. 10 P.

P. (10.8.

110.4.

érudier la thetorique à Cefatée, [n'ex- | quand il y autoit étudié, [l'comme le vie p. 4-20. prime pas nettement de quelle Cefarée | Prettre Gregoire paroift l'avoir cru, & il parle; car il v en avoit deux celebres en Orient, toutes deux metropoles, l'une de la Cappadoce, l'autre de la Pa-Icfline.]L'Abbé de Billi dans une note mife à la marge de cet endroit. & Baronius354.528 l'entendent de Cefarée en Paleitine; & des personnes tres doctes font pour celle de Cappadoce.] 'Celle-ci avoit en effet plufieurs per-

Bullep.gg.p. 345 C. Fuf v.Conf t

fonnes habiles pour les sciences. [il me femble qu'on voit la mesme chose dans Eunape: En Eufe be reprefente les Prelats de Cappadoce comme les plus habiles & les plus eloquens de tous ceux qui se trouverent en 33, au Concile de Jerufalem. Cette opinion est certainement favoritée par l'ordre des études de Saint Bestle, qui passa de Cesarée à Conftantinople avant que d'aller à Athenes: & il est plus naturel de croire qu'il y est passe de Cappadoce que de Paleftine. On peut ajouter ce que dit Naz or 10.p. S. Gregoite de Nazianze .]'qu'estant fortis d'un mesme pays, & l'amour des

446.d. seiences les ayant leparez en differentes provinces, Athenes les avoit enfin réunis : [d'où l'on peut tirer au moins qu'ilsne se rencontrerent pas à Cesarée propresal en Paleftine, J'où il est certain nean-

Hier, v.ili. c. moins que 5. Gregoire a étudié. [Mais d'autre part il est difficile de voit pourquoi Saint Gregoite de Na-

Nu er. 20.p. ziauze] parlant dans Cefarée en Cap-217.c.d. padoce, comme le commencement & la fin de son oraison le marquent, [n'auroit jamais dit que S. Bafile effoit venu en cette ville, mais ne l'auroit marquée que par des chofes qui estoient au moins communes à l'une & à l'autre Cefarée.]'De plus, l'ayant appellé fa p.124. Cefarée, il ajoute auffitoft que c'eftoit à caufe des études qu'il y avoit faites , auflibien que S. Bafile. Ot il est cerrain qu'il a étudié à Cefarée en Palesti-

apparemment fur cet endroit mefme, elle estoit sa Cesarée pour d'autres raifons, & patriculierement parceque c'estoit la metropole de sa province : ce qui estant connu de tout le monde, il pouvoit l'appeller sa Cesarée sans en ajouter aucune raifon, comme il l'a Nat of pp. 94fait en d'autres endroits.

Pour ce qui est des ecoles, quoiqu'on ne puisse pas doutet qu'il n'y en eust à Celarée en Cappadoce auflibien que dans toutes les grandes villes , neanmoins on ne voit point | que les lettres ot.10.p.14.b. fusient ce qu'il y avoit de principal; en forte que qui luy euft ofté l'avantage de l'elequence, luy cust ofté ce qu'elle avoit de plus beau & de plus particulier, comme il le dit de celle où Saint Bafile avoit étudié.[Il est bien aifé au contraire de l'entendre de Cesarée en Paleftine, comme on le voit par ce que nous en disons dans le texte.]

NOTE Pour le page Que S. Basile a pu prendre des leçons de Libanius à Constantinople,

'Libanius dit que luy & Saint Bafile Comt g.c.a.p. s'estoient rencontrez dans les mefines " ... ecoles, foit que l'un y fust disciple de l'autre, foit qu'ils fussent tons deux condifciples fous un autre maiftre. Ce Ballep. 146. P. que luy dit S. Bafile, is zap no xai Tulu me i par dolay sirse, [n'eft pas bien exprés pour le faire disciple de Libanius, puisque cela peut fort bien fignifier ,] fi nous avons appris quelque chose de vous autres sophistes. Libanius dit cont. 2 7.5% mesme qu'il avoit esté instruit par le " Saint à le divertir d'une manière seticufe: mais cette inftruction peut bien n'estre autre chose que l'exemple de ce qu'il faisoit dans ses lettres, & il n'eft pas à prefumer qu'il ait esté maistre de Libanius qui avoit douze ans plus que ne, & on ne voit point de preuve qu'il luy. Nous ne voyons pas neanmoins. l'ait fait à Celatée en Cappadoce. Mais loù ils autoient pu étudier ensembles

banius l'a connu avant qu'il allast à Athenes (Ainsi le plus naturel est de croire que S. Bafile a pris quelques lecons de Libanius, ce qui peut aisement estre arrivé à Constantinople vers l'an

446, ou 252, comme nous l'avons mis dans le texte. 'Socrate & Sozomene difent en

619.

effet que S. Basile a étudié fous Libanius avec S. Gregoire de Nazianze : mais ils veulent que ç'ait esté à Antioche aprés que ces Saints eutent esté à Athenes, & c'est ce qui ne nous paroift pas se pouvoir soutenir. Car nous verrons qu'au fortir d'Achenes, ils front tous deux en Cappadoce, où ils renonceront entierement à l'étude de l'eloquence, pour ne fonger qu'à leur falut. Ce fera dans ce desfein & pour connoiftre la vie des solitaires, que S. Bafile ira en Syrie, mais non pour se rendre disciple d'un sophiste payen ; & pont S. Gregoire de Nazianze, on ne trouve pas mesme de remps auquel il y alt pu aller. "Car pour ce que pretend Bollandus que S. Gregoire quitta quelque temps Athenes pour aller prendre les lecons de Libanius à Antioche . & de là revint encore à Athenes, l'autorité de Socrate & de Sozomene ne nous paroift nullement affez confiderable pour faire faire à ce Saint tant de voyages, dont il ne nous a pas dit un mot, & bastir fur un fondement si ruineux bien des conjectures dont nous n'avons nul besoin.]'Bollandus mesme ne yeut pas que Saint Basile ait étudié fous Libanius avec S. Gregoire à Antioche, quoique ces auteurs le difent : [& je ne fçay pour quelle raifon

Des personnes habiles remarquent que ce qui a fait croire à Socrare que S. Bafile avoit ecouté Libanius à Antio-

il ne le veut pas.

SAINT BASILE.

che, c'est qu'il l'a confondu avec un autre Basile compagnon de S. Chryfostome; ce qui est une erreur trop reconnue pour s'arrefter à la refuter. estant visiblement contraire à la chronologie, qui fair voir que Saint Basile estoit Prestre avant que S. Chrysostome commençaît à étudier fous Libanius. Socrate avant fait une fois cette faute à l'égard de S. Basile , n'a pas dû manquer à luy affocier Saint Gregoire

comme les deux inseparables. ]

NOTE VIII. Pour la page Pourquei & quand Neocesarie desira 11.5 9. avoir S. Bafile. 'Au lieu que S. Basile dit nettement Ballep. 64.96

que ceux de Neocetarée le vouloient 28.99. avoir pour prendre soin de leut jeunelle, [c'est à dire pour enseigner la rhetorique ;] Batonius pretend qu'on ne 191,5106. le vouloit faire Evelque de cette ville: ce qui vient du defaut de la traduction dont il fe fervoit, où ces mots on via ? prior companies ne font point rendus. Il femble aufli mettre ceci dans la retraite que S. Basile sit dans le Pont, estant deja Prestre, peu avant qu'il écrivist la 622.100. lettie où il en parle, an lieu que'le Saint gafen de pe témoigne que cela s'eftoit fait aflez st longtemps auparavant, ? manuer sativa., [& i! y a peu d'apparence qu'on air voulu prend e un Preitre pour avoir toin de la jeuncife. Cela convient bien mieux au commencement de la retraite de nostre Saint, ou mesme au temps qu'il n'avoit pas encore renoncé ou-

vertement au monde, foit auflitoft qu'il fut revenu d'Athenes, foit loriqu'il

professoit déja à Celarée, mais comme

parriculier, & non par l'autorité publi-

que de toute la ville, foit aprés qu'il

eut quitté cet emploi.] NOTE IX. Pour la page Sur la lettre qui porte le nom de S. Bafile a l' Empereur Theodofe.

M' Cotelier parpift rejetter luv mef- corel.e.t. me P 57-65(8-4-

Dion......

\$46, cp.141 P.

612

Sac: I a e. s. p.141.blfor, I.s c.17.p.

Poll.9.msp. p.erz.b.c.

NOTES SUR SAINT BASILE, me la lettre qu'il nous donne sous le, qu'on pourroit croire q

nom de S. Bafile au grand Empereur Theodofe. [Nous ne voyons en effet aucun moyen de dire que S. Bafile ait vécu jusqu'au regne de Theodose ; l& un ancien dont M' Cotelier approuve le sentiment, a marqué sur cette lettre, qu'elle n'a ni les penfées, ni la phrase du grand Basile, Cela se voit patticulierement par le grand mot de desambes royaxa Cososteada pales. Mais je ne scay si cette lettre, écrite certainement pat un Chrétien de Cappadoce, est fort indigne de S. Basile encore jeune, & enfeignant la rhetorique, Car la maniere dont elle est écrite fait assez voit qu'elle ne s'adresse point à un

r. st.

Empereur, & c'eft quelque copife qui voyant à la tefte le nom de Theodofe, s'est imaginé qu'il n'y en avoit point eu d'autre que celui qu'il connoissoit.] Neanmoins ce qui y est dit, que les Quarante Martyrs ont esté gelez dans

l'étang tres facté de Sebafte, [n'eft pas aifé à accorder avec S. Bafile mefine. V. les Quarants Martyrs note 3.] Pror la page NOTE X.

Sur deux lettres qui portent le nom de S. Basile à Apollinaire. Cottl.g.s.i.p. 'M' Cotelier nous donne deux lettres

de Saint Bafile à Apollinaire, & deux autres d'Apollinaire au Saint, La première de ces lettres de S. Bafile n'est point celle dont Enstathe luy faifoit par la comme de la co

ear elle ne s'explique de rien fur le dogme s' & pour le livre fur le S. Efprit, (ont du S. Bafile n'avoue pas ce point; [de forte -Hift. Eccl. Tom, 1X.

qu'on pourroit croire que c'est en ce-

la]'qu'il dit que sa lettre avoit esté fal- este sus.

'Mais M' Cotelier mefme qui nons cotel g. t. Pe donne ces quatre lettres,ne croit point "4" qu'elles foient de S. Bafile ni d'Apollinaire ; & il juge qu'elles ont esté fuppofées comme beaucoup d'autres par les. Ariens, ou[plutoft]par les Apollinaristes, qui pretendoient autoriser leur doctrine par ces fictions. C'est aussi le sentiment de M' Du Pin , p. 469. En effet la seconde de ces lettres, qui ne dit rien, est fort obseure & embaraffée; ce qui n'est nullement le caractere de S. Bafile. Le style de la premiere est meilleur : mais on la suppo- P. 14- be se écrite dans le temps que les Ariens rejettoient le mot de lubstance comme contraire à l'Ecriture ; ce qu'ils commencerent à faire en 309,8c ce qu'ils firent recevoir en Orient en l'an 360.] Or la veritable lettre du Saint à Apol- 81(18, 30.00) linaire eftoit écrite vingt ans au moins 141-8/141-8.be avant son epistre 79, sc'est à dire avant l'an 476, v. 6 92.125, & depuis ce temps là le Saint ne luy avoit point éerit. La cont. p. 11. seconde lettre d'Apollinaire, si elle est 914 vraie, paroift tout à fait écrite fous Jovien, florsqu'il estoit déja Evesque, & Saint Bafile Preftre :1/8c neanmoins p. 20 % ces deux qualitez ne se trouvent point dans le titre de la lettre [Il ne faut done point se mettre en peine de justifier S. Bafile \'fur quelques expreffions p. \$ .... de eette lettre, qui pont faire le Fils egal au Pere, vont à en faire un autre Dieu que luy. M' Cotelier croit y trou- p.cotlet.be ver aussi quelques semences de l'Apollinarifme auflibien que de l'Arianitme, [ou plutoft de l'herefie des Tritheïtes.] Il ne seroit pas difficile de soutenir ceslettres fi on ponvoit dire qu'elles font de quelque autre Bafile.]'Mais ce qu'on • 16. 10 0.4 y lit de Gregoire fon ami, du Pont, 30 91.4. de la Cappadoce, [montre affez qu'elles font du grand Baule, ou qu'elles font

NOTES SUR SAINT BASILE.

S. Ephrem d'Antioche eitoit une lettre de S. Bafile à Apollinaire, pour prouver contre les Eutychiens la verité des deux natures en une scule perfonne.[Ce n'estoit point la veritable lettre à Apollinaire qui ne traitoit point de la foy. Je ne voy pas non plus qu'on puille rien tirer contre les Eurychiens des deux de M' Cotelier. Ainsi il faut dite apparemment que c'estoit quelque autre lettre, mais supposée comme ces deux-ci.]

Pour la page 48.5 m.

NOTE X I. Sur les Morales & les Asceriques de S. Bafile, & quelques autres pieces qui les regardent,

Combf.inFall t.1.p.97.99.

S. Bafile, nous donne un petit discours tiré de deux manuscrits de la bibliotheque du Roy, qui est proprement une lettre adressée apparemment à un monaîtere. L'auteur aprés avoir reprefenté combien il est necessaire de dite aux autres les veritez dont Dieu nous a donné la connoissance, dit que pour s'acquiter de ce devoir, il va premierement marquer la caufe de la divition qu'on voyoit alors dans l'Eglife ; fecondement, qu'il montrera par l'Ecriture que Dieu punit severement tous les violemens qu'on fait de sa loy; qu'aprés cela il mettra la veritable confesfion qu'il faut faire du Pere, du Fils, & du S. Esprit, qu'ensuite il fera voit ce

qui nous est ordonné ou défendu par l'autorité de l'Ecriture &c; '& qu'il y

joindra ce qu'il a répondu aux freres,

P. 164.

Dicu. 'Lc P. Combefis remarque que ce que cet auteur promet, est tout ce que comprennent aujoutd'hui les Afcetiques de S. Bafile, à la referve des Constitutions monastiques, & de quelques

Bal.mot.pt. P-121. effet dans les Afcetiques un traité in- p.541.

encore combien Dieu punira feveremenr tous ceux qui auront violé ses loix. Ce traité promet à la fin un dif- p. ..... cours fur les vrais fentimens qu'on doit avoir sur la Trinité; après lequel p-1014. fuivoit ce que nous appellons aujourd'hui les Morales de S. Basile, qui est un recueil des passages de l'Evangile fur ce que nous devons faire ou eviter &c. Nous avons enfuite les grandes mor. p. 126. & les petites Regles de S. Basile en forme de questions & de réponses, mais 'Le P. Combefis dans ses notes sur separées des Morales par trois sermons p. 00. qui n'ont point de liaifon avec ce qui les prec de ou ce qui les fuit, [Il faut done regarder comme un seul corps

titulé Du jugement de Dieu, fait pour montrer que la cause des divisions de

l'Eglife, est le peu de foin que l'on a de

s'acquiter des obligations que l'Evan-

gile nous impose, & pour representer

tous ces ouvrages, savoir le traité Du jugement de Dien, les Morales, & les Regles. | Photius en parle de la forte, Phot c.191.9. faifant un livre des deux premiers, & 453 454, un fecond, [quoique beancoup plus long,] des deux autres : & il dit que c'est ce qu'on appelloir les Ascetiques

Toutes ces choses se raportant donc fort bien avec la lettre que le P. Combefis nous a donnée, nous ne voyons rien qui nous empeiche de la recevoir comme veritable, en raportant aux copistes plutost qu'à l'auteur divers endroits ou'on y trouve ou mal construits on inintelligibles; pourvu neanmoins qu'on ne juge point que c'est une piece lorfqu'ils luy ont fait des queftions fur faite aprés coup longtemps après sur la maniere dont il faut vivre selon le corps des Ascetiques. Car je n'y voy guere le feu & l'elegance ordinaire de S. Bafile. Mais comme elle est ou de ce Saint, on abfolument fauffe, nous aimons mieux la supposer pont vraie, jusqu'à ce que nous sachions le jugement que les personnes habiles en pordiscours separez. Car nous avons en tent. M' Du Pin patoist la recevoir,

de S. Balile.

NOTES SUR

Cette lettre nous donne sujet de croi- | estoit composé de pieces faites en difre que tout ee corps des Afceriques a esté composé de suite en un mesme temps; & je ne fçay neanmoins fi nous fommes tout à fait obligez de le croire; puifone S. Bafile peut avoir recueilli en un corps des ouvrages faits en des temps differens, pour les envoyer tous enfemble à ceux qu'il avoit deffein d'instruire. Ce qui nons fait dire ceci, c'est que le rraité du jugement de Dieu femble affez bien convenir aux premieres années de la retraite du Saint ; au lieu qu'il n'a fans doute entrepris de faire les Regles que lor squ'il estoit déja avancé dans la pieré, & qu'il avoit forp. mé plusieurs disciples.] Il est visible par la preface des petites, qu'on iuy avoit alors confié le ministere de la parole, & qu'il preschoit publiquement dans l'Eglife. Ainsi il estoit deja Eves-

que ou au moins Prestre de Cesarée. Nous avons dit que S. Basile avoit 404.6 voulu ajouter à son traité Du jugement

de Dieu, un discours sur la foy de la Trinité qui devoit preceder ses Mora-Phot c.res.P. les; & ce discours se trouvoit encore 491-496. en cetordre du temps de Phorius. Mais dans nos editions les Morales fuivent

immediatement le traité Des jugemens Buf. de fid.p. de Dicu;]'& nous avons un discours £84.€. fur la foy qui precede ce traité. M' Du Pin p. 584, croit que c'est eelui qui le Combf in Baf.

devoit suivre.'Le P. Combesis est du £1.p. 7. mesme sentiment. Et il dit que dans divers manuscrits le discours sur la foy est joint avec une petite preface que nous avons à la tefte des Morales. [1] faut neanmoins avouer que ce discours paroift moins eftre la fuite d'un plus grand ouvrage, qu'un ouvrage parti-Baf de fid.p. \$\$4.385.

culier. l'Cat c'est une réponse que le Saint fait à quelques personnes qui luy avojent demandé une confession de la vraie foy. Que si nonobstant cette raison on eroit que c'est celui qui faisoit partie des Asceriques, cela confirmera ce que nous avons dit, que ce corps !

SAINT BASILE.

ferens temps & de differente nature.] 'Car pour la promesse que fait S.Basile moupr.p. à la fin du traité Du jugement de Dieu. 404d'expliquet la foy de la Trinité fil est aifé qu'il ait ajouté ees trois lignes lo fqu'il voulut former le corps de fes Ascetiques.

Il estoit certainement ou Prestre ou mesme Evesque lorseu'il fit le discours fur la foy,] puifqu'il y dit que la foy de felle 1904 qu'il profeste est celle en laquelle il battizoit : [ & cela eft fort conforme à ce qu'il y témoigne,]'qu'il avoit déja past des beaucoup écrit pour refutet les hereriques.

NOTE XII. Pour la page 15.516.

Temps de la fixieme lettre de S. Gregoire de NaTiante à S. Bafile.

Outre la lettre 7e de S. Gregoire de Nazianze, par laquelle il repond aux eloges que S. Batile donnoit dans la 19° au lieu de fa retraite, & se railloit de la Tiberine de Saint Gregoire, l nous avons encore une autre lettre du Nazep e p; mefine Saint contre les reproches que 770. Bafile luy faifoit fur fa Tiberine, Mais cette lettre qui est la 6º est la réponse à nne lettre où Saint Basile parloit du froid & des boues de ce quartier ; [ce qu'il ne fait point dans sa 19% d'ailleurs cette 6º lettre de S. Gregoire fuppose que S. Basile demeuroit alors à Cefarée, comme l'a remarque l'Abbé de Billi : Se ainfi il faut qu'elle ait efté écrite ou avant la retraite de S. Basile & avant sa lettre 19t, ou dans les années fnivantes, fur quelques reproches que Saint Bafile luy faifoit de ne le pas venir voir, & d'estre trop attaché aux boues & aux glaçons de son pays.]

NOTE XIIL

Por la page 40.516 One S. Gregoire le retira avec S. Bafile

avant que d'eftre ordonne Prefire. [Quoiqu'il n'y ait pas moyen de LIII ii

NOTES SUR SAINT BASILE.

Nazianze aient vécu 13 ans enfemble goires, dautant que chacun d'eux ne Rufflace. dans la folirude, l'comme nous appre- parle jamais que d'une seule famine où nons de Rutin qu'on le disoit snous S. Basile ait signalé sa charité. ne voyous rien neanmoins qui nous

626

né Prestre, il avoit deja gousté les deli-& le fouhaiter plus que jamais : [Et je ne voy point d'autre sens pour expliquer ce qu'il dit J'que le Pont favoit

peut pas raporter la retraite qu'il y fit état de n'en plus avoir.] estant Prestre, puisque c'estoit pour luy mefine, & non par l'amour de Saint Basile. ]

Pourla page 41.5 10.

P. 7.4.

NOTE XIV. Si S. Bafile a fignale fa charité en deux differentes famines.

'Saint Gregoire de Nazianze & S. Max of 10.9.

ce que dit celui de Nazianze arriva à vre Ascetique qui portoit le nom de ce Cefarée, lorfque S. Bafile eftoit déja Saint, n'estoit pas de luy, mais d'Eusta-Prestre : [& c'est ce qui nous porte à the de Sebaste. Scultet p. 1056, paroist croire que S. Gregoire de Nysse parle embrasser ee sentiment savec d'autres va dans la ville où estoit S. Basile. [II: prenant dans ces Ascetiques tout ce femble donc que ce n'estoit pas dans qu'y comprend Photius, comme nous le lieu où preschoit Saint Gregoire de l'avons marqué dans la note 11, c'est à Mylm Balt. Nysse, l'éc il preschoit à Cesatée. [Hors dire le traité Du jugement de Dicu, cecette raison, nous aurions beaucoup lui De la foy qui le precede dans les

d'inclination à raporter à la prestrite imprimez, les Morales, les grandes &

croire que S. Bafile & S. Gregoire de du Saint ce que difent les deux Gre-

Il y en aura peuteftre qui pour monempesche de croire que quand Saint trer que la famine marquée par Saint Bafile se fur retiré dans son monastère | Gregoire de Nysse ne se doir pas metdu Pont, S. Gregoire l'y vint rrouver | tre au temps de la retraite de S. Basile peu de temps après, conformement à dans le Pont, voudront alleguer qu'il ce que dit Rufin, que S. Gregoire qui dit que la famine arriva dans la ville avoir porté S. Bafile à quitter la chaire où S. Bafile demeuroit; & dire qu'il de rhetorique, le mena avec luy dans ne s'estoit pas retiré dans une ville du 1848 ac. 1.7-4. un monastere. S. Gregoire nous assure Pont, mais à la campagne. Nous ne luy melme qu'avant que d'estre ordon- croyons pas neanmoins nous devoit servir de cette raison. Car il seroit aisé ces de la solitude, quoiqu'il n'eust joui de répondre que S. Gregoire de Nysse de ce bonheur que fort peu de remps, a bien pu dire la ville où il demeuroit & autant qu'il en falloit pour l'aimer pour celle qui estoit proche du lieu de fa demeure, favoir celle d'ibore, & que de plus Saint Bafile a pu paffer quelque temps ou dans celle-ci ou dans quelcombien il avoit temoigne d'affection que autre, ] comme il semble qu'il ait rase, 44.9. à S. Bafile, [qu'en difant qu'il s'y retira efté à Neocetarée[pour donner un derpour l'amour de luy : à quoy l'on ne nier ordre à ses affaires, & se mettre en

NOTE XV.

Pour la page 42 3 14. Que tout l'ouvrage des Afcetiques eft de

S. Bafile. [Nous avons marqué dans la note 11, quelques difficultez fur les Afcetiques de S.Bafile. Mais il y en a une bien plus

di la passe. Gregoire de Nysse parlent tous deux grande & plus imporrante, savoir s'ils des charitez que fit S. Bafile dans une font de S. Bafile.] Car Sozomene dit 501 1.4.14. famine avant que d'estre Evesque. Mais que quelques uns assuroient que le lid'une occasion differente de celle là ,] heretiques:] & entre les Carholiques le combiantes. dautant qu'il dit que cette famine arri- P. Combefis fait la melme chole, com- "19.47.97-

P1-154-

2. 26. 704.1214 les perires Regles. Car pour les Confti- | Eustathiens & des Macedoniens : Car tutions monaltiques & divers discours Sozomene paroift avoir eu affiz de Basile, il soutient qu'ils sont effective- l'estre. Ainsi selon l'unique auteur qui

ment de ce Saint Nous le fuivrons favorife Euftathe, il y a encore tout fudans fadivision. & quand nous parle- iet de croire qu'ils sont de Saint Basile. en fon fens & en eelui de Photius.]

a Eustathe. Bellarmin p. 121, penche beaucoup pour le mesme sentiment. ·Mais la seconde des petites Regles ». 624, e. eite affez claitement la 8º des grandes p.544, comme estant l'une &

l'autre d'un mesme auteur. La 74° des petites, p.651.b, renvoie expressement à la settieme des grandes : ee qui oblige Combefis à dire, p.198, que les unes & les autres font d'un melme auteur. fEt on ne voit point en effer qu'on ait jamais separé les grandes des petites.]

Poll.spp.t.s. Rufin a traduit les unes & les autres. p.eng b. a Constif in La lettre de l'auteur des Asceriques Baf 2.1.P 49donnée par le P. Combefis, décrit parfaitement le tout b dont Photius mar-& photester P-425-426. que les parties : & les grandes Regles font une de ces parties comme les petites. [ Ainfi il faut ou recevoir tout ee corps comme font presque tous les Catholiques, ou le rejetter tout entier comme font Scultet & Combefis. Nous

ne eroyons point non plus nous devoir Scult. p. 1015. arrester à ee que l'on dit, ]'qu'il y a eu pluficurs Bafiles. Tous ceux qui ont attribué les Afectiques à un Bafile, l'ont entendu de celui de Cefarée.

Il reste done à examiner si elles sont de luv ou d'Eustathe : & cela n'est pas difficile à decider, si nous en jugeons

par l'autorité. Car Sozomene fur qui soil season feul on fonde ce doute, l'reconnoist £10.4.

que generalement parlant les Afeetiques passoient pour estre de S. Basile, n'y ayant que quelques personnes qui

separez que l'on comprend aussi au- commerce avecces gents là, & les avoir jourd'hui dans les Ascetiques de Saint estimez plus qu'ils ne meritoient de rons des Ascetiques nous l'entendrons Maisoutre Sozomene, J'S. Jerome met Hiervill.4: l'Ascetique parmi les ouvrages de S. On marque que Possevin donne les Basile. Rufin en a traduit une patrie Ruf.La.c.s. grandes Regles à S. Bafile & les perites comme de S. Bafile. Caffien loue les prit, [God. reg. dat. p. pp. réponfes que S. Bafile avoit faites aux « Cafalní, pt.

queftions des moines, [c'est à dire les P.L regles qui sont comptiles dans les Asectiques. Et tous ces auteurs plus anciens que Sozomene, & qui ont paffé une grande partie de leur vie dans l'Orient, en parlent comme d'une chose quin'eftoit pas meime conteftée. | Auffi Combf.inEst.

le P. Combefis est obligé d'avouer qu'il y a longtemps que ces Ascetiques ont efté receus comme les ouvrages de S. Bafile. Nous ne parlons point des au- col. reg. ta. teurs posterieurs à Sozomene, qui nonobstant le doute de cet auteur ne sont pas moins unis à honorer les Ascetiques comme de S. Bafile ; mais qui ont moins d'autorité. Je ne scay ce que veut dire Sculter , J'que S. Gregoire de Na- Soule P. 1014 zianze faifant l'enumeration de tous les écrits de Saint Bafile dans l'oraifon qu'il a composée à sa lonange, y omet

celui-ci comme n'estant pas de luy. Je ne fache point que S. Gregoire falle nullepart l'enumeration des écrits de S. Bafile. Mais on trouve dans l'eloge Nazot 10-Pe qu'il fait de S. Basile, que ce Saint a 140.4. donné des loix par écrit aux moines. ce qui convient fort bien à ses Aseetiques; l'& il marque ailleurs la mesme ep. 9.774.b.

chole. [L'autorité est donc entierement pour S. Bafile, & je ne voy pas en effet que Combefis la contefte.] Mais on peut, soule p. 1916 dit Scultet, le croire anteur des Regles

qui portent son nom, sans le faite coules attribuaffent à Eustathe Et cesper- pable de diverses superstitions & de sonnes pouvoient bien estre mesme des plusieurs impierez condannées [ dans

L I I I iij

NOTES SUR SAINT BASILE.

Eustathel par le Concile de Gangres. Earth Linear. 'Le Pere Combefis en condanne auffi fouvent la doctrine auoiqu'en des termes plus doux.'Il y rrouve une feve-P. 97. rité îtoïque, & melme une foy peu constante sur la Trinité. Il fonde ce Paf.mor.pr.

derniet point 'fur ce que l'auteur du traité Du jugement de Dien dit que techerchant la cause des divisions de l'Eglife, il fe trouva d'abord comme dans une profonde nuit . & fur longremps fans favoir à quoy s'arrefter, penchant tantoft d'un cofté , tantoft d'un autre; qu'il se voyoit quelquefois attiré d'un costé par la liaison ancienne qu'il avoit

avec certaines personnes, & retiré par la veriré qu'il avoit apprife dans les Combf.p.su. Ecritures.'Le Pere Combefis veut que cette incertitude regarde la foy: Et neanmoins toute la fuite donne fujet de croire qu'elle se raporte aux divifions de l'Eglife dont Saint Bafile peut bien avoir ignoré longtemps la vraie cause. Il n'est pas incline étonnant que des personnes aient tasché de l'engager dans l'herefie, & que la connoissance

qu'il avoit de la verité luv ait auffitoft fait appercevoir & fuir leur malice.] 'Le Pete Combefis se plaint que dans toute sa confession de foy, il a supprimé à dessein le terme de Consubstantiel pour ne pas choquer les Semiariens. Mais il eft furprenant qu'il ait oublié] les paroles qui fe lisent dans ce traité :

Voilà ce que nons croyons, & c'est pour cela que nous battigons en la Trinité consubstantielle. Ainis si cette confes- semblables qui sont moins expressefion de foy fair partie des Afcetiques, ment dans l'Ectiture. comme le croit le Pere Combefis, c'est autre Macedonien. Que si elle n'en est comparaison de la vie ecenobitique pas, de quoy nous avons parlé dans avec celle des anacoretes; & elle prefe-Photos nous affure que re abfolument la premiere.[Il est indu-

ter ront ce qui peut favorifet l'Atianifme, în'y avoit rieu trouvé de contraire

i citte foy. 'Le P. Combefis blafme encore ce racad. ... qui cft dir dans la confession de foy que con Combr. p. nous avons ; Qu'il faut se contentet de ce qui a esté dit par les Saints & par J.C. mefme; & il veut que par là il ait exclus l'autorité de l'Eglife & des Peres. Mais quoy que S. Basile ait voulu marquer, tant en cer endroit, qu'en Bal.p., \$6. a.c. quelques autres du mofme traité. p. 366. a.c.e, [il est visible qu'il n'a pas voulu se renfermer uniquement, ni dans les expressions, ni par consequent dans l'autorité de l'Ecriture, puifque dans ce traité melme l'il confesse la riso d. Consubstantialité, '& declare qu'il s'est Passe. fouvent servi de termes qui n'estoient point du texte facré. Ce qu'il dit à la fin des Morales , p. 506.d; Qu'il ne faut rien ajouter aux patoles inspirées de Dicu, & que tout ce qui cft hors de l'Ecriture n'est point de la foy, mais est peché: cela dis je s'explique tres naturellement & par foy mefme,]'& par le p. st. s.b. traité de la foy de tout ce qui est étranger à l'Ecriture felon le fens aussibien que selon l'expression, & qu'on ne trouve point avoir esté presché & enseigné par les Saints: soutre que les auteurs parlant roujours conformément aux questions agitées de leur temps, celles que Saint Basile pouvoit avoir en vue ne regardoient ni la priere pour les morts, ni d'autres articles

'Le P. Combefis pretend que la 7º des Baling fulte une preuve certaine que cer ouvrage ne grandes Regles est tout à fait indigne Pate dalla. peut jamais estre d'Eustathe ni d'aucun de Saint Basile. Cette Regle est sur la 1640

celle qui estoit dans les Ascetiques re-gatdoit la foy pure & sincere de la tres ferée pour la pluspatt du monde, & fainte Trinité, sce qui marque affez surtout pour ceux qui commencent. que cet auteur affez scrupuleux à rejet-i Que si Saint Basile ayant besoin de

detoutnet de la vie des anacoretes; tiret malgré l'opposition de sa femme, ccux à qui il parle, n'en reprefente que les dangers, s'il les exagere & peuteftre un peu trop, & si parmi ses raisons tres folides, il en mele quelques unes qui le font moins, il fait ce que font presque tous ceux qui écrivent, & les plus grands genies encore plus que les autres, à la reserve de S. Augustin & de peu d'autres, s'il v en a neanmoins qui soient tout à fair exemts de ces

defauts. On peut répondre à peu pres de la melme maniere fur la 8e question touchant la necessité de renoncer à toutes chofes pour fuivre J. C. S. Bafile parle à des moines obligez d'executer ce renoncement à la lettre. Si ses termes font forts, ceux de la verité mesme ne l le sont guere moins; '& s'il dit qu'il est impossible d'obtenir le royaume des

cieux, sans renoncer à toutes choses, S. Paul ne dit pas moins absolument, qu'il est impossible à ceux qui sont dechus de la grace de la recouvrer. Cependant cette impossibilité n'exclut point la verité de la penitence. Aprés tout le renoncement interieut du cœur à toutes choses, est un commandement general pour tous les hommes. Nous fommes tous obligez à travailler de toutes nos forces pour l'accomplir dans sa perfection; & il n'y a point de falut pour nous, si nous ne l'executons en un certain degré, c'est à dire si l'anostre cœur que l'amour de toute autre chose que ce puille estre. Aussi cet endroit a paru si peu indigne du grand Basile, que c'est celui qu'on a choisi pour l'homelie du jour de sa feste.]

'Le Pere Combefis se plaint que la 12º question autorise tres clairement, contre le Concile de Gangres, ceux qui rompent les mariages pour embraffei la vie religieuse.[Il semble qu'effectiMais n'est-ce point pour le recevoir simplement à la probation & comme novice, pour ne l'engager qu'aprés qu'il aura eu le consentement de sa femme ? Il est cerrain an moins qu'il ne le reçoit que sur l'esperance qu'il obtiendra de Dieu ce consentement par ses jeunes & par ses prieres.] Car Bat.p. 151.5.6 dans le commencement de cette ra

Regle, il veut qu'on s'affure de ce confenrement, reconnoissant que selon S. Paul, le mari n'est point maistre de son propre corps. Mais quoy qu'il en soit de cet endroit, qui affurément est difficile, ce cas n'est point celui du Concile de Gangres, J'qui condanne Can. 14, les cone.t. 17 femmes qui quittent leur mari pour se 419.8. retiret par horreur du matiage, Claverrecein ver pages. [Et il est visible par tout le Concile, que c'est proprement cette horreur du mariage qu'il condanne dans Eustathe. Or c'est de quoy l'auteut des Regles est fort eloigné : 1'& il Bat.reg. fut. declare nettement que le mariage est (10 (1516) permis, & honoré de la benediction de Dieu.

'S. Bafile dit dans la Regle 17, que fit apost. celui qui vit dans la continence est d.c. delivré de tout peché &c; parceque le plaifir de la cupidité est ce qui nous potre au peché, & la continence est la vertu qui nous retient & nous empelche de nous laisser allet à ce plaisir. 'Le P. Combefis croit trouver en cela n. Combf.p. mour de Dieu n'est plus fort dans l'apathie des Stoïciens. Il auroit quel- 1740 que raison, fi S. Basile disoit en mesme temps que l'on peut arrivet à la perfection de certe continence. La charité nous delivre de tous les pechez. & nous ne sommes point Chrétiens st nous ne sommes vertueux. Cependant aucun de nous n'est sans peché, parcequ'aucun de nous n'a une charité parfaire. l'Saint Bafile met la passeur pour Bas p. 100 ha une marque de la continence. Donc. vement Saint Basile permet de recevoir dit le P. Combesis, elle ne regarde que dans le monastere celui qui veur se re- la mortification du corps qui peur estre

P. strin, Cobf. P .: 48,

#### NOTES SUR SAINT BASILE.

jointe à de tres grands vices. [Mais qui | Constitutions monastiques , p.782-781. l'oblige de raisonner de la sorre ? La continence mortifie le corps, cela est vray. Est-ce à dire qu'elle ne fait que cela, & qu'elle ne morrifie pas aussi l'orgueil, la curiosité & les autres paffions de l'ame à-Les paffions confiftent routes dans le plaifir malheureux que nostre corruption nous fait trouver hors de Dieu; & la continence est la mortification du plaisir, schon S.

Fuf. s.p.gre. P-117.

Bafile. Ie ne comprens pas comment l'le P. Combefis condanne si forr la maniere dont le Saint ordonne par sa Regle 32, de traiter les parens qui menent une vie seculiere & peuChrétienne, surtout confiderant qu'elle parle proprement de ceux qui ne sont pas encore affermis dans la vertu. [On sçait que e est ce que les plus grands Saints onr prariqué, & on n'a qu'à voir la note de M' Hermant fur cet endroit , p. 674. Saint Simeon Stylire & S. Fulgence onr fait encore plus que ne demande S. Bafile. On les imite encore aujourd'hui dans les monasteres de la Trappe, d'Orval, & de Sept-Fons; & ceux mesmes qui trouvenr quelque excés en ce qui se pratique sur cela dans ces sainres maisons, ne croient pas neanmoins avoir droit de les condanner. Le P. Combefis cite fur cela le[16e Canon du]Concile de Gangres. Mais quel que puisse estre le fens de ce Canon, fi l'on prerend qu'il les aurres. condanne tous les enfans qui se retirent dans le monastere sans le consentement de leurs parens, il faudra dire qu'il condanne S. Fulgenee & bien d'autres Saints. Pour le cas particulier des parens qui font dans la necessité, ce n'est point celui dont parle Saint Bafile; & ainfi il n'est point necessaire de le justifier fur ce point, ni d'examiner s'il doit faire une exception à la Regle generale qu'il établit. | Tout ce qui est dans cette 31º Regle est encore érabli plus

& le P. Combefis dit qu'il ne sçait si ce chapitre s'accorde affez avec l'Evangile. [Nous n'examinons point fi ce doute est permis à un Catholique : il nous suffit qu'il ne doute pas neanmoins que cet endroit, & tout le traité des Constitutions ne soit veritablement de S. Bafile.

Je ne sçay pas quel excés on peut trouver dans ce que dit la Regle 42, rep for 41 pe qu'il ne faut point avoir dutont d'in- 191. d.e. quietude pour ce qui nous regarde. & rravailler des mains, non pour nos befoins particuliers, mais pour pouvoir foulager les autres. [Il n'eft pas bien difficile quand on regarde les choses avec un peu d'equiré, de voir que cela ne défend nullement de travailler pour foy meime, quand on n'a pas d'ailleurs de quoy vivre, mais de le faire avec attache, avec avarice, avec empressement, en un mot avec l'inquietude que l'Evangile defend;] & qu'ainsi S. Basile n. combt. p. ne dit que ee que le P. Combefis cite de Saint Jerome comme la regle qu'on doir fuivre : Il faut travailler, mais ne point s'inquierer [D'ailleurs S. Bafile parle toujours à des Religieux qui vivent en communauté, & qui doivent se reposer de tous leurs soins sur la charité de leurs Superienrs : & les anacoretes mesme en travaillant pour eux, onr toujours fongé à pouvoir affifter

Il faut avoir envie de reprendrepour en trouver sujer dans]'ce que dir br.t. p. 614. b. la premiere des perites Regles, que " quand nous trouvons une chose dans l'Ecriture, qui que ce foit n'a la liberté de faire ce qu'elle défend, ni de manquer à faire ce qu'elle ordonne ; & que pour les autres choses on doir user de discernement. Est-ce à dire que hors de n. combf. p. l'Ecriture il n'y a rien qui foir de J. C. 158. ni du S. Esprir?

Eft-ce faire rous les pechez egaux reg be 4.P. fortement dans le 10e chapitre des avec les Stoiciens, que de dire qu'il puttite n en

n'en faut negliger aucun comme patit i dans ee que dit Saint Basile, contre N'est-il pas au contraire tres impotant de donner de l'horreur de router qui blesse la majesté divine, & qui peut estre un pas pour nous conduire en enfer, puisque eelui qui meprise les petites choses, rombeta peu à peu ? Il peut y avoir du danger à e- aindre trop les moindres fautes , mais il y en a eucore davantage pour la pluspatt du monde à ne les ctaindre pas affez ; & il n'v a peutestre guere de disposition plus morrelle que l'erat de ceux qui ne vou-. Lant pas souffrir la moindre piquure, pareequ'ils s'aiment beaucoup, veulent bien offenser Dien tous les jours par une infinité d'actions, poutvu qu'elles ne leur paroiffent pas eftre des peehez morrels. M' Hermant euft pu aifement appuyer ee que dit fur eela Saint Bafile: mais il a eu raison de ne se pas mettre en peine de justifier ee qu'il a cru ne pouvoir estre raisonnablement repris de personne.]

br. 48 p.441. al

Comme S. Basile parle à des Religicux, il n'y a pas sujet de s'étonner qu'il leur donne pour regle de ne songer point au lendemain pour ee qui les regarde en pattienlier. Il y auroit plutoft lieu de chercher pourquot il semble leur permettre d'y fonger pour le iour mefine.]

Br.69.9 649 p.197.

'St S. Augustin a dit qu'il faut eroire un homme lor(qu'il dit qu'il est malade, & qu'il n'a pas la force de travailler, je ne doute point qu'il n'ait eu raison de le dire. Mais cela n'empesehe pas que S. Bafile n'air eu auffi raifon de dire, que quand un homme qui mange bien, & en qui on ne voir poinr d'incommodité & d'infirmité particuliere, pretend neanmoins ne pouvoir pas rravailler, il doir estre traité comme un pareffeux. L'un & l'autre est vray felon les eirconstances particulieres des personnes.

'Il est étrange que l'on trouve un eloignement excessif de la vie solitaire H.ft. Escl. Tom. IX.

les Religieux qui veulent sorrir du nonaftere & se faire ermites sans en avoir la permission de leurs Superieurs. Il dir que tout ee qui se fait par la propre volonté ne convient point à des serviteurs de Dieu-Pouvoit-il en dire moins?

'Ce qu'il dit que celui qui a quel que be se se cu chole de propre le rend ennemi, «Mi- 100) mu, de l'Eglise de Dieu, n'a rien de dar, en le rapportant aux Religieux, comme le titre mesme de la Regle le porte, [puisque par là il se rend violareur de son vœu de pauvreté, & ainsi ennemi de l'Eglise, jusqu'à ce qu'il se foit corrigé.]

'Il eft vray que la Regle 101º met au br.101.p.6606 nombre des méchans tous eeux qui n'ont pas vendu leuts biens. Mais il faut pardonner un mot echapé en paffant à l'amour de la pauvreté, & qui n'empesehe point que Saint Basile n'air eru qu'on pouvoir gatder legitimement les biens , | puisqu'il a dit que le ful q postb. mariage est permis. [Car le mariage ne peur guere fublister sans la proprieté des biens. Aprés rout, il est tres vray de dire que ecux qui conservent leur bien par attache, sont mauvais en cela.

dans le cœur , ee qui est rare & difficile , & qui ainfi peuvent eftre egaux devant Dieu à ceux qui les ont quittez, font neanmoins mauvais en quelque forte à leut égard devant les homnies, parcequ'ils font dans un rang inferieur. 'Si Sainr Bafile dir que quand J.C. a be me del

& ceux mesmes qui en sont derachez

pris nos infirmitez felon le Prophete, n Combi-p. faren, cela fignific non qu'il les a prifes fur luy, mais qu'il les a oftées & les a queties , fil ne dir rien ce me femble qui ne soit fort commun dans les aurres Peres, & je ne voy pas quelle raifon peur avoir le Pere Combetis de dire p.2:8, que cetre explication n'est pas folide, quoique l'autre que Saint Mi mmm.

bc.190.p.:#\* P.109.110.

'L'atrache aux parens est si dangeavoli Conbl. reule dans ceux qui doivent eftre à Dieu sans reserve, qu'il ne faut point s'étonner que S. Basile la combate de toutes ses forces. Quoy qu'on puisse dire pour l'affoiblir, elle ne sera encore que trop grande ; & ceux que S. Paul aceuse d'estre sans tendresse, ne sont point ceux qui taschent de soumettre cette tendresse à la chatité, mais eeux qui l'étoufent pat l'amour d'eux mesmes. [Si le P. Combefis n'a pas cru devoir respecter l'explication que donne en cet endroit à S. Paul un écrit estimé & honoré par toute l'antiquité, on ne trouvera pas mauvais fi nous respectons tres peu la censure qu'il luy plaist beior 171. P. d'en faire. \"La remarque qu'il fair fur Cardel part. la 207 & la 272 des petites Regles," eft la mesme que celle qu'il avoit faire sur

A SUGALIPA ...un Conbf. la 42º des grandes Regles.

b Quand Saint Basile dit qu'on est \$ 14.141-P-704danné pour manquer à une seule bonne action , xer poo a, il est bien aifé de deviner qu'il l'enrend de celles qui nous sont commandées, & non de cel-

les qui font seulement conseillées. C'est pourquot il n'a jamais dit qu'on fust obligé d'embraffet la virginité : ainsi le mot de sam , Sum ne se peut mieux rraduire en cer endroit, que par celui de commandement ou de precepte, puisqu'on traduit pour faire entendre le fens d'un auteur, & non fes mots:]'& la réponfe de S. Bafile estant vtaie en ce

a Combf.p.

fens felon le P. Combefis, on n'y peut rien rrouver à teprendre.] Mihi feeus videiur, dit le P. Combefis. P.119-[Ce n'est pas de quoy il est question.]

Pour ce que dit S. Basile, qu'il est impossible de plaire à Dieu dans une vie où l'ame est dissipée par les soins du fiecle : on ne se blessera point de cette expression, quand on faura oue selon

Basile a eru moins bonne, ne laisse pas | difficile, & qu'elle ne se peut faire que par un secours de Dieu tout particulier, & hors de l'ordre commun de la grace. L'experience ne confirme que

rop cette verité terrible.] Le commencement de la Regle 291, bearinge. 70. a affurément quelque ehose de dur & 4de difficile, comme M' Hermant l'a teconnu dans ses notes, p.735. [Mais c'est une regle generale à observer dans tous les Peres, qu'il faut juger de leurs sentimens par le corps de leurs écrits & deleut doctrine, & non pas par quelques endroits écattez, Leurs expreffions fuivoient plus leut eœur que leut esprit & leut memoire. C'est pour quoi elles touchent & font aimer la verité. lors mesme qu'à la rigueur elles sont fausses, au lieu que les livres des scolastiques les plus rigoureux & les plus exacts, laiffent leurs lecteurs froids, lasches, & sans goust pour les veritez qu'ils leur ont apprises. Le dessein de eette Regle aussibien que de la 4°, qui est de donner une grande horreur des moindres pechez, est tres digne du grand Balile; & on peut dire que hors les trois premietes lignes, tout y est

vray, fainr, & admirable.] 'Enfin, dit le P. Combefis, les Regles n. Combf. p. attribuées à S. Bafile, & les Conflitu-14tions monastiques qui font certainement de luy, ne peuvent pas estre d'un melme auteur, puilque les Conftitutions font pour les anacoretes aussibien que pour les conobites, au lieu que les Regles non feulement font toutes pour les comobites, mais mesme paroissent fort opposées aux anacotetes.[C'est peutestre ce que le Pere Combesis à de p'us forr. Car il est vray que dans la 7º des grandes Regles, p.549, & fil'on veut encore dans la 74° des petites, p. 651, S. Balile paroift affez opposé à la vie des anacoreres & des ermites. Et ce qui peut encore fortifier cette oble langage de l'Ecritute , une chofe est jection , l'c'est que Saint Gregoire de Na orige. impostible lor fqu'elle est extremement Nazianze assure que Saint Basile avoit 10 100

formé des ermites auffibien que des! [Voilà ce me semble routes les diffieconobites. Mais ces ermites demeu- cultez que le P. Combesis propose sur roient auprés des comobites, scappa- les Asceriques, & nons avons eru les dans la vie des anacoreres,qu'iln'avoir une lettre pat laquelle il presse des anacoretes de se mettre en communauré :

& l'autorité avec laquelle il leur par-

Que s'il estoit impossible d'accorder

le, donne fujet de croire que c'estoit durant fon episcopat.

enfemble ces deux ouvrages, il y auroit plus de raison de laisser les Regles à S. Bafile que les Constitutions. Car nous avons vu combien les Regles sont aurorifées : Et quoique le Pere Combefis dife fouvent que les Constitutions sont indubitables, il ne raporte neanmoins jamais aucune raifon qui empesche d'en douter. Je ne sçay en effet s'il y en a aucune autre que l'autorité des manuscrits, & de ce qu'elles sont dignes de luy : ce qui peut suffire , mais quand on n'a rien de considerable à y oppofer. l'On cite de S. Theodore Studite, que Platon lifoit les Constitutions de 5. Baule : mais c'est encore une autorité affez nouvelle : elle se peut mesme entendre des Regles, & je croy en effer que c'est le fens, austibien que de ce Soll in jang. qu'on trouve l'que S. Theodose Abbé an V' & an VI' ficele, lifoit beaucoup

tiques de S. Bafile.

reunnent auffi sous l'obeillance d'un devoir examiner toutes, pour voir si Superieur, ce qui est bien different de elles pouvoient donner quelque sujet ceux que l'auteur des Regles semble legitime de douter siect ouvrage estoit condanner. Il faudroir voit si ceux dont | de Saint Basile. Je ne sçay si les autres parlent les Constitutions n'estoient tireront la mesme conclusion que nous point du melme genre ; & en ce cas je de cet examen : mais il est vray qu'il n'a croy qu'on ne trouvera aucune opposi- fait que nous confirmer dans la pensce tion entre les Constitutions & les Re- que nous avions déja de la verité de cer gles. Je ne scay auti fi l'on ne pourroit ouvrage, Quand il n'y auroit que Sopoint dire que S. Bafile avant fait les zomene pour nous faire attribuer cet Conftirutions estant supple Religieux, ouvrage à S. Basile routes les raisons comme on le peut tirer de la fin ,p. 803. du P. Combefis ne nous en feroient pas e, & les Regles lorsqu'il fut Prestre, il douter. Il n'y a point d'écrit sur lequel a pu voir par l'experience, des dangets il ne soit aisé de former un grand nombre de difficultez, quand une personne Pater. 18.9. pas vus d'abord. Nous avons encore qui a quelque lumiere veur l'entreprendre. C'est pour quoi il faut toujours regarder s'il yen a quelqu'une de capitale & d'importante; & sans cela ne pas ofter aux auteurs les ouvrages qui leur font attribuez par une autorité fumfante, Mais outre Sozomene, & melme avant luy, nous avons Saint Jerome, Rufin, & Cassien, & aprés luy un grandnombre d'autres Grecs & Latins, qui ont vu ou ont pu voir les difficultez que remarque le P. Combefis. Car ce ne sont point des choses pour lesquelles il faille avoir beaucoup de critique, ni une connoissance particuliere de l'histoire & de la chronologie : & cependant personne n'a hesité à croire que les Asceriques fussent de S. Bafile. Nous devons affurément du respect à ce sentiment si universel, & ne le pas abandonner si nous n'y sommes contraints par des raisons importantes & bien prouvées. Aussi toutes les difficultez du Pere Combefis n'ont pas empesché]'le Pere Alexandre son Alex e.v.p. confrere ,ni M' du Pin, de croire que 40 Lu Pin, tout l'ouvrage des Ascetiques est de S. Bafile. M' du Pin dit qu'il ne voit rien les Constitutions & les discours Asce- qui puisse confirmer l'opinion contraire, quoiqu'il suppose qu'elle est de Aler. Porte Mmmmii

Cod.reg.ta. P. 96.

187.b.c.d.

NOTES SUR SAINT BASILE

644 Sozomene, n'avant pas affez examiné l Combf.inBas. les termes de cet historien. Combefis mefine semble n'ofer pas s'affurer que les Afceriques ne foient pas de S. Bafile. 'il s'affure encore moins qu'ils foient \$.116-117-

d'Euftathe.[Nous ne doutons point que ceux qui auront lu avec plus de foin ces ouvrages contestez, & les aueres qu'on avoue estre de S. Basile , n'y trouvent des preuves encore plus fortes pour montrer que tous ces écrits sont du mesme auteur, & pour répondre aux objections du P. Combefis.

Soult p. o.s. 'Scultet pretend que lestyle des Afcetiques est fort different de celui de S. Basile: mais il avone que cette raison est encore plus foible que celle qu'il tire

de Sozomene, [laquelle, comme nous Combf. p.163 avons vii, n'est rien dutout.]'Le Pere Combefis marque aussi en un endroit quelque difference de style.[Mais je ne me souviens point que hors cela il

Pille

Post Space

41-6-5

l'allegue jamais. Il s'arreste toujours à la difference qu'il pretend estre dans la doctrine: ]'Il regarde an contraire le ftyle des Asceriques comme une preuve qu'on peut alleguer pour montrer qu'ils font de S. Batile ; & il y répond en difant que si Eustache n'avoit pas d'eloquence, comme Sozomene nous en affure, ]il ne manquoit pas de disciples qui en avoienr. [Photius qui estoit un affez bon juge du style, n'a point

remarqué cette difference. I'll trouve 197 p. 197 + 1910 dans quelques unes des Regles ce qu'il appelle emphase : mais hors cette seule chole, il foutient positivement que les Asceriques ont le mesme style & le mesme air que les antres ouvrages de

NOTE XVI.

Sur les lettres 41 & 42 de S. Bafile,

'Les epiftres 41 & 42 font toutes deux adresses au philosophe Maxime selon le titre; ce qu'il est neanmoins difficile

Saint Bafile.

que le Saint y fait de celui à qui il écrit. ne convient guere à ce qu'il dit de Maxime dans la precedente. Il est visible autli par les raifons qu'il dit avoir eucs de luy écrite, qu'il ne l'avoit pas encore fait. Et cependant cette lettre n'est écrite qu'aprés l'autre.] 'Cat puisqu'il dit ep. 42 p. 61, b. dans la 41º qu'il ne pouvoit pas l'aller voir à caufe du grand nombre des affaires de l'Eglise qui le renoient comme enchainé, il faut avouer qu'il estoit déia forti de la solitude pour exercer les fonctions d'Evelque ou au moins de Prestre, & la 41º eft écrite lorsqu'il y ep.41.p.1611 estoit encore. [Tout ce qu'on pourroit dire, c'est qu'ayant écrit la 41° au commencement de la prestrife, vers l'an 363, il écrivit la premiere dans la retraite qu'il fit ensuite. Mais je ne voy pas que dans une lettre écrite en 363, où il ne pouvoit pas avoir plus de 36 ans , il ait 

qu'il estoit appesanti par sa vieillesse. NOTE XVII. Pour la page

16.5 16. Que c'est apparemment nostre S. Basile qui evita les diffutes à Constantinople en Can aso.

Philoftorge dir que dans les difontes PHELLA GA qui se firent à Constantinoplessur la " P.714 fin de l'an 359, lentre les Acaciens ou Anoméens, & les Semiariens, cenx-ci estoient soutenus par un Basile Diacre. dont il fait un grand eloge, mais qu'il represente comme trop timide. Gode- n.p. sac froy dit fut cet endroit, que ce Basile est le grand Evesque de Césarée : mais la fenle raifon qu'il en allegue, s'avoir que Socrate parle du diacon at de Saint Bafile, est ce qui nous en pourroit le plus faire douter, estant tres incertain, pour ne pas dire tres faux, que S. Bafile ait jamais esté Diacre, comme nous le dirons dans la note 20. Il semble d'ailleurs que c'est blesser la pieté, soit d'accufer de timidité un homme rel que S. de croire de la 42°, Car la description | Bafile, foit de meler le plus grand dePhilostorge, ou pour quelque autre

Basile qui est demeuré inconnu.

£ p.110.6.

£4.

paro d.

g.101.d.

Mais le sentiment de Godesroy est foutenu par une autorité plus expresse, & mesme bien plus forte que celle de Philoftorge, qui est celle d'Eunome & de S. Gregoire de Nysse. Car Eunome faifant l'apologie de son apologie fou-Nyf.la N. &c droyée par S. Bafile de Cefarée,]'& dechargeant fa mauvaife humeur par les injures dont il s'efforçoit de noiteir ce Saint , luv reprochoit entre autres choses sa laseheté . & sa timidité : & il disoit que s'estant tenu en un cetrain lieu qu'il ne designoit point, une assemblée celebre de personnes choisies de toutes parts pour disputer de la foy devant des juges , (car c'est apparemment le sens de cet endroit qui est affez obseur.) Basile n'avoit point voulu v paroiftre, n'ofant entreprendre de combatte contte un athlete invincible. 'Il décrivoit sur cela tous les accidens de la peur, une petite chambre caehée où Bafile s'estoit tetiré, June porte bien baricadée, l'effroi d'un homme qui tremble des qu'il entend venit quelqu'un, enfin la voix, les yeux, le vilage, & toutes les autres circonstances d'un homme qui craint. Il ajoutoit que le jugement de la disputé ayant donné la victoire au parti oppofé à Bafile, il avoit abandonné le champ pour s'enfuir . & se cacher dans la fumée & dans l'ombre de sa patrie. Sain! Gregoire de Nysse répondant à cet en-1 cienne; mais on voit en mesme temps

droit, demande à Eunome qu'il explique les circonflances de ce qu'il veut dite, s'il il pretend qu'on l'entende & qu'on le croie: mais il ajoute que s'il " entend ce qui s'est passe à Constantinople, s'il patle de l'assemblée qui s'y est tenue, s'il anime son discours en reprefentant les tragedies qui s'y font paffées,& fi par cet athlete invincible il fe veut marquer luy mesme, il est prest d'avouer que Saint Basile (dont il parle comme de luy meime) s'estant rencontré au temps du combat, n'avoit pos voulu se mettre dans la mélée. Il paroist donc constant que S. Basile se trouva à Constantinople dans le temps des difputes d'Aece & d'Eunome, c'est à dire à a fin de l'an 359,& qu'il ne voulut point prendre de part à ce qui s'y passa alors. Pour les difficultez qu'on pourroit trouver à le croire, nous eroyons que ce que nous en avons dit dans le texte peut suffire pour les lever.]

NOTE XVIII. Pout la page 61.5 18. Sur les leteres de Julien à S. Bafile , & de S. Belile à cet apoltat.

'Il y en a qui doutent des lettres de Du Pis,p.444 Julien à S. Basile, & des réponses du 467. Saint. [Certainement le gree n'en patoiftpas pur; & d'ailleurs il y a tant de fautes de copiftes, qu'elles sont inintelligibles en plusieurs endroits. Je ne íçay si la lettre 208 de S. Basile a toute la gravité & la modestie digne d'un si grand Saint : ]' Le P. Combefis a peine Combf.inhal. à se le persuader. Il en éclaireit quel- P.167. ques endroits fur un manuferit : '& contle.t.p. Me Cotelier l'a encore donnée avec 32quelques augmentations. Celle qui la 101/19.105.14 fuit dans S. Bafile eft la mesme chose 117.118. en d'autres mots, comme si c'estoit une version de cette lettre en latin. Le commencement & la fin n'y font pas, & le refte est plein de fautes. On peut juger 500 lec. 1. pe par Sozomene que cette lettre est an-

Mmmm iii

th.P.I nep.

44.P. : p.C.

que si les uns l'attribuoient à S. Basile , | sçay mesme s'il eust ofé prendre alors absolument qu'elle est supposée, nous avons eru nous pouvoir fervir de la possession où elles sont, de passet pour estre de S. Basile, & en tirer quelques points touchant fon histoire, fans les vouloir rrop affurer.

Pour celles de Julien, il femble qu'elles conviennent affez bien à la vanité Juli. ep. n.p. & là legereté de ce prince.]' La premiere se trouve la douzierne dans le recueil de ses lettres, selon l'edition du P. Petan. Que fi la feconde auffi est veritable, & écrire à S. Basile, eela autorife beaucoup celle qui porte le nom de S. Bafile, puifque c'est une réponse affez juste à celle-ci. Sozomene paroist en effet pencher à l'attribuer à ceSaint, & il n'y auroir guere que luy qui pufi s'attribuer une vie austi austere & austi pauvre que fait l'auteur de cette lettre.

bres and ariyen O'e. ont efté ajoutées aprés coup à la lettre de Julien & à la reponfe de S. Bafile. [Elles y ont affurément fort peu de liaison, surtout à la derniere, où on les met tantost au commencement, tantoft à la fin. Elles estoient cependant des le temps de Sozomene dans des lettres attribuées à l'un & à l'autre.]'S. Isidore de Peluse les cite auffi de S. Bafile. Que fi l'on juge que celles que Sozomene a vues, ne font pas celles que nous avons, il ne

fàudra pas appuyer celle-ci par le té-

moignage de ect auteur.] 'M' du Pin croit encore que la premiere des deux de Julien, qui est la 2060 dans S. Bafile p.225, eftécrite avant que Tulien euft quitré la religion de J. C. [Il est visible par la lettre, que ce prinee regnoit alors, & il n'y a point d'apparence qu'il ait appellé Saint Bafile de la meura tant qu'il ne fut que Cefar. Je ne 7 de leptembre auquel on en failoit la

il y en avoit auffi qui l'attribuoient à la liberté d'offrir les voitures publiques d'autres. [Neanmoins comme il n'y a a un homme qui n'estoit point de son point de preuve qui puille faire dire departement. Il faut donc que cette lettre air esté écrite depuis qu'il fut devenu maistre de l'Orient par la mort de Constance; & ainsi depuis qu'il eut renoncé au Christianisme, quoign'il ne se fust peutestre pas encore declaré persecureur des Chrétiens.]

Nous avons encore un fragment d'u- Pacer. of pe ne lettre écrite par S. Bafile à Tulien . qui est une confession tres claire & tres expresse de la foy Chrétienne sur la Trinité, fut l'Incarnation, fur l'invocation des Saints, & fur l'honneur des images. Mais quoique ee fragment foit ra- 1 at. 161.6 of porté tout entier dans le second Con- condeliée. cile de Nicée par les legats du Pape 4. Adrien, & que le mesme Pape l'ait cité, [il foffit de le lire pour juger qu'il n'est pas du grand Saint Bafile.]'Le P. Com- combf.taRaf. befis & M' du Pin croient aussi que paren, c'est l'ouvrage de quelque nouveau Grec qui a vecu du remps des Iconoclastes [Mais il ne faut pas dire que] ç'a esté aprés le VII. Concile , soù elle fat lue. If ne faut pas non plus la combatre, parceque Julien y est trairé d'apostar dans le titre. Ces ritres mis par les abreviateurs ou par les copiftes, font fort differens des originaux.]

NOTE XIX. Pout la page 61.519. En quel temps Enfebe fut fait Evefque de Cefaret.

'Il est clair par S. Gregoire de Na- Nat. of .: 9.9: zianze qu'Eusebe fut fait Evesque de 109 c.d. Cefaree fous Julien, qui en fut extremement irriré, & d'autant plus qu'il estoit déia en fort mauvaise humeur à cause de sa décise Fortune, dont ceux de Cefaree avoient abatu le temple. On set l. c.c.a. pi croit que ce fut à l'occasion de la demolirion de ce temple que S. Eupfyque fut Cappadoce dans les Ganles où il de- martyrizé [en 362, & apparemment le

rion d'Eusebe un peu apres.

Neanmoins je ne (çay s'il ne faudroit l'an 340.] point avancer tout cela de quelques mois, à cause de ce que dir S. Gregoire de Nazianze aprés l'election d'Eusebe P. 309.6, mpir this & Buonais Brigar sessumin. Car cela paroift affez marquer que Julien vint alors à Cesarée, ou au moins qu'il en approcha : & ainsi cela se raporteroit au voyage qu'il fit dans l'Asie mineure au mois de juin & de juillet, pour aller à Antioche. Nous n'avons pas en effet de certitude que S. Eupsyque ait souffert à cause de la demolition du temple : & quand cela feroit, Julien peut l'avoir fair languir longtemps en prison. Ainsi je ne sçay si le plus naturel n'eft point de mettre l'election d'Eusebe des le mois de juin , & la mort de Dianée son predecesseur un mois ou deux auparavant, puifqu'il y eut quelque difficulté pour l'election d'Eusebe. Nous mettons rout cela dans le texte vers le milieu de l'année, parceque ç'a esté au plus quelques mois devant ou aprés.

point cet Evelque de Celarée elu sous Julien]'aprés avoir esté tité du rang des 302, d. premiers magistrats de la ville, & lorsqu'il n'estoir pas encore battizé.[Mais il est affez clair que c'est ce mesme Prelat] qui n'estant pas beaucoup avancé dans les chofes de l'esprit, & qui ayant encore quelque reste de la vaniré des grandeurs du monde, traita si mal Saint Bafile, que ce Saint fut obligé de quitter Cesarée & de se retirer dans le Pont, sc'est à dire que c'est Eusebe Evesque de Cefarée à qui S. Gregoire de Nazianze écrir son epirre 20, p.733. Je crox que c'est une chose dont personnene doute: Nous le faifons successeur immediat de Dianée, parcequ'il estoit Evesque des

Julien \$ 23.24. Ainsi il semble qu'il fail- après :60. Car pour Hermogene | que taristit on le mettre le malheur de la Fortune vers Baronius semble mettre entre deux, le milieu de 362 au plustard, & l'elec- [nous verrons dans la note 22 qu'il a precedé Dianée,& qu'il eftoit mort des

> NOTE XX. Pour la page

67.1 ,0. Que S. Basile n'a point esté Diacre.

10, Quoique Philoftorge dife que S. Phily 1-4.0. Bafile eftoir Diacre à la fin de l'an 359, 12 P. ft. & que Socrate écrive qu'il a esté elevé son l.4.6.18 au diaconat par S. Melece d'Antioche, 1,242.65

(il n'y a cependant aucune apparence qu'il ait jamais esté Diacre, puisque S. Gregoire de Nazianze n'en dit rien, quoiqu'il prenne bien la peine de marquer son lectorat, sans avoir rien de particulier à en dire, & c'est ce que l'on confirmera davantage dans le texte.20, Mais quand il auroit efté Diacre, ce n'auroit point esté de S. Melece, ni de l'Eglife d'Antioche, mais de celle de Cefarée, puisque c'est celle dont il a esté Lecteur, Prestre, & enfin Evesque, n'estant pas à douter qu'il n'ait observé exactement les Canons qui défendent aux Cleres de passer d'une Eglise dans une autre. 3°, Quand S. Melece auroit ordonné S. Basile, il n'a esté fait Evel-S. Gregoire de Nazianze ne nomme que d'Antioche qu'en 361, plus d'un an aprés le temps que S. Basile estoit deja Diacre felon Philostorge; & mefme avant auffitoft efté chaffe de son fiege, il ne revint qu'à la fin de l'an 362, c'est à dire vers se remps que S. Basile fut fair Prestre à Cefarée. Aussi les plus habiles croient que ce que dit Socrate en cet endroit, n'est qu'une pure bevue de cet historien, qui ayant une fois confondu S. Bafile de Cefarée avec Bafile ami de S. Chrysostome, a cru par une fuite de cette er reur qu'il avoit esté fait

> Diacre par S. Melece, J NOTE XXI.

Poor Is page 67.5 20.

Sur le 10' Canon de Sardique. Le texte grec du 10° Canon du Con- Conc.t. p.

648 eile de Sardique, porte qu'on ne pourra

Pour la page

elever un laïque à l'epifcopat, s'il n'e fait auparavant les fonctions de Lee-P. 605 \$1 reur, de Diacre, & de Prestre. 'On lit p.4.8 c

la mefine chose dans la version d'isidore. Mais dans celle de Denvs le Petit où ce Canon est le 13e, & dans le Code Leo, Qt. p. du P. Quesnel, il y a de Diacre on de Prefire [ee qui s'accorde bien micux avec la pratique de l'antiquité, où l'on trouve peu de perfonnes qui aient passé du diaconat à la prestrife.]

NOTE XXII.

Que Saint Basile fut apparemment fait Prestre sur la fin de l'an 362. [Quelques ans tiennent que Saint

Balile avoit esté fait Prestre par Dianée, de quoy nous ne voyous point de fondement; & au contraire freela eftoit, il semble que Saint Basile n'eust jamais manqué de mettre cette raison comme 7af.ep.\$6.p.

celle qui estoit la plus forte,]'quand il a voulu montrer quel respect il avoit pour ce Prelat, & combien il citoit peu capable de l'anathematizer, Cependant il ne le fait jamais. Et en effet s'il a esté ordonné par Dianée, il faut que ç'ait esté avant que Dianée eust signé le formulaire de Rimini, c'est à dire au commeneement de 360 au plustard; puisque depuis cette signature Saint Basile n'eut point de communion avec luy que dans sa derniere maladie. Or fi S. Bafile avoit esté fait Prestre en l'an 360, il n'anroit joui de sa solitude que d'années de fuite, comme il le dit; [&

il n'y auroit plus esté lorsque S. Gregoire avant esté fuit Prestre au commencement de 362, l'y vint trouver & y paffa quelque temps auprés de luy. par Eufebe qui succeda à Dianée vers le milieu de 362. V. La note 19, & cela

prés 5. Gregoire de Nazianze, c'est à dire vers la fin du regne de Julien, & ainfi lorfqu'Eusche estoit deja Evesque de Cefarée. Car pour l'opinion de Baronius,]'qui le fait ordonner par sar. sc. 5 17 Hermog ne predecesseur d'Eusebe ,[il n'y a rien de moins fondé & de moins foutenable , puisque eet Hermogene safer.74.9estoit mort avant Eusebe de Nicome- 15 alep. 61. p. die, & ainsi avant l'an 342. De sorte qu'il fant qu'il ait suecede à S. Leonce qui affifta au Concile de Nicée, & qu'il ait precedé Dianée qui ayant affifté au Concile d'Antioche au commencement de l'an 341, doit avoir esté fait

Nous disons que S. Basile a esté fait Prestre aprés 5. Gregoire, à eause de la lettre 11 du dernier, p.775.d, qui le marque ce me semble suffisamment; & elle marque encore selon le jugement] 'de Baronius & de M' Hermant, que But. 161.566 ces deux ordinations se suivirent de fort pres : [ Ainsi puisque nons nonscroyons obligez de mettre celle de S. Gregoire au commencement de 162, nous ne eroyons pouvoir micux faire que de mettre eelle de S. Bafile avant la fin de la mesme année, & austitost aprés. l'ordination d'Eusebe; à quoy la suite de l'histoire s'accorde assez bien.]

Evefque en l'an 340 au plustard

NOTE XXIII

Pour la page 7: 511-

Quels Evefques d'Occident eftoient Cefaree durant le differend d' Eufebe avec S. Befile.

'Sur ee que S. Gregoire de Nazianze Nazianze dir que dans le temps que Saint Basile 1.74. estoit en differend avec Eusebe, il y avoit à Cefarée des Evelques d'Occident tres reverez des Orthodoxes. Ni- na s.p.777.40 cetas fon commentateur dit que ces Il faut donc dire qu'il a esté ordonné | Evesques estoient Lucifer de Cagliart & S. Eusebe de Vereeil, qui avoient esté meguez en Occident sous Constans'accorde fort bien avec ce que pous ce & rappelez fous Julien. Ils avoient voyons qu'il n'a esté fait Prestre qu'a- en esset esté fort unis ensemble, mais

NOTES SUR SAINT BASILE.

ils ne le pouvoient plus estre depuis ce Socrate se contente de dire qu'il avoit qui s'eftoir paffé à Antioche fur la fin efté depofé par Eulale du facer doce . 78 de l'an' 362, au sujet de l'ordination de l'aposite, se qui peut comprendre le diapoint d'apparence qu'ils soient venus à faire Enlale successeur d'Hermogene. riens disent que Lucifer s'en alla d'Antioche en Occident sans marquer qu'il fe foit arrefté en aucun autre lieu.]

Pout la page

### NOTE XXIV.

\$3.5.5. Si Enftathe de Sebafte avoit ofte depofé par Eulale.

Pland.p.13

Blondel parlant de ce que disent Sort I : 1.46 Socrare & Sozomene, qu'Euftathe a este se efté deposé par Eulale Evesque de Cefarée en Cappadoce son propre pere; foutient qu'une partie des circonftances jointes à ce fait sont fausses, ]& il y a bien de l'apparence que le fond melme eft altere, puisque Saint Bafile qui ne ponvoit guere ignorer la vie d'Eustathe , & qui s'efforce de le depeindre tel qu'il eftoit, n'eust jameis oublié une pareille circonstance de son histoire, s'il l'eust sceue; & il estoit difficile qu'il ignoraft une chose de cette nature qui se seroit passe dans son pays. C'est ce qui peur rendre assez probable la conjecture qu'on a mise dans le texte,qu'Euftarhe avoir efté ordonné & deposé par Eulale Evesque d'Anrioche en 31. Que si neanmoins que S. Cyrille y assista par cette occaon aime mieux s'en renir à l'autorité fion. Mais d'autre part Eustathe se troude Socrate & de Sozomene, je ne voy pas qu'il soir impossible de mettre un Eulale Evefque de Cefarée, entre Saint Leonce qui ashista au Conclle de Nicée, & Hermogene qui peut estre morr vers l'an 340. Mais le moyen que S. Bafile euftignore qu'il avoit deposé Eustathe?

Quelque sentiment que l'on saive, je ctoy qu'il faut abandonner Sozomesonlia este ne l'Iorfqu'il dir qu'Eulale le depofa p.,\$r.b. a bal.cp.74. par Saint Bafile qu'il ne fut fait Prestre fait Blondel dans sa primanté pitas, sortistes au plustoft que par Hermogene. Austi ou melme encore plustost, & dire que Hift. Eccl. Tom. 1X.

P-115-4.

Paulin. V. Lucifer & s. Ainfi il n'y a conat.] Cette raison potre M' Valois a.p.ist., c. ensemble à Cefatet :&cen effer les histo- Mais S. Basile dit qu'auffiroft après la Baren regi morr d'Hermogene, Eustathe cournt 115-4à Eufebe Evefque de Constanrinople ; [ce qu'Eusche n'a point esté avant l'an 339. Hermogene vivoit donc encore en l'an 358 au moins ; & Dianée estoit rres certainement Evefque des le commencement de l'an 341. Ce qui ne donne

pas lien de merrre ni Eulale ni aucun autre entre deux: ]'& il feroir roujour's sonn,p. :: 1, étonnant que Saint Basile n'eust point 1.6. parlé de cette condannarion d'Eustarhe par Eulale, comme M' Valois le reconnoist

NOTE XXV. Temps du Concile de Melitene.

Potit la page \$1.5 16.

'Il femble que le Concile de Melitene Bassep.74-p. qui depofa Eustathe, ne doit pas se 115.6. mettre avant l'an 358, puifque Saint serlie care Cyrille y ailifta, Car ce Saint ayant dia.b. esté deposé sur la fin de l'an 357, s'en alla à Anrioche, & puis à Tarfe, où il

demeura quelque temps avec Silvain , uni avec les Semiariens. Il paroift done assez naturel de croire que le Concile de Melitene fe tint en ce temps là, & va en l'an 358, des devant Pasque, au Concile d'Ancyre : il fur de là deputé en Occident vers Constance, où il se rrouva en érat non pas d'estre deposé, mais de deposer les antres. Et ce petit regne de luy & des aurres Semiariens dura, quoiqu'avec quelque diminution, juiqu'à la fin de l'an 359. Ainst je ne voy aucune apparence de mettre en ce tempslà le Concile de Melitene, l'aide la prestrife. Car il patoist bien clair | merois mieux le metrre en 357, comme

Nnnn

NOTES SUR

S. Cyrille s'y trouva avant sa deposition, par quelque occasion qui ne nous est pas connue.

NOTE XXVI.

Qui a institué la vie monastique dans

Pour la page

Fr 237-

Baronius ne croit pas qu'on puisse Bat. 361.5 49. dire en aucune maniere qu'Eustathe ait institué l'état monastique dans le Pont, Sec. 14. 6.14. comme Sozomene dir qu'on le tenoit, par. 161. 49. parcequ'aucun auteur certain ne dit sculement qu'il ait jamais embrasse Erloweng, cette profession. Mais S. Epiphane le 906.b. dit affez clairement , our im ans areiers, dit-il, parlant d'Eustathe & d'Aere. Il

est bien difficile aussi de douter que] ceux que décrit Saint Bafile dans son Baf (p. 75.p. t40.d.c. epiffre 79, ne fuffent pas des moines,& fullent autres ou Eustathe meime & ses

disciples. Baronius ajoute que felon Sozomene Bar. 161.5 co. mesme, les Religieux du Pont estoient les plus fermes défenseurs de la foy dont Eustathe estoit ennemi; ce qui ne fuffit pas encore, pnifqu'il peut avoir donné le premier exemple de cette maniere de vivre ; sans que ceux qui l'auront imité en cela, aient aufli luivi les

opinions.] La 2º raison semble plus forte, b Car 6 to. 8 Baf.ep.cj.p. la lettre 63 de S. Bafile semble affez 25.26 bien montrer que c'est ce Saint qui a le premier fondé des maisons religieules dans la Cappadoce & dans les provinces voilines; & qu'apparemment il n'y en avoit point eu avant luy dans le Pont, puisque ceux de Neocesarée n'en eussent pas fair un crime à S. Basile, ou que ce Saint leur auroit representé cer exemple, sans aller cherchet ce qui se faifoit dans l'Egypte , la Mesoporamie & la Palestine. Et je ne sçay s'il susti-P.91.C. roit de répondre que S. Bafile n'enst eu garde d'alleguer l'exemple d'Eustarhe à

ceux de Neocefarée, qui paroissoienr

SAINT BASILE. opposées à celles des Ariens. Ainsi je penfe qu'il faut dire qu'Eustathe & ses disciples vivoient en solitaires, soit dans les villes & dans les bourgs, foit fi l'on veut dans les lieux encore plus retirez à la campagne, comme les Afcetes dont parle Eusebe, & comme ceux avec qui S. Antoine se joignit d'abord; & laisfer à S.Bafile la gloite d'avoir apporté dans le Pont la vie des cœnobites , en y établissant le premier des communautez & des monafteres. Ce fera une nouvelle raifon pour montrer que les Asceriques qui sont certainement pour des communantez, ne penvent estre d'Enstathe. Il n'est pentestre pas mesme hors d'apparence que Sozomene n'a ctu Eustathe de Sebaste auteur de la vie monastique dans le Pont , que ] parce- son 1.1.6.14. P. qu'il a esté persuadé que c'estoit se mes- P-111.b. me Eustathe dont il est parlé dans le

Concile de Gangres, & qui peut bien avoir efté auteur dans ces quartiers là de la vie ascetique & solitaire. Mais il y a mesme bien des raisons de croire que ce sont deux Eustathes differens, comme nons le verrons dans la note 18. ].

NOTE XXVII. Temps du Concile de Gangres.

Pour la rage \$1.4 17.

Le Concile de Gangres forme deux difficultez celebres dans l'histoire, l'une fur le temps auguel il a esté tenuil'autre quel est l'Eustathe qu'il condanne. Ces deux difficultez sont assez liées l'une à l'autre, mais non en sorte que nous ne les puissions traiter separément, la premiere dans cette note, & la feconde

dans la fuivante. Ce Concile dans Denys le Petit & dans routes les autres collections, comme je croy, est mis aprés ceux de Nicée, d'Ancyre, & de Ncocesarée, & avant celui d'Antioche; & s'il n'y a point de fante dans cet ordre, il a esté tenuentre l'an 225 & 241. C'est à quoy il faur se estre tombez dans des exteurs toutes renit sinous n'ayons de fortes preuves

NOTES SUR SAINT BASILE.

aprés celui de Nicee, ont neanmoins mesme toujours ; & il n'est jamais Juffet,t.t.P. 14 .9.119.113. que le titremesme de ces Conciles porte qu'on les met api és ce Concile, quoique plus anciens, par un respect particulier pour ce grand Concile. Mais on ne dit rien de pareil de celui de Gangres,' sinon que Denys le Petit marque dans le titre qu'il est posterieur à celui de Nicée, ce qui se trouve aussi dans

le texte grec du Concile.

Blondel confirme cette preuve par Plend P. H. le raport des noms inserez dans le titre de l'epitre synodale da Concile de Hilfe.i.p. #. Gangres , & repetez dans le faux Coneile de Sardique, comme Eulale d'Amantias, Olympe de Dolique [ en Sy-

rie ,]'Basile d'Ancyre , Procrese de Sinope, Bithynique de Zeles, Philet de Juliople, Eusche de Pergame, Basse de Car,&un Eugene. [S. Hypace Evelque

de Gangres mesme vivoit à ce qu'on croit fous Conftantin & fous Conftance. V. le Concile de Nicie 6 4. Cet argument est moins fort, parceque les treize Evelques qui ont compolé le Concile de Gangres, font marquez senlement par leurs noms, qui pouvoient estre communs à beaucoup d'autres, & non par celui de leurs evelchez : mais c'est quelque chose estant joint à l'autre. Je croy qu'on peut aussi considerer ce qui est dit]'des assemblées qui se faisoient chez des personnes mariées, non seulement pour prier, mais encore pour

Conc.Li.P. 45.3. offrir le sacrifice : [Car cela donne lieu de croire qu'il y avoit bien des lieux où I'on estoit obligé de s'assembler dans des maifons parriculieres, parcequ'on n'y avoir pas encore basti d'eglises publiques; & qu'aiafi il n'y avoit pas encore longremps que l'Eglise jouissoit de l'entiere paix que le regne de Constan-

tin luy avoit procurée.]

du contraire. Car si l'on dit que les Con-; se trouve à la teste de ce Concile dans concerne eiles d'Ancyre & de Neocefatée placez le texte latin, où il ne se trouve pas 414.044.6. esté tenus apparavant, l'il faut ajouter dans le grec, L'addition singuliere de P. Aut pro fon evefché de Cordoue fait voir aussi 191. que c'est l'ouvrage d'une main étrangere, differente de celle qui s'est contentée de marquer les noms des autres, fans mettre leurs evefchez, fuivant la pratique ordinaire de ce temps là. Quand Ofius n'auroit pas preside à ce Concile en qualité de legat du Pape, comme veut Baronius, mais qu'il y eust esté envoyé par Constantin comme au Concile d'Alexandrie, on invité fimplement par les Evefques , lil estoit trop consideré en ce temps là pour n'estre pas mis le premier y au moins aprés le president.

[Ce qu'on peut opposer à ces raisons, n'est pas ]'l'ordre du Synodique qui pla- Justi, tia. p. ce le Concile de Gangres parmi ceux "19. qui ont esté tenus sous Vasentinien &

Valens. Car ee livre eft fi plein de fautes qu'il ne peut pas servir de preuves conrre les moindres raisons. J'Mais Socral. L. C. 44 Socrate le fait nettement posterieur à P-16.4.b. l'an 360. [Cependant Sozomene qui lè fuit presque partout , l'abandonne en social 4.6.19. ce point, & met affez nettement le Con- 17.1.b.s. eile de Gangres avant l'an 360. Il femble mesme le mettre avant un Concile d'Antioche que M' Valois croit quelquefois estre celui de l'an sat, & ainfi il confirmeroit l'ordre ou'il rient dans les Canons de l'Eglife. Il femble en effer que Socrate ne l'a mis si rard, que parcequ'il estolt persuadé qu'Eustarhe de Sebaste est condanné par ceConcile, & qu'il a vu que le Concile de Constantinople en l'an 360, qui l'a condanné effectivement, ne luy reproche point qu'il l'eust déja esté à Gangres.

Il y a cependant beaucoup de modernes qui suivent Socrate dans l'un & l'autre point :] '& M' Valois differe n.p.;ta.c.d. 'Nous ne nous appuyons pas avec | incline le Concile jusqu'anrés l'epiftre Baronius fur ce que le nom d'Ofius 74 de Saint Bafile fe'est à dire jusques

Nunnij

aprés l'an 377, parceque S. Basile qui s ectit cette lettre contre Eustathe de Schafte, ne patle point de sa condannation par ce Concile. [Mais il y a une assez grande dissiculté dans ce sentiment : Car si c'estoient des Catholiques qui condannoient Eustathe, ils avoient alors bien d'autres crimes à luy reprocher que des manquemens de discipline. Il tenoit un trop grand rang parmi les Macedoniens, pour estre condanné par eux. Ainsi il restera que le Concile de Gangres soit un Concile d'Ariens & d'Eudoxiens, ennemis declarez de la foy & de la communion de l'Eglife; ce qui ne s'accorde nullement avec le respect qu'a cu l'Eglise pour ses Canons, en les inserant dans son Code des le commencement du V. ficele au

moins. Que si l'on reçoit ce que dit 1.c.u.r.u. Sozomene, Yqu'Eustathe obeit aux decrets de ce Concile & se corrigea, [ il ne le faut pas mettre dans son extreme vieillesse, & en un temps où on ne sçait pas seulement s'il estoit encore en vie.

Je ne verrois pas grande difficulté . suppose meime qu'il parle d'Eustathe de Schafte, à le mettre l'an 340, comme on croit qu'a fait Sozomene. Car pour ce que S. Bafile n'en parle point , il est visible que ce Saint n'a pas voulu dire tout ce qui se pouvoit contre Eustathe, & il n'euft pas voulu fans doute luy reprocher des fautes de sa jeunelle, dont ls'estoit corrigé. Peutestre mesme que S. Basile n'a point eu de connoissance de ce Concile tenu lorsqu'il n'avoit qu'environ douze ans, ou qu'il ne s'en est pas eru assez instruit pour l'objecter Eustathe dans des lettres publiques.]

Du Pio,t.a.p. 871.

M' Du Pin qui croit l'Eustathe du Concile different de celui de Sebafte . ne laisse pas de mettre le Concile vers l'an 370, parcequ'Eusebe qui vest nommé le premier entre les Evelques, est apparemment, dit-il, le predecesseur de douter que Socrate n'en ait vu la lettre S. Basile. [Onvoir assezombien cela est dans Sabin, & il n'y avoir rien vu

conc. 1.19. foible.]'Le Synodique a trouvé dans du Concile de Gangres;]'puisqu'il die soeul.1.6.4

ses exemplaires un Dion 2 la teste des autres Evefques, & ce pourroit eftre Diance predecesseur d'Eusebe, & qui gouvernoit des l'an 339 ou 340. Cependant le Synodique s'eloigne étrangement de cette epoque : l'ear il veut que A. le Concile ait esté renu contre les disciples d'Enstathe d'Armenie ,[il entend assurément celui de Sebaste, qui suivoient les erreurs des Messaliens; se on n'a par lé des Messaliens que vers l'an 390.]

NOTE XXVIII. Pope la page

Quel est l'Eustathe condanné dans le Concile de Gangres.

l'Socrate & Sozomene difent positi- socile e e vene l'Eustathe du Concile de Paris l'Soria, vement que l'Eustathe du Concile de l'état paris Gangres eft celui de Sebafte ; [ & c'eft uilla eaup. une grande raison de le croire, squi n'a sara, se pas neanmoins empesché plusseurs per-stieloide. ionnes habiles de soutenir le contraire, 1, 271. comme Baronius, Blondel, & M' du Pin. Baronius ne fait pas difficulté de pas, 164-5 47rejetter le témoignage de Socrate & de Sozomene comme une pure conjecture fondée fur l'equivoque du nom. Et 5 45-47pour le prouver, il s'étend beaucoup à montrer que ni le Pape Libere, lorfqu'Eustathe de Sebaste luy vint demander la communion, ni les divers Conciles qui l'ont condanné, ni S. Basile lorfqu'il a écrit contre luy, ne luy ont jamais rien reproché des choses qui font dans le Concile de Gangres. Nous avons marqué dans la note precedente qu'on pouvoit répondre au filence de S. Bafile: Le Pape Libere peut bien n'avoir jamais oui parler du Concile de Gangres: Nous n'avons rien des Conciles qui ont condanné Eustathe de Sebafte, & ainfi nous ne savons point ce qu'ils ont dir ou n'ont pas dit contre luy. Il n'y a que le Concile de Constantinople en l'an 360. Car on ne sauroit

NOTES SUR SAINT BASILE.

-qu'il ne s'est tenu que depuis. [Cependant il seroit difficile que tous les Evesques du Concile de Constantinople, affemblez la pluspart des provinces d'autour de Gangres, ignoraffent ce qui s'y eftoit paffé contre Eustathe il n'y avoir peuteftre que vingt ans ; & ccs Ariens emportez n'avoient pas la discrerion & la s'agesse de S. Basile, pour epargner quelque chose à un homme qu'ils vouloient noircir.

Les autres raisons de Baronius sont Bargers et. peu de chose ,] comme ce qu'il prerend prouver par la fignarure d'Ofins, que

5 47-

411.0

le Concile de Gangres s'est renu des le remps de Constantin.'Il dit qu'aucun caralogue des heretiques n'a marqué Eustathe de Sebaste comme coupable des choses condannées par ce Concile. [Mais je ne penfe pas que l'Eustarhe du Concile tel qu'il loit, se trouve dans aucun de ces catalogues. Tout homme qui erre, ne forme pas une secte qui ait de la suite : & Eustathe de Sebaste n'a pu estre traité d'heretique pour des

sould out to fautes dont Sozomene dit qu'il s'est pi,b,c. corrigé.

Mais je croy que Batonius auroit Conc.t.s P. pu alleguer que l'le Concile de Gangres ne donne aucun titre à son Eustathe. Car cela est absolument contraire à Socrare, à Mr Valois, & à tous les aurres qui difent que c'eftoit un Evefaue. Mais il estoit mesme ce me semble contre la discipline de l'Eglise, de parler des moindres Cleres fans marquer leurs titres & le rang qu'ils tenoient dans le Clergé. Or Euftathe de Sebafte qui étudioit à Alexandrie avant le Concile de Nicée, fut receu dans le Clergé d'Antioche aprés la deposition de S. Eustathe, & ainsi en au ou peu aprés; & il n'y a aucun lieu de croire qu'il soit revenu dans la Cappadoce, qu'il ait fait des disciples, & qu'il ait esté condanné par le Concile de Gangres avant ce temps li ; & fi nous mettons le Concile en 340, felon Sozome- d'erreurs contre la foy, comme celle

ne, il faudra mesme dire qu'il estoir Prestre. Que si l'on répond que le Concile ne le consideroit que comme laïque, parcequ'il eftoit depose, il anroit affurément marqué cette deposition mefine on le condannant.

Ontre cela, l'Eustathe du Concile estoir sans doute d'Armenie, puisque le Concile adressa sa lettre aux Evesques de cette province : & nous ne voyons point que celui de Sebaste air rien en de commun avec l'Armenie, juiqu'à ce

qu'il fut fait Evefque vers l'an 355.] Blondel allegue encore que Nicetas alo de les

dans la vie de S. Ignace de Conftantinople, dir qu'Euftarhe condanné par le Concile de Gangres effoit d'Ancyre en Galacie, au lien que celui de Sebafte Parte 74.74 estoit de Cesarée en Cappadoce. Mais a Susatro. cet Eustathe d'Ancyre estoit accusé passage d'ordonner ceux qui l'avoient déja esté, comme Niceras le cite de Saint Basile, see qui n'a rien de commun avec le Concile de Gangres.] Baronius Bar.;61,5 (1) croit qu'Eustarhe condanné par le Concile de Gangres, est le mesme ou un Eutacte qui estoit d'auprés de Sarales Entagnes pe dans la perite Armenie, & qui s'eftant 1923. corrompu au retour d'un voyage d'Egypre, par le commerce d'un nommé Pierre fectateur de l'herefie des Arcontiques, porta cette mesme heresie dans son pays, où il mourut peu de temps apres. Neanmoins outre le paf- stend print. lage de Niceras dont nous venons de ! \* parler, &cce que nous voyons que rous les exemplaires manuferits & imprimez du Concile de Gangres portent le nom d'Eustathe & non d'Eutacte, f le temps mefme du Concile de Gangres tenu selon toutes les apparences, avant l'an 341, ne permet pas de croire qu'il ait voulu parler d'Entacte , ] qui ne Iri. o.c.. p. vint en Palestine où il prit l'heresie, que sur la fin de la vie & du regne de Constance, [& ainsi aprés l'an 350: outre que le Concile ne condanne point

N nun iii

des Arconriques, mais seulement des conciliation de S. Basile avec Eusebe-

defauts de discipline. rour ce que nous avons dit. dans ces deux nores, qu'il est au moins fort entre sa reconciliarion avec Eusebe, & d'Antioche, pour suivre le rang qu'il tient dans la collection des Canons; & que si ce sont deux Eustaches, rout ce qu'on peut dire du remps du Coneile,

Mais S. Bafile effoit désa Evefoue, Or On peut ce me femble conclure de il est visible par S. Gregoire de Nazianze, qu'il se passa un remos considerable incertain si l'Enstathe du Concile de sa promotion à l'episeopar, l'Aussi la susepest. Gangreseft ce'ui de Sebafte; que quand lettre 68 de S. Bafile n'eft pas adreffée 107. cela feroir, on pour oit toujours mer- | au Concile, mais au Confeil & au Senar rre ce Concile vers l'an 340, avant celui de Tyanes. Il n'y est pas dit un mot d'Enfebe, elle parle feulement en general de l'amour du Saint ponr la paix; & elle regarde affez probablement lesdifferends qui s'eleverent entre Saint' Bafile déja Archevesque, & Anthime Evelque de Tyanes.]

à l'episcopat.

Pour la page 50 \$ 40,

c'eft que ç'a efté entre 325 80 341.] NOTE XXIX.

Temps de la reconciliation de S. Basile avec Eufebe.

Fat. 174.5 : 8-

Baronius pretend que la reconciliarion de S. Balile avec Eufebe, fur un effet des prieres du Concile de Tyanes, à qui S. Bafile en avoir écrir une lerrre l'election de S. Bafile à l'episcopat.] Concile de Tyanes avant l'an 367, comme on le peur voir sur l'histoire des doute aussi qu'il ne soit mort le premier Ariens: de forte que nous aurions jour de janvier, comme nous le verrons beaucoup de peine à ajuster les choses fur le calcul de Baronius, puifque nous ne voyons point que Valens qui vint à Cefarée dans le temps de cette reconciliation , v ait pu venit en l'an 167, auquel il commença des le printemps la guerre des Gots: & cette guerre le rerinr ronjours vers le Danube, infqu'à la fin de l'an 169. Nous ne voyons point qu'il air pu venir à Cefarée durant la prestrife du Saint qu'en 165 ou 466. Il v vint certainement en 166, felon Ammien, avant la guerre de Procope; & rien n'empesche qu'il n'y soit encore venu en 366. Nous avons marqué dans la note 81 fur les Ariens, pourquoi nous aimions mieux choifir l'an 466 que l'aurre. Valens put bien aussi venir c'est le remps où Sozomene mer la re- ment assemblez le plutost qu'il leur a

NOTE XXX. Pout la page 244. Temps de l'election de Saint Bafile

Les opinions des personnes les plus habiles sont parragées sur le temps de qu'il raporte, & qui est la 68° de celles 'il est constant qu'il a tenu le siège de Nateat. 6; p. du Saint. [Nons ne faurions merrre le Cefarée durant huir années , & qu'il a haff s. Mese commencé la nenvieme. [Per fonne ne 1.1.9.187.8. en son lieu.] Neuf ou dix mois aprés sa mott, se'est à dire au mois de septembre ou d'octobre le tint le Concile d'Anrioche, ou on voit avoir fuivi la patta. persecution de Valens. Ainsi il faut que S. Bafile soit mort vers le mesme remps que ce prince, qui fur tué le neuf d'aoust de l'an 178, e'est à dire qu'il foir mort le premier janvier de l'an 378 ou 379, & par confequent qu'il ait efté elu en 369 ou 370. Baronius & Blondel pretendent qu'il a efté elu en 460. l'Le Petatella.c. P. Peran le mer l'année fuivante : [ & 7-p.14].

c'est ce qu'il faur examiner. I La raifon qu'allegue Baronius pour Barage 444 fon sentiment, est que le Concile d'Antioche s'est tenu aussitost aprés la mort de Valens. [Mais quoique]les Evefques

Ser J 6.0.107 à Cefarée fur la fin de l'an 370: 1/8 Catholiques se soient vraisemblable-146 617.

Poll 9 may, esté possible, il y a neanmoins peu P.19:.f.

d'apparence qu'ils l'aient pu faire fix femaines ou deux mois aprés la mort Amm.l. ...p. de Valens. On voit par Ammien qu'on fut quelque temps sans savoir si Valens estoit morr dans la bataille, ou s'il s'estoit sauvé par la fuite. Et la consternation de rout l'Orient aprés cette sanglante défaite estoit si grande, qu'il n'y a point d'apparence que les Catholiques aient pu en deux mois de temps s'assembler de diverses provinces, & remuer la moindre chose.

D'ailleurs la pluspart des historiens ne merrent le rappel des Confesseurs que par l'edit que Gratien publia en leur faveur; selon quoy il est absolument impossible que le Concile se soir tenu des l'an 368; & quoique 5. Jerome & Rufin les fassent rappeller par Valens meime quelques mois auparavant, neanmoins on n'en voit aucun effet

'Nous avons dans la collection

d'Holstenius quelques souscriptions

avant l'edit de Gratien.]

Collat.s.p.

9.177

d'un Concile d'Antioche tenu fous S. Melece, aprés la mort de Valens, & avant celle de S. Eufebe de Samofates. [Il est plus que probable que c'est celui mesme dont parle Saint Gregoite de Nyfle, l'Or il fe trouva 146 Evefques à ce Conciles ee qui ne se pouvoit pas aisément faire deux mois aprés la mott de Valens : / & de plus il est souscrit par | S. Euloge Everque d'Edesle, qui ayant esté banni par Valens à Antinople en

Thd t.l.e.Co Harasillo n en revint, dit Theodoret, que lor sque | ne, (car nous n'avons pas l'original qui la tranquilliré & la paix eut efté rendue | est syriaque ,) que parceque le rradue-

1.c.4-p.-os. il fut établi en sa place ; & on croit que ce fut par Saint Eufebe de Samofates,

de Thrace.

· [Quoique cette raison paroisse touse] peanmoins encore d'autres, dont quel- feulement de Modeste, mais encore

ques unes ne paroiftront peutefire pas Nor entre pomo moins fortes que celles là. J' Car Saint Macquida. Gregoire de Nysse qui estoit extremement persecuré par les Ariens, & qui à cause de cela n'avoit pu voir sa sœur durant plusieurs années, assista neanmoins aux funerailles de S. Bafile, II ne moutut done pas le premier janvier de l'an 378, lorsque la persecution duroit encore, mais seulement aprés le rappel des Confesseurs, qui ne se fit pour le plustost que vers le mois de may de l'an 178.

Personne ne dis que S. Gregoire de Nazianze ait esté à Constanrinople avant la mort de Valens: ]' Or il dit nationione affez clairement qu'il y fut par l'avis prodit de S. Bafile: & Theophane le dit posi-

tivement.

Saint Jerome appuie beaucoup le mer.v.12 e. mesme senriment, lorsqu'il dit que S, 101. P. 101. A. Bafile mourut fous Gratien ! ce qui , 191.109 tat felon Baronius mefine, quelque expli- 100, p. 41 cell 14 cation qu'il en donne autrepart , doit fignifier que Gratien regnoit alors en Orient, c'est à dire que ce fut entre le neuf d'aoust de l'an 378, que mourut sia-Valens, & le 19 janvier de l'an 379, au-

quel Gratien crea Theodofe Empereur d'Orient.

Le mesme Pere donne peanmoins lieu à une objection, l'en difant que Hier, villes S. Ephrem mourut fous Valens. Car a poll. feb. nous avons un cloge de ce Saint fur paratra S. Bafile qui paroift estre fait aprés sa mort. Mais Bollandus pretend que Egypte lortqu'il n'eftoit que Prestre, cela ne paroist dans la traduction lati-

à l'Eglife , & quand il fut resourne | teur l'a cru ainfi , n'y ayant tien dans Edefic, comme S. Barfe effoit mort, le fond de la piece qui empesche de ctoire qu'elle a cîté faite du vivant de S. Bafile. La traduction greque que contiget 17. lequel de son costé avoit eu à revenir M' Cotelier nous a donnée de puis peu , "4-11porte à croire tantost qu'il estoit mort, tantoft qu'il vivoit encore. Il y est passable

feule affez forte, nois y en ajouterons | neanmoins parle bien forrement non

nommément de Valens, see qui peur avoir eu de raison pour transferer att faite donter si S. Jeroine a cu raison de mettre fous luy la mott de S. Ephrem, mais ne fait rien contre ce qu'il dit que S. Bafile oft mort fous Gratien.

Nous pourtions peutefite alleguer encore, qu'il est plus facile d'ajuster l'histoire de S. Basile en ne mettant son election cu'en 370. Mais c'est ce que toute la fuite doit montrer. Nous ne pouvons neanmoins omettre que nons ne voyons nul moyen d'entendre la lettre 254 de S. Balile, p.253, fans mettre

fon election en 170.

Il y a affurément beaucoup de difficulté à ajuster ce qui s'est passé entre S. Bafile & S. Athanafe, en suppofant que S. Bafile n'a esté Evefque qu'en l'an 370, & que S. Athanale eft mort des le deuxieine may 37t, comme le dit Socrate. Cela n'est peutestre pas neanmoins tout à fait impossible, comme on le peut voir dans la vie de S. Bafile pat M' Hermant, où l'on a fuivi cetre Supputation. Mais quand celane seroit pas, nous avons vu fur S. Athanase notes 106.107, qu'il est au moins aussi probable que ce Saint n'est mort qu'en 373; & c'eft ce que nons fuivrons ici.} 'S'il eft vray, comme le pretend

Ther. I.e. C. \$0.p.701.70j-

Theodoret, que le General Arinthée se trouva aux reproches que le General Trajan fit à Valens sur son heresie, comme ceei se passa à Constantinople, & par consequent en 378. S. Basile ne peut estre mort qu'aprés ce temps là ,1 "puisqu'il a écrit des lettres de consolation à la femme d'Arinthée fur la mort de son mari. Neanmoins nous n'osons trompe point en cet endroit. V. Valens

\$ 11 note 11. Pour ce que remarque Blondel, que le 14 juin auquel on celebre la confecration de S. Basile, estoit un dimanche en 369, il faudroit qu'il eust prouvé que jamais on ne sacroit d'Evesques que les dimanches, & qu'il ne peut y

14 de juin une ceremonie qui s'estoir faite la veille, ou mesme en quelque autre jour que ce foit : & aprés tout, nous ne trouvons point d'autorité confiderable pour dire que c'est son ordination que nous honotons le 14 de juin. Le martyrologe de Baronius le dit, mais je ne íçay pas fi d'autres plus anciens le difent. Je ne trouve point la feste de S. Basile marquée ce jout là ni dans Bede, ni dans aucun autre plus apeien qu'Ufpard & Adon ; & ni l'un ni l'autre ne dit que ce foit le jour de fon ordination. Si Batonius ou d'aux tres ont cru que ce l'estoit, parceque ce n'estoit pas le jour de sa mort, ce n'est qu'une pure conjecture, & encore extremement foible. Quand melme Ufuard & Adon diroient que c'est le jour de fon ordination, on auroit droit de leur demander poutquoi ils le difent : car nous ne trouvons point de nom de S. Bafile dans aucun marryrologe latin avant eux, ni que les Grece en fassent le sa juin , mais seulement le premier janvier qui est le jour de sa mort, & auquel Ufuard le met encore. Il y a affez d'apparence que les premiets d'entre les Latins, qui ont cruavec railon devoit faire une feste patriculiere de Saint Basile, trouvant le jour de sa mort occupé par la Circoncifion, l'ont mife au 14 de juin , parcequ'ils l'ont trouvé le plus commode, comme il vaudroit peuteftre mieux mettre S. Joseph au mois de juillet où il y a bien des jours fans feste, que de le laisser en Caresme. Ce que nous dipas nous affuret que Theodoret ne se Fons dans la note suivante, fair inger que l'ordination de S. Bafile se fit plutost au mois de septembre qu'au mois de jum.]

> NOTE XXXI Temps de la mort d'Enfebe.

Pour le page

S. Gregoire de Nazianze semble dire Naz. or 10.7.

que S. Barle fur elu fort peu aprés la ¿ ce qui oblige de mertre plus de six mois mort d'Eufebe , aim iram distante Ce. Cependant il reconnoist en mesme remps que cela ne fe fit pas sans peine & fans combat, & qu'il y vint des personnes d'un autre pays spar où il marque S. Eufebe de Samofates qui y vint de bien loin. Cela demande neceffairement un temps affez confiderable, & le detail qu'on voir dans le texte le marque encore davantage. C'eftce qui Managed 47. a fair que l'Baronius a cru ponvoir mettre la mort d'Eusebe l'année de

devant l'election de S. Bafile, quoiqu'il ne mettre cette election que le 14 La raison qui l'oblige à mettre fi-

4.5.

E.1.P.49%

toft la mort d'Eusebe, c'est l'epistre 4 dans S. Bafile, que nous croyons eftre de S. Gregoire de Nazianze le pere à S. Eusebe de Samosares, V. la note 32, Elle eft écrire pour l'election de S. Bafile .] & elle prie Saint Eufebe de venir pour cela en diligence avant le mauvais remps de l'hiver : [Car quoique le mor de zund, que nous avons traduit par celui d'hiver, puisse se prendre pour les cabales & les violences qui effoient à eraindre de la part des heretiques, d'où vient sans doute que le readucteur de Saint Basile l'a rendu par celui de tempeftes; neanmoins ce fens ne paroift point dutout naturel en cet endroit :] Combf in Dat. & leP. Combefis le rejette absolument. [Voilà done surquoi Baronius a ern qu'Ensebe estoit mort l'année de devant l'election de S. Bafile , & ainfi en

> Mais je ne fçay fi'ce que Baronius a pris pour le fondement de son opinion, n'est point plus propre à la détruire qu'à l'établir, Car lorsque la lettre à S. Eusebe a esté éarite, il y avoit encore du temps pour aller & venir de Samolates en Cappadoce avant l'hiver; & ainfi fi c'eftoit en 369, je ne voy pas que nous puissions mettre la mort d'Eu

369, fi S. Bafile a efté chi en 370.

Hift. Eccl. Tom, IX.

de vacance, contre ce que S. Gregoite femble dire . & cela fans nous arrefter au 14 de juin, ec qui la feroir durer neuf mois au moins. Car estant certain que S. Eusebe se trouva à l'election de Saint Basile, & n'y ayant point d'apparence qu'il air passe pour cela tout l'hiver hors de son diocele, il ne pourra estre venu à Cesarée qu'au primtemps fuivant, Gregoire le pere qui y vint aussi alors de Nazianze, dans un age extremement caduque, euft encore moins pu faire ce voyage durant l'hiver ; ] & son fils qui loue la generosiré Nat.or.10. p. aveclaquelle il l'entreprit, ne dit point Mais parti qu'elle ait eu à surmonter les incom-

moditez de la faifon avec celles de l'age & de la maladie: [ de forte que nous croyons pouvoir affirer que l'election de S. Bafile ne s'est point faite avant le

mois d'avril,

Au contraire je ne voy pas qu'il y ait d'inconvenient à ne mettre la mors d'Eusebe qu'en 170, & dire que Gregoire écrivoir à S. Eufebe vers le milieu de l'année, & luy parloit de prevenir l'hiver, afin qu'il eust encore le loifir de s'en rerourner chez luv avant le manvais temps: ]' & il est certain qu'il ne safer 150 pt. passa Cesarée la fin de l'an 170: 151-16. Cela iroit à mettre l'election de Saint Basile vers le mois de septembre, & cette epaque conviendroir à ce que S. Gregoire de Nazianze ne luy donne que huit ans d'episcopar, & ce que dis celui de Nyssequ'il fut 8 ans Evesque, & mourus dans le neuvierne : ear ces manieres de parler portent à ne luy donner guere plus de huit ans ; & je ne croy pas que nous trouvions qu'il ait fait beaucoup de choses en 170. Il est visible que sa lettre 254 est écrite sur la fin de l'hiver d'après fon ordination, & qu'il n'avoit point encore écrit à S. Eusebe depuis qu'il estoit parri de Cesarée. On voit par la mesme lettre, febe plustard qu'au mois de seprembre, que Demophile n'a esté fait Evesque de

0000

Constantinople qu'aprés l'ordination ; que ancien Evesque de la Cappadoce , de S. Basile. Mais quoiqu'Eudoxe puisse estre morr des le mois de may, nous le pere, ou plutost de ce Gregoire mefn'avons pas neanmoins de preuves que Demophile luy ait efté substitué avant le mois de septembre. Nous suivons cette opinion comme moins embaraffée, & comme plus aifée à accorder avec S. Gregoire de Nazianze.]

Pour la page 39.5 45.

NOTE XXXII.

Que l'epiftre 4 dans Saint Bafile eff apparemment de Gregoire de Nazianie le pere,

'C'est particulierement sur l'epistre 4º de S. Bafile que Baronius fonde ce qu'ildit que cc Saint se retira de Cesarée aprés la mort de l'Evefque Eusebe. Et

47.48.

P.47.d.c.

que bien clairement qu'il estoit hors de Cefarée lorsqu'il s'agissoit de donner un successeur à Eusebe. Mais quoique cette lettre porte le nom de S. Balile comme écrivant à S. Gregoire, J'ce que l'auteur y dit que sa vieillesse l'empeschoit de faire un voyage , convient si peu à S.Bafile, qu'un tres habile homme ne fait pas difficulté de dire qu'elle n'est pas de S. Bafile, mais de S. Gregoire de Nazianze le pere ; ce que nous nous crovons obligez de fuivre. Et mefme comme cette lettre s'adresse à un homme, ou flutost à un Evefque qui avoir

un grand zele pour l'Eglife, & qui lay

avoit déja tendu de grands services, il

y a grande apparence que c'est à Saint

Eulebe de Samofates, à qui les lettres

en effet celui qui écrit cerre lettre,mar-

qui suivent celles-ci sont adresses, & qui se trouva en effer à l'election de S. Basile, lequel conserva toujours depuls une étroire union avec luy : comme d'autre part il est constant que ce Prelat avoit rendu de grands services à l'Eglife, furtout en l'election de Saint Combf.ioBaf. Melece, l' Le P. Combefis foutient auffi que cetre lettre ne peur eftre de Saint Evelques contre le sentiment des au-Bafile; & il croit qu'elle eft au de quel-

me qui l'écrit par la plume de son fils comme plusieurs autres.

& adressée à S. Gregoire de Nazianze

de Saint Bafile.

Four la page NOTE XXXIII. 104.5 41. Que S. Gregoire de Nazianze le pere alle à Cefarée pour l'election

'S. Gregoire de Nazianze semble dire Nazionas p. en un endroir que son pere ne partit que pour se trouvet au sacre de Saint Balile, parcequ'il manquoit un Eyelque au nombre prescrit par les Canons pour cetre ceremonie, me apisus nos arangoformy. . . . rie pergroier. Mais on peut auffi l'entendre en ce fens, qu'il manquoit une voix au nombre necessai-

re selon les Canons, pour faire l'election. l'Car il est visible que l'election 49-19-19-19n'estoit pas encore faite lorsque Gregoire partit pour aller à Cefarée, & ot us p.m.al qu'il eut la principale parr à sa conclufion. Pour ce qui est du nombre des

Evefques prescrit par les Canons pour en elire un autre, Elie de Crete dans fes notes fur cet endroit p.753.4, le reduit au nombre de trois marqué par les Canons comme absolument necessaire: [de forte qu'il n'y auroit eu que trois Everques à l'election & à l'ordination de S.Bafile; ce qui paroift bien étrange. puisque les Evesques de la Cappadoce s'estoient assemblez . & n'est pas neanmoins absolument incrovable, puisque fon election fe fit contre le fentiment de ces melmes Evelques, l'qui le fepa- milep.su.p. rerent melme de luy. Mais le 4º Ca-19.6. non du Concile de Nicée ne se contente de trois que lorsque ces trois sont appuyez par le confentement des autres de la province ; [ce qui n'aura pas efté en sette occasion. Que si l'election de

& Bafile n'enft efté faite que par trois

tres, ie ne voy pas comment elle eust

ou eftre legitime, ni comment elle euft fille, & femme de Valens. Il femble que subsisté, surrour en un temps où les la lettre à Cesarie est plutost un frag-Ariens estoient fi puissans & ne cherchoient qu'à détruire rous les faints Evelques pour en mettre d'autres en

lent place.

Conc tia-p.

toud.

Il faut done apparemment recourir à ce que nous en trouvons dans le 10° Canon d'Antioche, l'que quand une election est faite selon les regles de l'Eglife, & que quelques uns s'y oppofent par une opiniatreté patticuliere, le fentiment du plus grand nombre doit l'emporter.[Il faut croire, dis-je, que les Evefques de la Cappadoce estoient partagez, & que le suffrage de Gregoire estoit necessaire pour faire prevaloir ceux qui vouloient l'election de S. Bafile "foit qu'il fuffift pour eela · d'avoir plus de la moitié des voix . foit qu'il fallust avoir les deux tiers co:nme cela est assez probable, puisque dans les affaires ecclefiaftiques, ce n'est proprement que la totalité qui doit l'emporter, ou ee qui en peut tenit lieu. Ainfi il n'y aura plus fujet de s'étonner que les Evelques qui s'estoient opposez d'abord à l'election de S. Bafile, aient enfin esté obligez de se soumettre à lay, comme l'histoire nous en affure, & que les Ariens n'aient pu se prevaloir de leur opposition & de leur schisme.]

red.5 46.

NOTE XXXIV.

Sur la lettre à Cesarie.

Freq.C.L.r.c. 8. p. 184.

'M' Arnaud dit qu'il a beaucoup de fujet de croire que la lettre 289, à Cefarie femme d'un Parrice, n'est pas de Saint Bafile: mais il n'en allegue pas inferée dans l'office du S. Sacrement. pere de Valens. Je ne voy rien qui em-

ment qu'une lettre entiere.]

NOTE XXXV.

Sur le titre de la lettre 288 de S. Bafile,

[La lettre 188 de Saint Bafile eft écrite pour Julitte, comme on le voit par la conformité qu'elle a avec la precedente adresse à cette dame.]'Le titre de cette m'ep. ift.p. lettre porte qu'elle est écrite au tuteur , 278.2 ou cureteur, galtuin, des heritiers de Inditte. [Il faut donc dire, fi ce titre n'eft point faux, que c'effoit le tureut de les enfans, & qu'elle effoir veuve; ou plutoft que Julitte marquée dans le ritre est differente de celle dont la lettre parle, ce qui peut estre favorisé par la lettre 412, p.438, & le Saint diftingue tonjours celle pour qui il écrit par le furnom d'Elenthere', dont on fe fer- Nover, 107.7. voit ee femble en ee temps là pour mar- tet-d.

> NOTE XXXVI. Post la page 1145 45.

Sur les lettres de S. Bafile à Libanius, & de Libanius à ce Saint,

quer une veuve , the intedingr me te.

Quelques personnes habiles doutent de toutes les lettres de Libanius à S. Bafile, & de S. Bafile à luy ; mais il ne semble pas que ni l'union de S. Basile avec un payen, ni l'estime que ce sophiste témoigne faire de la retraite du Saint , c'est à dire d'une action qu'aucun payen ne fauroit nier eftre tres belle & tres genereuse, soient des preuves suffisantes pour rejetter des lettres qui onr toutes les marques possibles de de preuve parriculiere; & on l'a mesme | verité, qui n'ont rien d'indigne de ces deux eloquentes plames, & dont la On ne connoist guere de Patrices du Supposition est & tres difficile, puilremps de S. Bafile, hors Petrone beau- qu'elles sont fort bien écrites, & inutile à duelque dessein qu'on se puisse pesche de croire que Cesarie fust sa imaginer. YM Valois en eite quelques Amon.n.p. femme, & qu'elle fust plus Catholique unes decelles mesmes que l'on conteste 127

qu'Albia Dominica sa fille ou sa belle- particulierement.]'M' Cotelier en a en-Cottlettap.

Ococii.

660 core donné quelques unes, fans témoigner qu'il y ait aucune raison d'en douter.

#### Pour la page NOTE XXXVII.

110.5 (14

810 C.

P. \$47-\$49

Difficultez fur la lettre 212.

[ Je ne voy pas bien ee que fignifient ces paroles de l'epiftre 212 deS.Bafilep. 230 . a, or the deifoxor the out de Trayif cette, fi l'on ne dit que comme sors As & exxxer's fignifient une affemblée, il faut donner au premier le sens auguel l'usage a appliqué le dernier, c'est à dire pour le lieu de l'affemblée & pour une eglife, aprés quoy il n'y a pas de

Combf in Baf. difficulté. l'Le Pere Combch's ne paroist t-1-p-1/1pas avoir entendu cet endtoit.

(Si remerfir qui est quelques lignes aprés, fignific par la riviere, M' Herman a eu raifon de l'entendre, p.358, de celle de Melas qui est la plus proche de Cefarée. Mais il signifie plutost fluminis in morem. Au refte nous citons cette epiftre 212

à Thecle, comme de S. Bafile, parcequ'elle porte son nom. Il faut neanmoins avoyer qu'elle ne semble pas avoir la gravité & la simplicité ordinaire du style de ce Saint, & elle convient bien mieux à la gaieté de Saint Nata . P. Gregoire de Nazianze, qui avoit aussi une eglise à bastir, & qui avoit une union particuliere avec Thecle, comme on le voit par les trois lettres qu'il luy

ćetit, NOTE XXXVIII. Pour la page mt. \$ 00.

En quel temps Pierre frere de S. Bafile fut fait Preftre.

[Nous n'avons rien qui nous marque clairement le temps auquel S. Pierre fut fait Prestre par S.Basile son frere.] Bulitparte. 'S. Bafile parle de luy dans une lettre fécrite en l'an 275, fans luy donner aucun titre. Dans une autre qui paroift

17.77.9.117.0. écrite un peu auparavant, J'il parle de fon tres cher & tres honoré frere le

NOTES SUR SAINT BASILE.

Prestre Pierre : & dans une autresqui peut estre de l'an 371 ou 372,] il en- 09-107.P-109. voie à Eustathe de Sebaste le reverendiffime & tres religioux frere Pierre. Mais il est difficile de juger si c'est le melme. I' Neanmoins les termes de S. Neff, Mart. Gregoire de Nysse portent d'eux mes- P. 187.4 b. mes à croire que Saint Pierre fut fait Prestre des le commencement de l'episcopat de S. Bafile.

NOTE XXXIX. Pour la page 417.5 60. Pourquoi en met en l'an 371 les premieres

[Nous mettons en 371 les premieres lettres de S. Bafile à S. Athanafe, ] par- Nas oc. o.p. ceque S.Gregoire de Nazianze parlant de ce qu'il fit pour toute l'Eglise, [ce qui fair le sujet de ces lettres, |dit que c'estoit après qu'il eut reconcilié les Prelats de sa province; ce qui n'estoit Pasterate. P. pas encore fait au commencement de 44,6, l'an 371, & avant que Valens vinft à Nat p. 146.d. Cesarée, où il vint à la fin de 371. Il faudroit cependant mettre ces lettres des l'an 370, & combatre l'autorité de S. Gregoire, fi S. Athanase estoit mort des l'an 371, comme le veut Socrate. Je croy mefine que cela fe trouvera impossible, si S.Basile n'a esté fait Evesque que vers le mois de septembre selon ce que nous avons dit dans la note 30. Ainfi c'est une nouvelle raison pour differer fa mort jusqu'en l'an 373, selon S Jerome & S. Protere.]

lettres de S. Bafile O de S. Athanafe.

NOTE LX. Pour la page

119.5 61. De quels Evefques orthodoxes S. Bafile parle dans fa lettre st.

[On peut demander qui estoient] les tacep-st. p. Everques orthodoxes dont Saint Balile écrivant à S. Athanaie, dit qu'ils youloient se réunir à ce Saint & aux autres Orthodoxes. [Ceux qui s'estoient divifez d'avec S. Bafile fur fon ordination, s'estoient déja réunis ayec luy, selon S.

s'ils y eftoient unis auparavant. Les Macedoniens pouvoient alors paffer pour orthodoxes depuis leur deputation à Rome & le Concile de Tyanes. Mais ils sembloient par le mesme moyen estre réunis à toute l'Eglise; &c quand ils ne l'enflent pas efte avec S. Athanafe, il paroift qu'ils l'estoient avec l'Eglife de Cefatée, puisqu'Eusebe avoit presidé au Concile de Tyanes où ils avoient effé reccus, & que S. Bafile avoit alors une union tres étroite avec Eustathe de Sebaste l'un des principaux

d'entre eux. Il femble neanmoins que ce puific eftre eux dont parle S. Bafile. Car il ne marque point expressément que ces Evelques fullent leparez d'avec luy; & quoiqu'ils euflent efté receus par tont l'Occident & par le Concile de Tyanes, neanmoins ils ne l'avoient pas encore esté solennellement par l'Orient, puisque le Concile de Tatse indiqué pour cer effet avoir esté arresté par les Ariens & par les défenses de Valens. Il paroift me!me que nonobitant leur reception par le Concile de Tyanes, il y avoit encore divers Evefaues dans le diocese du Pont qui ne pouvoient avoit 4 75 Pands d'union qu'avec eux.] Car S. Bafile fut obligé de se justifier à ceux de Neocesarée, de ce qu'il communiquoit avec

Eustathe: Se nous verrons qu'il pensa te mettre mal pour le metine fujet avec Theodore Archevelque de Nicople en la petite Armenie où chois Sebatte. . Il y avoit encore quelques Evelques mis à la place des Macedoniens après

le Concile de Constantinople, dont il eff certain que quelques uns , comme Damafe.]' Mais Saint Bafile y dit que pane

Catholique. Mais cet Athanase mesme avoir affifté au Concile d'Antioche en l'an 363, & à celui de Tyanes en 367. Ainsi il est cerrain qu'il estoit dans la communion de S. Melece & de Saint Basile. Il pouvoit peutestre neanmoins n'estre pas dans celle de Saint Athanase & de l'Occident, puisqu'il avoit occupé le siege deMarcel encore vivant, avec lequel il paroift que l'Eglise Romaine n'avoit jamais rompu la communion. Mais il y a apparence que S. Basile parle plutost des Macedoniens que de tous les autres.]

## NOTE X L L an Pape Damafe.

Pont la page 141-5 61-

Que la lettre 220 est apparemment écrite

Le ftyle respectueux de la lettre 220 Entepnie ?. de S. Basile, & le titre de tres honoré 152.00 Pere , font voir qu'elle s'adresse à un

des principanx Prelats de l'Eglife, J'qui d. estoit dans un pays fort eloigné, & auquel S. Batile n'avoit pas encore écrit : & tout cela convient fort bien au Pape Damafe à qui il est certain qu'il écrivit alors une lettre fort semblable à celle-ci.]'Elle luy parle d'un de ses pass col. predecelleurs nommé Denys qui avoir autrefois assisté la ville de Cesarée ruinée par les barbates : [Ce qui convient tout à fait au l'ape Denys, sous le pontincat duquel la Cappadoce & tout le reste de l'Asie sousirir extremement pat les courses des harbares vers l'an 260. durant le regne de Valerien & Gallien, & lorfque S. Firmilien eftoit Evefoue de Cefarée, D'ailleurs nous apprenons d'Eufebe que les anciens Papes avoient accoutume jusqu'à la persecution de Dioclerien de repandre leurs chariren dans les provinces les plus cloignées, V.S. Soter Pape,

Tout ceci neanmoins pourroit se raporter à S. Athanafe, auffibien qu'à

Oppoli

662 NOTES SUR 3
presque tou l'Orient essous agrie par
la tempelle de l'Arianisme, à quoy il
la tempelle de l'Arianisme, à quoy il
este de l'Arianisme, à quoy il
este de l'Arianisme, à quoy il
este de l'Arianisme, à l'Egypte.
Cette capitacian o résite pas fort necessiaire pour S. Arhanase, non plus que
la deserption qu'il fait enfaitte de la
persecution des Ariens, j'Il ajoute que
ks Orientans n'attendoient la fin de

p.m.a.b. perfecențion des Ariens, J'il ajouce que les Orientaux n'atrendoient la fin de Le Orientaux n'atrendoient la fin de Le Orientaux num que dai Geomus & de la vete de le Collegio de la fetre ce esta monte de la letter qu'il vouloi fetre ce esta monte fin de la letter qu'il vouloi fetre la Damafe [ & tour leterfle de extre lettre a rant de rapport à de que Salifie demandoi à la guger que c'est celle qu'il dit avoir cerie à Damafe. C'elle fentiment de M' Hermant , que M' de Jina faivil.

Pour la page NOTE XLIL

Sur ce que dit Sozomene, que tons cederent au jugement de l'Eglife Romaine pour la divinité du S. Esprit,

p.472, comme une chose indubitable. }

Sould.cong. Sozomene dit que la dispute estant 666. is. b. fort échaufée fur la confubitantialité du S. Esprit, l'Evesque de Rome qui l'apprit, en écrivit avec les Evelques d'Occident aux Eglifes de l'Orient; & ainfi tout le monde demeuta en paix fur cet arricle, comme fur une chofe une fois définie par l'Eglife Romaine. [Il n'eft pas difficile de trouver des lettres des Papes & des Evefques d'Oceident qui sontiennent la divinité & la confubitantialité du S. Esprit. Mais je n'en voy point à laquelle on puisse appliquer ce que Sozomene auteur peu exact dit tout feul, fans que nous en trouvions quoy que ce foit dans d'autres auteurs. ?' Nous ne voyons point on'il y ait en de disputes sur ce sujet entre les Catholiques, comme Sozomene le dit bien clairement; [ & les hereriques ne cederent à aucune définition de Rome. L

NOTE XLIII. Pout la page En quelle année S. Basile a pu écrire sa

née S. Bafile a pu écrire fa lettre 33.

La lettre 33° de Saint Bafile écrite au Novembre fujet d'un sermon qu'il avoit fait sur 769 > le jour de S. Eupsyque, sc'est à dire le 7 de septembre, ne peut pas estre de l'an 370, fi S. Bafile ne fut fait Evefque que vers le mois de septembre. Car il n'y a point d'apparence de la mettre si fort des l'entrée de son episcopat.] Ce que passep. nous en avons cité dans le texte, donne 15. lieu de croire qu'elle fut écrite peu avant l'arrivée de Valens à Cefarée 180 ainsi fur la fin de l'an 371.]' Et en effet p 19.4. puisque S. Basile s'y plaint dece que S. Gregoire de Nazianze ne venoit paspasser avec luy la plus grande partie de l'année, [ il femble affez dire que Saint Gregoire n'estoit pas encore Évesque, ni attaché augonvernement de l'Eglife de Nazianze, comme il le fut des l'an

372 On peut objecter contre cela,]'que Nar ep.: F.p. le moine qui accusoit 5. Basile de timi- 790.1. dité, raportoit un endroit d'une harangue de S. Gregoire où il donnoit au S. Esprit le ritre de Dien, & ajoutoit enfutre ces paroles qui avoient efte fort relevées, fusques à quand cacherons nous la lampe fous le boiffeau? ce qui fe trouve or 8 p.149.6. dans la 8º harangue de ce Saint , [qu'il paroift clairement avoir faite loriqu'il accepta le gouvernement de l'Eglife de Nazianze fous fon pere, & ainfi aprés avoir esté sacré Evesque de Sasimes : 1 '& il ne fut Evefque, comme il le or, 10. P. 1866 marque luy mesme, que l'année suivan- 46. te laprés la persecurior que Valens fit

[Mais quelque forte que foir eete raifon, on ne pent pas dire neamnoins-qu'elle foit invincible, puifqu'il a pu direla inefine chofe en deux differentes rencontres. Et if faut ce me femble recourt à cela, non feulement pour les raifons que nous avous déja allequées,

à S. Bafile.

& patceque S.Bafile rejette ce reproche de timidité, non par les combats qu'il avoit déja foutenus, mais par ceux qu'il alloit bientoft foutenir; mais encore parceque l'affaire de Safimes ayant en quelque façon brouillé S. Bafile & S. Gregoire, en forte qu'ou ne peut pas dire qu'ils n'enflent rien eu à se pardonner fur ce sujer , S. Basile dit clairement dans la lettre 31, que jamais il ne leur estoit arrivé rien de tel , lorfqu'ils s'éctivoient fur le moine aut l'ac-

mierano cufait. l' Je prie Dieu , dit-il , auteur de 20 toute fainteré de me conferver durant 20 les jours ou les heures qui me restent 20 encore à vivre, la mefine disposition menvers your où j'ay toujouts efte; puif-» que jusques à prefent noftre conscience 20 ne nous reproche point d'avoir commis " aucune faute l'un à l'égard de l'autte, » foit grande ou petite. M' du Pin p. 475, met aufli cet evenement un pen avant que Valens vinft à Cefatée.

Pour la page 149.564-

NOTE XLIV.

Quel eft le Prefire Pallade à qui Saint Athanafe écrit fur S. Bafile.

'Bloudel croit que le Prestre Pallade Flood pare. à qui S. Athanase a écrit en l'an 172, ou 373 au plustard, est ce mesme Pallade qui a depuis esté Evesque d'Helenople en Bithynie, où il foutint avec beaucoup de generofité la canfe de S. Chryfofto-

Lauf.c.41.4.9. me, ainfigue S. Jean d'Egypte luy avoit prophetize, comme il le dit luy melme dans fon histoite Laufiaque. [Ce fentiment peut patoistre tres bien fondé,]

puisque ce mesme Pallade d'Helenople en Bithynie, dit qu'il a demeuré trois ans fur la montagne des Olives avec Innocent Preftre de cette monragne :8c cela fe trouve vtay de celuy à qui perie S. Athanafe, comme on le voit par la lettre de ce Saint p.97a.c, & par

la 184º de S. Bafile p. 197. s. Mais com-

que 12 ans lorsqu'il écrivit son histoire, C'eft à dite en l'an 419 ou 420, il eft certain que ce ne peut estre luy à qui S. Athanafe a écrit & qui estoit Prestre en 373.]Il y avoit en ce temps là un autre Pallade qualifié auffi Evelque d'Helenople, quoiqu'apparemment fans raifou. C'est luy qui raconte l'histoire de S. Chryfoftome dans le dialogne celebre qui porre son nom. Il estoit plus agé que l'autre, & peutestre assez pour avoir esté Prestre des l'an 373. [ Mais nous ne croyens pas pouvoir affurer que ce foit le melme, V. Pallade § 12 mose 8.

En quelle année il fant mettre ce qui se

NOTE paffa à Cefares entre S. Bafile & Valens.

[Il y a de la difficulté à fixer le temps de ce qui se passa à Cesarée entre Saint Bafile & Valens. | Car S. Gregoire de Nav.or. 10.P. Nazianze dit que c'estoit aprés que tou- 147.2/148.b. tes les villes des environs avoient déja esté subjuguées, & que celle de Cesarée se trouvoit seule avoir echapé à la futeur des Ariens. Theodoret dit que Thdr. 1. c.

Valens ne voulut pas attaquer S. Bafile 14.p.461.h. le premier, depeur que l'exemple de fon courage ne fortifiaft les autres. [ Il femble donc que ce n'a esté que depuis le voyage de Valens en Syrie, auquel les hiftoriens commencent proprement le recit de la persecution. Et en effet Theodoret & Socrate ont fuivi cet ordre. Mais d'autre part estant cettain, felon l'histoire, que Valens parri de Constantinople au commencement de l'été 371, pour aller à Antioche , v. fon siere note 8, eftoit à Ancyre le 13 juillet, & qu'il fit ce voyage fort leatement, } '& estant encore plus certain de l'autre Na ec. 104. qu'il estoit à Cesarée le jour de l'Epi-102. phanie au temps de la perfecution de S'.

Bafile, il eft fi naturel de croire qu'au me d'autre part l'auteur de la Lanfia- fortit de Constantinople & d'Ancyte que reconnoift luy melme qu'il n'avoit il vint passet l'hiver à Cesarée , pour

444 C.d.

B.l. 1. p. ;: 2. b.

traverser au commencement du primtemps de l'an 372, les plaines brulanres de la Cilicie, qu'il est comme impossible de ne se pas rend e à certe apparence de verité, ainfi qu'ont fair Baronius, Philampite Godefroy, & pluficurs autres qui ont placé la persecution de S. Bafile en 370,

parcequ'ils ont mis l'arrivée de Valens a Antioche un antrop toft.

S. Bafile femble auth nous obliger à antep. 108. p. fuivre le mesme calcul, | puisqu'il écrit 100.b. C. touchant sa persecution à Eustache de Sebaste comme à un intime ami , sau lieu ou Eustathe avoit absolument rompu avec luy des le milieu de l'an 173 au plustar 1, comme la fuire nous obligera de le reconnoistre : & nous ne voyons ancun moyen d'accorder les differentes parties de l'histoire de S. Brfile, qu'en difant que Valens est venu à Ce-

farée à la fin de l'an 570 ou 571 auplusson! c c. H. P. tard. | Sozomene dit expressement que Valens allant de Nicomedie à Antioche, paffapar Cefarce, & y perfecutal Eglife. Car pour ce qu'il pretend qu'Eulebe en estoit alors Evefoue, & non S. Basile, [il est eertain qu'il se trompe. Mais S. Gregoire de Nysse est austiclair sur ce soint que forvantorité est incontesta-

ble. l'Car ilditque Valensvint à Cefarée Ngilin N. & en quittant Constantinople pour aller en Orient, ayanı encore le cœur tout monthene.] enflé des victoires qu'il venoit de remorter fur les barbares , se'est à dire sur les Gots, avec qui il avoit fait la paix à

la fin de l'an 269.

Pour ce que dit Saint Gregoire de Nazianze, il est comme certain que des ce temps-ei l'herefie Arienne dominoit dans l'Afie mineure, & dans les provinces où Valens avoit passe avant que de venir à Cefarée, S. Melece d'Antioche avoir esté banni des le commencement de cette année. On peut avoir fait la mesme chose à beaucoup d'aueres; & la lettre 220 de Saint Bafile à Damase, qui doir avoir esté écrite au plustard vers le mois de septembre de

l'an 371, }' porte que déja eeux qui dans safes are p. chaque diocese defendoient la verita-111-2. ble foy, en avoient esté bannis par la perfecution des hetetiques: ce qui nous apprend que les historiens ont passe fous filence quantité de choses ; & il femble que cela fustit pour expliquer 5. Gregoire de Nazianze, qui fait ici un panegyrique & non une histoire

On peut dire la mesme chose sur la lettre 297 de S. Bafile , l'où il dit que la propreta perfecution avoit tavagé la pluspart de ed. Orient, lorfou'elle vint attaquer la Cappodoce. Mais il y faut ajouter que Valens a atraqué co Saint plus d'une fois C'est ce que Saint Gregoire de Nazianze & Theodoret remarquent, comme nous verrons. 7'S, Bafile mesme ep. 14-p-87.de dans une lettre écrite en 173, depuis fa ". rupture avee Eustathe, dit qu'une perfonne venue de la Cour, ( qui n'estoit done pas alors à Cefarée, lluy avoir raporté que l'Empeteur avoit changé le deffein qu'il avoit en de le llyrer à la discretion de scs ennemis: & dans plusieurs autres lettres qui paroissent aussi cerites en 373, il parle de la perfecusion queles hereriques s'efforçoient de luy fuscirer. Nous verrons mefine dans la suite que certe lertre 297 se raporte à l'an 175, & à la perfecution de De-

#### NOTE XLVL

Pour la page.

Que la paix que Valens fit avec S. Bafile le jour de l'Epiphanie, fut bientoff fuivit d'une nouvelle perfécution.

Après que S. Gregoire de Nazianze Nos ot.10.9. a raporté l'entretien que Valens eut wid. dans l'eglife avec S. Bafile , il ajoure auffitoft : Cette rencontre fut le commercement de la donceur dont ce « prince usa envers nous : Elle donna la « premiere quelque confistance aux affai- « res del Eglife; & ce fut cette occasion " qui rompit en partie l'impetuofité du "

n tortent qui ravageoit alors (tout l'O rient. Il est difficile de donner un sens à cet endroit, si nous ne disons que S. Bafile, & mesme toutes les Eglises de la Cappadoce, demeuterent en paix aprés ceci, ou tout le reste du regne de Valens, ou au moins durant un temps affez confiderable.]

d', 52,

P-151-d.

Cependant Saint Gregoire raporte immediatement aprés, une antre perfecution de Saint Bafile, où il alloit estre banni fans la maladie del Galate Ifils de Valens: [& cetre persecution, si elle a fuivi l'autre, l'a fuivie de bien pres.] Themi br.m. 'Car Themistius dans la harangue qu'il fit pont la dixieme année de Valens, & ainsi apparemment des le 18 mars

de l'an 173, demande à son Jupiter qu'il donne des enfans à ce prince pout regner avec luy &c. [ Valens n'avoit donc point alors de fils , & Galate Ruf.L.c.s.r. eftoit deja mott.] Rufin joint en effet la mort de Galate avec la perfecution de Saint Bafile par Modeste : & dans la

nuit mesme d'aprés que le Saint ent comparu devant ce Prefet, ce que nous son.1.4.6.16. aurions peine à fuivre. l'Socrate dit 2-14].C. feulement que cela arriva un peu aprés.

Soil 6. C. 66 p. 1 Sozomene dit que ce fut un peu aprés la Theophanie, & dans le mesme 4 P.457.C. voyage que Valens fit alors à Cefarée, où nous ne trouvons point qu'il ait jamais esté depuis le commencement Than Lag de l'an 372, l'Theodotet fait la mesme

16.9.481. chose que Sozomene, sinon qu'il dit que Galate effoit mort lorsque Valens vinr à l'eglife de S. Bafile , & v offrit des dons, [ce qui paroift se raporter]' à

ce qui artiva le jour de l'Epiphanie, selon Saint Gregoire de Nazianze. Neanmoins tont le refte de ce qu'il dit, fe raporte visiblement ]'à la seconde fois que Valens vint à l'eglife selon le mefine S. Gregoite, quelque temps aprés l'Epiphanie : & en ce fens Thro dorer est entierement d'accord avec

Sozomene.

Nous ne voyons point de dishculté à Hift, Eccl. Tom. 1X.

fuivre fon ordre, finon que ce n'est pas celui de Saint Gregoire de Nazianze. Mais ce Saint ne disant point que les choses soient arrivées dans l'ordre qu'il les raporte, & cet ordre nous jettant dans un grand embaras, on nous pardonnera fans doure fi nons l'abandonnons en ce point à l'exemple de Theo-

On pourroir peuteltre s'imaginer que la perfecution de S. Bafile, qui fut arreftée par la maladie & la mott de Galate, fe fit à Antioche. | 'Car Socrate s er 1 4 e.12. met à Antioche tout ce qui se passa en- P-141.4. rre S. Bafile & Valens ; [ ce qui estant certainement faux de la premiere rencontre, pourroit paroiftre vray de la seconde. Mais outre que Socrate est le seul qui dise que Valens ait fait venir le Saint à Antioche, & que se trompant affurément dans une partie de son recit, il est justement suspect dans l'autre. la narration de S. Gregoire ne donre pas lieu de croire que rien de ce qu'il . raporte se soit passé autreparr qu'à Cefarée.]'Auffi M' Valois rejette non en apetane.d. partie, mais dans tous ses points, cette imagination de Socrare 3 & il dit que c'est avec raison que Sozomene l'a cor-

Il veut que Valens ayant esté à d. Antioche, vint encore une autre fois à Cefarée, comme Theodoret & Sozo- Thart 1 . 4. mene le semblent marquer, quoique soulé serte d'une maniere fort embaraffee & fort :64.416.117. confuse : Se on pourroit mettre la mort de Galate dans ce second voyage. Mais l'histoire de Valens ne donne point de lieu à dire qu'il soit revenu d'Antioche à Cefaice, & encore avec fa femme & fon fils, co qui marque un voyage de confequence, & ne convient pas à une course que les affaires te l'Armerie auroient pu l'obliger de faire de ce coste là. Et d'ailleurs cela e rous debarafferoit de rien, puisque li Galate effoit mort au commencement de l'an 373, comme on le voir par

666

tien avec Valens.1

Themiffins, S. Basile n'a pu jouir de la 1 che. Et il est certain que lor sque Vapaix que peu de mois après son entre-

Pout la p Et 164-5 72NOTE XLVII

Quand arriva le miracle des plumes rompues. Theodoret aprés avoir raporté la mort de Galate, & la reconciliation de

Thart.l.e.c. 16.p.481.c.d. p.44.2.

Valens avec S. Bafile, dit que ce fut ainfi que ce Saint evita la premiere attaque de Valens; mais que ce prince estant revenu, voulut encore bannir S. Bafile, & ne le pur, parceque ses plumes se rompirent &c; c'est ce qui nous a fait dire dans la note 46, que felon luy Valens eftoit venu d'Antioche à Cefarée, mais que celane se pouvoit guere admettre. Il faut encore abandonner Theodoret, en ce qu'il fait ce miracle posterieur à la reconciliation de Valens, s'il parle de la feconde fois que

Valens vint à l'eglife, comme il y a tout comme S. Gregoire de Nazianze nous en affure. On pourroit éviter ces deux inconveniens, a t'on pouvoit dire que Valens voulut bannir S. Basile en 378. Car il est aise de croire qu'il passa alors par Cefarée. Mais il n'y a aucune apparence qu'il ait songé à bannir un Evefoue tel que S. Bahle, au milieu du trouble & de la frayeur que luy caufoient les victoires des Gots, lorfqu'on croit qu'il estoit mesme obligé de rappeller les autres Catholiques qu'il avoit bannis. S. Ephrem qui raporte fort au long la mesme histoire, l'avoit sans donte apprife lorfqu'il vint voir Saint Bafile, & il n'y a pas d'apparence qu'il n'y foit venu qu'en 378, lorfqu'on ne fçait pas mesme s'il vivoit encore.

Je ne sçay si pour suivre l'ordre de Theodorer, on ne pourroit point dire que le miracle des plumes rompues n'arriva pas à Cefarée, mais à Antio-

lens estoit en Syrie, il y eut quelque menace de perfocution & d'exil contre Saint Bafile . & on'on patla de le faire venirà Antioche. Celapourroit fervir à rendre raison pourquoi ce miracle a esté connu par Saint Ephrem & par Theodoret qui vivoit en Syrie, & n'a point au contraire esté marqué par S. Gregoire de Nazianze, qui peut n'avoir voulumettre que ce qu'il avoit vu de ses yeux. Si cela est, le commandement que Valens avoir fait auparavant à S. Basile, comme dit Theodoret, de quitter le parti Carholique, n'aura pas esté fait de vive voix, mais par quelque envoyé ou par écrit. On pourroit dire ausli que quand Theodoret dit que Valens revint, cela peut fignifier qu'il revint à la charge, & qu'il fir une leconde attaque contre S. Basile.

Mais il faut avouer que ces sens ne font pas les plus naturels, & qu'il est difficile de croire que ce foient ceux de Theodoret. ]' S. Ephrem raportant la Cottle List. melme histoire, fait dire à Valens par 64.45. les Ariens, que leur doctrine ne pouvoir faire aucun progrés en la presence de Basile , see qui marque naturellement qu'ils estoient à Cesarée aussibien que luy; & il n'est pas naturel de croire que c'estoit le peu d'Ariens qui pouvoient estre à Celarée qui disoient cela à Valens, ou par lettres, ou par les autres Ariens qui estoient en Cour. Ainsi comme nous ne voyons personne qui ait encoredit que ce miracle des plumes rompues effoir arrivé à Antioche, pous n'avons pas ofé le faire les premiers fur des raisons qui ont quelque apparence, mais qui ont aussi leurs difficultez. Ce ne sera pas une grande chose quand Theodoret aura pris deux evenemens d'une mesme persecution pour deux persecutions differentes & quand il aura mis aprés la reconciliation de Valens ce qu'il devoit mettre devant. Il n'y a pas meime d'autre difficulté à

Man.or. po. . fujet de le croire, l'puisqu'aprés cela S. Basile jouit assez longremps de la paix ,

croire queValens a fait quelque voyage à Cesarée vers l'an 376, li nous voulons, finon qu'on n'en trouve aucun vestige dans l'histoire, ce qui fait qu'on n'est pas bien aife d'en admettre fans neeeffité.]

Pour la page 167.5 74-

NO TE XLVIIL Quel Vicaire du Pont persecuta Saint Bafie.

[Nous ne voyons point d'où Niceras Nas. Ro. 78. a pris ce qu'il dit , que]' le Vicaire du Pont, qui schon's. Gregoire de Nazianze, perfecura 5. Bafile au fujet d'une dame, effoit Enfebe one e de l'Imperatrice, [homme entierement inconnu. Et cela peut donner sujet de croire que ce Vicaire est ce Demosthene Vicaire du Pont en 475 & 476, grand ennemi des Catholiques, comme celui dont parle S. Gregoire, & qui leur fit tous les maux qu'il put. Il est vray que Saint Basile ne dit point que Demosthene eust rien fait contre luy en particulier,] But ep. 164.p. quoique dans (a lettre 246 où il particularife fort fa perfecution, il marque

que Demosthene estoit venu à Cesarée, & qu'il en estoit déja parti pour Sebaste. Mais il peut estre revenu de Scbaste à Cesarée, & avoit fait dans ce voyage ce qu'il n'avoit pas fait dans le premier.

Cependant plus Eusebe oncle de l'Imperatrice est inconnu à l'histoire, moins if v a hearde croire que Nicetas l'air mis par une simple conjecture : Et comme affurément il ne l'a pas inventé, nous ne voyons point qu'on puisse dire autre chose, finon qu'il avoit trouvé ce qu'il en dit à la marge de son manufcrit, où on ne l'avoir pas mis fans autorité & sans fondement. Outre cela, aprés que S. Gregoire de Nazianze a raporté ce que ce Vicaire fit contre Naz. or. to S. Bahle , il ajouto : J' C'est iei que finit #la gnerre de Bafile contre le monde , de S. Bafile, durant lequel il est certain n & que commence eelle qu'il eut à fou- qu'arriva ce que raporte S. Gregoire

necessairement prendre ces paroles à la lettre, il faudroit mettre lapersecution du Vicaire en l'an 371, avant celle de Modeste & de Valens, n'y ayant prefque pas eu de temps entre celle-ci & celle d'Anthime. Mais je pense qu'il fuffit pour verifier ce qu'il dit, que celle d'Anthime air fuivi celle de Valens. qui a esté beaucoup plus celebre, & à laquelle S. Gregoire joint l'autre par la conformité de la matiere. Ainsi ce n'est point aller contre S. Gregoire, que de dire que celle du Vicaire est arrivée, ou en mesme temps que celle d'Anthime, ou un peu aprés. Mais s'il la falloit mettre en 376, environ trois ans aprés celle d'Anthime, il est disficile de croire que S. Gregoire en eust parlé comme il fait. Ainfiil semble que le plus seur est de s'écarter le moins qu'il se peut de fes paroles, & de ne pas rejetter fansnecessité le fait qu'avance Nicetas.]

NOTE XLIX.

Pour la page 147.5 74.

Si Vestiane est la dame peur laquelle S. Bafile fut perfecute.

Baronius croit que la dame à l'occa- Bat. 170.1 54 sion de laquelle S. Basile fut persecuté par le Vicaire du Pont, est cette Vestiane ou Vetiane dont il est parlé dans la vie de Sainte Macrine. [Cela peut estre, quoique Baronius n'en donne point d'autre preuve, sinon qu'on le croit. Mais je ne voy pas comment Batonius le pourroit fourenir, ]'en mettant, com- 19.502 me il fait, la more d'Emmelie mere de S. Basile, des le commencement de son episcopat. [Car cette Vestiane estoit apparemment dans le monaftere, ] lorf- Nyflv.Mac. que Sainte Macrine fut guerie miracu- 1.199. leufement en la maniere que Veftiane le raconta àS. Gregoire de Nysse. [Or c'estoit durant la vie d'Emmelie ; & ainfi, felon Baronius, avant l'epifcopat n tenir contre les Evelques,[S'il falloit de Nazianze.].

Peppij.

Foot Is page 17: 575NOTE L.

Sur les lettres des Occidentaux envoyées

en 272 aux Orientaux. On ne voit pas bien affurément si les lettres des Occidentaux apportées en 172, effoient écrites à S. Athanase,

on à S. Bafile, mais comme on ne peut douter qu'il n'y en eust pout Saint satepare. Athenafe, puifque ce fut luy qui les \* selfig 169. receut & les envoya à S. Bafile ; auffi nous apprenous d'un autre endroit, que S. Basile en receut vers ce mesme temps-ei, de quelques Prelats d'Occi-

dent qui s'adreffoient à luy en particu-10 114 p.117. lier, & entre les autres de l'Évesque b c. 171.9.147. Valerien, b Il est visible encore que les Orientaux receurent alors des lettres des Evesques d'Illyrie , d'Italie , & des Gaules. On ne voit pas expressement par qui on les avoit receues, fi c'estoit |

Dorothée, l'qui passa ce semble par l'Orient, [c'est à dire par Antioche,] avant que d'artiver à Cesarée, [& qui ainsi pouvoit les avoit apportées premierement à S. Athanale; ou bien fi ce en 17: P.168. fut par le Diacre Sabin ,] qui paroist estre arrivé vers le mesme temps que Dorothée & fans doute avec luy ,1

par Saint Athanase ou par le Diacre

'quelque temps avant Pafque, equi en eru.b. 372 tomboit au 8 d'avril. d'Il est visible d 21 Cp.414. p.pr.d. que la lettre de Valcrien à Saint Bafile avoit esté apportée par Sabin.

'Ce Valerien est qualifié Evesque de l'Illyrie. Mais comme nous ne trouvons point de Valerien qui parust en ce temps là dans l'Illyrie, & que Saint Valerien d'Aquilée qui vivoit alors,est un des plus illustres Prelats de ce sie-Bari . 8-174. cle , l'il semble affez probable que c'est

luy à qui Saint Basile écrit, f & que ce Saint, ou celul qui a extrait les titres de sestettres, l'amispar erreut en Illyrie, parceque la ville d'Aquilée, en est tres proche.]

NOTE LL

Peter [2 pra) 74.5 70

De quel Arbanafe S. Bafile parle dans fa lettre 275.

[S. Bafile dans fa lettre 273, p.269.b. parle à S. Melece du reverendissime Evelque Athanase, sur lequel ses lettres ne pouvoieut rien pour luy faire embrafler leur communion, si elles n'estoient accompagnées de celles de S. Melece, qui l'avoit autrefois renvoyé sans communiquer avec huy, & ne l'avoit point encore fait quoiqu'il l'eust promis. Je ne croy point que personne puisse entendre ceci de Saint Athanase, à qui il n'y a pas d'apparence que Saint Melece ait jamais refusé sa communion, & encore aprés la luy avoir promife. Je ne voy pas ausii le moyen de dire que c'est Athanase d'Ancyre qui avoit assisté des l'an 363 au Conciled'Antioche avec Saint Melece. Et ainfi il faut que ce soit quelque antre Athanase qui nous soit inconnu. 1'11 y soct. 1.4 c na en a un parmi les Evelques Macedo- P 111 b. niens, à qui Libere écrivit en 466, [ & cela convient fort bien à ce que Saint Basile dit de celui-ci.1

#### NOTE LIL

Pour la page 1714) 76

Quel pays la lestre 69 de S. Rafile lefigne par l'Italie : Quand elle a esté écrite,

Blondel veut que dans le sitre de la Blond pri lettre 69 de Saint Bafile, adreffee aux Everques d'Italie & des Gaules , le mot d'Italie marque le departement particulier qui portoit ce nom ; dont Milan estoit le chef, & qui comprenoit à peu pres ce que nous appellons aujourd'hui la Lombardie. [ Mais il n'en allegue point de preuve, puisque ce qui estoit compris sous le vicariat de Rome n'avoit point alors d'autre nom dans l'ufage ordinaire que celui d'Italie ; & je ne fçay pas quel antre nom on euft pu choifir pour marquer ce departement,

le patriareat de Rome. Dans le premier envoi de Dorothée adresse nommément au Pape, l'Saint Bafile dit que le dessein estoit de faire venir en Orient quelque personne d'Italie. [Vouloit-il exclure par ce rerme Rome & toutes fes dependances ? Et d'ailleurs puisque le premier envoi s'adresse proprement au Pape, on ne pouvoit cesser de s'adresser à luy ansibien qu'aux autres, fans qu'il y en cuft degrandes raifons: & nous n'en voyons

Que si les lettres des Occidentaux estoient, comme nous croyons, du Concile tenu à Rome pat les Prelats d'Italie & des Gaules, il est indubitable que l'Italie comprend ici le patriarcat de Rome ; & il y auroit plutoft lieu de la testreindre à ce patriarcat, & d'entendre par les Gaules la Cifalpine, si l'usage de ce temps là ne nous obligeoir, comme je croy, abfolument à dire que la Gaule est la Transalpine à l'égard de Rome.

4.b c.

\$6.2.

Therap 4. If ne faut pasoublier ] que M' Valois pretend que cette epistre des Orientaux a esté écrite dans le Concile d'Antioche aprés la mort de Valens [Il devoit donc rendre raison pourquoi elles se trouvent entre les lettres de Saint Bafile qui estoit mott neuf ou dix mois avant ce Concile. Je ne voy pas non plus qu'il y ait apparence que les Orientaux aient écrit une lettre fembable à celle-ci, lorfqu'il n'y avoit plus de persecution ; & j'ay peine mesme à croire qu'ils se fussent si fort mis en peine en ce temps là d'implorer le secours des Occidentaux, dont on peut dire qu'ils n'avoient plus de besoin. Il devoit nous dire encore qui estoit ce Basile mis le troisieme dans l'inscription de cette lettre, puisque celui de Cesarée estoit mort.

Nous rrouvons moins de difficulté a ctoire avec M' Valois, que Narfe

que l'on pretend avoir fait proprement ! matqué à la teste de cette lettre, est S. Barle Evelque d'Edeffe, & neanmoins il est difficile de voir pourquoi un metropolitain d'une Eglife forr illnstre, est mis presque le dernier. C'est pourquoi nous aimons micux croire que c'est Basse mis entre S. Basile & Saint Gregoirede Nazianze.]' Mais selon ce 14 c. 11.7 ct. qu'en dit Theodoret, Barfe mourut ou durant la persecution, ou aussitost aprés : [ & ainfi il n'aura pas mesme pu affifter au Concile d'Antioche, 1'& en Collection. effet ce fut Saint Euloge son successeur qui y affista.

#### NOTE LIII. Pout la page

En quelle année la lettre 379 de Saint Basile a esté écrise.

L'epistre 379 de S. Basile à Martinien Passer-1794. fitt la division de la Cappadoce, est 171-4. écrite en une saison incommode pour faire des voyages, au moins à des vieillats, comme eftoit Martinien , le'eft à dire durant l'hivet ou durant l'été. Il la faut mettre affez longtemps avant la 259, que nous nous croyons obligez de mettre au milieu de l'an 372, ] pui sque p.170.c. la 379 paroist écrite des le commencement qu'on travailla à former la feconde Cappadoce : au lieu que dans la 259, p. 257.d, le Saint dit qu'il devoit s'abouchet avec les Evefques de la feconde Cappadoce : ce qui marque que cette province estoir déja toute formée. On ne la peut pas mettre en janvier on fevrier de l'an 372, puisque la Cout estoit alors à Cesarée, ce qui ne s'accorderoit point dutout avec cette lettre. Valens en estoit parti des le mois de mars, 1' puisqu'il estoit à Seleucie le 5 Cod. Th. eled'avril; & cette faifon eft fouvent affez ?. 90.31. incommode pour voyager : mais puifqu'elle ne l'eftoir pas rrop pour Valens, l'Imperatrice & toute leur fuite, elle ne le devoit pas aussi estre trop pour Martinien.

Nous voudrions cependant pouvoir Pppp iij

mettre en ce temps là la lettre que S. Nat. or. 20.7. Bafile luy écrit , J'puisque les disputes ter.b. nées entre les Evefques fur la division

de la Cappadoce, fuivirent la guerre de Valens contre Saint Bafile, [c'eft à dire le commencement de l'an 172. Neanmoins la div sion de la province peut avoir est' faire des la fin de l'an 171, & les divisions des Evelques n'avoir commencé à paroiftre qu'en 172. Ainfi la lettre 379 anra pu oftre écrite en 371, au commencement de l'hiver, avant que Valens fust arrivé à Cesarée : & c'est ce que nous avons cru devoir suivte comme le plus probable ou le moins embaraflant, C'est apparemment ausli le fentiment de M' du Pin, qui la met p. 475, en l'an 370, augnel il met l'arrivée de Valens à Cefarée. ]

Pour la page 150.4 70.

# NOTE LIV. à Cefaree.

Que S. Gregoire de Nazianze fut apparemment facre Evefque de Sufimes

[On ne voit pas bien clairement où Saint Gregoire fut facré Evefuue de Safimes. Heft certain que ce ne fut pas Faf.cat.s. 7 3 à Safimes , J'où il n'a jamais fait aucune fonction; & il femble mesme qu'il n'y a jamais mis le pié.[Ce fut done felon tontes les apparences, ou à Nazianze qui effoit bien loin de la feconde Cappadoce, mais ne se soumettoit point encore à la jurifdiction de Tyanes pour le spirituel, ou plutoft à Cesarée mesme qu'il reconnoissoit pour sa metropole.] But.;71.5 107- Et en effet dans une harangue qu'il fie Max.ot.4.p. auflitoft après fon facre, comme on le

peut juger par la fin,ª il dit ou'il n'a-· c. ar.b. voit point encore voulu accorder de discours à ses freres qui l'ecoutoient, fee oni peut fort bien convenir aux Prefires & aux l'id les de Cefarée. mais non à ceux de Nazianze où il avoit deja presché plusieurs fois.]



NOTE LV. Pour la page 160.580.

Que la lettre 22 de Saint Grecoire de Nazianze a fuivi fon facre.

Baronius met la lettre 22 de Saint tat.grafion. Gregoire de Nazianze, avant qu'il euft efté facré Evefque de Safimes: Mais il devoit avoir accepté l'evelché de Salimes, & avoir receu l'onction episcopale avant que S. Basile le pressatt d'y aller, & de se conduire en Evesque, comme on voit par cette lettre qu'il faifoit; ainfi il est plus probable que cette lettre a fuivi fon facte, que non pas qu'elle l'ait precedé.]

> NOTE Pour la page

Sur quelques difficultez de la lettre 187 de S. Bafile.

[1] y a faute assurément dans la lettre 187 du S. Bafile, p.zor.c, antdear & Sami serre ne s'accordant pas enfemole, fi l'on ne dit que de parente eft pris ici dans un fens fort impropre. pour dire nous laiffant on nous meteant ans l'abatoment & la douleur de voir que Ge. Si ce sens peut neanmoins eftre recevable, I'on peut dire avec Blondel stond salm. que les Everques d'Armenie qui de- P-411voient se trouver au synode de Theodote, au lieu d'envoyer quelqu'un pour prier encore une fois S. Bafile de venir à leur affemblée, & pour l'y conduire, comme il marque en un autre endroit B (.ep.10.p. que cela fe devoit, non fen!ement man-1,7 b. querent à ce devoit de civilité, mais s'en retournerent eux melmes . & ne tinrent point le Concile, afin que Saint Bafile n'eust pas occasion d'y venir. Neanmoins comme le fens qu'il faut donner pour cela à abuniment n'est point naturel, les plus habiles ont Comofin, mieux aimé lire alecd'éapp, au lieu "40 d'aricago , (ce que nous avons fuivi. Il faut eependant avouet que dans ce sens was brouille, & donne lieu de croire qu'il manque quelque chose de plus eneet endroit: Et en esset c'eust esté une foible raison à S. Bassle de rompre un dessein important sur un defaut de civilité. Je ne sçay d'où Blondel p.652, prendle sens qu'il donne dans sontexte à 2004 avre, «yant sa «ppriètuson». Pour le naturel qu'il met à la marge, sil ne peus convenir à l'endroit.]

Pour la page 186.5 \$1.

# NOTE LVII.

Difficultez dans ce qu'on trouve de la conference indiquee à Phargamon.

On pourroit donner une autre suite à et que nous mettons ici dans le texte, & dire que le voyage dont S. Basile revint vers le douze de may , eftoit quelque voyage qui nous est inconnu, ou peuteftre celui qu'il avoit fait pour facrer S. Gregoire de Nysse; que celui où il vit Eustache, est colui metine où il vouloit aller à Phargamon pour la mijuiu, dans l'esperance que S. Eusebe y viendroit ; & qu'estant revenn à cause de la froideur de Theodote, lorsqu'il scent que S. Eusebe ne viendroit pas ; il luy écrivit la lettre 259, où il ne luy mande pas rout ce qui s'estoit passe, ne jugcant pas que cela fust necessaire, soit de peur de l'affliger, soit pour n'estre pas obligé de se plaindre de Theodore. L'un & l'autre sentiment a ses difficultcz, puifque dans celui que nous avons mis dans le texte, il faut admettre deux assemblées en Armenie en deux mois de remps , aufquelles S. Bafile a efté appellé, ce qui est difficile à eroire. Dans l'autre aussi il faudra dire que S. Basile s'estoit determiné absolument à aller à Phargamon, quoiqu'il eust mandé positivement à S. Eusebe p.259.c.d, qu'il n'iroit point sans key. Nous avons cru qu'il nous suffisoit de proposer ce que nous trouvions de plus apparent en une chose ou nous n'avons aucune lumiere affurée.]

£

NOTE LVIII. Port to page De quel Maxime ou Màximin S. Bafile

parle dans fa lettre 259. [S. Bafile dans la lettre 259,p.258.4.6, demande comment il faut agir avec un nommé Palmace qui servoit à Maxime de ministre pout la persecution, nonobstant toutes les remontrances que les freres luy avoient faites. Il y en a qui croient qu'on peut raporter ecci à Maxime ou Maximin celebre pour les cruautez qu'il exerçoit alors dans l'Occident sous pretexte de rendre justice ; ce qui paroist fort eloignés & sera encore moins recevable, fi ce Palmace esloit un Evesque, comme le eroit Me du Pin p.480.]'On croit qu'il y a eu en safer.re. Cappadoce un Gouverneur de ee nom, 17- p 16-16-1-10. en faveur duquel S. Basile a écrit di- 111. verses lettres an Comte Trajan & à d'autres, pour les prier de secourir ce malheureux dans la misere extreme où l'injustice de ses ennemis l'avoit reduit. 'Il l'appelle dans une de ces lettres nir patiepari.p. mir a cheer, l'excellent Maxime :[ce qui 1116. paroist ne pas convenir à celui dont il parle dans la 257°. ]

NOTE LIX. Pour la page 1913 L. Que Vite a esté le predecesseur non le successeur de S. Protogene.

Patronius vent que Vite air fuccodé nucemp. A Saine Protogene dans l'evelébé de Carrhes, & non pas qu'il l'air prece-dé / comme Sonorme le dit formelle-suitaeve, ment. [Mais il n'alleque actuan preture faire, ment. [Mais il n'alleque actuan preture faire, ment. [Mais il n'alleque actuan preture faire, ment. [Mais il n'alleque actuan produce de contre une chois errichépa ser ancien hilforien, auquel il faut joindre Theodorte & S. Baille, [Vaileque le ferrier métrosaire, cérit à Vite, qui elibit par confeguer le forme met par l'entre de reduce de la monte par l'entre de l'actual vien (Lin faut e de Baronius vient fans deurs / de ce qu'il tiè dans l'Ica de qu'il tiè dans l'icadoce, a l'ure 43 a.

fuivant la traduction de Chr ft vb fon, que c'est S. Eusebe de Samosates mort avant le Concile de Constantinople, qui a fair Protogene Evelque; & ainfi Protogene l'auroit esté avant Vite, l'out affifta à ce Conci'e. Mais le : tes deux d'un Martyr de Gotthie, dont

Conc B.C.I.P. Thate. I.c. greede Theodoret porte que Protogene Foll (may) faire après le Concile, & ainfi après la Thirties, mort de Vite. Aush Theodoret dit seu-P.711.b. lement que S. Euloge affifts au Concile. [& ne le dit point de Protogene.]

Boll.c.may.p. Bollandus doute fi S. Euloge n'a point and, esté Evesque des devant l'an 370. Mais c'est qu'il met le Concile d'Antioche en l'an 369, [au lieu qu'il n'est que de l'an 376.]

Pour le pagé \$24.5 \$7.

NOTE LX.

Quand S. Basile a rectu les reliques de S. Sabas.

(Si le titre de tres beureux que Saint Balile donne à Saint Athanafe dans l'epistre 337, écrite à Ascole, p.329.6, nous obligcoit à dire que S. Athanafe effoit mort alors, nous ne croirions pas pouvoir mettre cette lettre que fur la fin de l'au 373, & les deux fuivantes adreffées aufli à Afcole en l'an 374. De forte ou il faudtoit dite que le corps de 5. Sabas, ne fut apporté en Cappadoce que deux ans aprés qu'il eut esté martyrizé le douze avril 272. Nous ne voyons point d'inconvenient à tout cela. Mais peanmoins comme nous ne crayons point que le titre de tres heureux foit une preuve fort confiderable que S. Athanase fust deja mort, nous aimons mieux ioindre la translation de S. Sabas à la mort, & mettre par consequent l'epifice 338 en l'an 372. La 337 peut eftre de l'an 171, & la 339 de l'an 3735 mais on n'en peut rien dire precisément. Nous avors traité ce m. sme point dans la note 106 fur S. Athanase.

· Prir la page NOTE LXL 196.5 87.

Qu'Ascole envoya appareinment deux Marry's a S. Bafile.

[ La lettre 338, & la 339, parlent tou-Afcole envoyoit le corps à Saint Bafile. Nous voud ions pouvoit dire qu'Afcole envoya d'abord à S. Basile la lettre de l'Eglife de Gotthie fur le martyre de S. Sabas, en promettant de luy en envoyer le corps des qu'on en auroit trotivé le moyen; & qu'ainfi la lettre 338 estécrite sur la promesse, & la 220 aprés que le corps eut esté apporté. La 339 favorife affez cette penice. Car elle Batter 119-76 porte que l'Eglife de Cefarée avoir au- 12 a.b. paravant g'orifié Dieu , lorfqu'Afcole avoit raporté les combats fout: nus pour la foy; & que maintenant elle se rejonissoit d'avoir receu de luyan Mattyr.[Mais je ne voy pas qu'on y puille accommoder ce qui est dir dans la 338:1 'Un Martyr eft venu dans noftre pays : cp. 118 p. 110 4.

Nous attens vu l'arbiere. [il faut donc 4. ce me semble reconnoistre qu'Ascole envoya à S. Basile deux Mattyts de la Gotthie, l'dont l'un qui avoit esté con- p. 16. fomme parl'eau & par le bois feit affurément S. Sabas, & l'autre qui fut envoyé enfuite nous est inconnu.]

> NOTE LXII. Pour la page 199.5 \$2.

Que Jovin ou Jovien estoie apparemment Eve que de Perrhe , non de Perge.

[Jovin à qui S. Basile écrit sa lettre 318, est qualifié dans le tirre p.31', Evefque de Cerrhe. L'Eglise de Cerrhe est inconnue, & ainfi au lieu de .ip., il faut peuteftre [10 - ] comme on le cite Combfintat. de Scultet : [& Perge effoir la metro- 1 1. P. 411. pole de la Pamphylic. ] On trouve en Tidre. 1.4 6. effet dans Theodoret un Jovien ou 13-9-675.4. Jovin qui estoit Evesque de Perge en ce temps-ci. [Mais il vaut encore mieux mettre [16 pps:, & en ect endroit, ] où le combfib. p. P. Combefis dit qu'il l'a trouvé dans ""

DATE ( - CTO-MI)

7hdr. p. 677. lui de Saint Basile, Theodoret dit que gouvernée par Euphrone jusques en

fienne, ce qui est vray de Perrhe, mais non de Perge. Le nom de Carrhes approche beaucoup de celui de Cerrhes; mais outre que Carrhes n'est pas non plus de l'Euphratesienne, S. Vite en a esté Evesque durant l'episcopat de S. Basile & aude-

Pour la page 101.5 20.

#### NOTE LXIII. Que Theophile de Cilicie estoit uns à Eustathe, non à S. Bafile.

IS. Bafile parlant dans l'epiftre 196, p.212.c.d. de ce qu'Euftathe faisoit conrreluy, il y méle Theophile de Cilicie, fans qu'on puisse bien distinguer s'il le joint avec luy on avec Euftathe. La fuite du grec nous potteroit mesme à dire qu'Eustathe fulminoit egalement contre S. Basile & contre Theophile, fi le pallage de l'epiftre 81, p.150.c.d, qui fait voir nettement que Theophile estoit uni à Eustathe contre S. Basile, ne nous obligeoit de prendi e le fens contraire, & de lire de mesente pour les auegym, ce que le P. Combefis approuve

Pour la page 213.5 96.

## dans sa note sut cet endroir, p.360. NOTE LXIV.

Sur l'Evefaut Bofbert dont parle Saint Bafile dans fa lettre 262.

> [S. Bafile dans fon epiftre 262, que nous croyons écrite en 573, dit p. 260,c, que l'Evelque Bolpore eftoit entré dans Hift. Eccl. Tom. 1X.

un manuscrit, se mesme dans Theo- | celebre dans l'histoire de S. Gregoire doret, quoique Mª Valois ait laisse de Nazianze & de Saint (hy softome, Tite et dans son edition , p.168.d, Car | Mais il le faut distinguer de celui de S. outre que ce Jovinest apparemment ce- Basile, puisque l'Eglise de Colonie sur lorfou'il fallut ordonner un Evefque l'an 176, comme nous le verrons dans de Samofates, le Concile de la province la fuite, ou distinguer deux Colonies, s'allembla à l'ordinaire, & que Joviny & dire que celle que la geographie favint aussi est ant alors Evesque de Perge. | crée p. 255, met dans la troisieme Cap-[Il est donc visible qu'il estoit Evesque | padoce, est différente de celle que S. dans la province où est Samofates, c'est Basile met en Armenie, quoique l'on à dire dans la Comageneou Euphrate- confonde assez souvent ces deux provinces. Cela se peut confirmer par les fignatures du Concile de Nicée, où Euphraste de Colonie est mis entre les Everques de Cappadoce. Celle dont Bolpore estoit Evelque, estoit en effet dans la seconde Cappadoce, comme l'affure Pallade dans la vie de Saint Chrysottome p.201.202, & la part que ce Bospore prenoit aux affaires de S. Gregoire de Nazianze, fait juger qu'il estoit de sa province. l'D'ailleurs il ratt dial.p. avoit 48 ans d'episcopat dans le temps de la persecurion de S. Chrysostome, [c'est à dire vers l'an 406, & ainsi i] estoit Evelque des l'an 360 au moins, longtemps avant la mort d'Euphrone de Colonie en Atmenie.]

> NOTE LXV.

Pour la page 116-5 97

Que S' Emmelie eft apparemment morte à la fin de l'an 272.

'S. Gregoire de Nysse met la mort de Nysw. Macr. Sainte Emmelie comme arrivée vers le P. 67.4. mesme temps que S. Basile son fils fut elu, ou un peu auparavant : & le Pere Pari 17047. Pagi veut que ce foit un point fixe, fur lequel il faille regler tout le reste. [Mais il n'est point étrange que S. Gregoire n'ait pas si fort diftingne les remps dans une chose où il n'en estoit pas question. Il ne patle proprement de l'election de S. Balile que pour venir à fa mort. \"Ce Balie ... ... que dit S. Bafile des affaires qui l'accabloient lorsque sa mere moutut, de sa communion. Bospore de Colonie est tout l'état de l'Eglise, des efforts que

2999

674 fes ennemis faifoient contre luy, & la familiarité seule avec laquelle il écrit Polline may, fur cela à S. Ensebe, sont des preuves trop fortes pour douter qu'il fust alors

Evelque. tacepare 10. 'Il parle des nouveaux Evelques de Neocefaree & d'Ancyre, le squels ne remuoient rien encore. [C'estoit donc un

temps affez confiderable aprés la mort sp. 61-9-91.>. de Musone , l'qui avoit esté longtemps Evelque de Neocefarée, comme on le voit dans le texte \$ 98, & d'Athanase qui estoit Evesque depuis l'an 360. Or la lettre qu'il écrivit aprés la mort du premier à l'Eglise de Neocesarée, non seulement ne peut estre écrite que par un Evefque, mais montre encore qu'il avoit este Evelque avec luy, ] puisqu'il 2.54.0.

dit que Musone n'avoit pas concouru avec luy dans la pacification des Eglifes, que neanmoins il avoit toujours eu la mesme foy que ce Prelat, & l'avoit toujours appellé pour estre son compagnon dans les combats qu'il avoit euscontre les heretiques, ce qui ne peut estre dit que par un egal, ou

melme pat un superieur. La maniere dont il écrit aussi à Athanase d'Ancyre, ne paroist pas convenir à un Prestre qui parle à un merropolies u stad. tain,]'furtout lorfqu'il témoigne que ce Prelat l'honoroi: iz ni minen upis, '& quand il fe moque de ses menaces

comme d'un epouventail qui ne pouvoit faire peur qu'à des enfans.[Que si c'eft fut la mott ]'que S. Bafile cerit la lettre 67, comme Baronius le croit avec beauconp d'apparence,[il faut bien que

S, Basile fust Evesque avant sa mort, puisqu'il dit | qu'il perdoit en sa personne celui sur qui il se dechargeoit du foin des Eglifes. Il faut donc demeuter d'accord que S. Bafile estoit déja Evesque depuis un temps affez confiderable, lotfque fa mere mourut, & qu'ainfi fin de l'an 373.]

NOTE L'XVI. Pour la page 29.558.

Si Elpide succeda à Musone de Neocefarie.

Blondel qui croit que le successeut ziond, rem. de Musone de Neocesarée est Elpide à P.600 qui S. Baßle écrit l'epiftre 322, p.315, ne paroift pas en avoit eu d'autre raison . linon que Saint Bafile remet en quelque Bafep 411 ; forre à cet Elpide le foin d'affembler les in clep sus ... Eve sques maritimes à Comane s dans le Pont : d'où il a apparemment conclu qu'il estoit metropolitain du Pont . & par confequent successeut de Musone qui l'avoit esté. Cependant ce qu'on cite de S. Basile n'est pas une preuve tout à fait certaine qu'Elpide fult metropolirain, & moins encore qu'il fust Evesque de Neocesarée, s'il est vray que Musone fust metropolitain non par la qualité de son siege, comme S. Basile ne le dit point dutout, mais par le privilege de son age & de sa vertu. ]'Saint ep. pa.p. p. p. p. Bafile marque mefine affez clairement qu'Elpide estoit Evesque d'une ville matitime, ce qui n'est pas vray de Neocesarée. Il semble par une autre lettre ep. 72. p. 11 le que son diocese n'estoit pas soin d'Amafée.

NOTE LXVII Pour la page 22:05 190.

Que la lettre 192 de S. Bafile est apparemment de l'an 373.

L'epitre 182 de S. Bafile est écrite parce du les lorfqu'il y avoit treize ans que l'herefie ", e, faisoit la guerre à l'Eglise en Orient : [& c'est sans doute sut cela que l'Blon- Blond pom. del dit qu'elle eft écrite en l'an 472, P-119. commençant apparemment ces treize ans à la perfecution qui foivit le Concile de Constantinople. Ce sens paroist affez raifonnable ; mais je ne crov pas que ce foit s'en eloigner que de la differer jusques en l'an 375, à la fin de certe rien n'empesche qu'on ne la motte à la troizione année, puisque cela convient mienx à la suite de l'histoire.]'Il y est passe. dit que les peuples estoient reduits à

frir les incommoditez de l'hiver & de l'été. [Cela arriva à Antioche aptés que Valens v fut venu en l'an 172. Et si les Catholiques s'y estoient assemblez à la campagne durant l'hiver, ee n'a esté qu'à la fin de l'an 372. | Cette lettre porte encore qu'entre les Catholiques d'Orient, il y avoit quelques personnes que l'enflure de la vanité & le desir de la gloire portoit à inventer des façons de parler toutes nouvelles qui ouvroient le eœur des Fideles à la corruption de l'heresie : [ Cela semble raxer Apollinaire, dont apparemment les erreurs ne faisoient encore guere de bruit dans la Cappadoce en l'an 373, lorfque S. Bafile fit figner à Euftathe fon epistre 78, puisqu'il n'y insera rien fur l'Incarnation : mais elles y en firent

des la mesme année aprés la rupture

d'Eustathe.]

P.195 de

'On peut s'étonner de ee que les Orientaux s'y plaignent que depuis treize ans que la persecution dutoir, ils n'avoient receu de l'Oceident ni lettres de consolation, ni de visite d'aucun frere , ni aucune des autres choses que la charité doit à des fre res affligez. Ce qu'ils disent des visites peut faire moins de peine, puisque le Diaere Sabin envoyé de l'Occident, & si l'on veut encore, le Prestre Sanctissime, n'estoient pas des personnes d'une qualité assez considerable, pour tenir lieu d'une visite & d'une consolation suffisante. Mais ce qu'ils disent des lettres est plus difficile, puisque les Occidentaux en avoient envoyé plusients au commeneement de l'an 372. Nous voudrions pouvoir mettre la lettre 182 des devant ee temps là. Mais outre que, comme nous venons de dire, elle convient bien mieux à l'histoire de cette année 272. qu'à celle de l'an 371 où il la faudroit

s'affembler à la campagne & à y fonffrir les innommodites de l'hiver & de frie l'es innommodites de l'hiver & de frète (Cela artivà Antoiche aprés que Valens y fur venu en l'an 371. Et fles Carboliques y s'etoient affemble s'al avant l'an ay, & ainfi list avoient pas campagne durant l'hiver, et n'a cht' ou'à le fie de l'apar vi l'ette l'este confraint de l'apar l'ette en l'au ant l'an avant l'an en l'ette en l'au ant l'an avant l'an en l'avant l'an est en l'au avant l'an avant l'an en l'avant l'an est en l'au avant l'an est l'est de le plaindre qu'on ne leur en ou'à le fie de l'apar vi l'ette leur en l'au avant l'an est l'est en l'au avant l'au est l'est en l'est est l'est est l'est en l'est est l'est l'est est l'est est l'est est l'est l'est est l'est l'est est l'est est l'est est l'est l'est est l'est l'es

eult pas donné.

On peut donc dire ce me femble
qu'ils le plaignent den 'avoit pas receu
deslettereade condiciation, parceque cellet qu'ils avoient recrues en l'an 374,
néthoien pas fort confolantes pour
eur, paifiqu'elles ne faitoient rien dece
qu'ils avoient fonbairé, & de ce qui
powoit procurer le foulagement eclapair de leurs Eglifes. Et en effect en repondant metime aux lettres apportées
en 'la 774, 'll's diffict qu'ils atrendit de leurs elles dient qu'ils atrendit en de l'autoit de leurs elles dient qu'ils atrendit en de l'autoit de l'autoi

en l'an 372, J'ils difent qu'ils atten-l'àrquadoinen depus longermen du fecours de mêtad. l'Occident, & qu'il en l'an avoient point contor receu. L'a difficulté mefine que 49-14-14-16. le Saine Boille en l'an 373, de derdier la le Saine Boille en l'an 373, de derdier la le Cocident en l'any den model pour ce qu'il n'eftoir par tout à fair content de leur conduite. J'il leur écrivin nean-que-qu-m-nois, moins, maisen le plaignant de ce qu'il in n'avoien point fecoural l'Orient, Voilà ce que nous pouvons dire fur cet endroit gui elt mènarafiant, & fair le qualnous fondaiterions d'avoir les lumières de le fentiment des autres.]

NOTE LXVIII. Pour la page Difficulté dans la lettre 8 de S. Bafile.

wifice & d'une confolation (inffiliance.)
Mais ce qu'ils difficile s patique les Occidentaux en avoiten envoy en plainers au comme comment de l'an 371. Nous voodrions pouvoir metrore la lettre ils des doutes de l'an sin avoite convoje la lettre ils des doutes de l'an sin avoite convoje lettre ils des doutes de l'an sin avoite commanged avec Enfiliather; [c qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où lla fine 1737, qu'à celle de l'an 371 où l'an siè l'an siè

Qqqqij

21.5.4.

dans la lettre qu'il leur avoit écrite l'an-Paf er,61.p. née precedente par Sabin , 'n'eust parlé expressement que du dogme de la Trinité, sans rien dire sur l'Incarnation contre Apollinaire. Mais il vaut mieux avouer que l'on ne sçait point du tout ni quel estoit l'écrit que les Romains reprenoient, ni quel estoit celui qu'ils

demandoient qu'on suivist mot à mot. ]

NOTE LXIX. Pout la page 214.5 102. Que la lettre 268 n'eft point écrite à

S. Enfebe. [Lalettre 267 de S.Basile à S. Eusebe, est suivie d'une autre au mejme selon Baf ep. 16 inferiprion: Mais par la lettre mesme on juge qu'elle s'adresse plutost à quelque jeune homme qui avoit confiance en S. Bafile, & qui estoit peutestre alots anprés de S. Eufebe, par lequel il luy avoit fait faire des recommandarions; [ de fotte que la lettre ayant pentestre esté jointe à celle qui s'adressoit à Saint Eufebe, cela aura donné lieu à la faure qui est dans le titre, auquel le P. Com-

391.

Pour le page

114-5 107-

NOTE LXX.

Que la lettre 208 n'est point apparemment écrite à Saint Amphileque.

[La lettre 398 de S. Basile p.408, est parmi celles qui sont adresses à Saint Amphiloque, & le P. Combefis dans fes notes p.445, ne change rien dans l'inscription mi auni. Cependant ellene reffent point la familiarité & l'union que Saint Bafile a accourumé de rémoigner à S. Amphiloque, & elle paroist estre pour un Evesque qui aprés avoir esté l'eparé de S. Basile desiroit de s'unir à luy. Ainsi il y a apparence qu'ayant efté adreffée à S. Amphiloque Surce que dit S. Basile à S. Amphiloque, pour la faire tenir à un autre, cela l'a fait confondre avec celles qui luy

d'Evagre : ce que nostre suite ne souffre | estoient écrites. Ce pourroit estre celle] pas ; peutefite que les Occidentaux que le Saint avoit écrite à Symple ou Buf et 406 p. avoient trouvé à redite que S. Basile Sympose [de Seleucie, ] & qu'il envoya à Saint Amphiloque : [ou bien l'on peut dire que S. Amphiloque ayant envoyé en Lycie, comme S. Basile l'en avoit prié, v.\$ 107.112, l'un des Evefques de cette province qui vouloient se réunir, écrivit pour cela à S. Basile , & que S. Bafile Iny écrivit par S. Amphiloque la lettre dont nous parlons, qui se rapotre parfaitement à ce que le Saint dit touchant la Lycie dans la lettre 405, p. 420. Mais ellene fe raporte pas moins bien à Sympole, & melme elle paroift s'adresser à un metropolitain chef de toute une province, comme effoit 5ympose, au lieu que l'Evesque de Myres metropolitain de la Lycie, n'est point de ceux qui vouloient le réunir, felon l'epiftre 403.]

> NOTE LXXL Petr la page 16-5 107. Que par les freres d'Isaurie Saint Basile

pent entendre les Chrétiens d'I faure. 'Saint Basile dit qu'il a esté en Pisidie Passerature pour regler avec les Evefoues de ce quartier là ce qui regarde les freres befis ne change rien dans fes notes , p. d'Isaurie , Tres 78 10 apra. Cela paroist tout à fait regarder l'affaire de la ville d'Ifaure, dont il parle si amplement dans l'epiftre 406, p.422. Ainfi ou l'on donnoir quelquefois le nom d'Ifaurie à la ville d'Ifaure, comme on le lit dans le restament de Saint Gregoire de Nazianze 1.1.p.928.b, ou il faut lire ir 78 Jeabes; outre que Saint Bafile pou-

voir confiderer ceux d'Ifaure auffibien Amm.Lusp. qu'Ammien , comme estant encore de l'Isaurie, de mesme que l'un & l'autre met Icone dans la Pisidie. Mais je croy que c'est la ville d'Isaure qu'il veut marquer en cet endroit.]

Pour la page NOTE LXXII. M . 5 107. d'elire pour Evefque un neophyte.

'S. Bafile parlant d'une Eglife de- Bicanace

- Dieitized Care

pendante de S. Amphiloque où il falloit mettre un Evelque, dit que si on elisoit quelqu'un des nouveaux battifez, m, mem'cur, il falloit l'ordonner, foit que Macedone le vouluit, foit qu'il ne le voulust pas. [Ce que je n'entens point. On pourroit dire neanmoins fur Macedone, que c'estoit hay qui avoit esté fait Evesque d'Isaure, & qu'ainsi il pouvoit ou s'arreibuer ou empeleher l'election des Evefques que l'on ordonnoit dans les lieux demembrez de son diocese. En ce eas l'Ilvaire ou Hi-

Naz.teft.c.i. p. 918.6. laire Evefque d'Isaure en 381, aura esté fon fucceffent. Mais il n'est pas encore aifé de juger ce qu'entend Saint Bafile quand il femble vouloir qu'on choififfe un neophyte.]

Pour la page 148.4 109.

#### NOTE LXXIII.

Sur ce que Saint Bafile prie Elpide de convoquer les Etefques du Pons,

Baf. ep.,118.p. Le soin de convoquer les Evesques sig.c. du Pont que Saint Basile prie Elpide de Plond.pr.p. prendre, a fait croire à quelques uns 646 qu'il estoit metropolitain du Pont, & par consequent successeur de Musone Evelque de Neocelatée qui avoit eu cette dignité.[Mais nous avons déja remarqué que la primacie semble avoir esté atrachée alors dans le Pont, aussibien qu'en Afrique, plutost à l'antiquité de l'ordination qu'à aueune ville; de forre que le successeur de Musone estant des derniers, n'avoit gat de d'estre metropolitain. Et affutément Elpide paroift estre trop ami de S. Basile pour le croire chef d'une Eglife qui avoit autant d'aversion de luy que celle de Neocesarée. Il pouvoit estre mettopolitain 141.6

Bet. ep. 18. p. du Pont , puisqu'il estoit fort agé : mais il est difficile de le prouver par le foin que luy donne S. Bafile d'affembler les Evelques de cette province, puisqu'il le prie de la mesme chose à fon égard, quoiqu'affurément il ne le reconnust pas pour superieut.]

NOTE LXXIV.

Pour la cale \$46-\$1.5e

De quelle lettre de Damafe ceux d'Axtiocht triemphysent.

[Ce que nous raportons dans le texte à la lettre de Damafe apportée par Vital, pourtoit encote s'entendre de l'autre lettre de Damase à Paulin, J'que coll r.t. p. nous avons toute entiere. Car il femble fo ils. que ce qui y est dit contre les Evefques p. 49qui avoient changé de fiege, & des Ca- p. 18> nons ecclesiastiques qu'il falloit observer avant que d'estre receu à la communion, se raporte assez à S. Melece : outre puts que Damase y traite Paulin comme legitime Evelque d'Antioche, & uni avec luypar la communion d'une me sme foy. [Neanmoins la confession de foy qui y est inserée ne parle ni d'une, ni des trois hypoftales, felon l'original latin, & n'emploie point le mot de substance, comme il semble que faisoit eclle dont patle S. Bafile. V.les Apollinarifiers 8-11.]

NOTE LXXV.

Pour la page BEE . \$ 129.

Sur le nom de Pemene omis dans le texte grec de l'epiftre 193 de Saint Bafile.

L'Evesque qui donna le eonseil de 24 cr. 15.0. transferer Euphrone de Colonie à Ni- 110 h. cople, n'est point nommé dans le texte grec de S. Balile felon l'edition de 1628. Le traducteur latin le nomme Pemene: & il n'y a pas d'apparenee qu'il ait inventé ce nom, qui peut avoir esté oublié dans le gree. Et en effet , le Pere Combefis marque dans (es notes p. 213, qu'il est dans les manuscrits. [Ce confeil eftoit affurément une chose digne de la pieté de Pemene, que Saint Basile avoit fait Evelque de Satales en 372.]

NOTE LXXVL Pour le page 161 \$ 152a Que l'epiftre 79 est plutost une apologie

publique qu'une lettre à un particulier ..

"L'epiftre 79 de S. Bafile eft pluroft Mier 754. Qqqqii

un manifeste & une apologie publique de sa conduite contre Enstathe de Sebaste, qu'une lettre adressée à quelou'un en particulier . & moins à cet Enstathe qu'à tout autre. Que si on le lit ainsi à la teste de cet écrit , cela a pu venir de l'ambiguité du titre cels Eura'St. , qui est apparemment l'original , & qui peut lignifier à Euflathe & comre Eustaile Car fi le discours s'adreffe quelquefois à luy, c'est comme on s'adresse souvent à ceux qu'on refute : mais ausii il v est souvent par lé de

luy en troisieme personne, ce qu'on ne a.Cotthf.p. fair point à ceux à qui on écrit. LePere Combefis suppose que le titre est à Eustathe le medecin, comme la lettre

678

dans nostre edition. Cet éctit paroist imparfair ; & il est distieile de croire que S. Bafile ne l'air pas finit autrement que nous l'avons. ] NOTE LXXVII.

80. Mais il ne dit point que cela foit

dans fes manuscrits , & celan'est point

Sur l'epiftre so de Saint Bafile.

L'epiftre au medecin Euftarhe, qui est la 80 parmi celles de S. Basile, p.146, se trouve aussi, & plus ample, dans le premier rome de S. Gregoire de Nysse p.6, où l'on en a fait un livre intitulé Sur la Trinité, Une note d'un manufcrit porte que quelques uns disent qu'elle est de ce Pere, & que le catactere du style donne en effet lieu de le crojcontribute, re. l'Le P. Combefis paroift embraffer ce fentiment. Mr Du Pin au contraire

dit ou'elle convient mieux à S. Bafile.

& que le style en est plus semblable au

fien. Elle nous paroift avoir un entier

· Do inn.g. 459.

Foot la care

461-5 115-

raport à son histoire : & c'est peutestre ce qui fait dire au P. Combefis, que? Conbf-p 114 15. Gregoire peut l'avoir écrite après la mort de son frere, comme il a sait pluficurs autres chofes, pour fuppléer à ce

qui manquoit dans ses ouvrages. Quel R'v.l.; c.to. ranis tore, ques uns opposent cette lettre au com- leur Concile de Nysse; & ainsi il ne

mentaire für Isaïe rouchant l'apparttion de Samuel à Saul, pour montrer que l'un ou l'autre deces cerits n'est pas de 5. Basile. [Mais nous verrons dans la note 85, que ces deux endroits n'ont tien de contraire. Que si l'epistre à Eustathe disoit, comme on le prerend, que e'est l'ame de Samuel qui est apparue à Saul ,]' ce seroit une raison pour pa Pia,p-49 ne la pas attribuer à Saint Gregoire de Nysse, puisqu'on assure qu'il dit le contraire dans son traité sur cet endroir du premier livre des Rois.

LXXVIII. NOTE

Pour la pag 864 \$ ILI-

En quel temps est écrite l'epistre 72.

L'epiftre 72 nous embaraffe dans la chronologie de Saint Basile. Nous ne croyons pas pouvoir mettre la venue de Valens à Cefarée plustost qu'à la fin de l'an 371, puisque selon plusieurs loix du Code, il passa encore les premiers mois de cette année là à Constantinople, & qu'il n'arriva à Antioche qu'en la (7º année de Libanius : C'est ce qu'on peut voir sur Valens § 11 note 9. Il me semble que Saint Gregoire de Na otato. Nazianze nous oblige absolument à ne 14 b. mettre la quetelle d'Anthime qu'aprés que Valens fut venu à Cefarée : & il est Batepare.p. indubitable que durant cette querelle 157.d.c. S. Bafile effoit encore uni avec Euftathe, & le croyoit encore orthodoxe. C'est ce qu'on voit par la lettre 259 [Or il nous paroist tres difficile de mettre la rupture d'Euftathe l'année mesme que cette lettre fut écrite, ce quinous a obligé de la differer jusques en 373.] Après cette rupture S. Bafile fut trois 9.77 p. 110.8. ans dans le filence, [c'est à dire sans se instifier par aucun écrit public contre les caloninies d'Eustathe : Il ne le fit donc qu'en 376. Or il est difficile de croire qu'il ne l'a pas fait fort peu aprés la jonction publique d'Eustathe avec les Ariens, qui fuivit immediatement

faut mettre ce Concile qu'en l'an 476. Tout cela fe fuit affez narurellement. AP.T. P. I.L. Mais voici ce qui nous arrefte , ]'c'elt que l'epiftre 72 est écrite l'année d'aprés qu'Eustathe eur fait venir de Galacic les Evelques Ariens à Sebaste &c. arpor, [c'est à dire certainement aprés 2.117.d.

fa jonction publique avec cux: l'Et cette lettre est écrite moins de dixsept ans aprés les declamations qu'Eustathe depolé par le Concile de Constantinoples des le mois de janvier de l'an 1601 fit contre les Evefaues de ce Concile. La lettre est donc de l'an 376, & la jonction d'Euftathe en 375. Tout ce qu'on peut dire ce me semble, c'est que les declamations d'Eustathe suivirent de quelques mois sa deposition, lors peuteftre qu'il fur moné en exil, & qu'ainsi l'epistre 71 est du commencement del'an 177, peu avant la fin des dixfept ans contez depuis ces declamations: & mesme à la rigueur, si elle est des premiers jours de janvier, elle leta écrite avant la fin des 17 ans depuis le Concile. Mais il faut avouer que cela est si juste, qu'il est à craindre qu'il ne le soir trop, & nous voudrions bien pouvoir gagner une année, afin de met-

Il ne semble pas en effer impossible de mettre la rupture d'Eustathe desl'an 372, enfuire du voyage que S. Bafile fit cette année là à Nicople vers le mois de juillet. V. 6 81-83: car le reste de l'année Baffer at . p. eft affez peu rempli. | Mais Saint Bafile fortir alors de Nicople fort mal avec prier avec luy à cause d'Eustathe. Il y a done pen d'apparence qu'ils soient alors convenus enfemble d'un formulaire pour le faire figner à Eustathe, ce qui preceda la rupture d'affez peu de jours. V. 6 83. La lettre 196 est fans doute la premiere que le Saint écrivit à Theodote après la rupture : & elle ne mal enfemble la derniere fois qu'ils arrivé l'année de devant [Cela leveroit

tre la lettre en 176.

s'estoient vus. La 56º à Saint Eusebe de Samofates paroift écrite au tetour du voyage de Nicople en jufflet de l'an 372, & elle ne dit rien de ce formulaise qu'Eustathe aura figné dans ce voyage, ni de l'esperance certaine à ce que Sainr Bafile croyoit que cette fignature donneroit une pleine paix aux Eglifes, ou de la rupture entiere qui fit auffitost evanouir cette esperance. Cependant Saint Eusebe est celui à qui Saint Bafile communiquoit le plus routes chofes.

Il est bien plus aisé en soy de reduire les trois ans du filence de S. Bafile à un peu plus de deux ans, ce qui passe pour trois dans le langage ordinaire. Ainsi Eustathe qui avoir rompu avec Saint Bafile en 373, se si rauni avec les Ariens en 375, qui est ce que nous demandons, Cela, dis-je, est aifé en soy; mais nous ne voyons pas que cela foit aifé, ni melme possible en le joignant avec les autres histoires qui ont raport à celle là. C'est ce que nous avons eprouvé en voulant rravailler à cette teduction. De forte que nous fommes contraints de nous contenter de mettre l'epiftre 72 dans les premiers jours de l'an 377, quoique ce parti ne nous fatisfaffe pas, & que nous ayons fujet de craindre de nous estre egarez en quelque endroit dans la suite que nous avons donnée à l'histoire de Saint Basile depuis l'an \$72 jusques en \$76. Peuteftre que ceux qui travailleront fut ce point avec plus d'application & de lumiere, & un Theodote, qui ne voulur pas mesme esprit moins rebuté, trouveront ce que nous voudrions trouver. Mais il faut qu'ils prennent garde à ajuster non pas un point ou deux, mais tous ceux qui entrepr par quelque liaison dans cette matiere affez vafte & affez embaraffee.] 'M' Du Pin met la lettre 72 la mesme Da Pinoren' année que le Concile de Nysse, qui est 1951 felon luy en 476, entendant de celui marque nullement qu'ils fusient sortis d'Ancyre ce que Saint Basile dit estre

entierement noître difficulté, si nous croyons que cela fe puft accorder avec le rexte de S. Bafile. Mais je m'étonne que M' Du Pin n'ait pas mis cette lettre en 176, où les 17 ans le conduisoient naturellement, & fa fuire s'y accordoit fans peine, parceou'il fait venir Valens à Cefarée des l'an 270.

Mais nous crovons enfin avoir trouvé une folution qui ce me femble concilie fort bien toutes choses. C'est que presque tous les Orientaix commençoient l'année non au premier jour de janvier, mais au mois de septembre. Ainsi si la lettre 72 a esté écrite au mois d'octobre de l'an 376, ç'a esté l'année d'aptés le Concile de Nysse tenu certainement dans les premiets mois de l'année, & ç'a encore esté pres de dixlept ans, c'est à dire seize ans & huit ou neuf mois après le Concile de Constantinople.]

Pour la page 149-5 117-

P44.177.5 1.

NOTE LXXIX.

En quelle année a effé écrite la lettre 74. [La maniere dont l'epistre 74 parle d'Apollinaire, tonte conforme à la kt-

tre 191, & fort differente de ce oue Saint Bafile en dit dans les epiftres de l'année 376, ne nous permet pas de la mettre avant l'an 377, & on ne peut pas aussi la metere plustard.]'si e'est elle, comme le croit Baronius, qui obligea le Pape de condanner Apollinaire; ce qu'on ne peut mettre plufrard qu'en cette année me fme, on la fuivante. On verra aufli que Dorothée qui la porta , estoit revenu des devant la fin de l'an 378. Nous voudrions bien plutost la pouvoir mettre des l'an 376, puifque Doi othée effoit revenu des l'an 375, comme nous croyons, de fon premier voyage d'Occident, & il paroist que cette lettre est la réponse à celles qu'il en avoit apportées, comme nous l'allons voir.]

NOTE LXXX.

Pour la page 1º0.5 127. Que les Prefires dont parle la lettre 74, fent apparemment Dorothet & Santiffime.

La lettre 74 fécrite en 177, remer- haftep.74.p. cie les Occidentaux des lettres qu'ils 11,-6avoient écrites aux Orientaux par des Prestres. [On peut demandet si c'est quelque nouvelle legation des Occidentaux qui fust venue en Otient en l'an 376 ou 377, ou si ce sont seulement les lettres que les Preftres Dotothée & Sanctiffime avoient raportées de l'Occident des l'an 375, comme nous croyons. C'auroit esté ce semble attendre longtemps de faire réponse en 377, à des lettres receues des l'an \$75; & S. Bafile ne témoigne pas avoir efté fort sarisfait de ce que Dorothée avoit raporté en 375.] Le Prestre Elpide depu- Thin I 46. té en 375 par Valentinien I, & par le 1. p. 459-471. Concile d'Illyrie, peut bien n'estre venu qu'en 376. V. les Ariens § 127.121 note 94. Mais d'ailleurs il est assez clair val ep. 74.7. que la lettre 74 fut portée par des perfonnes envoyées pat les Orientaux; & qui avoient déja fait un voyage en Occident pour le mesme suiet de qui se raporte tout à fait à Dorothée & à Sanctiffime , ] que S. Bafile y vouloit ep. 10. p.m. affurément envoyer des l'année prece- "" dente, comme nous l'avons remarqué; & il est certain aussi que Dorothée fut ep m para à Rome vets ce temps-ci.

Le P. Combefis a trouve un manuf- Combf. p. 11. crit où le titre de cette lettre porte qu'elle n'a point esté envoyée : & ce Pere croit que S. Bafile aprés l'avoir dreffee, a pu changer de deffein à caufe de ce qui y est dit contre Paulin. Mais M' Du Pin remarque p.506, que l'on ne doit pas beaucoup se fier à ces sortes d'observations des copistes.

NOTE LXXXI. Four la page \$76.4 rbs Sur le jour de la mort de S. Bafile.

'L'oraifon fur la Circoncision qui Aprephiona porte P.17.d.

Circoncision, entre la naissance de J.C. & fon battefine. [ Je ne voy pas que cela se puisse raporter à l'ancienne pratique qu'on attribue communément à l'Orient, qui faisoit la naissance le 6 de janvier . & le battefme , ou le mefme jour, on si peu aprés, qu'il n'y a pas d'apparence qu'on celebrast entre deux la Circoncision. Il vaut donc mieux entendre ceci fuivant la pratique de l'Oecident introduite dans l'Orient des la fin du IV fiecle , & ainfi lorfque S. Amphiloque pouvoit estre encore en vie; & selon cette pratique la Circoncision tombant au premier de janvier , il faut dire que c'est le jour de la mort de Saint Bafile. Et c'esten effet le jour auquel les Grecs la font, & auquel elle est marquée dans les martyrologes latins depuis Ufuard. La plus grande difficulté est de savoir si le discours attribué à S. Amphiloque est veritablement de luy : Mais quand il n'en feroit pas, ce que nous examinerons sur le titre de Saint Amphiloque, on ne peut doutet au moins qu'il ne soit ancien.& qu'il ne nous marque ce que les Grecs ont ern depuis bien des fiecles. On voit dans Usuard la mefine croyance établie parmi les Latins depuis plus de 800 ans, Les Grecs n'auroient pas choisi un jour comme celui là , déja occupé par l'office de la Circoncision, pour y faire la feste de S. Basile, si ce n'en estoir le propre jour. Tout s'y accorde, & rien ne s'y oppose. Ainsi nous croyons que c'est un fait qui peut passer pour cons-Gregoire de Nysse son frere nous allure au moins que sa feste se faisoit peu

potte le nom de S. Amphiloque, porte

que Saint Basile est morr le jour de la

Nyí de taf.p. rant & reconnu de tont le monde. 1/5. suivoient.

Hift, Eccl, Tom, 1X.

NOTE LXXXII Pour la vace Sur la pretendue vie de S. Bafile par S. Amphiloque.

'Il est un peu étrange que le Pere Amphi.p.196-Combefis semble avoir voulu défendre la pretendue vie de S. Bafile par Saint Amphiloque, rejerrée par le fentiment Fat.1-jan m. unanime de toutes les personnes un peu habiles, ditBaronius. Il est vray que la maniere dont cet auteur la défenden estune condannation expresse, puisqu'il Amphi.p.: 164 veut tellement qu'elle ait esté écrite par 197. SAmphiloque, qu'il accorde neanmoins qu'ayant passe par les mains de beaucoup de moines, chacun y a ajouré ce qu'il a voulu. [ Mais il faut mesme avouer que le fond de cette piece est autant ou plus infoutenable qu'une grande partie des citconstances, ce qu'il seroit aife de montrer, si ce n'estoir perdre son temps que de s'amnser à prouver une choie de cette nature. Je n'entens pas ce que veut dire Rivet,] qu'un auteur Anglois a montré tres Riv.L.c.11.p. evidemment que certe hiftoire est de 1011. celui mesme qui a écrir la vic de Saint Thomas de Cantorbery. [Je ne sçay si] celle que S. Jean de Damas attribue à Jo.D.im.l.s. Hellade ,[n'est point la mesme piece.] P.c. . . .

NOTE LXXXIIL Four Ja page Que les deux bomelies sur la formation de l'bomme, ne font mi de S. Bafile. ni de S. Gregoire de Nyffe.

Outre les neuf homelies de Saint Bafile für l'Hexaemeron celebre dans l'antiquité, nous en avons encore deux autres fur la formation de l'homme,] 'qui ont d'abordeste attribuées à Saint Du Pla,p.qu. Basile, & puis à S. Gregoire de Nysse, 556. parmi les ouvrages duquel elles sont NyCropage aptés celle de la naissance de J. C, & presentement. Elles sont proprement des festes de S. Estienne , S. Pierre , la continuation & la conclusion de S. Jacque, S. Jean, & S. Paul, qui la l'Hexaemeron de S. Baiile. POn rronve qu'elles ont affez fon ftyle; '& on Du Pirio-rie. marque que Budé qui savoit parfaite- Combinintal. ment le grec, ] les cite fort fouvent. C.L.p. 114.

Rrrr

Du Finataise. "Mt Du Pin qui les ctoit de S. Basille, aprés le P. Combess, pretend qu'elles ont assez de taport avec les neuf autres

ont allez de taport avec les neut autres quoiqu'elles foient moins éctendus.

p. aconéd. Sur ce que Saim Jerome, Euflathe & Putte Caffodore n'ont connu que les narif premieres, l'un & l'autre répond qu.

S. Bafile n'ayant d'abord preché que ces géurant un Catefone, elles avoient auflitoft effé publiées enfemble, & vues de pluficurs qui n'avoient pas vu

vues de pluficuis qui n'avoien pas vo aures. Cela peur fuffice pour résend acté, poudre à l'objection qu'ils fe font ; de l'action de l'est de la constrate & Calhodore difent positivement que son Hexacusron choir d'emeut; imparfait , & n'avoir ché achevé qu'aprés fa mort par Saint Gregoired Nvlle; mais cela ne

fatisfair pas à ce qu'ou peur ajouter, sy dalma. "que celle S. cregoire de Jysffie mefine qui dit qu'il a fair fon ouvrage. De la formation de l'homme, qui el le fojie de ces deux horaclies, parceque cela manquoir à l'hizacement ne de Sain Balfie. [On ne peur pas pretendre qu'il ait ignoré que fon frete avoit enfin donne la coutinuation de fon ouvrage, Sou ainfil il réchie osa périon vous

autre [e donnaît la peine de l'achever.]

Sembl. pass. 'Le Pere Cembehs pretend que ce
font ces dernieres homelies refenes
que Saint Gtegoire a voulu continuer.

Pyra-d. Mains Cregorie a voiliu continuerce qui regarde l'homme, parceque. Daffin e in a point parlé, (& ron pas gril veut comtinuer cere mariere, parcepte simi Baffin en la pas achieve. Comparti de la commanda de la commanda de font de S. Baffie, il fautiorit necessiriemen deire qu'il les avoit composites fan les donners, & que Saint Gregorie qui devoir favoit aurant que personne ec qu'il y avoit dans les papiers de fon frere, si en avoit neampoints aucune

frere, n'en avoit neanmoins aucune combilintat connoillance.] Le principal manuferit où le P. Combefis les a trouvez, ne veut point affurer qu'elles foient de Saint Bafile, parceque cela choit conteffé;

SAINT BASILE.

[Se je croy qu'on peut dire qu'un écrit
douteux parmi les Grecs est certainement supposé,

Si ces homelies ne sont pas de Saint Bafile, elles sont encore moins de Saint Gregoire de Nysse, dont on trouve qu'elles n'ont point le style ; l'outre Du Ping. (R. ju'elles traitent les mesmes choses que Saint Gregoire traite dans fon grand ouvrage De la formation de l'homme, & dans le mesme dessein d'achever ce qui manquoit à l'Hexaemeron de Saint Bafile. Le P. Combefis fourient qu'il ombf.in lac. faut estre aveugle pour les luy attri- P-164. buer. Pour ce que dir le P. Labbe, qu'il Labb, fest. t. a. pouvoir avoir fait ces oraifons estant P-179. encore jeune, il n'y a point d'apparence qu'il les ait faites avant la mort de Saint Bafile, à laquelle il pouvoit avoir plus de 45 ans : 1 & ce fut en ce temps là Nyf de hom. meime, felon Nicetas, qu'il fit fon P-44-3reaité De la formation de l'homme. 'Auffi le Pere Labbe aime mieux croire Lubb.ful.t.s. qu'elles ne sont ni de S. Basile ni de S. P 177-179. Gregoire de Nysse, mais de quelque autre ancien auteur : & il attribue le mesme sentiment à Fronton le Duc.

"Le Pere Cambelia a revu cet deux combinado homelies fur divers manuferia, soil a desirable trouvé d'affez grandes differences, ce qui l'a obligé de les faire rimprimer toures entières dans fen notes fur Saint Baffe 1.1, p. 2, 11, y a joint p. 1, p. 1,

NOTE LXXXIV. Pout la page Si l'homelie sur le pscaume 37 est de S. Basile.

onie l'Accepte qu'elles foient de Saint l'Le Pete Combens remarque que Combinata. Basile, parceque cela csoit contesté; l'homelie de S. Basile sur le p'éaume

SAINT BASILE. NOTES SUR

& il croir y remarquer que le style en est plus languissant que dans les autres. ce qui luy fait douter si cette homelie est effectivement de Saint Basile , sans Darin, 156. vouloir neanmoins rien decider. M' Du Pin marque ce doute du P. Combefis fans le rejetter. [ La seconde raison est considerable, mais il faudroit bien examiner fi elle est vraie. Il semble que cette homelie, si c'en est une, soit moins pleine & moins belle que les autres for les Pfeaumes: & elle cite plus fouvent les divers interpretes. Nous n'oferions pas neanmoins la rejetter fur cels. Je douterois fort qu'on puft tien appuyet fur ce qu'elle manque dans des manufcrits. & moins encore fut ce qu'ajoute le P. Combesis, qu'elle renvoie à l'ex-

37, manque dans quelques manuferits;

Je ne sçay pourquoi le P. Labbe p.177, & Mt Du Pin p.136, content 12 homelies fur les Pfeaumes. Je n'en trouve que 17 dans l'edition de Paris en 1638.

n'avons point.

Metaphraste dans ses extraits de S. Bafile, cite ses homelies sut le premier pleaume exc. 1. 5. p. 449. c.al 475.d, fur le 7º 6,14.24.p.546.6 589.6, la feconde homelie for le 14°, (conteftée par le P. Combefis ,) 4.5.p. 470. 475.4, celles fut le 18°, 9.p.514.c 14.p.547.a, fur le 19°, 16.p. 157.e. fur le 12° .4.p. 468 .e. fur le 11°. 7. p. 489. c. a 8. p. 508. d, fut le 370, 7. p. 494. e1997. a. fur le 450, 11. p. 525. 4/15. p. 551.6, fur le 48e, 7.p.499.6, fur le 61e 1.p. 450.4 452.4. 0 c. fur le 1150, 11.p. 528. a. Il cire mesme des homelies sur plufieurs pfeaumes dont nous n'avons rien , comme fur l'onzieme exe.1.p.451. 6, fur le 34°, 5.p. 479.47.p. 494.4.e, fur le 5(e, 13.p.544.c, fur le 38e, 14.p.548.c.]

Pour la page 152-5 177·

NOTE LXXXV.

Que le commentaire fur Ifaie eft de Saint Bafile.

[ S. Jerome ne parle point du com-

mentaire de S. Bafile fur Ifaïe, quoique ce foit un fort long ouvrage see qui peut estre arrivé pour beauconp de raifons, principalement fi ayant efté laisle imparfait par son auteur, on ne l'a donné au public que quelque temps aprés sa mort, ce qui est assez probable .] 'puifqu'on dit que des manuferits Coos,porte. portent qu'il a cîté fait par S. Bafile . & publié aprés sa mort par un Prestre.

'Cela a neanmoins donné fujer à Riville.10. Erasme & à River de dire qu'il n'est P-151pas de S. Bafile, quoique River accorde Rive 11/Da qu'il est cité sous son nom par S. Ma- 1. p. 17/Alex. xime, Saint Jean de Damas, & divers 30 D im 1-3. autres :[ce qui montre que l'Eglife le "qual. luy a attribué depuis mille ans ; & tuine l'argument qu'on pretend titer de ce que Suidas n'en parle point non plication du fixieme pfeaume que nous plus que S. Jerome.] Nous en trouvons Bif.exc. p. plus que S. Jerome.] Nous en trouvons Bif.exc. p. divers endroits citez par Metaphrafte.

'Il est cettain par l'ouvrage mesme i st tous e qu'il est fait par un Evesque, lorsque & ainsi. les idolatres estoient reduits à cacher dans des trous & dans des cavernes les meimes statues qu'on avoit autrefois adorées sur des autels. L'auteur vou- 6.2 p 72.4. lant faire un denombrement de diverses provinces, commence par la Cappadoce : [ ce qui arrivera difficilement à tout autre qu'à un Cappadocien : & cela fuffit pour le diftinguer ]' de Bafile Cod. Th.c. p. ami de S. Chryfoftome, a qui Godefroy voudroit attribuet l'ouvrage, eftant Bat. #1.544. affez vifible que ce Bafile a efté Evefque en Syrie. On voir auffi que le commen- Ballin Il L.v. taire cite l'hebreu , [ de mesme que S. Bafile dans l'Hexaemeron allegue fouvent les interpretations d'Aquila & des

autres. Je ne scav point ce qu'Erasme trouve dans le style qui foit indigne de Saint Bafile. I'M' du Pin dit que quoiqu'il Da Pin,p. 177ne foit pas fi elegant que l'Hexaemeron, il ne s'eloigne pas neanmoins beaucoup du style de Saint Basile, Pour le fond, il n'y a rien qui n'en foit tres digne. Les explications litterales du

Rereit

684

furrout la morale y est aussi pure & aussi sainte que dans aucun aurre ouvrage de ce Saint; & il la trouve dans presque toutes les paroles du Prophete, de mesme qu'il fait dans ses explications fur les Pleaumes, aufquelles ce commentaire a un grand raport.] Ri-P. soft affire If vet objecte qu'il fourient que c'estoient

les demons qui effoient apparus à Saül

au lieu de l'ame de Samuel, & que S.

Pivla can \$.v.19.P.109.

Basile au contraite dans l'epistre à Eustathe, dit que l'ame de Samuel ap-Du Piage 17. parut veritablement. M' du Pin fourient que quand ront cela feroit vrav. on n'en pourroit rien conclure, puifque Saint Basile peut avoit changé de sentiment sur ce point peu important. Mais si Rivet enst consulté le grec de l'epiftre à Euftarhe, il y euft trouvé

32f cp.fo.p. 141 .d.e.

que l'la Pythonisse qui taschoit de confoler Saul par fes illusions magiques, donnoit le nom de dieux aux ames Que les cina livres contre Eunome font qu'elle appelloit, ce qui n'est nullement contraire à l'autre endroit, [comme l'a remarqué Leo Allarius dans le traité qu'il a fait sur cette Pythonisse,chap.11. P.447.448.

Le commencement de la preface jusques à ces mots estemedassa as atte, vicio nitra, semble estre un fragment d'un autre ouvrage ; l'& la preface doit pt.r. 4.s. commencer à ces mots, Ma ja est sei

פוש או צמפושעה.

Post la page 191-5 198.

# NOTE LXXXVI.

Que l'autrage sur le S. Esprit est sous entier de S. Bafile.

Cotus,p.ne-

'Erasme a voulu dite qu'une grande partie du livre du S. Esprit depuis le chapitre 15, n'estoit pas de S. Basile. Cocus s'est esforcé d'appuyer son sentiment par toutes sortes de raisons, dont la derniere pourroit paroistre inqu'il y a eu un S. Melece celebre Evef- dans le Concile de Florence. Des Proque du Pont des le temps de Diocletien. testans melmes lessont traduits. L Em. Conc. 1.40.

Prophete font fort naturelles; mais; 'Mais quoy qu'il puisse dire, Casanbon Lab. Sei rei a efté obligé de l'abandouner, & de re- 7.710-110connoiftre que la finide ce livre, & furtour l'endroit des traditions qui fait le plus de peine aux Calvinistes, est veritablement de S. Bafile. Il remarque que 30.D lm 1.1.
S. Jean de Damas témoigne que ce livre p (05.b) (07.b). comprenoit 30 chapitres de son temps ce Saint cite expressement l'endroit des traditions auslibien que beaucoup d'autres.'Le VIL Concile cite auffi le 17 (onc.t.7.p.

des 30 chapitres du livre de S. Bafile

à Amphiloque fur le Saint Esprit. Le

jugement de Cafaubon a obligé Rivet de temperer sa premiere censure, & de Riv.14.6.10. dire qu'il ne vouloit point disputer sur ce fujet. On peut voir la refutation que Davin p. 18. fait M' du Pin des taifons d'Etaline & 100. de Sculret.

> Pour la page NOTE LXXXVII. 194.5 :35.

tous de S. Bafile. 'Il v a des manuscrits & des editions Combfigues. qui ne contiennent que les trois pre- ta.p.s7. miers livres de S. Basile contre Eunome . & non les deux derniers ;' ce que- BAC-D.Er. P. 67. divers heretiques n'ont pas manqué " d'embraffer, Il y a auffi des Catholiques qui croient que S. Bafile n'en avoit d'abord public que rrois , puisqu'Eunome Phot. 6. 198. 9. n'en fit que trois pout luy répondre, & Du Pine. outre cela les deux derniers sont écrits 11% d'une maniere affiz differente des trois autres. Maison répond que cette diffe. p. «Sibert. rence vient de la divertité de la ma- p.718. tiere que Saint Bafile avoit à traiter;& qu'ainfi elle ne doit point faire rejetter ces livres, comme a fair Erafme , puif- Bell.de feip, que d'autres, dit Bellarmin, n'y tronvent rien d'indigne de S. Bafile. Il est naf.n.fr.p. certain que les Grecs reçoivent aujoutd'hui les deux derniers comme les rrois vincible à ceux qui ne fauroient pas autres; & ils les ont citez plusieurs fois

630

pereur Justinien eire un passage du 4° livre de S. Basile contre Eunome.[Il le faudroit verifier. Pour ce que dit Photius que la replique d'Eunôme ne contenoir que trois livres , c'est fans doute qu'il ne l'avoir pas vu toute en-#U/e.l.@ e.s. tierc ,] car Philostorge en conte cinq.

Pour la page 196,5 141.

NOTE LXXXVIII.

Que l'homelie 13 est de S. Bafile.

'M' du Pin crouve que l'homelie 18 de S. Bafile 1.1.p.4.40, qui est l'eloge de S. Barlaam, eft plus du ftyle de Saint Chrysoftome, outre que c'est à Antioche que S. Barlaam a esté particulierement honoré. [Ce dernier point re-çoit affez de difficulté, comme on le peut voir dans la note 74 fur la perfecution de Diocletien, & je ne leay ii d'autres trouveront que l'homelie 18 n'a pas le style de S. Basile. Nous avons deja un autre fermon de S. Chryfostome for S. Barlaam, & nous ne voyons guere qu'il ait presché deux sois l'eloge d'un mesme Saint. Ce qui est certain, c'est qu'il y a longtemps que l'homelie 18 porte le nom de S. Balile, puisqu'elle luy est artribuée par Saint Jean de Damas de imag.l 1.p.507.a. par le VII. Concile p. 272. a. & par Metaphraste dans la 2º des homelies tirées de Saint Bafile p. 462.6.]

Peur la page

NOTE LXXXIX.

101.5 145. Que les livres Du battefme font auffi de Saint Bafile : S'il les faut distinguer en trois.

Combf.in u.f.

'Le P. Combefis doute fi les livres 1.1.P.141. Du barrefme font veritablement de S. Bafile, à cause de la severité de la doctrine & de la difference du ftyle. [ Jc ne voy point qu'il dife en quoy confifte cerre feverité, qui doit eftre bien grande, si elle l'est plus que celle pretchée par son exemple encore plus i moins en partie p.55%. Sa manière lon-

que par ses paroles.] Pour la differen- ratolitage ce du style , il femble la reduire à une f. 4.10 ... affectarion qui rend fon discours moins pur & moins coulant, & cette affectation à quelques adverbes qu'il méle quelquefois comme dans les Afcetiques: car il veut que ces deux onvrages foient du mefme genie & du mefme auteur. [ Mais comme nous croyons avoir montré dans la note 15, que les Afectiques font de S. Bafile, toutes les remarques du P. Combefis ne peuvent que nous confirmer dans la possession où nous fommes de regarder les deux livres Du battefme comme un veritable ouvrage du mesme Saint, Aussi nonobitant les difficultez du P. Combefis, M' du Pin dit p. 540, que pertonne ne doute qu'ils ne foient de luy. ]

Le P. Combefis remarque encore, was us que le troifieme chapitre du premier livre Du batteime t.t.p.579, est appellé dans un manuscrit Difcours troisieme . λόμε γ ; & il croit que ce peut estre en effet un troisieme livre qu'il fandra feparer du premier, & mertre aprés le fecond, qui est intitulé sope de nes dans le mesme manuscrit . & mis avant ce troifieme chapitre. [ Neanmoins ce chapitre est bien court pour faire un livre. Aprés tont la chofe est fort peu importante, toutes ces pieces n'ayant pas de liaifon l'une avec l'autre. ]

NOTE XC.

Pour la page 101-1144

Sur le livre De la virginité attribué à S. Bafile.

'Le traité De la virginité que nous refvire tas avons dans S. Bafile, contient beau- Aux 17.9. coup de regles fort excellentes ; mais il 1014 faut avouer qu'au commencement & à la fin, il s'étend fur beaucoup de choses que la modestie de S. Basile luy autoit fair ce semble ou abreger, ou retrancher tout à fait; ce que M' du Pin de l'Evangile, & celle que S. Bafile a qui défend cer ouvrage, reconnoilt au

Rrrr iii

686 de traiter les choses, paroift auffi étrangement eloignée de l'eloquence de S. Bafile qui ne passe rien, mais ne dit rien de ferperflu. Ansli quoique je ne fache personne qui ait encore revoqué ce livre en doute, je ne voy pas neanmoins comment on le peut attribuet à S. Bafile.] 'Car il est adresse à Letoius Par virg P. 60. Combig. Evelque de Melite selon le titre, ou

plutoft de Melitene, comme on lit dans les manuscrits, c'est à dire au celebre Letoïus Evelque de Melitene en Armenie, comme je ne croy pas que per-

sonne en puisse douter, & il est fait par virg.p. 602-d un Evelque,] puisqu'on voit qu'il traite Letoius en egal. Or il est certain, comme nous avons vu \$ 105, qu'Otrée a tenn le fieze de Melitene devant & aprés l'episcopat de 5. Bafile.

Quand melme on pourroit dire que S. Bafile auroir écrit ce livre avant fa prestrife, cela ne servoit encore de rien, puifque Letoïusn'a pu eftre Evelque qu'aprés Otrée, ce qu'on voit in-- vinciblement par l'epiftre canonique que S. Gregoire de Nysse luy a adressée. Car Saint Gregoire qui n'a esté fait Evelque qu'aprés S. Batile, & par con-Kifid Leep. fequent apies Otree, ] qualifie neanmoins Letoius fon fils, comme l'ayant engendré en J.C, & dit qu'en cette qualité il estoit obligé de soutenir sa vieillesse pat ses prieres. On pourroit encore faire voir par le temps de l'he-

> avant Ocrée, Car il eft certain qu'il vivoit & estoit Everque lorfque les Messaliens estoient condannez par Flavien d'Antioche, le quel ne fut fait Evefque qu'en l'an 381, aprés le Concile de Constintinople. M' du Pin qui nonobstant cette derniere raison, (car il ne s'objecte pas les autres,)croir que ce traite est de Sain

refie des Messaliens que Letojus a com-

batne, qu'il ne peut avoir esté Evesque

Da Picerco. Balile, est rednit à dire que l'Letoius me de la par m'estoit pas encore Evelque, quoique l'Outre les exemplaires grecs, nous en wad

gue, difinfe,& on peut dire ennuyeufe, | l'ouvrage mesme luy donne cette qualite p. 609. d, on qu'il faut lire Otrée Du Pin.p. te. dans le titre au lieu de Letoïus, sec qui est une étrange extremité.] Snicas qui suid. p. r. cst. attribue un traité Sur la virginité à S. Bafile , n'eft pas une autorité fort decifive. YOn dit que Saint Gregoire de combé in Bal. Nazianze fait la melme chole; & c'est torast. l'unique raifon qu'alleque le P. Combefis-[]e voudrois qu'on marquast plus precifément l'endroit. Ce n'est pas que S. Bafile n'ait pu fatte un traité De la virginité autre ene celui-ci,& qui aura este perdu, Mais je ne trouve pas mesme d'endroit où 5. Gregoire dise que 5. Bafile en ait fait un. l'Ce n'est pas au Nu. or 10.00 moins dans l'enumeration qu'il fait \*4des ouvrages du faint , quoique c'en fust affez le lieu, surrout l'ouvrage dont il est question, estant affez long pour n'y estre pas oublié. l'Il dit que S. Basile parte de a instruit & formé les vierges. Mais voulant marquer en particulier les instructions qu'il leur avoit données, il les reduit à la mortification des sens: de forte qu'il semble marquer ses Regles & fes Afcetiques qui instruisent tous ceux qui embrassent la penisence. plutoft qu'un ouvrage fait en particulier pour les vierges. Et en effet, il passe auflitoft aux folitaires , avec un mine qui joint ce qui les regarde avec ce qu'il

> NOTE XCL Sur la liturgie de S. Bafile.

venoit de dite des vierges.

Pour la pres 104-5 144-

'[Il est clair que la liturgie de Saint Off-du s. san, Balile est ou perdue on alterée, puisque \* 1 p.co. l'oraifon eitee vers l'an (20 par Pierre Diacre ne s'y rrouve pas : & cela paroife encore] par la grande diversité qui Bona, lit. La. le trouve entre les exemplaires grees t 6,95 10946. comme on le peut voir dans les deux extes qu'on en a mis dans la Biblio-

theque des Peres de Paris, l'un en latin .6.p.s, l'autre grec & latin 1.12.p.282.]

Peres 1.6. p. 13 27. [ Nous ne nous amu- dans (on Eucologe p. 185, qu'il en avoit fons pas à tefuter] la manière[roma- | composé deux.

NOTES SUR SAINT BASILE. avons eneore deux copies toutes diffe- | nesque | dont le [faux ] Amphiloque a rentes entre elles, traduites de l'arabe, | pretendu que Saint Baille avoit fait sa qu'on a mises dans la Bibliotheque des | liturgie, & qui a fait dire an P. Goar liturgie, & qui a fait dire an P. Goar

#### TABLE DES OUVRAGES DE SAINT BASILE.

Ceux qu'on peut reduire en l'ordre chronologique , font ,

Baf 5. . p 595 . 'Les Morales avec leur preface Du jugement de Dieu; peurestre vets l'an 358, Voyez 6 12.

5 1.20

La Philocalie, dans sa retraite en \$58, 5 20. £.1.P.1. 'Les cinq lettres preliminaires, appa-

remment dans fa retraite vers 359, \$ 25. t.s.p.745. Les Constitutions monastiques, peutestre avant 361, § 24.

'Sur la foy , apres 361, \$ 12. P. 34. 'Les grandes & les perites Regles, P-405.425.

achevées aprés 361, § 22.23. Combf in Baf. 'Sa lettre fur le corps de ses Asceti-Lat. C. of.

ques, aprés ses Regles, \$ 22. Baf.c.1.9.150. 'Le douzieme fermon De diversis, fur la fin de 262, § 30.

Tragedie contre Julien en 362 ou 363. Elle est perdue, si elle a jamais esté,

La liturgie, perdue ou au moins alterce , avant 370, 9 144.

'Cinq livres contre Eunome, appa-P. 695. remment avant 170, \$ 139. tp.-\$.p.127. Profession de foy signée par Eusta-14b.P.t.4. the, apparemment en l'an 474, avant 8.P.#71.C.

l'epiftre 253, \$ 90. B4f.c.j.p.19 'Les trois epiftres canoniques, en 375, \$ 106.

f.1.D.227. Sur le Saint Esprir, achevé en 175 ou \$76, 9 104,120. 'L'homelie 19 De diversis, peutestre t.r.p. ();

en 376, § 123. Ceux dons on ignore sout à fait le temps,

font . 2,1,9,4 Les 9 homelies fur l'Hexaemeron,

V. 9 136.

Les 17 homelies fur les Pfeaumes , p. or.

Homelies fur les Proverbes , \$ 137. cont.e.c.p. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1% 228 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 5 140-

143. Les deux livres Du battefine, \$ 143. p. 'Sur Ifaïe , \$ 137.

Lettre pour prouver la divinité du p.185. Saint Esprit , \$ 140.

Discours ascerignes, Aum ogis us peroutient. Ge, Asi mi perager Ge. O' ardiom, Ge. ". O' acurtuse fin O'c. \$ 22.

'Homelie fur le jeune , § 141. Cotel g.t. .p. b Lettre pour un étranger , § 48. \$ 5-2 P 95.

Conrre les Manicheens, perdu, Aug ir J. I.I. 1.C.c.p. 162. Commentaire fur Job, perdu, § 137.

Quelques aurres ouvrages perdus, \$ 144.

Pieces fauffes on donteufes,

'La lettre à Theodose , douteuse, Cotal g tarp. V. 5 9 note 9. Seconde homelie fur le pleaume 18, Baf.c. p. 111.

un peu douteule, § 137. Homelie fur le pseaume 27, con- p. 101. reftée , \$ 137 noic 8 4.

Homelie 28 fur la penitence, un peu por douteufe, § 140.

Homelie 30 fur le Paradis, d'un au- pape teur incertain, note 83.

'De la virginité, tres douteux, au p.609. moins , nete co.

Les 4 & ce livres contre Eunome , P. 75. eonrestez sans grand fondement, note

77.
Prologue des Afectiques, douteux, 12 F 166. 6 23.

Regle despunitions, tres doutenfe, \$ 23.

'Epistre 105, du VIII. ou IX. siccle, note 18.

'La grammaire & tout ce qui fuit en

latin , faux , § 144. Epiftre 251, peutestre de S. Gregoire

64.

de Nazianze, § 105.

combf infaf.

Deux homelies fur l'homme, d'un
capaig.

auteur incertain, § 136 note \$3.

Commentaires latins für les Pseaumes, extraits de S. Chrysostome & de

Theodoret, § 137.
Dialogue fur la vision de Dieu, dans

Canif (4-)-6

Canif (4-)-7

Combin at Prologue afcetique, tres douteux, \$23
Composite at Prologue afcetique, tres douteux, \$23
Coetta, 4-3-7

Deux fauffeslettres à Apollinaire, &

deux d'Apollinaire à S. Basile, nois 10. Dialogue sur les Evesques, manuscrit, \$144.

Explication de la liturgie, austi manuccire, \$144. Epistre 212, note 37.

Ordre chronologique des leures de S. Basile.

En l'an 556.

Lettres à Theodofe, à Libanius;
Réponse à Libanius, F. 99.

Epiftre 143, aprés les precedentes, § 10. En 357. Epiftre 165, vers la fin de 357, § 11. En 268.

Epiftres 19, 1, 5/6; 173, dans le commencement de fa retraite, \$ 195, 175, dans fa retraite, \$ 21; 211, 259, \$ 25. L'epiftre 4 des preliminaires, à un moine de Jerufalem tombé, aprés 357, \$ 11. En 359.

Epiftre 41, vers 359 ou 364, § 25. En 362. Epiftres 206, 207, 208, 209 qui eft la

Epistres 206, 207, 208, 209 qui est la mesme que la 208, 384, pentestre sous Julien, § 28. En 363.

Epistre 141, sur la fin de 363, ou peu après, § 31.

En 368. Epiftre 362, fur la fin de l'an 368, 6 42.

En 369. Epiftre 84, vers le commencement de 369, § 42.

En 370. Epistre 4, peu aprés le milieu de 370, § 44; elle est de Gregoire de Nazianze le pere, V. note 32. 56, peutestre avant la fin de 370, § 60.

Én 372. Epiftre 43, peuteftre vers le commencement de 372, \$ 76; 212, peutestre de mefne, § 51; mais elle est apparemment de S. Gregoire de Nazianze, nere 37; 173, avant Pafque, \$ 75. note 50; 69, 61, 124, vers may, \$ 75, 76; 261, vers le 12: may, 6 & 2. notes to 12: 200, vers la fin dejuin, \$ \$3. nore 58; 241, peutoftre vers le milien de 371, \$ \$7; 187, apparemment vers juillet , \$ \$4. note 56; 256, au commencement d'aouft, § \$5; 183, 296, vers coust, \$ \$4; 68, apparemment en 372, peuteftre fur la fin , \$ 80; 164, au commencement de l'hiver, penteftre en 372, \$ 86; 199,311, peuteftre à la fin de 372,011 peu aprés: 314, 315, de meime, § 88, 99; 87, fur la fin de 372, ou depnis, 6 86; 364, penteftre en 372, avant la 364, \$ 89,307, penteftre en l'an 372, 6 81; 3,8,peuteftre en 372, 987, notes 60, 61; 301, de mefme , 985.

En 373. Epiftres 54, 53, 67, 62, 7, avant la fin

de 373, \$ 98 note 65: 195, durant l'hiver, 113 note 71: 403, vers le mesme temps, 6 qui effoir rude, 6 88:313, au enmmencement de 373, \$ 88: 58, peu aprés la 195, 5 88,100:364, peuteftre vers le primtemps, \$ \$9: 49, 47, de melme au plustard, \$ 62: 119, apres la 118, pouteftre en l'an 171, \$ \$7 notes 60,61: 253, peuteftre aufli au primremps de l'an 373, \$ 89: 78, vers le melme temps, \$ 90: 120, vers tuin, \$ 96: 182.70 peuteftre vers le milieu de 373, 6 99 note 67: 382,81,59,196,265, vers l'autonne, \$ 90,92,93 note 63: 5, peu avant fa maladie, \$ 95: 366,202,60.71, durant fa maladie verslafin de l'autonne 6 01.06; 257, quelque temps aprés la 5, 5 95: 8, lor (qu'il estoit malade depuis so jours, note 68: 262, peureftre après la (, V, note 64: 255, avant l'hiver ; 271, peuteftre en me ime temps, \$ 96:242, vers le commencement de l'hiver 37, sur la fin de 272, 6 97 note 65: 142, de mefme; 250, aprés la 342, \$ tot: 192, avant l'an 374, \$ 102.

En 374. Epiftre 6, au commercement de 374. \$ 97.102: 267. vers le me (me temps, 6 102) note 69: 393, 258, vers avril, 6 103: 391, 399, 400, 401, aprés la 393, & aprés avril 374, \$ 104: 378, vers may, 6 103: 251, peuteftre vers le milieu de l'an 1745 269, de melme; 416, peuteftie de melme ; 252, apiés la 251, \$ 505: 394, vers aoust, § 104: 180, peutestre sur la fin de l'année , § 105: 197, avant la deuxieme canonique, § 124.

En 176. Epiftre 397, vers mars 375, \$ 106: 263, vers avril. 6 105, 106: premiere & feconde canonique, de meime, \$ 106: 400, de melme: 198, apparemment avec la 406, note 70:396, quelque temps aprés la 406, \$ 107: 77, veis aviil, \$ 108: 322, peu aprés la 77, note 72: 348, aprés la 322, vers le milieu de 376 370, vers juiller, 6 109:75, de meime; 63, 64, peu aprés la 75, 5 111, 112: 170,181,2 peu pies de meline, \$ 111, 112: 291 vers aouft, aprés la 348, § 109.4° canonique, vers le meime temps § 112 note 72: 379, vers le melme temps, \$ 113: 172, en melme temps que la 349, \$ 112,

Hift. Eccl. Tom. IX.

112:358,385,à la fin de l'année; 297,298, 299, apparemment vers le mefine temps; 404, à Noel, \$ 115 note 45: 312, avant 376, 9 119.

Epiftre 279, peureftre vers mars 176. \$ 116: 264, vers avril , \$ 116, 118: 405. versle meime temps, \$ 116:200, peu ap : és Pafque, 6 121:191, vers le milieu de 276; 192, vers le meime tempsitoo, peu apiési 66, de mesme, \$ 118: 395,10, peu aprés la 190, 6 120: 194, 290, 292, 293, veis le mefme temps que la 190, \$ 119: 79, peuteftre vers le milieu de l'an 376, nois 76; 345, apparemment aprés la 79, 73, vers le meime temps , \$ 122: 80, de meime, 6 123 note 77: 82, apparemment vers lemilieu ou la fin de 176, après la 79; 109. apparenment avec la 82 ou 85,5 123:72. apparemment en octobre, \$ 117,123 |note

78: 101, penteftre en l'an 176, \$ 121. En 377. Epiftre 85, aprés la 82, § 123: 293, de mefine, 6 125: 74, vers lemefine temps, notes 79,80,55, apparemment avec la 74, \$ 127: 325, vers le temps de la 74, \$ 128,

En 178. Epiftre 321, apparemment au commencement de l'an 178, § 129: 9, vers lo me me temps, \$ 130.

Lettres fans annèes.

Ep ftres 2,11, V. \$ 8, 55: 42, note 16: 65. \$ 129: 76, \$ 55: 86, 6 96: 145, 152, 154, 161, \$ 49: 164, 166, 174, 175, \$ 47: 177, \$ 124: 178, 180, 6 46: 181, 6 52: 186, 183, 189, \$ 48: 198, \$ 54: 201, \$ 45: 210,6 50: 224, 225, 227, 6 47: 228, 5 53: 229, 233, 237, 9 48: 238, 9 50: 243, 9 47: 144, 146, \$ 55: 147, 148, 149, 166, 183, 184, 285, 186, \$ 47: 187, 188, \$ 48: 300, 302, 304, \$ 50: 306, \$ 47: 310, \$ \$15: 317, \$ 55: 319, \$ 53: 323, \$ 52: 326, 327, \$ 121: 112, \$ 48: 340, \$ 53: 344, \$ 729: 346, 147, \$ 48: 351, 352, 353, \$ 47: 356,\$ 48: 365, \$ 47: 376, 377, note 18: 380, \$ 48: 186, 187, 188, \$ 47: 190, \$ \$3: 195. \$ 44: 399,400,5 104: 407,5 47: 411,5 23: 412, 413, 414, 417, \$ 54: 420, 4:2, \$ 48, SILL

690 NOTES SUR SAINT BASILE.

| Or                 | dre comm | un des less |          |         | avec les   | années de celles dont on f |           |           |
|--------------------|----------|-------------|----------|---------|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1,en l'an 358. 48, |          |             | 378.19   |         |            | 42,                        | 189,ince  |           |
| 2,                 |          | 49>         | 373-     | 96,     | - 1        | 43,en 356,incertaine.      | 1 90,enl  |           |
| 32                 | Ì        | 50,         | 371.     | 97.     | - 1        | 44.                        | 191,      | 376.      |
| 42                 | 370.     | 51,         | 371.     | 98.     | - 1:       | 4 5, incertaine.           | 192,      | 376.      |
| ٢,                 | 373-     | 520         | 371.     | 99,     |            | 146,                       | 193,      | 376.      |
| 6.                 | 374-     | 53>         | 373-     | 100,    | 1          | 147,                       | 194,      | 376.      |
| 7,                 | 373.     | 54>         |          | 101,    | - 1        | 148,                       | 195,      | 373*      |
| 8,                 | 373.     | 55>         |          | 102,    | - 1        | 149,                       | 196.      | 373•      |
| 9,                 | 378-     | 56,         | 370-     | 103,    | 1          | 150,                       | 197,      | 374-      |
| 10,                | 376.     | 57,         |          | 104,    | 1          | 151,                       | 198, inc  |           |
| 11,                | ,,       | 18,         | 373-     | 105,    | - 1        | I 52 incertaine.           | 199,      | 372.      |
| 12,                |          | 59,         | 373-     | 106,    |            | 1 53,                      | 200,      | 376.      |
| 13,                |          | 60.         | 373-     | 107.    | - 1        | 1 54, incertaine.          | 201,inc   |           |
| 14,                |          | 61,         | 372-     | 108.    |            | 1 5 5,                     | 202,      | 373-      |
| 15,                |          | 62,         | 373-     | 100,    | - 1        | 1 56,                      | 203,      |           |
| 16,                |          | 63,         | 375      | 110.    | - 1        | 157,                       | 204,      |           |
|                    |          | 64,         | 375      | 111.    | - 1        | 1 (8,                      | 20%       |           |
| 17,                |          | 6 5,ince    |          | 112,    | - 1        | 159,                       | 206,      | 362.      |
| 19,                | 358.     |             | 376.     | 113,    | , 1        | 160,                       | 207,      | 362.      |
| 20,                | ,,,,,    | 67,         | 373-     | 114,    | - 1        | 161,incerraine.            | 208,      | 362.      |
| -                  |          |             |          | 115,    | - 1        | 162.                       | 209,      | 362.      |
| 21,                |          | 68,         | 372.     | 116,    | - 1        | 163,                       |           | ertaine.  |
| 22,                |          | 695         | 372-     | 1175    | - 1        | 164,en 372,incertaine.     | 211,      | 358.      |
| 23,                |          | 70>         | 373-     | 118,    | - 1        |                            | 212,      | 372.      |
| 24,                |          | 71,         | 373      | 119,    |            | 165,en 357.                | 2130      |           |
| 25,                |          | 72,         | 376-     | 1100    | - 1        |                            | 2142      |           |
| 26,                |          | 73>         | 376-     | 1212    |            | 167,                       | 2159      |           |
| 27,                |          | 749         | 377*     | 1227    | 1          | 168,                       | 216>      |           |
| 28,                |          | 75          | 375      | 1237    |            | 169.                       | 2179      |           |
| 29,                |          | 76,inc      | ertzine. | 124>    |            | 170)                       | 2189      |           |
| 30,                |          | 77,         | 375      | 12 (2   |            | 1719                       | 219,      |           |
| 31,                |          | 78,         | 373      |         |            | 172                        | 220,      | 371.      |
| 3.2,               |          | 79,         | 376.     | 126,    |            | 173 en 358.                | 221,      |           |
| 33,                | 371      |             | 376.     | 127,    |            | 174.men 358,incertaine.    | 222,      |           |
| 34,                |          | 81,         | 373-     |         |            |                            | 223,      |           |
| 35,                |          | 82,         | 376.     | 129,    |            | 1765                       | 224, in   | certaine. |
| 36,                |          | 83,         |          | 130,    |            | 177,incertaine.            | 2 2 5,inc | certaine. |
| 3.7 >              |          | 84,         | 369.     | 131,    |            | 178,incertaine.            | 226,      |           |
| 38,                |          | 185,        | 377-     | 1327    |            | 179,                       | 227, in   | certaine. |
| 39>                |          |             | ertaine. | 133,    |            | 180,incertaine.            | 228, in   | certaine. |
| 40,                |          | 87,         | 372.     | 134,    | 4          | 181,incertaine.            | 229, in   | certaine. |
| 41,                |          |             |          | 135,    |            | 182,en 373.                | 230,      |           |
| 42 incertaine. 899 |          |             | 136,     |         | 183,cn372. | 231,                       |           |           |
| 43>                | 37       | 2 90)       |          | 1 37>   |            | 184,                       | 2323      |           |
| 440                | 37       | 1. 91>      |          | 138,    |            | 185,                       | 233 in    | certaine. |
| 45,                |          |             |          | 139,    |            | 186,incertaine.            | 234,      |           |
| 46,                |          |             |          | 140,    |            | 187,en 372.                | 2350      |           |
| 471                |          | 3. 94.      |          | 141,001 | ·          | 188,incertaine,            | 236,      |           |

|                    | NOTES                              | SUR      | SAINT           | BASILE.          |            | , 69t            |
|--------------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 2 37, incertaine.  | 28 s, incertaine,                  |          | 333>            |                  | 1381,      |                  |
| 2 38 incertaine.   |                                    |          | 334»            |                  | 382, en l' |                  |
| 2 39, en l'an 358. | 287, incertaine.                   |          | 335>            |                  | 383,       | 358.             |
| 240,               | 288 incertaine.                    |          | 336,            |                  | 384,       | 362.             |
| 241, 372.          | 289,                               |          | 337,en l'a      | D37f.            | 385,       | 375.             |
| 142, 373.          |                                    |          | 338,            | 372.             | 386, ince  |                  |
| 243 incertaine.    |                                    |          | 339,            | 373-             | 387, ince  |                  |
| 244 incertaine.    |                                    |          | 340,incer       |                  | 388, ince  | rtaine.          |
| 245 incertaine.    |                                    |          | 341,            |                  | 389,       |                  |
| 246,incertaine.    |                                    |          | 342,            | 373-             | 390, ince  | rtaine.          |
| 247, incertaine.   |                                    |          | 343,            | ,,,              | 391,       | 374-             |
| 248, incertaine    |                                    |          | 3442            |                  | 392,       | 373-             |
| 249 incertaine.    |                                    |          | 345             | 376.             | 393,       | 374-             |
| 250, 373.          | 298. 375-                          |          | 346,incer       |                  | 394,       | 374.             |
|                    | 2991 375                           |          | 347, incer      |                  | 395>       | 376, incertaine, |
|                    |                                    |          | 148,            | 375-             | 396,       | 375              |
|                    | 301, 372.                          |          | 349,            | 375-             | 397>       | 375.             |
|                    |                                    |          | 350,            | 2/3-             | 398,       | 375.             |
|                    |                                    |          | 351,incert      | sine.            | 399, ince  |                  |
|                    |                                    |          | 3 52,incert     | aine.            | 400, ince  | rtaine.          |
|                    | 30 (,incertaine,                   | j        | 3 53,incert     | aine.            | 401,       | 374-             |
| 257, 373           |                                    | 1        | 354>            |                  | 402,       | 374              |
| 2 59, 372.         | 307, 372                           | - 1      | 355,            |                  | 403,       | 375-             |
| 260,               | 108, 371.                          |          | 356,incert      | aine.            | 404,       | 375-             |
| 261, 472.          | 309, 376.                          |          | 3 57,incert     | aine.            | 405,       | 176.             |
| 262, 373.          | 31 o,incettaine.                   | - 1      | 358,            | 375-             | 4963       | 375.             |
| , ,,,,             | 311, 372.                          |          | 359.            | .,,              | 407, incer |                  |
|                    | 312, 375                           |          | 160,            |                  | 408.       |                  |
|                    | 313, 373.                          |          | 361,            | 37I.             | 409,       |                  |
| 266, incertaine.   | 314, 372.                          | - 1      | 362,            | 168.             | 410,       |                  |
|                    | 31 (, 372.                         | - 1      | 3635            | 372.             | 411, incer | taine.           |
| 267, 374-          | 316 374                            | - 1      | 364>            | 372.             | 412, incer | taine.           |
|                    |                                    |          | 16 Sincert      |                  | 413, incer | taine.           |
| 269, 374.          | 318, V. lan. 62.                   |          | 366,            | 373, incettaine. | 414, incer |                  |
|                    |                                    |          | 367,incert      |                  | 415        | 37r.             |
| 271, 373.          |                                    |          | 368,            |                  | 416,       | ,,,              |
|                    |                                    | -        | 169,            |                  | 417, incer | taine.           |
|                    | 322, 375.                          | 1        | 370,            | 375.             | 418,       |                  |
| 274,               | 322, 3/).                          | - 1      | 371,            | <i>"</i>         | 419,       |                  |
| 275,               | 324, 372.                          |          | 372,            |                  | 420, incer | taine.           |
| 276,               | 324, 377-                          |          | 373             |                  | 421,       |                  |
| 277,               | 326,incertaine.                    |          | 3742            |                  | 422, ince  | taine.           |
| 278,               | 327, incertaine.                   |          | 375,            |                  | 423.       |                  |
| 279, 376.          |                                    |          | 376,incert      | nine.            | 4241       |                  |
| 280, 374.          | 328,                               | *        | 377,incer       | aine.            | 425,       |                  |
| 281, 375.          | 329,                               |          | 378,            | 374              | 426,       |                  |
| 182,               | 330,                               |          | 179             | 37t.             | 427,       |                  |
| 28 3, incertaine.  | 331, 371.<br>332, 371, incertaine. |          | 380 incertaine. |                  | 428.       |                  |
| 284, incertaine.   | 332, 371, in                       | erranie. | Johnner         |                  | SILL       | tj               |
|                    |                                    |          |                 |                  |            |                  |

### 

## NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

Four la Page :08 5 2+

NOTE I.

En auel temps vivoit Grecoire auteur de

la vie de ce Saint.

Volling.l.s. C.19 P 491.

281.51.

st. jan. p. 781.

parle des ravages que les Affyriens in- avoir introduir son pere qui le conjure dont nous n'avons point de connoif- qui luy estoit extremement chere, & .. fance, nous aimons mieux nous en melme comme en estant Evelque; mais raporter aux plus habiles, qui ne de- il dir politivement qu'il y avoit fait vroient pas parler si absolument , s'ils bastir une eglise sortornée & fort belle: avancent.]

Pour la gage 10251.

NOTE IL

Que la ville de Nazianze s'appelloit Que Sainte Gorgonie pouvoit estre l'aisnée auffi Diocefaree.

Nor or.j.p. ap. 10.4

il est certain qu'il la prononça à Na- mement de voir un garçon dans sa fa-

comme differente de Nazianze. Il se 🚺 7 Ossavs qui croit que le Prestre | pourroit saire que les parens du Saint Gregoire auteur de la vie de S. euffent du bien en ce lieu. & qu'il v euft Gregoire de Nazianze est le mesme que esté elevé durant que sque entre s'imais Boll. 8. may, eclui qui a fait l'eloge des Peres de il est bien aisé de voir que Diocesarée 8.574.6. Nicée, dit qu'il a vécu vers l'an 940, est Nazianze mesme, comme e'estoit zoll.n.im. . Bollandus prétend au contraire que une chofe affez ordinaire aux Romains l'eloge des Peres de Nicée a esté fait des de donner un nouveau nom aux an-2.0029, 9.469. le commencement du VIII siccle: & ciennes villes. Car le Saint aprés avoit nas et après neanmoins Papebrok qui a continué bien prié Hellene, que Saint Bafile 157.62

qu'il a esté elevé dans la petite ville de

Diocefarée en Cappadoce, où les geo-

graphes mertent une ville de ce nons

ne rendent aucune raifon de leur epo- d'honneur, api és luy avoir recomman-fur ce que l'eloge des Peres de Nicée eftoient l'honneur de sa bergerie, après dien.a. grats avoient fait jusques en Bithynie, d'avoir pitié du troupeau qu'il con-nestra arate, dit cet auteur; ce qui se dui soit depuis si longremps; enfin il si-p.m.d. raporre forr bien aux ravages des Per- nit par ces paroles, Nostre Dioce farce, « fes fous Heraclius, & les Sarrazins qui quelque petite qu'elle foit, est eapable " auffiroft aprés ruinerent l'empire des de rendre vostre nom tres glorieux. « Perfes, ont - ils jamais efté appellez 'Ecrivant longremps aprés pour Dio- 19-49-9-10-10.

Affyriens ? Neanmoins dans une chose cessarée, il en parle comme d'une ville de

n'avoient des raisons claires de ce qu'ils / & il est cerrain que son pere avoit fait or. 19. 19. 19. baftir celle de Nazianze.

NOTÉ III.

pour la page

de S. Gregoire.

'S. Gregoire a fait sa 9e harangue Ce que dit S. Gregoire, que samere Necessage. dans le lieu où il avoit esté nourri : & le demandant à Dieu souhaitoit extre-ALLE BOLLO, zianze. Cependant il dit autrepart, mille, donne quelque sujet de eroire Boll., may,

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. qu'elle avoir déja eu une fille, & qu'ain- ; leste &c. [ Un homme n'a guere droit si Sainte Gorgonie a esté son premier d'user de ces paroles à 63 ans, Il en aura nous mertons la naissance de Saint Gre- le pressant de le soulager dans ses soncgoire. Nous ne voyons rien de contraire à cet ordre; & la suite le favorise mes-Kiz.est. p. me. / Car Sainte Gorgonie estoir morre poeme avant que d'estre Evesque, com-

11. bit 4. blas quand Saint Gregoire fit fon fecond me nous le dirons dans la note 18, c'est à dire au commencement de l'an 372, au our.p.:to.e. pluftard. | Et lorfqu'elle mourut elle

avoit déja plusieurs petits-fils. [Elle ne pouvoir done guere avoir moins de 45 ans, ni estre née beaucoup aprés l'an 126.7'Bollandus reconnoist que met-P.4-5.6.1. tant mesme la naissance de S. Gregoire des l'an 325, il est difficile de ne pas

ctoire que Gorgonie fust son aisnée, puisqu'il semble que le jeune Nicobule son perit-fils avoir deja quelque age en l'an 361.

NOTE IV. Pour la page Ju. . 8. Temps de la naiffance de S. Gresoire.

'Il faur dire que Saint Gregoire de Poll, 9 may, p. 878-5 IJ. Nazianze est né vers l'an 101, si nous

1171

nous arrestons à Suidas, qui écrit qu'il a véeu audelà de 90 ans , & qu'il est mort en la 13º année de Theodose, Hier, v.ill.e. [e'eft à dire en l'an 191.] Et comme S. Jerome nous oblige de mettre sa mort des l'an 189, [il faudra aufli mettre sa naissance en l'an 299 au plustard. Il s'enfujyra de là qu'il étudia l'eloquence jufou'à l'age de vy ans : car il est certain qu'il ne quitta Athenes qu'à la fin de l'an 355 au pluftoft : & ce qui est remarquable, c'est que des avant que de venir à Athenes il avoit pris la resolurion de renoncer tout à fait au monde ; outre qu'il estoit consacré à Dieu des sa naiffance. Il faudra encore dire la mesme chose de S. Basile, qui estoit à peu pres de mesme age. Ils furent rous deux Gregoire se plaint qu'on s'estoit trop

Naz.or,1,7, o faits Preffres en l'an 362,]/ & Saint presse, qu'il cust fallu attendre la vieil- de cinq ans [Mais nous ne voyons pas

enfant, f& cft née avant l'an 329, auquel eu 73 en l'an 172, l'orfque son pere en estap & d. rions, luy representoit qu'il estoir encore un jeune homme. Il fur envoyé à Foll-9 may, Constantinople en l'an 379, pour y ré- 9-844.4. rablir la foy : [Eftoir - ce là un emploi propre à un vieillard de 80 ans ? 1/11 d. n'y prescha les deux premieres années que dans sa chapelle de l'Anastasse : mais en l'an 181, il estoit obligé de prescher dans les plus grandes eglises de la ville ; & nous avons encore de longs discours prononcez dans celle des Apostres. Sainte Gorgonie sa sœur par. e. mourut aprés l'an 369, avant que d'arriver à la vieillesse. Cependant si elle estoit l'aisnée de S. Gregoire, comme il y a bien de l'apparence, elle devoit avoir au moins 72 aus, & quand elle auroit estéentre luy & Cesaire, il estoit

difficile qu'elle en eust moins de 60.1 'S. Gregoire dit que quand il voulut Novembe quitter Athenes . Ceft à dite à la fin de 4.4. l'an 355,] il estoit presque dans sa 30° année.[Si nous l'entendons de sa vie. cela ruine abfolument l'opinion de Suidas embraffée par Papebrok, Mais quand nous l'entendrions de ses étu-des, iln'y a aueune apparence de croire qu'il ne les ait commencées qu'à l'ago

de plus de 25 ans : Ainfi il faudroit fo

reduire à dire qu'il a passé pres de 30 ans à Athenes, ee qui n'a aucune ap-

parence : & S. Gregoire en cet endrois parle de ses études en general. Nous voudrions nous pouvoir arrefter uniquement à cet endroit pour fixer la chronologie de nostre Saint, en l'entendant de les études en general comme a fait le Prestre Gregoire p.s.c, & dire fur cela qu'il eft né vers l'an 120,80 qu'il a commencé à étudier vers l'an 127.] 'Car nous apprenons de S. Chryfofto- Chrystalian me, qu'on envoyoit étudier des enfans p.814.6. au college quelquefois des avant l'age

SIII

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. firif que Saint Gregoite nous rend luy mefine du temps de la naissance, lotsqu'il mer ces paroles dans la bouche Not established fon pere; I'll y a plus de temps que j'offre des facrifices qu'il n'y en a que Bar.ph 5 ms vous eftes au monde, c'est à dire fans difficulté que S. Gregoire est né depuis

que son pere estoir Eve sque, Se ainsi en I'an 229 au pluftoft. J' Papebrok avoue Ec'lomay. qu'il n'y a point de milieu, & qu'il en P-171.C. faut demeuter d'accord ou changer le texte: alias infolubilis nodus.

[11 s'y rencontre cependant de grandes difficultez, dont la plus visible & celle qui frape le plus, est qu'un Saint ait eu des enfans estant Evefque ;]'& encore qu'il air eu ou fon premier ou fon fecond enfant à l'age d'environ so

ans: ' d quoy l'on ajoure que 5. Gregoire le fils & S. Bafile fe plaignent de leur vieillesse en un temps où ils devoient estre encore dans la vigueur de l'age, s'ils ne font nez qu'en l'an 329. S. Basile estant mort en l'an 379, & ainsi agé de co ans au plus. (Ces difficultez affurément font confiderables . & nous youdrions, comme nous avons dit, pouvoir mettre la naissance de ces deux Saints dix ans plustoft. Mais l'autorité si decifive de S. Gregoite doit l'emporter fans doute fur toutes les raisons que l'on y peut oppofer.]

Baronius a pretendu s'en défaire en E25,171.4 114. disant que c'est une hyperbole fausse de quelques années, & il veut que S. Gtegoire soit né en 324, avant le battefme

de son pere. Papebrok a vu combien Bell. p may, P-177.4. cette hyperbole [qui scroit un veritable p.171.4. menfonge, leftoit peu foutenable, & qu'elle ne pouvoit expliquer des paroles qui ne recoivent aucune explicap.po.e \$4.2. tion : & ne pou vant cependant fe refou-

dre à admettre le feul fens qu'elles peu-P.171.b. vent recevoir, 'il a mieux aimé changer le rexte & pretendre qu'au lieu de les

moyen de refister au rémoignage po- i dire à Gregoire le pere ; Vous n'avez pas encore autant vécu que j'ay paffé de vens Ercfiens, c'est à dire d'années,

Il avoue qu'ayant parlé de cette cor-s. serallect rection aux plus habiles de ses amis, plusieurs ne l'ont pu approuver, les Etesiens, pour dire les années, estant une expression affez extraordinaire, &

tous les manuscrits generalement ayant Jinas Sumus [Il n'tstoit pas bien necellaire, quoy qu'on en dife, qu'un pere marquaft à fon fils qu'il eftoir plus agé que luy.

Il faut donc se reduire à l'hyperbole de Baronius, ou avouer que S. Gregoire n'est né qu'en l'an 329, & je ne voy pas que les disficultez qu'on oppose à ce dernier fentiment foient tout à fait hors de rephque. Ceux qui auront lu la 196 harangue du Saint, vetront bien qu'il n'est pas necessaire de répondre ]' à l'ar- Parm s'uis gument que Baronius en tire. Pour ce Nat. Car. Lape qui est du temps auquel le Saint voulut ".d. fortir d'Athenes , qui estoit , dit-il , sa trentieme année ou un pet moins, frien n'empetche de l'entendre de fon age . comme a fait Baronius; & Papebrok Por en \$ met dit que c'est l'opinion commune. [ 5. 1.77.69 Gregoire . pu juger qu'il estoit temps de quitter l'étude po r retourner en ion pays & prendre un genic de vie ferme & itable, non feulement parcequ'il y avoit déja longremps qu'il étudioit : mais encore parcequ'approchant de 30 ans, fon age l'obligeon à chercher quelque chose de plus solide. En ce sens, quand nous accorderons à Baronius, comme nous le jugeons affez probable, qu'il fortit, ou au moins qu'il vouloit fortir d'Athenes la mesme année q e Julien, c'est à dire en l'an 355, il se trou-

vera qu'il pouvoit eftre dans fa 27' année, & air li affez pres de la 30°. Je ne croy pas qu'on puille trouver fort étrange que Gregoire le pere ait commencé à avoir des enfansà l'age de ชีเกิด วิยากติง (po) xplose, il faut lire จัดง 45 ans, (car rien n'empelche de mettre Mont' étal us équi yestes, pour faire la naissance de Sainte Gorgonie vers

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 695 l'angag,) & je ne voy pas quel fond l'on peur faire fut ce que S. Gregoire le fils ne l'a point remarqué dans l'oraison funebre de son pere, ni quelle grande matiere d'eloges il y auroir pu trou-11.may, p.419. ver. 7'S'il dit que Sainte Nonne la mere eftoir à peu pres de l'age de son mari, e la n'empefche pas, dit Papebrok, qu'elle ne puft avoir dix ans & mefme

quinze de moins que luy, une femme

de 80 ans se pouvant dire de mesme age qu'un homme de 90.

Ce qu'on voir des plaintes que Saint Gregoire & S. Basile font de leur age, est plus difficile: & neanmoins les rravaux, les aufteritez, les inquierudes, les maladics aufquelles l'un & l'autre eftoit fort fajet, font que des personnes vicilliffent beaucoup avant les autres.] chry.rf. 2.v Les Saints qui ne foupirent qu'aprés 6.t. p. 100 de le ciel , & qui s'ennuyent fur la rerre ,

secroient beentoft vieux & n'avoir déja que tro vécu. [Il y en a qui naturellement se courbent & blanchissent avant la vieille ffe. Il feroit ben plus étrange que S. Bali e presque toujours malade, eust eu affi z de vigueur pour faire des voyages continuels, comme il faisoit eft nt Evelque, s'il euft efté agé de pres de 80 ans . & c'est cependant ce qu'il

> faudroit dire selon la supputation de Papebrok | Dans le premier endroit où S, Gregoire parle de la vieillesse, il l'attribue non à son age, mais à ses af-

flictions.

[Nous pourrions melme approcher b en pres de Baronius fur ce point, fi ainfi la naiffance du fils des l'an 126. Je ne ctoy pas qu'on trouve rien qui Gregoire que son pere ait passe de la prestrife à l'episcopat, pour n'oser pas me un adultere, mais avec la liberté avancer de nous mesmes une chose de d'un maricette importance, quelque favorable

qu'elle nous fust, pour répondre à cette objection & à la suivante.]

Car la derniere raifon de Baronius, B21.371.5 113. que l'usage du mariage estoit défendu aux Evelques & julques aux Soudiacres, est sans doute la plus considerable, n'y ayant pas d'apparence que ni S. Gregoire le pere, ni la femme, euffent voulu rien faire contre l'ordre de l'E-

glife. Mais fi les paffages de S. Jerome Hier. in Jor. 1. & de S. Epiphane sufficent pour mon
1.6.9,9,40.cl

1.6.9,9,40.cl

1.6.9,9,40.cl

1.6.9,9,40.cl

1.6.9,9,40.cl

1.6.9,9,40.cl point, & ce qu'elle faisoir pratiquer patodiffe dans plusieurs provinces ,a neanmoins 447-1000. ces passages melmes montrent affez passages qu'elle n'y obligeoit pas partout. Saint partelle pi Epiphane ledit politivement, au moins 19.6.4 P-1961. pour les Prefites; & quoiqu'il dise que ceux qui agissoient autrement, ne suivoient pas exactement les Canons, [c'est à dire la pratique commune & presque universelle de l'Eglise, neanmoins chacun (çait qu'il y a des occasions où soit par simplicité, soit pour

en d'autres provinces. Que si ces Peres parlent quelquefois de cette pratique comme receue universellement dans toute l'Eglise, on peut dite affiz raisonnablement, & Baronius femble nous fournir luy mefme certe réponfe, ] 'qu'ils ont regardé par pig-5 ton en cela ce qui s'observoit dans les Egli-

d'autres raisons, l'on peut sans peché

ne pas furvre une pratique quoique plus

parfaire, & quoiqu'elle paffe pour loy

fes voifines. I'Car Saint Jerome nous Hitr.in Vig. affure que l'Eglise Romaine , celle r.m.a. nous voulions dire que Gregoire le d'Egypte, & celle d'Orient, [ c'est à pere a esté deux ou trois ans Prestre dire de Syrie & du Comté d'Orient, ] avant que d'estre Evesque, & mettre obligeoient les Clercs à la continence. D'où vient que Synese refusant l'e- syn. ep. 101-ppiscopat de Ptolemaïde en Libye, alle-148.149. y foit contraire. Mais il nous suffit que gue pour une de ses raisons, qu'il veut nous ne trouvions point dans Saint toujours habiter avec fa femme & enavoir desenfans, non en cachette com-

On y peur ce semble sjouter les

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

eommencement du IV ficele ; [ quoi-Evelque d'user du mariage, cela ne paffoit pas neanmoins encore pour un crime canonique qui emportaft la depolition, puilqu'il femble qu'Urbique aprés avoit fait penitence, soit tentré dans le gouvernement de sou Eglise. Le la mesme discipline en Espagne; 1'& Ea: ,8.5 Li.

P-187.C.4.

l'Afrique l'a auffi ordonné fur la fin du sominent, melane ficele. Socrare affure encore cela de la Macedoine & de la Grece. I c'est à dire du diocese d'Illyrie, Mais je ne fçay pas fi l'on pourroit montrer la melme chole pour les dioceles du Pont , de l'Asie , & de la Thrace, L'hiftoite de S. Paphnuce arrivée quatre ans avant l'episcopat de Gregoire, decideroit ce point, fi elle estoit receue de tout le monde : & il n'y a peutestre pas de rai son de la rejetter. Mais quoy qu'il en foit, il cit difficile de croire que fi la loy à laquelle Sperate & Sozomene raportent que S. Paphnuce s'est opposé, avoit esté établie de leur temps ou dans tonte l'Eglife ou mesme dans la Thrace où ils écrivoient ; il est, dis-je, affez difficile qu'ils n'eussent pas marqué ce changement.] Mais Socrate dit mefme positivement que dans tout l'Orient, [ce qu'il faut fans doute entendre de ces trois dioceles les plus voilins de Constantinople, les Evesques s'abstenoient de l'ulage du mariage, mais non

p.: 87.0,

comme par une loy, y en ayant pluficurs qui ne s'en abitenoient pas. Et veritablement lorsque S. Gregoire le fils parlant à Constantinople, reprend ceux qui vouloient bien recevoir le battefine d'un Preftre pour vu qu'il ne fust point marié ou qu'il gatdast la continence. [ il est difficile de ne pas juger qu'il y en avoit quelques uns d'une | n'est donc né que lor sque son pere estoit autre forte, c'eft à dire qui ufoient au moins Chrétien, & ainsi en 315, ou

CE.T. TELE. Gaules, comme il paroiti] par l'hittoi- du mariage. J'Quelques uns alleguent 1st. co. 19.1 re d'Urbique Evolque de Clermont au l'histoire d'Antonin Evelque d'Epitele, syn.a.p. 45. pour montrer que les Everques de l'Afic que quelques unstirent de cette histoire estoient aussi obligez à la continence. meline, que s'il eftoit défendu à un Mais ils doivent confiderer qu'il fut patidistique accufé d'ayoir eu des enfans non depuis F. 46. qu'il eftoit Evefaue, mais depuis qu'il avoit renoncé à la propre femme, car ce font les rermes de Pallade : d'où on ne peut pas conclure qu'il y eust renoncé par l'obligation de l'episcopat, ou st 33° Canon du Concile d'Elvire établit | c'estoit par bienseance , ou par quelque autre raifonparticuliere. Tout ce que nous avons dit sur ec

point ne seroit pas necessaire, s'il ne s'agissoit que de la naissance de Saint Gregoire, puisque comme nous la mettons eres volontiers dans les premiers mois, ou mefine dans les premiers jours de l'episcopat de son pere, elle ne nous oblige point a dire qu'il n'a pas gardé la continence. Mais estant certain sans parler de Gorgonie, que Cefaire estoit cadet de S. Gregoire, nons ne voyons pas d'autre moyen pour fortis de cette difficulté, l'Quelque grande qu'elle roll suray; toit , Papebrok affure que plusieurs de P. Sen. 2. fes amis, four fans doute font tous Catholiques, & il ne faut pas douter qu'il n'y en ait de la Societé, que ces personnes, dis-je, ont cru que c'estois mesme un scrupule & une superstirion de ne vouloir pas que S. Gregoire foit ué depuis l'episcopat de fon pure.'M' Du Pin puris, rette ne met auffi fa naiffance qu'en 328. auquel son pere estoit deja Evesque, selon ceux qui croient comme luy, que Valens vint à Cefaréc en 270, au lieu que

nous croyons qu'il n'y vint qu'en 371. Ce qui favorife beaucoup ce tentiment, ou combat au moins ceux de Baronius & de Papebrok, c'est ce que dit le Saint.] que Dieu aprés l'avoit donné Nucar, es à sa mere, le receut d'e le & de son mari, 71.4. is nain, qui le luy offrirent, n'ayant rien de plus grand à luy presenter.[Il

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 607 depuis.]'Auflitost après il parle de son | core cent ans quand il est mort. Ainsi 61 enfance, & dit qu'il effoit elevé dans c'est encorc l'hyperbole, pour ne pas toutes fortes de vertus par son pere & dire le mensonge de Baronius, qu'il par sa mere, unis dans une mesme pieté | rasche d'adoucir par quel ques remar-&c. Il dit mesme assez nettement qu'ils | ques de grammaire si tubtiles qu'elles paffent mon intelligence, auflibien que peste qu'il eur en allant à Athenes, il la traduction qu'il fait des deux vers a.p.4ds. & de sa mere. Et il estoit alors dans le qu'il cherche des chemins par où il feu da la jeunesse, n'ayant pas mesme encore de barbe,[Cependant il avoit 26 ans felon Papebrok, avant que fon pere fuft converti, & en état de l'affifter par fes prieres.] Papebrok s'eft cru enfin obligé luy P.47-514. mesme d'abandonner l'epoque qu'il avoit tirée de Suidas, voyant bien qu'il n'y avoit pas d'apparence de faire aller S. Gregoire à Constantinople à l'age de 8e ans, comme nons fommes tout pres d'abandonner la nostre des qu'on nous aura levé les difficultez qui nous y atrestent.]'Comme il ne peut neanmoins fouffiir ou on metre la naiffance du Sainr en 328 ou 329,'il croit que p 6,8,d.c. dans Suidas au lieu de , il faut lire at, ou /, & faire ainsi naistre S. Gregoire vers 308 ou 318. Il nous feroit auffi aife d'ymertre ¿ qui reviendroit affez jufte à nostre epoque, si l'on estoit obligé de fuivre des auteurs peu anciens, aecoutumez à faite bien d'autres fautes.] & qui en font en eet endroit me fme, consme le remarque Papebrok.'Il abandon-P.6;7.2.b. ne auffi fon diand tenefor, mais pour revenir sans le dire à l'hyperbole de Baronius, [qu'il avoit reconnu estre infoutenable, ou pour corriger encore le texte de 5. Gregoire d'une maniere plus ingenieuse, mais aussi peu autorifée que l'aurte, en mettant o'me diane Sie mir fun xeile@, pour luy faire dire que son pere estoit deux fois plus agé que luy; ce qui poutroit estre vray dans

Hift. Ecel. Tom. IX.

fut secouru par les prieres de son pete de S. Gregoire.]'Il avoue franchement c.e.f. peur, & dont il n'est guere contenr, parceque le veritable est rompu pour luy, e'est à dire parcequ'il ne peut gouster le sens simple & naturel de ces deux vers. [Mais comme ce chemin, quoiqu'un peu raboteux, ne nous paroift pastel qu'on n'y puiffe paffer, nous le suivons sans en chereher d'autres; & d'aurant plus hardimenr, qu'il est non seulement le plus droir, mais encore le plus frayé, comme Papebrok le reconnoift.]

Quand Saint Gregoire eft venu étudier

NOTE V. Peur la page 12 \$ 10.

à Athenes. 'S. Gregoire parle d'un tremblement Nav.ear.a.p. de terre qui avoit agité route la Grece, 17.4fans en marquer le temps. Baronius tar-140-5164 eroit que c'est celui qui atriva en Orient l'an 340, [ou plutost l'an 341,] Mais comme Saint Gregoire n'en parle Naz 9 47.44 qu'aprés la tempeste qu'il essuya en venant à Athenes, & qu'en disant que ce tremblement qui agita la Grece luy fit uncextreme peur, il nous montre qu'il citoit alors dans la Grece mesme, il n'y a pas d'apparence que ce foit celui de l'an 341, auquel nous ne pouvons pas dire qu'il fust deja en Grece, puisqu'il n'avoit que douze ou rreize ans. Saint Jerome en met un l'an 346, qui ruina Durazzo (ville de Grece, ebranla Rome pendant trois jours & trois nuits, & causa de grandes pertes en diverses villes de la Campanie. Il seroit nostre hypothese, mais est faux dans plus aifé de dire que c'est de celui-ci celle de l'apebrok, puisque le Saint que parle S. Gregoire, si nous voulons felon luy avoit alors environ 54 ans , & que son pere au moins n'avoit pas enqu'il foit venu en Grece à la fin de

698 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. Eunape v vint à seize ans. Mais il n'v a pas lieu de rien affurer en ceci. Car S. Gregoire ayant étudié en Cappadoce , En Palestine , & en Egypte , avant que de venir à Athenes, il est difficile qu'il y foit venu avant l'an 148, au compareguis.d. mencement de sa 20e année. l'S. Basile y vint fort peu aprés luy au fortir de

Constantinople, où il avoit ce semble pris des leçons de Libanius. V.S. Bafile 6.Ce sophiste y professa deux fois vers l'an 346 & 351. V. Julien \$ 36; & comme il semble difficile de croire oue S. Bafile y soit venu des l'an 346, où il n'avoit encore que 17 ans, il vaut micux dire qu'il y vint quelque temps aprés pour entendre Libanius en 151, & qu'il en partit la mesme année ou au commencement de la suivante pont venir à Athenes. Ainfi S. Gtegoire y fera venu à la fin de l'an 350 ou de 351, agé de 21 ou 22 ans, lorsqu'il pouvoir bien

n'avoir pas encore de barbe.]'Car il E31,1.P.2.d. vint à Athenes avant que d'en avoir. Si nous nous trompons de quelque année, cela n'est pas de grande imporrance. Pour le tremblement arrivé en Grece durant qu'il y estoit, si l'on n'en trouve point dans les anteurs depuis l'an 345 jusqu'en 356, ec n'est point dutout une preuve qu'il n'y en ait pas eu:]'& on eroit qu'ils estoient alors

affez frequens.

Boll s.may, P.572.f. Pour la page

NOTE

#6.51's Que sa feconde oraison est apparemment faite au temps de fa prejtrife.

> On pourroit douter si la seconde oraison de S. Gregoire n'est point faite lor (qu'il accepta la conduite de l'evefché de Nazianze , plutost que quand il fut fait Prestre ; & on en pourroir trouver une preuve affez force dans la louange qu'il donne à ceux de Nazianze, l'de n'avoir qu'une melme ame &

Mir.of.; P. un mesme sentiment. [Car les moines | cela convient moins au temps de son

l'année precedente agé de 17 ans, & 1 de Nazianze estant encore, comme nous crovons, divifez d'avec leur Evefque lorsque le Saint fut fait Prestre, il faudra dire en raportant cette oraifon à sa prestrise, qu'il a vou u dissimuler cette plaie, & qu'il a loué l'union de cette Eglise parcequ'elle estoit unie dans la foy, quoiqu'elle ne le fust pas dans la communion. l'Le titre de paf- p.47-4. teur qu'il y prend, [n'appartient proprement qu'à un Evelque. Neanmoins on le donne auffi aux Prestres, & il eonvenoit futtout à S. Gregoire, qui, comme nons avons dit dans le texte. estoit chargé de tout le soin de certe Eglife: d'où vient qu'il prend le me sme titre dans l'oraison 41° p. 674. d. que personne ne donte regarder sa prestrise

& non son episcopat.

Ainfi ces preuves n'effant pastout à fait forres, ne nous doivent pas ee semble empescher de nous rendre à celles que cette seconde o aison nous fournit pour la raporter à sa prestrise,] 'comme quand le Saint se plaint qu'on p-16.81 n'avoir pas raffuré fa crainte, & qu'on ne luv avoit pas donné la main dans le commencement ; ce qui ne peut micux convenir qu'à un nouveau Prestre qui entre dans l'exercice de ses tonctions.] 'Il dir que les meimes personnes l'a-p.47.84 voient abandonné aprés l'avoir attaché à l'aurel (Or il eftoit attaché à l'autel pluficuis années avant fon epifcopar, & d'ailleurs c'estoit S. Basile qui l'avoir fait Evelque, & non pas eeux de Nazianze.]'Il y témoigne de meline qu'il p.41.6. avoir reecu son ministere à cause de eeux de Nazianze.[Or il avoit esté ordonné Evelque pour Salimes fans aucun égard à Nazianze.]'Ce qu'il leur p-49.d. recommande de ne se pas laisser enveloper par les filets des impies, & de eetre nation perverle & corrompue qui les environnoit de toutes parts, semble se raporter à la persecution de Julien ; ou , fi l'on veut l'entendre des Ariens,

episcopat, auquel S. Basile metropoli- 1 pagnoient sa pompe funebre. tain de la province, & la pluspatt des autres Prelats d'alentour, faisoient une profession ouverte de la foy Catholique : au lieu que fous Julien presque tous les Evesques de ces quartiers là

Pour la page \$60.5 21.

doniens.1

estoient ou Atiens ou au moins Mace-NOTE VIL Sur la lettre 194.

La lettre 194 de S. Gregoire, dont Ia fin est excellente, a quelque chose 'dans le refte qui reffent plus le style d'un jeune declamateur, que la majesté

que le Saint a fait paroistre depuis dans les autres, J'comme ce qu'il semble se 14az ephi94. P.391 . repentir d'avoir trop toft quitté l'étude de l'eloquence profane, ou d'avoir renoncé à la faire paroiftre en public, avec la comparaison qu'il fait ensuite. [On peut dire qu'il a cru devoir begayer avec un enfant, & parler à un payen plein du faste des lettres humaines, un discours qu'il pust entendre, puisqu'il n'estoit pas question de ley donner des instructions, mais de répon-

Pour la page \$64.524.

NOTE VIII.

Des eloges que Saint Gregoire fait de Constance.

dre à une civilité qu'il luy avoit faitc.]

Bar, 161-5 er.

Beaucoup de personnes ont blasmé S. Gregoire de la maniere avantagenfe dont il parle de Constance dans sa troifieme harangue, qui est la première partie de son ouvrage contre Julien. Car non seulement il le loue de beau-

Nar. of 1.P 6 F.61 61. coup de qualitez exterieures s'mais il l'appelle mesme le plus divin de rous les Princes, & le plus grand amateur de J. C./Il le place avec Dieu dans la

P.61.2. P-61-20

gloire & dans le royaume du ciel.'Il releve extremement fon zele pour la st.4 p.118.119 religion Chrétienne. Il veut mesme

qu'on air entendu les voix des Anges , qui pour reconnoistre sa piete, accom-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 604

Il est difficile de dire que nostre Saint ne foit pas tombé en cela daus le defaur ordinaire des orateurs, qui one peine à demeurer dans les bornes de la verité, soir qu'ils louent, soir qu'ils blasment; surtout lorsqu'ils se servent des qualitez de l'un pout faire paroiître davantage par l'opposition qu'ils en font, le vice ou la vertu de l'autre. Il faut neanmoins remarquer qu'on ne regardoit pas alors Constance comme nous faifons aujourd'hui, Son nom nous est tout à fair odieux, parceque nous ne le connoissons que comme un persecuteur de la verité. Cette considesation estoir balancée par beaucoup d'autres qui en donnoient une idée plus avantageufe; & quoy que falle Ammien pour décrier fon regne, Il estobligé de Amm.s.r.p. reconnoistre que samemoire etoit en- 123 147-348, core etes honorée pluficurs années aprés sa morr. On ne peut aussi douter qu'il n'eust beaucoup de zele pour la religion Chrétienne; & il peut eftre tres vetitable que l'e defir de voit tous Nacetage les Chrétiens unis dans une mesme 64.6. for fust, comme le dir 5. Gregoire, une des principales caufes de la perfecution qu'il faifoit aux Catholiques, [parcequ'ils n'avoient pas affez de flexibilité pour trahir leut foy & leur conscience fous pretexte d'une fausse paix & de la formission qu'on doir aux Princes. Il n'est pas non plus impossible que] Conftance combatift pluroft le terme Thom.1.1.64 que la foy de la Consubitantialiré, com- 1-p. 6/4.6. me l'affure Theodorer : see qui diminucroit beaucoup fa faute, quoique cela ne puft pas le decharger entiere-

Pour ce qui est de son salur, c'est une fante pardonnable à un homme qui écrivoit en un temps où la verité ponvoit n'estre pas encore bien éclaircie.Il ne paroift point avoir esté autre chose que laïque tant que Constance a vécu, ni avoir pris aucune parr aux troubles

ment.

Tttii

700 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE qu'il n'en connoissoit peutestre pas encore ni la qualité ni les vraies caufes. Il pouvoit ignorer austi que Constance eust receu le battefme d'Euzoius, & Naz et 11.7. eroire au contraire,]'comme nous apprenons de luy mesme, que quelques uns le disoient , qu'il s'estoit repenti à la mo t de ce qu'il avoit fait contre la foy. Enfin il faut bien dire que Saint

Gregoire ne le connoissoit pas encore rout à fait, puisque preschant depuis à Constantinople, où il pouvoit s'en prosperts, b. estre mieux informé, l'il appelle le temps de Constance un méchant regne, fous lequel les blafphemes d'Arius

avoient repris une nouvelle vic.'Il dit que ce prince avoit autorifé l'impieté, & combatu par les loix la foy orthob.c.d. doxe;'& il décrit d'une maniere tres forte la persecution qu'il avoit faire aux Catholiques.

Pont la sego 161-5 140

\$\$9.b.c.

NOTE-IX.

Que Saint Gresoire marque les moines de Natianze, non les Ariens, dans fon oraifon troifieme,

Nas.oc.j.p.g. 'Ce que dit Saint Gregoire dans son discours contre Julien, de ceux qui l'Eglise, & prendre part à sa joie, depuis ces paroles : ii de pais de 2007 per es Lu xaxino to odenue &c. julqu'a cellesci, zei da fen ginuas unxertous ner if india deput ner, ne peut fans doute marquer que les moines qui s'estoient feparez de la communion de fon pere; 3.7.10.6 18c Elie de Crete les entend de cette forte.[Car je ne vov pas comment on les pourroit entendre des Ariens, aufquels d'autres les raportent.]

Pour la pare 366 \$ 14a

NOTE X.

Sur ce qu'il die qu'il n'a fait aucun discours durant leur division,

[Il est affez difficile d'accorder avec | de beaucoup d'autres; qu'elle consistoit

qui agitoient alors l'Eglife, de forte [l'histoire]'ce que dit S. Gregoire, qu'il Nat.or.ni.#1 n'avoit pas voulu accorder de discours (90.6|191.4) durant la division des moines de Nazianze, [puisque nous nous sommes crus obligez de mettre durant ce schisme la promotion de nostre Saint au sacerdoce, laquelle luy donna occasion de prononcer quelques discours. Dirons-nous qu'il ne les conte pas, & que depuis cela il n'en avoit fait aucun ? ou qu'il ne parle iei que des discours extraordinaires & hors de ses fonctions sacerdotales qu'on luy demandoit quelquefois ? Tout cela a affez peu d'apparence, quoique nous ayons esté obligez de mettre le dernier dans le texte, pour n'y pas laisser une contradiction visibie. Je voudrois qu'on pust dire que les moines ne s'estoient separez que depuis fon ordination. Mais comment auroient-ils pu se separer alors pour une chose faite un an auparavant ? Sustiroit-il de répondre qu'ils avoient attendu que l'Eglise fuften liberté, & qu'ils pullent faire ce qu'ils n'euflent olé entreprendre sous Conftance, qu'ils puffent avoir pour cela les avis des Prelats Catholiques rappellez par Julien, & fe faire ordonner des Prestres par ces Prelats ? Si cette réponfe est recevable, elle pouvoient assister aux assemblées de resoud non seulement cette difficulté, mais encore celle de la seconde oraison de nostre Saint, | faire quelque temps et. 19-48.5, aprés son ordination, où il releve l'u- ... nion de l'Eglise de Nazianze; & elle ocupate di est aussi beaucoup favorisée par ce que et. s. p. apr. ce le Saint dit plus d'une fois, que cette Eglise s'estoit divisée la derniere do

NOTE XI.

toutes,

Pour la page

Que Cesaire frere de S. Gregoire n'a apparemment efté que simple Threforier on Intendant de la Bithynie.

'S.Gregoire dit que Celaire son frere Naz er.m. Pi demeuroit dans la Bithynie, exercant une charge qui n'estoit pas audessous

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE, TOS à conferver l'argent pour l'Empereur, ¡ dans la Bithynie, marque une demeure & à prendre foin de les threforsie que l'Empereur avoit commencé par là les grands emplois qu'il luy deftinoit. Cette charge, felon que S. Gregoire la déerit, peut estre celle de simple Threforier de province, ou celle d'Intendant general foit du threfor public, ce qu'on appelloit le Comte des largesses, foit des deniers & des domaines deftinez en particulier pour le Ptince, ce qu'on appelloit le Comte du thresor particuliet, Comitem rei private, &c nous l'appellons affez fouvent Inten-

rad. Th.t.p. dant du domaine l'Godefroy foutient p35.186. queCefaire avoit cette derniere charge qui ettoit alors tres confiderable ce qui s'accorde avec ce que dit S. Gregoire, qu'il n'y en avoit pas beaucoup au-9.584. deffus de celle qu'il exerçoit. Et il le tire d'une loy de l'an 364, adressée à

Cefaire Intendant du domaine. Baronius qui avoit d'abord esté dans la in app.p.s.a. melme penfee, a cru neanmoins depuis que c'estoient deux differentes personnes, parceque le frete de S. Gregoire est toujours demeuré en Orient, & que la loy estant donnée à Milan , est d'un Empereut d'Occident, & adressée à un

cod. Th.t.s.p. officier de l'empire d'Occident. Godefroy leve affez bien cette difficulté; [& ce que dir S. Gregoire, que l'on vouloit elever son frere à de plus grandes charges, se peut accorder avec le sentiment de Godefroy : cat quelque grande que fuftla charge d'Intendant du domaine. il y en avoit encore neanmoins plufieurs de plus grandes.]

Boll sy.feb.p. 'Mais je ne sçay s'il est probable qu'on 456.5 4.5. euft commence par là , & qu'une charge auffi importante que celle là ne fust que la premiere pour passer à d'autres: & puisqu'on ne la luy donnoit que pour commencer, la luy auroit on laissée

depuis l'an 364 jusques en 369 qu'il Nar.or. 10 p. mourut ? | 'Car il est visible qu'il n'en a 169.4 (cat.l.) point eu de plus grande. [D'ailleurs ce que dit Saint Gregoire, qu'il demeuroit | enseigné nullepart : ] mais il n'a garde notte ( 46.4

de tesidence à laquelle sa charge l'engageoit; ce qui convient fort bien à un Threforier particulier de la Bithynie, mais nullement à un Intendant du domaine qui devoit resider ou à Constantinople ou à la fuite de la Cour. Et ainsi Cesaire ne se seroit pas trouvé à Nicée dans le tremblement du ouzieme octobre 468 mais en Mesie ou en Scythie où estoit alors Valens. Il vaut donc mieux croire que celui qui estoit Intendant du domaine en l'an 164, est le mesme que Cesaire Maistre des offices en l'an 487 fons Theodofe. Prefet du Pretoire & Conful en l'an 197, & que c'est luy encore qui estoit

Prefet de Constantinople en l'an 1603 ou si l'on juge qu'il y ait trop loin de

l'an 364 jusques en 397, pour croire que

ce soit la mesme personne, il en faudra reconnoistre trois differens,]'& il est ep.101.p.2451 certain par S. Gregoire melme, qu'il y aavoit de son temps un Cesaire different de son frere, & qui paroist avoir esté un homme puissant. Pout ce que Go- cod. Th. 4-24 defroy vent que le Prefet de Constan- Publicarinople soit encore le ftere de Saint Gregoire, ce Saint auroit affurément zoll.14.ftb.

marqué cette charge , [qui estoit l'une P-456 5 1des plus eminentes de l'Empire : & il eft vifible qu'en l'an 468 fon frere eftoit encore Intendant, foit du domaine particulier, soit seulement de la Bithynie ]

NOTE XIL ques onvrages qui luy font attribue?.

Pour la pagé \$70.5 28. Que Cefaire n'est point auteur de quel-

'Le titre des questions & réponfes at- Hib.P.tau.P. tribuées à Saint Cefaire, porte que ces 141. questions sont faites à Cesaire secreraire frere de S. Gregoire Evesque de Nazianze, lor (qu'il enfeignoit à Conftantinople durant 20 ans. [Or nous ne voyonspoint que le frete de S. Gregoi-

re ait jamais esté secretaire, ni qu'il ais Trriii

702 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. d'avoir demeuré 20 ans à Conftantinople, puisqu'il n'a vécu que 13 ans au rement & nommément, font les N plus depuis qu'il y vint la premiere doniens ou Marathoniens. 'Il fe

fois en l'an 355 ou 356.

& qui n'eftoit pas feulement battizé.
Il y abien plus d'apparence que c'eftoit
quelque Prefite confiderable dans l'Eguelque Prefite confiderable dans l'Eguelque Prefite confiderable dans l'Eguelque Prefite d'a confiderable
que l'est pas que l'est pas preffoit d'aller à la Celebration des myfte-

res, & que l'assemblée attendoit.

D'ailleurs la maniere dont il parle
d'Origene, qu'il appelle un conteur de
fables, qui statoit les oreilles sans nou-

a cases fit les ames (in écrivain tres impie, a masses fit les ames (in écrivain tres impie, a masses, qui avoit des dogmes perincieux & ajourcapar d'autres, l'Abbé de Billiqui de l'abonnez [ces pardes, dis-je, conviennen peu à un frere de S. Gregoire s'en moque conme d'une chofe dite de Nazianza puilque ce Sain revoyorie l'all'art s'ans fondement.

pluseurs années aprés à un Evefque les extraits qu'il avoit faits d'Origene; mais elles conviennent encore moins sable fotton à S. Gregoire messime, J'auquel d'autres veulent attribuer cer ouvrage, sur l'autorité de Photius, à qui ils font dire

torité de Photius , à qui ils font direque ce Saint l'avoit fait (fous le nom de n'erce pour honorer la memoire.

Thoreas. 'Photius ne dit point durout cela , fi l'on ne change tout à fait (on texte; & il ne le peut dire après le juegement def

avantageux qu'il fait du ftyle de cet puFin, p. 43. écrit, fui on voit eftre auffi different de celui de S. Gregoire, que les declamations d'Aphtone font differentes de Deniofthene.

[Pour le temps où cet ouvrage a esté composé, il est difficile d'en rien dire cat que qu'as d'assuré.] Car d'un costé les derniers

heretiques contre lefquela li pade clairement & nomment, fou het havened nomment, fou het havened nommen ou Marakhoniens. Il femble 9,80-20.00 de la Neltonius, que J. C. a acquisi la divinier pad fen meires Il dire que l'Illyrie ed 8-24 de l'Allorius, que J. C. a acquisi la divinier pad fen meires Il dire que Illyrie ed 8-24 de 10,000 de 10,000

blent avoir perdu l'Illyric des le V. fiecle, [7] parle and fies fois comme lub- adaptite. fiftant encore vers le Danube, [quoique <sup>14,49-47], 46</sup> leur empire air efté ruiné dans ce provinces & dans Ittalie fous Juffinien. <sup>17</sup> D'autre part il parle des Lombars & comp-4-4-49 des Efclavons, (done le nom femble ° avoir efté connu fort rated des Romains: [54] cit ed vierse endroits on α-4-4-4-40

feulement de Saint Gregoire de Nylfe, "mais aufil de S. Maxime (qui ne vivoir our nest) qu'au VII. fiecle. J'On affure qu'il et baradeout, plein de paffages de l'un & de l'autre. "Piesta" ("Car pour ce que quelques nus on vou. Samanda lu dire que ces paffiges avoiren etté ajourezpar d'autres, l'Abbé de Billi qui n'et pas moins judicient que favant,

en l'air & fans fondement.

Celf furcette raifon & fur une par-diser,
rie des autres que nous avons alleguées,
qui l'outient que cet écrit ne peut eftre
artibué à Celaire dont nous parlons;
fen quoy il eff fuivide River, & Bollan-stotate,
dus (emble ne s'en eloigner pas-fixt du metal-suisdus (emble ne s'en eloigner pas-fixt du metal-suisfure partie que en el de four-suis-que que de l'entre de l'entre

Pin croit que c'elt l'ouvrage de quel-la l'action, qu'un de ces nouveaux Gress dont l'occupation elboit d'exercer leur efprit dans ces fortes de questions, & de les mettre fous les noms des anciens aureurs.

Suidas attribue divers ouvrages à sad-art-ya-Cefaire free de-Seregoire l'Etholo-susgien, entre lefquels il y en avoit contre lei payens / de Baronius ajoue les dia-tes 445 salogues sur lame, Sana alleguel so diateur (Mais le filence de Saint Gregoire fullis pour rejeter out cela.)

#### NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 702 NOTE XIII

Peur la page 178-5 19.

De quel Gregoire S. Bafile parle dans fa

Eaf.ep.\$4.P. 114.C.

Le texte de la lettre 84 de S. Bafile fur la fuccession de Cefaire, porte qu'il l'écrivit en faveur de son frere l'Evesque Gregoire. Ce titre d'Evefque doit marquer le pere, nostre Saint n'ayant eu cette dignité qu'en 171, & cela peut estre favorisé par ce que S. Basile parle de luy comme de celui que cette affaire

regardoit uniquement.

D'autre part neanmoins Saint Balile n'estoit que Prestre jusques au milieu de 370 au moins ; & ainfi ne traitoit pas un Everque de frere, furtout un Evelque ausli ancien que Gregoire.] 'Il femble auffi que le titre qu'il luy donne d'executeur du commandement de Cefaire, sconvient micux à un frere qu'à un pere;]'& les louanges qu'il

donne à son mepris pour les biens, & à fon de finteresse ment connu de tout le monde, fremblent mar quet une personne qui, comme Gregoire le fils, faifoit une profession publique de renoncer à tout. Ainfi il y a quelque apparence qu'il faut ofter le mot d'Everque dans cette lettre. Je ne voy aucun moyen de le foutenir, si l'on ne dit quecette affaire traina jufqu'à l'epifcopat de S. Bafile; ce qui paroitt peu probable : & quand on le divoit, il seroit encore difficile de croire qu'il ne parle pas de S. Gregoire

Pour la page

le fils.] NOTE XIV. 10.410. Sur l'Evefque & le pere spirituel de

Sainte Gergonie. Elie de Crete dit en un endroit, que lorsque S. Gregoire dans l'oraison funebre de Sainte Gorgonie adresse sa parole à l'Evefque & au pasteur de cette Sainte, e'est à son pere qu'il parle, Comme voulant dire que c'est à Gre-

BP-65-2.b. goire Evelque de Nazianze.]'Neanmoins il reconnoist dans la fuite que le 1 ni oncle des enfans-

pere spirituel de la Sainte n'est point l'Eveluue de Nazianze son pere naturel. Il dit que c'estoit l'Evesque d'Icone, [de quoy je ne fçay quelle preuve il peut avoir eue. | Maispour ce qu'il dit, p. 619.d. que c'estoit S. Amphiloque, scela ne se peut recevoir, puisqu'il paroist que S. Amphiloque ne fut fait Evefque que dans le temps que Gregoire le pere mourut : 1'& Ste Gorgonie fa fille mou- oc. 11-9-179-94 tut avant luy:'de forte que si elle de- n.p.410.4. meuroit à Icone, comme l'affure Elie de Crete, [c'estoir plutost sous la discipline de Faustin]'qui estoit le prede- Basep. 8. p. et cesseur de 5. Amphiloque.

NOTE Pour la page \$60.510. Si le mari de Sainte Gorgonie s'appellois

Je ne sçay d'où Baronius a tiré que But 189.5 514 Vitalien à qui S. Gregoire a adresse un poeme, estoit le mari de 51º Gorgonie. Il ne se fonde que sur ce poemes dans lequel je ne voy rien qui donne quel que fondement à cette opinion ,]'si ce n'est Nar.estet et en ce qu'il loue beaucoup la femme de "4.6. Vitalien morte alors : [ce qui est extremement foible : & tout le reste du poeme femble plutoft eftre contraire à Baronius. Au moins Vitalien y est depeint avec des couleurs bien differentes des eloges que l'on donne au mari de Ste Gorgonie, 1'comme on le peut voir or.n.p.ilo.of dans l'abregé que nous en avons mis at la dans le texte. Nous avons encore un ep. 145. p. \$67.0 billet où S. Gregoire luy dit qu'il ne c.d. peut pas estre avec luy austi souvent qu'il le pontroit fouhaiter , parcequ'au lieu de loger la vertu dans fa maifon , il y recevoir ceux dont la compagnie luy estoit la plus insupportable. Outre cela en na na S. Gregoire estant nommé dans le poe-dme parmi ceux qui s'estoient employez pour reconcilier Vitalien avec ses enfans, & dont Vitalien avoit meprifé les prieres, [il n'est pas neanmoins dit un feul mot qu'il fust beaufrere du pere,

704 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

Tout ce qu'on poutroit dite; c'elt que l'averfind de Vialiein pour fes fils, n'ethoit pas encore lor fique S. Gregoire le lousit dans l'eloge finabre de fa feut. 'J'Asis cette averfinon avoit commencé avant le mariage de fes filles; fils ainsi avant la mort de S<sup>16</sup> Corgonic si enn-p.ia». elle elhoit fa femme, j'extrecsainne ayant vu fes petits-fils. J famísi l'audroit dons que S. Gregoire cult relevé la pieté de Vitalien nonoblant fon averfino pour

estationale fee files j'ee qu'il reprend dans fon poeme comme un ctime tres confiderable, & qui feandalizoit toute l'Eglife. [Car on ne peut pas melme dire que.e.

desordre n'eust point encore celaté, j

puisque des le mariage de la fille, illes

en contre en tenfermez chez luy sans
leur petmettre d'y assister ; se forte
qu'il Faudroit se reduire à dire que cela
n'estoit arrivé que dans le matiage de

qu'aprés la mort de la mere.]

qua noître Saint appelle (pin gendre,
plandaris). Il l'auteuncore ajource que Gergoire

témoigne que Gorgonie avoit confacré

à Dieu deux de se rafinac. (Ce ne font
pas apparemment les deux fils , que fer gendres. Le poere Claudien fe fert
Vitalien n'eut pas hais comme il n' je la tain de cette represention.

la seconde qui pouvoit ne s'estre fait

sea.a.n... 'pour des defauts corporels, s'il n'eult cu le deflein de les faire paroitre dans le monde : Pour des alles, Baronius ne lay en donne que trois, dont il faut au moins que deux aient ellé mariées. [Ainfi ce fentiment de Baronius ett aflez difficile à foutenir, ou au moins

est tres incertain & peu appuyé.]

NOTE XVI.

Pour la 94ge

481.95te

Sur les filles de Sainte Gorgonie.

[Nous avons marqué dans la note 15, les raifons qui nous portoient à douter que Vitalien fust le mati de Sainte Gorgonie. Pour nous contentet donc de ce qui est plus assuré, & sais nous mettre en peine si le mari de Sainte Gorgonie estoit Vitalien ou Melece] que le

mettre en peine file mari de Sainte Gosne de Corgonie, pui que file d'un nom qui fignifie n'euft pas meriré les louanges que Jan & Audis. Jaint appelle d'un nom qui fignifie n'euft pas meriré les louanges que

quelquefois beaufrere , muleje. Nous Nat epilitate trouvons par le titre de la lettre 155, \$73.6. que Gorgonie la lœur avoit eu une fille nommée Alypienne, d'où vient que le afte piete Saint l'appelle sa fille; & comme dans son testament il y joint Eugenie & Nonne, on eroit avec fujet que ce font tal. \$ 55 celles qu'il appelle quelques lignes aprés, les sœurs d'Alypienne. Si Gorgonie n'a point eu d'autres enfans, & Mit of il P. li la confecration qu'elle fit de fes en- 180.6. fans, sapris se aprivuare i reid are, doit s'entendre de la consecration à la virginité, il le faudra raporter à Eugenie & 2 Nonne, estant certain qu'Alypienne fut marice : mais il faudra dire qu'elles abandonnerent leur profession , puis- une s. 2044 que le Saint dit dans son testament, qu'il se met peu en peine d'elles, dautant que leur vie est reprehensible, Mais cette confecration peut s'entendre simplement du battesme. Melece que nostre Saint appelle son gendre, pouvoit estre le mari de l'une d'elles ; car traitant ies nieces comme fes filles,

fes gendres. Le poèce Claudien fe fer en latin de cette experfilion.

Altypienne fur mariée à Nicoble, en partieure donnée fils appelle en effer S. Gregoire be l'autre donnée maretnel de fa mere : [de forte que c'el par quelque raiton partieulier el que c'el par qualque raiton partieulier (] que c'est par dun donnée le nom de fœur en den les l'que ce s'autre donnée nom de fœur en den les l'autres de l'autre de l'au

Que la vierce Alypienne pouvoit estre

te]'que ce Saint donne le nom de lœur \*\*\*467-807, à la veuve de Nicobule,[qui ne poavoit \*\* estre autre qu'Alypienne sa nicce.]

NOTE XVII. Pour la page

pstite-nites as S. Gregiers.

'S. Gregoire pathe d'une Alypienne Nuss-uses' qui luy avoit declaré avec une fermeté nuss. 

& un courage qui l'étonna luy melme, qu'elle efloit réloite de demeuter viergoif cela ne se peut entendre d'Alypienne fille de Gorgonie, puisque si elle se fruit maritée apres certe declaration, elle

nostre

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. nostre Saint luy donne : mais son nom | Gregoire patle à Saint Basile dans son petite-niece du Saint.]

Pour la page 1844) 24.

NOTE XVIII.

Que le l'econd poeme de S. Gregoire doit avoir effé fait au commencement de l'an 372 au plustard. 'Le second poeme de Saint Gregoire

intitule De fon état, wei ? ne3' i auni, I doit avoir eké composé en 171 au plustard, avenr qu'il eust esté fait Evesque de Sasime: vers le milieu de la mesme année. Car ce poeme estant sait pour reprefenter les affictions qu'il fouffroit, & l'étar malheureux où il croyoir que les agitations & les rroubles des affaires reduiscient son ame, il se borne à la mort de Cesaire, & ne dit rien de Sasimes, ni de tout ce qui se passa ensuite, au prix de quoy tout le refte n'avoit pas efté confiderable.] 'On pourroit objecter à cela que le Saint y patle de ses cheveux blancs &

P. 12.C.

de son corps courbé de vicillesse, quoique felon nostre suppuration il n'eust pas encore 45 ans : & c'est une des raifons que Bollandus allegue pour avancer sa naissance de 40 ans entiers. Nous avons auffi fatisfair autant qu'il nous a esté possible à cette objection, en traitant de sa naissance dans la note 4. Quand on pourroit dire qu'il a fait ce poeme depuis son episcopat, c'auroit tonjours esté avant la mort de son pere: [c'est à dire avant l'an 374.] puisqu'il y marque bien clairement que son pere &

P.41.676.2.

famere vivoient encore : & ainfi il n'y a pas moyen de le differer jusques à l'an DaPle,p. 441. 381, Comme fait M' Du Pin [ Nous en parlerons encore dans la note (1.)

Pont la page 485 \$ 450

NOTE XIX Pourauoi en met en 371 la lettre 4° de

S. Gregoire.

Hift, Eccl, Tom, IX.

donne grand lieu de juger qu'elle pou- epistre 4°, [est ce qui nous porte à la voit eftre fille d'elle & de Nicobule, & mettre en l'an 371, lorfque S. Gregoire n'estoit que Prestre, & S. Basile déja Evelque. Cetre raison n'est peutestre pas bien force , mais nous ne rrouvons point d'autre caractere dans cette lettre pour en fixer le temps. ]' Papebrok sott smuy; aime mieux la metrre vers l'an 364, p.186.44 lorfque S. Bafile déja Prestre avoir esté obligé de quitter Cefarée pour se retirer dans le Pont : & la raison qu'il en rend, c'est que la maladie de Nonne dont parle la lettre, arriva constamment, dit-il, peu aprés celle de Gregoire fon mari. [Il est aifé de voir que cela ne prouve rien, puifqu'on ne fc it point le remps de la maladie de Gregoire : & fi fon fils ne parle que d'une maladie de sa mere dans son oraison 19, ce n'est pas à dire qu'elle n'en ait encore eu une autre huir ou dix ans aprés. Mais ce qui est constant ,]' c'est que la maladie Nez. or, 19, 92 de Nonne marquée dans l'oraifon 19, 1014. arriva longtemps aprés celle de son mari, a pare o o rees [ Ainfi la raifon de Papebrok tourne contre luy mesme. Ce qui paroiftroit le favoriser, c'est que Saint Gregoire raportant comment fa mere le vit en fonge dans cette maladie, dit i mennuin 2 iuis an @ , il' is p total rape fee qui pour roit faire croire qu'il n'estoit pas le seul des enfans qu'elle avoit encore en vie. Et neanmoins fa cette expression le marquoit, il n'auroit pas dû s'en fervir dans un temps où certainement il eftoit le seul qui vécuft.]

NOTE XX.

Pour la page 124-5:7-

Temps de la mort du pere de S. Gregoire, & de l'elettion de S. Amphiloque.

La fuire de l'histoire de S. Bafile nous oblige de mettre fut la fin de l'an 373, fon epiftre hait, | qui nous apprend que "alte # p. 11 Faustin Everque d'Icone estoit mort depuis peu, & que l'on y travailloit Lamaniere respectueuse dont Saint | à l'election d'un nouvel Evesque : [ & Vvvv

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE que fut fait Evelque de la melme ville vers ce temps là, on a tout fujet de eroire qu'il succeda à Faustin, ou immediatement, ou aprés la mort de quelque hetetique qui dura fort peu ; ] 'Cat S. Basile comparant son election à celle de David, dit que les ennemis estoient petis, afin qu'il fust fait Roy d'Istael , marquant par là assez claire-

ment qu'il succeda à un heretique.] 'Son election arriva dans le melme Naz ep. ift.p. 879.4. temps que moutut le pere de Saint Zoll.:.jan.p. Gregoire de Nazianze; & comme l'E-31-5:8. glise greque en fait la feste le premier jour de janviet, nous mettrions volontiers & sa mort & l'election de Saint Amphiloque au commencement de

Est.ot. 27. l'an 174. Mais comme d'autre part S, Bafile s'est trouvé aux funerailles de Bas case 45 Saint Gregoire le pere, & que nous Bosphore : mais je ne croy pas qu'aucun jugeons pat ses lettres qu'il ne sortit point de chez luy durant cet hivet , il vaut mieux remettre la mort de Saint Gregoire & l'election de Saint Amphiloque jusques au commencement du primtemps. Aussi le jout de la feste d'un Saint est une preuve bien foible de celui de sa mort : & outre qu'il peut y avoir eu un Evesque dutant quelques mois à Icone entre Faustin & S. Amphiloque, on voit pat l'exemple de Saint

quelquefois affez longtemps-] Pore lapace NOTE XXL

> Sur l'evefché & le temps de l'epifcepat de Bofphere.

Mar eg ast.Po Bosphote pour lequel S. Gregoire 3:1-4. écrivit son episte 223 à Theodote, aprés le Concile de Constantinople, est qualifié dans les actes du Ve Concile, all.s.p.477.s, Evefque de Doares dans la troisieme Cappadoce. [Mais il y a apparence que le Diacre Theodule qui le qualifie ainsi, se trompe en cela

comme il est cettain que S. Amphilo- | toite. Car pat le seul endroit qu'il produit touchant ce Bosphote de Doares, qui est la lettre 225 de nostre Saint, il est visible que c'estoit un Evesque ancicn & ttes orthodoxe. Or Doares avoit en l'an 376 un Evelque heretique. V.S. Bafile \$ 120. Et s'il cft vtay qu'elle en eust en mesme temps un Catholique, comme cela peut estre, il faut que ce fust Eulale, à l'election duquel S. Gregoire avoit fait un discours vers l'an 372, comme on l'a vu dans le texte. Ainfi il est certain que Bosphore n'en auroit pu estre Evesque que depuis ce temps là, peu d'années avant celle où il est qualihé un ancien Evelque. La fenle chose qu'on pourroit dire, setoit qu'Eulale auroit effé fait Evelque non en 372 comme nous avons pretendu, mais en 385 ou environ, & aprés la mort de de ceux qui auront lu le discours que S. Gregoire fit & fon election, puiffe doutet qu'il n'ait esté fait durant la persecution de l'Eglise, c'est à dire sous Valens, non fous Theodofe.]

> NOTE XXII.

pour la page 401-5 41-

S'il y avoit à Seleucie un monastere, ou feulement une eglife de Sainte Thecle. Saint Gregoire dit qu'il se terira à Nizatanti

Bafile, que les elections trainoient alors Seleucie, rie mapbereira vas dedium we ene Girage. On ne voit pas bien s'il veut dire qu'il y avoit en cette ville un monaftere de vicrges fous le nom de Sainte Thecle, & qu'il l'ait choifi pour s'y retirer; ou s'il veut marquer fimplement que certe illustre vierge estoit honorée à Seleucie où estoient ses reliques, & où sans doute il y avoit une eglise de son nom.]

> NOTE XXIII Pour la page 411-5 450 En quel temps Saint Gregoire a efté à Constantinople.

Le Prestre Gregoire semble avoir NE.vit.P. 16 auflibien qu'en d'autres points de l'hif- | cru que S. Gregoire de Nazianze effoit "

allé à Constantinople non seulement ; qu'il estoit trop dans l'esprit & dans les par l'avis de S. Bafile, mais encore de fon vivant . [& ainfi avant la fin de l'an 378. Il paroift avoir pris ceste penfée 80-10-8-17-4. de l'endroit l'où le Saint dit que son voyage n'avoit pas efté desagreable à S. Bafile. Mais ce passage melme aprés l'avoir bien consideré, nous a fait entrer dans le sentiment contraire. Car S. Gregoire voulant rendre raison dece qu'il avoit attendu aprés son rerour de Constantinople à faire l'eloge de Saint Bafile, dit qu'iln'avoit ofé l'entreprendre d'abord comme une mariere rrop fainte & trop pure pour luy; & que de plus il avoit efté occupé durant le temps qui s'eftoit passé depuis, 1417 6, à une chose qui n'estoit point contre les fentimens d'un aussi genereux défenseur de la verité,& d'un predicateur de la foy aussi zelé qu'estoit S. Basile. Il est donc assez clair, ce me semble, que la mort de Saint Bafile a precedé le voyage de S. Gregoire, & qu'il y a eu melme quelque intervalle où il pouvoit encore faire l'eloge de ce Saint. La lettre qu'il écrivit à S. Gregoire de Nysse sur la mott de Saint Basile, ne paroift pas non plus écrite de ( onftan-

maladic l'empetchoit d'aller à Celarée. Il semble mesme que a nostre Saint eust eu sculement alors la pensée d'une affaite aussi importante qu'estoit sa mission à Constantinople, il en eust dû marquer quelque chofe dans cette lettre à un Evelque d'un auffi grand merite qu'estoit S. Gregoire de Nysse, avec lequel on voit qu'il estoit parfaitement uni; furrout lorfqu'il luy dit ] que l'unique confolation qui luy restoit, estoit l'entrerien & la compagnie de ce Saint; fce qu'il ne pouvoit pas esperer à Confoc.10. 2.117.d. rantinople , 1/& ee qu'il dit dans l'eloge de S. Bafile n'oblige pas abfolument de croire que son voyage de Constantino-

p.799.d.

tinople.] puisqu'il dit seulement que la

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 707 principes de ce Saint qui avoit tant aimé l'Eglise, pour ne pas croite qu'il le prefetoit à la fatisfaction qu'il eust pu avoir humainement parlant de voir son eloge prononcé par S. Gregoire.

Neanmoins cet endroit porte bien naturellement à croire que Saint Bafile avoir sceu & approuvé le dessein de ce voyage. Que si le Saint n'en patle pas à Saint Gregoire de Nysse, & ne témoigne pas melme y penfer, c'est pentestre qu'effectivement il n'y fongcoit point encore, ou ne fongcoit qu'à s'en excufer. Mais il n'avoit que faire d'en parler, ou il l'eust du faire à fond, & luy rendre raison de son resus, ce qui n'estoir nullement à propos dans une lettre comme celle là. Non feulement le Prestre Gregoire, mais | Theophane Thomas P. P. éctir auffi que Saint Bafile exhotta S. Gregoire d'aller à Constantinople. Nous avons done cru devoir fuivre ce fentiment, le voyant affez appuyé par S. Gregoire, & n'y voyant rien de contraire.

Nous nous trouverions bien plus embaraffez, fi nous voulions fuivre le Prestre Gregoire dans ce qu'il dit, J'que Naule p. p.s le Saint a demeuré douze ans à ce qu'on de tient à Constantinople. Car en estant par. pt. 5 ste forti-certainement en 381, il y fetoit venu des 369, ce qui est absolument impossible. [C'est pourquoi encore que] Nicephore ait fuivi ce beuir commun Nehr, chr. pa dans la chronique, [il faut s'arrester 109absolument à Saint Gregoite mesme, qui nous affure qu'il fut trois ans à Nat de Epipe Conftantinople. [Ainsi en estant sorri 10141.b. vers le milieu de l'an 381, il faur qu'il y foit venu à la fin de l'an 278, ou au commencement de l'an 379, qui est ce qu'il faut suivre, selon ce que nous venons de dire. Il confirme la mesme epoque,] Torfqu'il ajoute qu'il avoit efté appellé a... par le peuple de Constantinople, qui avoit depuis peu recouvré la libetté ple ait esté formellement approuvé de S. Basile, pouvant signifier seulement d'entrevoit la lumière du soleil[de la

V v v v ij

708 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE verité. Car i marque par la fort claire- 1 ment que e'estoir peu de remps aprés la mort de Valens.

Four la page #14-9 47NOTE XXIV.

Quel' Anaftafie de Constantinople n'estoit point une chapelle avant S. Gregoire.

'Le Prestre Gregoire a cru que l'Anastasie estoit une chapelle que les Ariens avoient toujours laissée aux Orrhodoxes de Constantinople, à cause qu'estant fort petite ils ne s'en souciolent pas. Mais tout ce que nous voyons dans S. Gregoire, parriculierement ce qu'il dit dans l'oraison 32, p. str. a.b. nous perfuade que les Ariens ne laifloient ancune liberté aux Catholiques de s'affembler en quelque lieu pr. r. s. s. bi que ce fuft.] 'Ce que dit le Saint que lon donna à certe eglife le nom d'A-

nastalie ou de Refurrection à cause que Ja foy y avoir efté relevée & comme sez.1 7.6.19. refluscitée, marque assez qu'elle estoir auparavant morte aux yeux des hom-

mes, comme Sozomene l'a eru. [Gregoire a pentestre eru suivre Socrate.] qui dit que les Catholiques s'assem-Soerilia e.r. P. 101.6. bloient sous Valens en une petite eglise qu'ils avoient dans la ville. Mais So-

crate le dit au commencement de Valens, [ 5: non depuis qu'il eut efté battize en 367 par les Ariens, ni depuis la ciuelle persecution qu'il fit aux Catholiques en 370 aprés la mort d'Eudoxe.] NIZ CATALOR. 'Aufli Saint Gregoire nous affure que

l'Anaftafie est l'ouvrage de sa main & soulenesse de son travail; & Sozomene dit de 709.4. melme que e'citoit une petite maison où le Saint tenoit ses affemblées, & dont les Orthodoxes avoient fait une eglife pour lay & pour ceux qui fuivoicnt la mefme foy,

Pear la page NOTE XXV. 463.00

Que l'Anastasie de Constantinople ne tire point fon nom de Sainte Anaftafie.

Theodore le Lecteur dit que les ! This Library 4-5-6-4-

reliques de Ste Anaftafie ayant efté apnottées à Constantinople vers l'an 465, furent mifes dans son eglise, qui est auprés des Becs de Domnin : & c'est cang de C.I. en cet endroit qu'estoit placée l'Anasta-4.9.14).4. fie de S. Gregoire, selon M' du Cange qui en donne diverses preuves. On Bo'l.10.jan. voit la mesme chose dans la vie de S. P.411.56. Marcien, qui estoit alors œconome de l'Eglife de Constantinople, Cette vie appelle en effet l'Anastasie de S. Gregoire l'eglife de Sre Anaftafie Martyre. dit oue S. Marcien l'augmenta & l'embellit par la devotion qu'il avoit à cette Sainte, '& qu'il la fir dedier le jonr de \$2. sa mort au mois de decembre, se'est à dire le 22, auguel les Grees en font la feste : & neanmoins il n'y est rien dit dutout de la translation de ses reliques. Il est bien difficile de dire si la ressemblance du nom n'a point produit quelque confusion dans ces histoires : & la vie de S. Marcien n'a pas une grande autorité. l'Ce qu'on peut dire eftre cer- Carg.p. 14. 44 tain, c'est que l'Anastasse a eu longremps ee nom fans aucun raport à Sie Anaftalic Martyre; & quand on trouveroit qu'on l'auroit appellée des ce temps la Sainte Anastalie, ce qui ne se trouvera guere, cela ne prouveroit encore rien, [puisque tout le monde sçait que l'Eglife de Sainte Sophie ne prend point ce nom d'aucune Sainte, mais de la fagesse eternelle. Il faur donc dire que Theodore se trompe quand il dit que les reliques de Sainte Anastasie furent miles is the favrac mapricer, ou qu'il s'exprime non felon le temps dont il parle, mais selon celui où il vivoit, n'estant pas étonnant que l'on consideraft l'Anastatic comme l'eglise de Sainte

Anastasie, depuis qu'on y eut mis ses reliques.] NOTE XXVI.

Four la page 416-5 47. Que Saint Marcien n'a point bafti

l'Anastasie. Socrate & Sozomene qui parlent son.1 s.e. 41

p.161.b.elSon4

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 709 de la nouvelle Anastasse extremement,

augmentée par les Empereurs, [ont écrit leur histoire sous Theodose le jeune, à qui le dernier adresse la sienne,& l'ont tous deux terminée à l'an 439. Je ne voy done pas comment cela se peut aecorder avec ce que porte la vie de S.

Boll. ro. ian. Marcien, | que ce faint Prestre qui vivoit sous l'Empereur de mesme nom, '& fous Leon jusques aprés l'an 471, dis 6.7 Cedr. Ifut celui qui bastit la grande Anastasie

oi. C.P. 41 b. fur la petite de S. Gregoire, & qu'il la fit dedier par le Patriarche Gennade. Poll. 5 s.n.c. 'qui ne fut Evefque qu'en 458, [ huit ] Pell smay, ans après la mort de Theodofe. [Bol-P-401.C. landus taiche de satisfaire à cette difficulté, en disant que S. Marcien a esté fait Preftre fort jeune, & qu'ainsi il a pu faire bastir la nouvelle Anastasie des

P.611.5 2.

6 14-11-

15.map.r.445. l'an 425. Il repete la mesme chose en un autre endroit. [Mais dans fon fupplément p.774.6, il fait effacer cette repetition sans en marquer le sujet. Je ne fçay fi c'est qu'il ait reconnu la foi-

14.feb. 7.770. blesse de sa folution. ['Car selon la vie originale de Saint Auxent, S. Marcien estoit encore laïque, & mesme Novatien en l'an 442, [trois ans aprés que ] Socrate out acheve fon histoire, Mais d'ailleurs Bollandus ne répond point à la dedicace de l'Anastasse par Gennade; & cependant il n'y a point d'apparence qu'on n'ait dedić que vers l'an 460, une eglise]'pour laquelle Nectaire achetoit

des marbres avant l'an 398, & qui des devant 439, estoit une des plus magnifiques de Constantinople. Ce sera en-Dane de C.I. eore pis fil'on pretend] 'que S. Marcien 4.P. 141.C. n'a fait ce bastiment qu'aprés la mort d'Aspar tué sous Leon [en l'an 471,]

comme on le lit dans un manuserit. [Il vaut done mieux dire que S. Mateien y tebastit seulement quelque chose, ou y fit quelques nouveaux embellissemens. Si cela ne se peut pas accorder avec la vie de S. Marcien que nous avons, c'est une piece qui n'a pas d'antorité. V. la more fur S. Marcien. Pour la nouvelle

que Bollandus nous promet, ceux qui la vertont en poutront juger:]'M' du c. Cange rejette tout ce qu'on dit du bastiment de l'Anastasse par S. Marcien, & foutient que la magnifique eglise de l'Anastasie avoit bientost succedé à la petite de S. Gregoire, longtemps avant que Leon regnaft.

Pour ee que cette vie marque que polladaire S. Gregoite avoit predit l'agrandisse- P-612-5 6-74 ment de son Anastasie; les paroles qu'elle en cite sont tirées de l'oraison 25, p. 440.c.d. qui paroissent d'abord donner ce fens: [mais neanmoins on voit bien qu'il parle plutost de son troupeau & de son peuple que du bastiment de son

peuple.]

La mesme vie raporte aux prieres de \$ 2.14 S. Marcien, & au temps du Patriarche p. 615.5 pp. Gennade, la refurrection de la femme dont nous avons parlé dans le texte. [Mais il faut qu'elle foit bien plus ancienne, j'puifqu'on eroyoit du temps sont reass de Sozomene que c'estoit ce qui avoit 705,2.6. donné le nom à l'Anastasie.

> NOTE XXVIL Pour la page

Sur la veren divine qui appareiffoit dans l'Anastalie.

Sozomene patlant de ee qui appa- Sov.1.7.6.4.92 roiffoit dans l'Anastasie, vajoute, mira 709.4. & empeliany. [Ces paroles font obfenres : mais je ne voy pas comment] Christophorfon a pu traduire, In eius pand. enim honorem templum extructum confpiciur. Nicephore & l'histoire Tri-Netala e.T. parette ont entendu que la figure qui 1.9.c.8.p. iaj. apparoissoit en cette eglise, estoit celle s en laquelle la Vierge a accoutumé de paroiftre : ce qui est bien plus raisonnable; & M' Valois a fuivi ce fens.

> NOTE XXVIII. Pour la page 410.511.

Que l'oraifon 45 n'est pas apparenment de S. Gregoire.

'Nous avons dans Saint Gregoire de Naz ot.41 7. V v v v iii

7to NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

Nazianze une lettre à Evagre moine, dont on fait la 45e oraifon. C'est une réponse à une difficulté proposée par Evagre, sçavoir, comment la nature divine peut estre simple, s'il y a rrois Libb. fai.t.s. per fonnes. Cet Evagre peut bien estre p se Cotel.g. le celebre moine de ce nom; mais le

· ver.dog.t. P. Petau foutient que la réponse n'est 1.1 2 6.6.5 1. point de S. Gregoire de Nazianze, dont P-137. elle n'a point le ftyle, ni la noblesse & l'elevation: [ce que sa lecture fait aussi toft juger. l'Cette phrase rie rpis der lui , Naz.et.45.P. qui y est plus d'une fois; b& les mots ₽p.718.b.

de Sasdier pour commencer merane. neil ros, renneid As Day, ne font point p.710 b. P-718-719+ des eleganees de S. Gregoire. l'Ce raifonnement que le mot d'ame ne fignifie point proprement ce qu'il designe. pareequ'il est feminin, & que l'ame n'a

point de sexe, sn'est pas bien digne de P.7.2.a.b. la solidité de ce grand Saint. Je ne fçay auffi fi ni luy ni aucun Catholique auroit pu rejetter avec le mepris qu'il fait, la simplicité de la foy pour recourir aux raifonnemens , furtout en une matiere où la raison ne peut rien. & où nous ne pouvons avoir de lumiere que par la foy & par l'autorité des Ecritures.] Aufi le raisonnement qu'il emploie est tres foible ; & il est affez difficile de juger si c'est un Catholique ou

cottigates un Sabellien qui pa le. On pretend \$10.C. neanmoins qu'elle est citée comme de S. Gregoire de Nazianze, à la fin des questions d'Anastase, au moins dans un manufcrit; ear les imprimez l'attribuenr en cet endroit à S. Bafile Elle porte le nom de S. Gregoire de Nyale dans quelques manuscrits, & dans la Panoplie d'Eurhyme.

Pour la page NOTE XXIX. 431-5 54.

A quel temps on peut raporter l'oraifon 48, & l'epiftre 81.

[Peutestre qu'on pourroit raporter au temps de Valens l'oraifon 48, dont nous avons tiré une partie de ce que nous croyons s'eftre passé lorsque S. Gregoire fut attaque par les Atiens à Constantinople sous Theodose 3 com- Bar, 82.5 st. me Baronius raporte au temps de la retraite de nostre Saint à Arianze , la lettre 81, [dont nous nous fervons pour le tecit de la mesme histoire. Mais outre que ces deux pieces prifes separément nous ont paru devoir plutoft fe raporter au temps que Saint Gregoire estoir à Constantinople ; si on les veut joindre ensemble, comme la conformité des circonftances femble nous v porter, on ne le peut faire qu'en les metrant en ce commencement de Theodose, où les A iens estoient encore les maiftres dans Conftantinople, l'Empereur estant trop embarasse pat la guerre des Gots pout songer à les reprimer.] Baronius ne s'eloigne point de ce fen- 80.4% timent pour ce qui tegat de l'oraifon 48. Dans l'epiftre 81, le Saint témoigne Nat. ep. \$1.74 qu'il eftoit alors occupé à une œuvre "en.b. tres glorieuse & tres importante. [ Il fera bien difficile de deviner quelle pouvoit eftre cette œuvre si importante, fi on raporte ceci à la retraite de nostre Saint; mais le raportant au temps qu'il estoit à Constantinople, il est bien aisé de voir qu'il n'y avoirrien de si important que le rérablissement de la fay Catholique dans Confrantinople.

fon 48 fous Theodofe, il faut dire neanmoins que celui qu'on y voit avoir et. 48.7.511. esté presque rué à coups de massurs. avant ce semble esté battu durant la nuit, est defferent de celui dont le Saint parle en ces termes:] Pour quoi m'ar- "or M. P. 6866 refter à ce qui est passe depuis rant d'an- "cod. nées, flous les regnes des princes nos es perfecuteurs?]!l y en a en dont le temps « melme [ & l'autorité de l'Empereur « regnant n'a pû arrester la violence ; & ... qui ont passe pardeffus sont ce qui s'y " oppoloit, comme des (angliers furieux, « Je vous redemande cette victime que se vous nous avez enlevée ces jours pales

Mais quoique nous metrions l'orai-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 70 , fez, w xoir opa per, [ pour la facrifier | ,, à vostre rage , ce vieillard, dis-je, ou » plutoft cet autre pere Abraham que ", vous reccustes à coups de pierre en plein », jour & au milieu d'une ville, à ples ,, man, lorfqu'il revenoit de son exil. Je , dirois, si la bienseance me le permet-

», toit, que nous avons delivré du danget .. de la mort, les meuttriers mesmes de ce », faint homme en intercedant pour eux. p.p.888.h.

'Elie de Crete entend en effet cet endroit de S. Eusebe de Samosates, qui fut sué à Dolique en Syrie d'une tuile qu'une femme Arienne luy jetta fur la reste : [& c'est pour cela que nous n'avons rien mis de cet endroit dans le texte. Il pourroit neanmoins estre assez probable que S. Gregoire parle d'une chose arrivée à Constantinople ; & les eloges qu'il donne à ce Martyr conviendroient bien peuteftre au Prestre Eustathe qui avoit fait elire Evagte Evelque en l'an 170, & fut pour ce lujet Bar : \$0.6 (+ banni par Valens.] Baronius en raportant cet endroit ne fait aucune mention

de S. Eufebe. NOTE XXX. Pour la page

416.9 16. Sur l'oraifon 13, & le pere & le fils dont il v eft parle.

Boll.s.may, P. 401.E. Nat.ot. st.P. 208.4.

D.P.612.8.

Papebtok ctoit que la ise otaifon de S. Gregoire est faite au temps de la reconciliation des moines de Nazianze, '& que ce pere & ce fils qui y font representez assis enfemble sont les deux Gregoires.'ll a suivi en cela la pensée d'Elie de Crete, que l'Abbé de Billi

avoit déja bien vu ne se pouvoir soupr. 19-2-208.b. tenir, Et en effet, ce que le Saint dit dans ce discours, qu'il avoit esté lapide, & que les fouffrances avoient servi

à l'accroissement de son peuple, smarque bien clairement qu'il patloit à Constantinople. Il n'avoit guere d'heretiques à combatre à Nazianze. Ce n'est qu'à Constantinople qu'il parle si souvent contre eux, & qu'il fait de

grands discours fur la foy.]'Ce n'a esté P. 111.4. non plus que sous Theodose qu'il a pu dire qu'une pattie de la terre , (c'est à dire l'Occident,) estant déja dans la santé & dans la pureté de la foy, une autre avoit enfin recouvré la mesme fanté, & que le reste commençoit à se guerit.

[Ce qui a trompé Elie de Crete , & Papebrok aprés luy, ]'c'est que le Saint pastan.p. y dit que le pere plein de douceur & le 6,8.6. fils foumis & obeiffant estoient tous

deux assis ensemble ; ce qu'ils ont entendu de nostre Saint & de son pere-[Mais jamais leut réunion ne s'est pu alleguer aux heretiques pour montrer que les Catholiques seroient toujours unis entre eux; puisqu'ils n'avoient jamais esté divisez l'un de l'autre : & quand on voudroit recoutir à la retraite de S. Gregoire aprés son ordination, il y avoit plus de deux ans que cela estoit passe: & cela ne regardoit point durout l'affaire des moines, dans laquelle S. Gregoire avoit toujours esté uni à son pete. Il y a donc apparence qu'il faut entendre cet endroit de quelqu'un des principaux auteurs de la division qui s'estoit alors reconcilié avec le Saint, ce que la fuite marque affez ; foit que ce fuft quelque ancien Evefque, à qui le Saint aura etu devoit donner par tespect le nom de pere soit que ce fust un de ses Prestres, taportant le nom de pere au Saint mefme,& celui de fils

à ce Prestre. Cette personne avoit fait or si p. 1 of a. un discours avant le Saint : [ce qui peut estre une nouvelle taison de tejetter le premier sens avec celui d'Elie de Crete, puisque l'usage de l'Eglise estoit que les moins confiderables parlaffent les

premiers.] Pour la page NOTE XXXL £3.5 17. Sur l'oraison 18.

Comme S. Gregoire témoigne dans Nas ot. 18. p. l'oraifon 18, où il fait l'eloge de Saint 17,4.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. Cyprien, qu'il n'estoit uni que depuis peu a ceux devant qui il la prononça, Bounia con Dux, cela nous fait, juger qu'il parloit plutoft à Conftantinople qu'à Nazianze, où nous ne voyons pas qu'il ait pu jamais dite rien de fembla-

n r.c#2 s. n.p. cond.

ble, l'quoique Nicetas croie le conor. \$.p.184.a. traire. | Nous la mettons en l'an 379. parceque le Saint dit que c'estorent les premices de les discours, & les payens, dit l'Abbé de Billi, appelloient premices les facrifices qu'ils faifoient aux morts: mais on peut dire en un fens plus fimple & plus Chrétien, que

c'estoit la premiere fois qu'il faisoit l'eloge de ce faint Martyr.

Nous avons remarqué autrepatt qu'il confond le grand Cyptien de Carthage avec celui d'Antioche qu'on croit avoir fouffert à Nicomedie. La feste de l'un & de l'autre se fait en septembre : & il est difficile de juger à laquelle des deux il fit ce discouts, quoiqu'apparemment ce fust à celle de S. Cyptien d'Orient. qui ayant souffert à Nicomedie, estoit fans doute plus connu que l'autre du peuple de Constantinople.]

Pour la page 444-9120

NOTE XXXIL

Pourquei en met l'entreprise de Maxime le cynique en l'an 380.

[Nous mettons l'affaire de Maxime le cynique en l'an 380, parceque l'ordre de la natration de \$. Gregoite nous y porte. Car il semble que l'année precedente foit suffismment remplie par les choses que nous y avons raportees. & qui precederent affurément l'affaire de Maxime ; au lieu que S. Gregoire ne met rien entre cette affaite & l'entrée de Theodose à Constantinople le 24 Nar.car., p. novembre de cette année.] On voit 18. a Col.t.t.d. aussi que quand ce trouble arriva, on

parloit déja d'affemblet le Concile d-Constantinople, qui se tint l'année fui Naz ear, e. vante 381. l'Il est certain que Theodose

donc avant qu'il vinst établir sa Cour à Constantinople à la fin de novembre 180, & peuteftte meime avant qu'il fe mist en campagne vers le mois d'aoust pour marcher contre les Gots. ]

> NOTE XXXIII. Pour la page

445.5 58. Que S. Gregoire n'a battile ni ordenne Maxime.

'Le Preftre Gregoire dit que noftre Nurvie.p.: 0. Saint donna le battefme à Maxime le cynique, & que l'ayant eprouvé affez longtemps, comme il croyoit, pour s'affurer de sa verru, il l'eleva à la clericature.[Ce qu'il a pris de quelques endroits de S. Gregoire qu'il n'a pas affez bien entendus, | particulierement pour ear. . p. . s. et

le battefme. [Il y a quelque peu plus d'apparence pour la clericature.] Car erais 410.21 le Saint s'adreffant à Maxime dans l'eloge qu'il en fait, Ales dum, luy dit-il, ad facra hac o menfam hanc myfticam Ge. par où il semble l'avoir en effet no tounds voulu inviter de monter au facerdoce: [mais on n'en peut pas conclute qu'il

l'y ait elevé. Il n'y a pas mesme d'apparence qu'il l'ait fait, puisqu'on n'en trouve rien dans les ouvrages,] & que de parte. Maxime ne témoignoit pas estre venu à Constantinople pour y demeuter,

mais seulement en passint & en s'en allant autrepart soutre qu'il ne l'euft jamais fait Clere avec fes cheveux de cynique, qui ne furent affurément coupez que quand on le voulut faire Evelque.]

> NOTE XXXIV. Ce qui nous fait dite que Maxime

Pour la rage 441.513.

Si Maxime avoit auffi le nom d'Heron.

pouvoir avoit aussi le nom d'Heron, ] c'est que Cyrille dans les vies de Saint Gotel, g.t.s. 193 Eurhyme 6.109, & de S. Sabas, 6.77, eite 1144. apres S. Epiphane, Heron philosophe & Confesseur; [& tout cela convient 2 estoit alors à Thessalonique. [C'estoit see que Maxime estoit ou prerendoit

citte.]

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANE.

tang ion, eftre.] Mr Conteller cooit en effer que c'elt luy, [Or ecur qui luy donnoient le titre de Confelleur, avoient pas befoin de cacher fon nom pour luy en donner un faux. Ainfi il femble affez probable qui l'avoit pous les deux nonss, mais qui 'll fe feroit d'avantage de celui de Héron parmi les Egyptiens; & de celui de Nazime qui elotte Romain, à l'

de Héron parmi les Egyptiens; & de celui de Maxime qui elloit Romain, à Conflantinople & parmi les Occiden-Hitte, H. L. Laux. J'Neanmoins de la maniere dont na-papera. Saint Jerome en parte, il parorit n'i avoir point du tont feeu qu'il s'appellaft

Heron, [ & il est bien distissile de croire qu'il l'eust ignoré. ]

Pout la page NOTE XXXV.

447-549- Si Ammon, Apammon, &c. esseint
Evesques.

[ On ne dit point exprellement fi
Ammon, Aparmono Rec, elibient EvelSingeriore, ques, ou non, ] ' Imperine que prend S.
Gregoire de les nommer; de l'allusion
qu'il femble avoir voulu faire semiasonus à m' sur s., i [femble devoir faire
b, juger qu'ils l'elibont, ] ' D'autre part

juger qu'ils Fellosiens J'O Juwe paut usifi illes appelle de miferables matelost, de les rabaille d'une manière terrile, en mefine remps qu'il fe modere à l'égardades vefque, saint d'un melle avoit envoyrez, qu'il causif d'un melle avoit envoyrez, qu'il causif d'un melquoy il se doin un moint roupobles que les autres. Il tili mufine que c'étolem eux autres. Il tili mufine que c'étolem eux autres. Il tili mufine que c'étolem eux qui avoient envoyé Ammon, Apamono & C. Pollandus veur qu'ils

politación:

Aparimon Rec. Bollandar vera qu'ils

partiers.

Aparimon Rec. Bollandar vera qu'ils

partiers.

Aparimon Rec. Bollandar vera qu'ils

partiers.

partiers

distinction; & pour ce qu'il dit de M' Hist. Ecel, Tom. IX. OIRE DE NAZIANE. 715
Hermant, e'cft une pure bevue de
copitle qui a mis S. Gregoire où Mr
Hermant a voulu mettre Baronius,
somez.p.143,fignes;'Mr Valois fourient 75dr a.y.a
qui Ammon, Apammon &c. n'ethoient
ub.

NOTE XXXVI.

Temps de l'oraison 24 de S. Gregoire.

Pour la page

Baronius croit que les Evelques en- Bat 179.5 11.

voyez d'Egypte pour otdonner Maxime, vintent avec la flote d'Alexandrie qui amenoit du blé à Constantinople, & que ce fut fur leur fujet que S. Gregoire ptononça l'oraifon 24°. [Il semble en effet y avoir peu d'apparence que depuis l'otdination de Maxime, les Egyptiens aient voulu communiquer à Constantinople avee S. Gregoire, comme avoient fait ceux à qui s'adreile la 14° oraison: ] & aprés l'outrage que Pierre d'Alexan Foll s. may, drie avoit fait en cette occasion à Saint P. 606.6. Gregoire & à toute l'Eglise, est-il vraisemblable que ce Saint ait pu parler de luy aufli avantagenfement qu'il y fait à D'ailleurs il est certain que l'ordina. Net estate. tion de Maxime fut appuyée par beaucoup de gents de la flote, gagnez par argent, qui sont ceux, ajoute le Saint, par lesquels les seditions s'excitent plus otdinairement dans Alexandric.

[ Neanmoins il est difficile d'accommoder ce sentiment avec l'oraison mesme de S. Gregoire.]'Il est certain qu'elle otale p. 107. est faite sur ce que les Egyptiens qui avoient amené la flote de blé à Constantinople, au lieu de se joindre aux Atiens qui efforent en beaucoup plus grand nombre, estoient venus ecourer le Saint e. & eommuniques publiquement avec p-416.6. lny. C'est pourquoi il s'ecend sur les + 44. louanges de l'Egypte, fur celles de S. P-446 Athanale & de Pierre son successeur, & remereie enfuite ceux qui l'estoient P-416-417. venu ecouter, de quoy il lent témoigne une extreme joie; mais des le commen- P-414 4. eement il lesloue d'avoir surmonté l'en-

vie par leur foy: 8c dans la fuite il le fert Pettebe. X xxx

AII

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. " de ces termes : Mon peuple; car vous " estes mon peuple, quoique des envieux " en jugent autrement. Et pour piquer " encore plus leur jalousie, voilà que je " fais alliance [avec vous] en presence de " tant de témoins visibles & invisibles, & , que je repousse l'ancienne injure par une " nouvelle amitié. [ Je ne voy pas qu'on puiffebienenten dre cesparoles, fil'onne dit que cetre oraifon est faite depuis l'ordination de Maxime qui avoit brouillé visiblement S. Gregoire avec l'Egypte.

On pourroit peutestte supposer que l'arrivée des sept premiers envoyez d'Egypte, Ammon, Apammon &c, avoir deja fait connoiftre le dessein de Maxime; & que ceux qui vincent enfuire , n'ayant pas laissé de communiquer avec le Saint Juy donnerent occasion de parler de la forte. Mais je ne fçay fi cela s'accordeassez avec la suite de l'histoire. Car l'étonnement & la furprise où l'on fut de l'ordination de Maxime, fait iuger qu'on ne s'en estoit point douté auparavant: Er quelle apparence y at-il que S. Gregoire eust reccu avec tant de joie des personnes qu'il pouvoit juger avec raifon ne venir que pour le trahir comme avoient fait les premiers ?

Pour les mariniers qui se trouverent à l'election de Maxime, ce pouvoient estre aisément ceux de Constantinople mesme, les Egyptiens les ayant choisis, parceque l'experience leur apprenoir que ceux de cette profession estoient toujours prefts pour exciter des feditions; & il semble qu'il n'eust pasesté befoin de les gagner par argent comme fit Maxime, s'ils eustent esté d'Alexandrie, puisqu'ils eussent suivi sans peine l'autorité des Evefques d'Egypte.]

n.v. See discar alleg.a.b.

'Elie de Crete suppose que cette oraifon s'adrelle à des Evelques auflibien qu'aux laïques qui avoient amené le blé. Thd:t.a.p.41. [ Neanmoins le Saint n'y marque en aucune maniere qu'il parle à des Evesques; ce qu'affurément il n'auroit pasoublié.] Naz or.14-7-'Au contraire il appelle ces Egyptiens

i.e d.

les brebis de S. Athanale & de Pierre 'fon peuple, ale peuple de Dieu, b qui .... avoit amene la flote, e qui n'avoir pas 47.417. voulu eftre un peuple de confusion, qui ... estoit venu pour recevoir de luy la nourriture qu'il leur avoit preparée, laquelle estoir bien aussi excellente que celle qu'ils avoient apportée d'Egypte.[Je ne voy pas que tous ces termes puissent convenir à des Evelques, que Saint Gregoire auroit plutoft obligé de prefclier eux mesmes à l'assemblée.

Nous ne vovons donc rien aui nous empefche de mettre ce discours aprés l'ordination de Maxime, ou plutoft qui ne nous y porte : & ce sentiment est encore plus favorable que l'autre, pui fqu'il nous donne lieu de nous edifier de la charité de S. Gregoire dans la maniere si savorable dont il patle de Pierre.Il est auffi avantageux à l'Eglife d'avoir cette marque que Pierre sest reconcilié avec luy 3 ce qui est digne de la pieté qu'il a fait paroiftre dans tout le reste : & il peut aifément y avoir efté porté par l'infulte Nat. car. .. pa que Maxime luy fit à luy mefme au 16,4. fortir de Theffalonique, [& ainsi peutestre vers le mois d'aoust de l'an 380. I 'Car files Egyptiens s'opposerent depuis P.19.4. à l'inthronization du Saint, il nous affure que ce n'estoit point par aucune averfion qu'ils cuffent contre sa personne.

Comme S. Gregoire loue ces Egyp- or. 24.7.417. tiens d'estre venus à son assemblée . & b.e. non à celle de la multitude & du grand nombre, [c'eft une preuve ce me femble qu'il ne tenoit pas encore les eglifes de la ville : cat ce n'eust pas esté alors une chose à louer de ne s'estre pasalléjoindre aux Ariens. Ainsi cette otaison est faite avant le 16 de novembre, auquel

maispour des raifons toutes differentes.

Theodofe le mit en possession des egli-NOTE XXXVII. Pour la page 448.5 60.

Correction dans le premier poeme de Saint Gregoire.

'S. Gregoire, dit felon les imprimez, Na. car. 1. p.

conperent, ou voulurent au moins luy de son ordination. [Cela est assez étrancouper les cheveux, sient meidurant tie unde deproir zu en. [Mais puilque cette expression reien eie nanden n'a point de sens naturel, J'puisque le Saint remarque enfuite qu'on le tondit, & que Damafe fait fort fur ce qu'on l'avoit ordonné (ou commencé d'ordonner) fans luy couper fes cheveux, il femble qu'il faut lire dans S. Gregoire Sumu au lieu de wiegt.

Peur la page 414-1 64.

D. (1.2. Col.r.p.,8.

### NOTE "XXXVIII.

Que Maxime ne tira point par force de Pierre d'Alexandrie des lettres de communion. Blondel veut que Maxime ait tiré

Blondel, de Hier.p .17 P-104 Naz.czr.j.p. 16.c.d.

par force de Pierre d'Alexandrie \* les lettres de communion qu'il montra de luy aux Occidentaux, 'lorfqu'il le vint artaquer à Alexandrie aprés avoit esté rejetté de Theodose. [ Mais cela n'est point fondé, ] ' & puisque S. Gregoire dit que Pierre avoit des asparavant écrir deschoses toutes contraites, [cela sepent fort bien rapporter à ces lettres: & il ne falloit point de violence pour luy faire donner des lettres de commisnion à Maxime, l'qu'il avoit luy mes-

P. 14.b. Pour la page 416.5 61.

NOTE XXXIX. Baronius qui n'avoit pas vu les deux

Par qui Damase a pu estre informé de l'entreprise de Maxime.

me fait ordonner,

Par, fo fr.

191.3.

lettres de Damafe à Afcole, a cru que c'estoit S. Jerome qui avoit informé ce Pape de la verité du fait de Maxime en faveur de Saint Gregoire; & il semble qu'il y ait pu contribuer aprés Saint Acole, puisqu'il estoit alors disciple Boll.s.may. de noître Saint. D'autre part nean-pacé. Haer. moins, il paroift allez favorable à Maxime dont il loue les ouvrages, &

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 715 que ceux qui ordonne rent Maxime luy | Constantinople, sans marquer le defaut ge; & je ne fçay fi c'eft qu'il fe laiffa emporter en cela à l'inclination que les Evelques d'Italie trompez par ce fourbe, firent paroiftre pour luy. Il ne laiffe pas d'approuver ce que Saint Gregoire a depuis écrit contre Maxime.

NOTE XL.

Poter la page 4(1.4 Gr.

Quel'oraifon 48 eft de Saint Gregoire.

[ Nous n'avons en grec que depuis peu l'oraison 48 de S. Gregoire. Des personnes habiles veulent que ce soit un fragment de quelque discours de 5. Chryfostome, Neanmoins je trouve auffi peu comment le fujet qu'elle traite peut convenir au temps de Saint Chiylottome, comme il est certain qu'il convient parfaitement à celui de S. Gregoire de Naziane. ]

> NOTE XLL

Pour la page 471-5 62.

Que le Concile de Constantinople commença apparemment au mois de may.

Batonius dit que les Evesques d'E- Far: 8.4:8. gypte estoient arrivez au Concile de Constantinople des le mois de may; & qu'ainfi & l'inthronization de Saint Ĝregoire & la mort de S. Melece qui en furent le commencement, estoient arrivées plustost [Cela peut estre poutvu qu'on ne divise pas ce Concile en deux, ] 'comme il fair, '&qu'on n'avan- ; s. ce pas la mort de S. Melece an donze "boll-12, feb. fevrier avec Bollandus; ce que Baro- tar il fat. nius a rejetté avec saifon: '& Papebrok soll.a.may, abandonne absolument son confrere 9-412.b. en ce poir.r. Car il faudroit pour cela que les Evefques te fuffent affemblez de provinces rres eloignées au cœur de l'hiver, à quoy il n'y a que peu eu point d'apparence: [ & S. Melece est it encore à Antioche lorfque Sapor y vint executer la loy du 10 de janvier, qu'il dit avoir efté ordonné Evelque à V. fon titre \$15. ] ' Mais prifque not \$ 1.3. Xxxxii

216 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. croyons que le Concile dura jusques | seulement les noms d'Agape & Bagade, vers la fin de juillet, il semble que c'est bien affez qu'il ait duré trois mois ; & ainfi il vaut mieux ne le faire commencer qu'au mois de may, avant lequel il effoit difficile, dit Papebrok, que Saint Melece ait pu atrivet de Syrie à Conftantinople.

Pour la page 471 \$ 69

18 d.

p.71j.b.

NOTE XLII.

Sur les fouscriptions de ce Concile. Quoiqu'on ne puisse pas rejetter abfolument, les fouferiptions que nous

avons du second Concile œcumenique. il est visible aussi qu'elles ne sont pas entierement exactes & legitimes, puifqu'on y trouve les noms de Nectaire & de Saint Melece, quoique l'un fust déja mort avant que l'autre fust bartizé. On pourroit dire neanmoins que Nectaire ajouta fa fignature lorfqu'il fut Evefque, à celles des autres. Mais on n'y lit point le nom d'Ascole de Thesfalonisortises, que, qui y vint neanmoins [aprés la AN E CATALITE MOFT de Saint Melece, ] a avec d'aurres Everques de sa province, s dont il n'y en a pas un feul de nommé dans les fourcriptions. On n'y rrouve point There i. s.c.t. auffi ] S. Pierre de Sebafte. [Elles mettent trois Evergnes de la province de Scythie, où il n'y en avoit jamais qu'un. Il n'y a non plus aucune apparence que Saint Gregoire y ait figné le dernier des Evelques de Cappadoco fous le titre d'Evefque de Nazianze; & il est au moins indubitable qu'il ne le fit pas du vivant de Saint Melece. Il est encore difficile de croire que Timothée d'Alexandrie n'y foit venu accompagné que du seul Dorothée d'Oxyrin-2011.2 may. que, J'quelque raifon qu'on tafehe d'en Mir & Fr. rendre: bencore s'appelloit il Theodo-

re; [quoiqu'il foit vray que les noms de Theodore & de Dorothée se confondent affez fouvent.

Il est aussi affez surprenant que de tous les Evesques d'Arabie, on y lit point mauvaises. Cat je ne voy aucune

fans que leur fiege y foit exprimé comme aux autres.] Nous trouvons en effer zon.in ear.p. que Bagade & Agape ont efté Evefques 1-1-146. en Arabie, mais du mesme siege de Bostres, dont Bagade ayant esté deposé par deux Evesques seulement, & Agape mis en sa place , leur cause fut portée devant le Concile tenu à Constanti-

Papebrok semble vouloir sontenir Boll. 9 may, ces fignatures, en supposant qu'elles font P-4:9. 614:0 4. de la fin du Concile, torsque les Evesques de Macedoine & d'autress' effoient rerirez. Celapeut satisfaire à quelques unes des difficultez, mais non pas à la pluspart : & je ne voy pas pourquoi]'!'ordi- p.419.f. nation de Nectaire auroit obligé les EvefquesdeMacedoine à se retirer comme il le pretend. Papebrok mesme pa- panas roift quelquefois abandonner ces fignatures. Dans le Code du Pere Queinel il n'y a que les vingt premiers, à peu pres comme dans les imprimez, & sateri 130.

nople l'an 394.

NOTE XLIII.

Pour la pagé 478.574 Pourauoi les Evefaues d' E evote ne

vinrent qu'à la fin da Concile. On convient que les Evesques d'Egypte & deMacedoine ne se trouverent qu'à la fin du Concile œcumenique de Conftantinople.] Baronius croit qu'ils Pat. \$1.5 :50 n'y avoient point efté appellez d'abord, 61. maisseulement sur la dispute qui s'eleva aprés la mort de S. Melcee, pour favoir fi on luy donneroit un successeur. Pape- zoll. 9 2017. brok aime mieux croire qu'ils avoient paralles de esté appellez avec les autres, mais qu'ils ne vinrent que tard; ceux d'Egypte, parecque d'abordilsn'avoient pas voulu venir, & qu'ensuite ils avoient esté retemis par quelque rempefte; & ceux de Macedoine,parcequ'ils voulurent attendre des ordres de Rome. [S'il faut decider cette difficulté par les conjectures , je penfe que celle de Papebrok ne font

appelle les Egyptiens. ] Baronius dit que Afcole & fes successeurs leurs Vicaires. c'est à eause de la faute qu'ils avoient faite par l'intrusion de Maxime à Constantinople: [ mais je ne îçay fi cette raifon peut paroiftre fuffifante, furtout fi leur faute avoit ensuite esté corrigée,& Maxime abandonné par eux, comme nous croyons. Je penfe qu'on pourroit direavecassez de probabilité, que Pierre estant mort le quatorze de fevrier, dans le temps qu'on songeoit à se preparer pour venir au Concile, Timothée elu en la place eut besoin de quelque temps

pour regler les affaires de l'Eglise d'Ale- à l'égard de Maxime pour luy faire xandrie avant que de pouvoir partir. Ce raisonnement seroit donc affez probable s'il ne s'agissoit que de raison-

ner: mais je ne voy pas bien ee qu'on peut répondre à ce que dit S. Gregoire de Nazianze, que quelque temps aprés Naz.cat.r.p. 28,4, la mort de Saint Melece, les Evelques d'Egypte & de Macedoine arriverent, ayant esté appellez subitement, ifamises Aux redisa, comme capables de contribuer quelque eliose à la paix qu'on souhaitoit; [ ce qui selon toute la suite, ne paroist signifier autreehofe, sinon qu'on les avoit appellez sur la division qui s'estoit mise dans le Concile aprés la mort de S. Melece fur le fujet de l'Eglife

> plustost. Cela n'est pas difficile à l'égard de ceux de Macedoine, qui avoient toujours esté de l'Empire d'Occident jusqu'à l'an 379, 1 & qui paffoient encore pour estre des Occidentaux, comme S. Gregoire le dit affez clairement. [C'est apparemment ce que veut dire Saint

d'Antioche. Je ne voy point, dis je, que répondre à cet endroit : & ainfi il ne

reste plus qu'à chereher si l'on veut,

pourquoi on ne les avoit pas appellez

cod. Th.a . . . Ambroise, I quand il écrit qu'on avoit appellé Ascole de Thessalonique, ex Macedoine & les autres proyinces de de Nectaire ne pouvoir eftre legitime,

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE, 717 raison pour quoi on n'auvoit pas d'abord l'Illyrie orientale, où ils ont établi Pour ce qui est des Egyptiens, j'avoue encore nne fois que je ne voy pas pourquoi on ne les avoit point appellez. Ils s'estoient assez unis avec l'Occident contre S. Melece, pour croire que les Orientaux estoient bien aises de ne les avoir pas dans leur Concile. Je ne scay pas fi fur eela ils auroient perfuadé à Theodose que l'on pouvoit se passer d'eux, puisque les différends quiestoient à pacificr ne regardoient point l'Egypre, & y auroient joint la faute de Pierre craindre qu'ils ne brouillassent au lieu de procurer la paix. Mais tout cela fatisfait peu; & il vaut mieux recourir à la reglegenerale de l'histoire de suivre ce qui paroist établi suffisamment sans s'engager à rendre raison de tout, y ayant bien des choses tres certaines

dont les raifons sont incertaines ou

Neclaire mis pour Gregoire dans la lettre

entierement inconnucs. 1

NOTE XLIV. Perce la pege 48. 57.

du Concile d'Aquilée en l'an 382. La lettre de S. Ambroife & des au- Code Thar . p.

tres Evefques du Concile d'Italie de l'an 381, porte qu'on disoir que Nectaire aprés avoit esté ordonné Evesque de Constantinople, avoit esté aussitost abandonné & separé de la communion par ceux mesmes qui l'avoient établi Evelque. [ Nous ne voyons point que ce binit ait pu avoir aucun fondenient pour Nectaire : mais il n'est point surprenant qu'on l'ait fait courtr de Saint Gregoire de Nazianze au sujet de sa demission. Ainsi il y a apparence qu'on avoit rapporté de Noctaire à Saint Ambroile ce qui se disoir de S. Gregoire ; Occidentalibus partibus; [ & e'eft auffi ou plutoft il faut lire Gregorius en ect la raison pour laquelle les Papes se sont endroit , au lien de Nellarius. Car il attribué quelque droit particulier fur la peut bien vouloit dire que l'episcopat

X xxx iii

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE puisqu'il y estoit monté non seulement au prejudice de Maxime, ce qui fait le fujer de la lettre, mais mesme par une injustice visible que l'on avoit faite à Gregoire, laquelle marquoit beaucoup de legereté dans les Everques d'Orient. Si Nectaire euft alors efte deposé, ou au moins abandonné par les Orientaux, les Eveloues d'Italie se seroient bien plus arreftez à cette circonstance qui donnoit un grand avantage à Maxime, & ne se seroient pas contentez de la toucher en passant, & toute la lettre fuppose que Nectaire cstoir dans la

Pour la page 486.576

tinople. ]

#### possession paisible du siège de Constan-NOTE XLV. Temps de l'ordination de Neclaire. 'S. Ambroife & les autres Evefques du vicariat ] d'Italie, se plaignent à

cod.th.sp.p. 101-107.

Theodose que Maxime estant venu demander le jugement du Concile œcumenique indiqué à Rome, les Orienraux au lieu d'attendre ce jugement, avoient ordonné Nectaire. Le Concile de Rome ne fut indiqué que fur la fin David, p. 103. de l'an 181. l'Ainfi Nectaire n'aura efté elu qu'en 181. Er c'est ce qu'a pretendu Mr David, qui fur cela raporte fon election, non au Concile œcumenique de l'an 181, comme tout le monde a fait jufqu'ici, mais à celui qui se tint encore l'année fuivante à Constantinople. [Sa raison assuré vent est forte. Mais c'est une maxime aussi constante dans l'histoire que dans le dogme, que de s'arrefter à un feul paffage, quelque clair & quelque fort qu'il paroisse, c'est le moyen de tomber dans les plus grandes erteurs. Il faur done voir quelles sont les preuves de l'opinion commune, & juger fi el'es ne font pas au moins aufli fortes qu'est ce passage.

> Je ne croy pas que M: David doure que S. Gregoire ne se soit demis dans le Concile de l'an 381. ]' Au moins il reconnoist que S. Melece mourut durant

qu'on le reuoit. S. Gregoire aprés avoir pareut. Pare

raporté sa mort, par le auffitost de la b.c. proposition qu'on fit de luy donner un fuccesseur, comment il s'y opposa, & p. 27.4. comment ses sages avis furent rejettez par la foule des jeunes, aufquels les vieux fe laisserent emporter; [ce qui marque bien clairement que le Concile tenoit encore : & un le voit aussi par ce | qu'il p. 18 4. changea de logis pour s'eloigner des assemblées & des discours: & ce n'estoit pas de ceux de la ville, l'qui estoit toute pour luy. / Enfin il fut delivré, dit-il, peu 4. de temps aprés par l'arrivée des Evefques de Macedoine & d'Egypte , qui luy donna occasion de se demettre de l'episcopat Il est visible par cette suite, qu'il s'est demis durant le Concile de l'an 381. Et je ne pense pas que M' David vouluit faire venir ces Evefques, fort unis à l'Occident, au Concile de l'an 282, tenu contre les intentions de l'Occident , & qui adressa sa lettre à Ascole de Theffalonique.

Que fi 5. Gregoire s'est demis dans le Concile de l'an 381, qui felon toutes les apparences n'a point paffé le mois de juillet, je ne croy pas que M' David ofe dire qu'on ait attendu un anou à peu pres pour luy donner un successeur, ni qu'on ait attendu pour cela une autre assemblée d'Evesques convoquée non pour ce fujet, | mais fut une occasion Thde.t., c.s. toute differente , lor que l'on avoit un P.716.4.

Concile œcumenique tour affemblé. Cen eft done pas fans grande raifon que tous les historiens metrent l'ordination de Nectaire dans le Concile œcumenique, non feulement ceux qui ne parlent point de celui de l'an 382, comme Socrate, Sozomene, & le Comte Marcellin, mais encore The odorer qui a connu l'un & l'aurre. Il y faut joindre le Concile de Calcedoine, ]' qui fait S, Conc.t.4.7, Gregoire & Nectaire chefs d'un metme 426.6. Concile, & où on lit les Canons des p.tiis cent cinquante Peres, comme faits lorfqueNectaire eftoit Evelque de Constan-

P.IIQ.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. tinople, [llest affez difficile de répondre | sa faute sans la remarquer; car je ne voy

à cette autorité, & encore plus à celle Cod. Th. 6.t., de ] 'l'Empereur Theodose I, qui met Thirt I ; c., Nectaire de Constantinople à la teste p.717.4. des principaux Evefoues de l'Eglife, dans la loy celebre du 30 inillet, Eucherio & Syagrio , Cof. | qui font certainement ceux de l'an 38t. M' David avoit

David, pator. Oublié toutes ces raisons : | Car il ne s'objecte rien que ce que le Concile de l'an 382 dit , que Nectaire avoir efte ordonné par un Concile general, ou pour traduire plus litteralement, par le Concile œcumenique; & il croit s'en défaire, en disant que ce Concile de l'an 382 pouvoit bien paffer pour general. [ C'est neanmoins quelque chose ,

qu'il ne prend jamais le titre d'œcumenique; car Mi David l'auroit remar-Thdrt.p.717. que: ]'& il est certa n au contraire, qu'il Optime Evesque d'Antioche en Pisile donne au Concile de l'an 281. 2 Pour David, p. 41.6

ce que dit M' David , que toutes les

presomptions vont à faire croire qu'ils

gnent à celle de Nectaire, ne s'eftoit

raportent ce qu'ils ont fait eux mesmes, & non pas ce qui s'estoit fair en un Concile precedent, il n'y a qu'à le faire fouvenir de ce qu'il a ] dit luy mesme, p.11(s qu'ils rendent conte de ce qui s'estoit passétant dans leur assemblée precedente, [qui est celle de l'an 38t, ] que dans celle-ci.[Il n'y a rien de plus ordinaire:] '& l'ordination de Flavien qu'ils joi-

point faite dans leur Coucile, mais à Antioche. [ Ainsi dans l'opinion de M' David elle aura precedé celle de Nectaire, ] 'quoiqu'elle l'ait fuivie felon la Cod.Th.ap. lettre des Evelques d'Italie, bcomme M' David.p. 104,107. David mesme le soutient.

[ Il ne faut done plus s'étonner qu'on attribue l'ordination de Nectaire au Concile de l'an 38t, mais chercher au contraire pourquoi le Concile d'Italie dit ou semble dire le contraire , & ic n'en puis trouver d'autre raison, sinon que celui qui a composé la lettre synodestemps, & qu'on aenfuite laissé passer Conciles provinciaux; & neanmoins

pas moyen de croire que l'ordination de Nectaire n'ait esté sceue à Milan que six moi s aprés qu'elle a esté faire.

M' David pouvoit ajouter à sa preuve] 'le testament de S. Gregoire , où il Nat test e.i. prend par deux fois le titre d'Evefque P.3:4. de Constantinople, & qui est neanmoins daté du 30 decembre de l'an 381 : [ Mais nousesperons que la noce 49 levera suffil'amment cette difficulté.

> NOTE XLVI. Pour le page \$7.575

Histoire de l'election de Nectaire, peu probable.

Papebrok croit que l'Evefque d'An- Boll. 9 may, tioche à qui Sozoniene donne une gran-P-111,4. de part dans l'election de Nectaire, est die, 'Mais puisque Sozomene le décrit ser lauttre comme un Evelque encore plus confi- 71/4 derable que Diodore de Tarle, & fort uni à luy, [ il est fort difficile de croire qu'il n'ait pas pretendu parler de l'Evesque de la grande Antioche de Syrie; & quand un historien parle d'Antioche fans rien ajouter, on ne l'entend guere autrement. Aprés tout , le narré de Sozomene est si honteux pour tous ceux qu'il y méle, & surrout pour Theodose, qu'il vaut mieux travailler à le détruire qu'à le soutenir. J'aurois bien de la peine à croire que ce prince se soit attribué la principale autorité dans l'election de Nectaire, & qu'il ait choisi de luy mesmeun catecumene malgré l'op-p.714-3. position de plusieurs Evesques, qui sans doute n'estoient pas les moins confiderables ni les moins faints du Concile. 1

NOTE XLVII. Pour la page 459.576.

Sur le deuxieme Canon du second Concile acumenique.

Le seconde Canon de Constantinople Concetta pi dique, n'a pas affez pris garde à l'ordre attribue la decision des affaires aux \*48.6.

710 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. il yeur que les Evefques de chaque dio- ; que le nom de Timothée s'y trouve ; cefe, par exemple ceux du Poni, regleni ce qui regardoit leur diocese. [ Ainsi il femble prendre le mot de province,

implie, pour un diocese, qui comprenoit pluficurs provinces : ou plusoft il declare que ce qu'il avoit ordonné touchant les dioceles, est sans prejudice du Concile provincial, qui doit regler les affaires de sa province, selon le Canon de Nicée; mais en forte qu'elles peuvent estre portées de là au Concile du diocele. ] 'Et en effet le VI. Canon renvoie au Concile du diocese, ce qui

Pour la page 496.5-8.

la province.

p.912.2.

# n'aura pas pu estre rerminé par celui de NOTE XLVIII.

Si les Evefques d'Egypte & de Macedoing affifterent aux decisions du II. Concile.

On pourroit peut estre douter si les Everques de Macedoine & d'Egypte prirent part aux Canons de Constantinople, dont plutieurs semblent peu favorables à l'Eglife d'Alexandrie : & ni elle ni l'Occident ne devoient pas estre bien contens de l'elevation de Constantinople.] 'Bollandus pretend en effet que les Evelques de Macedoine s'estoient retirez avec beaucono d'au-

Bolf. 7. may. P-4:9-Cons Last. 201 b.

tresaprés l'ordination de Nectaire. 'Et quelques Everques d'Egypte écrivirent il'Empereur Leon [enl'an 458,] qu'ils ne connoifloient point le synode des 150 Evelques. | On pourroit raporter à

cod. Th ap 4. cela ] 'les troubles que le Concile d'Aquilée dis s'estre excitez contre Timorhée & Paulin d'Antioche par ceux dont la foy n'avoit pas toujours paru bien constante; [ & on diroit que c'est ] pour ce sujet que dans les souscriptions on ne trouve aucun Evefque de Macedoine & d'Egypte que le seul Ti-

mothée, & un autre qu'on autoit pu gjouter.

nous nevoyons aucune marque que ces deux provinces se soient opposées à rien de ce qui fut fait depuis leur atrivée , non pas mesme dans la lettre que le Concile d'Italie écrivit coutre celui de Constantinople. Au lieu qu'une oppofition de cette nature eust dû faite un

tres grand bruit: 1/ & fi Sozomene dit soi 1 74.1. que plusieurs Evelques resisterem à l'e- 1.714.4. lection de Nactaire, il ajouse en mesme temps qu'ils y confensirent auflitoft apres. [ Car pour les troubles excitez contre Timothée, outre que c'estoit peutestre quelque querelle particuliere qui n'avoit rien de commun avec le telle, c'estoit une assez ample matiere aux Orientaux pour s'elever contre luy, de ce qu'il ne vouloit point acquiescer à la resolution qui avoit esté prife avant son arrivée, de donner un fuccesseur à S. Melece, à quoy la suite

de l'histoire fair voir que l'Egypte n'a-

voit jamais confenti. 'Il est visible que Socrate & Sozo-sox.1; et. mene mettent Timothée & Afcole au 1 . c.7-p.7114 nombre des 150 Peres qui composoient 6 4le Concile. Facundus dis que Timo- Fac 1.4.6.3-Pe

rhée affiftoit au Concile de Constanti-171 nople contre Macadore avec Diodore de Tarfe: & la chronique de Marcel-, lin le met entre ceux qui ordonnerent Nectaire dans le Concile; quoique son autorité foit moins forte, parcequ'elle y méle Saint Melece. On peui encore tirer de la loy du 30 juillet, qui met Timothée pour un des centres de la communion, qu'il n'estoit pas absolument brouillé avec les Orientaux. Il femble me fine que la confideration de cePrelat ait beaucoup contribué à empescher que l'on n'ait rien decerné contre les Évelques d'Egyptequi avoient ordonné Maxime; ce qui selon les Canons ne de-

voit point demeurer impuni, Pour les Evelques d'Egypte qui difent qu'ils ne connoissent pas le Concile Neanmoins outre que c'est beaucoup : de Constantinople, ce sont les fauteurs

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE, 728 de Timorhée Elure, c'est à dire de veritables Eutychiens : & ainsi ils veulent dire, non qu'ils n'ont point oui parlet de ce Concile, mais qu'ils en condannent la doctrine ; ce que la suite éclairciroit apparemment si leur lettre estoit entiere : 1 & en effet ils avoient eux mesmes confirmé ce Concile avec S, Protere leur Patriarche. Les deputez de

Cohe.t.i.s. 245.6 l'Eglise d'Alexandrie l'admettent dans une requeste qu'ils presenterent vers l'an 498, aux legats du Pape Anastase.

Pour la page NOTE XLIX. coj. 581.

Date du testament de Saint Gregoire, Naz.t 1.9. Le testament de S, Gregoire est daté

314. du 31 de decembre, wei mas xuxusens P. 214-217.d. lareagen, de l'an 381, & neanmoins il s'y qualifie Evelque de Constantinople, dont il avoir quitié le siege des devant le mois de miller , outre qu'il y a peu d'apparence que l'deux Metropolitains P.218, & quaire auties Evefques qui le fignent, dont in fine aucun n'est de Cappadoce I se soient trouvez ensemble à Naziatize, où nous ne voyons pas moyen de doutet qu'il ne fust à la fin de 381. Il faut done ofter absolument la date

Boll 9 may, du mois ] qu'on mar que ne se trouver 412. elses 189. que dans un manuferit, & manquer dans plusieurs, on lire inter au lieu de larareise, ce qui cft un changement fort aifé, & meime ordinaire. Ainfile testament fera du 31 may, ce qui ne fait aucunc difficulté,

Pour la page \$91.5 82.

NOTE L. Qu'on n'a point de fondement pour douter de ce testament.

'Il y en a qui ont douté si le testament Bar. 29.6 12. que nous avons de S. Gregoire n'estoit Cod Th.t. p. point une piece supposée : 1 & Godefroy 417-1semble estre de ce nombre quoiqu'il en emploie l'autorité. Mais je ne voy point que ce doute ait aucun fondement qu'on puisse dire estre tant soit peu rai-Hift. Eccl. Tom. IX.

fonnable, n'y ayant rien de si foible que les raisons que Baronius en raporte en les refutant ; ni que celles que Rivet y Riv. 1 : c. c.; a voulu ajoutet, en disant neanmoins P 341-144. qu'il ne se met pasen peine si cette piece est legitime ou supposée, parcequ'elle ne contient rien de dogmatique.

> NOTE LI. Pour la parce 101.5 6,

Que le poeme sur la vie de S. Gregoire & celui fur fon état , font deux pieces diftingutes.

'M' du Pin dit que le poeme de Saint Du Pin, p. 614 Gregoire sur sa vie & celui qu' est intitulé Sur son état, ne sont que deux patties d'un mesme poeme, & il le dit comme une chose indubitable. [ Je ne voy point cependant for quoy il tonde cette pensée, estant bien plus naturel de eroite qu'un poeme écrit en vers iambes & un aurre en vers hexametres font deux poemes differens. Nous ne trouvons pas en effet qu'il y ait aucune liaison de l'un à l'autre : le premier a sa conclusion, l'autre son entrée & son prologue ; & quoiqu'ils regardent tous deux le Saint, c'est neanmoins en deux manieres assez differentes, comme Mr du Pin mesme le reconnoist. Mais quand il n'y autoit rien de tout eela, nous avons montré dans la note 18, que le poeme Sur son état est fait en l'an 372 au plustard, neuf ans avant l'autre.]

> NOTE LIL

Perat la page 206.5 84.

Quand Saint Gregoire a écrit le poeme de fa vie.

[Ce qui peut faire juger que Saint Gregoire écrivit le poeme de sa vie assez peu aprés sa demission, e'est] qu'il y dit Nar cu. ..... que Maxime demeuroit alors en repos, depuis qu'il avoit esté chasse d'Alexandrie en voulant deposseder Pierre; [ & nous avons vu § 99, qu'il ttoubla tout de nouveau l'Eglise sur la fin de l'année 481, ou au commeneement de la sui-

Yyyy.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. vante. Il ne l'écrivit neanmoins qu'a- | écrit cette lettre qu'aprés avoir quitté prés l'election de Necture, ]'puisqu'il Constantinople. Il cire l'endroit : [mais qualine les Chrétiens de Constantino- il va faute dans sa citation, comme cela ple, ceux qui avoient efte à luy , mais qui luy arrive fouvent.]

effoient alors à un autre. Et mefme il faut que ç'air encore esté quelque remps aptés, J'puisqu'il dit que sa langue se taifoit depuis longtemps; & ce qu'il ajout qu'elle se rairoit encore davantage à l'avenir, [se raporte fort bien au filence qu'il garda tout le Carefme de l'an 382. Ce que nous avons dir de Maxime n'y repugne pas, puisqu'il est affez probable que ce cynique ne vint enOccident qu'en l'an 482, & les troubles qu'il y excita, ne se pouvoient passça-

voir fitoft dans la Cappadoce, ] NOTE LIII.

Prize la page cor. 1 8je Que la lettre 65 de S. Gregoire regarde la sortie de Constantinople,

9.:2.

p.16.C.

Baronius raporte la lettre 65 de S. Gregoite au temps qu'il quitta l'Eglise de Nazianze. Mais comme les caufes pour lesquelles il dit dans cette lettre qu'il avoit efté obligé de quitter, femblent aussi peu convenir à Nazianze qu'elles conviennent parfaitement à Conftantinople, & que pour la raporter à Nazianze, il fandroit dire qu'il avoit donné connoissance à Philagre du dessein qu'il avoit de la quitter, ce qui ne s'accorde pas avec le secret qu'il paroist avoir gardé en cerre rencontre, des perfonnes tres habiles jugent qu'il vaut micux abandonner le sentiment de Ba-Nor. 19. 4. 20 ronius, & croite] que fi S. Gregoire dir que l'Eglise qu'il avoit quittée ne luy appartenoit point, & ne luy avoit point eite attribuee , jest emxipoy bilme siar , C'est parcequ'il n'avoit pas esté sacré

d'abord pour Constantinople, & qu'il ne confideroit pas une inthtonization qui avoit esté contestée par les Egyptiens, & revoquée austiroft de son consentement pat ceux mesmes qui l'avoient Foll e may. 1 . 26 b.

fiite.] Papebrok dit queBaronins mef-

LIV. Sur diverses lettres de Saine Gregoire

adreffees dans le lasin à Theodore. La lettre 81 de Saint Gregoire est adreffée à un anonyme dans le gree ; & les suivantes jusques à la 85, sont marquées simplement Au mosme. La 86 eft à Leonce, & les cinq suivantes An me me. Le texte latin adreffe la 81 à Theodore de Tyanes, & les autres Au mefine, jufqu'a la 91. Facandus qui cite recline. p. un grand endroit de la 88, dit en effet "" qu'elle s'adressoit à un Theodore : mais il pretend que c'est Theodore de Mopfuefte. Cependant elle parle à une per- Nas co.tt. p. fonne chargée du foin de la Cappadoce; 841.6 4. ce qui ne convient point à Theodore de Monfuelte qu'on ne voit point avoir jamais eu d'engagement avec la Cappadoce, & qui ne fut Evefque que longtemps aprés : ] & mesme elle parle au chef de la province , [ c'est à dire ou à Heliade de Cefarée, s'il se pretendoir encore metropolitain de toute la Cappadoce, ou à l'Evelque de Tyanes, s'il estoit alots reconnu pour mettopolirain de la seconde Cappadoce.

La faute mesme de Facundus peut neanmoins fervir à prouver qu'elle ne s'adresse pas à Hellade, mais à un Theodore, ]'& Pallade nous affure pathdial.p. qu'enviton 20 ans aprés , un Theodore 774 estoit Evelque de Tyanes. Le Diacte Cont.t. .. Theodule fourienr en effer dans le V. 477. Concile, que l'epiftre 88 qu'il raporte toute entiere, s'adresse à ce Theodore & non à celui de Mopfueste. 'Son dif- ?-178 a. cours est appuyé par Euphrante de Tyanes, qui atteste que Theodore avoir esté Everque de Tyanes du temps de S. Gregoire, & par Theodose Evesque de d.c. Mocific dent Nazianze relevoit alors: me a enfin reconnu que le Saint n'avoit de ses raisons sont approuvées par tout

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

le Concile.' L'Empereur Justinien a Fac.p.P.13. foutenn la mesme chose; & la lettre 225 de S. Gregoire p.911.d, est expressement intirulee A Theodore Eve que de

Tyanes.

Ainfi nous ne verrions aucune difficulté à ce sentiment, si Euphrante ne Conc.t.c.P. l'embaraffoit,]'en le voulant tendre 4-1.2. plus certain par les dipryques de son Eglife, qui portent ces termes, dit-il: Pro Eupsychio, Anthemio, Etherio,

Deadato, Calliopio, Longino, Theodoro. 1.s.p.q.c. Eupfrage est marqué dans les soufctiptions du Concile de Nicée, sil eut fans doute pour successeur] Theo-P.191.d.

phrone de Tyanes auteur du troisieme formulaire d'Antioche en 441, [dont le nom ne se lit point dans ces diptyques, ce qui est remarquable. Antheme est visiblement Anthyme celebre par la

dispute avec 5. Basile en 372, estant déja fort agé. Ethere est , l'Ephore marqué P. 626.b. dans les fouscriptions du Concile de l'an 381, où la marge porte Ethere & Aere, [5'il y a donc eu trois Evefques entre luy & Theodore, le moyen que Theodore l'ait esté du vivant de Saint

Gregoire mort en l'an 389? Et metine nous croyons que la lettre 83 effécrite des l'an 181. Nous ne favons que dire à cela, finon que les Evolques n'estoienr penteftre pas toujours mis dans les diptyques selon l'ordre du remps ; car les 23 ans qu'il y a deputs le Concile de Constantinople jusqu'à la persecution de S. Chrysostome, font encore affez courts, pour y mettre le reste d'Ephere, les trois mis aprés luy, & le commencement de Theodore. Ce qui paroift certain, c'est que Deodat, Calliope, & Longin, ne doivent pas estre mis aprés

Theodore, puisqu'Euthere estoit Evef-

en 45r. Si la lettre \$8 est adressée à tier et et de me me, l'Car on voit que les defen- & comme chef de la communion de

feurs des trois Chapitres les rapor- son Eglife ,'& qu'il-a pent d'eftre con-ontre race.

toient à Theodore de Mopfueste, & leurs adversaires à celui de Tyanes, convenant de part & d'aurre qu'elles estoient à un Theodore. Le Diacre Theodule dans le V. Concile le dit poficivement de la 81, de la 89, & de la 90.'Il dit la mesme chose de la 219, P 47: 24 qui est simplement intitulée dans nos livres A Theodore. 'Le Pere Sirmond racing per croit que c'est à Theodore de Tyancs qu'écrit Saint Gregoire, [& je penfe que routes les perfonnes habiles font entrées dans le meime sentiment : mais je

> NOTE LV. Pour fa page c c.1 \$5.

En quel temps Saint Gregoire écrivit à Ciedone,

ne voy point qu'aucun ait fongé à lever

la difficulté de Deodat, Calliope, &

Longin, If faut absolument paffer par-

deflus cerre difficulté, si l'on recoit l'infeription de la lettre 225. Mais nous

verrons dans la nore 58, qu'elle est au

moins fort suspecte.]

Elie de Crete paroift avoir cru que Nar or «. ». S. Gregoire eftoit Evefque de Conftan- P.1471.b. tinople lorfqu'il écrivit ses deux lettres à Cledone. Mais puisque le Saint y dit ce papare, e. qu'il avoit rendu rémoignage de fa foy & où il estoit, & encore plus loin; [ces dernieres paroles qui marquent affez vifiblement Constantinople, nous obligent de dire qu'il n'y effoit plus alors : 1 & il est certain en effet que ce entre page. fut aprés fon retour de Constantinople 4 qu'il eut à combatre les Apollinaristes qui avoienr infecté fon diocefe: [ce qui fait le fujet des deux lettres à Cledone.]

'Le Prestre Gregoire a reconnu qu'el- masit più les avoient esté écrites aprés que le b. Saint fut tevenu en Cappadoce : il vent que de Tyanes en l'an 431, & Patrice | melme que ce n'airelle qu'apres l'election d'Eulale ; [en quoy neanmoins il y Theodore de Tyanes, il le faut dire | a bien de l'apparence qu'il se trompe,] aussi des neuf autres qui sont intitulées | puisque le Saint y parle avec autorité tor en s'

724 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. pable si par negligence il laisse intro- i parlé à Hellade dans tout le reste de la duire une mauvaise doctrine dans l'E- | lettre comme à un seul , lorsqu'il vient glife de Nazianze: ce qui marque affez | à dire qu'il faut mettre un Evefoue à que nul autre Evesque que suy n'en estoit chargé. Outre qu'il dit qu'elle n'avoit point alors de pasteur ; car pour luy il ne vouloit point prendre cette qualité.

Pour la page Dich 21.

#### NOTE LVI.

Qu' Hellade à qui S. Gregoire écrit sa lettre sa, pent eftre un Evefque de la feconde Cappadoce. 'Comme S. Gregoire prie Hellade de

Naz tp-14 P. . But. | 32.4 t. \$ 6-1P.

Nag ep.11.9

\$47.6.

mettre un Evefque à Nazianze, Baronius qui a cru qu'il faifoir cette priere à Hellade de Cefarée, en a conclu que Tyanes ne jouissoit point encore du droit de metropole fur la feconde Cappadoce où cft Nazianze. [Cependant je ne sçay pas comment on peut accorder cela avec ee que nous avons vu dans l'artiele or l'que S. Gregoire écrivoit en la meime année à Theodore de Tvanes comme au chef de la province, & le seul à qui il pust s'adresser en cette qualité. On ne peur pas dire que cette de l'an 382.] lettre à Theodore doive estre intitulée A Hellade. La faure de Facundus qui veut qu'elle s'adresse à Theodore de Monfuelte, & ce qu'on foutint dans le einquieme Coneile, qu'elle s'adressoit à Theodore de Tyanes, font une preuve qu'elle portoit le nom de Theodore

des le VI. siecle. Dira t-on que Theo-

dore estoit tellement ehef, & le chef

unique de la feconde Cappadoce, qu'il

n'y exercoit neanmoins aucun droit de

metropolitain ? C'est à quoy on peut

affurer qu'il n'y a nulle apparence.

Ainsi le plus court & le plus aisé est de

dire que la lettre à Hellade n'est point à l'Archevesque de Cesarée, mais à quelque Evefque de la feconde Cappadoce qui portoit le mesme nom. Cela paroist affez probable par la

Nazianze, il parle comme à plusieurs, [montrant ce semble qu'il n'attendoit cette grace de luy que comme des autres Evelques comprovinciaux. [1] P.St. 24 ajoure qu'en faifant cela il se rendra digne de ses benedictions paternelles : [or il y a peu d'apparence qu'il fe voulust qualifier pere d'un Archevesque de Cefarée, quelque difference qu'il pust y avoir pour l'age.]'Neanmoins il trai- \$3.27.9.511. te Nectaire de Constantinople de la mefme maniere.

NOTE LVIL Pour la page F19-3 94e Pourques on met en l'an 383 la lettre à

Postumien n'est point qualifié Prefet du Pretoire dans le Code avant le 6 d'avril 384, & susque là cetre qualité est toujours donnée à Flore. C'est ce qui nous a oblicé de raporter la lettre que S. Gregoire luy écrit, au Concile de la mesme année plutost qu'à celui

Poftunien.

NOTE LVIII. Pour la page Cli. 5 06. A anel Theodore a esté écrite la lettre 221 de S. Gregoire,

'La lettre 225 de Saint Gregoire eft Not ep. 115 P. intitulée à Theodore de Tyanes, & Conc. t.q.p. elle fut produite fous ee titre dans le 477.d.c. V. Concile. Elle paroift veritablement s'adresser à un Metropolitain, puisqu'elle est conceue en termes fort respe drueux, & que le Saint luy écrit pour plufieurs autres : & comme elle regarde ses propres affaires, & celles de Bosphore Evelque de Doares dans la feconde Cappadoce, au moins si nous nous arrestons]'à ce qui en est dit dans p. 477.414-8. le V. Coneile, ce Metropolitain doit estre celui de Tyanes, c'est à diteTheoer tur 4 : lettre meime. Car le Saint aprés avoir | dore meime : l'ear la lettre est écrite 4.

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. P. St . Sap. Nazianze, & la 88 adreffee à ce Theo

dore selon le V. Concile p. 477. b, est écrite avant que cela fust fait. [Il est encore plus certain que Theodore n'estoit Pall dial p. pas mort avant la lettre 225, | puisqu'il

77. \$ 104. vivoit encore en l'an 404. Maz.cp.110.p. 'D'autre part cependant S. Gregoire

dit nettement dans la lettre 225, que c'est la premiere fois qu'il écrit à celui à qui il l'adresse, qu'il ne le connoissoit que de reputation, & qu'il ne l'avoit ja-19.83.P.B44. mais vu. Or nous venons de voir que le Saint a écrit à Theodore de Tyanes lorsqu'assurément il n'y avoit point d'Evelque à Nazianze, & ainfi avant Conc t car. 476.d.c.

la lettre 225. Que si c'est à luy qu'il écrit la 81 & la 90, comme on l'a foutenu dans le V. Concile, la 81 est écrite de Constantinople vers l'an 379, & elle nous apprend que des ce temps Theodore effoit connu tres particulierement de Saint Gregoire : & on peur tirer de la 50, que Theodore estoit d'Arianze auffibien que le Saint : [de forte que nous ne voyons aucun moyen de dire que ni ces deux lettres, ni la 88, s'adressent à la mesme personne à qui la 215 eft écrite.

Ce qui nous paroist donc de plus probable, c'est que l'ordination d'Eulale établi du vivant de S. Gregoire, ayant fait du bruit , & Hellade de Cefarée voulant apparemment s'y oppofer, le Metropolitain de quelque province voifine nommé peuteftre Theodore auslibien que l'Evefque de Tyanes, en écrivit au Sainr, qui fut obligé de luy répondre par la lettre dont nous parlons, Que s'il y joint aussi l'affaire de Bosphore Evesque de Doares selon le V. Concile, ou de Colonie comme il nous paroift plus vraifemblable, v. 14 note 60, c'est sans doute qu'elle faifoit auffi du bruit hors de la seconde Cappadoce.

plutost du Diacre Theodule qui y parle | à l'episcopat de Sasimes.

aprés qu'on eut donné un Evefque à Jen cet endroit, il faut absolument l'abandonner, comme nous venons de dire, ou à l'égard de l'epistre 225, ou à l'égard des trois aurres ; ce qui seroir encore plus fascheux : & cette autorité est d'autant moins considerable, l'que p 477.6. le mesme Theodule dit que cette lettre 225, regarde l'affaire de Safimes dont on vouloit, dit-il, que Saint Gregoire fult Evelque; [quoiqu'on ne fongeaft plus à cela depuis l'an 172, bien des années avant que ni Theodore ni Hellade fussent Evesques l'Aussi Euphrante Ports de Tyanes reprenant en peu de mots toutes les lettres produites par Theodule, ne parle point de Sasimes, mais dit seulement que le Saint demandoit à Theodore comme à fon metropolitain, qu'il mist un Evesque à Nazianze au lieu de luy; [ce qui se doir rapottet à la lettre 88. ]

> NOTE LIX. lettre 225.

Pour la rane \$11.4 pc. Quelque chose de brouille dans la

[Le texte gree de l'epistre 225, paroist brouillé en quelques endroits : & il l'est lans doute dans celui] où il fait dire au Natte 1940. Saint qu'il avoit esté ordonné d'abord 311-b-6. pour Nazianze & non pour Sasimess ce qui est contre la verité, contre ce que 5. Gregoire proteste partout ailleuts, & contre ce qu'il veut prouver en cet endroit mesme. Mais si au lieu de s the after irexposelw, on your lire i duri τίω αρχέν επιπηρέχθω, il dita qu'il a efté ordonné non pour Nazianze, mais pour Salimes; ce qui est tres vray & tres conforme à la suite de son raisonnement. ]'On peut voir l'epistre 42, écrite ep. 41. p. 804+ dans le mesme remps que celle-ci. Cerre \* faute est neanmoins bien ancienne. Car c'est sans doute de là]'que le Diacre concuerce Theodule a pris ce qu'il dit dans le V. 477.4. Concile en citant cette lettre mesme Pout l'autorité du V. Concile, ou 225, Qu'on vouloit rappellet le Saint

Yyyy iij

#### 726 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE

Pour la page 11996.

NOTE LX.

Que Besphore dont parle Saint Gregoire dans fa lettre 225, eftoit Evefque de Colonie , non de Doares. 'Theodule dir dans le V. Concile,

Ceac,t.g.p. 477.5

que l'Evefque Bosphore dont il est parle dans l'epiftre 225 de Saint Gregoire, estoit Evesque de Doares dans la seconde Cappadoce. [Ce Bosphote de Doares, s'il y en a eu un, n'est point connu dans l'histoire, Mais Bosphore de Colonie dans la mesme province, estoit fort celebre en ce temps ci. V.6 45. Il estoit d'ailleurs fort uni à Saint Gregoire; & tout ce que ce Saint dit de Bolphore dans l'epistre 225, & dans la 227 qu'il y faut joindre, luy convient parfaitement. Ainfi nous n'avons point cru devoir faire difficulté de la luy raporter, sans nous arrester à la pensée de Theodule, qui ayant peutestie riouvé un Bosphore entre les Evesques de Doares, y a pu raporter fans autre examen ce qu'il avoit lu dans S. Gregoire. 1 'Justinien voulant prouver la mesme chose que Theodule, dit que Bosphore

Conc.t.s.p. 135-5 26-

Pour la page

eftoit Évefque de Colonie. NOTE LXL

Sur la lettre 164.

Nous avons raporté à Bosphore la lettre 164 de S. Gregoire, quoique son ! nom n'y soit point exprimé, à cause de rant. Cela conviendroit foir bien au la conformité entiere qu'elle a avec la temps de Constantin fils d'Irene, qui 227. Nous avons supposé aussi qu'elle s'adrelloit à S. Amphiloque, aimant mieux fuivre le grec en cela, que le titre latin qui porte le nom d'Eutrope.]

Pour la page 648-5 .04.

NOTE LXII.

Sur les lettres 146 & 147.

Il est étrange que les deux lettres 146 & 147, écrites à la melme personne fur la mefine affaire, n'ont neanmoins aucune dependance l'une de l'autre. faute en cet endroit dans la traduc-

Cela pourroit donner lieu de croire que la premiere seule est éctite au Gouverneur Jacque, conformément au titre, & que l'autre ne s'adtesse point à luy, mais à fon Affeffeur. I'S. Gregoire Nat. ep. 147. p. fe fert du mot de libre, 1210 91 ger, pour 448 de dire veuve.

> NOTE LXIII. Pour la page tt:-5 168.

Sur le temps de la translation de Saint Gregoire,

[Nous mettons la translation de Saint Gregoire à Constantinople vers l'an 950, fur l'antorité de Papebrok , dont nous n'entreprenons pas d'examiner les raifons, parceque nous n'avons pas affez de connoillance de l'histoire de ees fiecles là. Neanmoins]'au lieu qu'il sou s.may. pretend qu'elle ne s'est faite qu'aprés 7.441.6. l'an 944, & par consequent après la 32 année de Constantin Porphyrogenete, Thistoire de cette translation est assez +741.f. formelle, pour dire que ce fut des les premieres années du Prince sous lequel elle arriva, & qui estoit certainement un Conftantin.

[Il ne dit point non plus comment il faut enrendie ce que porte cette relation, selon la traduction qu'il nous en donne ,] que l'Empereur fit porter le porte.d. corps du Saint dans l'eglife du palais, us regis adibus redieres fantitaien reverentiamque qua pridem privata fueavoit rétabli les saintes linages; & ti les Grees difent dans leurs Mences 25. jan. p. 436. 437, que le corps de S. Gregoire fut apporté sous Constantin Porphyro- 1-44.6 genere, Papebrok reconnoist que le fils d'Irene estoit Porphyrogenete, c'est à dire né durant l'empire de son pere, quoiqu'on ne luy donne pas ce titre auffi ordinairement qu'à celui qui regnoit dans le X. fiecle ap: és Leon le fage fon pere. [Mais je croy qu'il y a

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. tion.]' Car le grec porte qu'il vouloit | Concile de Rimini , auquel il s'opposa

procurer à cette Eglise la sainteté dont elle n'estoit pas neanmoins privée auparavant, se s'A mesle isi plan , penteltre parceque toute la ville avoit efté autrefois sanctifiée par la presence du Saint.]

Penela page 118 6:00

F. 7.0.1.

#### NOTE LXIV. Que le traité De la foy est apparemment de Gregoire d' Elvire.

[Le traité De la foy dont on fait l'oraifon 49 de S. Gregoire de Nazianze, & qu'on dit dans le titre p. 727, avoir tra com re esté traduit par Rufin , l'est en effet cité par S. Augustin sous le nom de Saint ie Faldace. Gregoire Evelque d'Orient, & c'est P.168.1.b.c. ainfi que ce Saint cite autrepart celui de Nazianze. La modestie qui paroist au commencement de ce traité, seroit veritablement affez digne de nostre Du Pio, p. 443. Saint. | Mais il faut avouer que cette piece paroift moins rraduite qu'éctite

originairement en latin : ce que Morel dans ses notes, & d'autres ensuite, ont Nat. or. 15-p. reconnu. D'ailleurs elle combat le Concile de Rimini, 3% attaque mesme 47.751. affez clairement Urface ou Valens qui vivoient & troubloient encore l'Eglise par la puissance imperiale; sce qui semble convenir proprement au temps de Constance. l'Elle parle fort bien de la 0.76. divinité du S. Esprit Jimais non com-

me d'un point sur lequel il y eust alors des contestations , & qu'il fust besoin de prouver; au lieu que Saint Gregoire traite plus souvent ce point que celui de la divinité du Verbe. Le style semble avoir quelque raport

avec celui de S. Phebade, qui pourroit avoir fair ce discours pour se relever de la faute qu'il avoit faite à Rimini. 1 Du Pirantas Mais il est peutestre encore plus probable qu'il est de Gregoire d'Elvire en Espagne, qui par un zele trop indiscret contre les Ariens , tomba dans le schis-

me de Lucifer. V. les Luciferiens § 8. Milita pars 11 estoit Evesque des le temps du 3, 4, à la fin de 363, on peu après, § 23-

conframment. Et Saint Jerome nous Electiffle.

affure qu'il avoit écrit un fott beau! 1-17-203-2livre sur la foy. S Ainfi il aura esté facile de prendre un Gregoire pour l'autre,& il ne fera pas étrange que S. Augustin mesme soit tombé dans cette faute.] Le Pere Queinel confirme encore la mesme choie par d'autres raisons dans la 14º differration fur Saint Leon , 6,7.

p.719.720. [Ce traité est lemesme qui,se trouve dans S. Ambroile fous le titre de Livre fur la divinité & la confubstantialiré du Fils contre les Ariens, t. 4. p. 275. hormis qu'il y est un peu moins ample. commençant par ces paroles, Multas quidem & graves barefes &c. & il finit à celles-ci : Cujus est bonor & gloria in fecula feculorum. Amen. Il peut affez aisément convenir à Saint Ambroise, puisque Pallade & Auxence, contre qui il a eu à combatre, suivoient affez vraifemblablement le formulaire de Rimini, & on fçair les troubles qu'Auxence luy a suscitez par la faveur de Justine. Neanmoins le style en est beaucoupplus aifé & plus clair que celui de S. Ambtoife, qui n'a point auffi accoutumé de finir ses écrits par la glorification de la Trinité ; ] & S. Augustin fait Leo, Q dill 14 voir en l'attribuant à Saint Gregoire,

qu'affurément il n'est point de Saint Ambroise, & encore moins de Vigile de Taple, quoique le P. Chifflet l'ait fait imprimer fous fon nom , p. 506, & que dans fes notes, p. 55-61, il allegue bien de méchantes taisons pont le prouver.

Table des ouvrages de S. Gregoire de Nalianze, qu'on peut disposer selon l'ordre des temps,

ORAISONS.

41, en l'an 362, à Pasque, Voye \$ 20. 2, quelques jouts après, § 27.

1, peu aprés la 41°, vers le milieu de l'an 362, § 21.

728 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE. 12, vers le commencement de l'an 164. Sur Ezechiel, indigne de S. Gregoite 10, vers le commencement de l'an 369, 11, vers l'an 370, § 30. 1, en 371 au plustard, 6 30 notes 18,51. 5,7, vers le milieu de 372, 9 34. 6, peu aprés la se \$ 34. 8, vers la fin de 172, \$ 35. 10, peuteftre du melme temps, 6 47. 15,16,17, vers l'an 171, § 36. 19, vers avril 174, \$ 38. 9, en l'an 175, peu aprés Noel, \$ 41. 21, vers l'an 179, \$ 57. 14, peutefte vets le milieu de l'an 179, 13, peu aprés la 14°, avant la 33°, 5 49, 18, peutestre au mois de septembre en \$79, \$ 57. 33,34,35,36,37, fur la theclogie, en 379, ou 180, 6 48,49. 21, fur la fin de l'an 379, ou peu aprés, 25, entre le 21 avril 179, & le 26 de novembre 180, § 57. 19, durant son sejour à Constantinople. 9 57. 18, en 180, vers l'autonne, 6 62. 48, le 26 novembre 380, ou peu appés. 17,31,26, peu aprés le 16 de novembre \$ 65,66. 18, le jour de Noel suivant , \$ 66. 39, en 381, à l'Epiphanie, § 66. 40, le lendemain , § 66. 44, en 381, à la Pentecoste, \$ 66. 32, vers la fin de juin 381, 9 74. 20, aprés juillet 181, 9 86. 11,12, apparemment en 182, 988, 41, peuteftre en 181, 994. 42, dans ses dernieres années, § 99. 46, en l'an 385, ou depuis, peutestre en l'an 387, 6 103.

45, indigne de S. Gregoite de Nazianze. V. la note 28.

Sur l'Ecclesiaste, de S. Gregoire Thau-

49.50, de Gregoire d'Elvire, § 110.

maturge, \$ 66.

48, en 371, ou 171, \$ 35. 52, après l'an 171, \$30. 49, en 174 ou 175, \$ 41. 65, apparemment en l'an 379, V. Saint Bafile 6 132. 61, peuteftre en 180, vers l'autonne, 149, peutestre en juin 181, § 74. 1,14, vers la fin de l'an 181, § 83. 58,123, aprés la fortie de Constantinople. Adpresules, à peu pres de melme , \$ 58, 145, de mesme, 6 84. 8,10,11,12,31, apparemment aprés sa fortie de Constantinople. 55, 143, en l'an 382, durant le Carefme, 56, en l'an 181, à Pasque , 5 91. 6, vers le milieu de l'an 382, 592. 106, apparemment en l'an 182, § 87. 50, vers l'an 184, 6 101. 17, fur la fin de 184, \$ 100. 60, 2, 4, 62, 5, en l'an 184, ou depuis, \$ 97 100. 4,13,19,22, vers la fin de sa vie. Le poeme si ett de Nicobule le pere, vers l'an 383, \$ 101. Le poeme adresse à Seleuque, de Saint Amphiloque, § 110. Le Christ souffrant n'est point de Saint Gregoire de Nazianze, 6 110. Le poeme 140 n'est peutestre pas de S. Gregoire, dont il n'a point la beauté ni du style ni du geni., quoiqu'il en ait la morale. LETTRES. En 357. Epiftie s, en l'an 357 ou 358, V. \$ 17 S. Bafile 611. En 458. Epiftre 7, en l'an 358, V. 9 17 S. Bafile \$ 16 note 12.

de Nazianze, 6 66.

POEMES. 47, vers l'an 372, V. § 27.

Epiftre

| NOTES SUR S. GREG                                                      | OIRE DE NAZIANZE. 729                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Epiftre 12, vers l'an 3(8, V. S. Bafile                                | Epistre 212, dans S. Basile, avant l'an                 |
| \$ 17.                                                                 | 374, \$ 107.                                            |
| En l'an 360.                                                           | En l'an 374.                                            |
| Epiltre 153, peutestre vers l'an 360,                                  | Epistre 161, vers may en 374. § 37.                     |
| § 53.                                                                  | Epiftre 28, vers la fin de l'an 374, § 40.              |
| En l'an 361.                                                           | Epistre 30, vers l'an 374, peutestre de                 |
| Epiftres 8, 9, vers l'an 361, V. S. Bafile                             | S. Bafile , V. S. Bafile & tos.                         |
| \$ 19, 27.                                                             | Epiftre 204, en l'an 374 ou 375. Elle eft               |
| En l'an 362.                                                           | apparemment de S. Basile, V. 5 40                       |
| Epistre 17, vers le commencement de                                    | S. Bafile § 105.                                        |
| Pan 362, 5 22.                                                         | Epiftres 168, 166, 167, en l'an 374 ou                  |
| En l'an 363.                                                           | 375, \$ 41.                                             |
| Epistre 194, apparemment en l'an 363<br>avant juiller, § 23.           | En l'an 375.                                            |
| Epiftre 43, effant Preftre, 6 26.                                      | Epiftres 137, 138, vers l'an 375, 5 40.<br>En l'an 376. |
| En l'an 365.                                                           | Epiftres 35, 36, 142, vers l'an 376,5 43.               |
| Epiftres 105, 155, 160, 195, vers l'an 365,                            | Vers l'an 178.                                          |
| \$ 31,95.                                                              | Epiftre 145, peuteftre vers l'an 378,                   |
| Epiftre 140, V. S. Amphiloque § 1.                                     | § 30.                                                   |
| En l'an 366.                                                           | En l'an 379.                                            |
| Epiftres 20, 169, 170, 19, en l'an 366,                                | Epiftre 17, au commencement de l'an                     |
| V. S. Bafile \$ 40.                                                    | 379, V. § 43 S. Bafile § 132.                           |
| En l'an 368.                                                           | Epittres 14, 121, vers le meime temps,                  |
| Epiftre 16, à la de l'an 368, § 27.                                    | \$ 40,45.                                               |
| En l'an 369.                                                           | Epistre 81, peutestre vers le milieu de                 |
| Epiftre 18, en l'an 369. 9 27,29.                                      | l'an 379, § 54,55.                                      |
| Epistres 107, 108, 139, vers l'an 369,                                 | Epiftres 38, 39, 40, V. \$ 28.43 S. Bafile              |
| § 101.                                                                 | \$ 86.                                                  |
| En l'an 370.                                                           | Vers l'an 380.                                          |
| Epistres 21, 29, 22, 28, 24, 10, en l'an 370, V. S. Bafile § 43,45,56. | Epiftres 146, 147, 148, 149, 150, 151,                  |
| Epiftre 220, vers l'an 370, § 85.                                      | 151, écrires peuteftre de Constanti-<br>nople, 663.     |
| Enl'an 371.                                                            | En l'an 381.                                            |
| Epiftre 16, en feptembre 371, F. \$ 33                                 | Eriftre 15, peuteftre en may ou juin                    |
| S. Bafile § 64.                                                        | 181, 571.                                               |
| Epistre 27, peu aprés la 26, § 33.                                     | Epiftre 65, fur la fin de l'an 381, \$ 73,83.           |
| Epistre 4, peu aprés le 7 septembre 371,                               | Epiftre 41, peuteftre en l'an 181, 6 84.                |
| V. S. Bafile \$ 65.                                                    | Epiftres 51, 192, en 381 ou 381, 5 86.                  |
| En l'an 372.                                                           | son testament eft fait en l'an 381, \$ 82.              |
| Epistre 25, apparemment au commen-                                     | Epistres 197, 56, 59, 73, 103, après l'an               |
| cement de 372; V. S. Bafile § 78, 81.                                  | 381, 5 86.                                              |
| Epiftre 31, 2, 32, 33. en l'an 372, V. Saint                           | En l'an 382.                                            |
| Bafile \$ 79 note \$5.                                                 | Epiftres 138, 139, apparemment au                       |
| Epiftre 78, 100, quelque temps avant                                   | commencement de l'an 382, § 87.                         |
| 12 212 dans S. Bafile \$ 107.                                          | Epistre 88, peutestre un peu avant le                   |
| En l'an 373.                                                           | Carelme 382, 5 86,89.                                   |
| Epiftre 162, en l'an 373, § 36.                                        | Epiftres 96,97,98,228,231,102,74,75,                    |
| Epiftre 80, apparemment vers 373, \$ 63.                               | 1, durant le Careline, \$ 90.                           |

740 NOTES SUR S. GREGOIRE DE NAZIANZE.

Epistres 99,100, 101, 230, à Pasque 382, \$ 90,91. Epistres 54.87, peu aptés Pasque, \$ 91. Epistres 90, 220, écrites d'Arianze, \$ 85,86.

Epiftre 221, peu aprés la 90, peureftre en l'an 382 vers avril, § 85. Epiftre (6, vers le primtemps, \$ 97.

Epiftres (o. 76, peu aprés la (1, \$ 86.89. Epithes 133,72,60, vers le melme temps,

Epiffre 174, auffi vers le primtemps : 78, aprés la 174. 5 92.

Epiftre 135, vers juin 382, 6 97. Epiftres 81,83,173,177,211, 176,181, 49,

172,178,47,179, 48, 126, 226, 127, 175, vers le milieu de l'an 382, § 89,92,93. Epistre 125, à la fin de l'an 382, 5 93. Epiftre 77, en l'an 182, 658.

Epiftre 187, apparemment en l'an 382; 189, aprés la 187; 190, aprés la 189,

Epiftres 91, 92, 229, peuteftre en l'an 382, \$ 107.

Epiftres 81, 82, 85, 86, 89, 219, en l'an 382 ou depuis, \$ \$5. Epiftre 218, en l'an 382 ou 383, \$ 101.

En l'an 181. Epiftre 71, vers may ou juin 383, \$ 94.

Epiftre 188, appatemment en l'an 383, Epiftres 115, 116, 117,63,119,1 20,121,42,

132, 225, 164, 227, apparemment en l'an 383, \$ 96,101. Epistre (7, vers la fin de l'an 184; 18,

quelque remps aprés la (7, § 100. En l'an 384. Epiftre 61, vers l'an 384, 62, peu aprés la

61; 111,191, vers le melme temps, 6 102, En l'an 18c.

Epiftres 44, 45, apparemment en l'an 335, \$ 102. Epiftres 79, 183, avant la 196, \$ 99, 100.

Epiftres 196, 184, dans ses dernicres années , § 9, 100. Epiftre 185, aprés la 184, 6 100.

Epiftre 84, apparemment en 382, § 91. Epistres 131,128, de mesme dans ses dernieres années ; 129, peu aprés la 128; 130, aprés la 129, § 104.

Epiftres 180,146,147,95,93,94,213,214, 215,235, \$ 104,105,106. Epistre 224, peu aprés la 235, 236, 237,

peu aprés la 224, § 104,105,106. Epiftre 216; 217, peu aprés la 216; 202, aprés la 217; 201, aprés la 202, § 107.

Ordre commun des lettres de Saint Gregoire de Navianze, avec les années de celles dont on feait le temps.

| r, en l'an      | 382.       | 17, en l'an   | 362. | 33, en l'an   | 372. |
|-----------------|------------|---------------|------|---------------|------|
| 2,              | 372.       | 18,           | 369. | 34>           |      |
| 3,              | 371.       | 19, .         | 366. | 35, vers l'an | 376. |
| 4+              | 371.       | 20,           | 366. | 36, vers l'an | 376. |
| 5,              | 358.       | 21,           | 370. | 37.           | 379- |
| 6, peuteftre en | l'an 358.  | 22, vers l'an | 370. | 38,           | 379  |
| 7>              | 358.       | 23,           | 370. | 39>           | 379. |
| 8. peuteftre et |            | 24,           | 370. | 40,           | 379- |
| 9, peureftre et | l'an 361.  | 25,           | 372. | 41,           | 381. |
| ro,enl'an 37    | 0, 00 371. | 26,           | 371- | 42,           | 383. |
| 11,             | 362.       | 27,           | 371. | 43, vers l'an | 365. |
| 12,             | 358.       | 28,           | 374- | 44)           | 385. |
| 13,             | 358.       | 19,           | 370. | 45>           | 385. |
| 142             | 379-       | 30)           | 374+ | 46,           |      |
| 15,             | 381.       | 31,           | 372. | 47)           | 382. |
| 16.             | 1/8        | 1             |      | 48            |      |

|                       |       | ***                   |         |                            |               |                                   |             |
|-----------------------|-------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 49, en l'an           |       | NOTES S               | UK S.   | GREGOIRE<br>147, vers l'an |               |                                   | 388.        |
|                       | 382.  |                       | 302.    | 148, vers l'an             | 380.          | 196, vers l'an<br>197, aprés l'an | 381.        |
| 50,                   | 181   |                       |         | 140, vers l'an             | 180           | 1197, apresi an                   | 301.        |
| (2)                   | 382.  | 100,                  |         | I So, vers l'an            | 380.          | 198,                              |             |
| (3.peurestre versl'a  |       | 101,                  | 382.    |                            | 180.          | 199,<br>100, vers l'an            | 372.        |
|                       | 382.  | 103, aptés l'an       | 381.    |                            | 380.          | 201, vers l'an                    | 388.        |
| 14>                   | 382.  | 103, apres 1 at       | 381.    | 132, vers 12n              |               | 201, vers l'an                    | 388.        |
| 55,<br>56, aprés l'an | 281.  | tos, vers l'an        | 365.    |                            | 1 211 3 0 0 0 |                                   | ,,,,,,      |
| (7)                   | 383   | 106, vers l'an        | 365.    |                            | 16 c.         | 103,                              | 374-        |
| 18,                   | 383-  | 107, vers l'an        | 369.    |                            | 30).          | 205, aprés l'an *                 | 370         |
| (9, aprés l'an        | 381-  | 108, vers l'an        | 369.    |                            |               | 206, aprés l'an *                 | 370.        |
| 60, apres 1 au        | 182.  | 109, peutestre en l'a |         |                            |               | 200, aprés l'an *                 | 370.        |
| 61, vers l'an         | 384.  | 110, peuteftre en l'  | 11 309. | 130,                       |               | 208, *Les trois les               | erres cia   |
| 62.                   | 384.  | 111, peuteine en 1    |         |                            |               | 209, deffus font ap               | mareens-    |
| 63, vers l'an         | 384.  |                       | 384-    | 160, vers l'an             | 365.          | 210, ment de S. Ba                | Gle         |
|                       | 303.  | 112,                  | 1       | 161,                       | 374-          |                                   | 482,        |
| 64,                   |       | 113,                  |         | 162,                       | 373-          | 211, en l'an                      |             |
| 65,                   | 381.  | 114,                  |         | 163,                       |               | la mesme que                      | 14 1/0.     |
| 66,                   | 1     | 113,                  | 383.    | 164,                       | 383.          | 212,                              | <b>188.</b> |
| 67,                   |       | 116,                  | 383.    | 165,                       |               | 213, vers l'an                    | 388.        |
| 68,                   |       | 117,                  | 383.    | 166, vers l'an             | 374.          | 214, vers l'an                    |             |
| 69,                   |       | 118,                  | . 1     | 167, vers l'an             | 375.          | 215, vers l'an                    | 388.        |
| 70)                   |       | 119,                  | 383.    | 168,                       | 374-          | 216, vers l'an                    | 388.        |
| 71,                   | 383.  | 120,                  | 383.    | 169, vers l'an             | 366.          | 217, vers l'an                    | 388.        |
| 72,                   | 382.  | 121,                  | 383.    | 170,                       | 366.          | 218, en l'an 382,0                | nı 383.     |
| 73 aprés l'an         | 381.  | 112,                  | - 1     | 171,                       |               | 219. en l'an 382,0                |             |
| 74.                   | 382.  | 123.                  | 1       | 171,                       | 382.          | 220, vers l'an                    | 370-        |
| 75.                   | 382.  | 124,                  | - 1     | 173,                       | 382.          | 221, vers l'an                    | 382.        |
| 76.                   | 382.  | 125.                  | 382.    | 174.                       | 382.          | 111,                              | 379-        |
| 77,                   | 382.  | 116,                  | 382-    | 175.                       | 382-          | 223, vers l'an                    | 388,        |
| 78,                   | 382.  | 127,                  | 382.    | 176,                       | 382.          | la mesme que                      |             |
| 79, vers l'an         | 386.  | 118, vers l'an        | 388-    |                            | 382.          | 224, vers l'an                    | 388.        |
| 80, vers l'an         | 383.  | 129, vers l'an        | 388-    |                            | 382-          | 225,                              | 383+        |
| 8r,                   | 379-  | 130, vers l'an        | 388-    | 179>                       | 382-          | 216,                              | 382-        |
| 82,                   | 382.  | 131, vers l'an        | 383.    | 180, vers l'an             | 388-          | 127,                              | 383.        |
| 83,                   | 382.  | 132, vers l'an        | 383.    | 181,                       | 382-          | 128,                              | 382.        |
| 84,                   | 382.  | 133,                  | 381.    |                            | an 382.       | 119,                              | 382.        |
| 85, en l'an 382, ou   | 383.  | 134, vers l'an        | 382.    | 183, vers l'an             | 386.          | 230,                              | 382.        |
| 86, en l'an 382, ou   |       | 135,                  | 382.    | 184, vers l'an             | 388.          | 231,                              | 382.        |
| 87,                   | 381.  | 136, vers l'an        | 382.    | 185, vers l'an             | 388.          | 2 32,                             |             |
| 88,                   | 382.  | 137, vers l'an        | 375.    | 186,                       | •             | 233,                              |             |
| 89, en l'an 382, ou   | 38 3. | 138, vers l'an        | 375.    | 187,                       | 382.          | 134,                              |             |
| 90,                   | 382.  | 139, vers l'an        | 369.    | 188, apparemmen            | t cn 384.     | 235, vers l'an                    | ;88.        |
| 91,                   | 382.  | 140, vers l'an        | 365.    |                            |               | 236, vers l'an                    | 388.        |
| 92,                   | 381.  | 141,peurestre vers    |         |                            | 382.          | 237,                              | ,           |
| 93, vers l'an         | 388.  | 142, vers l'an        | 376.    |                            | 384           | 138,                              | 382.        |
|                       |       | 1432                  | 3741    | 1912                       | 381.          | 229,                              | 382.        |
| 95, vers l'an         | 385.  | 144,                  |         | 193>                       | 363.          |                                   | ,           |
| 96,                   | 382.  | 145, vers l'an        | 378.    |                            |               |                                   |             |
| 97>                   |       | 146, vers l'an        |         | 195,                       |               | 242,                              |             |
| ***                   | ,     | 1.4.,, 1.41           | ,       |                            | 303           | Zzzz i                            | j           |

# 

# NOTES SUR S. GREGOIRE

### NYSSE

Pour la page \$61.5 2.

Qu'il est auteur du livre De la virginité

qui luy eft attribue. E livre De la virginité attribué à S. Gregoire de Nysse, a la clarté, la facilité, & la douceur du style de ce Riv.L. c.s. Pere. Quelques Calviniftes doutent neanmoins qu'il foit de luy, à cause Nyfering a d'un endroit où l'auteur dit affez net-

t. | P.117.118. tement qu'il a esté marié : ee qui leur paroift contraire à Saint Gregoire de Nazianze j'lequel divisant les enfans de Bafile & d'Emmelie en Evefques,

en vierges, & en mariez, femble dire pas esté mariez. [Cette raison est tres foible, comme Rivet paroist le reconnoiftre, & elle exclut auffibien Saint Gregoire du nombre des vierges, que de celui des mariez. Il y a une instance plus forte à faire,

fur ce que l'autent y parle du tres reverendEvelque fon pere. Or ileft certain que le pere de Saint Gregoire de Nysse, que le nom de pere fust seulement un titre d'honneur; de quoy il ne se trouveroit peuteftre pas beaucoup d'exemetc 14 p.176. ples conformes à celui-ci.] Et d'ailleurs

comme cet Evefque de la maniere dont il est par le de luy, devoit estre un homme tres accompli pour la vertu, [nous jours pour S. Bafile.] ne voyons point de qui S. Gregoire de Nysse auroit pu parler de la sorte, si ce n'est de S. Basile , de qui neanmoins il femble difficile de l'entendre, tant pour P.177.2.

la qualité de pere qu'on ne donne guere à un frere, l'que parceque cet Evesque S. Gregoire de Nysse déja Evesque, sur 8460 est loué de conserver la vigueur de son la morr de Theosebie, dont il parle esprit nonobstant son age qui penchoit comme d'une personne qui appartenoit vers la vieilleffe. [S. Gregoire de Nysse | 2 ce Saint d'une maniere toute parti-

écrivoit apparemment ceci avant son episcopat, puisqu'il dit qu'un autre citoit fon Evelque; & par confequent c'estoit avant l'an 372, auquel pour le plustard il est certain qu'il estoit Evesque Saint Bafile n'avoit donc alors que 45 ans au plus, qui n'eft pas un age capable d'affoiblir la force & la vigueur de l'esprit.

C'est ce qui oblige de savans hommes à croire qu'il parle de Musone Evefque de Neocefarée , parcequ'ils jugent que le style de cet écrit a trop de conformité avec celui de S. Gregoire de Nysse pour ne le luy pas attribuer. que ceux qui furent Evelques, n'avoient | Et nous aimerions mieux nous en tenir à cette folution, s'il n'y en avoit point d'autre, que de contester un écrit que les personnes les plus habiles reçoivent sans difficulté. Mais aprés tout, il n'est peutestre pas hors d'apparence que ce ne soit S. Basile mesme dont S. Gregoire parle de la forte, puisque ce Saint fe plaint presque partout d'estre déja vieux :1'& meime il dit à la fin de rates au ?. n'estoit pas Evesque. Il faudroit donc l'an 375, que l'age luy avoit osté le 421-46 moven de manger des choses un neu dures, & que les dents effoient pourries de maladie & de vieillesse, sEt pour le titre de Pere, il n'est point étrange que Saint Gregoire le donne à son frere, va

> l'extreme respect qu'il rémoigne tou-NOTEIL

Pour la race 46L. 6 L.

Si Theofebie effoit fa femme.

'Saint Gregoire de Nazianze écrit à Naz.ep. 9. P.

PIA.C.

culiere, & à luy par l'union qui lie, pays. [Il n'y a point d'apparence qu'il tous ceux qui vivent pout Dieu. 'I! l'appelle sœur de S. Gregoire de Nysse & des autres , a Anair : par ; & dit que sa beauté & sa reputation surpassoit encore celle de ses freres; [ce qui peut donner quelque sujet de croire qu'elle estoit sœur de Saint Basile, qui a eu au

Bar. 169-566. moins une fœur mariée. Neanmoins Baronius aime mieux encore croire qu'elle estoit femme de S. Gregoire de Nysse, & sa sœur, à cause de la continence qu'ils gardoient ensemble. [Ce

qui le peut favoriser, l'c'est que Saint \$46.d. Gregoire de Nazianze témoigne qu'elle estoit mariée à un Prestre ou à un Eves: que, ispuis, '& que S. Gregoire de Nysse avoit vécu en la compagnie. L'auteur du livre de l'Aumoine p. 185, fuit Baronius: Et Rivet pretend que cette lettre Riv.l.j.c.ag. marque indubitablement que Theole-

bie estoir femme de Saint Gregoire de Nyhr.Lu.c. Nyfle, Nicephote reconnoift qu'il avoit 19 9-117 3esté marié.

Pour la page NOTE III. 145.1 3.

P.128.2.

Qu'il fut fait Evefque au commencement de l'an 372.

Buf.ep.165.p. 'L'epiftre 259 de Saint Bafile, écrite. 447.2. comme nous croyons, vers le milieu de l'an 472, parle de l'episcopat-de son frere Gregoire, comme d'une chose encore nouvelle, & fur laquelle Saint Eusebe de Samosates venoit ce sen ble de luy écrire. [Ainfi il faut apparemmens le mettre vers le commencement de la mesme année, Nous ne voyons point en effet de raison de le metrte plustoft; & il est certain qu'on ne le pent metrre pluftard . puifqu'il a precedé celni de .. Gregoire de Nazianze fait Evelque vers len le u dellan 372.] Nyf v.Mac.

'Lorfque celui de 2 " alle vifuer St Macrine fa fœur fei o fin de l'on 179, il y avoir pres de huit ans qu'il ne l'avoit vue, à cause que les perfecusions que les heteriques luy avoient faires, l'avoient obligé de s'eloigner de son me en estant incapable. Il se represente : " 4

ait esté persecuté avant que d'estre Evesque 4 & ainsi il ne peut pas l'avoir esté au plustard qu'au commencement de l'an 371.

La maniere si avantageuse dont Saint-Basile par le de S. Gregoire dans sa lettre 259, pourroit peutestre donnet lieu à quelqu'un de douter s'il ne le faudroit point entendre de Saint Gregoire de Nazianze, dent on peut dite que le merite estoir tout à fait extraordinaire. S. Bafile pouvoit en effet le louer avec lus de bienfeance que fon propre frete: Et nous avons cruque c'eftoit luy qu'il traite de frere dans l'epistre 79, p.141.4. Mais quoiqu'il le traite de frere dans cette lettre, anapir, il ne l'appelle pas neanmoins fon frete, attager 1,467 comme dans la 259. Aussi nous ne savons point que personne air entendu ce dernier endroit de celui de Nazianze, C'est fans doute ce qui a fait dire à quelques uns, ] que ce que S. Bafile y dir à l'avan- Durin, to. tage de son frere, n'est on une raillerie. [Mais nous ne voyons point que S. Basile ait fort accoutumé de railler, surrout dans des choses de cette importance.}

NOTE IV. Pour la page Quand il fis le discours intitule Sur son

ordination. 'L'oraifon de S. Gregoire incitales Sur Miller' for ordination, ne contiert rien our ait " raport à cetitre: & il est disheile de dite quel en est le vray sujet, parcequ'elle

parle de diverses choses sans s'arrester à aucune. Elle patoift mefme affez confufe; de forte qu'on peut juger que Saint Gregoite la fir sur le champ sans l'avoir premeditée.

Pour le temps où elle a esté faire, l'on p. era b. voit feulement que plubeurs Evefques estant assemblez dans une eglise magnifique; & ayant parlé chacun à leut tour, Mos. S. Gregoite fut aussi obligé de le faire, quoiqu'il talchaft de s'en excuser, com-

Zzzziij

comme un homme deja blane, & tont | dont il regrete la perte, pouvoit encore calle de vieilleffe: [ce qui pourroit faire croire qu'il a prononcé ce discours dans les dernieres années de sa vie , longtemps depuis fon ordination, & depuis mefme la mort de Saint Bafile. I'Mais la plainte qu'il fait de ce que la charité & la paix estoient bannies de l'Eglise, où l'on ne pouvoit trouver l'union que les hereriques melmes avoient entre eux; cette plainre, dis-je, si commune en la bouche de S. Basile, semble se devoir raporter à son temps & à la persecution de Valens, l'auffibien que celle qu'il fait de ce que tous les excellens discours des

plus favans Catholiques ne pouvoient convertir les heretiques. 'Il parle d'une personne fort agée qui avoit abandonné la foy de Nicce pour se jetter dans le parti des heretiques,

> tre la doctrine Catholique & l'herefie. 'Ilfouhaite extremement fa convertion; 'mais il semble en desesperer en mesme temps. [Cela a un entier raport au schisme que fit Eustathe de Sebaste contre S. Basile & contre l'Eglise en l'an 373. Selon ce fens , il y a apparence] que le maistre du festin qui l'avoit obligé de parler , [eftoit Saint Bafile mefine.]'Il marque affez clairement qu'il y avoit là des personnes de Mcsoporamie dont il fait un grand eloge, & à qui Dieu avoit accordé la grace de guerir les maladies

'quoiqu'il pretendist tenir le milieu en-

& de chaffer les demons. [On pourroit raporter cela à Saint Ephrem qui vint vifiter Saint Bafile à Celarée. J'S. Bafile marque en un endroit qu'il avoit esté visité par quelques personnes des environs de Samofates, qui est sur le bord de la Mesopotamie.

[1] se peut faire neanmoins que ce discours ait esté prononcé en 381 dans le Concile de Constantinople, où la division de l'Eglise d'Antioche, & de l'Occident avec l'Orient, eftoit un juste fujet de se plaindre que la paix ne se

estre Eustathe ou Eleuse de Cyzic, chef obiliné des Macedoniens, selon les historiens, ou Apollinaire. On pourra aussi entendre ce qu'il dit des Mesopotamiens, de S. Euloge Évefque d'Edeffe, tres illustre par la fainteté, & peuteftre de quelques autres, \" & mefrue prendre Nyf.de ord #; à la lettre ce qu'il dit des Arabes, & des \*6 d Egyptiens. Le mot de mouvrer merien pages. semble assez fort pour attribuer ceci au Concile de Constantinople, f En ce fens le maistre du festin sera S. Melece, ou S. Gregoire de Nazianze, ou Nectaire de Constantinople.

Mais je ne sçay si la maniere dont il parle de son age, nous permet de dire que ce fut ni en 373,ni mesme en 381, où il ne pouvoit avoir encore que einquante ans. Et ainfi ce discours pourroit bien avoir esté prononcé] dans le Concilede Cons. C.L.P. Constantinople en l'an 394, où Saint 11/1.b.c. Gregoire de Nysse se trouva, [ & où il est aisé qu'il se soit aussi trouvé des personnes de Mesopotamie. Les divifions de l'Eglise d'Antioche faisoient encore alors beaucoup de bruit, & il pouvoit y en avoir pluficurs autres dont nous n'avons pas de connoiffance. Celui qui avoit abandonné la foy de Nicée pout se jetter dans l'hercsie, peut embaraffer davantage : mais combien est-ilarrivé de choses dont on a perdu

Bollandus qui reconnoist que cette sollaman; piece n'a aucun raport à l'ordination p.10.514de S. Gregoire, veut melme qu'elle ne foit point dutout de luy mais qu'elle ait esté prononcée en 162 dans le Concile d'Alexandrie. [Je ne voy point qu'il donne aucune raifon de cette conjectu-

entierement la memoire ? |

re qui en demanderoit de fortes.] NOTE V. Pour la page

Que ce fut apparemment le Concile d' Antioche en 379, qui deputa Saint Gregoire en Arabie. pronyoit plus dans l'Eglife. La personne [Les plus habiles disputent de quel

P.41.c.d,

\$144.2.b.

c.d.

E46 ep.170. F-167.C.

Concile, il faut entendre ce que dit S. [

Notic Jee. P. Gregoire de Nysse, J'qu'il fut en Arabie par commission du Concile. Le grec a seulement vie azias suri de, qui ne fait point de sens; mais il faut affurément ecriess, comme veut Cafaubon dans fes notes fur l'epiftre à Eustathie, p.40,

Par , 1 .5 49. ou quelque choie de femblable. Baronins croit que ce Concile est celui qui fut tenu à Antioche neuf mois aprés la mort de Saint Basile, [ & ainsi vers le Nefad Euch mois de septembre 379.] Casaubon

pr.p.4:45 fourient que cela ne fe peut, & qu'il 4 p.44. faut plutost l'entendre du deuxieme Concile œcumenique en l'année 381. tan p.72-1. Cependant du Moulin abandonne fon

confrere, & se joint contre luy à Baronius. Le sentiment de Baronius semble

fort appuyé par la vie de Sie Macrine, laquelle estant prés de mourir à la fin de l'an 379, & avant le Concile de w.Mac.p.192. Conftantinople,]'reptesentoit à Saint Gregoire son frere, que des Eglises le deputoient & l'appelloient pour les aider & corriger leuts defordres : Et il

est visible par la suite de son discours, que c'estoient des Eglises eloignées. hors de la Cappadoce & du Pont. S. Gregoire se plaignoit aussi à elle des combats & des fatigues où il se trouvoit engagé par la confusion où estoient les Eglifes depuis la perfecution de Valens. Cela convient affurément tout à fait au voyage qu'il fit en Arabie, & auffitost aptés en Palestine. Casaubon répond que cet endtoit ne marque pas, tant ce qui se faisoit alors, que ce qui s'estoit fait en d'autres rencontres. Mais y avoit-il beaucoup d'Eglises en état d'appellet. & encore moins d'envoyer S. Gregoire banni pat Valens, dans le temps que ce prince regnoit & persecutois l'Eglise, quand il n'exclu-

toit pas formellement ce temps là ? Et

depuis la mort de Valens julques au Concile d'Antioche, ce qui ne fait gue-

te qu'un an de temps, S. Gregoire avoit-

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE. il en d'autte loitir que d'aflifter Saint Bafile à la mott, de le trouver à l'election de son successeur, & de donnet quelque ordreà fon propre diocefe?

Cependant il y a dans ce sentiment une difficulté confiderable.] 'Cat Saint p. 4: 4. Gregoire dit que neuf ou dix mois aptés la mort de S. Balile, il fe tint un Concile à Antioche où il se trouva : & qu'aprés que chacun se fut retiré chez foy, avant que l'année fust achevée, il alla voir Sainte Mactine. [C'est visiblement forcer fon texte, J'que de dite tott 9 jan. p. qu'il vint voir Ste Macrine dans l'an, (\$59 \$60 non de la mott de S. Bafile, mais de la tenue du Concile d'Antioche, comme le ptetend Bollandus : [ & ce que nous dirons dans la note 11, fera encote mieux voir que cette penfée a fott peu on point d'apparence. Il faut donc necessairement, en suivant le sentiment de Batonius, dite avec lny , | que d'Antio- Estate ser. che où S. Gregoire eftoir tout potré, s'il faut ainfi dire, pour aller en Arabie, il tevint à Nysse dans la Cappadoce, alla jusque dans le Pont où estoit See Macrine, & puis retonrna l'année fuivante en Syrie pout aller executer fa commission en Arabie.

'Voilà ce qui a obligé Cafaubon à Nythad tuffdire que S. Gregoire ne peut avoir esté 11. ... P. 41 44envoyé en Arabie par le Concile d'Antioche, & que ç'a plutost esté pat celui de Constantinople en 381. [ Il se ttouve en effet que dans la lettre à Flavien . qu'il est difficile ou plutost impossible de ne pas juger avoir esté écrite aprés le Concile de Constantinople, ]' Saint ad FI. p 610.6. Gregoire dit que le Concile avoit accotdé à luy & à Hellade de Cefarée un mefme & egal honneur, ou plutoft le mesme soin de regler les affaires de l'Eglife. [Si done cela a rapott à la legation qu'il eut en Arabie, il fant necesfairement la raporter au Concile œcumenique, qui estoit le plus nouveau, ou au moins le plus confiderable de ce temps là, Mais on peut l'entendre de la

nomination que ce Concile fit eguement de tous les deux, & de quelques autres Evefques, pour estre comme les regles & les centres de la foy & de la communion Catholique; à quoy l'on pouvoit avoir joint quelque autre privilege d'autorité, comme le veut So-

crate , l'qui donne à ces Evesques le titre de Pattiarche l'Aussi Calaubon n'allegue ni cette raifon ni aucune autre particuliere, pour montrer que c'est ce Concile qui a envoyé S. Gregoire en

Mais je voudrois qu'il eust répondu à une difficulté qui se rencontre dans fon sentiment, Car y a t-il apparence que le Concile de Constantinople ait commis un Evelque de Cappadoce pour visiter l'Arabie, aprés avoir fait un Canon exprés pour défendre aux Evefques de se méler des affaires d'un diocese étranger ? Il semble que cette difficulté est bien aussi considerable que celle qu'il forme contre le sentiment de Baronius, lequel est d'ailleurs beaucoup meux appuyé que le sien. Je ne voy pas mesme qu'il y ait rien de fort deraifonnable à croire que S. Gregoire avoit quelque necessité de venir passet l'hiver dans son diocese; & les bons Evelques ne manquoient guere d'estre à leur Eglise le Caresme & insques aprés l'octave de Pafque.]

Nof.ed Luft. P.+60 C. P-617-4-90.34.

set c.d.

'Ce que dit la leitre à Eustathie & aux autres, écrite au retout du voyage de Palestine, que la foy orthodoxe se preschoit alors ouvertement par toute la terre, femble convenit davantage au Poll.g. Tars, remps d'aprés le Concile de Constantinople. Mais on le pouvoit dire avec verité des l'an 380, auquel Throdofe se declara ouvertement le protecteur des Catholiques ; & je peníe qu'on pourroit meline le lervir de cet endroit pour montrer qu'il n'y avoir pas encore longtemps que la perfecution estoit finic.]

Nylv Mac v. 1 S. Gregoire de Nysse avant rencontre | raport à ces disputes. Elle en a davanta-17: 4 .7. Olympe à Antioche, s'entretint avec ge avecla lettre à Theophile, écrite au

luy de Sainte Macrine, en forte qu'Olympel'engagea à en écrire la vie. Cela convient parfaitement à l'an 380, lorsque S. Gregoire qui venoit d'enterret cette Sainte il n'y avoit que peu de mois, en eftoit encore tout plein : l'Et 9,177.6, cette rencontre arriva lorfqu'il alloit à

Jetufalem.

Nous suivons donc le sentiment de Baronius, non comme certain, mais comme le plus probable, jusques à ce que nous trouvions quelque chose de meilleur. Car il n'y a aucune apparence de mettre la commission de S. Gregoire durant la persecution de Valens. l'L'en- a, droit où il dit que la foy s'enseignoit alors publiquement partout &c. [ y eft absolument contraire. Helaire usurpateur du siege de Jerusalem, qui estoit uni de communion avec les Ariens, n'eust eu garde de le recevoir. Le deuxieme Canon de Constantinople qui nous empesche de croire qu'il ait esté en Arabie l'an 181, est une raison pour ne pas croire aisement que cela se soit fait non plus les années suivantes; outre que plus on s'eloigne de la pet secution de Valens, qui avoit mis le desordre dans toutes les Eglifes, moins on trouvera de fujet pour cette commission extraordinaire. Il y cut du trouble dans l'Arabie en 194 mais l'affaire fut reglée à Constantinople 3 & je ne sçay s'il y auroit apparence de reeuler jusque là le voyage de Saint Gregoire. L herefie d'Apollinaire estoit alors si vieille, qu'il auroit eu tort de s'étonner de ce qu'elle formoit un schisme à Jerusalem : & c'estoit quinze ans aptés la mort de Sr Macrine. L'Eglife de Jerufalem estoit troub'ée en l'an 394, par les disputes de l'Origenisme & de l'ordination de Paulinien. Mais dans route cette affaire on n'entend jamais parler de S. Gregoire: & la lettre à Eustaihie, J'qu'il éerivit 1., p. 660.9. au retour de la Palestine, n'a aucun

· p'ustost

toute cette lettre eft fur ce que les Apollinaristes accusoient les Catholiques de mertre deux fils en J.C, de quoy la lettre à Eustathie ne dir pas un mot : & c'est une grande preuve que ces deux letrres ont esté écrires en des temps &

Pout la page

#### NOTE

fur dos affaires differentes. ] 174.5 6. Que Saint Pierre n'effoit apparemment encore que Prestre à la mort de Saints Macrine.

[ Il paroift affez clair que lorfque Sainte Macrine moutut, S. Pierre fon frere demeuroir encore auprés d'elle ,] Nef'y Macr. puisque S. Gregoire de Nysse approt 1 p. 188.b. chant de ce lieu demanda d'abord s'il v estoit. [Car si l'on vouloit dire qu'il s'en informa parcequ'il luy avoit donné rendez - vous chez fa fœur, il n'y a point d'apparence que n'y estant que de cette forse , l'il ait laissé , comme il fit, sa sœur malade à la mort, pour aller plusieurs journées audevant de son frere , furtout s'il eftoit deja Evefque, comme il le faudioir dire, ellant aile de juger qu'il n'a point quitté le gouvernement des folitaires qui demeuroient en ce lieu, que pour estre elevé à l'episcopat. C'est donc ce qui nous Boll sistes fait juger | que malgré les contes ridicules & scandaleux de la vie de Saint p 1\$2.c. Bafile par le faux Amphiloque, 'il n'a esté Evesque qu'aprés la mort de Saint Bafile, & aprés celle de Sainte Macrine.

Au moins lorfque Sainr Gregoire luy adresse son ouvrage De la formation de l'homme vers le mois d'avril 279, Ny de kom. comme on le verra dans le texte \$7. ]'il rette de la lettre, que serviteur de Dieu, en me fine temps

And as p 4. qu'il se nomme Evefque de Nysse : & la traduction de Denys le Petit porte expressement Ad frairem fuum Petrum Preflyserum. Il n'estoit pentestre pas meline encore Evelque lorfque Saint

Hist, Eccl. Tom, IX.

plustost en l'an 385. Mais cependant] | Gregoire écrivit la vie de sa sœur en l'an 380, comme nous eroyons, puifqu'il y marque son ordination à la piestrise, & non fon episcopat, l' Theodoret le Thin.1.40. met neumnoins entre les Evefques qui 1-9.70.... fleurissoient, & qui défendaient l'Eglise des le regne de Valens & du vivant de S. Bafile ; mais on fçait que ces forres d'enumerations ne sont pas toujours

tour à fait exactes. Ce qui est certain, c'est qu'il l'estoit au commencement de l'an 381 au pluftard, ] puisque Theodoret le met au restant nombre de ceux qui composoient le Concile de Constanzinople, Bollandus Follacian P. pretend neanmoins qu'il n'y affifta pas, 189.91parceque fon nom ne se trouve pas dans les sonscriptions du Concile. Il faut qu'il n'eust pas vu le passage de Theodorer, à l'autorité formelle duquel il n'auroit en garde de preferer l'omiffion de ces fouscriptions, où il y a bien d'aurres fauses. Je pense que l'on pent encore prouver que Saint Pierre effoit Evelque avant le Concile de Constantinople,]'par la lettre qu'il écrit à Saint Nyferl.t...... Gregoire de Nysse pour l'exhorter à 145. publier fon ouvrage contre Eunome. Car il y qualific S. Gregoire son reverendissime frere, sans y ajouter le titre d'Evefque, ni de pere, ni de Seigneur, comme il femble qu'il euft dû faire, s'il n'euit pas esté luy mesme Evesque. Or c'estoit avant le Concile de Constantinople, | puisque Saint Gregoire lut ses Hier. v ill.e. livres contre Eunome à S. Gregoire de 1.8. p. 101. 2. Nazianze & à Saint Jerome, [qui n'ont guere pur se rencontrer ensemble avec

luy dans le remps de ce Concile.] NOTE

Pour la page 174.1 6.

Que S. Pierre effois fans donte Evefque de Sebafte en Armenie.

Theodorer dit que S. Pierre effoit Then Le c.t. Everque , fans marquet d'où il l'eftoitt P,7",b, & meline nous ne trouvous rien de fon epitopat dans les autres anciens ; l'ee rall.di.t ».

AAaaa

vant at flibien fe raporter aux necessirez de son monastere qu'à celles des suld. B.p. 69. pauvres de fon Eglife / Suidas dit, comme Throdoret, qu'il estoit Evefque, Nohr Liner fans en marquer le lieu, inais Nicepho-19. p. 155.b. re ajoure qu'il l'estoit de Sebaste [en Ar-Poll.g.jan. 4 menic:] ce qui a esté suivi par les mar-7 1 1 8 1.08: \$8 1-1.9. tyrologes, & les autres nouveaux au-6 Ny [ 6.2.p. teurs." Le titre de la lettre unique que nous ayons de luy, le nomme ainsi : & cela paroift tour à fait confirmé par ce ad H.p.646.d que Saint Gregoire de Nysse dir , 'qu'il

d'aumofnes de Sainte Olympiade, pou-

avoit fait à Schafte la feste du tres heureux Pierre, que l'on y celebroit alors Boll. cian p. pour la premiere fois, Car pour ce que 130.5 50. pretend Bollandus, qu'il ne par le point ici de son frere, puisqu'il dit qu'il avoit auffi celebré la feste de quelques Mar-

tyts qui avoient vécu avec S. Pierre ; Nifad H.p. feela n'eft que dans le latin ; & le gree 645 646. tout obscur qu'il soit à cause de sussaandroit peuteftre changer en sustinguévas , Imarque bien clairement que ceux de Sebaste celebroient la feste de quelques Martyrs vers le mesine remps que celle de S. Pietre, mais celle-ci pour la ptemiere fois, & celle des Martyrs depuis longtemps, son As: [ce qui donne tout fuit de eroire que S. Pierre n'estoit point un Martyr, & n'estoit mort que depuis

peu.] Pour la page

474-56.

NOTE VIII. Si Saint Pierre fut ordonné Evefque de Sthaffe avant on après la mort

d'Enflaibe. [5. Gregoire de Nyssene semble pas reconnoiftre qu'Eustathe eust esté de-

posé pour faire place à son frere,} Ny Cin Dar L puisqu'il le défend en quelque sorte 105 14.9 1. a b. contre Eunome. Neanmoins il défend Fa. 94.C. de la mesme sorre Basile d'Ancyre, en mesme temps qu'il loue Athanase [qui avoit certainement esté substitué à la place de fon vivant. l'Et après tout, il l'ancien traducteur, p.31.1.4.

que dit Pallade, qu'il reecut beaucoup, condanne Euftathe bien clairement. [Je ne fçay fi l'on trouve qu'on ait alots depofé les Evefques Macedoniens , att nombre desquels il faur sans doute mettre Eustathe, quoiqu'il air tasché de se joindre aux purs Ariens. Mais quand on ne les euft pas depofez formellement, c'est à dire quand on les eust laisse gouverner paisiblement ceux de leur secte ; la loy du 10 de janvier 381, qui oftoir les eglifes à tous les heretiques pour les donner aux Catholiques, ob'igeoit de mettre des Evefques Catholiques dans les mesmes villes où il v en avoit d'autres. I

> NOTE IX. Pour la pige \$75.66 Qu'on ne peut mettre la mort de S. Pierre

[Sainte Olympiade ne fut fans doute en état de donner des terres à S. Pierre de Sebaste pour les pauvres, que depuis la mort de son mati, qui vivoit encore le 29 de juin en l'an 386. V. Sainte O!ympinde. Elle ne l'a mesme guere pu faire qu'apres que l'Theodose qui avoit fait rall dial. pe faifir fes biens les luy eut rendus lorf- 161 qu'il fut revenu[en l'an 391,]aprés la guerre de Maxime. Ainfi on ne peut pas mettre raifonnablement la mort de S. Pierte qu'aprés l'an 391.]

qu'aprés l'an 391.

'On ne trouve point dans Pallade, p. 164 felon la traduction de M' Bigot , & felon la ponetuation de fon gree, que S. Pierre ait rien receu de Sainte Olympiade. On v trouve feulement qu'il l'a honoré. [Mais j'avoue que ce sens me paroift fi peu de chose, que j'ay peine à croire que ce foit celui de l'allade , ourre que pour le rrouver, au lieu de Auss-Afair & , il faudroit m'; & je penfemefme qu'il faudroit encore lire dans la fuite w Ai A war Arper. Au lien qu'en ostant le point mis aprés vis "piet, le fens que nous fuivons s'y trouve tres naturellement : & c'est celui qu'a pris

Constitution of the State of

NOTE X. Pour la page \$76.56.

Qu'on ne celebroit point sa feste le 26 de mars.

Puisqu'on ne trouve dans les martyrologes appellez de S. Jerome, ni S. Basile, ni S. Eusebe de Samosates, ni les autres Saints les plus illuftres de la fin du IV. siecle , il est aisé de juger Poll-16 mars, que S. Pierre Everque de Sebaste qu'on y litle 26 de mars, n'est point le frere D 401.494.

de S. Bafile, mais quelque autre plus ancien qui aura mesme esté Martyr. puisqu'il y est mis entre les Martyts. sans que le mot de depositio ni aucun autre l'en distingue : & on luy joint quelquefois un S. Paulin. [ Mais cela n'infirme point la preuve que Baronius tire do S. Gregoire de Nysse, pour montrer que l'on faifoit de son temps la feile Hosp. 104.1. de S. Pierre sonfrere. | Car Florentinius n'a cru, comme Bollandus, que S. Gregoire parloit d'un autre Pierre, que sur la fausse traduction dont nous avons

NvCadFl p. parlé dans la note 9. Et puisque cette escaligo.a. feste de S. Pierre se faisoit dans un remps fort chaud, [ ce n'effoit pas au 26 de mars, qui melme estant toujours dans le Caretme ou dans les festes de Pasque. n'estoit point dutout un temps propre pour tout ce que S. Gregoire raporte en

cet endroit. ]

pour la pres NOTE XI. €80.5 8.

Que S. Gresoire revint à Antioche après le Concile de l'an 379 , pour aller en Arabie & en Palestine.

Nof.v. Mage. 'Ce que dit S. Gregoire, qu'il ren-P.177.6. contra Olympe à Antioche en s'en allant à Jerufalem &c. [ nous marque vifiblement un voyage different de celui qu'il y fit en l'an 379, pour se trouver au Concile qui s'y tenoit ; puifqu'il auroit exprime cette railon de ion voyage plutoft que l'autre comme estant beau- faute n'est pas fort importante. ] coup plus importante, Mais de plus, ]

ic serper de 'il paroift qu'il ne prit le desseined aller

à Jerufalem, qu'à l'occasion de lacommillion que le Concile d'Antioche luy avoit donnée pour l'Arabie. [ Il n'estoit done pas venu alors à Antioche dans le deffein d'aller à Jerusalem. Enfin ce «Mace.». qui est encore plus fort que le reste, l'ee 178 a fut à la priere qu'Olympe luy fit alors, qu'il composa la vie de Ste Macrine, dont la principale partie est l'histoirede sa mort. [ Hest done aussi indubitable qu'il n'a efté à Jerufalem qu'aprés la mort de Ste Macrine , ] qu'il est in- p. 87. 48. dubitable que Ste Macrine n'est morte qn'aprés le Concile d'Antioche: [ & ainfi il n'y a nulle raison de forcer son texte pour luy faire dire, comme vent Bollandus, | qu'il vint voir Ste Macrine Boll. ; im p. avant qu'il y eust un an depuis le Con- 189.5 1. cile d'Antioche, [ comme nous l'avons remarqué dans la note 5.

Cette melme exprellion de S. Gregoire, qu'il étoit venu à Antioche pour aller à Jerusalem , donne quelque lieu de croire que c'est par Jerusalem qu'il commença à executer la commission; & on pourroit croire que c'est parcequ'il y devoit eftre moins de temps qu'en Arabie.] 'Cependant dans la lêt- Nyí ad Euft. tre à Eustathie il dit qu'ayant vu l'état P 41.4. deplorable de l'Eglise de Jerusalem, il s'en estoit retourné tout triste en sa patrie, '& que des qu'il avoit esté arrivé 🕬 😘 à la metropole, il avoit écrit cette lettre pour decharger la douleur & l'amertume de son cœur.[11 n'y a point ce me semble d'apparence d'entendre cette metropole de celle de l'Arabie, qui estoit Bostres, aprés qu'il a dit qu'il s'en retournoit en fon pays, dont Bostres n'estoit pas le chemin. Ainsi il semble qu'il a dû aller d'abord en Atabie, pour paffer de là en Palestine, & s'en retourner ensuite en Cappadoce. Cette suite degage davantage la narration; & fi nons nous trompons en ce point, la

A A a a a ii

NOTE XII. Pour la page 181.5 2. Sur la lettre à Enflathie et c.

Poffey see t. 1.p.64;.01.

Possevin rémoigne doutet de la lettre à Euftachie mais il n'allegue aucune rai fon particuliere pour en douter . Out: ce que Cafaubon a dit pour l'aurorife. en la donnant, elle convient foit bien à l'hi loire & autemps de 5. Gregoire : & je eroy que fi on la confere avec eelle a Theophile, on y trouvera les melines penfecs fut i'Inca nation. ]

Pour la page 184-17.

NOTE XIII. Quelle eft la metropole dont S. Gregore parle dans fa lettre à Eustathic.

Notad Buft p.600 d. P-6(6.2.

'S. Gregoire dir qu'il écrit à Eustathie auffiroft aprés eftre arrivé à la metropole. Il s'en retournoir alors en fou pays, [ & ainfi cette metropole estoit

dans la Cappadoce ou fur le chemin, Le plus naturel est de l'entendre de Cefarée en Cappadoee, qui estoit la metropole de Nysse, & que S. Gregoite marque de la mesme maniere dans sa lettre à Flavien. Casaubon dans ses notes sur la lettre à Eustathie p. 114, pretend neanmoins que cela est absurde, pour beaucoup de raisons, dit-il, que le lecteur prudent & qui fçait les lieux comprendra bien. Je ne voy point qu'il puille vouloir dire autre chose, finon que les geographes metrent Nysse au midi de Cefarée, en forre que S. Gregoire devoir y arriver avant que d'aller à Cefarée. Je ne scay cependant si certe difficulté est bien grande; puisque S. Gregoire pouvoit avoir eu que que necessité d'aller à Cesarée sans s'attester à Nysse: & l'aimerois mieux le dire . que eroire avec Cafaubon que certe metropole est Nysse messie. Car quand la lettre à Eustathie auroir esté écrite aprés le Concile de Constantinople, ee que nous ne etoyons pas, quelque autotité patriarcale que S. Gregoire ait pu recevoir de ce Concile, ellen'estoit que pour la personne, & non pour ses

access urs ni pour la vi le de Nysse, a on netrous tatamais avoir cu auun droit de metropole. Mais quoique es cartes la mettent fur le chemin de defarée en Syrie, l'Itineraire d'Anonin p. 12. 2, la place tour au contraire ntre Cefarée & Ancvie: I de forte que Saint Gregoite devoit naturellement naffer d'abord à Cefarée. Que si cet enroit ne pouvoit pass'entendre de Cefarée en Cappadoce, je penfe qu'il faudroit dire que c'est ou Antioche metropole de rout l'Orient, ou Cefarée en Paleftine merropole de Jerufalem, on an moins du pays d'alentour, & connue fans doute d Euftathie à qui Saint

Gregoire écrivoir. ]

NOTE XIV. Temps de la lettre à Flavien.

Pour la page (88.5 tt.

[ Nous ne voyons pas moyen de mettre la mort de Saint Pierre de Sebafte pluroft qu'en l'an 392, V. § 11, ni par confequent la lettre à Flavien plustoft qu'en 303, comme nous l'avons marqué dans le texte. Que fi Saint Gregoire ne parle point de la vieilleffe, loriqu'il le plaint de la peine que la fascheuse rencontre qui fait le sujet de la lettre, luy avoit saufée, on ne dit pas toujours tout ce qu'on pourroit dire; & aprés tout, favieilleffen'eftoit pas fort grande en 393, oil il n'avoit au plus que 63 ans.

Je ne fçay fi e'est l'histoire raportée par cette lettre que Baronius a voulumarquer, l'orfqu'il cite d'une lettre de 101.46.5 130 S. Gregoire à S. Amphiloque, que ee Saint se plaint de ce qu'Hellade ne l'avoit pas prié de prescher dans son Eglife. Te ne trouve point de lettre du Saint à S. Amphiloque, nr la plainte donr parle Baronius dans celle à Flavien.

Pour la page

NOTE XV. SOC-\$ 16. De qui est le traité qui explique l'image de Dien dans l'homme.

Le traité qui explique ces paroles, Ad Ny Conp. 100

e.j.p.,12.2. Metha-2-16 maouterits. D'autres croient qu'il ett de S. Antitale Sinarte : [& il eft plu: oft Coetig tipo. de luy, fi 'cette belle fentence, Que qui veut connoiftre Dieu doit commencer

> par le connoiltre lov melme, laquelle v est citée d'un sage, vient originairement d'Evagre à qui S. Jean de Damas l'attribue, & dans les œuvres duquel elle se trouve. Evagre pourroit neanmoins l'avoir prite de quelque autre plus ancien. | Cette expteffion , L'In-

carnation du Verbe Dieu l'un de la Trinite , [ femble auffi mieux convenir à S. Anastase qui n'a vécu qu'aptés les disputes quis'eleverent sur cerre propofition an commencement du VI. fiecle, & aprés qu'elle eut esté receue par le l contentement de toute l'Eglife. ]

\* Peter In page 608.517.

NOTE XVI. Sur quelques difcours qui font parmi les œuvres de S. Gregoire.

Photius raporte un extrait d'une 1489oraifon de S. Aftere d'Amafée fur la Nyf. L.s. p. 161. penirence, qui fe trouve dans celle que nous avons fur le mesme suier parmi les œuvres de S. Gregoire de Nysse ; [mais cet extrait ne s'y trouve que re-

pandu en divers endroits. Que si l'on vent que ce soit de cette piece que Photius l'a tité, il faut dire qu'il n'en a voulu prendre que ce qui luy paroiffoit de plus confiderable, joignant comme en un corps ce qu'il avoit pris separément de divers endroirs. } 'M' du'Pin remarque que Phorius

Phot parest reor!Du Pin. attribue de mesme à S. Aftere les orai-P-4+6.657.

fons fur S. Estienne & fur le commen-Nyf t.z.p. cement du jeunc, oue nous avons dans 247 12.3. 7.554. S. Gregoire de Nysse, & que comme cependant celle de S. Eftienne eft de S. Gregoire de Nysse selon Suidas, nous fommes bien fondez de luy artribuer encore celle du jeûne & celle de la penitence, y ayant affez d'apparence qu'on avoit recueilli fous le nom de S.

imaginem & fimiliud.nem Det, eft at- | Afterequantire de fermons qui eftoient tribue à S. Gregoire de Nysse par deux d'autres aureurs. Mais il n'a pas affez pris garde que S. Gregoire & S. Attere pouvoient avoit fait chacun une orai-Ion de S. Eftienne, comme en effer nous en avons deux differentes dans les ouvrages de ces deux Peres, quoiqu'elles aient du tapport au commencement & en quelques autres endroits : & les paffages de l'extrait de Photius ne fe rrouvent point dans celle qui porte le nom de S. Gregoire, mais dans celle que le P. Combefis a fait imprimer fous le nom de S. Aftere, dans le premier tome de son Auctuatium p. 284. 1) faut donc laisset à S. Gregoire de Nylle celle qui est patmi ses œuvres r Mais pour celles de la penitence & du jeune, puisque Photius les actribue à Saint Aftere, il faudroit avoir de fortes raisons pour les donnet à un autre. ] M' du Pin a entin reconou tout

> NOTE XVII. Pour la page Si S. Gregoire est auteur du traité fur le battefme.

cela dans fon troifieme rome p. 258-260.

Rivet & d'autres pretendent que le Rivil 1 6.13-74 traité sur le battesme ne peut estre de 448. S.Gregoire, parcequ'il met un troifie- Ny bartage me état de ceux qui ne feront ni punis 112 b.c. ni glorifica pour ceux qui anront reeeu le battefme à la mort. Maison trou- Du Pin, p 6710 ve qu'il est affez de son style & de son genie : & l'objection par laquelle on le combat, ne conclud pas; puifque Saint Nar.or. 40 p. Gregoire de Nazianze met aufli ce troi- 641,4 | 613 b. fience état, quoiqu'il l'attribue à d'autres, favoir aux enfans morts fans batteline; [ce qui a depuis esté tejetté par Saint Augustin comme une erreur des Pelagiens, & condanné folennellement par toute l'Eglife d'Afrique.

NOTE XVIII. Pour la raga 610-5 :7-Sur la premiere ornifon de l'ameur des

[Dans l'oraifon de Saint Gregoire de A A a a a iii

NOTES SUR S. GREGOIRE DE NYSSE. .\* Nysse qu'on intitule la premiere sur j l'amour des panvres , & que l'on met neanmoins la derniere, 1.2. p. 240. b, on lit ces paroles, Que dans la descrip-

tion que J. C. nous fait du Jugement, il attribue à chacun la recompense & le fort qui luy appartient, la jouissance du Royaume à ceux qui ont mené une vie fainte, & le supplice du feu aux personnes dures & impiroyables : à quoy il ajoute, que ce supplice sera éternel comme la recompense des bons, Ke aum draum (von, Mais quand il n'y anroit pas quelque fujet de douter fi cette piece n'est point de Saint Astere, comme on l'a marqué dans le texte, je ne feay fi ces paroles feroient encore

Pour la page 611.5 18.

supposition les endroits des autres ouvrages de S. Gregoire de Nysse, où l'on trouve une doctrine contraire. ] NOTE XIX.

affez formelles pour convainere de

Sur une addition à la Catechefe. Nyfitz.p.us. ' A la fin de la grande Catechefe de S.

Gregoire il y a une addition qui parle contre Severe: [ & il temble que ce soit contre Severe d'Antioche qui vivoit plus de cent ans aprés S. Gregoire.

Du Pin, 7.667. Ainsi il faut que ce soit un bout de quelque ouvrage d'un auteur posterieur, que les copistes aient joint par megarde à celui-ci : '& en effer cette

addition ne se ttouve point dans la pluspart des manuscrits.

NOTE XX.

Four la pag 416-5 10. Si Saint Gregoire dit avoir écrit sur les Proverbes.

Du Bio, p. Cop. 'M' Du Pin dit que Saint Gregoire témoigne au commencement de son commentaire for l'Ecclefiafte, qu'il avoit aufli écrit sur les Proverbes. [ J'y Nofin Ecch.

trouve que le livre des Proverbes exer J.P.174 ce l'esprit, & le rend capable des veritez plus relevées qu'enfeigne celui de l'Ec

clefiafte. [Mais jone voy pas qu'il y dife qu'il cust travaillé sur l'un avant que de travailler für l'autre. Neanmoins comme il ne rend point d'autre raifon qui l'engage à expliquer l'Ecclefiafte . que le commandement general de J.C. de rechercher la verité dans l'Ecriture , il cit affez naturel de croire qu'il n'expliquoir ce livre qu'aprés avoir expliqué celui qu'il dit y fervir de preparation, & que cequ'il ajoute, que la difficulté qu'on trouve dans les Proverbes, fait juget de celle qu'on doit s'attendte de trouver dans l'Ecclefiaste, vient de ce qu'il l'avoit eptouvée non feulement en les étudiant pout luy, mais encore en travaillant pour les faire entendre

NOTE XXI.

aux autres. ]

Pour la page 616.610.

De qui est l'oraifon 45 dans S. Gregoire de Nazianze. 'M' Cotelier dit que la confusion des contentante

noms a fait que quelques uns ont eru 150,6-S. Gregoire de Nysse auteur de l'otaison 45 de S. Gregoire de Nazianze. III paroift donc croire qu'elle est du dernier, ce qui a neanmoins tres peu d'apparence, comme on le peut voir dans la note 28 fur ce Saint. Une partie des raifons que nous y alleguens, porte à croire qu'elle n'est point non plus de celui de Nysse, & elle luy feroit peu d'honneur. 1

> NOTE XXIL Saint Paul.

Pour la page 616.9 10. Sur le discours touchant Saint Pierre &

Gretser a fait imprimer à Ingolstad en Allemagne l'an 1620, un discours fur S. Pierre & S. Paul extremement long, & qui n'est pas neanmoins encore entier. Il l'a tiré d'un manuscrit de

Vienne en Austriche, qui contenoit plufieurs oraifons de S. Gregoire de Nysic avec cello-ci, dont le commence-

| ment choit mangé : de forte qu'on ne l'autroit été les emandeirit Fatribooit à S. Grégoire de Nyffe, o a à quelque autre. Il l'a nennoine fait impérine fous le nom de ce Saint; mais il avoue nu méme temps que le flyie en ét plus nom de ce soint; mais il avoue point accourant de faite de difcoust qui approchent de la longueur de cel. : de different s'ille luy faut atribuer. On ne l'a point me comme de faite de difcoust qui approchent de la longueur de cel. : de l'ill el fla umoist fort incertain s'ille luy faut atribuer. On ne l'a point si dans la derintere divide de fer avoit donné a public. Le Pet el Favoit donné a profit de Saint Gregoir de Nyff. Ceax qu'es pea matters (flusser le Favoit donné a profit de Saint Gregoir de Nyff. Ceax qu'es pea matters (flusser le Favoit de Saint Gregoir de Saint Gregoi | Floge de Sainte Flaccille Imperatrice far lân fie d'an 185, 5/16.  Lettre à Theophile contre les Apolli natifies, aprèle lan 385, 5/16.  Lettre à Theophile contre les Apolli natifies, aprèle lan 385, 5/16.  Lan 39 Habren contre Hellade, e La 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, | Es parts.  In parts. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,19 S. Bafile \$ 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'A Simplice, § 18.                                                                                                                                                                                                                                                                        | p.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| l'an 379 ; § 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Syllogismes contre les Manichéens                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'A Harmone, § 18. 'A Olympe, § 18. 'Sur les reprehentions, § 13. 'Sur S. Ethenne, § 19. 'Sur Lebattefme, § 19. 'Le 3 & 4 discours fur larefurrection, § 19.                                                                                                                               | Patrie<br>Patrie<br>Patrie<br>Patrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apres i an 300, 5 4. Elloge de S. Gregoire de Nazianze, en may 381, 5 49. Elloge de S. Melece, en may ou juin 1381, 5 14. Courte Eunome, vers l'an 381, 5 7. Sur le deltin, après l'an 381, 5 7. Diffeors faz Aborham, en l'an 381, 5 7. Ogation funcbre de la petite Pulque-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'Sur l'Alcention, § 19. 'Le 2 & 3 <sup>c</sup> difcours fur les Quarante<br>Martyrs, § 19. 'Vie de Saint Gregoire Thaumaturge,<br>§ 19. 'Sur S. Theodore, § 19.                                                                                                                           | P-114a<br>P-114a<br>P-114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Nyf.t.j.p.1111. t.\p.44+

p.181. p.651. t.a.p.177. p.166. t.j.p.651. p.187. t.j.p.184.

E3 P-464.

Ecrits perdus.

Eloge de Saint Gregoire de Nazianze, V. \$ 10.

Second écrit à Ablave, § 18. Sur Corneille, § 20. Sur le pseaume 61, 6 20.

Sur les Proverbes, 6 20. Sut l'Epiftre aux Philippiens, § 20.

Ecrits douteux on faux.

t.1.p.159.153. 'Les deux homelies fur la formation de l'homme, faufles, § 16.

'Le traité Quid fit ad imaginem & fimi-C-1-P-33litudinem &c. donteux, \$16. 'Le traité de l'ame, est de Nemese, § 16. p.90.

P. 151. Sur la Trinité, contre les Juifs, faux, eire S. Chi vioftome . 9 17. 'Sur la penitence, peuteftre de S. Aftere,

'Second discours fur l'amour des pau-P,136

vres, peuteffre de S. Aftere, 6 17. 'Sur le commencement du jeune , peut- p-1476

eftre d. S. Aftere , 6 17. Contre les fornicateurs, peuteftre de p.260. 5. Aftere , \$ 17.

'Su: la Trinite, a Eustathe, de S. Basile, 6, p.4. 6 18.

La lettre à S. Pierre de Sebaste, de S. p.: 8. Bafile , \$ 19.

Sur ceux qui meurent dans l'enfance, p.117. doutenx , \$ 18. 'Sur la Nativité, douteux , § 19. P 139+

'Le premier ou le second discours sur p.il. 1001 la refuriection, faux, \$ 19. Le einquieme discours sur la resurree. P-417.

tion , douteux , \$ 19. 'Le discours sur la Putification , dou- F-444

tcux , 6 19. Le panegyrique de S. Pierre & de Saint Paul, imprimé à Ingolftad en l'an 1620, n'en est point , \$ 20.

### NOTES SUR S. AMPHILOQUE

Pour la page 6.5.5 1.

NOTE I

Que la lettre 161 de Saint Gregoire de Nazianze est apparemment écrite à Amphiloque pere de S. Amphiloque.

[ ] A lettre 161 de Saint Gregoire de Nazianze p.474, est adressee selon le ritre de nos editions , à la me [me perfonne que les deux qui la precedent, c'est à dire à S. Amphiloque, Cependant elle ne luy peut convenir; mais elle peut tout à fait convenir à son pere. Il y a done grande apparence que le pete portoit ausli le nom d'Amphiloque , & que l'on a confondu l'un avec l'aut.e, ec qui estoit tres aifé dans les lettres de 5. Gregoire de Nazianze, dont l'infeription ne porte ordinairement que le seul nom de la personne à qui il écrit. Nous avons trouvé cela fi probable que nous n'avons pas fait difficulté de le mettre mefine dans le texte.] | autres ; outre que les aufteritez donnels

Pour la page 5:8 6 L

Que les lettres to6 & tto de S. Gregoire de Nazianze s'adreffent a S. Amphilogue.

Quelques un pourroient faire diffieulte de taporter à Saint Amphiloque. Evefque des l'an 374, les lettres 106 & 110 de S. Gregoire de Nizianze, pareequ'Amphiloque dont elles patient estoit visiblement un laïque, & que cependaur 5. Gregoite né seulement en l'an 329.] y parle comme un homme Niz ep. 106 p. déja agé & blanc de vieillesse. [ Mais \$49.510. nous favons que luy & Saint Bafile fe plaignent bientoft de leur vieillesse, comme font aff. z fouvent les personnes faintes, qui par le desir eou inuel de l'etetnité à laquelle ils foupirent, s'ennuient aisément de la vie , & trouvent trop long ce qui paroift trop court aux

abatent

abatent leuts corps , les font quelque- 1 tante , qui remuoir rout l'Orient , & fois vieillit avec le temps.]

Four la page 619.6 24

NOTE III.

Que Saine Gregoire a contribué à la conversion plutost qu'à l'ordination de S. Amphiloque.

'Saint Gregoire de Nazianze dit qu'il Ner.cet.cz.p. Herbe avoit donné Saint Amphilogne à Dieu avec la pute Theele. [S'il parle de l'e-

piscopat de ce Sainr, on peur dire qu'il le joint à Sainte Thecle, parcequ'il estoit bien à presumer que cette Sainte avoir contribué par son intercession à donner un si riche rhre sor à la ville d'Icone, dont elle avoit tiré sa naissance. & où elle avoit efté convertie par Saint Nat.ep. 15.p. Paul. Maispuifque S. Gregoire ne veut pas qu'on croie qu'il air eu aucune parr à cette promotion de S, Amphiloque à

l'episcopat, comme en effet cela estoir difficile, puisqu'elle arriva dans le remps que son pere se mouroir,[il vaut mieux dire qu'il avoit contribué à rerirer S. Amphiloque du siecle, mais que nous ne favons pas la raifon pourquoi il y joint Sainte Theele-1

Pour la page 616-46.

6742877.

NOTE IV:

Temps de la mort de S. Amphiloque.

Amphi passe.

'Le P. Combefis pretend que Saint Amphiloque a pu vivre jusques en 430 ou 411, & ne laisser le siege à Valerien , qui affika au Concile d'Ephese comme Everque d'Icone, qu'immediarement avant ce Concile.[Mais outre qu'il faudroit qu'il eust vécujusques à l'age de cent ans, & gouverné son Eglise plus de cinquante, & jusques à 57 ans, j'avone encore que je ne puis croire que fi un Metropolitain de la qualité & de la reputation de S. Amphiloque, eust esté vivant durant l'affaire de S. Chryfoftome, il n'euft point agi ou pour ou contre, & n'eust point donné sujet de par- [Le Concile de Calcedoine semble mesler de luy dans une occasion si impor- me luy attribuer un commentaire sur-Hift. Escl. Tom. 1X.

NOTES SUR SAINT AMPHILOQUE. particulierement le diocese d'Asse dont il estoir. Que si les Grees disent dans leurs Menées, p.370, qu'il a vécu jusqu'à une extreme vieillesse, & qu'il a gouverné forr longtemps son peuple, see n'est pas une grande autorité; & ils n'érendent eux mesmes sa vie p.369, que jusqu'au regne de Theodofe & de fes enfans, fans y ajouter Theodofe II. qui fucceda à Arcade en 408. S'il avoir 40 ans lor fqu'il fur fair Eve fque en 174, il en avoit 70 & 10 ans d'epifcopat en 401, ce qui fuffit affez pour les Grecs.]

> NOTE V. Pout is page

Ouvrages de Saint Amphiloque citez par les anciens.

'S. Jean de Damas eite un discours Amphi, p.ap. de S. Amphiloque fur cet endroit des

Proverbes, Le Seigneur m'a cree &c. Facundus en citent fur ces patoles de 19.44.01. Sainr Marrhieu , Pater , fi poffibile eft , Itucapetranfeat à me calix ifte, Un aureur nom- Amphi.p.sp. . mé Barlaham cite le premier discours 139. fin cet endroit de S. Marc, De die illa & hera &c. marquant qu'il y en avoir deux fur le mefme fujet ;'un autre fur p. 195. ces paroles de S. Luc, Jesus autem profi-

ciebat etate &c. 'On en marque plufieurs fur S. Jean, P.140. comme fur ces paroles , Solvite hoc tem-

plum &c. ciré par le mesme Barlaham; fur celles-ci, Qui verbummeum audit, Faciline .... e eredit ei qui me mifit &c. cité par 47 Facundus; fur ces aurres , Non poteff Than dial r. Filius à se facere quidquam &c. cité pasodios. par un manuscrit du P. Sirmond ; fur \* Amabi. .. ces aurres, Qui audit fermonem meum , iq.c. O credit ei qui mifit me, habet vitam pp. if d. erernam, eite par Theodoret; fin ces dial apatel autres, Pater major me eft, cité par le fat pate de mefme Theodorer, & par Facundus, 4-

BBbbb

NOTES SUR SAINT AMPHILOQUE. Saint Jean, en citant un passage da F i de quelques lettres, comme de celle à Conc.t.4.P. 13 m printe. [Mais ce pallage est celui \$ .p.c. que Theodoret cite du discours sur Amphi.p.140. Pater major me eft : fur ces autres , De mee accipiet & annuntiabit vobis, Fat Parte cité par Barlaham; fur ces autres , Af cendo ad Parrem meum &c. cité par Facundus. Outre ces discours qui ponvoient fervir à l'explication de l'Ecriture nous trouvons divers fermons ou traitez de Saint Amphiloque marquez par les anciens.]'S. Jerome dit en l'année 392, Hier.y ill.c. 111. p. 101.b. que ce Saint luy avoit lu depuis peu un livre qu'il avoit fait fur le Saint Esprit, pout montrer qu'il est Dieu, adorable & toutpuiffant. Theodoret raporte un There dial-3paffage d'un discours contre les Ariens, Leons in & E. & d'un autre fur le Fils de Dien. Leonce de Byzance cite auffi le livre contre les Daria, e. ss. Ariens. Ou temarque que c'est la mesme chose que le sermon sur ces pareles, Conc. t.j. P. Pater major me oft. S. Cyrille d'Alexannit.b. drie cite contre Nestorius quelques lignes du disconts Sur la Naislance de J.C. selon la chair, qu'on voit estre un fermon prononcé le jour mesme de cet-Aug. B. t. 7. ap. te Naissance, Anastale dit avoir traduit un fermon deS. Amphiloque fur Simeon Amphi.p. 101. & Anne. Le VII. Concile raporte quel-154 ques endroirs d'un discours du mesme Saint fur les écrits supposez aux Apos-Thde.har.l. tres,dont les heretiques fe fervoient./11 d. c.11.p.14j. fit quelques écrits contre les Meffaliens. Cene c.j.P. 'Le Concile d'Ephese dans sa premiere gite. feance cite deux endroits de S. Amphiloque, sans mar quer de quel traité ils 2. 8 c.d. font tirez. S. Cyrille cite une partie du dernier dans sa réponse aux Orientaux Amphi.p.149. pour son premier anathematisme. On aliquibichate en trouve encore divers paffages citez de la mesme manjere par Saint Jean de Phot.case. Damas , Anastase Sinaite , S. Ephrem d'Antioche, & d'autres auteurs. Il y en Amphi.p. a un qui paroift eftre un fragment d'une lettre à quelque personne consip. 151.2.b.

Pancaire Diacte de Side, laquelle est intitulée Epistre dogmatique. Ce fragment condanne d'impieté ceux qui diroient que J.C. n'a pas esté libre & exemt de toute necellité dans les deux natures. S. Jean de Damas nous a con- p. 10-155fervé deux endroits de la lettre à l'Eglise de Sued: es [en Pamphylie,]pour laquelle S. Epiphane compola fon Ancorat l'an 374. Ces fragmens parlent du mystere de la Trinite. Nous en avons pue sustant en plus grand nombre & de plus confiderables de l'epiftre à Selenque confervez tant par le mesme Saint, que par d'autres auteurs : [& outre ceux que le P. Combefis a recueil is , 1' 5. Ephrem Phot 6.119.8. d'Antioche en cite encore un.

> Pour la page NOTE 617.56.

Que le poeme à Seleuque est apparem-

ment de S. Amphiloque. [Le poeme à Selenque est celebre par la contestation qu'il y a entre les écrivains, pour favoir s'il est de S. Gregoire de Nazianze, parmi les œuvres duquel il se trouve anth imprimé, ou de Saint Amphiloque, ya qui tous les manuscrits Amphi.p. 161l'attribuent, auffibien que Balfamon, 474-& mafine S. Jean de Damas, Baronius Bar. 60.5 48. le cite fous son nom. On peut appuyer leur autorité par ce que ce poeme met dans fon catalogue des Ecritures canoniques, quoiqu'avec quelque doute, Either & l'Apocalyple . done Saint Amphi p. 182. Gregoire ne patle point dutout dans le "Naz ear 34 fien: & ainfi je ne voy pas qu'on puisse ? 98. dire que ces denx catalogues ne font Durin, p. 694. pas differens l'un de l'autre. Pour le ftyle, quoique l'Abbé de Billi qui penche à croire qu'il est de S. Gregoire Jans s'autorifer neanmoins d'aucun manufctit,]'pretende y trouver l'elevation de Naz n.p. 1477ce grand genie, il patoist pourtant plus facile & plus clair que n'est ordinairement ce Pere , ]'comme le P. Combefis Amphi. p. 24-Nous ayons encore d'autres fragmens l'a remarqué; de cette facilité de style passe

NOTES SUR SAINT AMPHIL OQUE.

loque, autant qu'on en peut juger pai les fragmens que les meilleurs auteurs pu Fin,p. 691, nous ont conservez de luy.]'M' du Pin, qui ne veut pas avoner cette difference de style s'ne répond rien à l'au torité des auteurs & des manuscrits qui l'attribuent à S. Amphiloque. : & il est plus aisé qu'on ait donné à S. Gregoire, dont les poesses sont celebres, un poeme de S. Amphiloque, que non pas qu'on luy en enft ofté un pont le donner à un auteur qu'on ne sçait point d'ailleurs avoir fait de vers. Que fi S. Gregoite a cu que lque union avec Sainte Olympiade, dont Seleuque estoit neveu ; Saint Amphiloque n'en avoit pas moins, puisque sa sœur avoit elevé Sain-

Four la page 647.66.

### te Olympiade; & sa lettre à Selenque meime est celebre dans l'antiquité.] NOTE VII.

Que Seleuque effoit apparemment petitfils de Trajan.

[Seleuque est appellé E'your Teman dans le titre des fragmens de la lettre que S. Amphiloque luy écrit. Eypres ou Expres fignifie tantoft un fils & rantoft un petit-fils : mais il vaut mieux apparemment le prendre ici pour petitfils; puisque dans un ritre simple & où il n'est point question d'ornement, si I'on eust voulu marquer qu'il estoit fils de Trajan, on se fust servi de des qui est le terme ordinaire.

Four la pag 617.5 6.

NOTE VIII. Des'écrits donnez depuis peu fous le nom

de S. Ampbiloque.

[Le Pere Combens pous a donné en 1644, huit homelies ou oraisons sous le nom de S. Amphiloque. Mais on est obligé d'avouer par cette preuve & par | avant le VI. siecle. beaucoup d'autres ; que la grande crudition de ee favant Religieux n'estoit la Putification , semble egaler la virgi-

femble estre le caractere de S. Amphi-, cieuse & assez exacte pour bien discerner les pieces anciennes d'avec les modernes. Le style de ces huit homelies , generalement parlant, eft fort dur, fans ancune veritable elegance, mélé de phrafes obscures, pour ne pas dite barbares, & bien eloigné de la facilité que le P. Combefis mesme attribue à Saint Amphiloque. Elles n'ont rien non plus de considerable, ni pour la pieté, ni pour l'esprit ; & il ne s'en trouve aucune qui ait esté citée par les anciens.]

'La premiere qui est sut la Nativité Amphi.p., b. de nostre Seigneur, paroist convenir au temps de Saint Amphiloque, en ce qu'elle semble attaquer les Ariens . & P.A.d. marquer qu'il y avoit encore des payens mélez avec les Chrétiens. Mais il y a p.74. de fausses elegances, patriculierement en un endroit, qui nous paroissent indignes de la reputation de S. Amphiloque. Le passage eiré par Saint Cyrille contactep. d'Alexandrie , de l'oraifon prononeée 17-1.4. par ce Saint le jour de la Nativité, ne

s'y trouve point. Celle d'aprés qui est sur la Circoncision & sur Saint Basile, peut convenir à S. Amphiloque , 'puisqu'elle semble Amphi.p.so. eftre d'un disciple de S. Basile : nean- "" moins le style en est encore assez dur;& je ne fçay fi un auteur contemporain, qui n'a furvécu S. Bafile que de vingt ans ou environ d'autoit pu dire que ce p.19.b.c. Saint n'a pas seulement esté utile à l'Eglife de Cefarée, ni en fon temps, ni à ceux qui vivoient avec luv . in any autir 1/4 ; mais eneore à toures les regions & à toutes les villes du monde, à tout le fiecle prefent , & generalement à rous les hommes. Je ne voy point que le Perc Thomassin traitant de la feste de la Circoncision dans son ouvrage for les festes, parle de ceste piece, & il semble supposer qu'on ne trouve rien de la feste

'La troisieme, qui est sur la feste de Part pas jointe à une prudence affez judi- mité au mariage, & condanner les le- p.n.b.

BBbbb ij,

condes noces &c. 'Elle met à la bouche de la Vierge des plaintes peu dignes p.16.2. d'elle, '&c luy attribue de n'avoir pas

connu la Refurrection.

'La quatrieme eft fur le mefme fujer.
Elle condanne nommément le malheuteux Nestorius? & neanmoins cette preuve jointe à la difference du ftyle que le P. Combofis y remarque ,'ne luy

que le P. Combefis y remarque, ne luy fuffit pas pour avoner qu'elle ne peur estre de Saint Amphiloque. Il pretend qu'avant pu ne mourit qu'immediatement avant le Concile d'Ephele, c'est dans cetre extremité de la vie qu'il a fait ce discours, lorsque Nestorius passoit deja pour hererique dans l'estime de la pluspart du monde. Mais outre qu'il n'est nullement probable, comme nous avons dit, qu'il ait vécu jusques à ce remps là, il n'y a aucune apparence qu'un Evefque d'Afie ait parlé nommément dans un discours public contre un Archevesque de Constantinople, & l'ait même traité de detestable, (car c'est proprement ce que fignifie d'orapoust,) avant qu'il ait esté deposé par un jugement solennel receu de toute l'Eglise; ce qui n'a esté fait à l'égard de Nestorius que par le Concile d'Ephese; & je ne pense pas que ni S. Cyrille, ni aucun autre de ceux qui s'estoient déja separez

de luy avant le Concile , l'aient reaité
lemple : u. de certernaniere. J'Aussi le P. Combess
n'oferoit soutenir abfolument cette
opinion, & il veut bien qu'on attribue
ce discours à Amphiloque de Side, qui

Processos affista au Concile d'Ephefe, et qui vi-186. voit encore fous l'Empire de Leon, à qui il accorda avec peine la fignature duConcile de Calcedoine, [tant il effoit Labbéotte ennemi de Nestorius.] Le P. Labbe dir

Libbéch.t. ennemide Nelforius, J'Le P. Labbe dit quo n'artitube eri effet à ce feond Amphiloque, & il ajoute que les plas habites troweront peurettre qu'il au donner au mefine Amphiloque une partie des autres homelies qu'on attribue DOFRAME. El Ancien. Me de pin entre affer dans

Do Pia, p.45; à l'ancien. Mr du Pin entre affez dans est ridicule & peut passer pour une fable impertinente; mais la premieta

'La cinquieme homelie, qui est sur Amphi.p. 17. la resurrection de Lazare, en suppose b. une fur le fcstin de J.C. à Bethanie.[Je ne sçay si ce setoir la suivante, qui parle du festin chez Simon le Pharisien,où la femme pecheresse receur la remission de les pechez, & de celui qui le fit à Bethanie chez Simon le lepreux, fix jours avant la Pattion; & elle en parle comme d'un mesme festin, ce que je ne voy pas comment on peur foutenir. ] 'Il est dit dans cerre oraifon fur Lazare, p. 18,2.1. que les Juifs avoient décrié la refurrection de la fille de Jaire, celle du fils de la veuve de Naïm, le changement de l'eau en vin, comme des illulions & de faux miracles : [ce qui n'estant marqué nullepart, il estoirce semble contre la gravité de S. Amphiloque, de debiter des suppositions peuteltre tres fausses, comme des faits indubitables. \ Je ne p. 19. sçay ausli s'il eust accusé Marthe d'avoir fait une herefie , (car c'eft ce que

h porre le gree,)en difant à J. C. que s'il
unte fié prefent, Lazare ne fuit point
mort.

1. Le difcours fur la femme pechereffe P.4.6.
en fuppofe un fur Zachée que nous n'a
e, vonstpas. Il y a datasle premier quelque
n choic d'alfez beau.

'La fettieme homelie fur le famedi purin, p. 63. faint est courte. Elle avoit déja esté imprimée à Anvers d'an 1598 'Cette ex-Ampha, 15. pression que la 1874 songessi à l'enfair b. à la mort de J. C., est lans doute un peu

étrange.

'La huittieme homelie, qui est la det-papa,
nicre, est institules Sur la praistant. O'
construit displaine (Cette denince partie
en fair proprenent le fajer, n'y chant
paulé de la penincere que par occasion
entre de la penincere que par occasion
ecment quelque chos c'el afire bon pour
les perionnes trop fraupleuslig s'. La fin
ne consiste qui en trois històries, dont la
denirier en clip as mauvalie, la la éconda
denirier en chaps smauvalie, la feconda

NOTES SUR SAINT AMPHILOQUE. est tout à fait scandaleuse, n'y ayant rien de plus contraite aux principes de l'Evangile, que de dire qu'un homme qui durant dix ans rombe routes les nuits dans le crime, & en demande tous les jours pardon à Dieu, foit en érat de falut. Il est fort difficile de croire, je ne dis pas que S. Amphiloque, mais qu'aucun Evefque Catholique ait jamais presché cette doctrine à son peuple; & il est rout à fair étonnant que le P. Combefis air non seulement rraduit

fication . & rout à fait conforme à la parole de Dieu de l'ancien & du nouveau Testament.[On auroit peine à le croire, fi on ne le voyoit de ses yeux. Nous n'avons pas neanmoins befoin de cette preuve pour donner cette piece à tout aurre qu'à S. Amphiloque, puisque le grec en est si barbare & si corrompu, qu'il suffit seul pour faire voir que c'est une production tres moder-Du Pis, p.69. ne , l'comme M' du Pin le reconnoift ,

& fait imprimer une fable si perni-

cieuse, mais qu'il ait encore ose dire ]

que c'estoit une histoire de grande edi-

d'un homme aussi ignorant de la pureté de sa langue, que de celle de l'Evangile. mphi. p 107. 'C'est pourquoi nous ne nous étonnons

point qu'il cite le livre des Peres : c'eft à dire apparemment les histoires des solitaires:'ni qu'il parle des Crucifix, qui p. .... eftoient publiquement dans les eglifes; ce qui affurément n'estoit pas encore bien commun du remps de S. Amphiloque; | ni de ce que le demon inspiroit post. alors des penfées aux ames contre les venerables images, leur perfuadant qu'elles eftoient inutiles : ce qui suffit seul pour montrer que ce traité n'est fait que depuis les questions qui s'eleverent en Orient fur ce sujet dans le VII. & le VIII. siecle, l'honneur des images estant si naturel, surrout au fimple peuple, que l'on ne peut suppofer des penfées contraires comme une chose commune, à moins qu'il n'y en ait une raison toute particuliere; au lieu que le mystere de l'Eucaristie estant rour à fair relevé audessus de la raison, a toujours formé des doutes dans les esprits, avant mesme qu'il se soit elevé

Voilà ce que nous pouvons dire des écrits de S. Amphiloque : car pour la vie pretendue de S. Balile qui porte son nom, le fentiment de toutes les perfonnes habiles est affez connu pour nous dispenser d'en parler, quoique nous en ayons touche un mot fur S. Basile note 12. 1'M' du Pin luy fair trop d'honneur pariantes de s'arrefter à la refurer.

aucune heresie pour le combatre.



## FEATEST FEATEST FEATEST FEATEST FEATEST FOR FEATEST FE

# CHRONOLOGIE,

OU ABREGÉ DES PRINCIPALES CHOSES qui regardent l'histoire ecclesiastique & civile, depuis l'an 313 jusques en l'an 380, mises selon l'ordre des temps.

L'an de L'an de Conf. tantin **313.** 7,8.

Constantinus III, et Licinius III, Auga, Const.

Rome ONSTANTIN va de Rome à Milan au commencement de cette année. Il y appelle Licinius , & luy fuit epoufer Constancie fa funr vers le mois de

mars, É.t.4.p.146.147. Ils publient ensemble un nouvel edit pout les Chrétiens , p.147 M.t.s.p.114. Des le commencement de cette année Constantin decharge les Ecclesiastiques des fon tions eiviles, & les terres de l'Eglise des imposts, E.s.4.p.148-150 M.s.6.p.22, & fait distribuer des aumoines en Afrique, E.s.4.p.150.151

M.1.6.p.23. Les Donatiftes luy adressent en mesme temps leuts plaintes contre Cecilien vers le 15 d'avril, M.1.6.p.24, au nom de Majorin plutost que de Donat des Cafes, p. 699-702. Il leut donne pout juges S. Materne de Cologne, S. Marin d'Arles, & S. Retice d'Autun, p.25-28, aufquels il joint le Pape S. Miltiade

& S. Mirocle de Milan , p.29-31.702. Constantin vient de Milan dans les Gaules ou il défait les François , E.t.4.p. 147. li reglige les jeux seculiers qui se devoient faire cette année, p.158.

Cirthe en Numidie prend le nom de Constantine , p.120.148. Discletien meure cotte année avant Maximin, & peutestre au mois de may,

P-54-55-Maximin romp avec Licinius, & des l'hiver vient avec ses troupes de Syrie en Bithynie : Il entre en Europe, prend ByZance & Heracles ; mais il est défait

miraculeu ement entre Heraclee & Andrinople le 30 d'avril, p.151.154. Licinius fit publier à Nicomedie le 13 juin l'edit de Milan en faveur des

Chréciens , p.154. Maximin se venge de sa défaite sur les idolatres, & publie un grand edit pour les Chrétiens. Il meurt enfuite miserablement à Tatse vers le mois d'aoust, & les ministres de la persecution perissent aprés luy pat ordre de

Licinius , p. 154-157 M.t.s.p. 106, Eufebe de Cefarée finit proprement ici fon histoire ecclesiastique, M.t.7.p.55. Licinius fait encore mourir Candidien bast ard de Maximien Galere, & Severien fils de Severe Auguste, E.s. 4.p.157.

Les eglifes font rebafties partout , M.1,6.p.194-197.

Constantin fait assembler un Coneile à Rome sur l'assaire des Donatistes le deuxieme d'octobre. Il dure 3 mois, p. 31-43. Donat y est condanné & Ceeilien ablous , p.34.35. Les Donatiftes s'en plaignent & calomnient S. Miltiade ,

Tyran estant mort, Vital est fait le 20° Evesque d'Antioche, & gouverne environ 6 ans, p.194.

L'an de 1066.

| 4   | CHRONOLOGIE, 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an de | : d          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| G.  | S. Mazaire et fait Evelque de Jerufalen vers 315, après Hermon mott peutetire des l'an ut. 1 l'evelque de Byance après. Metrophane, & gouverpe 33 ans, p. 32.616.  S. Alexandre, et fait Evelque de Byance après. S. Metrophane, & gouverpe 33 ans, p. 32.616. S. Pierius illulaire Prefire d'Alexandrie futvit à la perfecution, & feretire à Rome. Onn ên marque pas l'année 1,14.9.12. À Rome. Onn én marque pas l'année 1,14.9.12. John Pallade. P., joniter, sunt 16. S. Pacome embrade la vie folitaire apparemment en 315, & la communion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,8.    | 3.C.<br>313. |
| 1   | de S. Alexandre d'Alexandrie par un ordre de Dieu , 1.6. p. 216. 217 [1.7.p.172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ,            |
| 7.  | L. Pape Militade meur le too de moire Anti-Asp. 7915. S. 11 V ES T. N. 12 Pape Militade meur le too de moire Anti-Asp. 7915. S. 11 V ES T. N. 12 Pape Militade meur le too de moire Anti-Asp. 7915. S. 11 V ES T. N. 12 Pape Militade meur le too de moire Asp. 492-7915. S. 11 V ES T. N. 12 Pape Militade Militade de Pelis d'Aprongele 15 févries, de le declare innocent, 1-69, 593-693-7915.  Le Concile d'Ancyre le cient peutethre en 314, de celui de Nocorfatée peu de le devien de Militade Mil | 8,9.    | 314-         |
| 58. | Lactance fair verscette année son livre De la mort des persecuteurs, 1.6.p. 209.  Constantinus IV, & Licinius IV, Augg. Const.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,10.   | 315.         |
|     | Palerie fill de Diocloien O vouve de Galere șil decapitie à Tinffalonique avec Prife fa mere. Ε.τ., ρ. 157. On croit que Conflattin abolic cetre année le fupplice de la crois, p. 162. 164. Il ordonni à Naisi le 13 de mos que l' Eparge conserve de te sofian que les presi- paratore parametre, p. 164. 66, 17 pasa avoir câtive de 1 et 6 année le 2 y nête: 315. p. 166. 167. 656. 657. 181 this ê Roma à la fin d'ams l. p. 166. Il veut juger les Donatilles en Afrique, pais Millan, M. 164. 397. 275. Eufebe de Pamphilie de fili veus e cemps-ei Everque de Cefarée en Pa- lettine après Agricolais, 1.7. p. 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | y,10.   | ,,,          |
| 69. | Sabinus, & Rufinus, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,11.  | 316.         |
|     | Constantin permet le 8 de juin d'affranchit les esclaves devant l'Eglise, E.s.<br>4.p.168.169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 1            |

|      | an de                               | 752 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an de<br>Rome |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 316. | onf<br>Intia<br>IO <sub>2</sub> II. | Configurin i, june fon fils naift à ca qu'encroit ettes aunté à Aries le 7 d'annfl, possés, els.  Olympe Evefune d'Efpapan qui a écrit, viens peutefire cette annéeen Afrique pour le sainé de Cecilien, Aud., p. 19,60.  Confiant in juçe à Milan I affaite de Cerilien vets la fin d'ochobre, & condonne i jourculement les Donnstilles, p. 16-69, Quelques uns d'eux fe rés- nifient à Tiglife; les autres s'en figurent de plus en plus &c. p. 16-69. Al-50. Difference entre cau de la Novariens, p. 16-16, | 1069.           |
| 317. | 17,12.                              | Galleanus, & Ballus, Conff.  Crife & Coollantin flut du grand Conflantin, & Licinira fils de Licinira, fint fint Crifer à Sardique le proton man f. L. 14, 24, 265, 26, 24 et fini Crifes, p. 171. On luy donne Lactance pour precepteur, Ma. 6, 9, 246.  Conflants fetud fils de Conflantin naist en lityrieter outre d'asossif. E. 4.  1711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1970            |
| 318. | 12,13.                              | Litinius Angulhu F. & Criffut Cafar. Conff. Onmet une loy du 2 juin 28, pat laquelle (malantin etablicit juit ididition epifeopale pour les affares civiles E.A.p., p. 19.14.  Financia et la confficient e la configuration e la configuration de la configuration de la configuration de la configuration de la configuration e la prife de Rome. On appelloi eco Donatius Montagaira on Rochilete, On ne fiquit point precifément le temps de tout ceci. M.I.A.p. 18.11.  Didymaper ut effe devenu avecuje vers actemps de i l'arge de quatre ans : ce qui ne l'empetche pas d'apprendre toutes les feiences. P. Jon sitre 9 1, tent 18.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 319. | 13,14.                              | Conflantinus Anguflus F, & Licinius junior Cafar, Confl. Conflantin ravaili blenescop à conjer les neurs lu prupé, E. L., 49, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 11, 19, 19, 11, 19, 19, 19, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

| 4  | CHRONOLOGIE. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | L'an de |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|    | Conflantinus Aug. F1, e Conflantinus junior Cafar 11. Confl. Conflantin Caffe le 3 né junior la loy Poppée contre l'eccibiax. E. e. p. p. p. 11. Idénale 2 né juni les Concibines aux perfonnes mariées p. p. p. 72. S. Alexandred Alexandrei reçoix & cerivers ce cempse-ciun grand nombre de lettres touchant Aristu. Att. 2, p. 232-2329.238. Il fin fance un Tome de beaucoup d'Evréques p. p. 232-233. Ce que c'effoit p. p. 232-2349. Aristu fe retire à Nicomedie che Euftbe, qui le fait recevoir dans les Conciles de Birbynie & de Palettine, p. 236-237. Que l'effoit Eufbe de Nicomedie concende p. 232-234. Aristu fe retire à Nicomedie che Euftbe, qui le fait recevoir dans les Conciles de Birbynie & de Palettine, p. 236-237. Que l'effoit Eufbe de Nicomedie 2 no l'est de Concile de Birbynie & Alexandre III groupedé fa Thalia, p. p. 236-237. Aristu cert de l'escomedie à S. Alexandre III groupedé fa Thalia, p. p. 236-237. Aristu cert de Gloria Parti, p. 260-Les deux Eufbers, George de Loudice, p. platieurs artistes écrivent est la fevour, p. 237-236. Licinis spericeut les Ghréitens, & les chaille vers certe année de fon palois de leur déciend de tenir de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leuri de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leurit de sa filmbles & C. s. p. p. 221-2. Les Quarant celle de leurit de sa fil | L'an de<br>Conf<br>rantin<br>14,15, | J.C.    |
|    | de Sebale, & Saim Balle Ewelque d'Amalée, font les plus illustres Martyrs de cette perfection, p. 161-187.  Criffy remporte une villaire für les Français, & wa l'hiver fuivant tenever français, et ma l'hiver fuivant tenever français. Let fance écrit vers l'an 300 on 311 fes livres des Institutions, estant dans les anles aparté de Criffe. Ad. 4, p. 204, 731.  Nondinaire accus Silvain Ewelque Donatifie de Cirthe, devant Zenophi le, le 13 decembre, & decouvre toute la honte des schiffinatiques : Silvain el, le 13 decembre, & decouvre toute la honte des schiffinatiques : Silvain el, but and decembre, & decouvre toute l'Acque par se cértis vers l'an 320 : Saint Alexandre le refrate, 1,23,2114/4,64,217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |         |
| -  | Criljus Cefar II. & Conflications junior Cefar II. Confl. Na€nir fait à Romel e panegyrique de Conflication [Promier de mars, E. L.4, p. 180. Confliantin ordonne le y de mars de fefter le dimanche, p.ste.str.   Il accorde le ş de may la liberté de conficience aux Donarifles, & rappelle d'exil ceux qu'il avoit bannis, les Liffant au jugement de Dieux & aleur fu- teur. \$Ait.\$\phi_{p.18.2.8.5}\$. Il accorde na une lo publiée le 3 de juillet , que chacun pourra laifler à l'Egifice equ'il voudra de fon bien, £.s.\$\phi_{p.17.5}\$. L'Emptruer Pédantines J. Aits (fire net ettre mante, £.t.\$\phi_{p.1.7.5}\$.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,16.                              | 321.    |
| 5- | Petronus Probianus, & Anteius Julianus, Conff. Canflanin difait is Carmate dant le Founcit & dant leur pays, shi late Raufsondi tun Kay, Ex., ap. 18, 18, 18 livin a To Baffanniya & y fait an pere, Sint Abbe Diacre d'Edelle y fouffre le martyre le 13 de novembre, Ms. 18, 324, 324, 325, 18  S. Thoogene pris pout eftre entolé fout Lichnius, aime mieux fouffire les tourmens & une longue prision, & centin la morte le glavinter 139, p. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,17.                              | 32'.    |
| 6. | Severus, & Rusinus, Const.  Les Gosseou-ens l'Hyrie, d'où Constantin tes chosses, E.t.4,p.188,644. Lici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,18                                | 323.    |

| ın d         | L'and                   | 754 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an d                                             |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| J C.<br>323. | Conf<br>tantin<br>17,18 | uin pau avair (fil difini par aux an feorire au en mars, Mt. 5,7.793 Sounde graver de Canfinnie de Licinius, L. L. ap. 383 1006.64.63, comin parel a basailt e d'Andriagolet y de juillet ; fint est définire à Calli par Criffe, de My far terne par Configue, de My far terne par Configue de My far ter   | Li-<br>ipeli<br>ine,                               |
|              |                         | Méritisin qu'il souis fait (foir eff sui en Crapador, 1,193-195,<br>Hermifild frete de Sapor Roy de Perj., fi favor de prijon, O fresion as<br>du Roy e Armania qu'il envois e Conflantia pas avent e re lditins de Letin<br>Conflante eff fait Cefar le 1 de novembre l'an 323, p.196-6454.<br>Conthantia public les colts pour récablir les Confedicurs, & pour fo<br>built des egilles y leuhorse les 1990m à le converçir, de déciendles fac<br>ces, p.193-29.<br>S. Philogones Evelque d'Antioche, meurt apparemment le 10 de decen<br>l'an 333, M.L.G., 2003 206 d. Pealin luy faccede & gouverne environ un<br>1-3, p.22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | prės<br>ius,<br>aire<br>rifi-                      |
| 24-          | 18,19.                  | Criffus Cafar III, & Conflantinus Cafar III, Confl.  S. Theodore Evelque de Cyrinie en Cypre & Confestu, fort de priss  9. Theodore Evelque de Cyrinie en Cypre & Confestu, fort de priss  9. de javier [13, 14], en vertu de se dint de Conflantin, AMA-39-18-19-18.  Conflantin écrit à S. Alexandre d'Alexandrie & À Arius, autiliorit apre  déstite de Lieinius, E.e., p. p. 12-18-18-19-19-19. I envoire en Ego  Olius de Cordone, qui y tient un Concile oa les Ariens & les Collech  Arius se plaint à Conflantin, qui lu y répond avec beacomp de force, p.  43-19-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r le                                               |
| 325-         | 19,10.                  | Paulin Evcíque d'Antioche ch' depoir on fe retire. S. Euflaine Evcíque Berée et mis en fa place, & gouverne fix ans ou un peu plus, M.3.7.9 646-611.  Gregoire pere de S. Gregoire de Nazianze paffe de la fecte de 1 Hypfille d'Aire de Nice, 146-92-141.  La religion Chrétienne, & recoir le barrelmen rl lan 334, svant le Con de Nice, 146-92-141.  Conflatarin fait tenir le Concile de Nicée qui commence apparenmen yel pina, de une judge au 31 doubl. Conflatarin y vient apre le 2 de jud peu foi pin. de une judge au 31 doubl. Conflatarin y vient apre le 2 de jud plan 1 de judge 2 doubl. Conflatarin y vient apre le 2 de judge 4 de judge. August de peut de judge 4 de judge | ires<br>cile<br>t le<br>let,<br>34-<br>aint<br>nt, |

| awec (Estiliciples, & banniles Eutobiensy fignent la Confubrantialic, p. 515.  Les Mecieras y tensifinat in Egilic (p. 215.)  Comment il faut entendre le Vil Canoni fur Jerutalem. P. Javensi.  S. Leona Everlque de Cefarie en Cappadoes, allant au Concile, carchife  S. Gregolie de Naziane Jancien, pere du Theologien, qui elb bartisé peu price 1, 5, 9, 7, 14, 15.  Ceclien de Carthage l'arcuve au Concile, de en apporte les decettes en Ceclien de Carthage at l'appear au Concile, de en apporte les decettes en Ceclien de Carthage at l'appear au Concile, de en apporte les decettes en Confession de site i al y abeneuen fervéen; 1, 6, 9, 14, 17, 18, 17.  Confession de site i al y au mei, 6 (nor pet à 21 of pillar donne dub lè aux Egilier pout les pauves; E. 1, 4, 7, 16, 18 (nor pet à 21 of pillar donne dub l'aux Egilier pout les pauves; E. 1, 4, 7, 16, 18 (nor pet à 21 of pillar donne dub l'aux Egilier pout les pauves; E. 1, 4, 7, 16, 18 (nor pet à 21 of pillar donne dub l'aux Egilier pout les pauves; E. 1, 4, 7, 16, 18 (nor pet à 1, 18) (nor pet à 1 | . [ | CHRONOLOGIE. 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an d. | L'an d |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Afrique : On ne (pair pas silly a benucoup furvéen s. 18. p. 18.19.15. Conflamia tiesthe 1 as s' antie de fun ergu le 18 pt siluite i donne dublé aux Eglifes pour les pauvers. E. 18. p. 18. p |     | Les Meleciens s'y réunifient à l'Eglife; p. 233. Comment il faut entendre le Vill Canon fur Jerufalem. F. Juvimal. S. Leone Everque de Cefarée en Cappadoce, allant au Concile, catechife S. Gregoite de Nazianze l'ancien, pere du Theologien, qui est bartisé peu aprés 1.639,24-335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | canein  | 3.0    |
| Companions angigns 17.11 Commission Commission Company Company S. Alexandre d'Alexandrie meurt apparemment le 79 on 18 d'avrill an 316, M.1.6. 3.36.3.26.3. Adhumfi loy faccede au bout de quelque cemps, p.216 1.1. p. 4.7.51.8. Expourement vera le meline temps, après avoir étabil Jean Ar- caph pour tent es faplect, Sc renouvelle ainsi le thitimes, 16, 3-327. S. Athanacle travaille beaucoup à l'écendre; mais les Meckeines ainmen mieux s'unit aux teléchiens qui l'Efficie, 16, 7-32, 16, 16 Coptains banni, adriffs au prant à Constantin vers le militu de l'au 376, Et.4 p.213. 216. Coptains banni, adriffs au prant à Constantin vers le militu de l'au 376, Et.4 p.213. 217. Coptains banni, adriffs au prant à Constantin vers le militu de l'au 376, Et.4 p.213. 217. Since l'elene va vers ce temps, ci dans la Paledine, p.22   M.1.2.p.2. Comfantinus, & Maximus, Config.  Since l'elene va vers ce temps, ci dans la Paledine, p.22   M.1.2.p.2.  21, 213.  Since l'elene va vers ce temps, ci dans la Paledine, p.22   M.1.2.p.2.  21, 213.  Since l'elene va vers ce temps, ci dans la Paledine, p.22   M.1.2.p.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Afrique: On ne (şair pas zil y a beaucoup furvéeu, 1,63, p.10-1157. Complania tealiteit la se' ameta de, ne seçul a se sa diside a donne du blé aux Eglifes pour les pauvers, E.1-2, p.10. Par fa la y du 10 feptembre l'invite van de la tempe de l'averir de s'amet de l'averir de s'ameta de l'averir de l'aver |         |        |
| Melcee de Lycople meurt vers le messen temps, après avoit étabil Jean Ar- caph pour tenir es fapeu, Se renouvelle ainsi le cliume, 3,6,9,315. Athansic travaille beaucoup à l'éteindre; mais les Melceiens aiment mieux s'unit aux Eufebiens qu'il Effeile, 4,7,9,4,60. Millamin vers le missin al l'an 376, E. 4. Oppasien beams, adrift un protes à Constantio vers le missin al l'an 376, E. 4. p. 1.1. Companier vieurent à Rone, p. 1.19, 6 fait mouri vers le missin dipitte Liei, nies son veux occipit Cofar son sit, Fauft, s'assensier les missin dipitte Liei, nies son veux occipit Cofar son sit, Fauft, s'assensier de seux de sit amis, p. 1.2.1.2.76.49. Companieux, d'Antonieux, d'Antonieux, compl.  Since l'électe va vers ce temps, ci dans la Paleitine, p. 22   M. 2, p. 2.  Companieux, d'Antonieux, d'Antonieux, compl.  Since l'électe va vers ce temps, ci dans la Paleitine, p. 22   M. 2, p. 2.  Since l'électe va vers ce temps, ci dans la Paleitine, p. 22   M. 2, p. 2.  Since l'électe va vers ce temps, ci dans la Paleitine, p. 22   M. 2, p. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   | Constantinus Augustus VII, & Constantius Casar, Conss.  S. Alexandre d'Alexandrie meurt apparemment le 17 ou 18 d'avrill'an 326, M16.8.226.736, S. Athanase luy succede au bout de quelque temps, p.236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,11.  | 326.   |
| Sainte Helene trouve le faint Sepulere & la vraie Croix, apparemment en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Melece de Lycojee meurt vers le messime troups, sprés avoit réabil Jean Ar-<br>caph pour tenir le place, & renouvelle ainsi le chistor, 4,9 237. S. Athanie<br>travaille beaucoup à l'ectionites mais les Melecieus aiment miens s'unit aux<br>Esthèsies qui à l'Eglis, 2,4 2,94-24. Opiains bans, adrift un promo à Constantin vers le misse de l'an 376, Ext.<br>Opiains bans, adrift un promo à Constantin vers le misse de l'an 376, Ext.<br>Departie bans, adrift un promo à Constantin vers le misse de l'an 376, Ext.<br>Departie metres, Crifge Color son situe, s'antient vers le mois de juiste Lici-<br>nies son neveu, Crifge Color son situe. Fans le septembre, & beaucoup de se mis,<br>no 123-176 des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| Sainte Helene trouve le faint Sepulere & la vraie Croix, apparemment en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Conftantinus, & Maximus, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,21.  | 327.   |
| l'an 327, M.1.2, p. 3-9. Elle fair commencer la grande eglife de la Refurrection fur le Calvaire & le faint Sepulere, p.10. Elle fait baftir l'eglife de Bethleem, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Sainte Helène trouve le faint Sepulere & la vraie Croix, apparemment en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |

| I C. | L'and              | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'an e |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 327- | tantin<br>2 I, 22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1080   |
| 128. | 22,725.            | Januarinus, & Justus, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1081   |
|      |                    | S. Hilarion comuence cette année à faire des miracles , & fonde en fuite les premiers monaftere de la Palettine qui fe multiplien biennoît. Il couvertit aufi floifiens Sartzains par fes miracles , fustour à Elufe, & Att. 79, 194. Enfede & Theogris four rapelles, exécubits dans leurs fieges trois ans après leur banniliement, à la fin de l'an 151, ou au commencement de l'an 1971 (Après 1971). Configinair plat au paper juit Daniel H. E. (1, 1971). En 1971 (Après 1971). En 1971 (Aprè |        |
| 329. | 23,24.             | Constantinus Augustus VIII, & Constantinus Casar IV, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1082   |
|      |                    | S. Gregoire le perc efi fait Evefque de Nazianze vers le commencement de l'an 193, 1943, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1 |        |
| 330. | 24,25.             | Gallicanus, & Symmachus, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1083.  |
|      |                    | La vilt de Canglacias ple sil desilés to té may, Ea.p. 23,0420. Conflamin écrit à Ariu le 17 de novembre pour le rapellet d'est d'élevoyre à Alexandrie, 461,65,270-73,94,743,795. Le Donaritis è camparen peutelleure acteu année de l'églife que Conflamin failei haftir à Cirthe pour les Carholiques. Conflamin en fait baffit une aurre, de conflame les privilèges de Ecclessifiques, p. 39,43,65,711. S. Macaire d'Egypte le retire vers l'an 190, dans la folitude de Secté, où il habite le premier, 14,9,37,737, l'offeripsion de ce décrit, p. 37,945. S. Julien Sabbas fait la mefine chofe dans l'Ofrhoene vers ce temps-ci au pulturel, 4,7,20,450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

| 1 | CHRONOLOGIE. 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'au  |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | S. Abraham retité depuis to ans, fait dilitibuer aux pauvres la fuccellion de fes parens, p.514.  Les Ethiopiens reçoivent la forp par la predication de S. Frumence, que de la festion de se parens de fon epifoque, toz. p.317.789.  L'Iberie et convertie fous Constantin par une capitive, E.1.4, p.327.789.  S. Parthene el frait vera extemps-ci Evelque de L'ampfaque, Mr.6.9.789.  S. Parthene el frait vera extemps-ci Evelque de L'ampfaque, Mr.6.9.789.  S. Parthene el frait vera extemps-ci Evelque de L'ampfaque, Mr.6.9.789.  S. Parthene el frait vera extemps-ci Evelque de Constantin fur la fin de fa viec afche d'établie le Christianifire dans Heliop en Phinchie, où il firit abatre et temple de Venus £.1.4.789. El cia abatre vera le mestra temps un autre temple de Venus à Apharque, & celui d'Étedaja è Egges, p.146.187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,2  | in 330 |
|   | Bassus, & Ablavius, Conss.  S. Eustarhe d'Antioche est deposé par les Eusebiens dans un Concile, & relegué à Philippes en Macedoine, où il meurt apparenment avant l'an 338, Mat. 6. p. 273 [1. 7. p. 27], il y est peutestre suivi par Flavien depuis Evesque d'Andrée de l'apparent de l | 25,26 | 331.   |
|   | tioche, F. S. Flavien ji 1, M. 10m. 10. Paulin de Tyr eft mis en sa place & ne<br>gouverne que six mois : il instruit Acce, 1.6. p. 275, 276. 404.<br>Asclepas de Gaza est deposé apparemment avec S. Eustathe, & Quintien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|   | mis en fa place, p. 27,7-76. Pullin intrus à la place de S. Euftathe eftant mort, Enlait luy fuccede: !! Pullin intrus à la place de S. Euftathe eftant mort, Enlait luy fuccede: !! chaffe Acced Antioche, p. 776, p. 98, adonte Euftathe de Sebasté dans font l'ergé, S' l'enchaffe, f. 29, p. 79-19. P. Divers Carboliques refinent de le foundettre à ces ufurpateurs Ariens, & Cont appellez Euftathènes, 1,6, p. 29/1,79, 26. Euftathe de Sebaste eftrecue par l'termogene Evefque de L'ediatée en Cap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
|   | padoce, 1,5,9,8,7. Eufbed eN loumodie vauni avec les Meleciens vers l'an 31,1,4,9,4,4,7,1 Il afche en vain d'obliger S. Arhanafe à recevoir Arius à la communion, 1 Il afche en vain d'obliger S. Arhanafe à recevoir Arius à la communion, 1 M.A.p.,9,4,1,9,4,5,7,1,1 le fait acceufer par les Meleciens comme fauteur d'un Philimene revolté: Ses prefitres le juilifient. Il fe juilifie hautement laymente, effant venu trouver Confiantin amprés de Nicomedie, M.A.p. de l'acceute d |       |        |
|   | 19. On parle deflors de l'histoite d'Isquyras : Ce que c'est que cette histoire ,<br>p. 20-23 .<br>Constantin jette les fondemens de l'eglise d'Antioche dix ans avant sa de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 1 | dicace; & en fait faire une autre à Mambté pres d'Hebton, E.1.4, p.243.244.<br>Il travaille beaucoup en cetemps-ci à ruiner l'idolatrie, p.206.212, & à con-<br>vertir les heretiques, p.21.212.246. Il remet le quare des imposts pris sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
|   | terres, p.147. Julien l'appettat naist le 6 de novembre 331. Bastiline sa mere meurs peu de mois oprès, E.c., 4, p.483,484. sovièmensis vers is mossen temps, p.177. S. Gregorie de Nysik est hot vers i an 318,661,1,9,p.561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,27 | 332.   |

| 10   | 108                       | 758 CHRONOLOGIE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L'an de<br>Romt |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 132. | . ont-<br>alcin<br>16,27- | Confininital jount enter dant le pays du Sarmatte pour les fécurir entret les<br>Sest. Il légial de Goult à o d'avail, d'o pais les Sarmattes mojinte, lest. 4-p.149-<br>300.  Les des fournissent à maille boumets aux Romalins, appellet, l'adectai, p.140.  Les de may en commence à diffriburel tôt four Confinentia denoit au propiet<br>de Confinentiagle, p.134.  L'Eglis d'Antiochie eft en trouble aprés la mort d'Eulale : Les Eufebierns<br>veulent mettre Eulébe de Celeste qui le refusie : & on citi Empherme qui ne<br>dure qui un peu plus d'un au 1, M.1.4, p.796-291/7, p.45.  Eulébe de Celeste eva il la Couri, 1779-184.  Ja d'anni 131, p. 146.  Històrie de meutre d'Alenne inventée contre S. Athanase, & convaincue<br>de faux vers l'an 33, 1.7, p.3-2-15.  Sainte Monique eft née en la 1933, p. 256-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1085.           |
| 333. | 27.28.                    | Dalmasius, & Xenophilus, Conff.  Arfene se reconcilie sincerement avec S. Athanase, M.s.s.p.29: Jean Arcaph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1086.           |
|      |                           | chir des Melecieus demande aufli fa communion 3, 292 mais il l'abandonie bientol 3, 292.  S. Athande va vititet la Thebaïde, 3, 24, 31, 27, 211.  Grand Jennie ta Syrie, Ett., 42, 321. Ele peut avive canfi la mert de Sepatre philifophe poptu, 3, 23, 33.  Salamite il Funnoyi e par un trimblement de terre, 3, 254.  Divery pupite da Maid O' de l'Orient deputent à Confinentin : Sapor Roy de Pefil feit aufli, 6. Confination il voice cite favour less Chriclemes de Perfe, 3, 23/41, 7, 7, 77.  Confinent il fait Cefar le 23 de decembre, Et., 4, 2, 31.  Euphrone d'Antioche chant mort, on met Viantié en fa place, en l'an 335.  0, 334, Mil-1927. Il gouverne la una 3, 2, 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 354- | 23,29                     | Opertus, & Anicius Paulius juniur. Confi.  S. Macine de Jerufalem meurt vers ce temps-ci : S. Maxime Confesseu luy succede, Mr. 6, p. 28.  Les Eufebiens obienneme le Concile de Cesarée en l'an 334, S. Ahanase restine de 3 presenteme 1 page de 3 ns. 1º fanitire 51, Ma. 10.  S. Martin reçoit e Cestenne 1 l'agué et 3 ns. 1º fanitire 51, Ma. 10.  Condantin med betrechne 1 l'agué et 3 ns. 1º fanitire 51, Ma. 10.  Condantin med de 1 l'agué et 3 ns. 1º fanitire 51, Ma. 10.  Condantin de 1 l'agué et 3 ns. 1º fanitire 51, Ma. 10.  La bourg de Maiume pres de Gaza se convertir vers l'an 334, Condantin en fait a ville de Constancie, E. 10, p. 20.  S. Abraham Golfatte aupresé d'édatie sh fair Petre vers ce temps-ci, & va convertir un grand village de payens pois se retire dans sa folitude au bour de quatre ans, Ma. 10, 28.  Les Sommette tilant chafte, par luus céleure qu'ils avoient armes somre lu sons de terres au nombré de plas de trius ten miser ver Configurite, qu'il suu sons de terres profession la terris et suivier ver Configurite, qu'il suu sons de terres profession la terris et ni miser ver Configurite, qu'il suu sons de terres profession la terris et ni miser ver Configurite, qu'il suu sons de terres profession la terris et ni miser profession la terris et ni miser.  Apollinaire profession la terris et ni miser profession la terris et ni miser profession la terris et ni miser. |                 |

| de                                            | CHRONOLOGIE, 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L'an d |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| i.                                            | Flavius Julius Constantius Patricius, & Rusius Albinus, Conss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tynrin | 335- |
| # dd 3 5 5 11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Mared d'Anoyre écti vers ce temps-ci contre After (ophilie Arien, Al. 37,9795). Convocation du Concile de Tyr tenu aux mois d'aout & de feprembre, p. 39,34,316, 16. Concile el domine par le Come Denys 15. Athana(obligé ly venis, p. 36, 27, Calomnies propofees dans ec Concile contre le Sinta, p. 36. Actiona generate de S. Paphano. Confedients, p. 4-3, 4. Athanafe recuie en vain (se memis), p-4, fefure leurs calomnies, p-4-3, 6. Athanafe recuie en vain (se memis), p-4, fefure leurs calomnies, p-4-3, 6. Athanafe recuie en vain (se memis), p-4, fefure leurs calomnies, p-4-3, 6. Athanafe recuie en vain (se memis), p-4, fefure leurs calomnies, p-4-3, 6. Athanafe recuie en vain (se memis), p-4, fefure leurs calomnies, p-4-3, 6. Athanafe recuie en vain (se memis), p-4, forte leurs and personal de depofentacier vent courte luy reçoivent leurs (se fectateur), y-1, fefure leurs and forte leurs de fermanies, p-4, p-4, p-4, p-4, p-4, p-4, p-4, p-4 | t      |      |
| -                                             | Nepotianus, & Facundus, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,31. | 336. |
| m<br>6;<br>di<br>fo                           | S. M. A. e. eft fait le 3° Pape le 18 de janvier : Il ne gouverne pas neuf ois entiers, M. Arap. 268.  S. Arhanaí peut efter artivé à Treves vers le mois de fevrier , 1.8. p. g., Il eft bien receu par Conflantin le jeune de par S. Maximi de Treves , p. p., Il eft. p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |

|              | L'an d                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .'an de<br>Rome |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| J.C.<br>336. | Conf-<br>tantin<br>30,31.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1089.           |
| 337-         | 31,32-                                                       | Felicianus, & Titianus, Conff.  Juli eftelu le 34° Pape le 6 de fevrier, M.1.7.p.269, Il gouverne 15 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1090            |
|              | Conf-<br>tantin,<br>Conf-<br>tante &<br>Conf-<br>tant,<br>I. | deux mois, & fixjoirs s, pàri, On met certe année un Concile de Rome fans fondements, proz-7,89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 338.         | I-11.                                                        | Usus. & Polemius. Conss.  S. Lidoire est fait second Evelque de Tours en la premiere année du regne de Constant, ét au commencement de 35s. Il gouverne 33 ans. P. S. Manin 33, Menne.  3, Menne.  4, Menne.  4, Menne.  5, Menne.  4, Menne.  4, Menne.  5, Menne.  5, Menne.  6, | 1091            |

|   | CHRONOLOGIE 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'an de  | L'as |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1 | Las and Company to the Company to th | Conf-    |      |
|   | Les enfant de Constantin se voient dans la Pannonie, O partagent l'Empire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conf-    | 33   |
|   | emre eux vers le mois de juillet ou d'aoust, E.t.4.p.317.318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cance Ac |      |
|   | S. Athanase passe à Constantinople où il trouve S. Paul rétabli, M.1.7.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conf-    |      |
|   | 254 1.8.p.69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tant     | 1    |
|   | Marcel ne peut eftre paifible dans fon fiege à cause de Basile, 1.6.p.346 1.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,2.     |      |
|   | p. sel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | l    |
|   | Constance ayant partagé l'Empire resourne aussites st en Orient contre les Perses,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |      |
|   | qui avoient affiegé inutilement Nisibe durant 63 jours, & s'estoient retire?, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |
|   | 1.4.p.319 M.t.7.p.163. Histoire generale de la guerre de Perfe sous Constance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        |      |
|   | E.r.4.p.320-324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | l    |
|   | Constance appaile lestroubles de l'Armenie & y rétablit le Roy , p.319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 1    |
|   | Les Eusebiens forment de nouvelles calomnies contre S. Athanaie après son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | i .  |
|   | retout à Alexandrie, M.1.8.p.71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1    |
|   | Eusebe de Cesarée meutr vers le mesme temps que S. Arhanase revient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |      |
|   | d'exil : Acace fon difciple luy fuccede, 1.7.p.47.48. Sil on peut excufer Eufebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |      |
|   | d'Arianisme, p.67-73. Remarques sur son genie & ses écrits, p.66-74. Quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 1    |
|   | effoit Acace, 1.6.p.304-306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |
|   | Sur la fin de l'an 338, ou peu aprés, Constance vient à Constantinople, fait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |
|   | deposer S. Paul par un Concile d'Ariens, & met en sa place Eusebe de Nico-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
|   | medie, p. 304 1.7. p. 254.697. S. Paul passe quelque temps à Thessalonique, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
|   | puis va dans les Gaules, où S. Maximin de Treves le reçoir le premier à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|   | communion, 1.7.p.254.255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
|   | S. Abraham aprés avoir converri vers ee temps-ci un bourg de payens dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1      |      |
|   | a Melopotamie, retourne dans la folitude, p. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|   | Acindyne estoit Preset d'Orient en 338, & les années suivantes ; Histoire arri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1      |      |
|   | ver fons iny, E.r.4.p.315.316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        | _    |
|   | Constantius Augustus II, & Constans Augustus, Conff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2, 3.    | 35   |
|   | Censtance défend le 31 mars aux oncles d'eponser teurs nioces sur peine de la vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
|   | E.t.4-p.326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |
|   | Les Eusebiens taschent en vain de surprendre Constantin & Constant par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |
|   | leurs calomnies contre S. Athanafe , M.1.8.p.71.72. Ils donnent un Evefque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|   | nommé Pifte aux Ariens d'Alexandrie, 1.6.9.303.304 1.8.9.73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |
|   | Les Eusebiens & S. Athanase deputent au Pape Jule : les premiers luy de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1      |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
|   | mandent un Concile: le Pape l'accepte, & mande S. Athanase, 1.7.p.269,270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |      |
|   | J. Consile des Eurocours P. Promoto S. C. Conservations of Science of Promoto St. Conservation of Science of Promoto St. Conservation of Promo |          |      |
|   | Le Concile des Evelques d'Egypte, & 63 autres Evelques, écrivent au Pape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|   | Jule en faveur de S. Athanafe, e.7.p.271 e.8.p.73-75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
|   | Vision de S. Antoine qui marquoit la persecution de Gregoite, 1.8. p.75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |
|   | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |
|   | S. Athanase va à Rome aprés avoir receu la lettre de Jule , & y demeure 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |
|   | mois, mais non confecutifs, 1.7.p.271 1.8.p.75.76. Il fait conneiltre à l'Occi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
|   | dent la vie folitaire & les actions de S. Antoine , 1.8.p.76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
|   | S. Paul le simple peut estre mort vers ce temps-ci , 1.7.p.152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
|   | S. Abraham prend auprés de luy Marie sa niece agée de 7 ans seulement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |
| į | 9.591.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |
|   | Libanius off nommé professeur à Asbenes vere ce cemps-ci; ce qui n'a pas lies,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |
|   | E.t.4-p.572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |

| lan d<br>J C.    | Coof.                           | 761 . CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'an        |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 340.             | ntin<br>Conf-                   | Acindynus, Proculus, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rom<br>1093 |
|                  | tince<br>& Con<br>thank<br>3:4- | Marcel, Afclepas, S. Luce d'Andinople, S. Paul, Hellanique de Tripoli,<br>Se plufeurs surtesperficeure & Challez par les Ariennes 1,400/iennest, com-<br>me on croit, à Rome avant le milleu de l'an 141, M.A.S.p.307-318.751./[r.,<br>p.723,81].  Le Pap Jule écrit & depute-certe année aux Eurébiens pour les faire voir les<br>au Concile de Rome indiqué pour le mois de juin 341, 1.6.p.366-318.31/[r.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                  |                                 | 272.  S. Athanafe retoutre à Alexandrie au commencement de l'an 341 au plus-<br>tard, 1.8.9.78-80.  Philagre s'if fait pour la féconde fois gouverneur d'Egypte à la recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                  |                                 | des Enfebiens, p.51. Confineire accapie Confinet fon frore, oft défait pres d'Aquille, & sué dans le combas fur la fin de mars : Confinet demeurs par la maiftre de sont l'Occident, E.1.4-p.118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                  |                                 | S. Ainbroife naift versee temps-ci dans les Gaules, dont Ambroife fon pere<br>effoit Prefet, V. finitire § 1-3, M.1.10.<br>Le corps de S. Quentin est rouvé dans la Somme le 24 de juin en l'an 340,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                  |                                 | ou peu aprés, M.I.4.9,1431.<br>S. Macaire d'Egypte est fait Prestre de Sceté vers l'an 340,1.1.9.522. Il y<br>eut vers ce remps là de grands troubles à Thessalonique, qui s'appaisent par<br>l'ordination d'Acec, p.114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                  |                                 | On peut mettre vers ce temps-ei le Concile de Gangtes contre Eustathe moine d'Armenie, 1,9,p.8,5-87.658-654.  S. Antoine permet à deux de ses disciples de demeurer avec luy, 1,7-p.121.122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <del>34</del> 1. | 4.5                             | Marcellinus, & Probinus, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109         |
|                  |                                 | S. Paul premier etmite eft vifité par S. Antoine, & meurt au commence-<br>ment de l'an 141, dans la communion de S. Athanafe, M. 1.7, p. 122, 123 [1.8, p. 12.<br>S. Theodore est fait reconome & Superieur de Tabenne vers l'an 341, 1.7, p.<br>219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                  |                                 | Le Eufchiens tiennen un Concile à Antioche pour la dedicace de la grande egific au commonement de l'an 144, 148, 314/159, 37. Ill 9 font divers (pinboles & quelques Canons doon să mauvais, 148, 315-322. Les vings-cing Canons qu'on leut artitibue peuvent effre de différens Conciles, 316, 375-375, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, 184, 576-575, |             |
|                  |                                 | par le Concile à la place de S. Athanafe, p. 313 [13, p.77. Grégoire vient à Alexandrie vers la fin du farctime, p. 15, p. 27. 29. Violences qu'il exerce à Alexandie & dans l'Egypre, p. 36-45. S. Antoine luy ecrit & au Dur Balac, p. 17, p. 18, p. 18, S. Athanafe écrit contre luy une lettre circulaire à tous les Ortho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                  |                                 | dozes, J.F., p. 3-4.5;<br>S. Athanafe quite Alexandrie aprés Pafque & fe retire à Rome, p. 13-13;<br>Oùpendant les trois ans qu'il y demeure, il composfe fa (propse pour Conflant,<br>p. 36. Lidore depuis Prefre & hospitalier d'Alexandrie, & Ammone Monor,<br>cholent à Rome avec luy, p. 36. f. The sphile d'Alexandrie § 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                  |                                 | Les legats du Pape parient d'Orient au mois de juin avec des lettres du Concile d'Antioche, 1.6.p.322.321/1.7.p.273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           |

| n    | CHRONOLOGIE. 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an de                                   | J. C |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| 94-  | Le Concile de Rome tenu au messme mois construme la communion avec S. Athansi & Marcel d'Aneyre, 1,73,973; 7794,7794. Oncroit qu'Osius 3 y trouva, p,211.  Julie répond aux Orientaux quelque temps aprés l'artivée de fel legats, Julie répond aux Orientaux quelque temps aprés l'artivée de les legats, Julie de Micondesie meurs avant que la lettre de Jule soit artivée en Orient, e'ch à dire sur la finde l'an 1,91.6, p,232717.759. Shanlest rétablis ne fa place e les Euchémes luy opposent Maccedone l'heresiarque, & le font Evesque, p,2431-7,3-243.  Euchémes de la Euchémes luy opposent Maccedone l'heresiarque, & le font Evesque, p,2431-7,3-243.  Euchémes de l'artivée de l'Orient, Et-ap,331.  Les Fanguis courant les Gaules : Conflant y vient après le meis de join pour les embortes, p,343.  Les Fanguis courant les Gaules : Conflant y vient après le meis de join pour les embortes, p,343.  L'it dolatrie ett défendue par ume loy p, 233.  L'it dolatrie ett défendue par ume loy p, 233.  Comflante froité Ansie, révollé Ansenimpel, p,335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conf-<br>tance<br>& Con-<br>flant<br>4-5- | 341. |
| 95.  | Constantins Aug. 111. & Constant Aug. 11, Const. Constant traite avec let François, E.t.4,p-135. Le Ceneral Hermogene voulant chaster S. Paul de Constantinople, est tué par le peuple, p-33/18/1.6,p-34,251/1.7,p-151. Constance vient d'Autioche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,6.                                      | 342- |
|      | à Confiantinople durant l'hiver, & en cluffe S. Paul, luffant Macedone dans facile eglife qu'il tenoir, £ t-a.p.a.p.g/M.J.p.3p.a.j.e.p.p.g.d.  S. Paul revient peu après, mais il est arcelé par le Prete Philippe, qui paparemment le fair charger de chaines & l'envoir d'a bingar, doù il est transferé à Emele pitique en l'an 38, M.J.p.p.p.d.27, 28, d. il est transferé à Emele pitique en l'an 38, M.J.p.p.p.d.27, 28, p. d. q. il est transferé à Emele pitique en l'an 38, M.J.p.p.p.d.27, 28, p. d. q. il est constantinople : ce qui corieu nitre grand carnog. 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |      |
|      | Community of the Commun |                                           |      |
| 096. | Confant paffe m Anteitere à la fin de l'hiver pour aresfire les courfis des Ecoffiss, or revient peu après dans le Guiles E. L. 4, p.35.  Salamine en Cypre sil removifée per un tremblement destrer, p.337.  Julius Firmican Macronus adrelle à Confance de à Confant fort écric De la faultier des religions profances, en l'am 343,00 peu après, p.445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,7.                                      | 343. |
| 097. | Leontius, & Saliuflius, Conff.  Il femble que Valens de Murfe ait tafété-en vain vers l'an 544, d'ufurper le fiege d'Aquilée. Fortmatien en eft fait Evefque, Mat. 6, 330.  Theognis de Nicée meur vers l'an 544, 339,339,331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,8.                                      | 344  |

|            | L'and.                                   | 764 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an<br>Rom |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| .C.<br>344 | Conf<br>:ance<br>s: Con<br>flant<br>7:8. | Noce-Live eft resverife dam le Pont, hor l'eglife baftie par Saint Gre-<br>goire de Thammarrye, E.L.p. 1987.  S. Thoodore eft fair vers l'an 1948 Superiour de Tabenne, MIST, 9.471;  S. Thoodore en ce tempes i la perfecturion que Sapor Roy de Perfe fit aux Chrétiens dans fes Estas, 1.8, p. 18.688.  S. Simeon Everque de Sciencia de de Crefejhon, confeffe J. C. de eft mist en prifion, p. 18.13 int., c'et à ditre, l'al l'avrail, n'e c'eft et ditre, l'al l'avrail, n'e c'eft en cette année, p. 18.1 elementain S. Simeon Everque de Sciencie & de Crefejhon eft martyrizé avec cent autres, p. 18.2869, Saint Sadohl hy fuccede, p. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109         |
| 345.       | 8,9.                                     | Amantius, & Albinus, Cons.  Sapor par un edit publié le vendredi faint, condanne tous les Chrétiens à à la mort: Grand nombre de Martyrs dans ce royaume, M.1.7.8.3-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1098        |
|            | *                                        | Confluentemonaca lar, d'avoil dus baim à Confluentimple, Ex. ap., 339. Il fuit tieur Gallace o' fuita a Marcaile an Cappadese doma fix ans, p. 246.  Les kulchiens allembles en la n. 345, peurette à Antioche, envoient en Cocident leur long formaliste, 446. 3-5/11. Closofic de Milan rejerte leurs deputes, patecqui la refuiente de condamnet l'herclie d'Arins, p. 323-36-36.  Conflant à la piète de l'Appe de de quelques autres fresques, demanges de Conflant à la piète de l'Appe de quelques autres fresques, demanges p. 3-39-31. Il fait voir S. Achtanafe à Milan, coi il choir, 1.47-37.  Estimant fuccade vers ce tempo-ci à l'Dicille Everique d'Antioche, de gouverne trois ans, 1.67-32/3.  S. Amon fondateur des monafletes de Nittie, pour efte mort vers l'an 34, 1.73-713-114-97. De fes difficiples (xc, p.19-36).  S. Jean le produce de Theoodies en enterme dans à celulle auprés de Lycople vers l'an 34, 62 y demoure piqu'à l'a fin de 394. P. fait irre § 3, 48.1-16.  Grand trabbanat de serve no Tere d'en traise. L'App. 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 346.       | 9,10.                                    | Conflantius Aug. IV. & Conflans Aug. III. Cenff- OU Poft conflatium Annauti & Albini.  Cent ving-luiu compagnous des. Sadeth Eveique de Creiphon, foutfrent le matryre à Cetiphon le so fevrier, M. 1.7, 1.6. Saint Sadoth remporte la meira couronne i Berlahaga drait in province de Berlahan p. 1.6. Es Jaint Sadoth remporte la meira couronne i Berlahaga drait in province de Berlahan p. 1.6. Saint Sadoth remporte la Marry il lluftre des Saintes Tarbule & Pherbure [caus de S. Simoon, le 5 avril de cette année au phiftolt, 1.9, 1.6. Saint Sadoth fair chreinde la perfection dat un Evelques de aut Perflette, 1.9, 1.6. Saint Sainte la Leither de la perfection dat un Evelques de aut Perflette, 1.9, 1.6. Saint Sainte la leithe de la dem 31 de, 1.6, 1.9, 1.8, 1.8, 1.6. Saint Sainte la leithe de la dem 31 de, 1.6, 1.8, 1.8, 1.8, 1.6. Sainte Sainte la leithe de la le | 1099.       |

|    | CHRONOLOGIE. 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C'an a                                          |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 9. | Sediria Conflanius)te apparament en 348, où le Groverneur și bigil & c. 144. Likoini și choff de Conflaniusție, 19,34,572. S. Parome depole S. Theodote cle la fuperiorite du mousilere de Tabenne, MA.2,9,77,973. S. Severe el fait Evelque de Ravenne aprés la mort de Marcellin en l'as 346, Se puzedire fur la în 1,9,215; Saint Balle évoide l'eloquence à Conflantinople vers l'an 346, 1,9,91142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tance<br>conf<br>tance<br>con<br>flant<br>g,10. | J.C<br>346 |
| ٥. | Rufinus, & Eufebius, Conss.  Ce fut peutestre durant le Caresme de cette année que S. Cytille de Jeru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,11.                                          | 347        |
|    | [alem alors Prefire fie (Ex Carechefes, M.J.A.p.48).  Sainte Paule maillé (may, F., Stremn § 31, M. tome 12.  Alfemblée du Concile de Sardique, 1.47,9-39-9. Olius y prefide &cc. 1.7,  Alfemblée du Concile de Sardique, 1.47,9-39-9. Olius y prefide &cc. 1.7,  Alfemblée du Concile de Sardique, 1.47,9-39-9. Olius y prefide &cc. 1.7,  1.47,97-198. Le Concile ne veut rien écrite fur la for; conditune le jugement de cetail de Nome ne l'aveg de & Sathanafic de Marcel du Anvey. & Cé Adiepas, de Calid les Sardique, 1.47,  Est de l'avert Canona, p.199-115. Diverfire lettres du Concile, p.197-116.  Est Orientaux retirez à Philippople, condament respincipaux Evedques du Concile de Sardique, 1.47, 9-317, 39/17. p.116. Ilstafchent de fe joindre les Donarittes, 1.7, p.175-18.  S. Athanafic aprés le Concile de Sardique fer ettre à Naiffe: «1 où il vient à Squilée par les ordres de Conflate, & y demeure deux ans 1.1, p.176.  Le trouble augmente dans l'Eglife, 1.67, p.37, 35/1 Violences des Eufebiens au retour de Philippople lis flor mourt plufuriux Ecclefishique et Andrinople, & envoient l'évefque S. Luce en exil où il mourte, p.35/1-39-78-9.2.  Ils bannifichts and Bloodore, Macsire, Altere, Olympe, Theodole, cous Ecclefishique et d'Andrinople, & envoient l'évefque S. Luce en exil où il mourte, p.35/1-39-78-9.2.  Lis bannifichts auf bloodore, Macsire, Altere, Olympe, Theodole, cous Ecclefishique et d'Andrinople, de envoient l'évefque S. Luce en exil où il mourte, p.35/1-39-78-9.2.  Lis hannifichts auf y font quelque foumifilion, mais qu'in rébit pas ludière, p.43/1-7, fin iternes 2, d'Alter, 1.51, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, 1.52, | <b>V</b>                                        |            |
|    | Libanius qui professeit à Constantinople, en est chasse par Limens vers<br>l'an 347, & va enseigner cinq ans à Nicomedie, p.571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |            |
|    | Flavius Philippus , & Flavius Salus , Conff. If c item to Concile Luxople en Thebide , 60, & Paeswe fc juditic for fer wifons , Many 211. S. Macaire d'Alexandrie d'une paffer le Carefre<br>d'abbas avec , Paeswe, passif, 24, 46, 45, 47, 47, 47 feque 12 contegion fe<br>met dans la congregation de Tabenne, y emporre Corneille, 57t, Paphance<br>& beaucop d'autres , 1, 47, 24, 47, 24, 25, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,12.                                          | 348.       |

'an di Rome 1101.

Constant éerit à Constance par les deputez du Concile de Sardique, austanc 348. & Con quels il joint les fiens pour le rappel des Évelques bannis; Constance l'accorftant le , E.t.4.p.343 M.t.6.p.341 t.8.p.117.118. Les depurez estoient à Pasque à 11,12. Antioche, où Estienne s'efforce de les perdre d'honneur par une malice diabolique : mais elle est deconverte, Estienne deposé, & Leonce mis en saplace : Il gouverne pres de dix ans, M.r.6.p. 341. 422 1.8.p.119-121. Qualitez de Leonce:

Flavi n & Diodore fouriennent la foy contre luy , 1.6.p.341-345. Conftance rappelle vers Pafque les Evefques exilez, p.345-347, & écrit à Alexandric en faveur de Saint Athanafe, t. 8, p. 127. On croit que S. Paul fut alors retabli à Constantinople, 1.7.p.257, Marcel & Afelepas retournent aussi

à lours eglifes , 1.6.p.345.346 t.8.p.127.

Balac Duc d'Egypte est frapé de Dien peu avant Gregoire, \$3.9.125.

Constant envoic des aumoines en Afrique par Paul & Macatre qui bannissent les Evesques Donatistes, & obligent tout le peuple à se réunir. Martyre pretendu de Donat & Mareule, & de quelques autres &ce. 1.6.p.109-120. 710-713 E.1.4.p.344. Les Donatiftes calomnient Paul & Macaire , M.s.6.p. 121. Vitellius Donatifte éerit vers ee temps-ci, p.122.

Saint Abraham Evefque d'Arbel en Perfe cit martyrizé en un lieu appelle

Telman , 1.7.p.90. Les Perfes rompent la treve qu'ils avoient faire avec les Romains, & entrem lans la Mesoposamie, Constance y vient & donne vers le mois d'aoust la celebre bataille de Singare on les Perfes font défaits d'abord , & Narfe fils de Sapor pris & tue smais ils reviennent fur les Romains occupe? à boire, & les défont entsere-

Eclipse de soleil le dimanche te d'ellobre, p.347. Le poete Prudence naist cette année, p.343-

Ulpius Limenius, er Acontus Catulinus Philomatius, Conff-

ment durant la muit, ils se retirent auffitost, E.t.4.D.344-347.

Libanius fait à Nicomedie le panegyrique de Constance & de Constant, E. t.4.p.572. Gregoire est tue par le peuple au mois de janvier ou de fevrier, aprés avoir

persecuté l'Eglise d'Alexandrie pres de 8 ans , M.1.8.p.121.122. Constance écrit d'Edesse crois lettres à Saint Athanase, pour l'obliger à retourner à Alexandrie, p.122,123. Ce Saint aprés avoir falué Constant dans les Gaules . & Jule à Rome , retoutne à Alexandrie , voit Constance à Antioche qui donne des ord: es en sa faveur, p.123-125, refuse de donner une eglise aux Ariens, p.126, voir Apollinaire à Laodicée, & passe par Jernsalem en S. Maximo

affemble un Concile en la faveur , 1.6.p.347 1.7.p.610 1.8.p.127-129. 5. Ashanafe affemble à fon retour un Concile des Evefques d'Egypte, où on reçoit tout ee qu'avoient fait en fa faveur les Conciles de Sardique & de Je: 8(alem , 1.8. p.134.137.

5. Orfife fecond Abbe de Tabenne, depute à S. Athanafe, 1.7.p.123.480 1.8.9.130.

Les Perfes font de nouveaux efforts contre les Romains , E.t. 4.p. 550. Concile de Carthage fous Gratus en l'an 348; ou plutoft en 349, aprés la réunion des Donatiftes, M. 1.6.p. 124-138.

S. Maximin Evelque de Treves nœurt au plustard le 12 de septembre 349 S. Paulin luy succede cette année , 2.7.p.249.695.696.

49. 12,13. t102.

| a de       | CHRONOLOGIE, 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an de                                   | L'an de |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| one<br>O1. | U:face & Valens fe retrachent de tout ce qu'ils avoient dit courte S.Arhanafe, & luy éctivent des lettres de pais fut la fain de cette annets (1.49.347). 14.79.13.5. Paulli de Treves envoie certe erractation au Saint ; 1.79.144. Les Evéques d'Octdont tiennent un Conocle à Simitaire norme l'horits, qu'on ne peut encore depofee. Ils enceivent aux Chentaux, (1.69.745). Tremblement de terre à Beryte: Beaucoup de payens forment une fect deni Chrétienne, E.4.4.7.9.45. S. pipitidion Evefque de Trimithout & Confesser, qui assista au Concile de Nicée, vivine concre en l'an 1434.8.4.149.7.149-2-147. Basilie pete de Saint Basilie elboit morte ni l'an 349 au plustard, 1.49.7.11; ce qu'onen dis, p. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conf-<br>tance<br>Con-<br>flant<br>12,13. | 349+    |
| 3.         | Sergius, & Nigrinianus, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,14-                                    | 350+    |
|            | Magnence glury I E mjör i Autum, & fait mourie Confiant à Elne, E. 1.4.  p. 1845; N. Vettanlon preud enfi, il a peurpre à Simini le promise de mars, p. 1841; St.  Vettanlon preud enfi, il a peurpre à Simini le promise de mars, p. 1841; St.  Vettanlon preud enfi, il a peurpre à Simini le promise de mars, p. 1841; St.  Magnence depuis de la litte de marset, dans famme Rome, lus les and Magnesce de dégiu, les un, d'excerce de grande consact, dans famme, p. 363.  Magnence depuis à Confiance pour le près 'S. Arthanale voit les ambulla contra à Alexandele, p. 263/184. 1947; On crois que S. Sevrais liverlque de Torcerce en chibi Marset, p. 1851; Alexandele voit les ambulla contra à Alexandele, p. 263/184. 1947; On crois que S. Sevrais liverlque de Torcerce en chibi Marset, p. 1851; Alexandele voit les plustant en commencemence de la liviante : S. Cyrille le ya fuecce : Distinculter fair fon entrée, M. 1859; p. 1861; Charlet et la liviante : S. Cyrille le ya fuecce : Distinculter fair fon entrée, M. 1859; p. 1861; Charlet et la liviante : S. Cyrille le ya fuecce : Distinculter fair fon entrée, M. 1859; p. 1861; p. 1872; p. 1872 |                                           |         |

| an de Lande     | 768 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rome  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| tanec<br>13,14- | amité enfemble, p.3-3-1. Leur conduite fage & chrétienne dans cette ville, p.5-1-11,3-23-29.  S. Hilaire peut avoir etté fait à vefque de Poisiers vers ce temps-6-1,3-7,4-48 De la vie qu'il avoit mende jusques alors, p3-3-43-7. S. Marin le vient trouver & etf fait par luy Exoreitle, p349/F. S. Marin la 3-MA.3-4.  S. Theodore de Tabenne vient demeatre pour quelque temps au monaftere de Parumn, 1-7-3-41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1103. |
| 351. 14,15-     | P. C. Sergii, & Nigriniani: al. Maganentius, & Gaijo, Conff. Conflames evic Conflamins Galua (Gale Is 14 mars, 109 fait spoultr of sear Conflamins, of Tourise cantre lite Privit. Ext., p. p. p. Maganete fait sufficielly. Detente for from: \$\tilde{C}\$ the miss of data lets Galles control Galain p. 389, 391. It selfmans suff to fight and from the theory of Confined Galain p. 389, 392. Apparation de la Crois farlis will deel fertufalem, let 7 de may: \$\tilde{C}\$. Cyrille en cerit à Continues à qui il n'avoit pas encor écrit, M.L.A. \$\tilde{D}\$, \$\tilde{D}\$, \$\tilde{C}\$, \$\t | 110,  |
| 352. 15,16      | Conflantius Ang. V. & Conflantius Galius Cafar. En Occident, Conflantius Ang. V. & Conflantius Galius Cafar. Dendus, Confl.  La ley du as feveries remis an estumputs de faire stillament. Est.4-p.  577.  Philippe Prefix eft all feracisi vers ces temps-ci, M.1.7, p.159.  S. Orific Abbe de Tabemen es pouvant maintenir l'union Sel adifcipline than la congression, ablige S. Theodore d'accepter le place vers la compour perce, p.22/j.4.p.10.  Le Pape Ille List, dict-on, S. Estebe Evelque de Verceil, 1.7, p.259. Il meuri le 18 d'avril : Ses écrites, p.28/, 282.  La 18 R. R. et le la la figlace, Estebe Evelque de Verceil, 1.7, p.259. Il meuri le 18 d'avril : Ses écrites, p.28/, 282.  La 18 R. R. et le la la figlace, Estebe Evelque de Verceil, 1.7, p.259. Il meuri le 18 d'avril : Ses écrites, p.28/, 282.  La 18 R. R. et le la la figlace le 10 de may, & gouverne 14 ans 4, a mois, & deux jours, 1.6, p.256.  Libere reçoit le lettres que les Ariens & les Eufebiens avoient addettile. Jude fon predeceffeur contre S. Ahnanie, p.156/p.2-p.159. Il mandel è Sint : grantier de la verse de la contre de la verse de la verse de la contre de la verse                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| 6, quelques autres à Confiance, 1,2,9,143. Hillouire de cet illattre Conficieur, sance 1,143-145.  5. Theodore Abbé de Tabenne predit vers le moist d'aoult la nouvelle perfectuion des Ariens, & en promet suifi la fin &e, 1,29,431/3,434-147. Il fonde (inq nouveaux monalhers), 1,79,431.  fonde (inq nouveaux monalhers), 1,79,432.  fonde (inq nouveaux monalhers), 1,79,432.  fonde (inq nouveaux monalhers), 1,79,432.  fonde (inq nouveaux monalhers), 1,79,743.  Cunflante force las Alpa, e.64ff Meagnese de l'India evant la 64 in fyramére, 67 le renfrime dans les Gaules, 1,544,737,779.  Confiance fait Epictere Everque de Civitra-Vecchia vers ex exempe-i, ou peu après, 3,64,5,948.  Confiance fait Epictere Everque de Civitra-Vecchia vers ex exemple in Albeit, 6,948.  Confiance fait Epictere Everque de Civitra-Vecchia vers ex exemple in Albeit, 6,948.  Confiance fait Epictere Everque de Civitra-Vecchia vers ex exemple in Albeit, 6,948.  Confiance fait Epictere Everque de Civitra-Vecchia vers ex exemple in Albeit, 6,948.  Confiance fait Epictere Everque de Civitra-Vecchia vers exemple in Albeit, 6,948.  Les Eufebiens vers le commencement de l'an 151, 1 conff.  Les Eufebiens vers le commencement de l'an 151, 1 conff.  Les Eufebiens vers le commencement de l'an 151, 1 conff.  Schander General (1,19,144).  Antonio peut effer versu verse exemple in Albeit, 6,145, 1,145.  Antonio peut effer versu verse exemple in Albeit, 6,145, 1,145.  San let I ann 1,154.  Confiance fix Epictere exerce exemple in Albeit, 6,145.  Confiance fix à Linute de figuramer, 6,195.  Justin exemple and confiance exemple in Albeit, 6,145.  Confiance fix à Linute de figuramer, 6,195.  Justin exemple and confiance exemple in Albeit, 6,145.  Les fixers confiance de la part de Libeit et la confoantario de Photin, 6 Marcel, 8 de 6. Arbandie melle for forces de Copou engle fictiv versu demande de la part de Libeit et la convocation d'  |      | L'an de | 2 769                                                                                                                   | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ö it renforme dans lus Canles, E.s., ap 377-799. Conflance für Epickete Erecique de Civitar-Vecchia vers ec temps-ci , ou peu sprès, M.1.4.p.384.  Ce prince types flasfisie vers la fin del an 312, E.s., ap.380. Ce prince types flasfisie vers la fin del an 312, E.s., ap.380.  Ces pince types flasfisie vers la fin del an 312, E.s., ap.380.  Les Enfebients vers le commencement del un sy, scachent de Caire Gottie.  S. Ale Enfebient vers le commencement del un sy, scachent de Caire Gottie.  S. Antoine peut effic versa vers ce temps-ci à Alexandrie, p.142, Ilfilloire de Desconce Evelque d'Hermopole S. Achanafe luy éctit avant Pasques, peutelite en ectre année, pour l'obliger d'exercer l'epicopat qu'il avoit recue, p.142-147.  Magnette ifi difait dans les Alpes: life tant à Lieu lete sou le 11 dans β, p.784. Conflance ificia à Lieu let de sipremère, C peu après à Arles, sò il demensa flégie as printenges, p. 386, 397.  Conflance ificia à Lieu let de sipremère, C peu après à Arles, sò il demensa flégie as printenges, p. 386, 397.  Evesques confinentes à la condumation del Phorin, che Marcel, de des A. Acha- nalés: mesfine Vincent de Capous qui eliois venu demandre de la part de Libe- ter la convocation d'un Concili de Aquilet, M.1.6, 397.7-1971/2. p. 317.8-1971.  S. Paulin de Nole anilt vers le mesfine temps dans l'Aquitaine, P. S. Paulin de Treves testifie cul pour S. Athanafe, se cet banni 1.8, p. 384.7-97.  S. Paulin de Nole anilt vers le mesfine temps dans l'Aquitaine, P. Jonisire 5 intere g. M.1.4.4.  Let flavour controntes previneux voifines, E.t., ap.388.  S. Theodore de Tabenne predit diverfes choles, M.1.7.9, 418-499, il declare le no de novembre 3500 135, une mesfine temps dans (Aguita).  Let flavour controntes previneux voifines, E.t., ap.388.  S. Theodore de Tabenne predit diverfes choles, M.1.7.9, 418-499, il declare le no de novembre 5300 135, une mesfine temps dans (Aguita).  Let flavour controntes previneux voifines, E.c., ap.381.9-1.  Comilantus Mas Aguit P.M. Conflavour Galles, Capa III, C. Conij.  L  | J.C. |         | oust la nouvelle per-<br>485]1.8.p.140.141. Il<br>re prince a aussi quel-<br>ui tore, E.t.4.p.179.<br>ylas à Daphné, M. | P.1451-15.  S. Theodore Abbé de Tabenne predit vers lemois d'ao fecution des Ariens, & en promet suffi la fin &c. 17-p. fonde cinq nonveaux monafletes, 17-p. 493.  Revoite des figifs dans la Petifiliar reprinte par Galars, 18-p. 493.  Bould of the Company of th |
| Let Eufbiens vers le commencement de l'an 15,1 safehent de faire (sortis S. Arhande d'Alexandrie fur une dauffe lettre de hyà Confluene. MASA, 1571/15,142,143, On l'accide d'avoit écit à Magnene, 15,2 15,2 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         | ers ee temps-ei, ou                                                                                                     | & le renferme dans les Gaules, E.t.4.p.377-379.  Constance sait Epictete Evesque de Civitta-Vecchia ve peu aprés, M.t.6.p.380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Let Eufbiens vers le commencement de l'an 15,1 safehent de faire (sortis S. Arhande d'Alexandrie fur une dauffe lettre de hyà Confluene. MASA, 1571/15,142,143, On l'accide d'avoit écit à Magnene, 15,2 15,2 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 352- | 16.17.  | ar 11, Conff.                                                                                                           | Confiantius Aug. VI. & Confiantius Gallus Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hillolice de Draconce Ewelque d'Hermopole S. Arhande luy écrit avant l'afques, peutle en cette amés, pout l'Obliger de actre et l'épilopa qu'il avoit recou, p. 14.5-14.7.  Megneta y défini dans les Alpes, il se teu à Lien les est est et daugh, après serie re pat resis ant che demi, E. L. 4, p. 39, 34. Dettent son feror itrangle à confirmation et put resis ant che demi, E. L. 4, p. 39, 34. Dettent son feror itrangle à Configuer significa à Linite de signifique de la serie piet par a primatons, p. 366, 37.  Configuer significa à Linite de signifique et et année ou la suivante, où tous les Ewelques consentent à la condamastion de Photin, de Marcel, de de S. Athanasie, enfem virente de Capou ent seit vieu et de liber et la convocation d'un Conciligi Aquille, MA Ap. 377-379/2-7, 311. S. Paulin de Treves te sisté est journe de Capou ent seit prime de la liber et la convocation d'un Conciligi Aquille, MA Ap. 377-379/2-7, 311. S. Paulin de Treves te sisté est journe de la situation de la liber et la convocation d'un Conciligi Aquille, MA Ap. 377-379/2-7, 311. S. Paulin de Treves telle seu journe visions (E. p. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | nent de saire sortir<br>onstance . M.s.6.p.<br>18.p.142.                                                                | Les Euschiens vers le commencement de l'an 353, tasch<br>S. Athanase d'Alexandrie sur une sausse lettre de suy à Co<br>357 [1.8.p.141.142. On l'accuse d'avoir écrit à Magnenee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jufgui sa primituma, p. 366.397.  Conflance y clair ensir un Concile cette année ou la fuivante, où tous les Evefques confinence à la condamastion de Photin, de Marcel, de de S. Athanaise in melle vitiment de Capoue qui floit veux demandre de la part de Liberte la convocation d'un Concile à Aquille, du S. 49.77-391/2-9, 311. S. Paulin des convocation d'un Concile à Aquille, du S. 49.77-391/2-9, 311. S. Paulin de S. Paulin de le la pour S. Athanaie, de chi hamai, s' 49.36-3491, de la principe de la partie de |      |         | ale luy écrit avant<br>er l'episcopat qu'il<br>ule 11 d'aoust, après<br>in frere s'ésrangle à                           | Histoire de Draconce Evesque d'Hermopole; S. Achans<br>Pasques, peutellre en extre année, pour l'obliger d'exerce<br>vooit receu, p.145-147.<br>Magnatte ss dispasse dans les Aipes; il se tut à Lion les es<br>avoir repoit rois ans & demi, E.c.4, p.383-384. Decence se<br>Sons le 18 auss), p.384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| § i june 9, Ma.1.5. Let flavare sources les previncts veifines, E.s., p.,988. S. Theodore de Tabenne predit diverfesc choles, Ma.2.9, 416-499, ildeclare les 00 envoembre 5500 us, 41 mendialgence extraordinaire accordée de Dieu aux perheurs, & la confirme par des lectres que S. Antoine luy écrivoir, p. 480. Conifianties along FII, & Centilanties Galss Cégat III, Cettif- Libraius revites democre à Antische vers le coumescemtes de l'an 314, E.t., 9,737. Satisies à Antische à cossé sit la famine : On y tas pou apris Tesophile genoremant de Syrie durant que d'edut spile à l'étreps p. 393,495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         | rante, où tous les<br>cel, & de S. Atha-<br>de la part de Libe-<br>1.7.9.511. S.Paulin<br>p.360,767.1.                  | ju fgu' au primtemps, p.386:387.  Constance y fait tenir un Coneile cette année ou la suiv<br>Evesques consistent à la condamnation de Photin, de Mar-<br>nase; messime Vincent de Capoue qui estoit venu demander.<br>re la convocation d'un Coneile à Aquillet, Ma.4.9-357-359;<br>de Treves tessiste leul pour S. Athanase, & est banni, s.4.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Libanius reviene demeurer à Antioche vers le commencement de l'an 314, E.t.4. 1953. Sedition à Antioche à cause ile la famine : On y tue peu après Theophile gewetretaur de Syrie durant que Gallus ssoit à Hierapse, p.394,395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 486-490, il declare<br>e accordée de Dieu                                                                               | \$ ipnote 9, M.J.F., Lut Hurst courent let provinces voilines, E.t.4.p.,\$8. S. Theodore de Tabenne predit diverles choles, M.J.F., le 20 de novembre 355 ou 354, une indulgence extraordinaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sedition à Antieche à cause de la samine : On y tue peu après Theophile gouverneur de Syrie durant que Gallus essoit à Hieraple, p.394-395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354  | 17,18.  |                                                                                                                         | Libanius reviene demeurer à Antioche vers le commencement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il fait meurir aussi Eussie Emise survemme Pietacas, apparenment avocas;<br>Mx.6.p.757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 94-395-<br>nefteur, p.395-397.                                                                                          | Sedition à Anticelte à caufe ils la famine : On y sue pre<br>genoverneur de Syrie durant que Gallus effoit à Hieraple, p.3.<br>Gallus fait tuer Domitine Prefts d'Orient, & Mentius Qu<br>Il fait mourir aussi Eussele d'Emese survoumné Pistacas , app                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           | L'and                | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L'an |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| .c.<br>54 | Confitance<br>17,18. | vie monaftique. Le Pape Libe grandet inflanc Diaere, que pai biens le demand. Diaere, que pai biens le demand. S. Lautren P. Ambroi [657]. Autren P. Ambroi [657]. S. Augultin Rudgusto 9. S. Dernat & E. Denat | sindebe de Verceil: Il elle premier en Occident qui joint la la cheirale en Eprofonne & dont fon Cleggi, et p. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IIO  |
| 355-      | 18,19.               | M.s.6.p.362.36<br>P.535, y propo-<br>figner;les Arier<br>le nom de l'Ent<br>t.6.p.362.363.3<br>la condannatio<br>culierement la<br>t.6.p.364.<br>S. Denys de<br>avec S. Eufebe,<br>Evefque de To-<br>font envoyez e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arbetio, & Lobianus, Conff.  flemble le Concile de Milan au commencement de l'année 355,  2/16.79,514.5. Eliebbe de Verceil s'y trouve malgre luy, 1.7.  le le s'ymbole de Nicée, p.3/26, Saint Denys de Milan veut le 1 l'empéchent ces, p.3/3-39, Les les tellebient y propofent fous perceut un formulaire purcement Arien: Le peuple le respres,  6/16,79,49.6. On nevi per aqui lai telét figné, mis ion figue  nd és Saint Arhande. 1.6. p.4/3/1.74.24.0. On remarque parti-  tunce d'Exerne de Heriladonique de de Fortunairen d'Aquilee,  Malan retracke fa fignature, 2.7,9,243, 8. merite d'eltre banni  Lucifer, Paneracce, childiste, p.3/13.24. Eugente de des  tones, els banni avec S. Eufebe fon maifter, 4.7,9,73,54. Milan  ferta d'extra de faignature, 2.7,9,14,54. merite d'eltre banni  clustifer, Paneracce, childiste, p.3/13.24. Eugente de mission  tones, els banni avec S. Eufebe fon maifter, 4.7,9,73,54. Milan  fertin duvers endoirs, 2.7,51. Libre le une fertiu mer res belle lettre, |      |
|           |                      | p.548.549. Am<br>Denys meurt d<br>Comte Joseph<br>& beaucoup d'<br>patemment per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tence eft mis à la place de S. Denys de Milan , 1.6.p. 365. Saint<br>ans fon exil ; on n'en fçait pas l'année , p. 363.467[1.7.P.351. Le<br>loge S. Eufebe chez luy à Scythople, 1.7.p. 293.152. S. Epiphan<br>autres l'y viennent vifitet , p. 352. Le Comte Joseph meurt ap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

## CHRONOLOGIE

an de L'an o Conftance 18,19.

J.C.

555

Idée generale de la perfecution que Constance fit à l'Eglise, t.6.p.366-379. Histoires de S. Maxime de Naple & du Marryr Rufinien , p.391.392.

Constance defend le 30 d'avril d'epouser sa belle-saur, E.t.4.p.404.

an d

dome.

1108.

Conjuration presendue d'Africain gouverneur de Pannonie, punie fort feverement vers may, p. 400.

Julien mis en liberse vers le mois de may, est envoyé peu après l'affaire d'Africain a Athenes comme en exil, p.494. Il y trouve encore S. Gregoire de Nazianze,

& S. Bafile . M.t.o.p.t8.10.329. Constance va enfuite faire la guerre vers le lac de Bregentz, & revient pour

pafferl'hiver à Milan , E.t. 4.p. 405.

Themistius est fait Senateur de Constantinople vers le milieu de 355, p.405. Constance vers le milieu de cette année mande à Ossus de le venir trouver, & ne l'ayant pu gagner, il le renvoie à Cordoue, M.t.6.p.303|1.7.p.312. Il luv écrit depuis des lettres de menaces, aufquelles Osius répond par une excellente lettre, 4.7.p.313 316. Il comble de faveur Epictete Evefque de Centum-

celles qu'il avoit gagné, e.o.p.380. Silvain François repousse les barbares des Gaules. On l'acouse de se revolter ; ce qui l'oblige à prendre la pourpre à Cologne vers le mois de septembre, il est tué 28 jours apres , E.t. 4.p. 406-409.

Libere reliste genereusement à Rome & à Milan après le 6 de juillet & la mort de Silvain, aux efforts de Constance & de l'eunuque Eusebe. Il est relegué à Berée en Thrace, M.s.6.p. 380-386, où il est accompagné par Damase Diacre & depuis Evefque de Rome, p.386 1.8.p.387, Felix intrus à fa place est constamment rejetté du peuple, mais suivi d'une partie du Clergé malgré leur ferment , 1.6.p. 287.

S. Hilaire & d'autres Evesques de France peuvent avoir presenté vets ce temps-ci une requeste à Constance pour les Catholiques & contre les Atiens. P.395.396 1.7.P.439.

Saint Athanase acheve avant 356 la grande eglise d'Alexandrie nommée la Cefarée, commencée par Gregoire; il y fait l'office à Pasque avant qu'elle fult dedice , 6.8.p. 148-150.

Diogene & Hilaire viennent à Alexandrie pour donner aux Ariens par ordre de Constance le blé destiné pour les Ecclesiastiques; ils taschent de faire fortir S. Athanafe, & ils ne le peuvent, p.151.152.

Saint Athanase fait peutestre vers ce temps-ci sa seconde apologie, p.194. S. Antoine & S. Pambon viennent à Alexandrie vers 355, t.7.p.129.670 | t.8. p.143. S. Antoine y visite Didyme l'aveugle, celebre des ce temps-ci, e.7.p.129. 131 V. Didyme \$ 2, M.1.10.

Ammon quitte Tabenne pour aller à Nitrie suivant le conseil de S. Theodore , t.7.p.492.

Constance par sa loy du 23 septembre renvoie aux Evesques les causes de leurs confreres, E.r.4.p.404.

Cologne est prise par les Erançois au mois d'ottobre ou de novembre , p. 412. Julien est rappelle d'Arbenes & fait Cesar à Milan le 6 de novembre ; epouse Helene four de Conflance ; part le premier de decembre pour Vienne, & y arrive le mesme mois , p.410.411.496-498. Ses qualitez naturelles & acquises , p.482. 553 &cc. Sa conduite dans les Gaules , p. 498.

Saint Bafile quitte Athenes pour retournet en fon pays, M.s.g.p.sq. Saint

E E e c e ij

| C. Conf-   | 772 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18,19.     | Gregoire de Nazianze demeure encore un peu à Athenes, p.18.181.<br>Aftere difciple de saint Julien Sabas et abliv vers 195 un monaftere à Gindare<br>en Syrie, & y artire aufilion Sabas et abliv vers 195 un monaftere à Gindare<br>781.<br>S. Mille Evefque de Perfe vient à Jerufalemen l'an 395 un 396, p.91.92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11   |
| 6 10.10    | Constantius Aug. VIII. or Julianus Calar, Const.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110  |
| 56. 19,2c. | Conflamins Aug. FIII. & Julianus Cofar. Confl.  S. Antoine meur le v de janvier. agé desogan, Mâra-pâr, Samort elk fuivie d'une fecherelle detrois ans, papyla.paris. S. Athanafe éctivi fu vie quelques années aprés, 1.p. paris, agé desogan, Mâra-pâr, S. amort elk fuivie d'une fecherelle detrois ans, papyla.paris. S. Athanafe éctivi fu vie quelques années aprés, 1.p. paris, paris.  Le mefine jour 17 janvier Syrien Duc d'Egypre jure de laiffer S. Athanafe are popylaqu'à eq uin en ufenovoye à l'Empereur & recent réponde de lor gelife ode-folis. S. Athanafe, & ya fide egynades voidences; nais Dien fauve paris de produces, années de grandes voidences; nais Dien fauve bans de cette violence, le detnier adrellé à Maxime Prefer d'Egypre el du 1 fevrier 96, p. 195-197. George eft ordonné à Antioche Evelque d'Alexandrie par un Concile de trene Arien qui font un nouveau formalier, 1.6 paps-945. Quel effoit ce George, 1.4 p. 160-161. Le Comer Heracel viene en Egype avec une declaration finglante contre S. Athanafe, & en mefine temps Caraphrone en ell fair Prefer & Schultene contrelos Calholiques p. p. 171-15. S. Athanafe, we un aller trouvet Conflance, p. 18-1. Il écrit en chemin une lettre au Evelques et Egypre, p. Mi. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de continuer fonvoyag vers Conf- lettre au Evelques et Egypre, p. Mi. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de continuer fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de continuer fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de continuer fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de continuer fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de not niture fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de not niture fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de not niture fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvelles qu'il reçoit l'empédhent de not niture fonvoyag vers Conflance, p. 18-18. Les nouvel | ,110 |

Saint Gregoire de Nazianze quitte Athenes vers le commencement de 356

p. 415.

| CHRONOLOGIE. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conf-                                                          | J. C.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| p. Il. & conflantinople, d'obliterourne cher (no per exve Ceffaire (no free 24/6,9,49,59,41). He donne tous I Diene & la I rectaire, p.332-943. Saint Hilde enfeigne la rhero ique à Cefaire, & quinte le monde autht qu'éta, p.43-21. Ette vive se cerupe à l'apollisaire dopuis herclarque, p.4-4. Acce vient à Alexandrie obli unome (p.591,64,49,44). Hildnite d'Eurour, p.591,54,54. Erreurs de Emonomies, p.41,44. Saint Hildrite & Goulle fe (parent de la communion absurince) d'Alexandrie d' | e, tance<br>19,20.<br>oft<br>3.<br>u-<br>de<br>ile<br>&c<br>ar | 356.              |
| ptemiet de juin ou le 24,4.2,9.161.<br>Autun est effecte par let Barbarts vers le mois de may ou de juin , E.t.4,<br>413. Julien arrive à Autun le 24 juin , & temploie le reste de l'année à faire<br>guerre du cesté de l'Altenagen. Il désir les Barbarts un Lorraine 2, 413.<br>Constance mande Olius à Stimule vers le milleu de 255, & l'y verient v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                             |                   |
| an entier, M.1.7, p.18-5715.  5. Eufebe de Verceil bann à Scythogle, y reçoit enfin des lettres de se<br>Egiste, p.518. Il y soufire extremement par la crassarcé de Patrophile son ge<br>liter, p.519-51. Il str depuis banni dans la Cappadore, & enfin dans la hau<br>Thebaide , p.716.  Maccdone avec Marachone & Eleuse de Cyrie se patrilans, exerce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o-<br>ite                                                      | - Special Control |
| Standes etuautez à Constantinople contre les Catholiques sentre les funds<br>Martyre & S. Martien font desipitez, 16,9,197-399. Et contre les Novarier<br>qui tefufent pourtant de fe cénuir avec l'Épific Catholique, p. 100-2011, 24<br>445. Agele estoir alors leur Evesque à Constantinople, 1.3,9,24,47,52,21,6,400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.<br>1s,<br>p.                                                |                   |
| Macedone fait transporter le corps de Conflantin de l'eglife des Apolit dans celle de S. Acace : ce qui caufe un grand trouble de beaucoup de meutre dans Conflantinople : On n'en feair pas l'année, 1.4.9.4.95.  Euflathe de Sebalte est deposé vers ce temps-cipat le Concile de Meliter 1.9,9.8.13.1.89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cs<br>A                                                        |                   |
| S. Melcer peur avoir effemis à l'o place, & l'eftre vu obligé peu aprés de<br>cretire par la déchérillance du peune qui aimoir l'antlanteir il revitre à Ben<br>en Syrie, mais il n'en fur pas Évelque, 1,4 p,548.<br>Des divertes d'utifions des Ariens en Eusoniens, Semiariens, & Maccel<br>niens, 1,8 p,40-414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ée<br>o-                                                       |                   |
| E.t. 4-p. 415. 416. Durant cutte guerre Eustebievient à Renne, p. 416.  S. Hilarion quitte son monastere à la fin de cette année, & fair divers voy ges, M.s.7.p. 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                   |
| Conflantius Aug. 1X. & Julianus Cafar II. Conff. S. Hilarion vient au tombeau de S. Antoine celebrer l'anniversaite de mort. M.1.7.p. 139. Julian et alligite à Sins durant l'hiver. Et. 4.p. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,21.                                                         | 357-              |
| E E c c c iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1                                                            | ł                 |

L'411 d Rom DIE Constance fait le 25 janvier une ley severe contre ceux qui consultent les devins,

L'an de L'an de 774 Conf-357. tanco 20,21.

Le general Arbetion accuse & absous, p. 417.

Les reliques de S. André & de S. Luc sont apportées d'Acaie à Constan-

tinople le ; de mars , M.I.I.p.338. S. Second Prestre de Barea est mé à coups de piez durant le Caresme, peutestre cette année, par deux Evesques Ariens de la Pentapole, Second de Ptolemaide , & Estienne , 1.8. p.176.

Constance vient à Rome le 28 d'avril , E.t. 4.p. 418. Il avoit fait ofter du Senat l'autel de la Victoire, p. 419. Le peuple Romain demande à Constance avec de grandes instances le rappel de Libere, M.1.6.p. 414-416.

Constance fort de Rome le 29 de may pour alter à Milan ou il demeure jusqu'à la mi juillet , E.t. 4.p. 419. Il va ensuite à Sirmich & jusque sur les frontieres des Quades & des Sarmates qui demeurent en paix. Il resourne à Milan au mois de novembre, d'on il revient paffer l'hiver à Sirmich , p.420.

Constance Laiffe à Julien l'autorité entiere vers juin , luy donne Severe pour

Lieurenant au lieu de Marcel, p. 417.

Les Letes nation Allemande affiegent Leon & font défaits par Julien , p. 421. Julien rebastit Saverne pres de Strasbourg vers le mois d'aoust, remporte une grande victoire fur les Allemans qui avoient battu le general Barbation, ravage l'Allemagne & bastit un fort audelà du Rhein. Il accorde aux Allemans une treve de 10 mois , p. 421-425. Il affiege les François dans deux fores sur la Meuse

qu'il prend en janvier 358, après deux mois de siege, p.429. Second formulaire de Sirmich tout à fait impie, dresse en juillet ou peu

après par les Evefoues heretiques d'Occident, M.1,6,p.416-419. Quel estoit Potame Everque de Lisbone, p.417.

Foiblesse d'Osus qui sune le formulaire impie de Sirmich , 1.7.0.317. Il retourne en Espagne, p.318. Gregoire Evesque d'Elvire rejette sa communion, p.318. Ofins meurt en Espagne anathematizant les Ariens, sur la fin de 157. auc de plus de cent ans , & aprés 62 ou 63 ans d'episeopat , 319-321.

Le Pape Libere figne à Berée le premier formulaire de Sirmich , & embraffe la communion des Ariens pour estre rétabli; ce fut à la fin de 357, ou au commencement de 358, 1.6 p.419-427.

S. Athanase écrit son apologie touchant sa retraite, vers la fin de cette année, & un peu aprés son epistre aux solitaires; s'il ne les avoit pasécrires des l'an 256, 1,5,p,188-193.

Saint Basile fait divers voyages en Orient & jusqu'en Egypte, 1.9 p.24.25. Naucrace frere de S. Basile mourt vers l'an 357, après avoit passe 5 ans dans le defert , p.32.33. Les Sarrazins pillent cette année le monastere de S. Antoine, & tuent S.

Sagmates , 1.7. p.139. Constance sur la fin de 357, retire Saluste à Julien qui l'aimoit beaucoup. &

Leavois en Thrace, E.t. 4. P.505.

Leonce d'Antioche meurs sur la fin de 357, M.t.6.p. 428.

Division entre Acace de Cefarée & S. Cyrille de Jerusalem, qui avant esté depose par Acace dans un Coneile, se retire à Antioche après la mort de Leonec, & de là à Tarfe, où Silvain le reçoit malgré Acace. Eutyque est mis à fa place , p.424.425 t.8.p.431.

|                                         | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                 | 775 onf                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Les Prela<br>ormulaire o<br>26 1.7.p.44 | ats de France rejettent peu avant le Concile d'Ans<br>de Sirmich. Ils écrivent vers le melme temps à S.                                                      | vre le fecond tance                 |
| Saint Pho                               | ebade d'Agen fait un écrit pour refuter ce melme fo                                                                                                          | rmulaire , 1.6.                     |
|                                         | Dasianus , & Cercalis , Conff                                                                                                                                | 11,11                               |
| le malgré le                            | ent paffer l'hiverà Paris, E.t.4,p.425. Il travaille à<br>e Prefet Flevent, p.501-504.                                                                       |                                     |
| Narje ann                               | bassadeur de Perje entre à Constantinople le 23 de fet<br>glance à Sirmich, & ne fait rien, p.428.429. Cen                                                   | tier, d'en il va                    |
| Saporle phil                            | lesophe Eustache, & quelques autres, qui n'ebitennes                                                                                                         | triennen plus,                      |
| Les Justion<br>les Justienges           | iges & les Quades pillent les provinces de l'Illyrie . I<br>s : Constance marche contre les Quades sur la fin di<br>naix , p.430.431.                        |                                     |
|                                         | Germanicie ayant feeula mortde Leonce accourt                                                                                                                |                                     |
|                                         | s'empare du fiege d'Antioche vers le commenceme<br>1.774. Il y demeure deux ans , p. 496.                                                                    | nt de 358, M.t.                     |
| Acce revie                              | ent à Antioche aprés l'election d'Eudoxe, qui veut l                                                                                                         | e rérablir dans                     |
|                                         | , &c ne le peut , p.428,429.                                                                                                                                 | C I CC abin dans                    |
| Eudoxe at                               | utorife la doctrine des Anoméens dans un Concil                                                                                                              |                                     |
| Bafile affem                            | rge de Laodicée écrit contre cela à Basile d'Ancyr<br>ble avant Pasque un Concile à Ancyre de 12 Evesqu<br>ment les Anoméens avec la Consubstantialité , & c | es Semiariens,                      |
| Baule Euf                               | :s, p. 430.431.<br>Stathe, & Eleuse, deputez du Concile d'Ancyre vo<br>aux Anoméens & à Libere leurs anathematismes                                          |                                     |
| laire, & ret                            | tracter la 2º confession de Sirmich, qui est mesin<br>Ils font aussi signer quatre Evesques d'Afrique, p                                                     | fuppriméce »                        |
| Les Sen<br>elevé au di                  | niariens font bannir Julqu'à 70 des Anoméens : Ac<br>aconat par Eudoxe , lont releguez en Phtygie , & E                                                      | ce, & Eunome                        |
| Libere re                               | e, p. 434-436.<br>vient à Rome, peutoftre le 2 aouft. Felix en eft<br>ques de fa communion, p. 437.                                                          | chasse avec les                     |
| On nict e                               | en ce temps-ci l'histoire de S. Eusebe Prestre de Ro                                                                                                         | me, p. 438.                         |
| On peut r                               | mettre vers ce temps-ci les écrits de Lucifer ou peu                                                                                                         | pres. 1.7.p.763.                    |
| Conitano                                | re ayant indiqué un Concile œcumenique à Nice<br>and cremblement ruine la ville le lundi 24 d'aoust                                                          | Cossons Euro                        |
| que de la vi                            | ille, & Aristenete Vicaire du Prefet, y peristent                                                                                                            | D. saol E. s. D.                    |
| 434.435.5                               | . Arface qui l'avoit predit meurt dans le mesme t                                                                                                            | emps , E.t.4.p.                     |
| Il ritablit I                           | umet les François Saliens de la Toxandrie, & les s<br>le commerce d'Angletarre par le Rhein, p.433. Il ens<br>mne, & s'y foumet divers peuples, p.434.       | Camaves, p. 432.<br>re en Allemagne |
| Les Sar.                                | mates chaffet par leurs esclaves en 334, sont rétab<br>is d'uouss, p.247.432. Constance revient aumeis d'ed                                                  | is par Conflance                    |

| in de L'an de                       | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ":n di<br>Rome |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 358.   tance<br>11 <sub>2</sub> 12. | Les Anoméens font rappelles d'exil, & obviennant qu'on fepare en deux Conoile excunențique, MA-84, 944-943.  Conoile excunențique, MA-84, 944-943.  Conoile excunențique, MA-84, 944-943.  Rel Cabilită d'Alexandrie vers ce temps el. & les Cabiliques rentrem în la polificiino des Egileis mais en foin aufinot chaffe par le Due, 14, 79, 178.  Pallin de Treves meut cette année en Phrygie, peutefire le 31 d'aoult, 79, 1816.  S. Hilaire ceiri fon livre des fymodes à la fin de 18, pour répondre au trect en des Bévolques de Frances, 21, 94, 24-45, 71, 11 (circiprentière en mêm gol fa fille 1, 94, 94. Il cempore le Sulvires de la Trinité durant fon ceul. Ot en (açia pasa l'ammé p. 9-49).  S. Bulle peut avoir cité fait LeCeur par Diance Evefque de Cefatée vere, 1, 97, 93, 93, 94. B'orti direction dans la Olitande du Pour, où il prechée & fonde divere consideres p. 91, 92, 93, 94, 94. B'orti direction la loitande du Pour, où il prechée & fonde divere consideres p. 91, 92, 93, 94, 94. B'orti directic en la fait d'alliune, p. 94-94. B'orti directic en la fait d'autorit d'avoir |                |
| 22,25.                              | Enjebus, v. et Hypatius fratres, Cenff.  S. Hillarion obsient de laplaie à l'Espree, où il ne pleuvoit point depai vis aus que S. Antoine eloistrom, A. M. J. J. J. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

| G.      | CHRONOLOGIE. 777                                                                                                                                                                                                                                              | 'an de          | L'an  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 2.      | Le Concile depute à Constance Urface , Valens , & quelques autres, p. 459,<br>469, qui triomphent de leur victoire sur les Catholiques , p. 460.<br>Le Pape Libere & quelque peu d'autres Occidentaux rejettent le Concile                                    | tance<br>22,23. | 359•  |
|         | de Rimini , p.461.  Gregoire d'Elvire est de ce nombre, & S. Eusebe de Verceil l'en loue, p.461                                                                                                                                                               |                 |       |
|         | 1.7.p.556. Persecution qu'on pretend avoir suivi le Concile de Rimini, 1.6.p.463-                                                                                                                                                                             |                 |       |
|         | 465.<br>Junius Bassus Prefet de Rome meure neophyte le 25 d'aoust "E.t.4.p.438.<br>Le Comte Laurice arreste les courses des ssants , p.438.                                                                                                                   |                 |       |
|         | Parnasse Prefet d'Egypte est condanné à mort , & banni avec Simplice sils du<br>Preset Philippe , & plusieurs autres , p.441.442.                                                                                                                             |                 |       |
|         | Julien fait encore la guerre en Allemagne, & vient passer l'hiver à Paris,<br>p.438.439.                                                                                                                                                                      |                 |       |
|         | Honorat est fait premier Prefet de Constantinople l'onzieme de septembre,<br>p. 441.                                                                                                                                                                          |                 |       |
|         | Le Concile de Seleucie commence le 27 de septembre : S. Hilaire y assiste,<br>M.1.6.p.,466.467[1.7.p.450.451. Il semble que S. Athanase soit alors venu à<br>Seleucie, 1.6.p.,468[1.5.p.194.                                                                  |                 |       |
| 1       | Les Acaciens s'estant separez des Semiariens, ceux-ci font diverses proce-<br>dutes contre eux, en deposent & en excommunient plusieuts, 1.6.p. 468-476.                                                                                                      |                 |       |
|         | Ils rétabliffent S. Cyrille, & font Anien Evefque d'Antioche : Mais le dernier<br>est aussitost banni , p. 477.  S. Athanase écrit en mesme temps son traité Des synodes , t. s. p. 1944,                                                                     |                 |       |
|         | Les Semiariens de Seleucie ayant deputé vers l'Empereur, les Acaciens les<br>previennent, aignifient Constance contre eux, p.478,479.                                                                                                                         |                 |       |
|         | "Il se fait diverses disputes à Constantinople entre les Anoméens ou Aeaeiens,<br>& les Semiariens, devant Constance & devant le Prefet Honorat : Constance                                                                                                   |                 |       |
|         | appuie les Acaciens, & veut neanmoins absolument qu'Aece soit condanné<br>& banni, p. 479-484.  S. Basse ne veut point se méter dans les disputes, p. 483   1.9.p. 56.57.644.                                                                                 |                 |       |
| Ì       | 645.                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
|         | Les deputez du Coneile de Rimini communiquent à Constantinople avec<br>les Acaciens, malgré les remontrances des Semiariens, 1.6, p.48, 486.<br>Constance fait figner le formulaire de Rimini aux Semiariens le dernier                                       |                 |       |
|         | jour de l'année, p. 486. 487.<br>Saint Male folitaire aprés avoir ellé longtemps eaptif parmi les Satrazins,<br>s'echape en ce temps-el, & fe retire à Maronie au diocefe d'Antioche, où S.<br>Jetome le voir vers 375. V. S. Zenon, M.1.12.                  |                 |       |
|         | Saint Parthene Everque de Lampfaque estoit mort avant le Concile de Constantinople en l'an 360, 16, 9,389. Histoire de ce Saint, p-311-391. S. Mill: Everque retourne vers ee temps-ci en Perfe, ou il foustre le martyre quelque temps aprés, 17, p. 91, 92. |                 |       |
| -<br>;. | . Constantius Aug. X, & Julianus Casar III, Const.                                                                                                                                                                                                            | 5,24.           | 360.  |
| ,-      | Les Acaiens unis avee les deputez de Rimini, font affembler un Concik à Conftantinople au mois de janvier, où ils font figner le formulaire de Ri- mini, M.1.6,p.447. Ulphilas Evefque des Goss s'y trouve, & figne ce form                                   | ,,              | ,,,,, |

L'an de Rome

J.C. Conf-360, tance 23,24.

laite, p.605,906. Ils l'envoient partout l'Empire avec un ordre de l'Empereur

pour le figner, p.464. Ils condament aufil Acce & quelques uns de fes partifans, p.489-491. Et enfuite depofent & banniffent entre les Semiariens Macedone, Bafile, Eleufe de Cyzic, Eustathe, Eortase de Sardes, Draconce de Bergame, Silvain, So-

phrone , Neon , Elpide & S. Cyrille , p.492-495|1.8.p.432.

Eudoxe est mis sur le siège de Constantinople en la place de Macedone, le 27 janviet, & signale par ses blasphemes la dedicace de la grande eglise de Sainte Sophie le 15 de sevrier, e.d.p. 496, 497.

Acce est relegué à Mopsueste & puis à Amblade, p. 491.

On établit divers Evelques à la place des deposez, entre autres Athanase à Ancyre, Eunome à Cyzie, Erennie à Jerusalem; & peutestre en mesmeremps S. Pelage à Laodicée, p. 497-459 st. 8, p. 433 st. 9, p. 216.

La fignature du formulaire de Rimini reinplit l'Eglise de rroubles effroyables, & fait tomber presque tous les Evesques, e.e.p. 499-501.

S. Basse se separate pour ce sujer de la communion de Dianée Evesque de Cesarée en Cappadoce, de ne se reconcilie avec luy qu'à sa mort, en l'an déa, 1,9 p. 18, 19, Les moines de Nazianze se divisent aussi pour ce sujer de Gregoire seur Evesque, p. 349.

Durant le Conicilé de Conflantinople S, Hilaire demande une audience à Conflance pour défendre la foy, & ceir foi nil river contre ce prince. On le renvoie à Potiters 1.48, psp/10.79, psf-10.7515/1575/11 livevien par Rome, & et fuivie en France par S. Martin, 1.79, psf. 5, qui établi à deux lleves de Poliriers le monaftere de Liguigle le plus ancien que nous connolifions en France 3.167, psf/19/S. Martin § 2.M.1.18.

Le General Orsicin est difgracie pour la prise d'Amide: Agilon Alleman est fait General au lieu de lny, Ex. 4, p. 4,45.

Julien enveis en Angleterre fur la fin de l'hiver le General Lupicin ponr chasser les Pittes & les Escossis, p. 447.448.

Julien oft declare Auguste à Paris vers le primtemps, p.449-452. Il fait arrester Lupicin & quelques autres, p.452.

Elpide est fait Prefet du Presoire d'Orient après Hermogene des lett de may,

au feulement au commencement de 361, p.456.

Confluence dominer à Confluentionale jusquire à la fin du primeturape. O possione pouried del tile Copies en Cospodene, p. 46. Il y reçuit est deputer, de limit il luy envoir Leonas pour l'obliger à quitter it tirre « Auguste: Inlimit e refuse, p. 525-545, Inlimit pais sofiait la guerre ouse Français Astronomia, & revient le long da Robins possion froire à l'imme, p. 644-655. Hélent s'a stimme morre en ce temps là, C est enteré à Rome, p. 455.

Eclipt du feliale set d'amst, p. 456.

Super entre dans la Melgopetame, y prend la ville de Singare, p.445,446, & celle de Bezabde su il fait an grand carnage & grand nembre de capift, p.446, M.

Censtance viene de Cesarie à Edesse, d'où il pare après l'equinoxe de septembre : Il va à Amide, assesse longremps Bezabde. L'hiver le contraint de se retirer à Antioche, E.R.A.D.447.

Eudoxe est contraint par Constance de deposer Eunome de l'evesché de Cyzic, M.t.6.p. 101-106. Eunome forme depuis cela une communion separée d'Eudoxe, p. 506.507.

| an de       | CHRONOLOGIE. 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conf-           | L'an de |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| ome<br>113. | Mascedone commence auffi a former une (efte à part aprés fà spottion) pages. S. Athaniae réture fon herefic fui e la Elipti, à la pière de S. estapion, s. la p. spr. e S. Athaniae qui e lois autres écrite contre les Artens, dont on ne figair pas le temps, s. sp. sp. Lucifer fait vers extrement retiré, les lit, eles tlimes, de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tance<br>13,14. | 360.    |
| 1114-       | Blafphemes d'Eunome dans un fermon prefché à Constantinople le jour de l'Epiphanie, MA.6.9.18.18.18. Le meline jour Juliura affilir à Vienne au fervice de l'Epiphanie, MA.6.9.18.18.18. Le meline jour Juliura affilir à Vienne au fervice de l'Epific, E.f.4.9.481/M.1.7.9.239.  Gentaine au fémille au commencement de l'année un Concile à Antioche, oil S. Melèce en eft cult Evrique par un confernement general des hereiques des Catholiques, MA.f.9.211/2.3.243.49.49.18.11 le dedare pour la vaile foi Le Concile d'Antioche conferme peurefite la deposition d'Eunome accusé par Acter. & le telegae dans la Pumphille 1.4.9.79.79.  S. Melce 30 jours après avoir ché receu à Antioche, est banni à Melitene par la faction d'Eudone ce des autres Ariens, qui mettem Euzoius à si palect. 16.9.511.319].3.9.347.39.349.  Les Orthodos d'Antioche demourent unis à S. Melece, se fepparent des Ariens, s'allemblem dans la Palée, & tafchen, mais en vain, de' unit aux Eustahiens, p.191/3.9.39.37.39.54.  Les Orthodos d'Antioche demourent unis à S. Melece, se fepparent des Ariens, s'allemblem dans la Palée, & tafchen, mais en vain, de' unit aux Eustahiens, p.191/3.9.39.39.39.59.49.  S. Eufebe de Samolares ne veu past endre l'acte de l'eledion de S. Melece qui luy avoir elle conifé, 2.8.9.39.3.  Les Ariens forn leut dernite formulaire à Antioche, qu'ils abolisse en cultire de leurs VIII. Loren eppelle Anoméns & Eusocontiens, 2.6.9.519.32.  Lies Ariens forn leut dernite formulaire à Antioche, qu'ils abolisse en Califie de leurs VIII. Loren eppelle Anoméns & Eusocontiens, 2.6.9.519.32.  Lies Ariens forn leut dernite formulaire à Antioche, qu'ils abolisse en Califie de leurs VIII. Loren eppelle Anoméns & Eusocontiens, 2.6.9.519.32.  Lies Ariens forn leut dernite formulaire à Antioche, qu'ils abolisse en Califie de leurs XVIII. Loren eppelle Anoméns & Eusocontiens, 2.6.9.519.32.  Lies Ariens forn leut dernite formulaire à Antioche, qu'ils abolisse en de Califie de leurs XVIII. Loren eppelle Anoméns & Lieves, s'entre vous en de leur de l'election de Rei | 14,25.          | 351.    |

| an de L'an              | 780 CHRONOLOGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61. Con<br>tanc<br>24,2 | 499.460.5 fair Salaitt Preira des Gastes, p.461, escupe l'Italie & Illyrie, où il tenouce publiquement à la Coy s'il ne l'avoit de la âtt, p.461,462.50 flixt. p.7,323,4600 et le partername de la Penonie à Aude l'Utel Pullerium, E. L.4, p.465, 4/fleet Aquilles vers il mois d'angli jugats après la mort d'Confiance, p.464.477. Confiant marchant contre Julien meur à Adopfarence en Clicit d'Utel publication de mottodes qu'et qu'et per la contra de l'angli jugats après la mort d'Adopfarence mottodes qu'et |
| Julie<br>1.             | nections, apres with ple source par experience are not confidence, when it is a confidence of the conf |
|                         | Etta deplot able de l'Egifié à la mort de Conflance ; Julien rappelle tous ceux qui avoirent efté bannis pour la foy, particulierement Acce, Phottin, Eftienne d'Antioche, & permet à tout le monde l'exercice libre de fa religion, p.116, M.16, p.131, 133-131/17, p.327, Il écrit à Phottin, M.16, p.334, & à Acce, p.354,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Les Evesques combez dans le Concile de Rimini, retra dem leur fignature,<br>de demeurent ansa leur rang & dans la communion des Confessiona, pds. 445,<br>Apollinaire est fait Evesque de Laodicée en Syrie vers ce temps-61, 17, 361,<br>Apollon fossitaire de Thebaide commence à parositre comme un prophere<br>aux environs de la graude Hermopole, & y érablit un monastere, V. son situs,<br>M.1.18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Pierre moine Arcontique pres d'Eleutherople en Paleftine, communique fon herefie à la fin du regne de Conflance, à un Eura éte qui la repand à Satales en Armenie, 1.2. p. 32-4   V. S. Epiphans, M.1.10. Diodote peut avoir été fait Evelque de Tyr en ce temps-ci, par les Confesseus, et e rémojeage de S. Athanaíe, 4.9. p. 35.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Julien public parrout des edits pour rétablir le paganifine, MATS, p.33;<br>De qu'elle manier il honotoit les dieux, p.33; la accorde aux Donatifles la<br>liberté de retourner en Afrique, où ils font mille maux, s.63, p.19-146/13, p.<br>33; Parmenien finceréliur de Donat revient avec eux, s.63, p.13; Julien faille<br>suffile la Novariens, s.73-95, Sch âit tomber beaucoup de Chrétiens parum<br>douceur apparente, p.339. Chute & penience d'écobole profession de<br>quence, p.331. Julien casil les officiers Chrétiens, p.334, clathe de perveiri<br>les foldats, p.345, depouille les les Celesfatiques & Se vierges de leurs privi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | leges, p. 538, tourmente les moines, p. 540.<br>S. Basile écrit à S. Gregoire pour l'inviter à venir avec luy dans sa retraite, 1.9,p. 59,60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 362. 1,2                | Claudius Mamertinus, & Nevitta, Conss.  Mamertin à l'entrée de son Consulat prononce le panegyrique de Julien, E.s. 4. p.516. Julien l'honore bestjement, p.516.517, fait diverses graces à Constantinople,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

O I II Georgie

| CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78t L'and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| jours après dans le Pont avec S, Bulle, & revient à Pasque, A Becrità S, amphiloque pour le Diacre Buthale, p. 641.  Met 1, 2, Samphiloque pour le Diacre Buthale, p. 641.  Met 1, 2, Marchael Pour le Diacre Buthale, p. 641.  Met 1, 2, Marchael Pour le Diacre Buthale, p. 641.  Met 1, 2, Marchael Pour le Diacre Buthale, p. 641.  Met 1, 2, Marchael Pour le Constitution de Pour le Constitution de la Malume lettre de ville & le nom de Conditution of the Malume lettre de ville & le nom de Conditution de Conditution de la Marchael P. 644.  Met 1, Marchael P. 641.  Met 1, M             | Julie (1.4) p. 147-137.  rda 910. Chryspell (1.4) chapter | J C. 362. |
| Jersens Duc I Espres fi despite à Antische vers la fin de ji<br>1948 - 1948 - 1940 - Sa mort est fuivie de celle de Googe à Ale<br>1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1848 - 1         | andrie, M.s.e., p.203, S. Arha-<br>cut figné, fur le -208. S. Eufebe<br>neile, s.7.p.557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| in Concile Acles (condannen les Acaciens, & le formul<br>ontiment le Concile de Seleucie & l'iguiens, 15,45-29.<br>Acce ayant efté rappelle par Julien, est abfour par Euzoius,<br>ar les fiens avec d'autres de la fecte, 1941.09, 139.<br>Julien écrit le premier d'aoust contre Tite de Boltres, 1/2,<br>posis d'austif fierifier fur le mont Cafius, p.120, & apprend qu'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ire de Rimini,<br>& fait Evelque<br>.p.382. Il va an<br>avoit trouvé un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Les pyens brulent à Samarievers le mois d'aoult les reils<br>Bastifie du Prophere Elifice, p. p. d'on fauve une partie de<br>& on en envoic à S. Athanafe, 1, 1, p. 12;<br>Julien fist ofter la flauue de J. C., qui effoit à Panede, 1, 17,<br>Julien sagnesset le famine à Artiséete par une sast qu'il fir<br>p. Julien sagnesset le famine à Artiséete par une sast qu'il fir<br>public d'altère, Europhy-1, 45; li Neurolitre concore n'abussilié d'autorité d'autorité d'autorité de l'article d'autorité | elles de S. Jean,<br>p. 362.725.<br>les vivres vers le<br>bluer les vivres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

FFfff iii

|             | L'and-                      | 782 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'an |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| C<br>, j61. | Julien<br>1 <sub>2</sub> 2- | de Saint Empfyque & de quelques autra le 7 de feprembre 362, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|             |                             | maliant arrivet, four failin, E.t.4.p.131.14.  5. Athands et oblighe pa Iudine de fortit d'Alexandrie vers le mois de decembre. Il y retourne & y demeute caché pusqu'à la mort de fullen, M.t. 1.p.13.17.  Valentinien depuis Empereur, aime mieux eftre depouillé de feat larges, & eftre banni fur la fin de 561, que d'abandanne la foy, E.t.5.p.3.  5. Epitem fait en l'an 1961, fon homelie fur la perle, Mat.8.p.393, 294, la perfectation l'oblige de fereiter, p.915.  Lut Print fin qualque proposition de paix qui failte rejette avec mepris, E.t. 4.051.612. |      |
|             |                             | 5. Hilation fe retire de Bruchiumà Oafis, & un an après en Sfelle, M.s.g., 756,778. On met four Julien l'histoire de S. Vièrtice foldar condanné à mort pour avoir quitre les armes, & fauvé par plufieurs mitseles. Il a enfuire elé Evefque de Rouen, & a prefiché la roy dans la Flande. Vionium, M.s. 12.                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 363.        | 2, 3.                       | Julianus Auguilus IV, & Sallullius, Conff. Libanius fait le panegyique d'fullen le premier de jawvier, Ex. 4,p.526.5. Bo- nofe & S. Maximillion fone matry tieze vois jours avant la mort du Counce julien, M.J7, 4-69-739. Filis Surintendam, & It Comit Julien melle de l'Emperas, meurem mifera- himme na commentente de javvier, p. 397-758, 9. Aradius Ruffens tift lait                                                                                                                                                                                             | 1116 |

L'an à 4116.

## CHRONOLOGIE.

78; |L'an Julius a 2,3.

363.

Tulien ecrit son Misopogon en janvier ou peu après , p.527-530.

S. Juventin & S. Maximin peuvent avoir elté martyrizez à Antioche le 25 de Janvier , M.s.7.p.387.733.

Les Juifs entreprennent de rebastir le Temple au commencement de 363, Dieu les arreste par divers miracles. La Croix paroisten l'air & sur les habits,

P.409-415.744 1.8.p.437.

Julien part d' Antioche le 5 de mars pour aller en Perfe, E.t.4,p.535, Il trouve le peuple de Berée tres ferme dans le Christianisme, p.533.534, fait boucher la caverne où estoit S. Domice folitaire, qui y meurt Mattyr, M.t.J.p. 422. Il arrive à Hieraple le 9 de mars, en part le 12, E.s. 4, p. 535. Il écrit contre les Chrétiens, M.s.7.p. 405. Le temple d'Apollon eft brule a Rome le 19 demars, E.t. 4 p.523, durant que fulien effoit à Carres , p.537, ou il faifoit dans le secret des chojes abominables , p. 536.

Julien fait ofter le corps de S. Jacque de la ville de Nisibe, M.1.7.p.263. 342, paffe l'Abore, & entre en Perfe au commencement d'avril, E.t.4.p. 518, prend plufieurs places , p.539.540, paffe quelques jours devant Ctefsphon, veut s'en revenir en rementant le Tigre, eft trompé par des transfuges , brule fa flote , p. 41-546. Il eft bleffe & meurt la nuit du 26 au 27 de juin , p. 546-548. S. Athanale & divers autres Saints apprennent cette mort à l'heute melme , p.549.551 M.

Entre les Martyrs ou Confesseurs qu'on dit avoir souffett sous Julien, les plus celebres font; A R O ME, S. Jean & S. Paul, S. Gordien: EN ITALIE, S. Donat d'Arezzo , 1.7.0.350: DANS LES GAULES, S. Victrice depuis Evelque de Rouen; DANS LA THRACE, Saint Emilien à Dorostole. P.353: EN SYRIF A GAZA, les Saints Eusebe, Nestabe, & Zenon freres, P. 557: A HELIOPLE, S. Cyrille Diacre, p. 366: A ARETHUSE, Marc Evelque du lieu , p.367-369: EN PHRYGIE, S. Macedone, S. Theodule , S. Tatien, p.374: EN GALACIE A ANCYRE, S. Bafile Preftre, p.375-

FOVIEN eft fait Empereur le 27 de juin, & regne 7 meis & 20 jeurs. Il Jorita cede aux Perfes Nifibe & cinq provincts audela du Tigre pour avoir la paix, en laquelle Arface Roy d' Armenie eft compris, E.t.4.p. 579-583. Il envoie Procope

porter le corps de Julien à Tarfe, p.552.583.

Les habitans de Nisibepeuplent Amide, qui devient metropole de la Me-Sopotamie, p.5848 Saint Athanase apprend à Antinoé la mort de Julien par S. Theodore de

Tabenne & l'Abbe Pammon , M.s.s.p.218. Il rentre dans son Eglise & y est confirmé pat une lettre de Jovien , p.219.

Jovien estoit à Edesso le 27 de septembre, & vient à Antioche, E.t. 4.p. (84. Il donne la paix à l'Eglise le plustost qu'il peut , p.5\$5. Il tend aux Eglises le blé que Constantin leur avoit donné & que Julien avoit ofté, mais n'en rend que le tiers à cause de la famine, p.586. Il demande à Saint Athanase une inftruction sur la foy; le Saint luy répond aprés avoir assemblé les plus habiles Evelques d'Egypte , p.588 M.s.S.p.219,220.

Jovien rejette les demandes des Macedoniens & des autres heretiques, & fait venir S. Athanase à Antioche, E.t.4.p. 589 M.s.6.p. 529.530 1.8.p. 321. Saint Athanase fait signer à Paulin le Concile d'Alexandrie, M.t.8.p.212.

221.359.

| 'an al      | 784 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| svie        | Les Ariens fonr de nouveaux efforts contre S, Athanafe, defquels Jovien fe maque, le Saint s'en retourne à Alexandrie, p. 231-232.  Acaces init avec S. Melece, St (iigne L Conibilaturalité dans le Concile d'Alexandrie ve S. Melece, s'ingue La Conibilaturalité dans le Concile d'Alexandrie S. Baidebe de Verceil, s'ele Pape Libere, travaillent à la paix des Eglifes d'Italies. S'Illysie, p. 2349, S. Eufobe de Verceil ordone vers te temps-ci S. Marcellin premier Evefque d'Embrum, p. 561-792.  Luchier recennance nt latlepale d'a Naple, où il ne veut pas voir Zosime intrus par les Ariens, mais réuni à l'Eglife, p. 312, Peu après, Zosime puni de Dieu, quitte l'epifonay & embrafile apartience, 14, 97-91-92.  S. L'ela: Evefque de Beabde est matrivizé avec a 30 Escelatifiques de mclergé 1, 97-949, 947.  S. Bela: martyrizer en Peufe S. Aceplinue le 10 d'octobre, poueulte en l'an 953, p. 235 237.  Le Roy d'Atmenie donne alors fa fille en oftage à Sapor, p. 337.  S. Bolgh & S. Athale fousfirent 8 ou 9 mois après S. Aceplinue, p. 1939-443.  S. Bailé makraité par Entébe fon Evefque, le retire une feconde fois dans le Pont avec S. Grégotine de Nationa. 7, 49-77-9-78.  Le Roy Cartenie d'Atmanagent et a freien et d'au 14 Rous : mammina le Gomral Jevien retenuel freien aute les reups the d'aute, p. 14, | 1   |
|             | fovien quitte Antioche au milieu de l'hiver, & vient finir l'année à Ancyre,<br>p-590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĺ   |
|             | Les Austuriens ravagent la Libye vers Tripoli, p.591.  fovianus Aug. & Varronianus Nobili simus Puer, Cons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -11 |
| Valentineen | bonnes & mauvaises qualite? . p.6-18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| 9 | CHRONOLOGIE. 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'an de                      | L'an de      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|   | Acce & Eunome pe síccurer par les Ariens, se retirent, l'un dans l'ille de Lefhos, & Eunome auprès de Calcedoine, 1.6 p.179.  Acte de la comme auprès de Calcedoine, 1.6 p.179.  Paleminta rative à Alsian autre is 1 d'allibré de le 23 de novembre, E.c., p.11. Il se joint à la communion d'Autencie : se qui forme une dispute celte de S. Hillet de Verceil contre cet Arien. Ausence furperend Valentinien qui commande à S. Hillaite de se retirer. Ce Saint écrit a touvis le Eréque pour les chorter à ne point commandiquer avec Ausence, Als. 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | valent,<br>&<br>∤alens<br>I. | ,364<br>,364 |
| i | Imp. Valentinianus Aug. & Imp. Valens, Aug. Confs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2.                         | 365.         |
|   | P'ilentinine commente fin premier Cem ilair à Milan, E.t., p. p. 27, 777, Sain Ahan fe viiler i. The buide & Cle monithere de Thomen ever le commence men de 195, Mr. p. p. 29, 14, p. 22, 238. S. Theodore de Tabenne le vient recovour une pau avant Palque à la grande Hermopole, 1, p. p. 29, 237, Palain part au printenpa de Confiamense pe paur altre à Amisteux, il l'arright de Confiamense pe paur altre à Amisteux, il l'arright de Confiamense pe paur altre à Amisteux, il l'arright confiament de confiament peut en la confiament de l'arright de Confiament peut en la confiament de l'arright confiament de l'arright de peut de la confiament de l'arright de |                              |              |

| ane L'an   | 1 786 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Vale    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R  |
| Vale: 2,3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 7. 3.4.    | **Contic spinion en dex Ceofals, E. 1.5, p. 3.48.6630.681, & Presexua Profes 48 Roses, p. 3.4, p. 3.48.6630.682, & Presexua Profes 48 Roses, p. 3.4, p. 3.48.6630.682, & Presexua Profes 48 Roses, p. 3.4, p. 3.48.682, & P. 4.68.682, |    |

| 'an de | CHRONOLOGIE. 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'an de                                    | L'an de      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ii20.  | de le laisler vivre & mourir en repos, p. 25.2.26.711.712.  Fattanfail a guerra aux Gots durant trais ans. E.A.1,5.28.6.69.1.  Fattanfail a guerra aux Gots durant trais ans. E.A.1,5.28.6.69.1.  Oright extraordinair à Configuration fit is au 4 de faillett, favired antifemins, p. 36. S. Baille alliste les pauvres de la province en plusieuts manièrees, MA.5. p. 36.7. cite pour S. Gregolier de Natianne, p. 36.  Les fluxes touvent l'Afric vers et temps-ei, tunn Maifon Vicaire d'Afre, E.S.3 p. 30.  Les fluxes touvent l'Afric vers et temps-ei, tunn Maifon Vicaire d'Afre, E.S.3 p. 30.  Fattennian of formandat p. 31. glant queri distates Auguste GRATIEN for fils de la d'autoint 2.0, de ang. p. 36.63.1.  Historie d'uniformatel Verenifonet par fips foit faut en mourir, entre 36.4 th 37.2. p. 40.  Valentinien remet au Pape le jogement des Evelques, M.1.4.9.39.3.39.  Valentinien remet au Pape le jogement des Evelques, M.1.4.9.39.39.31.  Unin revient à Rome le 31 de forpettube : mais il en etc thalfe de nouveau avec (en Gelacuurs le 16 de novembre par Pretextat Gouverneur de R. me, p. 39.39.39.  Mysec est plaisfur la fin de 367, p. p. etc. M. Menant, & Filiaich un deleur Reis il d'Affres par un de sig tunt avagin par tet Romain, E.L.5.93.8.  Le Count l'Atodof et leuvoyi en Angletern à la fin de 367, opus apris, Il y republi à Les Golf, de couper la surveyi en Angletern à la fin de 367, opus apris, Il y republi à Les Golf, de couper la surveyie en Angletern à la fin de 367, opus apris, Il y republi à Les Golf, de couper la surveyie en Angletern à la fin de 367, opus apris, Il y republi à Les Couper de la  | /alen-<br>:nien I,<br>&<br>/alens<br>3,4- | J.C.<br>367. |
| 1121-  | Il tombe de la laint to Arteis parmi la pluis, p. 41.  S. Epiphane Abbé pres d'Elvaluterople en Paleltine , est fait Archevesque de Salamine vers l'an 367, V. son histoire \$ 6, M s. 10.  Valentinianus Aug. 11. & Valens Aug. 11, Conss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,5.                                      | 358.         |
|        | S. Hilliaire meart le 3 de janvier en l'an 567, ou plutoft en 568, M.1.7.p., 65, 3716. Elogée de egand saint, p.4.7.De le sécrites p. 169. De les écrites p. 468. Télationis plus mourir treis firegent paretqu'ils avoient donné affignation à an Silegeur, Ett. 57, 250, 4684. Il regle les avoients, établis ils 2 de janvier de modeire par reinter grainistement le pawrit à Rome, p.47, 48. Les Ufinients allemblent à Sainte Agués : Pretextat Prefet de Rome les chaffe avec peine, en bannit quelques uns Velentinien leur permet le 18 de juin de dementer partout hots de Rome, M.1.4.p. 39, 49, 37, 47. Eloy l'infinient s'allemblent à Sainte Agués : Pretextat Prefet de Rome les 18 de juin de dementer partout hots de Rome, M.1.4.p. 39, 49, 37, 47. Olybre s'iff s'old manuer vers l'anilise et gals, "Perdé les fractes de Del 19 Olybre s'iff s'old manuer vers l'anilise et gals, "Perdé les fractes de Del 19 Olybre s'iff s'old manuer vers l'anilise et gals, "Perdé les fractes de l'anilise et gals avectes per l'accessifie de l'anilise et gals de l'anilise et l'anilise et gals de l'anilise et l'anilise et ga |                                           |              |

|      | L'an de                                   | 788 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L'an<br>Ron |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Valen-<br>tinienI,<br>&<br>Valens<br>4,5- | S. Chryfoftome renonce au ficele en l'an 368 au pluftard, & demeure trois ans fous la difcipline de S. Melece. $V$ , fon tim $\delta$ 3 avante. $M$ . $I$ . $I$ . Il arrive à la vie monalitique qu'il menoir chez fa mere, $M$ arime & Theodore, qui fur ent enfuire Evelques de Seleucie en Isarie & de Mopfuelle. $V$ . fon time $\delta$ 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1112        |
| 369. | 5,6.                                      | Falentiniamus Nobiliff. Puer., & Pillor, Conff.  *Valtaninia Confal., aft is fis de Palent, avec le Grared Pillor. Ex.5, p.51. 69, Eunome Sonnie en Stantiane par Autone, est rappelle pat le credit de 69, Se haiffe forte en Santiane par Autone, est rappelle pat le credit de 69, Se haiffe forte embardle de faucellon, 1-9, 51-7, 79, 44. Sainte Gorgonieleur feur luy furvi de peu &c.e. p. 37-9, 51-8. Scregoire de Naziane 69, Se haiffe forte embardle de faucellon, 1-9, 51-7, 79, 44. Sainte Gorgonieleur feur luy furvi de peu &c.e. p. 37-9, 51-8. Cregoire de Naziane 69, Se haiffe forte embardle de faucellon, 1-9, 51-7, 79, 44. Sainte Gorgonieleur feur luy furvi de peu &c.e. p. 37-9, 51-8. Cregoire de Naziane 62, 59, 62, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, | #12.j       |
| 370. | 6,7.                                      | Valentiniamis 111. & Va'tits 111. Augg. Couff. Valentinien fait en l'as 370 ou 373, quelques ordonnances contre les Do-<br>uatifies 111.63.944 1-41. L'eglife des Apoftres à Conflantinople eftdediée le vendredi 3º d'avril, E. 145.9.79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1123,       |

Valentinien1 370. & Valens

Vaien pare pour aller à Antioche, mais il l'arresse à Nicomedie, p. 97, Il y apprend la mort d'Eudore, & met en la place Demophile de Berée vers le mois de septembre, p. 97 [M.1.6.9.510.553.556.557. Dans l'entretemps les Catholiques elisent Evagre qui est banni, M.1.6.p.513.554.

ques elifent Evagre qui est banni, M.1.6.p.553,554. Les Carholiques deputent à Valens 80 Ecclesiastiques qui sont brulez sur la mer, peutestre le 5 de septembre. Ce crime puni par la famine, p.554-556

ta mer speutetire te 5 de feptembre. Ce crime puni par la fanune, p.554-556 E.J.S. p.96.97.
Modesse sspirit fun Pretoire des le 10 de juin selon lo Code, après la more
d'Auxone, E.t. 5.p.96.695.2. Il bannit Eimome en une isse dutant qu'il estoit

a Aurone, E.c., p. 98-09, 2- il Dainite Elimonie en une me du durant qu'il ettoit Preset, M.t.6.p. 110. Maximin Vicaire de Rome sait mourir cette année & les suivantes plusieurs

personnes de condition accuses de sortileges, & des dames adulteres, E.t.s.p.s.s. \$3.689.

Le Comte Theodose revient d'Angleterre, & est fait General de la cavalerie

en l'an 370 au plustard, p.52. Les Romains désent les Saxons en trabissen, sont venir 20 mille Bourguigent contre Macrien Roy d'Altemagne, p.54.55. 688.2. Les Ecclessastiques & les moines sont exclus des successions par la loy pu-

Les Ecclefiastiques & les moines sont exclus des successions par la loy publiée à Rome le 29 juillet, M.s.6.p.396.397 s.8.p.396-398.774.2.

S. Eufebe de Verceil meure pailiblement dans fon Eglifele premier d'aoust, 1.7.p. 559.777. Ses écrits, p. 555.

S. Augustin revenu de Madaure à Tagaste commence à se deregter dans sa los année, 1.17. p. 9.10, est attaqué par l'impudicité &c. Il va étudier la rhetorique à Carthage, p.11.12,

S: Athanase excommunic un Gouverneur de Libye en l'an 370, ou depuis,

Ámpele fuccede à Olybre Prefet de Rome fur la fin de l'an 370, E.t.s.p.st. Valens passe ces hiver à Constantineple , p.98.697.698.

Lucifer de Cagliari meurt cette année : On ne voit point qu'il se soit réuni à l'Eglise, M.1.7.p.522.

S. Abraham Prefire & Confesseur, solitaire auprés d'Edesse, meurt vers 370, & Sainte Marie sa nicee cinq ans aprés, p. 192.

S. Chryfostome est fait Lecteur par S. Melece apparemment en l'an 370, 18. p. 360 l'. S. Chryfostom & 3 | note 2, M.1.11.

S. Zenon Evelque de Verone vivoit en ce temps-ei , 1.4. p. 14-16.

Parmenien Evelque Donatiste de Carthage écrit vers 370, contre l'Eglise : S. Optat alors Evelque de Mileve le refure, 16, p. 141-144-214-215. Maerobe stoit Evelque des Donatistes à Rome, p. 47.

GGgggiij

790

L'an de L'an de J.C. Valenunien I. 37L A Valens 7,8.

Gratianus Aug. 11, & Sextus Petronius Probus, Conff.

S. Melece est bauni pour la rroisieme fois en Armenie, & apparemment à la fin de 370, ou au commencement de 271, M.t.S.p. 360. Flavien & Diodore Prestres de S. Melece conduisent l'Eglise d'Anrioche, 1.6.p. 565-567. Paulin demeure à Antioche, s.s.p.360.

Valent part de Conflantinople après le 7 d'avril, effoit à Ancyre le 13 de juillet, E.t.s.p.98. Il enveie rétablir Para dans l'Armenie par Arinthie. & Sauromace dans l'Iberie par Terence. Sauromace partage l'Iberie avec Aspacurt , p.101-104.700.701.

Il commence cette année au moins une violente perseeution contre rous les Catholiques, M.s,6.p.558. Description generale de cette persecution, p.558-561.

Valentinien fait mourir un Prestre à Sirmich , parcequ'il avoit caché Octavien Proconsul d'Afrique , E.t.s.p.60. Il posse le Rhein vers le mois de seprembre pour prendre le Roy Macrien, & lemanque, p.59. Il donne vers ce temps - ci liberté à Urfin de fe retirer où il voudroit, hormis dans les provinces Suburbicaires , M.t. 8. p. 398.

Valentinien le jeune qui fut depuis Empereur, est né vers ce temps-ci, E.t.s.p. 37.139.684.

Patrice pere de S. Augustin mourt Chrétien , M.t.S.p. 455 1.13.p.15. S. Bafile prie S. Eufebe de Samofates de le venir voir : gemit des maux de l'Eglise, & entreprend de la secourir, 1.9.p.133.134. Il travaille à achever de réunir les Macedoniens à l'Eglife & à 5. Athanafe, p.139, qu'il prie de travailler avec les Occidentanx pour le soulagement de l'Eglise d'Orient,

p.137.138. Il envoie Dorothée Diacre en Occident fur la fin de l'année, 1.8. p.248.362 1.9.p.140-142. Un moine condanne la conduite de S. Basile sur la fin de seprembre, 1.9.p.

143-148.662. S. Athanafe la défend , 1.8. p. 246 | 1.9.p. 149-151.

S. Athanase se separe de la communion de Marcel d'Ancyre vers la fin de fa vie .1.7.p.511.762.

Damate tient un grand Concile de 93 Evefques des Gaules & de l'Italie, vers la fin de 371; Auxence y est condanné, é. 8. p. 398-400. Il se rient alors beaucoup de Conciles contre luy & tous les Ariens , p. 400.

S. Hilarion meurt en Cypre le 21 octobre agé de 80 ans , 1.7.p. 571.781.

Recit de ce qui se passa entre S. Basile & Gregoire son oncle en l'an 171 & 172, 1.9.p.132-134.565, Ce Saint écrit à Elie contre ses calomniateurs, p.151. La Cappadece eft divisee en deux provinces vers la fin de 371, E.t.s.p 99 M.

1.0.D.174-176. La division de la Palestine peut s'estre faite sens Valens , E.t.s.p. 698-700

Valentinien peut aveir auffi fait alors la seconde Narbonoise, & formé les cing provincee, p.799 801.

Valens vient à Cefarce à la fin de l'année, où il attaque S. Bafile par le Prefer Modeste & par luy mesme. S. Basile lny resiste toujours genereusement, p. 98 M.s.g.p. 153-159.663.664. Hymece Proconsul d'Afrique, puis Vicaire de Rome, eft banni apparemment

en l'an 371, E.t.s.p. 61.

L'an de

Rome

1124.

L'an de L'an de

t nien I, 572.

Valens

Valens vient à l'eglise de Cesarée le jour de l'Epiphanie, E.s.s.p.98 M.1. 9.p.159.16. Il veut bannir S. Bafile; mais Dieu l'arrefte par la mort de Valentinien Galate fon fils unique, & par un miracle : E.t.s.p.85 M.t.q.p.161-164. Il vient une seconde fois all'eglise, entretient S. Basile, luy accorde diverses

graces, & laisse à cause de luy la Cappadoce & le Pont en paix, M.1.9.p.164-166. Il va a Antioche, on il effoit le 13 d'avril E.c.c.p. 101. Il passa apparemment par Nazianze où les deux SS. Gregoires luv relifterent . M.1.0.2.386. Valentinien défend le 1 de mars les affemblées des Manichéens, E.t.s.p.62.

S. Chryfostome evite l'episcopat où on le vouloir elevor, & y engage Basile, qui fut peutestre fait Evesque de Raphanée : Ce fut apparenment fort peu avant que Valens arrivaltà Antioche, V. S. Chryfeltome & slyetts 7.4 M.t.s. Athanaric Roy des Gots Tervinges persecute les Catholiques de ses Etats,

plusieurs sont martyrizez. S. Sabas est noyé le 11 avril de certe année, beaucoup d'autres sont chassez, V. S. Sabas Martyr, M.s. to. Le corps de S. Sabas est envoyé à S. Basile par Ascole de Thestalonique, M.1.9.p.194-196.

Saint Basile est persecuté par le Vicaire du Pont au sujet d'une dame, p.

S. Gregoire est fait Everque de Nysse vers le commencement de 172, p. 565. 566, & presque aussitost persecure par les Ariens, deposé, & banni, p. 566.567. Les Orientaux recoivent réponse des Occidentaux quelque temps avant Pasque, par Dorothée & Sabin : Ils leur récrivent par Sabin, p.170-174.

S. Bafile va à Sebafte fur la fin d'avril; Eustathe y reconnoift la vraie foy s il revient à Cefarée & invite S. Eufebe de Samofares à l'affemblée de Phargamon en Armenie pour la mi juin , p. 183-187. S. Eufebe s'excufe de venir à Phargamon; & S. Bafile remet à aller en Armenie en un autre remps, t. 8.p. 322 1.0.0.186.

S. Martin est fait troisieme Eveloue de Tours le mereredi 4 millet. V. (4 vie § 3, M.1.10. Il fonde peu aprés l'abbaye de Marmoustier. Ibid. § 4.

Hellene eftoit cette année commis à l'affiette des tailles à Nazianie, M.t.o.p.

Dispute entre Anthime de Tyanes & S. Basile, p.177. Durant laquelle S. Basile fait S. Gregoire de Nazianze Evelque de Sasimes, peutestre vers le mois de juillet, p.178-182.386-388. Anthime s'estant saiss de Sasimes, Saint Gregoire y renonce, se retire dans la solitude, d'où il revient à Nazianze pour la gouverner tant que son pere vivroir , p.389.

S. Balile visite l'Armenie vers la fin de juillet, confere à Getase avec Saint Melece & Theodote de Nicople; & fait Pemene Evefque de Satales, p.187-190. Il fait aussi Evesque un domestique de Simpliee &c. p.192.193. Il va à Samofates aprés le 7 de septembre, & fait connoissance avec Vite Evelque de Carrhes , & S. Ephrem , 1.8.p. 323 1.9.p. 191, 192, qui le vient voit à Cefarée en l'an 172 ou depuis, 1.8.p.307 1.9.p.208-210.

Il se forme divers schismes dans celui des Donatistes ; dont celui des Rogatistes est le plus connu, 1.6.p.150-152. Firme fe revolte en Afrique & fe fait Roy des Maures vers le milieu de 372,

ou pen apres , E.t.s.p.64-66.691. Valens fe mer en campagne contre les Perfes ; il ne fe fait rien , p.104. Salufte confpire contre fa vie & eft desenvert . p.10c.

| an d L'an de                                      | 791 CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| C. Valen-<br>inierl,<br>inierl,<br>Valens<br>8,9. | Des passons pillons vers ex semps-ca la Syres, p. 055.  Perfectucion de l'Egilie d'Antoche past Valina, M.1.6.p., 361-367. Des antres Egilies de Syries, p. 169-17. Et de celles de la Paledine, p. 174.77-5. Julien Sahbas vient foutenir la for à Antioche p. 364.56 [1.2.6-36].  Saint Bafe l'evelque d'Edeffe et bamin en divers endrouss s. 6.9.372.37-3.  Gener office le fine pues p. 77.5.7-8, 1800 et de d. b. Protogene Enlate peut avoir et de fair beréque d'Edeffe et Cappadoce fur la fin de 37.3. à la place d'un herecique qui fut chaffe, 16.9.39-37-38, 1800 et de 18.  |       |
| 373- 910.                                         | encore d'autres ouvrages fur l'Ectitute, p.141-119-21t.  Valentinianus Aug. 1F., & Valens Aug. 1F. Conff.  Valens par la loy du premier javviet femble vouloir perfectuer lesmoines (Egypte, M.1.1, p.864-81s.  Authim Evelque de Tyanes ordonne Faufte Evelque en Armenie contre l'ordre des Canons 1, 9, p.196-192.  S. Bafile va au Concile de Nicople en Armenie vers le commencement de l'an 373, p.197-199. Javin Evelque de Perrhe le vient trouver, 1, 1, p. 233.  Enthathe de Schaffe romp avec S. Bafile & 200-128 [file (1, p. 2, p. 3, p. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -     |
| *                                                 | entenne de Scoule organe et en Jamin le 29 denni : 19 pais en provinst 4 vifet. En Jamin et 29 denni : 19 pais en provinst 4 vifet. En Jamin et 29 denni : 19 pais en provinst 4 vifet. En Jamin et 20 denni : 19 pais en provinst 5 vifet. En Jamin et 20 denni : 10 pais en provinst 5 vifet. S. Athande meurt le 4 de may 17 10 117, aprês 5 vire goule et 20 denni : 10 pais et 20 de 17 vire et 20 denni : 10 pais et 20 denn | S S C |

| n de | CHRONOLOGIE. 79;                                                                                                                                                                                                                                                           | L'an de           | L'an        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 15.  | Trajan remporte quelque avantage sur les Perses : on fait une treve à la sin de<br>l'été , p. 105.                                                                                                                                                                         | vaten-<br>inient, | J.C.<br>373 |
|      | Nazianze est assiigee par la morsalité des animaux, par la secheresse & par<br>la greste, M.t. 9.p. 391-393.                                                                                                                                                               | /alens<br>9,10,   |             |
|      | Valens paffe trois mois à Hieraple, aouft, septembre, & ellobre, E.t., p 97. 696[M.t.8.p.]25.                                                                                                                                                                              |                   |             |
|      | Saint Gregoire de Nysse est persecuté par les Ariens, M.s.9.p.567, On a dessein de l'envoyer à Rome, t.s.p.403/149.p.224.225.567.                                                                                                                                          |                   |             |
|      | Silvain de Tarfe, Athanafe d'Ancyre, Mufone de Neoccfarée, & Sainte<br>Emmelie mere de S. Bafile, meurent en l'an 373,1.6,5.592/1.9.p.216-219.574.                                                                                                                         |                   |             |
|      | 673.674.<br>On met un Evefque heretique à Tarfe , 1.6.p.392   1.8.p.324   1.9.p.211.212.                                                                                                                                                                                   |                   |             |
|      | S. Bafile tombe extremement malade fur la fin de l'autonne, 1.9.p. 210, 211,<br>écrit diverfes lettres durant famaladie, confole les Catholiques d'Antioche                                                                                                                |                   |             |
|      | & d'Alexandrie perfecutez par les Ariens , p.212-214.<br>Evagre vient de Rome en Orient fur la fin de l'année , & fe joint à Paulin,                                                                                                                                       |                   |             |
|      | 1.7.p.363, dont il fut depuis fuccesseut, 1.9.p.223 224.  S. Jerome & Heliodore viennent en Syrie vets le mesme temps. V.S. Jerome                                                                                                                                         |                   |             |
|      | \$ 4.5, M.s. 12.  Il femble que les Isaures aient couru l'Asse sur la sin de 373, E.t., p.106.                                                                                                                                                                             |                   |             |
|      | Le Prince des Sarrazins estant mort, ils courent le desert de Sinaï, & y tuent<br>40 solitaires le 28 de decembre, M.1.7.p.574.782.783. Le mesme jour 300                                                                                                                  |                   |             |
|      | Blemmyes ayant passe la mer rouge tuent 40 autres solitaires à Elim ou Rai-<br>the, p. 575. Ils sont tous tuez par Obedien & les Sarrazins de Pharan, p. 577 E.                                                                                                            |                   |             |
|      | S. Julien Sabbas meurt peutefite cette année, M.s.z.p.514.                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
|      | Saint Augustin lit l'Hortense de Ciceron , & commence à aimer la fagesse,                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
|      | Florent Everque de Pouzoles est deposé à Rome vers cette année, r. s. p. 404.<br>Les Luciferiens sont perfecutez par Damase : On n'en sçait pas le temps,                                                                                                                  |                   |             |
|      | On met la mort de S. Marcellin d'Embrun avant 57 4, 1.7-p. 562.                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 17.  | Gratianus Augustus III, & Fl. Equitius, Conff.                                                                                                                                                                                                                             | 10,11.            | 374         |
|      | S. Jerome aptés s'eftre arrefté quelque temps à Antioche, se retire dans le desert de Calcide, & y demeure environ 4 ans. s'. son tirre 5 > 7, M.1.2. Il y apprend l'hebreu &c. 5 > 7.0 × Saint Heliodore s'en retourne en Italie, & y est fait Evesque d'Altino, 5 & 5.0. |                   |             |
|      | L'Eglife de Suedres en Pamphylie fe réunit aux Catholiques, M.1.6.p. 592.<br>S. Epiphane écrit pour elle son Ancorat au commencement de 374. V. Saint                                                                                                                      |                   |             |
|      | Epiphane § 9, M.L.o. Il peut avoir commencé des cette année fon Panarium,<br>qu'il n'avoit pas encore achevé en l'an 376.V. fon ilre § 10.II.                                                                                                                              |                   |             |
|      | S. Gregoire Evefque de Nazianzemeurt vers le primtemps, M.1.9, p.226.<br>296.397.705. S. Gregoire fon fils continue à gouverner l'Eglife de Nazianze                                                                                                                       |                   |             |
|      | fans en estre titulaire, p. 398.359, à quoy Bosphore de Colonie contribue à le resoudre, p. 399.400.                                                                                                                                                                       |                   |             |
|      | Saint Amphiloque est fait dans le mesme temps Archevesque d'Icone , 1.6.p. 593 [1.9.p.226.393.620-624.                                                                                                                                                                     |                   |             |
|      | Hift. Eccl. Tom. 1X. HHhhh                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 |             |

10,11. Valentinien revient d'Italie à Treves entre le 5 de fevrier & le 21 de may,

fait quelques rovages dans l'Allemagne, fait la paix avec Macrien Rey d'Âllemagne, Ext., p.6.69. Les Romains ayant fait affaffiner Gabinius Roy des Quades, les Quades & les Sarmatts pillent la Pannonic au temps de la moisson: Adais le jeune Theodose

les Sarmates pilint la Pannonic au temps de la moisson: Mais le jeune Theodose chasse te Sarmates de la Mysie, p.60-71. Gratien epouse Constancie sille possume de Constance, qui s'estoit sauvit avec

peine de mains des Quades , p.70.

Simplice estoit cette année Vicaire de Rome , p.67. Valentinien luy adresse un

Simples effor earle anne v leave as Kome, p. 67. Valentinien luy agrelle un edit contre les Evesques deposez, M.s.8, p. 404.

Il fait mourir diversis personnes, E.t.c.p.67.68. Doryphorien luy succede, &

fait mourir Aginacé celebre Senateur, p.68.69. Terence qui de boulanger esseit devenu Gouverneur de Toscane en l'an 364,

oft puni du dernier supplice sons Claude Preset de Rome, p.22.67. Grande inondation du Tibre sous le mesme Preset, p.67.

Theolore espere l'Empire par le secours du demon, & travaille à y parvenir : il est deconvert & puni avec le philosophe Maxime & plusieurs autres, p.107-

110. On brule grand nombre de livres de magie , p.111. Europe Proconful d'Afie , & peutestre s'historio graphe , avec qui S. Gregoire de Nazianze avoit fait amitié, est accuse d'avoir part à cette conspiration , mais

fans preuves, M.t.9.p.401.
S. Gregoire écrit à Julien eommis à l'affiette des tailles en 374 & 375, & luy fait un difours en faveur des Cleres & des pauvres de Nazianze,p.402.403.

uy faitun ditoutes en taveut des Ciercs & des patwres de Nazianze, p. 402.403. Para Roy d'Armenie est «Jassiné par les Romains , E.t. 5, p. 112. Palens & Sapor traitent de paix, mais nt s'accordent point jusqu'en 377.p. 115,

Famine en Cappadoce, M.z. 9. p. 225. S. Augustin tombe dans l'heresie des Manichéens en l'an 373 ou 374, agé de 19 ou 20 ans, 1.13. p. 17-20.

Les Orientaux deputenten Occident Dorothée & Sanctiflime Prestres, vers le primtemps de cette année, 1.9.p.219-223.

S. Eulebe de Samosates est banni en Thrace, 1.6.p.593 [1.8.p.326-329, Les

Ariens mertent en sa place Eunome, 1.6.p.593/r.3.p.329.336. S. Båsile écrit à S.Eusche, maintient l'union à Samosates, conjointement avec Otrée Evesque de Melitene, p.231.

Sain: Simplice peur avoit esté fait Evesque d'Autun en l'an 273 ou 274. &

Sain: Simplice peut avoir elfé fait Evelque d'Autun en l'an 373 ou 374, & avoir gouverné jusques en l'an 418. P. fait ittennet 2. M.1.12.
Saint Florent de Vienne, S. Paul de Tricastin, S. Just de Lion, S. Euvert

d'Orleans, S. Britten de Treves, S. Concorde d'Arles, S. Simplice d'Autun, fe trouvent au Concile de Valence en Daufiné le 12 juillet 374, M.s. 9.551-556 [1.3.9.526.

Auxènce estant mort Saint Ambroise est fait Archevesque de Milan. Il est battizé le 30 de novembre, & ordonné Evesque le 7 de decembre. V. son titre § 7.9, M.s.10.

S. Chrysoftome fe retire en l'an 374 ou 375 fur les montagnes pres d'Antioche, & y passe quatre ans sous un ancien anacorete. V. fan titre \$6.8, M.t.tt. Il y compose divers ouvrages, \$ \$.

| CHRONOLOGIE.                                                                                                                               | 795            | L'an de | an d: L  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| Post Consulatum Gratiani III, & Equitii.                                                                                                   |                |         | Valen- ! |
|                                                                                                                                            |                |         | 66       |
| L'hiver est fort rude, M.t.9.p.232,<br>Les heresies opposées des Antidicomatianites & des Collyridiens                                     | infoAcet       | -       | Valens : |
| vers ee temps-ei l'Arabie, & font combatues par S. Epiphane. F                                                                             |                |         | 11,12.   |
| § 32,M.1.12,                                                                                                                               | . D. jerem     |         |          |
| S. Bademe Abbé est martyrizé en Perse le 8 ou 9 d'avril, pres de                                                                           | ouatre ans     |         |          |
| avant la mort de Sapor , M.1.7.p.95.96.                                                                                                    | •              |         | 1 1      |
| Saint Basile est fort malade aprés l'hiver, fait ses deux premie                                                                           |                |         | li       |
| eanoniques, & écrit à S. Eufebe, 1.9.p.232.233.265.206. Il va en I                                                                         |                |         |          |
| rétablir l'Eglise d'Isaure, & dans le Pont pour y réunir les Eve                                                                           | fques à fa     |         | 1        |
| communion, p.233-242 1.8.363. Les Evelques d'Haurie le réuniss                                                                             |                |         | l i      |
| Basile & à l'Eglise, 1.9.p.235. Quelques Eglises de Lycie demande                                                                          | nt la com-     | 1       | 1 1      |
| munion de S. Basile, p.244.                                                                                                                | 1. P           |         | 1        |
| Saint Grogoire de Nazianze se retire à Seleucie vers le milieu                                                                             | ae i an 375,   |         | 1        |
| p.404-406.  Damafe reçoit la confession de foy de Vital l'Apollinariste,& l                                                                | c renuoie à    |         |          |
| Paulin d'Antioche qu'il favorise contreS. Melece, 1.7. p. 618-619 [1.8.]                                                                   | n soft on      | 1       | 1 . i    |
| 244.245. Il tient un Coneile qui répond aux Orientaux, 1.8.p.406                                                                           |                |         | 1 1      |
| Dorothée & Sanctiflime reviennent en Orient par la Thrace                                                                                  |                | 1       | 1 1      |
| 2.47. Ils peuvent avoir porté la lettre de S. Ambroise à S. Basile sur s                                                                   |                |         | 1 1      |
| V. fon titre \$11, M.1.10.                                                                                                                 |                |         | 1 1      |
| Valentinien laiffe Gratien à Treves, vient en Illyrie après le 9                                                                           | d'avril , O    |         | 1 1      |
| ravage le pays de Quades , E.t.s.p.72.                                                                                                     |                |         | 1        |
| Il fait tenir un Coneile en Illyrie qui embrasse la Consubstantia                                                                          |                | 1       |          |
| fix Evefques Ariens, éctit & depute en Asse contre les Macedonie                                                                           | ns, M.r.6.     |         |          |
| p.593.594.791-793.                                                                                                                         |                |         | 1        |
| Valentinien défend de perfecuter les Orthodoxes d'Orient, p.:<br>p.2.47. Quelques uns (mais fans fondement) mettent en ce temps-ei         |                | 1       | 1        |
| de Laodicce tenu apparemment entre 341 & 381, 1.6.p.597.598.                                                                               | iic Concinc    | 1       |          |
| Valentinien meurt à Bregetion for le Danube lett de novembre, E.                                                                           | E. C.D. 72.    |         |          |
| VALENTINIEN II. est proclame Empereur à Acinque le                                                                                         |                | Station | Valens . |
| p.140.706. & confirme par Valens & par Gratien , p.139.                                                                                    | , .            | × Va-   | en l     |
| Gratien refuse l'habit de grand Pontife : On n'en sçait pas le temps,                                                                      | p.158.705.     | en II.  | Orient.  |
| Il regne fur tout l'Occident, fans partager avic Valentinien II, p.14                                                                      | 0.707.         | I,      | 1 1      |
| Les Sarra (ins font la guerre à Valens sur la sin de son regne, p. so                                                                      | 4.105, less    | 0.00    |          |
| origine, leur demture, leur vie & e. M.L.7.p.593. La guerre finit pa<br>tion de S. Moyle leur premier Evefque, faite vers l'an 375, p.595. | r i ordina-    | cident. | 1 1      |
| S. Bafile acheve fon fivre fur lc S. Efprit pour S. Amphilogue, vo                                                                         | 1- Cm J.       |         | 1 1      |
| 3. Danie action 101 Have full to 3. Cipt it pour 3. Amplinoque, vi                                                                         | ers in mit eic |         | 1        |
| Demosthene Vicaire du Pont tient un Concile d'Ariens à Ancyre                                                                              | ner fecure     |         | 1 1      |
| les Catholiques en Cappadoce, chasse Hypsie de Parnasse en Cap                                                                             |                |         | 1        |
| S. Gregoire de Nysse vers Noel , 1.6.p.198-601 1.8. p.331 1.9.p.247-                                                                       | 249.568.       |         |          |
| Grands tremblemens de terre dans la Grece, E.t.5-p.141.                                                                                    |                |         |          |
| Mort du miscrable Theodule Prestre , p.141.                                                                                                |                |         | 1 1      |
| S. Jean solitaire en Thebaïde reçoit vers ce remps-cile don de                                                                             | prophetic.     |         |          |
| V. fon hiftoire 9 4, M.L. 10.                                                                                                              |                |         | 1 1      |
| Nathanael & S.Hor folitaires de Nitrie font peutefire morrs ver<br>ci, M.1.7.p.166.600.                                                    | seetemps-      | 1       |          |
|                                                                                                                                            |                |         |          |

| 'an de       |  |
|--------------|--|
| J.C.<br>375. |  |
| 376.         |  |
|              |  |

| _                                                                                                                                                                                                                                | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 L'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L'an d |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Ulpi<br>Valent<br>Lts<br>Sain<br>vouloi<br>On t<br>Apol<br>ouver<br>d'Egyr<br>S. Epp<br>dans la<br>Les<br>quoy S<br>Metal<br>27 ans<br>L'Eg<br>Ariens<br>Les I<br>S. Epip<br>§ 12, A<br>S. Epip<br>§ 12, A<br>S. Epip<br>§ 12, A | hilas Evedque des Cots leut fait embradiet l'Arianisme pour plaire,   \$\ilde{\text{A}}\text{s}\text{apps}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}\text{spage}spa      | a v. lentinien I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,13. | 3.4 |
| Quanto S. As Ambra Crac & denr Les C pour d S. Ba § 11,A 274. Les Lupici tonte la envoie fecours S. A. § 15, M. S. Et S. E. pagore                                                                                               | Gatianus Aug. IV, Merobaudes, Cenff.  Gatianus Aug. IV, Merobaudes, Cenff.  il éfini Merobaux Exp. paj. 340.  mbroile commence for trois livres de la virginité le 21 janvier. V. S. di  if § 14. A. A. 15.  if § 14. A. 15.  if § 14. A. 15.  if § 14. A. 15.  if § 15. 1 | of the transfer of the transfe | 13,14. | 377 |

| an a | alc d | an de                           |                                                                                                                                                                                                                                        | an.       |
|------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 377- | 3,14  | Va<br>le vi-<br>ien II,<br>2,3. |                                                                                                                                                                                                                                        | on<br>113 |
| 373. | 14,15 | 3,4-                            | Valens Aug. VI, & Valentinianus junior, Aug. Conff.                                                                                                                                                                                    | 113       |
|      |       |                                 | Saint Ambroife eft malade au commencement de l'an 378. V. fon titre 6 18.                                                                                                                                                              |           |
|      |       |                                 | M.t.to.  Les Allemans passent le Rhein vers Basse au mois de fevrier : Gratien les                                                                                                                                                     |           |
|      |       |                                 | lefait à Colmar vers le mois de may, & les force dans leur pays, E.t.s.p.149.                                                                                                                                                          |           |
|      |       |                                 | 50.714. Il semble que fule Ausone fust en ce temps-ci Prefet d'Illyrie, & Ausone le                                                                                                                                                    |           |
|      |       |                                 | oere fon fils Prefee des Gaules avec Hefpere fon fils. Jule Aufone peut effremore                                                                                                                                                      |           |
|      |       |                                 | u commencement de 379, avant qu' Heffere fust Prefet , p.148.149.<br>Les Ariens troublent l'Eglise de Milan. V. S. Ambroje 5 11, M.s.to. Utfin                                                                                         |           |
|      | 1     |                                 | oint à eux : est relegué à Cologne , M.1.1. p.407.408.<br>Valens cesse de perfecuter les Carholiques : Pierre rentre à Alexandrie , &                                                                                                  |           |
|      |       |                                 | n chaffe Luce , 1.6.p.610.611,                                                                                                                                                                                                         |           |
|      |       |                                 | Valens arrive à Constantinople le 30 may, en part le 11 de juin malgré les<br>tenaces de S. Isaac, E.t.s.p.120-123. Il perit avec son armée auprès d'Andri-                                                                            |           |
|      |       |                                 | ople le 9 d'avust, p.124-127. Dominique sa veuve reponsse les Gets de devane                                                                                                                                                           |           |
|      |       | - 1                             | ouflaminople , p.131.132 Ils ravagent soute la Thrace & l'Illyrie , p.151-153. Le<br>leneral Jule fait maffacrer les Gois en Afie , p.153-714.                                                                                         |           |
|      |       |                                 | S. Paulin peut avoir esté Consul aprés la mort de Valens. V. fon tiere § 3.                                                                                                                                                            |           |
|      |       |                                 | Gratien rappelle les Confesseurs, & rend la liberté aux Catholiques dans Orient, E.i.s.p.is.a.   M.i.s.p.is.a.   Jeur avoir ordonné en ce temps-ci un concile general à Aquisée. V. S. Ambrosse § 23, M.i.io.                          |           |
|      |       |                                 | Theodofe peut avoir hattules Gots à la fin de cette année, E.t.s. p. 155.715.2.<br>Les Macedoniens tiennent peu aprés un Coneile à Antioche en Carico d'ils<br>possimmen ou renouvellent le schisme : Pluseurs les abandonners, M.1.6. |           |
|      |       | 1                               | 613 615.<br>Saint Melece an retout de fon exil offre un accord à Paulin, qui le refuse,                                                                                                                                                |           |
|      |       |                                 | 364. Saint Eplirem fait l'eloge de S. Basile aprés la mort de Valens , & meurt peu orés vers le mois de septembre , 1.2.p.312-315.                                                                                                     |           |
|      | 1     |                                 | Saint Basile peut avoir reconcilié cette année les Marcelliens à l'Eglise,                                                                                                                                                             |           |
|      |       |                                 | z.p. 27-275.<br>Damafe eft accufé par un Juif nommé Haae fufeité par Urfin , & est abfous<br>u Gratien , 1.8 p. 408-409.                                                                                                               |           |

| an di       | CHRONOLOGIE. 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | to de                    |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----|
| ome<br>I31. | Concile de Rome fur le jugement des Evelques & pour Danale, à la finde y \$8,000me on coits; \$409-41-57.77.97.  Claudien elloit en l'an y \$8, Evelque des Donatilles à Rome, \$1.6.9.17-6.75.77.  L'Angell.  Theodyf peur evoir bâttels Gass à la fin de ente ambée, E.A., \$2.9.57.77.2.  Theodyf peur evoir bâttels Gass à la fin de ente ambée, E.A., \$2.9.57.77.2.  Theodyf peur evoir bâttels Gass à la fin de ente ambée, E.A., \$2.9.57.77.2.  Theodyf peur evoir bâttels for Préfét de Gaules, \$2.71.77.3.  S. Cytlle peur ette event d'ans la positioni des Egilles de Jesufalem des la fin de y \$8, \$6.1.67.9-42.97.2.  La fin de y \$8, \$6.1.67.9-42.97.2.  Yel peur ette event d'ans la positioni des Egilles de Jesufalem des la fin de y \$8, \$6.1.67.9-42.97.2.  S. Chryfoltome fe retire en l'an y \$0.01 yy, dans une cavefne, & li y paffe deux and than de grandes andreiter qui le font romber malade. \$V. fon tires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gratier<br>& Va-<br>lenti-<br>ica II<br>3:4- | I.4,1)                   | 1 C |
|             | \$1.1./M.1.1.  S. Jerome peut avoir quitté le desert de Calcide en l'an 378. V. fontire § 48, M.1.1.2. Il set ordonné Prestre à Antioche par Paulin § 19. Il finit en cette an- née sa chronique éctite un anou deux aprés, § 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                          |     |
| 132.        | D. Magnus Anfonus. & Q. Claudius Hermogenianus Olybrus.  Croff.  S. Bafile meurt le premier de janvier, M.i.a.p. 277-287. Hellade fuecede à fon fiege, non à fa vertu. p. 178-2.  S. Bafile meurt le premier de janvier, M.i.a.p. 277-287. Hellade fuecede à fon fiege, non à fa vertu. p. 178-2.  S. Bualin fe confider au fervice de Dieu dans l'eglife de S. Felix de Nole, le 14de janvier pour de la feite. P. S. Paulin § 4.  Gratta fui T III L'ALLE CO S. E. Emperur à Simich le 19 de janvier, luy dans l'Orina & Thyric Orinata, E. E. S. Paulin § 4.  Gratta fui T III L'E. D. O. S. E. Emperur à Simich le 19 de janvier, luy dans l'Orina & Thyric Orinata, E. E. S. Paulin § 4.  Depuis cala Dans fin M. Alcole de Theldhonque fon Vicaire dans I'llyrie orientale, M.J. P. J. S. P. 187-187.  S. Gregoire de Nazianne et la appell vere ce temps-ci à Conflantinople, 1, d. p. 187-187. Vie qu'il menoir à Conflantinople, 2, 437-473. Il el atraqué dans fon Anafaire de la pide par les râties, peut-rête le lamédy faira to d'avrile, 1937-1937. Vie qu'il menoir à Conflantinople, 2, 437-473. Il el atraqué dans fon Anafaire de la pide par les râties, peut-rête le la emby faira to d'avrile, 1937-1937. Vie qu'il menoir à Conflantinople, 2, 437-473. Il el atraqué dans fon Anafaire de la pide par le râties, peut-rête le la emby faira to d'avrile, 1937-1937. Vie qu'il menoir à Conflantinople, 2, 437-473. Il el atraqué dans fon Anafaire de la pide par le râties. Peut l'est de la communion de l'adili, p. 183-194. Peut l'est de l'est de la reconstitute de la communion de l'adili, p. 183-194. Peut l'est de l'est de la reconstitute de la communion de l'adili, p. 183-194. Est p. 183-185. L'est à Sain Amboric et l'est trois demiers l'exes fui la foy, E. L. p. 159, M.J. A. Abbrit § 193, M.J. J. A. A. Abbrit § 193, | 4.5.                                         | Thro-do'c, run<br>Oricat | 379 |

| 1709. do., 2 v. v.  1709.  | 'an de L'an |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theodole tombe melade, eli battiré par Afoide de Thefillonique, & public une loy en faveur de l'Egilié le 38 de l'evrier, MALSA, 287,2811, Appres, 281 E. 1, p. 1972-28-273, Cornica fine l'ameuri de l'amaliaci s'ausate no Orien. Héfine un Italie des le mois de mare, E. 1.5, p. 165, Il resuperte spadque villement, p. 165, 200, The State of the mois de mare. E. 1.5, p. 165, Il resuperte spadque villement, p. 165, 200, The State of the Mateurian, et al' lever delique, que temps après, p. 1959. S. 3. denbergé à 19., Malla, et à l'autre delique, que temps après, p. 1959. S. 3. denbergé à 19., Malla, et à l'autre diduct, p. 187 de de l'autre, E. 167, p. 197-207.  Estaplis et l'autre, E. 167, p. 197-207.  Estaplis et l'autre, E. 167, p. 197-207.  Matume le eynique et finutus dant e liege de Conflantinople par les Eve-ques d'Egypte : il est rejetté par Theodofe & par Damafe, M. 1.5, p. 415/19. P. 443-447.  S. Gregoire de Nyfle witte les Egilies d'Arabie & de Paleitine, 1.18, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379. dose   | ienti-<br>ren II | Theody if mut in campagne vers to mais de jain, resuperet divers avanuary in the tarbears, of mut grandes vidire dant les avecties of recease Configurity for the tarbears, of mut grandes vidire dant les avecties of recease Configurity and the video of the configuration of the confi |
| S. Pietre eit eit everjege de Sooiate vers im me 1980, 1812, 1913, 1914. S. Ambroille vers cette année ordonne Amem Arthevelique de Sirmich, malaçe Juline. V. fin inte 3 23, 1812. Theody eitem de Conflaminghi et 2 nevembre, & le 26 il met les egilles entre les mains des Catholiques, E.1.3, 2.20   1812, 9.80   1812, 1917, le peuple entre les mains des Catholiques, E.1.3, 2.20   1812, 9.80   1812, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 1912, 191 | ;80. I,2.   | 5,6.             | Theodofe tembe malade, eft battick par Afoole de Theflionique, & public me loy en faveur el Teglife le 3 de fevrier, MAJ App479-1814, Party 381 Ex. p. p. 97-282. 1. Grenites für le nouveille de fa meladici s'avance un Orient. Highin ta Italie tale Insui de mar. E., p. p. 67. Il prespert gadque vider, p. p. 65, p. 67. Il prespert gadque vider, p. p. 65, p. 67. Il prespert gadque vider, p. p. 65, p. 67. Il prespert gadque vider, p. p. 65, p. 67. Il prespert gadque vider, p. 165, p. 67. Il prespert gadque vider, p. 165, p. 67. Il prespert gadque vider, p. 165, p. 67. Il prespert gadque vider element gadque elempa gadque, p. 179/18. 3. Ambred est p. 187/18. Il prespert gadque vider gadque elempa gadque, p. 187/18. Il prespert gadque elempa gadque, p. 187/18. Il prespert gadque elempa gadque el |

| CHRONOLOGIE, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gratier Theo                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| demandel l'inhtoninatione de S. Gregolic qui le refulent, 18, 9, 49, 49, 40. Douc curd ésaine Gregolic neuvre les heretiques qui l'avoiren voulu diffiliere Sa conduite cavers le grands : fon definierellement, 9, 448.  Theophile depuis Evefque d'Alexandric, composie une table Pafcale de 100 ans qui commence cette année, 8 un cycle de 4,88 ans. V. Saint Cyril d'Aissandris,  All 19, 19, 100 ans 100 année de 100 année 100 anné | V Va 40fe, lenti-<br>ien II. 5, 6. |
| fecte des Novatiens , p. 137-539.  Saint Public Mobb perse de Zeugma meurt en 380, ou peu aprés , p. 337-337.  Son monaîtere eft gouverné conjointement par Theotecne & par Aphtone celui-ci au bout de 40 ans eft fait Evefque de Zeugma, p. 334.  Sainte Paule perd Toxoce fon mari vers 381, & fe donne à Dieu. F. Sainterma § 33, M. 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 5. Chryfoltome eft contrain par feis infirmiter de trevenir fur la fin de 3è à Antioche, oàs Melera le fait bientoft Diater. V. Saim Chryfoffoms 9 i M.s.ii.  M.s.ii.  S. Jetome fait fa chronique vers l'an 380. V. Jone livre 3 av. M.s.ii.  Saint Augustin adreffe en l'an 380 ou 381, fei livres De publem et apra l'quete orateur Romain. M.s.isp. 194. 5. Alpye fonceolier eth pris communicular in the contraint of the | 4                                  |
| ADDITIONS A LA CHRONOLOGIE,<br>S. Jerome étudie l'Erciture à Confiantinople four S. Gregoire de Naziana<br>M.1.97, 459.<br>Theodofe affemble le fecond Concile œcumenique à Confiantinople-<br>mois de may p. 471-471.<br>Evagre de Pont y vient avec Saint Gregoire de Nyife & y demeure av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | au                                 |
| Nechaire, p. 4978.  S. Gregoire de Nazianze y est fait Evesque de Constantinople, p. 4974.  S. Gregoire de Nazianze fait son Testament le 31 de may, p. 1975, 1974.  Les Evesques d'Egypte & de Mozianze p. 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974,  | u-<br>le,.<br>ze                   |
| mefine avant le 9 de juillet, p. 416.  Le Concille condanne les Macedoniens qui refusoient de se téunit, de Apollinarithets avec Magnus fait par ceux el Evesque de Constantinople 492-493.  Il autoris l'Evessque de Constantinople dans le premier rang après le Paj p. 499, ce qui est receu de tout l'Orient, de l'on y joint peu à peu une grau jurissidation, p. 494-494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es<br>P.                           |
| Canon, (ymbole, & autres particulatitez de ce Coneile, p. 49-520. Ev-<br>ques établis pour centres de la communion en Orient, p. 497. 515. 625.<br>Maximele cynique vient en Italie & cR bien receu par le Concile d'Ital<br>à la fin de l'an 381, ou peu aprés, p. 587-582.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                  |
| Helt. Eccl. Tom. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                |

| an de<br>C. | Soz                                                    | ADDITIONS A LA CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2.         | ler, p. ss<br>à Nazia<br>Il fe i                       | goire de Nazianze fe retire à Arianze, où il paffe le Catefine fans par-<br>». Il cerit à Cledone contre les Apollinariftes qui mettent un Evelque<br>nze, p. 515-519. Il fe refont à gouverner cette Eglife, p. 548-524, 525,<br>Lait quelque fedition à Nazianze, p. 527.                                                                                                                          |
| 83.         | fon Affe                                               | pe estoit cette année gouverneur de la seconde Cappadoce, & Astere<br>isleur, p. 3.5;-5.8.<br>pphiloque obtient des loix pour défendre aux heretiques de s'assem-<br>6.8.                                                                                                                                                                                                                            |
| 84.         | 5. Gre                                                 | goire de Nazianze fait verscette année Eulale Evefque de Nazianze,<br>ite à la campagne &c. p. 529.<br>re de Sacetdos arrivée dans les dernieres années de S. Gregoire de                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Naziana                                                | e, p. 549-554.<br>ule envoie son fils vers ce temps-ci étudier à Constantinople, p. 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85.         | Saint (<br>contre le<br>perfecut                       | ale peur estre mort cette année sous le Gouverneur Gregoite, p. 343.<br>Gregoire de Nazianze écrit vers ce temps-ci, ou en 387, à Nechaire<br>es apollinaristes, p. 346. Il exhorte à la pazience le Preitre Secedius<br>é, p. 349-539, écrit pour luy, p. 351333. Ce Presite meur dans la                                                                                                           |
| 39.         | S. Gre                                                 | ion , p. 553.<br>goire de Nazianze meurt cette année ou au commencement de la<br>5. p. 554-559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93.         | S. Greg                                                | oire de Nysse se plaint de la maniere dont Hellade de Cesarée l'avoit<br>été, p. 582-583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94-         | Conci<br>avoit fai<br>& de Baş<br>Nysle qu<br>mort app | le alfemble pour le barrefine de Rufin & la dedicace de l'Egiffe qu'il buffir auprée de Calcedoire, 5,937-545. Jiguel affiliate d'Agope agée à Conflantinople le 20 de (eprembre, 5,934. Saire Gregoire de 11 gaffile, peu ravoir vecu encore quesques années, mais effoir avernment avant 405 00 404,539. Il adecilé fur la fin de Ca vie un la virginiré à Letoius EveGque de Melitine, 9,637.645. |
|             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

On La Coogle

## 4484848484848484848484848 TABLE DES MATIERES.

A BLAVE Sophiste: Saint Gregoire de Nazianze luy écrit, p. 147. Ablave disciple de S. Gregoire de Nyffe

qui luy écrit fur la Trinité, p. 610 Abraham Evelque de Barnes en Melopotamie . écrit aux Occidentaux en 371, p. 174. S. Bafile luy écris en 272, p.220. Il vienr à Conftanrinople au 1º Concile cecumenique,

abraham Evelque d'Urimes écrit aux Occidentanx en 171, p.172-

Abares feigneur : S. Bafile luy écrit en 371, p. 175, en faveur de Saint Gregoite de Ny Ic, P. 568.

Acate Ev. Arien deCefarée en Paleftine, p. zz. Acace lophiste celebre à Celarée en Pal. p. rr. Acare Preftre & deputé de l'Eglife de Berée en 371, p. 249. 250, eft apparemment envoye en Occident par S. Melece, p. 272, vient comme Evelque an as Concile cocumenique à

Conftannople, 1.473. Acace Preftre folitaire : S. Bafile Iny éccrit en 176, 2.210, peut eftre le melme que le cele-

bre Evelque de Berét , p. 260. Ada na ne theteur à qui S. Gregoire envoie des livres . p. 338. Adamance domeftique de Gregoire , p. 1 3 3-

Adeiphe jeune bomme de qualité : S. Gregoire de Nazianze luy écrit pour le retirer de ies deregiemens, p.s +7.548 A'er l'athée le plus impie des Ariens, p. 408, inftruit par Euftathe de Schafte, p 80, qui le

détrnit dans l'esprit de Gallus Cofar, 9.81. fervoir de maiftre aux Evelques Ariens, p. 57. 18, est condanné en 360 par le Concile de Constantinople, p.-

Ater Archidiaere de CP. p. 490. Aece de Lydd: condanné par le 2º Concile ecumenique , p.403.
Abre Prefire folisaire : S. Bafile luv écrit en

376, 2. 250. Aere herefiarque embraffa d'abord la vie folitaire 3.81 650 t, eft fair Preftre , puis fait

Schuline Se, forme la lecte des Acres . a. ss. Aere frere d'Alype gouverneur de la Cappadoce , p. 457

Agape dispute l'evelchede Boftres en 394. Agdame, ville inconnue en Phrygie, p. 498. Agel-Evelque Novatien à Conftantiuople,

meurt en 384, p. 492. Albin, V. Dominica.

Aleime charge Saint Bafile de l'education de quelques enfans , p.a z. Alexandre Empereur relegue en Phrygie

400 Perfes, p. 274.
S. Alexandre Evelque de Constantinople,

mort en 336, \$ 498. Alexandre Evelque de Corydales recherche la communion de Saint Bafile , p 244. Alexandre Ev. d'Egypte banni en Paleffine.

1.268. Alexandrie : S. Befile étrit à cette Eglife en 373, 1. 214. Le 2ª Concile creumenique borne la jurisdiction de l'Evefque d'Alexandrie à l'Egypte . p. 490

Alexis folisaire tombé à qui S. Bafile éerit. 7.54.55.

Alype gouverneue de la Cappadoce : S. Grea goire luy écrit , p. 419. Alprie me fille de S'e Gorgonie , p. 181.714. niece de S. Gregoire de Nazianze, p. 142, 11 La pried'agréer lon teftament , p 504

Alynewe vierge fille de Nicobule, p.ger. 704.705.

Amez me ami de S. Grenoire de Nazianne 1 Constantinopie, p. 512.513 Amazoni: Victor parente de S. Grepoire de Nazianze, p. sos

S. Ambroif: Evefque de Milan anime les Evelques d'Illyrie à loutenir la foy , p. 247, écrit à Saint Basile qui luy renvo: e le corps de S. Denys, p. 271. Il rend un glorieux temoi-gnage a S. Gregoire de Nazianze, p. 470, eft lurpris par Maxime le cynique, p.455.501. Le livre De la divinité & de la consubstanta-

lité du Fils n'eft point de luy , p. 727. Ambreifie dame de Jerufalem en 380,0 187. amitie , beau modele d'amis en S. Bafile &c S. Gregoire de Nazianze, p.13-16.

Ammon Egyptien fauteur de Maxime le cynique, p. 447, n'estoit pas apparemment Evelque, \$ 713,714 Ammore d'Andrinople affifte en 104 an Concile de Constantinople, p. 591, écrit contre

Origene . p sea. An more parain de Rufin en s e4 . 2. 102. Amphiloque pere de S. Amphiloque d'icone , 1.744.1, fe retire avec fon fils . 9.719, fc plaint de fon election &c. 7.395.521. S. AMPHELOQUE Archevelque n'Ico.

nc. F. fon titre p. 617,5. Gregoire de Nazianze, Invécrit pour Nicobule, p. 182. Il consulte S. Bafile . 2. 128, veut le réunir avec Euftarhe de Sthafte , p. 200, avec qui il eftoit fort uni &c.

iliii ij

7.226, Vitalien avec fes enfans, \$.380.381. Il eft fait Archevelque d'Icone, p. 303 793 701.736, vifite Saint Bafile qui luyavoit écrit fur fa promotion en 374, f. 227, donne lieu à ce Saint de Juy écrite d'excellentes lettres &c. p. aze-233, luy écrit pour l'Eglife d'1fante . D are defire la prefence pour y mertre un Evefque , p. 235, ecnt encore à S. Bafile qui luy repond , p. 243-244-167, & luy parle en 376 de fon livre du Saint Efprit &c. p. 257. Il fouhaire S. Bafile à fon Concile, p. 200, fait fon eloge apres fa mort , p. asz, vient à Conftantinople an 1º Concile occumenique, \$. 472, eft étable un des centres de la commuon Catholique , p. 407, attefte & figne le testament de S. Gregoire de Nazianze &c.p. 104, qui l'intereffe dans la caufe de Bofphore. p. 533. Il affifteen 344 au Concile de Con Stantinople .p. 191. Le poeme à Seleuque est

de luy , p.559. Amphibane Evelque de Side , affifte su Concile d'Ephele . p 748.1. S. Anaftafe Singie peut eftre l'auteut du

traité de l'image de Ditu dans l'ame , p 605 Anadasie eglise de Confrantineole com-

mencée par S, Gregoire de Nazianze, p. 414 415 708.700 St. Anafia fe vierge & martyre : fes reliques apportées à Constantinople , p. 415.708.2.

Anatole de Constantinople étend apparemment trop fon pouvoir , p. 499. Andren que General : S. Bafile luy écrit , p. 100. le va cherchee à Schafte , p. 192.193.

Anoméens. V. Eunomiens. Anthime Evelque de Tvanes . f. 743. 1. éclaireit S. Bafile for une faufle lettre, p. 133, écriten 471 aux Occidentsux , p. 173, le pretend metropolitain de la 2 Cappadoce, \$177. 385. & Je demeure , p. 178, fair accord avec S. Bafile , p. 182, puis nfurpe fon autorité par

l'ordination de Fanite , p. 196.197, demeute neanmoius uni à ce Saint , \$-241. Ancidicamarianies beretiques, troublent l'Arabie en 380, p. sor.

Antioche: Saint Bafile écrit & cette Eglife perfecuite, p.213.azo. Des Ecclefiaftiques jurent de n'y plus faite leurs fonctions , »

2:9-230. Animy e Preftre : S. Athanafe luy repond fur S. Bafile , p rso.

S. Ant sque neveu & fucerffent de Saint Eufebe de Samofares, p 199. S. Bafile fe plain: de ce qu'il ne l'eftoit pas venu voir , p. 208, & le va trouver en 376 &c. p a 57, vient a CP au se Concile œcumenique , p. 473.

Ampaire gouverneur de la Cappadoce , va

à Cefarée en 373, p. 211. Anubi: Egyptien fauteut de Maxime le

cynique, p 447, n'estoit pas apparemment Evelque , 1-713.714. A 1/4 Evelque Arien ordenne par Evippe.

Apammon Egyptien fantent de Maxime le

cynique, p. 447, n'eftoit pas apparemment Evelque , p.713.714.

spollmaire berefiarque : S. Bafile lny écrit en 366, p.23.633. La foy des foi naires arrefte le cours de fes erreurs, p. sr. sa. Il fourenoit la divinité da S. Eiprit , p. 144. Euftaibe accule en 373 S. Bafile de communiquer avec luy, p.202. & de fuivre fes erreurs , p ao4. que S. Melece & S. Bafile croyoient luy eftre suppoices , p. 206. Il fe declare contre l'Eglife vers 386 &c. p. 267. Les Orientaux demandent fa condannation aux Occidentaux , p.269.270 Pierre d'Alexandrie éerit contre luy . p. 274. Saint Bafile refute fes errenrs . p. 276. Il vient troubler l'Eglise de Constantinople en 37 9, P.438 Le 1e Coneile cecumenique confirme la condannation , p.493. Il met peuteftre un Evelque a Nazianze, p 119. S. Gregoire fait des vers pout oppoler aux fiens , p 335 Saint Gregoire de Nyfie le combat , p. 193.194.506. Appollinaire Imppole une lettre au Pape Jule, 7.606.

Apill narifies : comment receus dans l'Eglife &c. p.491.492. S. Gregoire de Nazianze & S. Gregoire de Nyfle derivent contre enx , ; \$13.516.594. Ils troublent peuteftre l'Eghie de Jerufalemen 380, p. 18 ;.

Apronien pete Rufin de luy traduire Saint Gregoire, p. 159.

Arabie: S. Gregoire de Nysse en visite les eglifes en 380, p. 170. 180. Arabien Evelque d'Ancyre en 364, p. 218,

affife au Concile de Conftantinople, p. 591. Arade, ville fur la cofte de la Phenicie, p. 260. Area de intendant du domaine : S. Bafile luy

Archelaus intendant des Largeffes en 369, 0.372. Archie jeune homme de Comane, meure

écrit en 371, p.196.

fans battefme , p 198. Arianze , lieu de la naiffance de S. Gregoire de Nazianze, p 34 308, où il va finir les jours

Arisms : Comment on les recevoit dans l'Eglife , p. 491 492.

a'excuse de ne l'estre pas allé voir , p. 213. Il Ariwhie General Catholique , p. 137, voit le accompagne & fortifie son oncie &c. p. 230. General Trajan reprocher à Valens son herefie , p. 656.r. Saint Bafile confole la veuve , 2.212.211.

Aries inftruit Euflathe de Sebafte , p.79 80. Arpoera : mu Evelque d'Egypte banni en Paleftine , \$,268. enerathe: S. Bafile écrit pour les habitans

de ce lieu , p ses. arraxeres depute à Alexandre 400 Perfes

&c. p. 274. A-jacetrere de Nectaire Evelque mutt . p

455. S. Aftele Evelque Theffalonique envoir à Saint Bafile le corps de S. Sabas Martyr &c. +. sos, & peuteftre encore de qu lque autre Martyr , p ros rejette Maxime le cynique &c. p. 455, eft mandé à Conftammople au .\* Concile ocumenique, 1.478, où il vient apres

la mort de S. Melece, 716.717. Albar tućen 471,5 709.1.

Adere foliraire de Nazianze, 1.371.

Aftere domeft que de Gregoire oncle de S. Bafile . p. . ra. Aftere Affeffent du Gouverneur de la Can

padoce en 381, p. 128. S. Aftere Evelque d'Amalée en 400, peuteftre auteur d'un discours fur la penitence, p.

608, & fur le jeune , p.610 741.742. Atarie Evelque d'Armenie cité par Saint Bafile pour fe juftifier &c. .. 198. 199

Athanerer roy des Gorbs fait des Martyrs en 171, 8.195, fe rend & meurt à Conflantinople . \$-470 471.

S. Athanaje: S. Bafile ne pur le voir en 147. p.ag. Il eft condanné par les Ariens en 341 à Antioche , & en 347 à Philippople , p. 19. Il fe reioust de l'ordination de S. Bafile, p. ros qui le prie de travailler à la paix de l'Eglife \$.117.130. Ce Saint luy répond, \$.139.140. S Bafile luy récrit , p. 141. S. Athanale excommunie le Gouverneur de la Libye , p. 142, definit la divinité du S. Efprit , p.1 44, defend S. Bafile ,p.149.673, à qui il envoie en 381 les leitres des Occidentaux , p. 170 171. Effime qu' A scole fasfoir de luy, p. 195. Il écrit à Panlin d'Antiocheen 363, p.zze, meurt en 273. 2.214. S Gregoire de Nazianze fait fon eloge a Constantinople , p. 439

A bana frotateur pere d'Athanafe d'Ancyre , p.azo, febrouille avec fesenfans ,p.ar 7. Athanafe Evefque d'Aneyte en 360, p.674. 1: abregé de fon histoire , p. 216-215, s'eftoit réuni à S. Melece en 373, p. 661.2. Athanafe d'Anaxathe condanné par le 10

Concile ocumenique , p. 493. Athanafe Evelque peuteftre Macedonien, veut s'unir à S. Melece , 7.172.668.2. Athenes, pleine d'idoles, p. ss les ecoliers

a'y jouoient des nouveanx vends , p. 13. S. Au mifer loue S. Bafile & S. Gregoire de

Nazianze, p. 282.

Avienes à qui fean II. écrit , p. 610. Aurele apporte à Milan le corps de S Denvs. 9.271.

Aurele deserteur , S. Gregoire de Nazianze demande la grace , f. szo.

Auxene Evelque Arien de Milan, p.77, condanné par les Catholiques d'Occident, p.137. y demeure neanmoins , p.171.

Bagade Evelque de Bostres deposé avant S. sarfe ou Baffe Evelque d'Edelle , écrit aux

Occidentaux , p. 172 669. S. Bafile luy écrit dans fon exil , p. 260.261. A arne par qui S. Bafile écrit en 374, à Saint

Eufebe , paar. Befile pere du grand Saint Bafile, p.s.o. l'inftruit dans l'eloquence , p.re, meurt au

plustard en 349, p. r.r. Bafile Evelque d'Ancvre Semiarien . 1. 128. r, affife au Concile de Gangres vers 340, p. 6 11.2: S. Bafite le fuit , du-on , en 359, f. 57. 11

s'oppose à Aecel'athee, p.st. Befije Preftse Martyt fous Julien. S. BASILE Archevelque de Cefarée en

Cappadoce. V. fen rirre p.s. ciudie avec Saint Gregoire de Navianze à Cefarée, p. 325, puis à Athenes , p. 328, où il le laiffe ,p 330, aprés avoir tefolu ensemble de renoncer au monde. P. \$33, ce que Saint Gregoire luy fait executer, \$.334. Ils fe retirent entemble , p. \$43. Il conduit un monaftere dans le Pont , p. 145 fe lepare de lon Evelque qui avoit figné le formulaire de Rimini, p. 3 48. S. Gregoire Preftre fe retire avec luy , p. 353. Heft fait Prefire en 361, p.a 17. Inlien l'apoftat le menace, p. 210. Il eft fait Evelque de Celarée en 370, p.res. Il fait S.Gregoire fon frere Evefque de Nyffe P. 165. 166, & S Gregoire de Naxianze Evefque de Salimes &c p. 186.387, anime S. Am-philoque aux travaux de l'epilcopat, 1.622, luy accorde divers ecrits &c. pozz.oa4. écrit à Saint Amphiloque fur fon frere Saint Gregoire de Nyffe Je porte à alles à Conflantinople en 368, p. 411.707, meurt en 379,

Bafile folissire frandaleux, calomnie Saint Bafile , p. 183. Belile am de S. Chry follome.

Baffle Abbé écrit vers 430, p. 193.603. Balile le Macedonien Empereur otne l'Anaftalie , p. 416.

Bafilies Evelque Arien de Gangres en Paphlagonie, deteité puis recherché par Eustathe , p.ass.

Bafilice dame de Jerufalem en l'an 380, p. Baffe. V. Barfe.

I I i ii ii ii ii

Gangres vers 340, p.651.1.

Fat efice des laiques : ce qu'en pensoient les Peres , p. 326 ; no conduisoit les nonveaux battifizen procession avec des cierges à la

main , p. 455 Beguer Preftre d'Autioche fe retire à Icone,

\$.220 230 L'Abbé de Alli habile traducteur de Satot Gregoire de Nazianze, p. 560.

B i'mime Evelque de Zeles affifte au Concile de Gangres vers 430, p.651.1 Boff hore Evelque réunit S. Bafile avec quel

ques perfonnes . p. 117. Boffe re dit Evelque de Doares fans fondement , 1.705.724.725.726.

Bof re ou Beffhere Evelque de Cologie en la fecode Ca padoce, 1.720.1, teotre en commonion avec S. Bable, p.:13 399 veut réunir Vitalien avec les enfans , p. 381 400. Soo union avec S. Gregoire de Nazianze , p. 400, qu'il porte à aller à Constantinople eu 379, p. 411, & y fait confentir &c. p. 412. Il va 20 2º Concile ocumcoique, p.473. Saint Gregoire luy écrit &c. p 477 foutient fon innocence & c. p. 533, avoit 48 aos d'episcopat

Bretanun Evelque de Tome , fouteun penteftre par le Duc Soranus en 368, p. 195. Alamit &; S. Gregoire veut que les en-

en 406, p. 673.2

fans melmes y prennent part &c. p. 192. Cal epe Evelque de Tyanes , p. 623.1. Callighere ; S Bafile luy cerit , p rop. Candiden commillaire des troupes eu 35%,

Cande lien gouverneur de la Cappadoce en 363, payen moderé &c. p. 350.

Carrance divitée en deux provioces, p. 174. Les Cappadienens peuples fort décriez .p. 300. Caprales; S. Bafile écrit pour les babitans

de co lieu , p. 111. Carrere superieue des monasteres d'Aurioche , p. 370.

Caffe frere du Preftre Sacerdos , & ami de S. Gregoire de Nazianze , p. 149. Carecimsenes entendoient debout les ioftruc-

tions , 1-314. Cel ufe magistrat de Nazianze à qui Saint Gregoire ceriteo 381, p. 521.

Colenfo l'reftte employé contre les Apolli variftes . ; sis. Celicales heretiques d'Afrique , p. 372.

Crife outt S. Baffle a Athenes . 1.18. Ceinir frere de S. Gregoire de Nazianze

né aprés 319, p. 322-695,2, va étudier à Alexandrie , 9.325.330 331, vient à Conftantinople avec fou frere , ? 350. On l'y veut faire | images , ?-726-2.

B : fe Evelque de Car affifte au Concile de | Senateur , \$.331. Il revient de lou pays à la Cour &c p 331.332, d'où S. Gregoire rafche de le tirer , p. 333. Julien le retient , le tente iootilement : Il revient chez foo pere . t. 258. 259. 11 retouroe à la Cour . p. 37 4, eft fait apparemment intendant de la Bithynie , p. 701 , eft delivré de la ruioe de Nicée, p. 98.375; meurt peu aprés , p. 375.376 laiffe S. Gregoire loo frere fort embarallé de la furceffico , p. 377:703 r. Il n'est point aureur de divers ou-

vrages qui luy font attribuez , 7.701.702. Cef. ire tuftruit par 5. Gregoire de Nyffe,

Ce aire Prefet de Conftantinople en 365, 9-331. S. Gregoire de Nazianze luy écrit pour S. Amphiloque , p.ois. Cefarée capitale de la Cappadoce : ce qu'on-

en dit, e a. z. Dignité de fon Eglife, carerage. Cofave metropole de la Paleftine, avoit uoc ecole Chrétienne depuis Origene , par. Cofatte femme d'un Patrier peuteftre de Pe-

trone beaupere de Valens , \$.659. Chaffere : une vision la fait embrasser à S. Gregoire de Naziaoze, p.323, priere qu'il

fait pour la conferver , p. 538.539. Chil n folitaire à qui S. Bafile éatit une execlleute lettre , p. s.4. Chryfaphe domestique de Nauerace se retire

& eft tué avec luy , p. 35. S. Chryfoffome inftruit fous Cartete . \$. 270. L'homelie ar du tome e n'eft pas apparemment de luy . 9 454 455. Il remercie Theodore de Tyanes qui agiffoit pour luy , p. sre.

La Circoncisson de I.C. honorée par une feste au V1. ficele , p.747-2. Cledon: solitaire du diocese de Naziaoze,

1.370, peuteftre Cledone Preftre d'Icone qui figne le testament de S. Gregoire de Nazianze , p. 504 , qui luy écrit contre les Apollinariftes, p. 515.518.535, aprés son retour de Conftantinople, p.723-724; peut luy avoirlaiffé l'Eglife de Nazianze à gouverner, t. sis. Collyridiens heretiques troubleut l'Eglife d'Arabic co aso, p. 181. Colonies, villes d'Armenie & de Cappadoce,

p.255.673 726.1. Comane, pillée par les Scythes vers 291, p.

Configure Empereur loué puis blafmé par S. Gregoire de Nazianze , 1.500.700. Con lane .. Empercut voit co elprit S. Vite'

de Carrhes , 1.192. Cunflanum Porphyrogenete , transfere à Constantinoyle le corps de S. Gregoire de Nazianze, p. 555.726-2.

confiaum fils d'Irene retablit les faintes .

Confluitinople: fon Evelque reconnu pour | 375, p. 247. 667, veut faire arrefter Sain: le premiet de l'Orient, p. 490 Etat de cette Eglife fous les Ariens, p. 407 409. Saint Gregoire de Nazianze cu prend foin en 379,

P.410. Continence , delivre du peché &c. p. 639 2. Si elle effort d'obligation aux Evelques d'Orient an IV. ficele, p. 695-697.

Les Cerevefques établifoient des Clercs , p.

Corstales, ville de Lycie, p. 244 Crainre: un Chrétien n'a a craindre que de perdre Dieu ,p sso.

10 x . Sainte Maerine en portoit une de fer fur fon cœur , p sya

( 9:sques philolophes fort déeriez, p.444. S. Cyprien de Carthage confondu par Saint Gregoire avec Saint Cyprien d'Antioche &c. P.436.712.1.

S. Cyprien Marter à Antioche, p. 438-712. Carrague Evelque d'Adane demeure apprés de Nectaire pour l'inftiuire, # 458. Cyrage intendant des tailles . S. Gregore de Nazianze luy écrit pour l'hospital de Ce-

Gréc . 9 140. Saint Carille Evelque de Jarufalem y efton paifible en 363, 7.79, affifte à un Concile de Melitene, p.82, au 1º Concile occumenique à

Conftantinople, p. 473. Cyrilla Evelque : Saint Bafile le réunit à l'Eglife de Satales , p.189.190. Anthime or-

donne un Evefque en la place , p. 196.197. Saint Cyrille d'Alexandrie éerit contre les Antropomorphites , p. 512.

Amaje Pape : S. Bafile luy écrit fur la Dpaix de l'Eglife &c. 7. 140-142. 661. 662, ne juge pas S. Gregoire de Nysse propre à traiser avec luy, p. aas.il reçoit Vital & favo. rife. Paulin , p.245.267, envoie en Orient une lettre de fon Coueile en 371, 5-246. S. Bafile fe plaint fort de luy en 376,p.a 18. Il écrit à Alcole contre Maxime le cynique , p. 455 715, n'a point convoqué le 1º Concile œcumeni-

Daz mine ou Daximinite Canton du Pont, p. 235. S. Bafile y va en 375 &c. p. 238. Dar ne ou Dazice à qui Euflathe éerit contre S. Bafile , p. 202-203.

Demojbile Arien fait Evelque de Constan tinople, à la fin de 970, p.132.657.658. Le peuple par aff: ction pour luy maltraite Saint Gregoire de Nazianze, p. 431. Theodofe luy ofte toutes les eglifes &e p. 418. De roffh. ne intendant de la curine de Valens,

atragneen vain Saint Bafile, p. 158 qui fe raille de luy agreablement, t. 164-161, eft tait Vicaire p. 260. du Prefer. & perfecute les Catholiques en

Gregoire de Nyile, p.248 168, met un Atien à fa place en 376 &c. p.240.250.569, veut en

mettre à Nicople, nasa. S. Den s Pape affifte la Cappadoce . p. 661 2. S. Do 31 de Milan : Saint Baule en envoic le

corps à S. Ambrotle, p. 271. Dens autrefois nommé Diomede moine de S. Bafile, p. 41.

Denys Evelque de Diospolis vient à Constan-

tinople au . Concile renmenique, p. 477. Denys le Perit traduit des ouvrages de Saint Gregoire de Nyffe , \$ 176.

Desdat de Tyanes, p.723 4 D.anie, Din ou Die Evelque de Cefarée en Cappadoce, battize S. Bafile, p. 10 Quel il effoir , p. 18. 10. S. Bafile fe fepare de fa communion en 360, j. 18, y tentre à la mort en

362, 7.64.547 Diatie , S. Athanafe luy écrit fur S. Bafile, Da ince Evelque de Lymire veut s'unir à S.

Bafile , 1.244 Dien : y penfer toujours : n'en parler qu'à TOPOS . 5-417.

Drect/ar e, nom donné à la ville de Nazian-20, 1.300.602. Distare chef des monasteres d'Antioche,

I radore de Tarfe : S. Bafile l'estime & lay écrit, p.253.265, vient à Conftaninople au 2º Concile commenique, p.472, où il fait elire N:Claire , r. 487. Theodofe l'établit un des centres de la communion Catholique, c. 497. Dislore de Tyr, anathematizé par Timo-

rhée Apollmarrite, p.268. Die lere Preftre voit Saint Bafile en 172 & Gerafe , p. res. On fait un erime à ce Saint de communiquer avec luy, p.aea.

Diamede. V. Denys Die,fore Evefque d'Hermopole affifte en 394 au Concile de Conflantinople , p. 593. Diffuses de l'Eglife : comment il faut s'y conduite , p. 356.357

Druffen quelquefois bonne & legitime, p. Da s ou Dion. V . Dianée.

Doures, bourg dans la feconde Cappadoce, -394-707-726. Albia Dominica femme de l'Empereur Va-

lens, Arienne, p. 6 59.1, punie de Dieu à canfe de S. Bafile , p. 201, le prie d'interceder pour elle , p. 162. Domition : S. Bafile prie Andronique de lay

pardonner , p. 192. Dem au va viliter S. Barfe Evelque d'Edeffe,

Dere bee Diacre de S. Melece, porte une

lettre de S. Bafil: à S. Athanafe, p. 138, dont il felle établit un monaftere &c. p. 31, & y meure raporte la réponfe . p. r zo. S. Bafile l'envoie en en 473. p. 216. 574-672-674 Occident &c. p. 141. 142. Il en raporte des

lettres en 371, p. 170.668.1.

Darothe Pieftre depnté des Evefanes Cathotiques d'Orient , \$ 221, porte leurs lettres eu Occident &c p.221.222.224 en raporte des réponfes en 375, p. 246. S. Bafile l'y renvoic en 376 ou 377, \$.2 17.2 19. Il en revient en 178 &C. P.274

Dornbee Evelque d'Oxyringue, pent eftre Theodore , \$ . 716.1.

Dara : 21, ville de Grece ruinée par un tremblement de terre en 345, p.dor.z.

Colejuftiques : les inferieurs établis par les Corevelques, p. rao. Vertu des Eccle. fiaftiques de Cefarée lous Saint Bafile , p. 121. 124. L'avarice plus blafmable en eux . 1.458. Les caufes ecclefiaftiques interdites aux juges feculiers , p. 53 3.

Ecobole affesteut du Gouverneut de Cappa-

OCC . 3. 145. Ecolier, modeles d'ecoliets Chtétiens en S. Bafile & S. Gregoire de Nazianze, p. 14 15.

Eleufe Ev. de Cyzic Macedonien , P. 714.2. vient au s' Concile cecumenique , p. 473. Elemine envoyé par Euftathe de Schafte a S. Bafile en 371, p. 150.

Iulitte Eleurbere dame penteftre de Neocefarée : S. Bafile luy écris , p. 110 121, & écrit pour elle , p. 110-211.650.2 Ele gouverneur de la Cappadoce : Saint Bafile luy écrir fur fon hofpital , p. 119, &

contre les calomniateurs , p. 132. Elien porte à Saint Bafile une lettre de S.

Amphiloque, p.244. Elequence Chrétieune de Saint Gregoire de Nazianze , \$-338-330, qui ne gouftoit pas un difcours fee & tout fimple, p 422.

signde Ev. de Satales depoféen 360, p. sa. Florde Evelque , ami de Saint Bafile, p. 219, a'eftoit pas apparemment Evelque de Neocefaite , p. 674-2.677. t. Euffaihe le fepate de la communion , 2.236. Il menage une confetence entre Saint Bafile & les Evelques du Pont , p. 238. Saint Bafile le confole fur la perte de tou petit-fils . p. ags.

Elpide Preftre d'Antioche vienr au fecond Concile cecumenique, p. 475, eft fait depuis Erefque de Laodicée en Sytie , p. 473. Fipple Diacre par qui S. Eufebe écrit à Saint

Bafije , r.ara, & Saint Bafile aux Confesseurs d'hgypte .p. 267.

5te Emmelie mere de S. Bafile ; fa verin, p. s. Elle fe retire pres de Neoceiaree . p. g. sea. avec la fille 5te Macrine, p. 21, 20 village d'Annefes qu'elle enrichit de reliques , p. 162, & où | en elize ou ordonner un , .. 618.619. Ils de-

Enfan: confacrez à Dieu par leurs parens &c. p. 322.323.

Ethere nu Eiber Evelques de Tyanes,p. 412. 723.1, s'opposa penteftre à Saint Gregoire de

Naz:anze . p. 108. Saint Ephrem Diacre d'Edeffe va voir Saint Bafile , p. 208. 210.754.1, fait fon eloge ,p 211.

S. E.brem d'Antioche loue S. Bafile , p. 282. Saint Epiphaue Evefque de Salamine en Cypre . p. ava. Timothee l'Avollinarifte l'anathematiac, p. asp. S. Bafile luv répond . p. 272. 273. Il raporte le symbole de la Messe vers 377, p. 491, fait fon Ancorat pour l'Eglife de Suedres, p. 746.2.

Ermi e , état tres dangereux , 2.642.643. Eftlane : barbares connus fort tard des Romains, p. 702.2.

S. Effrit : Si Rome en a de fini en particulier la consubstantialité , p 662, conduite de Saint Bafile pour en preicher la divinité . p. r. e. Il écrit à S. Amphiloque for le S. Eiprit , p.asr. 293. Saint Amphiloque prouve la divinité à quelques Macedoniens . 2. 116.

S. Eli enne ; on faifois fa feste à Noel des le IV. fiecle, p. 282.

Etude: S. Bafile apprend à étudier chrétiennement les anteurs profanes, p. jer. Evarer Preftre, pere d'Evagre Diacre, s.

Evagr: de Pont fair Lecteur par S. Bafile. p. rat, & Diacre par S. Grego re de Nyffe , p. 410. 471. 170 ord, qui le laife à Nectaire . p. 473, comme babile contre les heretiques . p.

400 Evagre, Syagre, ou Eucher, Conful en 181.

P 472. Evagre Preftre d'Antioche revient d'Occi-dent , & s'unit à Paulin , p.223, écrit à Saint Baffle qui luy répond , p. 224-

Evantre Colitaire de Nazianze, p. 171. Fucaride on Eucaire Confulen 381, 9 473. Eucariffe : quels jours on communion à Celarée , pros

Eud m. Evefque de Patare en Lycie, p.a.s. Endere jenue moine attaque le Prefire Sacerdos, 1-149 Saint Gregoire de Nazianze le reprend & le touche , p. 552.

Endoxe le pere & Endoxe le fils rhetoriciens de Cappadoce, p. 543. Endexers ou pars Aricas condannes par

le s' Concile, 1.493. Eurfe, ville pres de Cefarée en Cappadore,

: 263 Exefques doivent eftre elus par ceux de leur province, p 489. Combien il en falloit pone \$.67.647.645. Ils effoient à genoux pendant qu'on les facroit , p. 314. Il y avoit quelque marque de crete dignité, p. 413. S'ils estoient obligez en Oricot à la continence , p. 605-607-Un Evelque conferve fon titre quand fou Eglife ne le reçoit pas , p. 384, ne peut fans un Concile fe charger d'une autre Eglife vacante, p. 461. Conduite de S. Bafile , p. 105 127, & de S. Gregoire de Nazionze à Constantinople , p. 413-428. Translation d'Euphrone de Colooie à Nicople autorifée par S. Bafile , p. 255. aso. Plaintes de Saint Gregoire contre les Prelats de fon temps, p. 441.442 506. Il trouvoit plus de mal que de bieo dans lents affembleer , p. 473.523. Les Evelques doivent eftre jugez par leurs comprovinciaux, p. 192 719. 720. Qui l'on peut admettre pour les accuser, 1.491

Eugene Evelque affifte au Coucile de Gangres vers 340, p.661.1. Engene Religieux par qui S. Basile écrit à

l'Eglife d'Alexandrie eo 373, p.a.14 Engence fille de Sainte Gorgonie , p. 381, re-

prehenfible daus fa conduite, \$ 704. Engippe Abbé celebre par ler extraits , p. 576. Eu ppe Evelque Arieu , S. Baule s'en lepare, p.142.207. Euftathe de Sebafte embraffe fa Communion aprés l'avoir deteffée, p. 251-

Fulale Evelque d'Anticche ordoona & depola peuteftre Euffathe depuis Eveloue de Sebafte , p. 80.0 40.

Eulale Evelque de Doures &c. p.394.706. Enlale ou Euloge Evelque de Sebafte aflifte au Coucile de Nicée, \$.79, depose Eustathe depuis Evelque de Schafte, p.80.

Fulale Evelque d'Amantias affifte an Concile de Gaugres vers 340, p.651.1. Enlale Evelque d'Amalée banni pour la

foy , 1.216. Eulale dit Evesque de Cesarée en Cappadoce , eft peuteftre Eulale de Schafte , p.79.649. Eula e folitaire de Nazianza , 1.370 611. S. Gregoire le va voir à Lamis dans le Caresme &c. en 381, p. 121, luy écrit auflitoft aprér

ne vers la fiu de l'année &ce. p. 530-532. Ealale Corevesque agit coutre les Apollioariftes , p. ste.

Enlance sophiste de Neocelarée, ami de Saint Bafile , p. 243. Euloge Evelque d'Egypte banni en Paleftine, 2.267

S. Eulore Evelque d'Edelle , p. 734-2, affifte ta 379 au Concile d'Antioche , p. 669 ; vient 2 Conftantiuople au se Coocile ce umenique, 2-471

Hift. Eccl. Tom. IX.

voient paffer par deux otdres avant leur facre, | fut la foy en 359, \$. 545.2. La foy des folitaires arrefte la cours de fes errenrs, 2-52-54;5. Bafile écrit contre luy, p. 294. S. Gregoire de Nysse resute fa réponse, p.577-580-

Eunomeen: on les battizoit en les recevant dans l'Eglife &c. p. 492. 493.

Eupheme par qui Ascole écrit en 371 à Saint Bafile , p.ros.

Eutheme à qui Melece retenoit une terre. Euphranes Evelque de Tyanes affifte au

V. Concile, p. 510 722.723. Emphrafte Evelque de Colonie affifte au

Concile de Nicée , p.673.2. Emphrone Evelque de Colonie eu Armeuie, P. 100, 400, eft transferé à Niconie &c. p. 215.

216. Eugraxe disciple de S. Eusebe de Samolates,

p. 230. S. Eupfrone Martyr à Cefarée de Cappadoce en 363, p.647.7. Eupfyque Evelque de Tyanes en 315, p.

723-1-Euripe, détroit de mer fort chaugeant, 0. 220. Eufebe Evelque Arien de Conftantinople. Euftathe de Schafte le va trouver , o. 80. Il eft anathematizé par le 16 Concile œcumenique,

P. 493. Enfibe de Pergame affiste au Concile de Gangres vers 340, p.651.1.

Enjobe eft fait Evelque de Celarec en Cappadoce en 361, p.65.646.647. Julien l'apoffat le menace, p.66. Il fait S. Basile Prestre , p.68, le maltraite & l'oblige de fe retirer , p.70 74, le rappelle eo 366, p.90-95.654. Il meurt en 370, 0.08.657

S. Enfebe de Verceil eftoit, dit-on, à Cefarée en 363, p.648.a , Evagre Preftre d'Annoche l'accompagne eo Occident eo 363 ou 364.

S. Fufebe de Samolates vient à l'election de S. Bafile , p.rog-ros.rgo, qui luy écrit fur le schisme de ses suffragaos, p. 172, & fur le trouble de toute l'Eglife , p.r.s. Il luy técrit apparemment co 372, p. 271. 161, defire de Palque, p. saa, le fait elire Evelque de Nazianconferer avec luy &c. f. 184-186. S. Eufebe luy écrit en 371, p. 190. S. Bafile le va voir à Samofater , p. 191. 192. Il tafche en 373 de réunir S. Bafile avec Euftathe , p. 207, de donner un Evefque Catholique à l'Egite de Tarfe. p. 211. S. Bafile luy écrit fur ce fujet, p. 212. S. Eufebe luy écrit auffi plusieurs lettres, p. ara.arg. Saint Bafile luy mande la mort de la mere Emmelie , p are, ne peut l'aller voir en 173 & 374, P.zzs, lay ecrit plufieurr lettres. 5.226.225. Il eft banni en Thrace &c. 0, 2 20. 231. S. Bafile & S. Gregoire de Navanzeluy Eurome Atien dispute à Constautiuople écrivent, p. 123 401.711. Il se plaint à Saint KKkkk

Basile de ce qu'il luy éctivoit trop rarement,
p. 275. Il cli tratté d'acretique à Komen, p. 245.
258. 274. S. Basile luy mande ce qu'on sation
contre luy en 376 & c. p. 250. 277, cst
& le voir rappellé d'exil & c. p. 276. 277, cst
p. 276. 277,

tué à Dolique en Syrie, p. 711.2. Enf be Evelque, ami & compagnon d'études de S. Palile, p. 18.

Eufébe Evelque de Dorylée foutient le rang de l'Eglife de Conflantinople, p. 499. Euféb: Preftre depolé, rétabli par Elpide de

Satales , p. 8 z.

Euftb Vicaire du Pont perfecute S. Bafile,
p. 167 . 667, eft obligé de le laifler en repos , p.

Eufebe payen converti pat Saint Gregoire de Nylle, p. 186.

S. Eufathe d'Antioche est diposé en 330, p.77, Eulale mis à sa place, p.80. Eustaire condanné par le Concile de Gan-

gres , p. 85.554-656. Euftsthe philosophe celebre , p. ao. S. Bafile

le chérche en 357, p. 25.

Euffaib; medecin ami de S. Bafile, p. 262.

675.2.

Enfiaibe de Schafte, S. Bafile fait amitié avec

luy, p. so, voyage & s'entrerient fouvent avce luy, 9 7 t. n'eft point auteur des Afcetiques de 5. Bafile, p. 636-644. Son hiftoire, p. 79-85. 640 653, n'ofoit appeller le Saint Efprit ni Dieu ni creature , 1.144 Il écrit en 371 aux Occidentaux, p. 172 donne des espions à S. Bafile , p 183, convictt avec luy de la vraie foy, p. 181. Theodore de Nicepie se separe de Saint Bafile à caufe de lay, p. 159. Il figne la confession de foy que S, Bafile luy presenta en 373, p. 199. 200, promet d'aller au Concile de et Saint , & y manque , p. zer , romp avec luy abfolument, p. 202 203 784 r. l'accufe de fut- doce, p. 661.2. vre les erreurs d'Apollinaire, p.ao4-aos. S. Bafile fe fepare de luy, p. ses, offre de fe teconcilier pour vn qu'il s'explique fur la vraie foy, p. ao7. Euftathe rrouble quelques Eglifes du Pont, p. 216. Demofthene Vicaire du Prefer l'appnye &c. p. 249. Il recherche ouvertement la communion des Ariena , p. 210-212. Saint Bafile écrit publiquement conrie luy, p. 261-261.677 678. Les Orientanz demandens aux Occidentaux fa condannation, p. 270, meutroueft depolé vers 380, p. 74.175 Eufarhe Diacre moine par qui Saint Bafile

derit à S. Eufebe en 372, p. 186, effoir malade en 373, p. 212. Euflathe Corevesque porte une lettre à S.

Euflathe Corevesque porte une lettre à S. Basile en 371, \*.202. Euflathe Prestre banni par Valens, \$.711.3.

Enflathe Prefite banni par Valens, p. 715.1.

Enjinihi Diacre de S. Greg de Naz. p. 103.

Enjiathe moine de Nazianze & C. p. 103.

Euftaibie dame de Jerusalem en 380, p. 503. 740. Euftrace parent de S. Greg. de Naz. p. 526. Euftrace : S. Basile écrit pour ses serviteurs,

Eustoque: S. Basile écrit pout ses serviteurs, p. sep. 130. Eustoque sophiste declame contre Stagire, p. 144, & contre S. Greg, de Naz. p. 144 145. Futaile Arcontique, meur vers 160, 633.2.

Eutais Diacre accusé de violence envers Philadelphe, p. 328, recommandé à S. Amphiloque par S. Gregoire de Nazianze, p. 212. Euthere Eresque de Tyanes en 431, p. 723. r. S. Euthyms elevé & Lait Lesteur par Ortée

Evelque de Melitene, p. 231.

Europe Procontul d'Alie uni avec Saint
Gregoire de Nazianze &c. p. 401.726.1.

S. Eutyche presche la foy chez les Gors vers 160, p. 194.195. Eutoins Evesque Arien de Cesarée avois

étudié avec S. Gregoire de Nazianze, p. 325. F Austre fait Evelque au lieu de Cyrille . s.

1 195.197.

Fauftin Evelque d'Icone, meurt en 373, p. 226.621.793.2.

Felix III. Pape ne recevoit pas ec femblela fecond Concile eccumentque, p. 100. Femme : modele d'une femme Chrétienne, p. 100 gar. Les femmes choient en des tribunes

dans l'Anastrafic, p. 421. Saint Gregoire de Nazianze fuir la vue des femmes, p. 339. Qui fonr celles que le Concile de Gangres condanne, p. 63 p. 3.

canne, p. 6 jp. 2.

Fermer Comte, est apparemment le Comre
Terence, p. 188. Saint Basile éctit à ses filles
Diaconisses, p. 198.
Fest eleve de S. Basile, p. 176.

S. Firmi irn Evelque de Celarée en Cappairdoce, p. 661.2. S. Firmin jeune homme de Cappadoce : Saiut

Baiwlay écrit, p. 109. Sainte Flaceille Imp. meurt en 181, p. 188. S. Flavier Preftre d'Antioche, affifte an 1° C. ceamenique, p. 471, funcede à S. Melece, &

affifte au Concile de CP. en 394, p. 591.

Fl. vies Evelque à qui S. Gregore de Nysse fe plaint d'Hellade, p. 559. 591. 740 2.

Florest Evelque Eunomien à C.P. p. 400.
Formest Diacte: S. Gregoise de Nazianne
le recommande à Alype, p. 437.
Frances peutefre Prefire fous Theodote de
Nicople, p. 200, luy fuccede, trabit & perfa-

Cute l'Eglife, p. 215.

G
VAlentinico Galass fils de Valens, meurs
en 372 &c. p. rot. 215.65.
Gallies Empereur : fon regue troublé par
les barbares, p. 661.24.

un Concile celebre , p. 85.5 7.650 653.

Cane as heretiques Novations , p. 492. S. Ganimes Evelque de Breffe loue Saint Bafile , p. 281.282.

Gelafe Ev. de Cefarée en Paleftine , affifte au fecond Concile ocumenique . 2. 471 G lafe Pape recevoit le se Coneile , p. see-

Gelafe de Cilicie à qui Euflache donne une méchante expusition de la foy, p.202. Geneble Preftre ami de S. Bafile , luy écris

Contre Eustathe , p. : 62.

Gen ade Lv deConstantinople en 458,p. 416.

George fait par les Ariens Evelque d'Alexandrie à Antioche , p.82. Gerre de Laodicée condanné par le second Concile acumenique, p. 493.

George de Palpale veur le relever d'un ferment, p. 51 0.

George Diacre pour qui S. Gregoire écrit à Aftere , p. 128. S. German de CP. instifie S. Gregoire de

Nyfle des erreurs d'Origene, p. 602. 603. Gerouce fait Evelque de Nicomedie pat Hellade, p. 189.

Greame, V. Sigance.

Gyance de Capp. méchant homme , p. 114. Glauque va trouver S. Amphiloque , p. 619. Glorer Diacre : fon hiftoire, p. 124. Gordienne tante de Saint Gregoire le grand

Sainte Gergenie fœur aifnée de S. Gregoire de Nazianze , p. gaz. 6 pa. 693, meurr vers 369 &c. p. 379. 380 70 g. Ses enfans, p. 381.

Gete receus par Valens le défont & le brulent, p.276. Grace, force invincible du secours de Dieu, fana laquelle on ne peut eviter les pieges du

diable , p. , os. Dien fauve quand il veut : nul ne refifte à fa volonté, p. 304. Graces Empereur parrage l'Empire avec Theodole, p. 407. Maxime le cynique luy prefente un écrit fur la foy, p. 102

S. Corrector Thaumaiutge Evelque de Neoerfarée dans le Pour , p.4. Sainte Macrine y eft inftruite par ceux qui l'avoient vu , p. 4-9. Refpect de Saint Bafile pour luy, p. ro. Il eft auteur d'une paraphrafe fur l'Ecelefiafte, p. 464.318. Il vivoir encore en 170, p. 628.629. S. Gregeire Apoftre d'Armenie ordonné par

S. Leonce de Cefarée , p. 100. Gregorre Ev. d'Elvire, anteur de quelques

ferits attribuex à S. Gregoire de Nazianne, p. Gregeire pere de S. Gregoire de Nazianze,

d'Hypfiftaire fe fait Chretien &c. p.gr .gr . Son battefine, la vie fainte jufqu'à fon epiteo- ment de luy, & la 104 apparemment de Saint

tempefte, p. 28. Son fils le foulage dans les foins domefliques , p. 144, affifte à l'ordinafigne le formulaire de Rimini, ce qui cause un fehilme, p. 147. Il fait Preftre Gregoire fon fils, p. 352, le conjure de revenir aupres de lay, p. 354, plaint Celaire fon fils qui effoit à la Cour de Julien , p. 350, travaille à faire elire S. Bafile pour fucceffeur d'Eufebe , p. 95-103. ses. Va pour ce fujet à Cefarée & l'ordonne, p. so 4. sos, furmonte par la patience le mecon-reutement de quelques Evelques, p. r 3 s peut avoir tetiré chez luy Glycere , p. r 25, refifte à Valens en 37t, p. 350, écrit aux Occidentaux en 371, p. 172, oblige fon fils Gregoite d'accepter l'evelché de Salimes , p. 179. 186, & ensuite de se charger sous luy du diocese de Naxianze, p.rer 189, le fait parler en la place, p. 392. Tout malade il offre en esprit le faerifi-Cc , p. 172, meurren 374 & c. p. 396 705. 706. 11

eft auteur de l'epiffre 4 de S. Bafile . p.o 18. a. Gregoire oucle de S. Bafile , p s, a quelque differend avec luy, p. 132-135.

S. GREGOTRE de Nazianze le fils. F. fen titre, p. 305, un peu plus agé que Saint Bahle p. 628. 1, va étudier à Celarée en Paleftine , p. ra-dar, lie à Athenes une étroite amitié avec Sainr Bafile, p. rg, qui le laifle à Athenes,p ro-Il ne peut l'aller joindre en 317, p. 24. Saint Bafile l'invite à fe retirer avec luy dans le Pont, \$.34.631.2. Il y va cu 318, p. 40-43.636. r. Comparaifon de luy avec S. Bafile , p. 45, auprés de qui il fe retire en 361, p. 59.60. Il fait un discours contre Julien , p. 63, écrit à S. Bafile fur la preftrife, p. se, fe retire enf avec luy, p yr. 7 a, menage fon rerour à Celaree, & la reconciliation avec Eufebe . 9. 80-02.

berite de fou frere Celaire &c. p.98, travaille à faire elire S. Bafile Evelque de Celarée, p. 98 - 101, ell apparemment auteur de la lettre à Theele, p. 660.1, confuite S. Bafile . p. 128, le va voir à Celarée, n'y veur pas demeurer, p. S. Efprit, p. ras, mande à S. Bafile que l'on blafmoit fon filence fur ce point , f. 146-148, le va trouver &c. p. rge, effoit prefent lorfque Valens voulut l'exiler , p. zez, s'offre à preudre part & fes peines en 372, f. 179, eft fait Evelque de Sammes &c. p.178-180, & facre & Cefatée, p. 70.1, abandonne cet evelehé fans y aller, & gonverne Naxianxe fons fon pere. p.ere.est, fur la mort duquel S. Bafile le va voir en 374, p.226. Il ne peut voir S. Eufche aliant en exil &c. p.230. Sa lettre 30 apparem-

KEKKEI

Balle, p. 20 21, 116 retire I Sdeneice on 374, p. 40 21, p. 40 21,

S. GAROOTRE de Nyffe. V. fon tiere. p. sor, trois ou quarrieme enfant de fa famille , p.s. S. Gregoire de Nazianze luy fait uitter la thetorique , p. , 73 Il veut réunit S. Balile avec Gregoire ion oncle , p. 133. Saint Bafile le fait Evelque au commencement de 371, p. 174.187. Il écrit aux Occidentaux . p. 272. Saint Bafile luy écrit fur l'hypoftafe &c. \$.174. Saint Gregoire de Nazianze nouvellement faere fait fon eloge , 1.180. Il fait quelque chofe contre S. Batile , p. zor. On pente en 373 à le deputer en Occident , p. zz4 azs. Il n'a pas app. travaillé au livre dn S. Esprit de S. Bafile , p. 228. Demofthene vent le faire arrefter . p. 249. On met un Arien à fa place, p. 59 t. p 250. Il est vivement tonehé à la mort de S. Basile, p. 279. 80, fait son pauegyrique, p. zsr. acheve to a Hexaemeron, p. 200, vient au 1º Cone le ceumenique à Conftantinople, p. 470 472, lit des livtes contre Eunome à Saint Gregoire de Nazianze & à S. Jerome , p. 429-473, contribue à faire S. Gregoire de Nazianze Evelque de Constantinople, p. 475, n'a point travaillé au lymbole qu'on recite à la Messe, p.491, est établi un des centres de la communion Catholique , p. 497. S. Gregoire Thofpital , p. 1 9. de Nazianze l'informe de l'ordination d'Eu-Jale &c. p. sga, luy éerit vers 386, p. s48. L'oraifon 45 p off point de luy, p. 742-2.

Concile occumentque, p.493.

Gregoire Gouverneur de Cappadoce, p. 545. Gregoire Diacre moine de Nazianze, legataire univerfel de S. Gregoire de Nazianze,

Saint Gregine le grand reçoit les quarre Conciles comme les quarre Evangles, p, 500, pate mal de la tante Gordenne, p, 504. Gregoire de Nazianze, p, 207, 508, vivoit, diton, au X. firele, p, 602.1. Gregoire XIII. fait une chapelle de Saint Gregoire Maxianze, p, 556.

H Armono difciple de Saint Geogoire de Nysse, que luy écrit , 2, 2, 12.
Happeras Egyptien, fauteut de Maxime le cydique , p. 447, n. eston le saique , p. 147, n.

Heliodore solitaire de Nazianze, 9.3-1. a. Hellode Comte, ami de S. Basile qui Iny écrit, 9.112.

Hellad: frere d'Eulale Evelque de Nazian-

ze, p. 550, mort avant 372, p. 531.
Hellad: Evelque peuteffre dans la 1º Cap-

padoce en 381, p. 523, 524. Hellade Eve fque de Cefarée en Cappadoce. fuccede à S. Batile , p 284, dont on luy attribue une vie, p. 681.1. S. Gregoire de Nazianze luy éerit pour Nicobule foit neveu , p.382. Il vient au t' Concile œcumenique , p. 474, eft établi un des centres de la communion Catholique, p 497. 585. 735. 736. Saint Gregoite de Nazianze & S. Gregotte de Nyffe fe plargnent de luy, p. 508.588-592. Il s'oppose à l'ordination d'Eulale, de quoy S. Greg. ire de Nazianze le plaint , p. 55 z. Ce Saint luy recommande fon petit-neveu Nicobule, p. 542-543. Il perlecute & tourmente le Preftre Sacerdos , p. \$49. 550. S. Gregoire luy en écrit, p. 551. Il répond à ce Saint qui luy en sécrit , 1.552.553, fait Geronce Evelque de Nicomedie, p. 189, affifte en 394 au Concile de Constantinople,

Hellore intendant des tailles, p. 186. Saint Gregoire de Naztanze luy écrit pour les Religieux de Saint Bafile, p. 116, luy envoie un poeme fur les folitaires de Nazianze &c. p. 169-171.186.

Helpsde de Laodicée affifte au Concile de Constantinople en 394, p. 191. Heraelule vient de la part de S. Amphilo-

que trouver Saint Bafile, p. 226.620, qui le rettent pour l'infiruire, p. 225, & le loge à l'hôfpital, p. 226. Hors 19082: leur reception reglée pat le 1º

Concile œcumenique , 6.491.492. Fierefies : leur fource , 5.26.27. Fiermanabis Egyptien , fauteur de Maxime

le eynique, p. 447: n'effoit pas appatemment Evelque, p. 713-714. Hermorene Evelque de Celarée en Cappadoce, otdonne Euflathe depuis Evelque de

Sebafte, p. 80, avoit elevé un faint Prefire, p. 212, effoit moit des 340, p.647.2 648.2. Heren : c'est Mazime le cynique, p. 446.

7:2.713.

Heijque Prestre de Jerusalem au V. siecle, p.613.

Hiere gouverneur de Cappadoce, à qui S.

Gregoire de Nylle écrit, p. 612. Hilaire ou livaire Evelque d'Isaure en 381, p. 33 4-677.1. ligne le reftament de S. Gregoire de Nazianze, p. 104-

Hilarrami de S. Bafile, p. 230.
Hilarre Evelque de Telmelle en Lycie en

de Jerufalem, p. 182. Himere fophilte à Athenes, p. 18

Homophyme moine de Cefatée : 5. Gregoire de Nazianze luv écrit, p. 550-551.

Hofbital ; S. Bable en baftie un magnifique, p. 118, les Corevesques en avoient, p. 110 Humilité: en quoy S. Gregoire la faifoit

confifter, p. pao. Hypace parent de S. Bafile va voir S. Eufebe de Samofares en 174, 1221.
Hypere ami de S. Gregoire de Nazianze à

Constantinople , p. 1 12 S. Hypace Evelque de Gangres vers 340,

Hyp iftaires, fecte métée de paganifme & de judailine , 1.312.

Arm T Jacque Apoltre : on faifoit fa fefte Si Noel au IV. ficcle , p. 283 68 .... Jacque gouverneur de Cappadoce, p. 148. 726.

there, ville du Pont , 1.32

Jeure officier à Cefaree de Capp. p. 202. Jeaire officier de l'Empereur Theodofe, p.

trone metropole de la feconde Pifidie ou de la Lycaonie , p. 620.621. S. Jean l'Evangelifte : on faifoir la feste à

Noel des le IV. fiecle, p. 183.681.10 Jean : S. Bafile luy ecrit, p. ss. Preftre de Jerufalem : S. Athanafe luy

derit for S. Bafile, p. 150. Jean Lecteur & notaire de Nazianze , p. 101. 44 Evefque d'Eucaites institue une fefte

de S. Bafile , de S. Gregoire de Nazianze & de S. Chryfoftome, p. 136.517. S. fean d'Egypte predit à Pallade fon epif-

Fran II. Pap: écrit à Avienns vers (31, p. 610. S. Terame étudie l'Ecritare fous S. Gregoire de Nazianze, à Constantinople, p. 429 Saint Gregoire de Nysse lay lit son commentaire du

Cantique, p. 585. Jerufalen visitée par devotion ; ce qu'en dit S. Gregoirede Nylle, p. 181.182. Hvaire ou Hilaire Evelque d'Ilaure en 381

In-ocent Evelque : Saint Bafile luy offre un fuccelleur , p. 121-122. Imacent folitaire du mont des Oliviers &c.

£149-150-663.1. Int-ligence : on y parvient par les bonnes

œuvres , p. 440. Jojaque prureftre Ifacoquis Ev. de l'Armeéerit en 371 aux Occidentaux, p. 172.

Jovien Empereur : beaucoup de payens &

de Juifs le convertiffent fous fon regne , p.20, écrit, p.128.

S Hilirion vifite en un jour les faints lieux | depuis le 17 juin 363, jufques au 17 fevrice 364, \$-72.74. Il donne une eglife aux Carholiques d'Antioche, p. 78. Le Concile d'Alezandrie en 363 luy écrit, p. 144, meurt fub:te-

meut, p. 75.80 Jours ou J. vien, Evelque non de Cerrhe ou de Perge, mais de Perrhes, 2.672.673, va trouver S. Bafile en 373, p.108.199

Jovin Comte ecrit & Saint Bafile , qui ley répond en 374, p. 228.623. Jris, riviere d'Armenie, p. 31.

Ifaac vifite S. Bafile peuteftre de la part de

S. Eufebe, p. 212. Maure, ville autrefris confiderable , p. 223, apparemment dans l'Isaurie, puis dans la

caonie, p. 274. S. Bafile travaille pour cette life, p. 2 99-2 95.678 2. l'idore Evelque de Cyr va à Conffantinople

an fecond Concile occumenique, 2.47 S. tjidere de Pelufe loue & eftime S. Bafile, p. 252. 300. S. Gregoire de Nysse le consulte, p.

Jule Pape ; fa lettre à Denys de Corinthe, tuppolec, p.ded.

Jul en l'apostat étudie avec Saint Basile & c. 18.20, & Saint Gregoire de Navianze, 0.220, ecrit & Saint Bafile eftant Empereur , 8.51.541. 646. Le Saint s'en moque, p. 61.62. Il fait braucoup fouffrir Saint Philosome Preftre, p. 221. Il tente inutilement Cefaite medecin , p. qui composent contre lny deux discours apres la mort, p. 161-164.

Julien officier des tailles étudie avec S. Bafile, s. Gregoire de Nazianze s'adrette dans son oraifon 17, p. 101. Ce Saint luy écris fouvent en faveur des pauvres & du Clergé &c. p.

Julit e veuve , peuteftre parente de S. Bafile, \$.46.

Julite. V. Eleuthere.

Auf officier de Julien l'apoftat, p. 62. S. Leen Pape s'oppose à l'étendue de la juritdiction de l'Evefque de Conftantinople, 1.499

Leen at Leence Ev.d' Ancyte vers 400 J. 218. Lees L Empereur, Les Perfes luy deputent vers 464, 9.473. Leen l'Armenien Empereur au IX. fiecle,

Leon le fage Empereur an X. fiecle , p. 726. S. Leence Evelque de Cefarée en Cappado-

ce , p. 80, ordonne S. Gregoire, p. 101 Leence Preftre indigne pour qui S. Gregoire

KKkkkiii

\$14

Leence folitaire de Nazianze , p. 371. Leprenx ; bonté de Saint Bafile pour eux , p.

Le sius Evelque de Melitine, disciple de S. Gregoire de Nyffe qui luy écrit &c. p.607. Leures : regles que donne S. Gregoire pour

en écrire , p. 383. Lettres pinfanes ; les faire fervir aux lettres

faintes , p. 325.

Leucade Abot , meurt vers 386, p. 148. L bannes fophifte inftruit & eftime Saint Bafile, p. 12.6 11.6 12, luy écrie d'Antioche en 356, p. 20, laue fan rennncement au mande . p. 23. luy écrit fouvent depuis fon episcopat , p.

214-010-2. Libanus Diacre raporte & S. Bafile l'état

de S. Eufebe . p. 277.

Libere Pape fe releve de fa chute, p. 77, fait figner la consubstantialité à pluficurs Macedoniens . A.75. Lollien à qui Saint Gregoire de Nazianze

écrit , p. 532 Lombars , barbares connus fort tard des

Romains, p.702.2. Longin Evelque de Tyanes, p.723.7. Luce uforpateur do fiege d'Alex. p. 77.

Luce d'Hieraple aflifte en 394 au Cnncile de Constantinople, p. 191. Luce Diacre inlitaire, à qui S. Basile écrit

ca 376, p. 260. Lucien Evelque de Phele en Lycie, p.244 Lucifer de Cagliari n'eftoit point à Cefarée avee S Eufebe en 361, p.649.1.

Lumieres: fefte du battefme de J. C. 9.463. Lupiem Evelque de Lymire en 381, p. 244.

Acaire : S. Bafile Iny écrit, p. ss. Macaire Preftre de Myres en 375, p. 244. Macedone Evelque de Conftantinople, ty

rannize & infecte cette Eglifa , p. 408. 409, ne fut point appellé au fecond Concile occumentque &cc. 9.492.493 Macedone peuteftre Evelque d'I faure, mort

en 3\$1, 5.677.1. Mac denient ; S. Bafile tafche d'achever lens réunion . p. 139-661. 5. Amphiloque y travaille , p. 024. Ils avoient infecte l'Eglife de

Conftantinople , p. 405. 409. Comment on les recevoit dans l'Eglife, p. 401.492. Leur infolence dans le fecond Cancile, p. 493. 496. Sainte Macrine aveule de S. Bafile , p. 628. a, demeure apparemment toujours dans le

l'unt avec fon mari , p.d jo: la verru . p. 4. 1-Eile fuir avec lny dans la perfecution , p. 629 Alle eleve S. Baule, r.o.

nommée Theele , p. 7. embraffe la virginité, p. s. fe retire pres de Neocelarée, p. e. auprés de fa mere on elle foulageoit & animnit , \$ 21. 22, fait renoncer Saint Bafile au monde . 8. 22. forme dans la pieté son frere S. Gregoire de Nyfle , p. 164. 173, & conduit un monaftere de files , p. ge, où elle eft guerie miraculeufement , p. 667. 2, fa mere y meurrentre fes bras, p. 216. Elle porte avec courage la mort de S. Bafile &c. s.aso. Elle meurt peu aprés &c p. 170-172.

Macrobe humme de qualité de Nazianze, \$-371.

Magne eleve de S. Bafile, p. 116. A: agmas Apollinarific à Confrantinopla &c. 9-403, met peuteftre un Evelque à Nazianze, 2.519.

Magufiens ; leur origine & leurs coutnmes,

Maradone Evelque de Nicomedie avoir efté folitaire , A.F.4.

Marcel d'Ancyre n'a point efté condanné par Rome, p. 218. Saint Athanase s'en effnit fepare , p. 108. Le second Concile ocumenique le condanne, p. 493.

Marcel Diacre & moine de Nazianze &c. 9-103.

Marcelhens receus par les Confessents d'Egypte , p.ads. Saint Bafile agit contre enx , p. art. Le fecond Concile acumenique les condanne , p. 493.

Marrien Evelque de Lamplaque, Macedonien, affifte au 1 Concile cecumenique, p. 473. S. Marties exconome de l'Eglife de Confe tantinople , travaille à l'Eglife de l'Anaffafie,

9.410.Yes.700 Marde e chambellan attaque en vain Saint

Bafile , p.rs4 Mariage d'un homme avec la fœur de fa femme , declaré nul, p.265. S. Martin, fes reliques dans l'eglife de la

Concorde à Conftantinople, p. 405. Martinien leigneut de Cappadoce à qui S. Bafile écrit à la fin de 371, p.res.eep.ere

Marryre Evelque de Marcianople, établi en st un des centres de la communion Catholique , p. 497.

Les Quarante Marryrs de Schafte ... Sainte Emmelie en met des reliques dans une eglife fur l'Iris, t. 21. 22.162.56 3. Maxine Evelque de Seleucie inftruit fone

Cartere, p.370. Maxime Gouvernent : S. Baule écrit pour

luy, p.ree. Maxime philnfophe à qui S. Bafile écrit fes lettres 41 & 41, p. 15.644.

le eleve S. Balie, 1.9.

Auxime le philninphe cynique, nommé
Sainte Marine (Crur aisaée de Saint Balle, peuteftre aust Heton, p. 713, 713, vient 3

Conftantinople, & y surprend S. Gregoire de Nazianze en 380 &c. s. 444.712, fc fait ordonner Everque en la place, p.447.713.714. eft chaffe de Conftantinople, p.449. Pierre d'Alexandrie le protege &c. p. 454. 715. 2. Theodofe le rejette avec execuation , p 455. Il crouble Pierre d'Alexandrie, & est banni , p. 416. Son ordination eft dec'atée oulle & illegitime par le 24 Concile œenmenique, 1.474. Il veut troubler Nectaire , p. sor, ecrit contre S. Gregoire, 2.503, qui s'en moque, 2.536.

Ataxime ou Maximin, celebre pour fes cruautex vers 373, p.671.2.

Maximin I. perfecute l'Eglife en 131, p 640. Maximin II, perfecute l'Eglife violem-

ment, 9.620.

Maxime à qui S. Bafile écrit fur S. Denvs d'Alexandrie, p. ss.

Saint Maximin de Treves condanné par les Ariens en 347, p. 19.

Mederin ; combien obligé à la fidelité, s. 2 2 2. S. Melece d'Antioche fut peuteftre Evelque de Schafte vers 317, p.e.z. Saint Bafile toujours uni à luy, p.78, mais non ordonné Diacre par luy. s. 647. z, luy écrit & à S. Athanase pour luy, p. 137.132, luy envoie un memoire ; la paix de l'Eglife , p. 142, luy écrit for les propres calomniateurs, p.158, le prie de renroyer Dotorhée en Occident , p.171. Ils s'égrivent co 372 pour cooferer calemble, s. 185-187, fe voient à Getale en Armenie, p 188, S. Bafile luy écrit fur l'ordination illegitime de Fauste , p. 107, luy repond fur Apol-linaire , p. 206, luy mande les desseins des Atiens contre lny &c. p. 225. 220, le prie en 373 de compofet des lettres aux Occidentaux, haar aaz Damafe favorife & reconnoift Paulin contre S. Melece , \$,244-241, qni eft trauté d'heretique à Rome, p. 245-258. 274. 271. S. Epiphane ne communiquoit pas avec luy, p. 272-273. Il porre S. Gregoire à aller à Conftantinople , p. 411, où l'on fe divife à fon fujet, p. 436.437. Il vient an 1º Concile œcumenique, p. 472, oil il prefide, p. 473, établit S. Gregoire Evelque de Cooftantinople, & meure &c. p. 475. S. Gregoire de Nyfle fait

fon oranfon funebre , p.st. 114. Molece vertueux Preftre de S. Bafile, b.raz. ni en fart un bel eloge , p. 238, l'envoie à les Religieux &c. p. 26 a.

S. Ateiers Evelque du Pont fous Diocletien, après le 29 Juin 184, p 141.

Atelece officier de gnerre potte une letter de S. Bafile à S. Amphiloque, p.z ; z.

par S, Gregoire de Naziange &c. p. 104.704. | 407. Il demeure uni avec S. Gregoire qui luy

Melitene ou Melitine : il s'y tient un Concile en 317 ou 311, p. 82.649. 2. Atenophanie d'Ephefe condanné par le 16

Concile creumenique, p. 493. Meffaliers heretiques, p. gra. S. Amphiloque les combat &c. p. 627.

Atefie : il y en avoit une formule ordinaire, + 732. Szint Gregoire n'ofe la celebrer aprés

s'eftre bleffé un œil, p. 373. Aftracles : les plus grands Saints o'co ont

point fait, p. 284 Modere General d'atmée Got, mais Chré-

tico &c. p. 124 Modefte Prefet attaque en vain Saint Bafile

pour le taire obcir à Valcos , \$154-159.665.1, eft gueri par fes prietes & devient fon ami, a. 166. S. Bafile luy ecrit pour les Ecclefiaftiques &c. p.123-166.240. Meiser condannes pour vouloir obliger

rout le monde à leur vie, p. s.d. A vantage de la vie monafrique de se donner tont entier à ceini qui nous a tout donné, p. 323, on doit s'attendre d'y fouffrir, p. 550. Belledescription des moines de Naxianxe, p. 368-371. Les voyages peu propres à les fanchifier .p 182. Mon'anilie ; on les battizoit en les rece-

vant dans l'Eglife , f. 492 Mortifications de S. Bafile & de S. Gregoire de Nazianze, p. 36-41-335-339. Morts : les ames des Saints connoiffent ce que nons faifons , p. 554. Tiers état aprés la mort condanné par l'Eglise d'Afrique, p.

Mufone Evelque de Neocelarée, p. ro, peu nni avec S. Bafile . p. r ja. 240, meurt en 47% apres un long epileopat, p.218.219 674.1.

Merciffe Evelque de Neroniade condan-né par le fecond Concile cecumenique,

Narfe Evelque, apparemment S. Barle ou Baffe , p 669. Nauerace fretede S. Balile, p.s, fes qualiten, la rerraite & fa mort, p. 32.33

Nazione, petite ville de Cappadoce, p. 108, appellée anfis Diocefarée, p. 109. 692. Saint Gregoire y gonverne l'Eglife fous fon pere, p. 189, après la mort duquel il continue de la gouverner , p. 398, la quitte en 375,p. 404 y revient en 381, p. 101, s'en charge en 381, p.

Nebride mari de Sainte Olympiade, meure N dane : S. Bafile Juy écrir fur la mort de fon fils , p. 11 g. Il eft fair Eve fque de Conftantinople &c p. 486-488.585.717-739, établi un Melece g. odre de Sainte Gorgonie blaime des centres de la communion Catholique , p. 216

écrit , p. 512, oblige S. Gregoire de Nysse de faire les oraifons funchres de Sainte Flaccille & de Pulquerie en l'an 385, p. ses, prefide au Concile de Conftantinople en 394, p. 191.

Nemef: gonverneur de la Cappadoce, p. 140. Saint Gregoire de Nazianze travaille à fa convertion , p. 540.541, peuteftre l'auteur d'un traité de l'ame attribue à Saint Gregoite de

Nyffe , p. 607-Negrefarie : fi elle eftoit metropole du Pont

Polemoniaque, p. 218 67 4.2, on n'y peut rete-mir S. Baûle, p. 21.6 22.2, pont qui les Neocela-réens conçoivent ensuite de l'aversion, p. 239. Ils écrivent contre luy & il leur éerit , p. 241. 142. Il lenr écrit depuis fortement, p. 142. 243

Nestorianifine trouble peuteftre l'Eglise de Jerufalem des 380, p. 182. Saint Gregoire de Nyffe le combat par avance , p. 194. Neftorius condanné dans la quatrieme homelie attri-

buée à S. Amphiloque , \$.748.1. Nicias porte une lettre de Saint Bafile à

Satales , p. 191. Nucebule mari d'Alypienne, ce qu'on en dit, 9 381. 382. Il engage S. Gregoire à faire un recueil de fes lettres, & à luy donner des regles pout en écrire, p. 383. Ce Saint écrit pour lny à Olympe, p. 527. 528. Il meurt en

385. 0 545. Nicobule petit-neven de Saint Gregoire de Narianze , fon education , p. 542-545

Nicemede folitaite de Nazianze , p 370.371. Niesple metropole de la petite Armenie, p 184, honorée par beaucoup de Marryrs & de faints Prelats , p. 2 52.

Neel. V. Theophanie. Alonne mere de S. Gregoire de Naziauze: Idée de la veren , p. 300-311-317.318. Elle contibue beauconp à la conversion de son mari . 1-113, obtient de Dieu fon fils S. Gregoire , & le luy confacre , p. 322. 929, le fauve d'une rempeste par ses prieres , p. 328, on luy cache la demeure de Cesaire à la Cour de Julien, p. 358. Eile eft malade en 371, \$. 251. 385. 386,

meurt en 17 4, 2-397. Nonre fille de Sainte Gorgonie, p.381, repre-

henfible dans fa conduite , p.704. A variens : comment on les recevoit dans

1'Eglife , p. 492. N'nfe, ville de la Capp. fa fituation p 165. 3 fance fimple d'un Religieux , p. sz.

O'amte de Dolique affifte au Concile de Gangres vers 340, p. 651.1. Ohmpr de Neocefarte : S. Bafile luy écrit

for fa emprure avec Tuftathe , p. 205. Il écrit & envoit fes enfans à ce Saint , f. a 4 r.

Olymps folitaire pres d'Antioche en 180. 1.180.

Olympe gouverneur de la seconde Cappadoce , p. 182. S. Gregoire luy écrit contre les Apollinariftes , p. 520, pour s'exculer d'aller au Concile de Constantinople en 382, p. 525. fur un divorce &c. p. sas. sas, pour fa ville de Nazianze &c. p. 527, &c en faveur de Nicobule , p. 527-528.

Olympe ami de Saint Gregoire de Nysse , qui luy écrir fur la perfection , p. 611, luy adreffe la vie de Sie Macrine , p. 172-736-739.

Sainte Olympiade : S. Gregoire de Nazianzo lay donne des avis &c. p. 141.542, lay propose Theodosie pour modele de sa conduite, p.618.747. Elle donne à S. Gregoire de Nysse des terres & de l'argent pour les pauvres, pe 175. Il luy envoie 15 homelies fur le Cantique, p. 187. Elle donne auffi des aumoines à

Oprat Prefet d'Egypte en 384, p. 5334 Opeme Archevelque d'Antioche en Pifidie,

confulte S. Bafile , p. 128, vient au 14 Concile ecumenique de Constantinople, p. 472.719. a, est établi un des centres de la communion Catholique , p. 497, meurt à Constant nople &C. 2.408.

Orizone ; Saint Bafile & Saint Gregoire de Nazianze l'étudient , p. 42.43. Origene homme marie, S. Bafile lny écrit,

Orquei' ; Dieu le panit dans fes Saints par les humiliations , \$-3+5-

Ofins Evelque de Cordoue , affifte , dit-on, an Concile de Gangres , post. - Orrie Evelque de Melitene, ce qu'on en dit, 473, eft établi un des centres de la communion Catholique, p. 497.585. Letoins luy succede

peu aprés, p.607 Ozizale, lieu de la Cappadoce tiche en prairies, non en blez, p. 61 0

Aix : Il fant remedier dans la paix aus maux qui avoient caulé du trouble, p. #64. Toute paix n'eft pas bonne, \$. 367. Exhortation de S. Gregoire de Nazianze à la paix,

1.436. Pallade apparemment pour Hellade, Evelque de Cefaree , p. sor. Pallade Evelque d'Henelople peut avoir

cerit à S. Athanase fur S. Bafile , p.6+9.663. Pall de intendant des Largeffea : S. Gregoire de Nazianze luy écrit en 382, p. ra t. Pallade Evelque Arien d'Illytie depolé en

Pallade ruine une maifon de S. Gregoire de Nazianze , p. 4.17.

Palladie

Palmace ministre de la passion de Maxime, A 187 671.2. Pulmas Evelque d'Amastride dans le Pont au II. fiecle , p.ars.

Saint Pambbil- continue ou rennavelle les ecoles de Cefarée . Part. Pa ca . Diacre de Side : S. Amphilique

luy écrit , p 746.2.

Pane ace Saint Gregoire de Nazianze le recommande à Nectaire , 1.512. S. Pantaison; les reliques dans l'eglife de la Concorde à Conftantinopie, p 405.

Parreggire Prefire : fon hiftoixe , p 124 Parens : le second devoir de la pieré est de les honnrer , p. 344-

Parain d'adulte en 394, 9 599-Pafe monaftete pres de Tyanes , p. 516-Patteur , la joie . p. sos spo. Parare, ville de Lycie, p.244

Paterne Er. de Perigneux Arien , p. 77. Patrice Ev. de Tyanesen 451,7.723 1. Parrephile de Scythople condanné par le

se Concile cecumenique , p 403. Parroph le Evelque d'Eges en Cilicie, veut réunir S. Bafile à Euftathe , p. 264 265 S. Paul Apoftre : on failout à Noel fa fefte

au IV. fiecle , p.28 3.681.1. S. Paul de Constantinople : fon corps y eff

raparté en 381, p.408. Paul par qui S. Gregoire écrit à Olympe P.525.

Paul Preftre par qui S. Bafile écrit en 378 à S. Eufebe , p.27 Paul Preftre folizzire à qui S. Bafile écrie

4B 376, \$.260. Paulin de Tyr condanné par le 1º Concile ecumenique , p. 493.

Paulin d'Antioche reconna à Rome en 175 &c. p.244. Vital fe fepare de luy &c. p.267. Timmi hée l'anathematife, p. 208. Les Orientaux l'accusent de recevnir les Marcelliens, p. 271, Il éctit aux Occidentaux p. 271, 272. S. Epiphane communiquait avec lay , p.272. 273. On fe divife à fon fujet à Con ple , p. 436.437, où l'on donne un fuccesseur 4 S. Melece , p. 476.

Pantreté: S. Gregnire exhorte à l'amou des pauvres , p. poz.

Peché : disposition mottelle de crux qui negligent ce qu'ils croient petit peché, p. 641.

S. Pelare Evelque de Laudicée écrit en 171 any Occidentaux , p. 172. S. Bafile luy écrit en 474, p. 220, vient à Conftantinople au 16 Concile œcumenique, p. 478, eft établi un des centres de la communion Catholique , p.

Hift. Eccl. Tom. 1X.

Pelerinages : ce qu'en penfe S. Gregoire de Nyffe , p. 181.182.

Pem:ne Evelque de Satales, parent de Saint Bafile , p. s. 190, qui l'avnit aidé dans le gouveroement de fan penple, p. 123. S. Bafile lay écrit en 373, pror, & luy confeille de tranf ferer Euphrane de Calonie à Nicaple, 9.677. 2.

Pemere Prettre de Sebafte fort appnic à S. Bafile . p. 185. Perese Evelque Eunomien à Constantino-

ple , p. 409. Perfentions : rien ne les peut mienx arrefterqu'une patience Chrétienne, p.485.

Perron Patticebeaupere de Valens, p. 6 sp. t. Phaler de Tarfe affilte en 394 an Concile de Constantionple , p. sor.

S. Pholade d'Aven. Phole . villa de Lycie , p. 244.

Philadelphe folitaire de Naxianne , p. 371. Phila telbhe battu & enchamé, dit on , par Enthale , p. 525.

Philagreami de Cefaire, p. 333. S. Gregoire de Nazianze luy écrit , &c. p. 505. 507. Palet Evelque de Juliople affifte au Concile de Gangres vers 340, p. ssr 2.

Philocolor: ouvrage extrait d'Origene par S. Bafile & S. Gregotte de Nazianze , p. 43. Ph loreme Preftre & Confesseur , tres vertuenx , p. 123.

Philu em veuve ; S. Gregoire de Nazianze écrit pour elle .p. 526. Phoens his de Vitalien , p. 180.

Photosens condannez par le 1º Concile cecumenique , p. 493. Phenin lophifie, ami de Saint Gregnire de

Nazianze, p. 144. Pia o mon porte des aumnines aux folitaires bannis par Valens , p. 53.

S. Pie w Apaftre : un faifait fa fefte à Noel au IV. fiecle , p. 263.681.1. Pierre Evefque d'Alexandrie : S. Bafile luy écrit en 173 fur la promotion , p. 214. Timethee l'Apollinarifte l'anathematize, \$ 268. Il écrit à S. Bafile fur la reception des Marcelliens par les Confesseurs d'Egypte , p. 25 p. S. Bafile luy écrit en 378 &c. p.274.275. Il établit S. Gregore de Naxianne Evelque de Constantinuple , & lay en euvoie les marque, p.4:3, puis se declare contre luy pour Maxime, p.447, qu'il protege durant quelque temps, 1.454, & reconneift enfin pour onrbe &c. p. 456. Il fe reconcilie apparemment avec S. Gregoire de Naxianze, p.714-2. On crest qu'il a donné lieu au se Canon du 14 Cancile ecamenique, \$ 450.

S. Prerre de Schafte , le dixieme & dernier enfant de la famille , p.7.8, est elevé par la mere & la lœur à Anneles, p. 31. S. Balile le va

LLIII

8:3 voir dans le monaftere , p. 115, luy écrit peuteftre , & luy cuvoie un Religionz , p. 116, le fair Preftre, p.r zr, peuteftre en 371, p.660.2. Il affifte à la mort de sa mere , 2,216, porte peuteftre une lettre de S. Bafile aux Evelques du Pont , p.a 37, prie Saint Gregoite de Nysse d'écrire fur la Genefe , p. 287. 290, eft fair Evelque de Sebafte vers 380, p. 727, vient à Conftantinople au 1º Concile ocumentque, p.472.716.1; ce qu'on en fçait, p.spa-see.

Purre porte une lettre de S, Bafile à Eustathe de Sebafte, p.183.

Pue se Preftre de S. Athanafe en porte une lettre à S. Bafile, p. 139, qui le reçoit avec joie, P.140.

Pierre heretique Arcontique vers 355, p. 611.2.

Pierre fils de Vitalien , p. 380. Piere confifte non à parler, mais à prati-Quer . 5.421. e la en ennemi de S. Gregoire de Nazianze .

\$.425. Proumatemanus, V. Macedoniens . p. 403. Pedands, lieu mai fain de la Capp. p 195.

Pelemon orateur celebre de Laodicée, p. 329. Polemon Prefite de Myres , p. 244. Pelemen Apollinarifte ectit contre S. Gre-

goire de Nazianze, p. 115. Pont qui y a établi la vie monaftique, tosse. Les Evelques s'y div'fent d'avec S. Bafile qui leur écrit , p. 236.237. La primacie y fui-

voit apparemment l'antiquité des Evelques, \$.674.677.8. Perphyre d'Assioche, Theophile lny écrit en

404,816. 2.195. Pollham en Prefet du Pretoire en 184, p. 724-2. S. Gregoire luy écrit pour l'Eglife ,

Prapilefolitaire Corevefque,& directeur de l'hospital de Cesarée, p. 119.

I redeateur : parfait modele en S. Grenoise de Nazianze , 5.416-421. Prefir. : le Concile de Nicée leur défend d'avoit des fervantes, > 124. Versu que doit

avoir un Preftre ,p. 948-95 Pierrie rebelle contre Valens , \$.76.59. Pr cope ami de S. Gregoire de Nazianze, p. sra, l'invite au mariage de fes nieces, p. s 41. 542.

Fr cope secretaire de Theodose, invite Saint Gregoire de Nazianze au Concile de Conftantinople en 381, p. 123. Promife Ev. de Smople affifte au Concile de

Gangres vers 340, p. 551. Preerest lophille Chrétien , professe à Athe

ECS . p.18. Promofie d'un Chrétien eft unedette, p.orz. | &c. p.352. 355.

Prente disciple d'Euftoque sophific, p. 144. S. Presere Evelque d'Alexandrie confi le 14 Centile acumenique , p. 721.1.

S. Pre egene Evelque de Carrhes, , p. 192, aprés S. Vite , p 671.672.

Pulquere file de l'Empereur Theodofe . meurt en 385, p. 188. La Pychonife, fi elle faifoit revenir les morts, ou paroiftre des demons, \$.684 1.

Q Es Queraner Martyrsfort honorez dans

la famille de S. Bafile , p.31.32. Quariodecimans heretiques ; comment te-

cens dans l'Eglife , p. 492. Quasimode : ce jour autrefois appellé le nouvean dimanche, p. 372. 373, la dedicace ou le renouvellament , \$ .5 30.

Rape : comment S. Bafile en punit un , p. Relieven comment il faut parler des chofes de la religion , p. 417, les pratiquer plusoft que d'eu parler , p. 421. Il y a bien des choics

dont il ne faut point disputet , p. 437-Ripes & Remain, delices de S. Greg. de Naz. \$ . \$ 41 54 2; comment il y vit , \$ . 3 46 . 3 47 .

Rh gin foliraire de Nazianze, p.371. Rhedon Egyptien, fauteur de Mazime le cynique , \$ 447, n'estoit pas apparemment

Evelque . 9.71 3.714. Re . e : fon patriatcat eftoit proprement l'1talie , p. 668.069.

Rufin d'Aquilée autenr pen exact , 1.45. 399, traduit les Reglesde S. Bafile, \$ 45, loue fort S. Gregoire de Nazianze . 9.427.428.

Aufer Prefit d'Orient eft battize en 394, p. Ruffienne vierge parente de S. Gregoite de

Nazianze, p. 104. Aru T Saba: Marryrde Gotthic en 374,

S A r N T Sabas Mairyr de Gotthie en 371, 1.194.672. Sabba e Novation fait fchifme & une bran-

che de Ion nom , p. 402 Sabbat, ere : comment on les recevoit dans l'Eglife, p. 491.492.

Sabelliens regardoient les trois Perfonnes de la Trinité comme trois simples noms, p. 240. On les battizoit pour les recevoir dans l'Eglife &c. 2.402.402.

Sabi Diacre , depuis Evelque de Plaifance, porre des lettres d'Occident aux Orientauz . p. 170.668.1.

Sacerdore : l'entimens de Saint Gregoire de Nazianze fur cette dignité, p. 348-351. Ne s'y pas ingerer, ne la pas refuler fans railon

## DES MATIERES.

Sacordos Preftre perfecuté, p. 149. S. Greg. l'exhorte à la patience , p. 549. 55e, écrit pour lay , p. 551.552, Mort de ce Preftre , p. 553-Samts : combien S. Bafile les honore, p. 297-Leurs ames connoillent ce que nous faifons, p. ss 4. Ils font veritablement vivans , p. so 3.

Samofates; Il s'y eleve quelques troubles en l'absence de S. Eusebe , p. 231.

Sand fime Preftre apparemment d'Occident, p. zae, S. Baifie ecrit par luy en 371 à S. Vite Everque de Carrhes, p. 102 & à Theodote de Nicople en 173, p. 196. Il travaille beaucoup pour l'Eglife d'Orient , p. 219.220, en 374 & 476, \$.250.

Sarco arres , nom donné aax Apollinarifles, \$.507. Salimes : description de ce lieu,p. 387, Szint

Bableen fair S. Gregoire de Nazianze premier Evelque . \$.178-180-386. Satalesen Armente, S. Bafile y donne un

Evelque, p. 140. Sa'wra-n Evelque d'Arles Arien , \$. 77-Saturin General à qui Saint Gregoire de

Nazianze écrit, p. 524 Conful en 383, p. 543. S. Saryert ere de S. Ambrotfe , \$ 127. Sebajie en Armenie, aurrefois de la Cappa.

doce , p. s. Seba, ep'e dans le Pont , p. 92.

Secondi n Evelune Arien d'Illyrie depofé en 381, p. 101. Selencie d'Isaurie ou de Sainte Thecle &c.

Seleng e perit fils du General Trajan , p.

747.1, ne reu de Sainte Olympiade, p 747.1; S. Amphiloque l'inftiu t & l'anime à la pieté, \$62-645.147.

Semiarre s condannez par le 1º Concile cocumenique , \$ 493. Serment : on ne yeur l'exiger quand on a

lieu de craindre un parjure, sientia Severe Corevelque voit figner la vraie foy à Euftarhe de Sebafte , p. 200. Severe Ev. hereriqued'Antioche. 742.7 Signater ou Gigance anacorere, ami deSaint

Gregoire de Nazianze, p. 513.514 Silence : combien a vantageux , aimé & pratiqué par S. Gregorie de Nazianze, 1. 3 40, qui paffe un Carelme fans parler, p. sze. S ton nde Tarle apporte des lettres d'Oc-

eident , p. 138. Situain Digere folitaire à qui Saint Bable

écrit en 376, p. 260. Simple: Pape ne recevoit pas le 2º Concile occumentque , p. 500

Simplie. Tribun : S. Gregoire de Nyde luy adreffe un traire De la foy , : 410.

Simplient veuve d'Alype, .417. S. Gregoire de Nazianze éstit en la faveur , p. 148.

Simpliess sonpconné d'hereffe, se plaint de

Saint Basile &c. p.193, & de S. Gregoire de Nazianze , f. 104. Selitaire , portrait qu'en fait S. Bafile p. e s.

11 doir demeurer dans fa folitude p. s 4. Ses

fouffrances , p. 537.538. Sophrone Prefet de Constantinople avec qui

S. Bafile étudie, pr .. Ce Saint luy écrit pour S. Gregoire de Nazianze, Aps qui luy écrit auffi , p 578. S. Bafile luy écrit pour Cefarée la ville fur la division de la Cappadoce, p 175. 176.5 Gregoire luy écrit ca faveur d'Eudoxe p. s.43, & de S. Amphiloque, p. ses, aprés la fortie de Constantinople, p. sra, & en 382 fur

les troubles de l'Eglife , p. sa 4-Sephrone foumis à Euftathe maltraite Saint Bafile , p. 183.

Sop rous va voir les filles du Comte Ference à Samolates , 5.192. S. Sephrone de Jerufalem loue S. Bafile , p.

Sophrone écrit contre Eunome , p. 201. Junius Seranus Duc de Scythie parent de

S. Balile , p.s., luy envote le corps de S. Sabas Martyr . 2.104. Sezeple, ville de Pifidie, S. Bafile y écrit, p.

275. Stagire fophifte injurié par Euftoque, 144. declame contre luy , p. 545.

cynique , 1 447, n'eftoit pas apparemment Evefque, p. 7/3-7/4

Strateg. Preitre par qui S. Balile & Patrophile d'Eges s'écrivent , p. 264. Suedres, valle de Pamphylie , \$.746.2.

Sysem. V. Evagre-Symbole de la Meffe, où & quand compolé, 7.494 405.

sympoje Evelque de Selencie, merropole d'liaur e,p.234 peuteftre le meime que Sym pre, p.40 . C'est peuteftre à luy que s'adresse la leitre 390 de S. Bafile , p. 676 quedique, ouvrage plein de fantes .p.ost-

Arte : les Ariens s'emparent de cette Eglife en :71,9 211-212 Fat en Preftre puisEvelque de Myres p. 244 Tel efe, ville de Lyce, p. 244. Terence Evelque de Tomes, etabli un des

652.

centres de la communion Carholique, p. 497. Terence Comte Catholique , p 137, écrit à S. Bafile , ... 87. revient victorieux d'Armenie &c.p. 183. S. Bafile luy éerit en 373, p. 221, & en 175 tur l'Eglife d'Antioche , Na 45

Sainte The de vierge illustre enterrée & honorée à Seleucie d'Ifaurie , p. 405.706.2. Thecie dame : S. Bafile luy demande du vin

LLlilii

TABLE

\$20

pour l'hofpital , p.ras. C'eft penreftre Saint | Gregoire de Nazianze, p.650-1. Theele'à qui S. Gregoire de Nazjanze écrit,

P-322. Theele ferur de Sacetdos Preftre , p. 549. veuve d'une grande pieté , p. 553-554-

Them fines Evelque d'Andrianople , figne le testament de S. Gregoire de Nazianze, f. 504. Thompfint orateur uni avec S. Gregoite de Nazianze, p. 543, qui luy écrit pour Saint Amphiloque, p. a18. 619, harangue Valens en

373, \$.665.1. S. Theodore Martyt protege le Pont , p. 597. S. Greg.de Nyffe fait fon panegyrique, \$. 614. Theodore Evelque de Perinthe ou Hetaclée condanné pat le se Concile creumenique, p.

Theodore Evelque dans la Cappadoce, porte S. Gregoire de Nazianze à aller à Conftantinople , p. 411, & l'y fait confentir , p. 412. Theolore de Mopfuelle instruit fons Carrere Aboé à Antioche , p. 270, écrit contre les Ma-

guleens, p. 274, contre Eunome, p. 295, affifte co 344 au Concile de Constantinople , p. 591-S. Gregoire de Nysse le justifie plutost qu'il ne le condanne , p. 594. Sur diverfes lettres de

S. Gregoire adrettées à Theodore, 1.722.723 Theodore Evelque de Tyanes. Il avoit efté maltraité avec S. Gregoire de Nazianze à Constantinople , p. 413. Ce Saint l'exhorte à pardennet fes perfecuteurs, p. 434-435. 11 tafehe peuteitre de retenir ce Saint à Nazianze . s. cos. Leur union parriculiere . s. seg. sro. Ce Saint l'avertit en 331 de pourvoir à l'Egli. fe de Nazionne prose seg, lay envoiela Philocalie en 381, \$.43.123, luy ecrir encore peu aprés , p. 525, luy recommande son neveu Ni cobule , p. 142. C'est apparemment à luy que diverles lettres font écrires , : +722-725. Theodore Evefque d'Oxyrinque affifte peut-

eftre au s' Concile creumenique , p.715. Thesdore Soudiacre peuteftre de Samofates,

Thredore Chanoinesse peutestre dans le momaftere de Sainte Macrine , p. 177.

Theolofe Vicaire du Pont , Saint Bafile luy écrir vers 356, p.ar. Theodofe Prefire de Nicople va voir Saint Balile en 376, p.253.

7 keodofe Evelage de Mocifie , 2-722.2. Thed & Evelque à qui S. Gregoire de Nyfle terit , p. 601.614.

Theodofe pour qui S. Gregoite de Nazianzo

écrit à Nemele , p. 5 4 1.
Thords/e Evelque d'Ide figue le testament

de S. Gregoire do Nazianze, p. so .. 605. Theodofe Ev. d'Antioche en Ilaurie en 381, 7.606.

Th ofof I. eft fait Empereur en 379, 1-407. aprés la mort de Saint Bafile qui u'a pu luy écrire, p. 533. Les Apollinaristes veulent le furprendre, p.411.412. Il autorife apparem-ment Saint Gregolre de Nazianze pour aller prendre foin de l'Eglife de Conftantipople , p. 413; fart aufliroft après fon batt: fine une loy pour la foy Catholique, p.481, envoic les voitures publiques à S. Gregoire de Nysse en 380 &c. p 380 rejette Maxime le evnique , p. +55, ofte les eglifes de Conffantinople sux Atiens, & les donne à S. Gregotte, p.457-459, affemble le 28 Concile œcumenique, p. 472, y fait inthrogizer Saigt Gregoire pour Ev. de Constantinople , p.475, consent à la demiffion , p. 485, fait dit-on , elire Nectaire , p. 487. Le 16 Concile œcumenique luy adreile fes Canons , p. 495. Il blafme les Evelques d'Italied'avoir cru Maxime , p. 502, fait une loy contre les heretiques pour l'Eglife le 30 juillet, p. 497, invite S. Gregoire de Nazianze

au Concile de Constantinople en 381, p.523-S. 7 brodo e Abbé zu V. & VI. fiecle , p. 51. Theadofie four deS. Amphiloque & c.p. 618. Throdon Ev. de Laodicée condanné par le 1º Concile œcumenique , p. 493.

Theodise Ev. de Berée en 175 &c. p. 249. The dose Everque de Nicopie écrit en 171, aus Occidentaux . p. 172, founconne Euftaihe de mauvais fentimens , p. 184, invite Saint Balile à fon fynode, p. 185, puis le neglige à caufe d'Euftathe p.r 6.661.1. luy effort joint pour donner des Evelques à l'Armenie , p. say, & s'en separe ensuite &c. p. 189. Saint Bafile luy écrit en 373 &c. 7. 196-198, dreffe evec tuy une confession de foy pour Eustache &c. p. 200, le plaint du filence de Saint Baile contre Euftathe , r. 201, meurt en 3/6, p. 201. Theo me Ly. d'Apamee figne le reftament de S. Gregoirede Nazianze, p. 104.

The ed to Diacre affitte au V. Concile, p. 705.1 722.725. Tiesque solitaire de Nazianze , p. 371

Thuesau Ly. de Nicée condanné par le as Concile commenque , p. 493. Theologien, titre donné à S. Gregoire de Nazianze , p.41

Thro; bassie, feste de la naissance & de l'adotation de J. C. p. 352.362.
The brafe Diagre porte à S. Melece une

lettre de S. Bafile , p. 1 38, meurr en 372, p. 185. Theophione de Tyanes fait un symbole au Concile d'Annoche en 341, p.sp. Theo kel: Ev. de Caftabales , maltraite Saint

Bafile en 373, \$ 201.673.1, qui tuy écrit en 176, 264-265.

Theophile fait Ev. d'Alexandrie en 389, p. 194, affifte au Concile de CP. en 394, p.191. DES MATIERES.

Theofose femme de S. Gregoire de Nysse, p. 162.732.733, meurt vers 381, p. 188. Theoreme Diacre: S. Gregoire écrit pour

luy à ceux de Nazianze, p. 512. Th steas, neophyte à qui S. Gregoire de Nazianze écrit, p. 512.

Theref: gouverneur de la Cappadoce, loné & estimé de S. Basile , \$1176.

& estimé de S. Basile , p. 176.
Thospose profesieur d'eloquence à Celarée de Palestine , p. 11.325.

Tiberine, quartier du diocefe de Naz. p. 34.
Timothée Cotevelque fous S. Bafile, p. 23.
Ce Saint decharge un Timothée Corevelque

Ce Saint accharge un Trimonae Coreverque d'un faux raport qu'on louy imputors, p. 217.

Trimoble l'Apollinair, p. 248. Le 18 Concile occumentque confirme la condamnation, p. 493. Il mer peutellre units. d'Auxilanze, p. 150.

Trimoble ami de S. Gregoire de Nazianze, p. 150.

qui le fit peutestre Prestre à Constantinople &c. p. 14-515.

Timobié Ev. d'Alexandrie après Pietre fon frete, p. 472.717, peut avoir prefidé quelques jours an a Concile œcumenque, 474. 720. Theodofe l'établit un des centres de la communion Catholique, p. 497.

Tue de Bostres a peutestre pour successeur Bagade, p. 592.
Tradition bien établie dans S. Basile, p. 684 2.

Trajan General d'armée, Catholique, p. 1 27, reproche à Valeus son beresse, p. 6 36.1. Travailler sans inquietude, p. 6 40.2.

Al-na Evefque Arien de Murfe, follicite le rappel d'Eunome eo 369, p. 158. Valem Empereur vient co 366 à Celarde pour en donner les eglifes aux Ariens , p. 89. 614, tente co vain Gregoire de Nazianze le pere p. ged, vicot à Cefarée en 171 ou 371 pour y perfecuter les Catholiques, p. 153-158. 661.664. Fiechi par la fermete de S. Bafile, il va l'entendre & c. à l'eglafe, p. 150 160, l'en-voie querir pour fon fils malade, p. 161, le prie d'interceder pour luy, p.162, le persecute bientoft apres, p. 665, ne peut figner foo exil, \$.163.666 retouroe l'enteutre &c. à l'eglife, p. 164, luy donne des terres pour fon holpital , p.119,161, le charge de donner des Evelques aux Eglifes d'Armente, p.166. Il divife la Cappadoce, p.174. rappelle les exilez, eft brulé par les Gots, p. 275. 276. Procepe epoule une de fes files , p.542.

Val ntis heretique, p. 495.
Valou nies I. Empereur. Les Evelquea Catholiques d'Orient ont recouts à luy en 373,
p. 220. Il fait une loy en faveur de la vraie foy
co 375, p. 247, meurs le 19 novembre 375,
p. 246.

Valentines parent de S. Gregoire de Naz. l'oblige de quitter Carbales p. 539.540. Le Saint écrit pour lny à Nemele, p. 540.

Valmmin Galate fils de l'Empereur Valeos, meurt en 361 &c. p. 161 2 5 665.

L'aleren Empereur, son tegne troublé par lesbarbares, p.661.2.

S. Valerien d'Aquilée écrit en 372 à Saint Baille, p.171.658.1, qui luy répond, p.173. Il est luspris par Maxime le cyorque, p.101. Veilles du peuple de Celarée, p.129.108. Vennjo paroice de Celarée, p.124.

Vengeance: combien à eraindre à œux qui fout perfecutez injustement, p.362. Elle fait perdre le fruit de ce qu'on a fonsfiert, p.363. Verimou Vermeen veut separer sa fille d'avec son geodre, p.326.

V fiione ou Vousse dame : S. Bafile peuteftre perfecuté pour elle, p.167.667.2.

Vessus : modele d'une veuve Chrétienne, p. 1574. Vistor General Catholique , p.137. Saint

Gregoire de Nazianze luy écrit en 376 pour S. Bafile, p. 250, & en 381 fur le Concile de Conftantinople, p.524.
Vigues: on les labouroit avec des bœufs en

Vignes: on les labouroit avec des bœufs en Phenicie, p.26. Vincess de Syric ordonné Prestre par Saint

Gregoire de Nazianze, p. 430.

Viginisé: on ne l'a pas toujours dans un corps vierge, p. 38.

corps vierge, p.38.

S. Firede Carrhes écrit en 372 aux Occidentaux, p.722. S. Baffe le voit & lay écrit,
p.192.240. Il vient à Couffantioople au se
Concile occumentque, p. 472. S. Protogene
lay succede, p. 477.472.

Frial Prefire d'Antioche (uppend le Pape & S. Gregoire de Nazianze, p. 24, 4.404, le fait ordonner Ev. d'Antioche par Apollouire &c. p. 264. Le 2 Concile occumentque conlimue facondanasaton, p. 493. Il met petueftre un Evefque à Nazianze, p. 319. Frials ay qu'on fait (ansafize de foodement

Mister qu'on fait Lansallez de fondement mari de Sante Gorgonie, p. 380, 703, 704. S. Amphiloque veut le reconcilier avec les eulios, p. 626.

Vojage: S. Gregoire do Nyssejenne & prie en voyageant, p. 180-1907. Uran: Evesque de Melitene en 363, p. 331. Uringa Evesque de Clermont au IV. secle,

p-696.2. Orf. ce Evelque Arien de Singidon , p-77. Ufarier qui pecel fon argent an mourant , p.

Z Eren Evelquede Tyr, écrit en 372 aux Occidentaux, p. 172. Zohme: S. Ifidare luy écrit &c. p. 300.

## APPROBATION.

J'Ar In pat l'ordre de Monfeigneur le Chancelier , le neuviene volume des Memoires pour fervir à l'Euferie exclipilique, compié par les MAP de l'Artillemen : comman le suis de Saint de saffié grand Saint Gregorie de Neu avec, de S. Cregirei en Nya vie, de Servici en Saint Sai

ANQUETIL.

## PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE ON DIEU. ROY DE FRANCE ET DE NAVARRS: A nos amez & fraux Confeillers les Gents tenans nos Cours de Parlement, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre 1: oftel, Grand Confeil Prevoft de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieurenans Civils, & aurres nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Noftre bien amé CHARLES ROBUSTEL Libraire à Paris , nous a treshumblement fait remootrer qu'il a ci devant fait imprimer en vertu de nos Lettres de Privileges les Livies qui sont pour titre, sermens des Ateffiens, par le Pere Loriot. Prieres Chrétiennes en forme de Meditatiois. Exercices de piete pour les trois Confecrations. Viet des Saints tant de l'ancien que du nouveau 7 estament, avec des Reft. xions. Co nselation interieure on l'imitation de Je'ins-Chrift. Anode Chréstame, & Reflexions des Saints Perte fur l'Eucharoftes. L'Hoftere Ecolofinatique du Secur de Tollemont, Hofter des Empresars dudit Steur de Fell mont, Jefin-Chrift p nit no. Pri res ure s de l'Estitur., par le Sieut Treuvé, Sermens fur les Dimanches. Vie des Riches de les Pawers. Tranté de la Flatt re & de la M. defanc. Les Ouvrages d'Dom Ma-billon. Mais que le temps que nous luy avons accordé par nos Privileges pont la vente & l'impression defdits Livres , devant bientoft expirer , & qu'eftant encore chargé d'un grand nombre d'exemplaires, il auroit besoin de nos Lettres de continuation de Privilege qu'il nous a fait supplier de luy accorder, dans la crainte qu'il a qu'on ne luv contrefasse. A e s s e A U sas, voulant favorablement traiter l'Exposant, & ceux qui autour droit de luy, Nouslay avons petinis & recordé, permettons & accordons par ces presentes, d'impumer ou de faire téimprimer léssis Lures autaon de lois qu'ir Volder, de telles margés, caracteres, & grandeur qu'il soubairers daus tour notire Royaume, Terres & Signeuires de notire obeisfance, pendant le temps de quinze années confecutives , à comptet du jont & datte des presentes. Faisons détenses à tous Libraires , Imprimeurs, & à routes autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de contrefaire ni imprimer lesdits Livres fous aucun pretexte que ce foit, en vendre ni distribuer aucuns Exemplaires contrefaits, en tout ni en partie, foit dedans & hots noftre Royaume, à peine de confication deldits Exemplaires , & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un viers à Nous, un tiers à l'Hollel-Dieo de Paris, & l'autre tiers à l'Expolant, & de tous depens, dommages & interestse à la charge que ces prefentes feront enreghtées tout au long (ure Regittre de la Commu-nauré des Imprimeurs & Libraires de Pars, dans trois mois de la datte d'icelles, & que l'im-prefino dedités Luvres fera faite dans soulte Royaume, & non ailleurs, en hon paper & de beau caractère, conformément aux Reglemens de l'Imprimerre, de qu'avant de les expoler en venre, il en tera mis deux exemplaires dans nostre Bibliotheque publique, un dans le Cabiner de nos Livres en noftre Chafteau du Louvre, & un dans la Bibliotheque de ooftre tres cher & feal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux Comte de Pontehartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des presentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jonir l'Expolant, ou les ayans caule, pleinement & paifiblement, sans souffrir qu'il leur soit fair aucun tronbles ou empeschemens. Voulons que la copie deldites prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin de chaque Exemplaire desdits Livres, (oir tenue pour duement fignisse, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez &fraux Conseillers Secretaires, soy soit ajoutée comme à l'original. Commandons

supremier nostre Huister ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'execution d'icelle; tous actes requis àccerditares, sons demander surce permission, & monodant climent de Hano, Chaire Normande, & autres Lettera de construiere: Ca a tel est mostre plaiste. Do n n 1 de Verfailles le vingr-unieme jour de Mars l'an de gracer mille grees onze; & de nostre Regue le forsante-huisterme. Syné, Part Roy en son Constit, LAUT HIER.

Registré sur la Registre, numero 3, de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 114, umorro 163, conformément aux Regleveux, de metamment à l'Atreft du 23 Abust 1703. A Paris les X-will 1916. Signé, D. E. L. A. UN A.Y., S. 364.

De l'imprimette de CHARLES HUGUIRR, 1714.

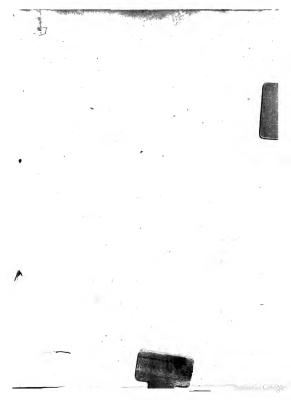

